# ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE

Begründet von GUSTAV GRÖBER

Fortgeführt und herausgegeben von ALFONS HILKA

1921 41. Band

Unveränderter Nachdruck 1969



JOHNSON REPRINT CORPORATION NEW YORK LONDON



# ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE

Begründet von GUSTAV GRÖBER

Fortgeführt und herausgegeben von ALFONS HILKA

1921 41. Band

Unveränderter Nachdruck 1969



JOHNSON REPRINT CORPORATION NEW YORK LONDON

Reprinted jointly by Johnson Reprint Corporation, New York-London and Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz / Austria by arrangement with Max Niemeyer, Tübingen

This edition is an exact photo-offset reproduction of the original edition published by Max Niemeyer, Tübingen

© Max Niemeyer Verlag Tübingen 1969
Photomechanischer Nachdruck der
Akademischen Druck - u. Verlagsanstalt
Graz/Austria
Printed in Austria

#### INHALT.

|                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tosef Brüch, Sech, Zelter, Mantel                                         | 15    |
| _ Lat. Feminina auf -a als germ, Maskulina und Neutra                     | 20    |
| K. v. ETTMAYER, Das westladinische Passivum                               | 34    |
| EUGEN HERZOG, Rumandru                                                    | 70    |
| SEXTIL PUŞCARIU, Der lu-Genetiv im Rumänischen                            | 76    |
| ELISE RICHTER, Beiträge zur provenzalischen Grammatik                     | 83    |
| ALFRED RISOP, Der Wandel von m'ame zu mon ame und Verwandtes              | 96    |
| FRIEDRICH SCHÜRR, Sprachgeschichtlich-sprachgeographische Studien. I.     |       |
| (Mit 2 Karten)                                                            | 117   |
| PETER SKOK, Beiträge zur Kunde des romanischen Elements im Serbo-         |       |
| kroatischen                                                               | 147   |
| HANS SPERBER, Maxima und Minima im Wirken der sprachverändernden          |       |
| Kräfte                                                                    | 153   |
| LEO SPITZER, Französische Etymologien.                                    | 161   |
| W. v. WARTBURG, Albus und seine Familie in Frankreich                     | 182   |
| ADOLF ZAUNER, C' im Anlaut der Mittelsilbe der Proparoxytona im           |       |
| Französischen                                                             | 210   |
| NORBERT JOKL, Vulgärlateinisches im Albanischen                           | 228   |
| Hugo Schuchardt, "Ecke, Winkel"                                           | 254   |
| GERHARD ROHLFS, Zur Erinnerung an Heinrich Morf. (Mit Bild.)              | 259   |
| P. Högberg, Seltene Wörter und Redensarten in Unterengadin (25. I. 19.)   | 204   |
| F. GENNRICH, Die beiden neuesten Bibliographien altfranz. und altprovenz. | 289   |
| Lieder (24. 4. 20)                                                        | _     |
| K. ETTMAYER, Brief an Karl Jaberg (13. I. 21.)                            | 420   |
| C. DICULESCU, Altgerm. Bestandteile im Rumänischen (2. 11. 20.)           |       |
| ERNST GAMILLSCHEG, Französische Etymologien III (4, 10. 20.)              | 203   |
| W. MEYER-LÜBKE, Beiträge zur romanischen Laut- und Formenlehre            | 555   |
| (14. 4. 21.)                                                              | 631   |
| ERNST GAMILLSCHEG, Französische Etymologien IV (4. 10. 20.)               | -5-   |
| Shandy Heatpure of Sugar and the contract of                              |       |
| TEXTE.                                                                    |       |
| PH. AUG. BECKER, Clement Marots Estreines aux Dames de la Court           | I     |
| ERNST GAMILLSCHEG, Zur Kritik des Cantar de mio Cld                       | . 5/  |
| MARCAPETE RÖSLER, Der Londoner Pui                                        | , III |
| O. SCHULTZ-GORA, Eine Stelle in Gavaudans Kreuzlied                       | . 143 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ALBERT STIMMING, Bemerkungen zum Text der Destruction de Rome .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 176  |
| EMIL WINKLER, Arturiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19:  |
| CARL APPEL, Tristan bei Cercamon?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 219  |
| ALFONS HILKA, Die Berliner Bruchstücke der ältesten italienischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Historia de preliis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 234  |
| ANGELA HÄMEL, Der Humor bei José de Espronceda (4. 4. 20.) . 389.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 648  |
| STEFAN HOFER, Beiträge zu Kristian's Werken (10. 5. 21 u. 8. 11. 21.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 408  |
| ADOLF KOLSEN, Altprovenzalisches (Nr. 9-13) (26. 2. 21.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 538  |
| KARL STRECKER, Ein neuer Dungal? (28, 10, 21.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 566  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| VERMISCHTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| I. Zur Wortgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| H. Schuchardt, I. Röm. bafa = ital. afa, Schwüle' (25. I. 21.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| C Trans At 72 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 347  |
| - 2 Südrom sees Vachen (as a s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 347  |
| - 3. Sudion, tota Kuchen (25. 1. 21.) - 4. Lat. eschăra (25. 1. 21.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 348  |
| # Comm +4-7 * 1 / .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 348  |
| - 5. Span. / polaina! (25. 1. 21.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 348  |
| - 6. Sard. tirriblu (23, 11. 10.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 349  |
| — 7. Tormentum, -turbo (23. I. 10.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 350  |
| L. SPITZER, 8. Frz. bégue, stotternd (27. 1. 20.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 351  |
| G. ROHLFS, 9. Franz. biche, ital. biscia etc. (I. II. 20.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 354  |
| J. Brüch, 1. Die Entwicklung von -us, -um im Volkslatein (10. 3. 21.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 429  |
| ION D. ȚICELOTU, 2. Zum Rumänischen (5. 5. 20.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 435  |
| † G. BAIST, 3. Bigre (22. 8. 20.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 447  |
| - 4. Met und Steinmetz (22. 8. 20.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 450  |
| J. BRÜCH, I. Zur Entwicklung der betonten Vokale im Volkslatein (3. 2. 21.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 574  |
| — 2. Etymologien (3: 2. 21.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 582  |
| M. L. WAGNER, 3. Zu rum. femeie "Frau, Gattin" (16. 4. 21.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 586  |
| VICENTE GARCÍA DE DIEGO, 4. Etymologiae hispanae notae (4. 2. 19.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 587  |
| Ion D. Țickloju, 5. Zum Rumänischen (14.7.20.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 588  |
| + G. BAIST, 6. Esligier (22. 8. 20.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 591  |
| - 7. Falca (22. 8. 20.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 592  |
| - 0. Gringoler (22. 8. 20.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 593  |
| 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 593  |
| This with the late in the late | 678  |
| 2. II. IUIILE, 2. Notes étymologiques (17 5 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 685  |
| Jour Broch, 3. Lat. arappus (29, 5, 14.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 687  |
| 4. 110v. magorn (24. 7. 14.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 689  |
| 3. 24 H. vargagnare (24, 7, 14.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 690  |
| o. op., port., kat. vereda "Fujsweo" (12 8 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 690  |
| " op. tacke "trage, mude" und candonal Foulance 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 090  |
| (10, 3, 21,)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 691  |
| 120, 3, 21,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 602  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| — II. Zu rum. crunt (10. 3. 21.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 694  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

|                                                                                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| H. Schuchardt, 12. Das Nadelöhr (31. 5. 21.)                                                                  | 694   |
| - 13. Frz. coqueluche Keuchhusten (31. 5. 31.)                                                                | 696   |
| — 14. Ital. guizza welk (31. 5. 21.)                                                                          | 696   |
| - 15. Frz. dame-jeanne (31.5.21.)                                                                             | 697   |
| — 16. Ital. brivido (31. 5. 21.)                                                                              | 697   |
| - 17. Port. doudo, doido (31. 5. 21.)                                                                         | 697   |
| — 18. Zu ital. visto, vispo, visco (31.5.21.)                                                                 | 699   |
| — 19. Alb. hárðeje, arag. fardacho Eidechse (31. 5. 21.)                                                      | 700   |
| - 20. Bearn. tos, tosse (Dem. tosset) Trog, Kübel (31. 5. 21.)                                                | 701   |
| - 21. Der Hahnenschrei (31. 5. 21.)                                                                           | 702   |
| - 22. Die hispanischen Patronymika auf -ci (31. 5. 21.)                                                       | 702   |
| 2. Zur Literaturgeschichte.                                                                                   |       |
| L. SPITZER, I. Zu Kolsen, Dichtungen der Trobadors III. (14. 12. 19.)                                         | 355   |
| 2. Zu Kolsen, Zwei provenzalische Sirventese. (14. 12. 19.)                                                   | 361   |
| 3. Zu Kolsen's "Altprovenzalisches" (14. 12. 19.)                                                             | 363   |
| O. SCHULTZ-GORA, Zur Pastorela des Gui d'Uisel L'autrier cavalgava                                            |       |
| (26, 5, 21.)                                                                                                  |       |
| - Die Tenzone zwischen Rambaut und Coine                                                                      | 703   |
|                                                                                                               |       |
| BESPRECHUNGEN.                                                                                                |       |
| W. v. WARTBURG, Eugen Lerch, Die Verwendung des romanischen                                                   |       |
| Futurums als Ausdruck eines sittlichen Sollens (19. 8. 20.) .                                                 | 364   |
| E. GAMILLSCHEG, K. Sneyders de Vogel, Syntaxe historique du français                                          |       |
| (15. 9. 20.)                                                                                                  | 370   |
| G. Rohls, E. Gamillscheg und L. Spitzer, Die Bezeichnungen der Klette                                         |       |
| im Galloromanischen (I. II. 20.)                                                                              | 453   |
| — Gino Bottiglioni, Fonologia del diaietto imolese (3. 1. 21.)                                                | 454   |
| Luigi Pascale, Il dialetto manfredoniano ossia Dizionario dei                                                 | 455   |
| vocaboli usati dal popolo di Manfredonia (31. 1. 21.) Teofilo Spoeri, Il dialetto della Valsesia (31. 1. 21.) | 456   |
| O. SCHULTZ-GORA, C. Appel, Provenzalische Lautlehre (22. 3. 21.)                                              | 458   |
| ALEXANDER KLEIN, J. Douglas-Bruce, The Composition of The Old                                                 | 43    |
| French Prose Lancelot (12. 4. 20.)                                                                            | 462   |
| FRIEDRICH BECK, D. Miguel Asin Palacios, la Escatologia Musulmana                                             |       |
| en la Divina Comedia (24.2.21.)                                                                               | 464   |
| Giovanni Boccaccio, Vita di Dante (24. 2. 21.)                                                                | 475   |
| - Francesco di Capua, Note all' Epistola di Dante ai Cardinali                                                |       |
| Italiani (24. 2. 21.)                                                                                         | 476   |
| - Lora Francesco, Nuova interpretazione della "Vita Nuova" di                                                 |       |
| Dante (24. 2, 21.)                                                                                            | 478   |
| - Scherillo, M., Dante la Vita Nuova e il Canzoniere (24. 2. 21.)                                             | 486   |
| - Franz A. Lambert, Dante Alighieri. Neues Leben (24. 2. 21.)                                                 | 487   |
| W. SCHULZ, Mitteilungen aus Spanien (13. 4. 21.)                                                              | 488   |
| H. BREUER. Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen                                        |       |
| 72. Tahrgang, 139. Band, I. und 2. Heft (14. 2. 20.)                                                          | 496   |
| 73. Jahrgang, 139. Band, Heft 3 und 4 (14. 2. 20.)                                                            | 499   |

VI INHALT.

|                                                                          | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| W. MEYER-LÜBKE, E. Schopf, Die konsonantischen Fernwirkungen: Fern-      |       |
| Dissimilation, Fern-Assimilation und Metathesis (12. 4. 21.)             | 597   |
| FRIEDRICH BECK, M. Barbi, Studi sul Canzoniere di Dante (5.6.21.) .      | 603   |
| - M. Barbi, Studi danteschi diretti, vol. I (5.6.21.)                    | 604   |
| J. N. Robinson, Ernst Windisch, Das keltische Brittanien bis zu Kaiser   |       |
| Arthur (6. 2. 14.)                                                       | 608   |
| W. v. WARTBURG, Ivan Pauli, "Enfant", "garçon", "fille" dans les langues |       |
| romanes, étudiés particulièrement dans les dialectes gallo-romans        |       |
|                                                                          | 612   |
| - Emil Öhmann, Studien über die franz. Worte im Deutschen im             |       |
| 12. u. 13. Jahrh. (15. 10. 19.)                                          | 617   |
| - L. Spitzer, Lexikalisches aus dem Katalanischen und den übrigen        |       |
| iberoromanischen Sprachen (15.7.21.)                                     | 619   |
| HERMANN BREUER, K. Ettmayer, Repetitorium zum Studium altfranzö-         |       |
| sischer Literaturdenkmäler (5.5.22.)                                     | 621   |
| ERNST GAMILLSCHEG, W.v. Wartburg, Zur Stellung der Bergeller Mundart     |       |
| zwischen dem Rätischen und dem Lombardischen (2. 1. 20.)                 | 625   |
| WOLFGANG WURZBACH, Teatro antiguo español. Textos y estudios. III.       |       |
| Luis Vélez de Guevara, El rey en su imaginación (5. 3. 21.).             | 627   |
| KARL VOSSLER, Rivista di Cultura (10. 5. 21.)                            | 629   |
| F. KRÜGER, Butlleti de dialectologia catalana (22. 5. 20.)               | 711   |
| A. H., Zeitschriftenschau                                                | 723   |
| - Verzeichnis der bei der Redaktion bis 25. Dezember 1921 ein-           |       |
| gelausenen Druckschriften                                                | 739   |
| Nachträge und Berichtigungen                                             | 755   |

The state of the s

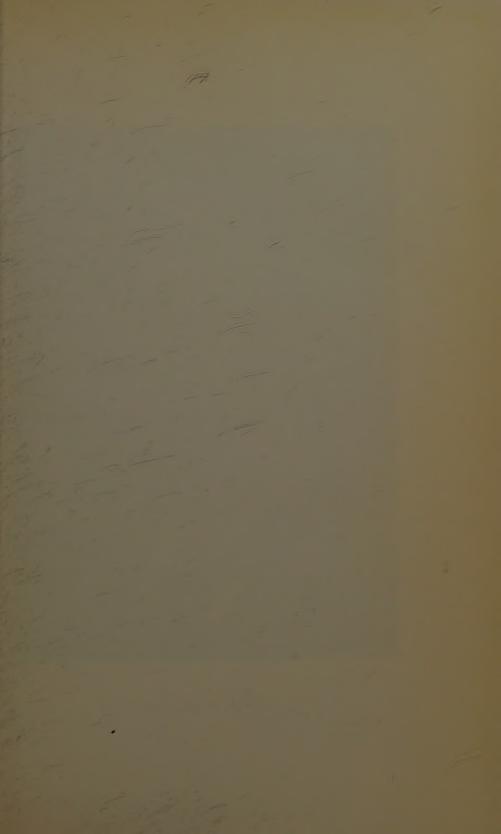



Maynetides

## WILHELM MEYER-LÜBKE

zu seinem 60. Geburtstage am 30. Januar 1921

ein Freundesgruß in schwerer Zeit



#### Clément Marots Estreines aux Dames de la Court. 1541.

Welche große Rolle die Damen unter Franz I. am französischen Hofe spielten, ist wohl allgemein bekannt; man ahnt aber meistens nicht, wie wenig wir eigentlich von diesem Hofkreis wissen. Wir sind auf gelegentliche Erwähnungen angewiesen, die erst noch mühsamer Ausdeutung bedürfen, und dafür sind bisher nur wenige Vorarbeiten geleistet worden. Amtliche Verzeichnisse der Hofdamen finden wir in den von A. Lefranc und J. Boulenger gesammelten alten Gehaltslisten: Comptes de Louise de Savoie et de Marguerite d'Angoulême. 1512-1529-1539. Paris 1905. Eine Reihe bezüglicher Aktenstücke führt der Catalogue des actes de François Ier, t. I-X. Paris 1887-1910 an, vgl. besonders im Register die Artikel Maison de la Reine, Maison de Mesdames; einige davon bietet der Ms Léon de Laborde, Comptes des bâtiments du roi t. II. Paris 1880, in extenso. Außerdem kommen noch einige Briefe des Königs (Poésses de François Ier et lettres p. p. Champollion-Figeac. Paris 1847) und seiner Schwester (Lettres und Nouvelles lettres de la reine de Navarre p. p. F. Génin. Paris 1841 und 1842) in Betracht. Besonders wertvoll sind aber die literarischen Texte: 1. Der Trionfo della Bellezza von Jean de Maumont (Amomo), der uns einen Blick in den Hofkreis um 1533 oder 1535 gewährt und zu dem E. Picot Les Français italianisants t. I. Paris 1907 einen lehrreichen Kommentar gegeben hat. - 2. Der portugiesische Ritterroman Palmeirim de Inglaterra oder vielmehr eine längere, am französischen Hof spielende Episode daraus, die zeitgenössische Persönlichkeiten in ritterlicher Verkleidung und in einer durchaus phantastischen Handlung erscheinen läßt, aber mit wertvollen Zügen aus der Wirklichkeit. Die Episode hat teilweise Dijon zum Schauplatz, wo der Hof Ende November und Anfang Dezember 1541 sich aufhielt. Vgl. Obras de Francisco de Moraes, Lisboa 1852, t. III, und die aufschlussreiche Dissertation von W. E. Purser, Palmerin of England, Dublin 1904. - 3. Clément Marots Estreines aux dames de la court, mit denen wir uns hier befassen wollen und deren Wert darin besteht, daß sie uns die Hofgesellschaft in großer Vollständigkeit und nach Rang und Würde geordnet vorführt.

Marots Schrift erschien unter dem Titel:

Les eftreines de Clement marot uallet de chambre du Roy. Aultre traicte de la maladie & conualescence de monseigneur le Daulphin. Compose par Hugues salel aussi ualet de chambre du Roy. Avec Privilege. 1540. On les uend en la grand salle du Pallais au second pillier par Jehan dupre.

#### Das Druckprivileg lautet:

Il est permis a Jehan dupre libraire demeuraut a Paris faire imprimer & uendre ce present traicte intitule les estreines de Clement marot & desenses faictes a tous aultres de ne imprimer ou faire Tprimer lesdites estreines ne icelles inserer ou mectre auec aultre liure iusques a deux ans sur peine de confiscation desditz liures & damende arbitraire. Faict le 10 de Feburier 1540. J. J. de Mesmes.

Das Datum versteht sich nach dem alten Stil, also 1541 nach unserer Rechnung. Damit ist auch die Entstehungszeit sestgelegt. Die 41 Estreines, die der erste Druck bietet, wurden am Neujahrstag 1541 in fortlausender Improvisation gedichtet. Der Hof war in Fontainebleau im Winterquartier; auch Margareta von Navarra mit ihrer Tochter Johanna war zugegen, wie wir aus dem Tagebuch ihres Finanzsekretärs Jean Frotté entnehmen können. Vgl. H. de la Ferrière, Marguerite d'Angoulême, Paris 1893, S. 36. Die lange friedliche Rast lud zu sinniger Unterhaltung ein, und Marot sorgte dafür, indem er seinen launigen Witz sich in einem Sprühregen von geistblitzenden Neujahrsglückwünschen ergießen ließ, alle in der gleichen leichtbeschwingten Strophe von drei Siebensilbern und zwei Dreisilbern  $a^abb^a$ .

Die derart improvisierten Estreines liefs Marot nach der Gewohnheit seiner letzten Lebensjahre sofort in einem Einzeldruck erscheinen, es sei denn, dass in diesem Fall das Werkchen durch fremde Indiskretion in die Hände des Verlegers gelangte. geringe Sorgfalt des Druckes gestattet uns nicht, diesen Verdacht von vornherein abzuweisen. Das einmal gedruckte Werk überließ dann der Dichter seinem Schicksal; denn er kam nicht mehr dazu, seine letzten Erzeugnisse zu sammeln, zu ordnen und selber vereint herauszugeben. Ohne sein Zutun dürften daher die Estreines in der von Andry Berthelin besorgten Ausgabe der Cantiques de la Paix, Paris s. a., wiederabgedruckt worden sein. Vgl. E. Picot et Chr. Nyrop, Nouveau recueil de farces françaises, Paris 1880, p. XXXVII. Noch im gleichen Jahre fanden sie Aufnahme in der Ausgabe der Oeuvres de Clement Marot der Brüder L'Angelier, Paris 1541, mit einer längeren Umstellung und unter Weglassung der letzten Strophe. Weiter gingen die Gedichte auch in die beiden Doletschen Ausgaben von Lyon 1542 und 1543 über mit Beigabe zweier weiterer Glückwünsche an Madame du Gauguier. Der Herausgeber von 1544 verband dann unsere Estreines, denen diese Bezeichnung spezifisch zukommt, mit zehn anderen Stücken, die er aus den

Rondeaux und Epigrammen zusammenlas, und schuf so die Pseudo-Gattung der Estrennes, an die Marot in diesem Sinne nicht gedacht hatte. 1549 kam schliefslich noch ein Ineditum Au Royhinzu, womit der weiterhin beibehaltene Bestand erreicht war.

Zum richtigen Verständnis von Marots dichterischer Absicht ist es nötig, dass man über die willkürlich umgestaltende Ausgabe von 1544 wieder auf die Originalpublikationen zurückgreist. Zu diesem Zwecke geben wir im folgenden einen getreuen Abdruck der Dupréschen Ausgabe mit kurzen Erläuterungen der Personalien, die für die Gelehrten, die an der Quelle sitzen, eine Aufforderung sein sollen, den noch schwebenden Fragen mit zulänglicheren Mitteln nahezutreten. Exemplare des Erstdrucks der Estreines, den früher Mich. Maittaire im III. Band seiner Annales typografici (Amstelodami 1726) p. 71 beschrieb, dürsten heute wohl selten sein. Eines ist im Besitz der Bibliothek der Société de l'Histoire du Protestantisme français.

### Les eftraines de Clement Marot aux dames de la Court.

- 1. A la Royne.

  Au ciel madame ie crie

  Et dieu prie

  Vous faire ueoir au printemps

  Frere & mary si côtes

  Que tout Rye.
- 2. A Madame la Daulphine.

  A Madame la Daulphine
  Bien nassigne

Elle a ce quil fault auoir Mais ie la uouldrois bien ueoir En gefine.

- 3. A Madame Marguerite.
  Quelle Noble Marguerite
  Fleur deslite
  Je luy donne aussi grand heur
  Que sa grace & sa grandeur
  Le merite.
- 1. Die erste Huldigung gebührt natürlich der Königin, Eleonore von Österreich, um die wir uns den Damenflor zur Gratulationscour versammelt denken müssen. Die Beziehungen zwischen ihrem Bruder, Kaiser Karl V., und ihrem Gemahl, König Franz I., sind seit der Begegnung in Nizza (1538) und seit Karls Besuch in Paris (1. Januar 1540) scheinbar die allerbesten; nur war der definitive Frieden noch nicht geschlossen, und schon beginnt das herzliche Verhältnis sich zu lockern.
- 2. Die Dauphine Katharina von Medici (1519—1589) hatte ihrem Gemahl Heinrich nach sechsjähriger Ehe noch keine Nachkommenschaft geschenkt und musste noch drei Jahre auf die Erfüllung ihres Wunsches warten; leider trug das verseuchte Blut von Urbino den Todeskeim in den Stamm der letzten Valois.
- 3. Margareta von Frankreich (1523—1576), die einzige noch am Leben befindliche Tochter Franz I. und seiner ersten Gemahlin Königin Klaudia, später Herzogin von Savoyen; sie stand im 17. Lebensjahr.

- 4. A Madame la pricesse de Nauarre.

  La mignonne de deux Roys [A2]
  Je uouldroys
  Queussies ung beau petit frere
  Et deux ans de uostre mere
  Voyre troys.
- 5. A madame de Neuers.

  Madame de Neuers

  Aux yeux uers

  Pour Lesprit qui est en elle

  Aura Louange eternelle

  Par mes uers.
- 6. A Madame de Montpensier.

  Vostre beaulte maintes fois
  Ou ie uois

Haultement ioy couronner Que vous puis ie donc donner Que ma uoix.

- 7. A madame Destampes.

  Sans preiudice a personne
  Je wous donne
  La pomme dor de beaulte
  Et de ferme Loyaulte
  La couronne.
- 8. A elle encores.

  Vous reprandrez ie laffye
  Sur la uye
  Le tainct que uous a oste
  La deeffe de beaulte
  Par enuye.
- 4. Johanna von Albret, Erbprinzessin von Navarra und Béarn, vollendete eben ihr 11. Lebensjahr; denn sie war nicht 1528, sondern am 7. Januar 1529 geboren. Ihre Mutter, Königin Margareta, die nicht zur Gratulationscour erschienen ist, nähert sich den Fünfzig, und ein Jahr später sollte ihre letzte Hoffnung auf einen männlichen Erben endgültig Schiffbruch leiden. Als präsumtive Erbin von Navarra mußte sich Johanna in diesem Jahre 1541 auf Geheiß ihres Oheims der Verlobung mit Wilhelm von Kleve fügen.
- 5. Margarete von Bourbon-Vendôme (1516—87), Gemahlin von Franz von Kleve, Herzog von Nevers, folgt auf die königlichen Prinzessinnen als nächststehende Prinzessin des königlichen Geblüts. Ihr Vater war der 1537 verstorbene Karl von Bourbon, Herzog von Vendôme; ihre Mutter war Françoise d'Alençon. Ihre Brüder waren jener Antoine de Bourbon, der später Johanna von Albret heiratete, und der junge Herzog von Enghien, der Sieger von Cérisolles. Im ersten Vers fehlt eine Silbe; die späteren Ausgaben lesen deshalb besser: La duchesse de Nevers.
- 6. Jacqueline de Longwy († 1561), seit 1538 Gemahlin von Louis de Bourbon, Prinz von La Roche-sur-Yon und Herzog von Montpensier. Als dessen Gemahlin wird sie den Prinzessinen von Geblüt gleichgeachtet. Sie wird im Palmeirim (cap. 144) als «dama de muito estado» erwähnt (Obras de Fr. de Moraes III, 142). De Thou nennt sie «une princesse de grand esprit et d'une prudence au-dessus de son sexe.» Die verwitweten Herzoginnen von Nevers und Montpensier, Marie d'Albret d'Orval und Louise de Bourbon-Montpensier, lebten beide noch. Wenn sie gemeint wären, hätte sie Marot vermutlich in umgekehrter Reihenfolge genannt. Vgl. über die Vortrittsfrage Th. Godefroy, Le Ceremonial français I, 289. 294. 487.
- 7. 8. Anne de Pisseleu, Hoffräulein Louisens von Savoyen, der Mutter des Königs, und Maitresse Franz I., der sie mit Jean

- 9. A la contesse de Vertus. Veu ceste belle ieunesse Et noblesse Dont uoz espritz sont uestuz Deux fois ferez de uertus La contesse.
- 10. A madame Ladmiralle. La doulce beaulte bien nee Estreinee Puissions neoir anant leste Mieulx quelle na este Lautre annee.
- 11. A madame la grand Senne schalle. Que uoulez uous dyane bonne Que uous donne Vous neustes comme ientendz Jamais tant dheur au printemps Qu'en automne.
- 12. A Madame de Canaples. Noz yeulx de ueoir ne sont las Soubz Athlas Plusieurs deesses en grace Dont Canaples tient la place De Palas.

de Brosse (de Bretagne), Graf von Penthièvre vermählte und durch die Verleihung des Herzogtums Etampes zu der hervorragenden Stellung erhob, die sie gleich nach den Prinzessinnen von Geblüt rangieren läßt. Sie lebte 1575 noch. Vgl. Moréri s. v. Brosse XIV und Pisseleu.

9. Charlotte de Pisseleu (1525-1604), die 16jährige Gemahlin von François d'Avaugour, Herzog von Vertus, also eine Halbschwester der Herzogin von Estampes (Estr. 7). Letztere war die Tochter der zweiten Frau von Guillaume de Pisseleu, seigneur de Heilly, Anne Sanguin; Charlotte war von der dritten Frau Madeleine de Laval de la Faigne. Die Avaugours sind eine nebenbürtige Seitenlinie des Hauses Bretagne. Vgl. Moréri s. v. Bretagnecomtes de Vertus X. Madama de Vertus wird ebenfalls im Palmeirim erwähnt (Obras III, 141). Sie ist augenscheinlich jene Madame d'Avaugour qui ne faict qu'escouter, d. h. die nur mit halbem Ohr hinhört, wenn man ihr einen Auftrag gibt, wie es in Margaretens Briefen (II, 361) heisst.

10. Françoise de Longwy, Schwester der Herzogin von Montpensier (Estr. 6) und seit 1527 Frau des Admirals Philippe Chabot de Brion. Vgl. Moréri s. v. Chabot-de Brion 13. Ihr Vater war Jean de Longwy, sieur de Givry; ihre Mutter Jeanne d'Angoulême war eine Bastardschwester des Königs. Im vorletzten Vers ist zu lesen:

Mieulx qu'elle ne l'a esté.

11. Diane de Poitiers († 1566), seit 1531 Witwe des Großseneschalls der Normandie, Louis de Brezé, Graf von Maulevrier. Der Dauphin Heinrich hatte sich bereits als ihr Ritter erklärt. Sie behielt ihre Schönheit auffällig lange und ebenso lange auch ihren

Einfluss auf Heinrich II., noch als König.

12. Marie d'Acigné, Vizgräfin von Coëtman, ehedem Hofdame der Königin Klaudia und eine Zeitlang vom König geliebt, war mit Jean de Créqui, Herrn von Canaples, vermählt. Vgl. Moréri s. v. Crequy 17. Actes I, 443 2345; 497 2617. III, 620 10349. Th. Godefroy, Le Ceremonial françois I.

- 13. A Madame de Lestrange.
  Quelle beaulté de Lestrange
  Face Dange
  Luy donne longue uigueur
  Pourueu que son gentil cueur
  Ne se change.
- 14. A Madamoi felle de Brefsuire.

  Son ueult changer uostre nom
  De renom
- A ung meilleur ou pareil Ne ueullez de mon confeil Dire non.
- 15. A Madamoy selle de Macy. Soubz uoz attours bien fourniz Dor garniz A Venus uous ressemblez Soubz le bonnet me semblez Adonys.
- 13. Madame de l'Estrange, die Marot in Epgr. 165 (ed. Jannet) noch mit einer besonderen Huldigung bedacht hat, war eine der einnehmendsten Erscheinungen am Hofe. Ihr Mädchenname ist nicht ermittelt. Sie war vermutlich die Gemahlin von Louis de l'Estrange, seigneur de Boulogne en Vivarais, de Vinzenobre etc., vicomte de Chelayne en Auvergne, panetier ordinaire du roi, der 1541 in diplomatischer Mission nach Kleve und nach Deutschland ging. Actes IX, 14 [40]. Wir sehen sie häufig zur Dienstleistung bei der Königin herbeigerufen, z. B. anlässlich der Herrscherbegegnung in Nizza. Actes III, 552 10051; 620 10349. VIII, 192 31032. Nach Martin du Bellay hatte der erste Dauphin sein Herz an sie gehängt. Vgl. Purser S. 177. In der Palmerinepisode spielt sie als Latranja eine der ersten Rollen. Ch. de Sainte-Marthe richtete eine Epistel an sie. Vgl. E. Picot I, 65 u. 6. Der Sohn von Louis de l'Estrange heiratete eine Chabannes-Curton; durch ihre beider Tochter ging die Baronie an René de Hautefort über, dessen Sohn Claude 1632 enthauptet wurde und dessen Enkelin Marie de Hautefort, dame de l'Estrange, Charles de Saint-Nectaire heiratete. Vgl. P. Anselme, Saint-Simon. Die beiden Artikel über das Geschlecht de l'Estrange im Annuaire de la noblesse française 1905 und 1911 konnte ich nicht einsehen.
- 14. Jeanne de Brosse de Bretagne, die noch jugendliche Witwe von René de Laval, Herrn von Bressuire, wird auch von Jean de Maumont unter ihrem Mädchennamen Penthievre als Mitglied des «cerchio eletto: Penthievre, Huban, Chastegneray, L'Estrange» erwähnt. Vgl. Picot I, 65 n. 3. Sie scheint sich nicht wiedervermählt zu haben. Vgl. Moréri s. v. Brosse XIII; Laval-Loué VIII.
- 15. Marie de Montchenu, dame de Guercheville, seit 1538 Gemahlin von Louis d'Harcourt, seigneur de Macy, premier panetier du roi, vgl. Moréri s. v. Harcourt de Beuvron XVI, früher Hoffräulein der Prinzessinnen, jetzt der Königin. Actes III, 228 8570. VII, 717 28585. IV, 609 13846. VI, 567 21850; 631 22186; 745 22785. Sie war eine Zeit von König Franz bevorzugt worden: «Mansi tinha d'avantagem ser amada d'el-rei com que se ensoberbrecia muito.» Palm. cap. 137 (Obras III, 62 f.). Sie war die Tochter von Marin de Montchenu, premier maître d'hôtel du roi, und von

16. A Madamoifelle de Duras. Belle quand la foy iuras A Duras Tu fus trefbien eftimee Doulcement auant laifnee Lenduras.

17. A Theligny.

Monstruil monstre clairement
Seurement (A 4

Quen beau corps grace Rassize Cest la pierre en lor assise Proprement.

18. A Rieux.

Damoifelle de Rieux

En maintz lieux

Lembonpoint se pert et gaste

Je fuis dauys quon fe hafte

Pour le mieulx.

Antoinette de Pontbriand. Vgl. Campardon et Tuetey, Inventaires du Châtelet nr. 774 (Histoire générale de Paris t. XXII). Ihre erste Ehe scheint nicht sehr friedlich gewesen zu sein; sie heiratete später den verwitweten Schwiegersohn der Frau von Soubise, Antoine de Pons, comte de Marennes, und zog ihn zur katholischen Partei hinüber.

16. Barbe Cauchon de Maupas, seit 1538 mit Symphorien de Durfort, seigneur de Duras, verheiratet. Vgl. Moréri s. f. Durfort 9. Sie ist jene Maupas la jeune (so in der Hs. von Chantilly), der Marot das hübsche Epigramm Du passereau de Maupas (Epgr. 165) widmete. Sie war die Tochter von Tierry Cauchon, sgr. de Maupas, und von Adrienne de Bossut-Longueval. P. Anselme V, 736 A. Eine Maupas wird 1538 als Hoffräulein der königlichen Prinzessinnen genannt, Actes II, 578 10164. VIII, 195 31064. In Actes IV, 255 12190 vom Jahre 3541 heißt es: aux demoiselles de la Baume, de Duras, d'Heilly, de la maison de la reine. Vers 3 lies estreire.

17. Arthuse de Vernon, Tochter des Großfalkeniers Raoul de Vernon, seigneur de Montreuil Bonin († 1516), und seiner Frau Anne Gouffier, war mit Louis de Théligny, seigneur de Lierville, verheiratet, und diente der Prinzessin Margareta als Hofdame. «Telensi servia a infanta Gratiamar (Anagramm von Margarita), filha segunda d'Arnedos, rei de Francia; era en su casa muito altiva e soberba, e mais valerosa que todas e tão confiada de seu parecer, que desprezava tudo.» Palmeirim cap. 137 (Obras III, 62). Sie ist eine der vier Heldinnen der französischen Episode des Romans, und dass sie gemeint ist, ergibt sich aus der Erwähnung ihrer Schwester «Madama Debru, irmãa de Telensi, na opinão de algums formosa como ella.» Cap. 144 (Obras III, 62). In der Tat war Anne de Vernon mit Claude de Villeblanche, seigneur de Bron, verheiratet. Vgl. Picol l. c. II, 9 n. 1, 2. Für Arthuse de Vernon schrieb Ronsard ein Epitaphium, das 1555 mit den Hymnen gedruckt wurde (Ed. Blanchemain VII, 221). Ihr Schwiegervater François de Theligny, sieur de Lierville, war Seneschall von Rouergue und starb vor 1522. Ihr Sohn Charles heiratete Louise de Coligny und wurde in der Bartholomäusnacht mit seinem Schwiegervater ermordet. Die Vernons stammten aus Schottland.

18. Vermutlich Renée de Rieulx, aus altem bretagnischem Geschlecht, Tochter von Claude de Rieulx († 1532) und von Catherine

Nature ouuriere facree
Qui tout cree
En uostre brun a boute
Je ne fcay quoy de beaulte
Qui agree.

20. A Helly.

Dix et huict ans ie uous donne
Belle & bonne

Mais a unstre sens Rassis Trente cinq ou trente six Jen ordonne.

21. A Miolans Laifnee.
Miolans laifnee eft bien
Et de rien
Ne doübt eftre mal contente
Pourueu que la longue attente
Vienne bien.

de Laval. Sie heiratete am 5. Januar 1541 n. St. Louis de Sainte-Maure, Grafen von Nesle und Joigny; 1547 fiel ihr die Erbschaft des Hauses Laval und 1548 die des Hauses Rieulx zu; sie selbst starb kinderlos 1567. Durch ihre jüngere Schwester Claude, die mit François de Coligny, sieur d'Andelot, verheiratet war, ging dann das Lavalsche Erbe auf die Colignys d'Andelot über. Vgl. Moréri s. v. Rieulx XI, Laval IX, Sainte-Maure XV, Coligny-d'Andelot 14. [Zur Not könnte man auch an Anne de Benserade, die Tochter von Louis de Benserade, seigneur de Rieulx, und von Marguerite de Bouflers, denken, die André de Vendôme, sgr. de Rubempré heiratete, den Sohn des Bastards Jaques de Vendôme, sgr. de Bonneval.]

19. Wahrscheinlich eine der Schwägerinnen der Herzogin von Vertus (s. Estr. 9), und wohl die jüngere, Madeleine d'Avaugour, die vor und nach ihrer Ehe mit Paul d'Audoins et de Lescun, Seneschall von Béarn, Hofdame Katharinas von Medici war, eher als die ältere Louise, die Guy de Guillen, baron de Castelnau de Clermont de Lopève heiratete. Vgl. Moréri s. v. Bretagne-comtes de Vertus X, Picot l. c. II, 9 n. 4.

20. Heilly, die achtzehnjährige, wenn das Kompliment wörtlich zu nehmen ist, wäre jedenfalls eine Halbschwester der Herzogin von Estampes und eine Vollschwester der Herzogin von Vertus (s. Estr. 7—9); als solche kommt wohl Louise de Pisseleu in Betracht, die am letzten Februar 1541 n. St. Guy Chabot, seigneur de Jarnac, den Sieger im gerichtlichen Zweikampf von 1547, zum Manne nahm. Sie wird es sein, die Actes IV, 225 12190 vom Jahre 1541 als Hofdame der Königin genannt wird. Hingegen können die Aktenstücke von 1537 und 1838 bei Laborde II, 398 f. mit der im Dienst der Dauphine oder der königlichen Prinzessinnen stehenden Heilly oder la petite Heilly eventuell die jüngere Schwester, die spätere Herzogin von Vertus meinen.

21. 22. Von den beiden Miolans wird die eine 1538 als Hoffräulein der Königin Eleonore, die andere 1539 als dem Hausstand der Königin von Navarra angehörig genannt. Vgl. Actes III, 305 8927; Laborde II, 309 (Myoland, de la maison de la reine) und Comptes de Marguerite d'Angoulême p. 88 (Myollant). Ende des

22. A Miolans la puisnee.
A Miolans la puisnee
Cest annee
Luy donne sur leste luisant
Ce qui seroit bien duisant
A laisnee.

23. A Bonneval.

La fleur durer ne pourra

Et mourra

Mais ceste grace laquelle La faict tousïours trouuer belle Demourra.

24. A la Chasteigneraye. B 1
Garde toy de descocher
Jeune archer
Pour a son cueur faire breche
Car elle seroit rebroucher
La sleche.

15. Jahrhunderts war Louis de Miolans Marschall von Savoyen. Unter Karl VIII. war Jacques de Miolans Chambellan du roi (Du Tillet Recueil des rois de France p. 416) und hatte Jeanne de Daillon du Lude, Hofdame der Königin Anna, zur Frau. Die beiden oben genannten sind wohl deren Töchter. Eine Madeleine de Miolans, comtesse de Montmajour, heiratete François d'Alegre, seigneur d'Oisery, und nach dessen Tod einen anderen Sohn von Gabriel d'Alegre und Marie d'Estouteville (vgl. Moréri s. v. Alegre VII, P. Anselme VII, 710). Eine Antoinette de Miolans wurde die dritte Frau von Pierre d'Aumont, Vater des Marschalls (Moréri s. v. Aumont IX.).

23. Eine Bonneval, Hoffräulein der Prinzessin Margareta, wurde von Mellin de Saint-Gelais mit einer lateinischen Grabschrift bedacht (*Oeuvres* ed. Blanchemain II, 317). Man wird wohl an die Töchter von Germain de Bonneval, Chambellan du roi und Seneschall von Limousin, denken, und zwar eher an die jüngere Renée, die Hofdame Renatas von Frankreich, Herzogin von Ferrara, wurde. Die ältere Renée-Jeanne war mit dem Kammerherrn Jean Gontault de Biron verheiratet. Vgl. Moréri s. v. Biron V und Suppl. s. v. Bonneval VII. [Zu rechnen wäre event. auch mit Jeanne de Rubempré, Frau des Bastards Jacques de Bourbon, sgr. de Bonneval.

Vgl. Moréri s. v. Bourbon-Rubempré.]

24. Die von Jean de Maumont im Trionfo della Bellezza gerühmte Chastegneray wäre nach Picot I, 65 Isabeau Chabot, Tochter des Barons von Aspremont (s. Moréri s. v. Chabot-de Jarnac II); sie hatte Charles Chabot, sgr. de la Chasteigneraye, geheiratet (s. Moréri s. v. Chabot X) und war seit 1536 verwitwet. War sie aber 1541 nicht schon wiedervermählt mit Jacques Turpin, seigneur de Cissay? — Um 1541 versteht man unter le sieur de la Chasteigneraye kurzweg ihren Schwager François de Vivonne, der durch den gerichtlichen Zweikampf mit Guy Chabot de Jarnac bekannt ist. Dieser war indes noch ledig; erst 1542 heiratete er Philippe de Beaupoil-Saint-Aulaire. Es würden demnach auch die beiden Schwestern in Betracht zu ziehen sein, die jüngere Jeanne und die bereits mit François de Bourdeilles verheiratete Anna de Vivonne, die Hofdame der Königin von Navarra war und bekanntlich Brantômes Mutter wurde. Der Schluss der Strophe muss natürlich lauten: Car elle feroit la fleche-Rebroucher.

25. A Torcy.

Damoiselle de Torcy

Cest an cy

Telle estreine uous destre

Quun bon coup uous puissiez dire

Grand mercy.

26. A Douartis.

Cent nobles et bons partis

Douartis

Vostre amour pourchasseront Quand de uostre amour seront Aduertys.

27. A Cardelan.

Cest bon pais que bretaigne
Sans montaigne
Mais ie croy quelle uouldroit
Tenir le chemin tout droit
Dallemaigne.

25. Claude Blosset, Tochter von Jean Blosset, seigneur de Torcy, und von Anne de Cugnac, war Hoffräulein der Königin Eleonore. Sie ist die Hauptheldin der Palmerinepisode. Die Herrschaft Torcy war durch Heirat vom Haus Estouteville an Jean Blosset, den Grofsvater, gekommen (s. Moréri s. v. Estoutevillesgrs. de Torcy 12). Die junge Torcy war 1541 donzella e por casar. Francisco de Moraes, der den Gesandten Francisco de Noronha nach Frankreich begleitet hatte, verliebte sich in sie, obwohl er beträchtlich älter und wohl auch verheiratet war; er selber erzählt die Geschichte mit einigem Humor in seiner kleinen Schrift Desculpa de seus amores que tinha en Paris com una dama franzesa da Rainha dona Leonor, por nome Torsi (Obras t. III). Sie heiratete 1553 Louis de Montberon, Baron de Fontaines, sgr. de Chalendray (s. Moréri s. v. Montberon de Fontaines-Chalendray XI). Brantôme hat die belle Torcy nach ihrer Vermählung gekannt und fleissig ausgefragt. Vgl. W. F. Purser l. c. Campardon et Tuetey, Inventaires du Châtelet nr. 4653.

26. Es handelt sich wohl um Madeleine de la Suze, die Gemahlin von Joachim de la Bretonnière, seigneur de Warty, deren Mutter Claudine de Villiers Hofdame Louisens von Savoyen war. Madeleine war 1534 noch minderjährig (Actes VI, 356 20723. VII, 776 28982); ihre Tochter Françoise war daher 1541 noch nicht im entsprechenden Alter und kann nicht gemeint sein. Wenn Marot von Werbern spricht, die sich einstellen werden, sobald man erfährt, dass ihr Herz zu vergeben ist, so kann das Kompliment doch auch an eine junge Frau gerichtet sein. Madeleine war wohl Hoffräulein der Prinzessinnen; jedenfalls stand sie bei Margareta, der Tochter des Königs, hoch in Gunst. «Madelon que Margot aime autant que soy mesme», sagt Grevin von ihr. Sie verlor 1553 ihren ersten Gemahl und heiratete 1553 Jean de Monchy, seigneur de Senarpont. 1594 war sie noch am Leben. Vgl. L. Pinvert, Jacques Grevin S. 290 ff.; Actes s. v. Warty, Lettres de la reine de Navarre I, 251; P. Anselme VII, 11; Moréri s. v. Villiers VI; Campardon et Tuetey, Inventaires du Châtelet nr. 5350. Über ihre Tochter E. Picot l. c. II, 11.

27. Jeanne de Cardelan, demoiselle de la reine (s. Actes II, 297 5286. III, 515 9884 von 1532 und 1538) aus bretagnischem

28. A la Chapelle.

Jestreine du nom de belle
La Chapelle
Voire quelque brun quelle ait
Son dit quelle ait rien de laid
Jen appelle.

29. A Brazay.

En sa doulceur feminine
Tant benigne
Rigueur pourroit estre encloze
Car tousiours auec la Roze
Croist lespine.

30. A Memillon.
Si quelquun pour fon estreine
Vous enmeine

Je uous donne par motz expres Au bout de neuf mois apres B2 Pance pleine.

31. A Lursinge.

Je puisse deuenir singe
Si lursinge
Na la forte et nen mens point
Destre blanche et en bon point
Soubz le linge.

32. A lucresse.

Cest an nous face maistresse
Sans destresse
Damy aussi gracieulx
Que fut tarquin surieulx
A lucresse.

Geschlecht, wurde auch von Mellin de Saint-Gelais besungen (Oeuvres II, 267).

28. Vermutlich jene Leonor de la Chapelle, die auf Ansuchen der Königin naturalisiert wurde. Vgl. Actes III, 614 27 529. Im Palmerin cap. 144 wird sie als madame Xappella genannt (Obras III, 141). Es ist nicht wahrscheinlich, dass es die von Marot in jungen Jahren in Epigr. 13 geseierte Demoiselle de la Chapelle ist; diese wird nach 1524 nicht mehr erwähnt. Es dürste sich eher um eine der Damen handeln, die mit der Königin Eleonore nach Frankreich kamen, vielleicht aus niederländischem Geschlecht. Genannt wird sie noch bei Laborde II, 399.

29. Der Name ist belegt, die Beziehung zum Hof ist aber nicht erkenntlich. In den späteren Ausgaben lautet der Name Bouzan. Vgl. Actes III, 191 8377. V, 149 15438 und P. Anselme,

passim.

30. Bei Laborde II, 399 steht unter den Damen der Königin obenan Mainmillon. Gemeint ist vielleicht Sidoine de Mervilliers, Hoffräulein der Königin und Schwester von Guillaume de Mervilliers le jeune, sgr. de la Mothe, einem der cent gentilhommes du roi; er war Herr von Memullon und Taillepied. Sidoine heiratete Jean d'Humières, sgr. de Becquencourt, ihre Tochter wurde mit dem Sohn des Konnetabels von Montmormey vermählt. Vgl. P. Anselme VII, 38. 279. Vers 3 lies en motz apres.

31. Laborde l. c. nennt in der gleichen Reihe Lussinge. [Es

gibt Soquedaux de Lursengue.]

32. Augenscheinlich Lucrezia Ridolfi, Hoffräulein der Dauphine, die Frau des Lautenspielers Albert de Rippe. Laborde II, 400 nennt: Boucal, Lucresse et Bye. Actes VII, 557 26876; 591 27334; vgl. auch Index s. v. Catherine de Medicis. Über die Familie Ridolfi s. E. Picot, Les Italiens en France p. 100.

33. A Rye.

Vos graces en faiet & dit Ont credit De plaire dieu scait combien Ceulx qui si congnoissent bien Le mont dit.

34. A la Baulme.

Bien doibt la baulme aduouer Et louer Lan lequel luy appareille Sur le uert bille pareille Pour iouer. 35. A Saintan.

La response bien certaine Et soubdaine Vous donne le doctrinal Pour respondre au cardinal De Loraine.

36. Au Brueil laisnee.

Je donne au brueil aux doulx
Gracieulx

Par fa grace bien fcavoir
Celle des hommes auoir
Et des dieulx.

- 33. Das Haus Rye gehört zum burgundischen Adel und stand im kaiserlichen Dienst; es war aber mit dem Hause La Baulme und mit den Longwy verschwägert und ging in der folgenden Zeit zahlreiche Verbindungen mit den Chabots ein, so dass die Anwesenheit eines jüngeren Gliedes der Familie am sranzösischen Hof um 1541 nicht undenkbar wäre. In den späteren Ausgaben steht aber Bye, und diese Namenssorm sindet eine Stütze an dem Aktenstück bei Laborde II, 400 (Boucal, Lucresse et Bye); im Palmerin cap. 144 (Obras III, 141) wird auch einer Bias gedacht. Vielleicht muß man an Charlotte de Villandry, genannt Brye (sic), seit 1534 Vizgräfin von Lauzun denken; vgl. Actes VIII, 135 31251. Dem Hoskreise können wir mit einiger Wahrscheinlichkeit Marguerite de Rye, die Frau von Henri Malain de Lux, lieutenant au gouvernement de Bourgogne, zurechnen.
- 34. Es scheint nach der Anspielung, die Marot macht, nicht wahrscheinlich, dass es sich um die von ihm so oft besungene Helene de Tournon handelt, seit 1536 die dritte Frau von Jean de la Baulme, comte du Montrevel, der am 11. Dezember zum königlichen Statthalter für Bresse und Savoyen ernannt worden war. Eher dürften ihre Stieftöchter gemeint sein: Aymée, die 1546 den Marquis de la Chambre, oder Françoise, die am gleichen Tag den Marschall von Tavannes heiratete. Vgl. Moréri s. v. Baume-Montrevel, prem. sgrs. du Mont-Saint-Sorlin XII. Actes IV, 255 12190 vom Jahre 1541 nennt, wie wir sahen, die demoiselles de la Baulme, de Duras und d'Heilly, de la maison de la reine.
- 35. Jean de Saincthan war Chancelier du Bourbonnais, s. Campardon et Tuetey, *Inventaires du Châtelet* nr. 1439. Eine Anne de Saintan heiratete Guillem de Murat, sgr. d'Alagnac. Die richtige Schreibung ist wohl Saint-Haon.
- 36. 37. Von den beiden Schwestern Du Brueil trat die eine um 1538 in den Dienst der Königin von Navarra. Marot, der sie nach seiner Rückkehr aus dem Exil hier traf, hat in Epgr. 117 der freudigen Überraschung Ausdruck gegeben, die er empfand,

Au brueil la ieune. 39. A la Tour. 37-Si uous nestes en bon point . Pour estreines de la Tour В 3 Bien apoint Quelque iour engressers Nuptial la coefferoit

Et allors uous le serez Serez point.

A Aubeterre.

38.

Aubeterre amour ressemble Ce me semble Petite ueue ont tous deux Et touteffoys chascun deux Les cueurs emble.

Qui datour Ie pensse quon luy feroit Vng bon tour.

A Orjonuiller. 40.

Si dieu qui uous composa Ny posa Beaulte en tout compassee En esprit Recompenssee Bien uous a.

als er so viel jugendliche Schönheit, Verstand und Anmut in ihr vereint kennen lernte. Die Familie war aus Limousin. Eine der Schwestern könnte jene Marguerite du Breuil, dame de la Rigaudie, sein, die 1547 Pierre de Beaupoil, seigneur de la Luminade, Enkel von Jean de Beaupoil, Maître d'hôtel des Königs, und von Marguerite de Bourdeille, selber als Ehrenpage des Herzogs von Enghien erzogen, heiratete. Vgl. De Courcelles, Hist. généal. et hérald. des Pairs de France II, Art. Beaupoil-Saint-Aulaire p. 30. Henriette du Brueil, Hoffräulein der Königin Eleonore, heiratete 1548 Pedro Salzedo. Vgl. Campardon et Tuetey, Inventaires du Châtelet nr. 3765.

- 38. Vermutlich eine Tochter oder Verwandte von Michau d'Aubeterre, sieur de Saint-Martin, Mundschenk der Königin von Navarra, s. Comptes de Marguerite d'Angoulême S. 11.
- 39. Da von einer möglichen Ehe die Rede ist, kann es sich nicht um Claudine de la Tour handeln, die seit 1535 mit Just de Tournon verheiratet war, wohl aber vielleicht um ihre Schwester Antoinette, die 1545 François le Roy, seigneur de Chavigny, capitaine des gardes du corps du roi, zum Manne bekam. Vgl. Moréri s. v. La Tour d'Auvergne-seigneurs d'Oliergues VIII. Comptes de Marguerite d'Angoulême S. 88.
- 40. Frau von Orsonvilliers war Hofdame der Königin Margareta und gab Anlass zu den mehr übermütigen als geistreichen Epigrammen nr. 121 und 186, in denen das Abbrechen des Spiels ohne Revanche von seiten des Königs von Navarra zum Gegenstand freier Witze gemacht wird. Ihr Name und ihre Familie sind noch zu ermitteln.

An diese Epigramme reihen sich seit 1542 noch zwei an Madame Du Gaugier an, d. h. an Marie Hélin, die Frau des Hofarztes Burgensis, sieur du Gaugier. Vgl. über sie Mellin de Saint-Gelais, Oeuvres I, 126; Picot l. c. II, 10 n. 1.

14 PH. AUG. BECKER, CLÉMENT MAROTS ESTRAINES AUX DAMES ETC.

41. A Sainct Pol.

Ton mary a eu forlune Opportune Mais fi de iour ne ueult marcher Il aura beau cheuaulcher Sur la brune.

#### FINIS

41. Den Schluss bildet jene Anna von Alençon, demoiselle de Saint-Pol, die Marot im Jahr 1538 besungen hatte. Sie war die Tochter des Bastards Charles von Alençon und seiner Gemahlin Germaine de Balue; ihre Vermählung mit Nicolas de Bernay, écuyer tranchant du Dauphin, war soeben im Dezember erfolgt. Vgl. meine Abhandlung über Clément Marots Liebeslyrik in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie 184, 5. Im dritten Vers ist Mais zu tilgen.

W. Meyer-Lübke in treuer Erinnerung an unser zehnjähriges gesegnetes Zusammenwirken in Wien.

Leipzig.

PH. AUG. BECKER.

#### Sech, Zelter, Mantel.

Das von Kluge, Wb. als Grundwort des ahd. seh, mhd. nhd. sech, dem man mnd. sek hinzufügen kann, vermutete vlt. \*seca lebt in béarn. sege, port. sega do arado "Pflugmesser" fort; s. Meyer-Lübke, Wb. 7764. Es ist von lat. secāre abgeleitet wie ahd. scaro, mhd. nhd. schar, me. ploughschare, ne. ploughschare von ahd. ae. sceran "schneiden" oder poln. socha "Pflugschar" von dem dem lat. secāre entsprechenden aslav. sěką. Ein Zusammenhang zwischen ahd. seh und einen vlt. \*seca ist nun von Walde, Wb. unter secāre ohne Angabe von Gründen bezweifelt und von Meyer-Lübke unter Berufung auf die Qualität des Vokals, das Geschlecht und die geographische Verbreitung geleugnet worden. Die drei Gründe sind jedoch m. E. anfechtbar.

1. Der Hinweis auf die Qualität des Vokals ist mir unverständlich. Vlt. \*seca hatte ebenso wie noch jetzt port. sega offenen

Vokal als Fortsetzung des kurzen und ahd. seh ebenso.

2. Bei der Berufung auf das Geschlecht, das bei dem rom. Worte weiblich, bei ahd. seh sächlich ist, war Meyer-Lübke die Bemerkung Kluges, Pauls Gr. I<sup>2</sup>, 353, bzw. Urgerm. 28 über den Übertritt lat. F. auf -a zu den germ. N. und sein Hinweis auf got. mês, lukarn, fâski, ahd. fâski, zabal, tâm, fenstar, saf, ae. mynet, die alle N. sind, aus lat. mēnsa, lucerna, fascia, tabula, dāma, fenestra, sapa, monēta unbekannt. Nun sind zwar von Kluges Beispielen tâm, zabal unsicher, weil sie aus dāmmum = frz. dain, aprov. dam, dem Akk. von dammus Cgll. III 431, 30, \*tabulum = it. tavolo entstanden sein können; aber andererseits kann man ahd. erin "pavimentum" aus arēna und ahd. scaf, mhd. schaf, nhd. Schaff, as. skap "Gefäls für Flüssigkeiten" aus scapha "Boot" hinzufügen, da it. scafo "Schiffsrumpf", bzw. das ihm zugrunde liegende vlt. Wort begrifflich zu ferne von ahd. skaf steht, um als dessen Grundwort angesehen werden zu können.

3. Auch die geographische Entfernung zwischen dem in Béarn und Portugal erhaltenen \*seca und dem ahd. seh ist nicht ausschlaggebend. Kluge, Pauls Gr. 12, 349, bzw. Urgerm. 22 hat auf einzelne speziell auf sp. Boden heimische lat. Worte, die germ. geworden sind, hingewiesen und laurex, mantum, thieldo angeführt, die ahd. lôrihhîn Ahd. Gl. III 447, 47, im Dim. \*mantilum ae. mentel, im Dim. \*mantulum an. mottull, endlich ahd. zeltâri, as. telderi, ndl. telde, an.

tjaldari ergaben. Nun ist allerdings von den drei Wörtern thieldo sicher, mantum wahrscheinlich zu streichen. Thieldo ist kein aus Spanien nach Deutschland importiertes lat., sondern umgekehrt ein aus dem Germ. ins VIt. importiertes germ. Wort. Dafür, dass thieldo ein lat. Wort sei, kann man nur sein Vorkommen bei Plinius geltend machen. Dies beweist aber nichts, da auch ganta, sapo bei Plinius begegnen und doch germ. sind. Dafür aber, dass thieldo ein germ. Wort sei, dass somit die genannten germ. Wörter echt germ. seien, dafür sprechen ae. tealt "schwankend", tealtian "wackeln", me. tilten, tulten id., ne. tilt "vornüberfallen", mndl. touteren "wackeln, zittern", holl. touteren "schaukeln", schwed. tulta "mit kleinen unsicheren Schritten gehen", norw. dial. tylta "leicht wie auf den Zehen gehen", isl. tölta "im Passgang gehen", die von Falk-Torp, Wb. unter kjeld mit Recht mit an. tjaldari "Passgänger" und seinen Verwandten verbunden werden. Das Nebeneinander von d und t im Stammauslaut hat bekanntlich Parallelen (Brugmann I2, 630) und kann hier speziell durch Diss. zum anlautenden t erklärt werden; vgl. vlt. \*pibione = frz. pigeon, piem. piviun, lombard. pivion, aus lat. pipionem. Westgerm. \*teldo wnrde ins Lat. aufgenommen und ergab thieldo des Plinius. Während sich dessen th ohne weiteres auf einen Schreiber zurückführen läst, der das Wort als nichtlat. erkannte und für griech. hielt, ist ie statt e unverständlich. Kluge sagt nur, thieldo repräsentiere ein teldo, behandelt aber ie nicht. Den frühesten Beleg für die sp. Diphongierung des betonten offenen e zu ie darin zu sehen, ist zu kühn, da diese nur im Sp., schon nicht mehr im Port. eintrat und nach sp., port. tibio aus tepidum erst nach dem Schwund des interv. d und dem Wandel des betonten e zu i durch i erfolgte, somit viel später war. Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass eine Aufnahme des westgerm. Wortes speziell ins Vlt. Spaniens aus den Worten des Plinius VIII, 67 eigentlich nicht erschlossen werden kann. Er sagt in eadem Hispania Gallaica gens est et Asturica equini generis - hi sunt quos thieldones vocamus, minore forma appelatos asturcones. Er gibt also nur an: wir, ich und andere Römer, nennen eine gewisse Art von Pferden, die in Spanien vorkommt, thieldones. Es besteht doch die Möglichkeit, dass die Römer Italiens eine für den Passgang besonders geeignete Art von Pferden thieldones nannten und später hauptsächlich aus Spanien bezogen. Sie können den Namen mit der Sache erst aus Spanien empfangen haben, aber sie müssen nicht. Wie thieldo sicher, ist mantum wahrscheinlich nicht als ein speziell in Spanien heimisches und ins Germ. entlehntes lat. Wort anzusehen. Zwar ist die Herkunft der germ. Wörter aus dem Lat. nicht zu bezweifeln, wohl aber die Beschränkung auf Spanien. Sie wird aus der Bemerkung Isidors von Sevilla, Orig. XIX, 24, 15 erschlossen: mantum Hispani vocant quod manus tegat. Aber auch das It. hat manto und das Frz. und das Aprov. als bodenständiges Wort manteau, bzw. mantel aus mantellum, das dem von den germ. Wörtern geforderten \*mantilum, \*mantulum nahe steht. Selbst wenn

also das lat. Wort ursprünglich auf Spanien beschränkt gewesen wäre, so wäre es doch in der Kaiserzeit nach Gallien und Italien gedrungen, und die germ. Wörter könnten aus einem dieser beiden Länder stammen. Aber auch die urspüngliche Beschränkung von mantum auf Spanien ist kaum zuzugeben. Das mit mantum auch nach Walde zusammenhängende mantellum kommt in der Bedeutung "Hülle" bei Plautus, cap. 521, und in der von mantele, mit dem es verwechselt wurde, bei Lucilius und in den Akten der Arvalbrüder vor, das auch nach Walde dazu gehörige mantica "Quersack, Mantelsack" bei Lucilius, Horaz, Catull, Persius. Gegenüber dem Vorkommen des Stammes bei Schriftstellern aus Italien noch dazu aus früherer Zeit kann die Angabe eines späten und unzuverlässigen Schriftstellers wie Isidors nichts beweisen. Da mantum außer bei ihm nur noch in der App. Probi vorkommt, so wird es erst in der Kaiserzeit durch Rückbildung aus mantellum entstanden sein, als -ellum noch ein lebendiges Diminutivsuffix war und man daher einen großen Mantel nur mit mantum, nicht mit mantellum bezeichnen zu können glaubte. Isidor wusste einerseits, dass mantum nicht bei klassischen Schriftstellern vorkam, und andererseits, dass es von seinen Landsleuten gebraucht wurde, und sagte deshalb Hispani vocant. Dass auch das gemeine Volk in Italien es brauchte, wie it. manto wahrscheinlich macht, war ihm nicht bekannt. Auch mantellum, das von Plautus, Lucilius und den Arvalbrüdern, also von Männern, die die Volkssprache verwendeten, gebraucht wurde, gehörte dieser an und wurde als vulgäres Wort von den klassischen Schriftstellern gemieden. Die Annahme kelt. Ursprungs durch Walde wird richtig sein, wenn auch die Begründung dieser Annahme seitens Waldes durch Isidors Angabe nicht zutreffend ist. Wahrscheinlich bestand neben gall. \*mat- "werfen", Stokes bei Fick II4, 200 ein \*mant-, so wie neben \*mad-, kauen" ein \*mand vorhanden war. Von diesem \*mant- "werfen" war mantellum, mantum "Umwurf" (vgl. amiculum, amictus "Mantel" zu amicire "umwerfen", griech. περιβόλαιον, περίβλημα) und mantica "Quersack, dessen eine Hälfte man über die Schulter warf" abgeleitet. Das schon bei Lucilius vorkommende mantica erklärt zugleich, warum der Begriff "um herum" hier nicht ausgedrückt wurde.

Nachdem thieldo und mantum ausgeschieden sind, bleibt laurex. Dessen Beschränkung auf das Vlt. der Pyrenäenhalbinsel kann allerdings nicht augezweifelt werden. Denn erstens sagt Plinius VIII, 217, nachdem er von den Kaninchen auf den Balearen und in Spanien und von den aus dem Leib der Mutter geschnittenen oder ihr frühe weggenommenen Kaninchen gesprochen hat, laurices vocant, nicht etwa vocamus. Zweitens lebt das Wort nur auf der Pyrenäenhalbinsel weiter, nämlich in lourgão "große Ratte" in Tras-os-Montes, lorga "Kaninchenhöhle" ebenda, loura id. in der Schriftsprache. Da das örtliche Verhältnis zwischen lourgão und lôrihhîn genau dasselbe ist wie zwischen port. sega und ahd. seh, darf der Zusammenhang zwischen den beiden letzten Wörtern nicht

wegen der Entfernung bestritten werden. Auf Kluges Frage nach der Erklärung dieser Wortwanderungen antworte ich folgendes. Beide Wörter wurden durch germ. Angehörige der Truppen verschleppt, die im unruhigen Norden und Nordwesten der Pyrenäenhalbinsel in der Kaiserzeit in größerer Menge standen (Mommsen, Röm. Gesch. V, 59). Lat. laurex bezeichnet nach den verwandten Wörtern port. láparo "Kaninchen", lapouço "junges Kaninchen" in Tras-os-Montes, nprov. lapin, lapareu "Kaninchen", aus denen nfrz. lapin, lapereau entlehnt sind, massaliot λεβηρίς "Kaninchen", die ich alle in der ZvSp. 48, 351 ff. besprochen habe, nicht etwa nur das aus dem Leibe der Mutter geschnittene oder ihr frühe weggenommene junge Kaninchen, sondern ein junges Kaninchen überhaupt. Meine frühere Annahme, dass laurices als Bezeichnung einer barbarischen Delikatesse nach Rom und aus dem Lat. der Hauptstadt ins Ahd. gedrungen sei, ist unwahrscheinlich, weil diese Delikatesse gewiss nicht auf dem Tische der alten Deutschen stand. Selbst die Verwendung dieser Delikatesse in Rom ist nicht bezeugt; denn bei seinem Satze fetus ventri exsectos vel uberibus ablatos non repurgatos interaneis gratissimo in cibatu habent hat Plinius doch wohl nur die Bewohner der Balearen, von denen er zuvor spricht, als Subjekt des habent im Auge. Laurex wird in der allgemeinen Bedeutung "junges Kaninchen" sowie cuniculus "Kaninchen" den Germanen einfach als Benennung eines merkwürdigen wild lebenden Tieres bekannt geworden sein. Bei dem bezeugten starken Vorkommen des Kaninchens auf der Pyrenäenhalbinsel mußten die dort stationierten germ. Soldaten das Tier kennen lernen. Da die Bewohner der Balearen nach Plinius gegen die Kaninchenplage auxilium militare a divo Augusto petiisse sollen, können germ. Soldaten auch an militärischen Kaninchenjagden teilgenommen haben. Im Nordwesten der Pyrenäenhalbinsel stationierte germ. Soldaten, die, einem ackerbautreibenden Volke entstammend, sich für die Dinge des Ackerbaus interessierten, sahen bei den Bauern jener Gegenden ein ihnen neues Pflugmesser in Gebrauch, fragten nach dessen Namen, erfuhren so den Ausdruck \*seca und führten, in die Heimat zurückgekehrt, Sache und Wort ein. In ähnlicher Weise wurde auch die in Italien und Gallien übliche Bezeichnung des Pflugmessers culter = it. coltro, frz. coutre ins Deutsche entlehnt und ergab Kolter. Es hat sich gezeigt, dass ahd. seh aus dem in port. sega lebenden vlt. \*seca trotz des verschiedenen Geschlechts und der Entfernung hergeleitet werden kann. Nun ist das für ahd. seh von Liden, Bezzenbergers Beitr. 21, 95, Meringer, IF. 17, 117 und Falk-Torp, segl I mit Sicherheit, von Walde und Kluge mit Zweifel als zweite Möglichkeit angenommene germ. \*sek, idg. \*seg, eine Variante von \*sek, ganz unwahrscheinlich, weil es jeder anderen sicheren Stütze entbehrt. Lat. seges, auf das Liden und Falk-Torp hinweisen, gehört überhaupt nicht hierher, weil es "Saat, gesätes Getreide", nicht "Schnitt, geschnittenes Getreide" bedeutete, wie Seia, der Name der Göttin des Säens, wahrscheinlich macht. Das von Mehringer mit Sicherheit, von Walde und Falk-Torp mit Zweifel herangezogene ahd. sihhila, ae. sicol kann von vornherein nicht als Stütze eines germ. \*sek verwendet werden, weil jedermann wenigstens die Möglichkeit, dass es aus lat. secula stamme, zugeben muss. Das von Meringer für germ. \*sek weiter geltend gemachte ahd. suohha wird von Graff 6, 143 im Pl. suohhun einmal belegt, suoha, suohun "auca" (d. i. occa), "furhi, occa" dagegen 5 mal; darnach ist das einmalige suohhun offenbar nur von einem Schreiber, der an suchhen dachte, für suchun verschrieben. Ein ahd. \*suohhili ist überhaupt nicht überliefert, sondern bei Graff a. a. O. und bei Steinmeyer-Sievers, Ahd. Gl. I, 440, 45 ff. nur suohili "aratiuncula" und der bloße Hauchlaut, der im Ahd. bekanntlich zuweilen überhaupt nicht bezeichnet wurde, wird durch die Schreibungen suoili, suoli, soli gesichert. Das von Meringer als Grundwort des poln. socha vermutete, im Germ. selbst überhaupt nicht bezeugte ahd. \*sahha bedarf als ein bloss angenommenes Wort keine Widerlegung. Es gab nur ein idg. \*sek "schneiden" und entsprechend germ. \*seh, \*seg; \*seh in ahd. sahs "Messer", sahar "Riedgras", suoha "Egge, Furche", \*seg in ahd. sega, saga "Säge", segansa "Sense", ae. secg "Schwert", sigde "Sense". Waldes Vermutung, dass seh, sehhes urgerm. hh habe, wird durch das von Falk-Torp herangezogene mnd. sek widerlegt. Da nun ein Zusammenhang des ahd. seh mit idg. \*sek "schneiden" doch höchst wahrscheinlich, ber nur bei Entlehnung des ahd. Wortes aus einer anderen idg. Sprache möglich ist, so kann man behaupten, dass seh aus vlt. \*seca nicht nur hergeleitet werden kann, sondern geradezu hergeleitet werden muß. Für die lat. Herkunft des ahd. seh spricht auch der unzweifelhafte Ursprung von Kolter gleicher Bedeutung aus lat. culter.

JOSEF BRÜCH.

### Lat. Feminina auf -a als germ. Maskulina und Neutra.

Im Vorhergehenden wurden einige lat. F. auf -a besprochen, die zu germ. N. geworden sind. Es waren dies arēna, dāma, fascia, fenestra, lucerna, mēnsa, monēta, sapa, scapha, tabula. Hiervon waren allerdings dāma, tabula unsichere Fälle. Da ahd. tâm, zabal aberdoch auf dama, tabula zurückgehen können, so werden diese Wörter im folgenden mit angeführt und behandelt, aber in Klammern gesetzt. Das neben dem männlichen Geschlecht bestehende sächliche des ahd. eimbar aus amphora wird gegenüber dem sonstigen männlichen von eimbar, dem männlichen des as. êmbar, ae. ombor, mhd. eimber sekundär sein, ebenso das sächliche des ndd. ndl. anker aus ancora gegenüber dem männlichen des spätahd. ankar, ae. oncor, das neben dem männlichen bestehende sächliche des mhd. kürbiz neben dem männlichen des ahd. churbiz, ae. cryfet; bei anker, kürbiz ist das sächliche Geschlecht nur aus mittlerer und neuerer Zeit bezeugt. Ein Übertritt vom M. zum N. erfolgte ja in historischer Zeit bei nhd. Schrot = mhd. schrot M., nndl. leger, pad, schild (te Winkel, Pauls Gr. 12, 870). Da ferner den nhd. N. Majs, Gewissen, Abenteuer mhd. maze, ahd. maza, ndl. maat, alle F., mhd. gewizzen F. und N., al.d. giwizzanî F., mhd. aventiure F. gegenüberstehen und die nndl. N. geduld, geweld, schrift früher F. waren, so können die aus alter Zeit nicht belegten Wörter ndd. bêst, nhd. Biest "Vieh", aus vlt. \*besta (= frz. bête) statt bestia, ndl. krijt aus crēta, nhd. Decher N. und M. aus decuria (s. DWb.) früher F. gewesen sein und sollen als zumindest unsichere Fälle im folgenden nicht mehr behandelt werden. Man beachte noch, dass ahd. eimbar, nhd. Decher, ndl. anker auf r endigen; sie konnten so unter den Einfluss der einheimischen Wörter auf r geraten, von denen viele wie ahd. eitar, fuodar, fuotar, legar, zimbar, mhd. luoder, ndl. voer, voeder, leger N. sind.

Zu den lat. F. auf -a, die zu germ. N. geworden sind, lassen sich andere hinzufügen, die germ. starke M. ergeben haben. Außer den von Kluge, Pauls Gr. 1<sup>2</sup>, 353, bzw. Urgerm. 28 verzeichneten Beispielen ahd. muniz, ziagal, ae. gimm, ombor, oncor kann man aus seiner Liste der Lehnwörter noch andere anführen und so ergibt sich folgendes Verzeichnis: amphora, ancora, argilla, ballista, benna, carrūca, charta, \*cocca, cucurbita, cumba, cuppa, gemma, hamula, hasta, hastula, monēta, orca, pinna, pituīta, bzw. vlt. \*pippīta, porta, rēgula

"Latte", sagma, sambūca "Harfe, Sturmbrücke", im Rom. "Frauensattel", scutella, tegula "Tiegel", tegula "Ziegel", tessera. Die ihnen entsprechenden germ. M. können aus der Lehnwörterliste Kluges, Pauls Gr. I2, 333 ff. zusammengestellt werden, die von hamula, pinna unter amula, penna. Manche der angeführten Fälle sind wieder unsicher; denn neben den F. auf -a der lat. Schriftsprache bestehen rom. M., und die germ. M. können aus den vlt. Entsprechungen dieser rom. Wörter stammen. So kann ahd. balaster zu it. balestro gehören, ae. cocc zu it. cocco "Kokosnuſs", ae. cumb zu kat. com "Trog", ahd. kopf und Verwandte zu it. coppo "Ölkrug, Schädel", aprov. cop "Schädel", ahd. ast "Spiess" zu aprov. ast id., andd. ork, ae. orc zu aprov. dorc "Krug" statt zu dorca, ahd. ziagal zu it. tégolo. Die entsprechenden lat. Wörter auf -a werden zwar im folgenden angeführt, aber in Klammern gesetzt. Dagegen sind schon oben bacca, fēmella, sarica nicht angeführt worden, die nach Kluge die Grundwörter des ndd., ndl. bak "Trog", des nhd. Fimmel "männlicher Hanf", des ahd. serih "sericum" sind. Ndd., ndl. bak kann vom benachbarten frz. bac "Trog" nicht getrennt werden und wird aus diesem oder dessen gallorom. Vorstufe entlehnt sein. Nhd. Fimmel kann der ihm vom Volke verliehenen, wenn auch botanisch unrichtigen Bed. "männlicher Hanf" sein gewissermaßen natürliches Geschlecht verdanken. Ahd. serih wird einfach aus lat. sericum, mit dem es glossiert wird, entstanden sein. Endlich ist auch lat. lura, das Grundwort des tirol. Lauer "Trichter", nicht angeführt worden, weil die Entlehnung erst in späterer Zeit erfolgt sein wird, wofür das Vorhandensein von lura, lora "Trichter" gerade in den an Tirol im Süden angrenzenden nordit. Mundarten (Meyer-Lübke, Wb. 5174) und die geographische Beschrän-kung des nhd. Wortes spricht. Ein besonderer Fall ist nhd. Ginst, Ginster. Ginster geht auf die Vorstufe des it. ginestra zurück und Ginst auf die des irz. genêt M., und dann wird Ginster sein männliches Geschlecht von Ginst empfangen haben.

Den lat. F. auf -a, die zu germ. M. oder N. wurden, stehen weit mehr lat. Wörter auf -a gegenüber, die germ. F., starke und schwache, ergaben. Wenn man die lat. Pl. N. mīlia, praebenda, pruna, die im Rom. Sing. F. wurden, sowie castra und das N. Sing. pascha, das im Rom. auch ein F. wurde, dazu nimmt, so erhält man nach dem Verzeichnis der Lehnwörter bei Kluge folgende Liste lat. Wörter auf -a, die germ. F. ergaben: alausa, arca, avena, bēta, branca, būcina, buccula, butina, camera, camisia, candēla, cappa, capsa, castanea, castra, catena, causa, cavea, cella, cepa, cista, clocca, \*colucula, cupa, corona, cotonea, creta, culina, \*dispenda, doga, elemosyna, facula, ferula, flamma, focācia, furca, furca, gabata, gallēta, Insula, inula, lampreda (Cgll. III, 570, 36; 603, 27; 621, 25), locusta, lorea, lupīna, malva, manica, matta, mentha, mēta, mīca, mīlia, missa, nepeta, olla, pascha, patina, popa, planta, platea (= got. platja, für das plapja bei der Ähnlichkeit des  $\hat{H}$  und  $\hat{T}$  wegen des vorangehenden p verschrieben ist), plūma, poena, porta, praebenda bzw. provenda, \*pressa, prūna, rāpa, sagēna, salis muria, scindula, scröfa, sēta, siliqua, simila, solea, spatha, spīca, spīnula, sponda, spongia, sporta, stipula bzw. \*stupula, strāta, thēca, tīna, tunica, vicia, vīndēmia, vīpera. Die germ. F., die von diesen lat. Wörtern auf -a stammen, können

aus der Liste Kluges entnommen werden.

Wie ist nun die Erscheinung, dass die lat. Wörter auf -a im Germ, teils M. und N., teils F. ergaben, zu erklären? Kluge meint, dass einerseits die lat. Formen auf -a durch germ. Synkope der auslautenden Vokale ihr a verloren und dann zu N. wurden, sowie dass für ursprüngliche N. in manchen Fällen M. eintraten, dass andererseits die übrigen lat. Kasus die Erhaltung des F. bewirkten. Gegen diese Auffassung erhebt sich ein schweres Bedenken. Die meisten angeführten Wörter gehören der Begriffssphäre des täglichen Lebens an und wurden gewiss von ungebildeten Römern ungebildeten Germanen vermittelt. Ferner hat Kluge selbst in Pauls Gr. I2, 348, bzw. Urgerm. 20 auf vlt. Lauterscheinungen in den Formen der Lehnwörter und auf vlt. Wörter darunter hingewiesen. Kurz, die meisten Lehnwörter stammen aus dem Vlt. Dieses ließ nun das auslautende -m mehrsilbiger Wörter seit der Zeit der ältesten Inschriften verstummen, wodurch der Akk. Sing. der F. mit dem Nom. zusammenfiel, und sprach seit der Mitte des 1. Jhs. v. Chr. e für ae (Meyer-Lübke, Gröbers Gr. 12, 465 u. 471). Darnach konnte der vlt. Akk. Sing. nicht mehr wirken als der Nom. und -e des Dat. war vom diphthongischen -ai des Dat. Sing. der F. im Got. verschieden. Das -ās des Akk. Pl. passte nicht zu got. -ôs, und im Ahd. war -â dem Nom. Akk. Pl. der M. und der F. gemeinsam. Es ist somit nicht einzusehen, wie "neben den Nominativformen der ganze Flexionstypus des Lat. zur Erhaltung des lat. F. mitgewirkt haben" soll. Kurz, Kluges Erklärung ist unwahrscheinlich und soll hier durch eine andere ersetzt werden. Die lat. Wörter, die germ. M. oder N. ergaben, wurden früher entlehnt als die, die F. ergaben. Bekanntlich besass das Germ. in den ersten christlichen Jahrhunderten noch die vollen Endungsvokale. Als man \*dagaz, Akk. \*daga, ferner \*worda, Akk. \*worda, aber \*gebô, Akk. \*gebô sprach, wurden amphora, lucerna entlehnt und ergaben germ. \*ambora, \*lukarna. Diese verloren später ihr -a so wie die einheimischen Wörter; dies nimmt auch Kluge, Pauls Gr. 12, 419, bzw. Urgerm. 137, § 144 an. Das Geschlecht spielte bei der Einreihung der lat. Wörter ins germ. Formensystem außer bei späten gelehrten Entlehnungen keine Rolle, weil es den ungebildeten Germanen unbekannt war. Diese sprachen das fremde Wort nach und fragten nicht nach dem Genus, weil sie keine Grammatiker waren. Wie die lat. F. auf -a zu den germ. M. und N., so traten andererseits lat. M. und N. auf -us, -um, vlt. -os, -o1 zu den germ. F. auf -6, -6n über, so butyrum, caccabus, bzw. vlt. \*caccalus (= sp. cacho, port. caco, tarent. cáccalo, siz. cáccalu), favonius, pisum, deren germ. Entsprechungen weiblichen Geschlechts aus der Liste Kluges entnommen werden können. Die Wörter caerifolium,

carduus, cippus, lacus, pactum, vannus sind zumindestens unsichere Fälle, da die germ. F. auf vlt. caerifolia = afrz. serfoile (Rom. 1903, 298), nprov. cerfulho, vlt. \*carda = aprov. carda, vlt. cippa = it. ceppa, vlt. \*laca = nprov. lago, paeta = aprov. pacha, \*vanna = frz. vanne "Ziehschütze eines Wasserkanals" zurückgehen können. Bei ahd. mûra verweist schon Kluge nach Franz auf it. mura und dem ahd. muskula, mhd. nhd. muschel legt er selbst ein durch nprov. müscolo "Turmschnecke" F. gestütztes \*mu:cula zugrunde. Der weibliche i-Stamm and. fruht trat wie mancher andere i-Stamm im Ahd. von der u-Dekl., der das Wort früher angehört haben wird, zur i-Dekl. über und wurde weiblich nach einem einheimischen Wort ähnlicher Form und gleicher Bed., der ahd. Vorstufe des mhd. truht "was getragen wird, Frucht". Zusammenfassend kann man sagen, dass bei der Einreihung der lat. F. auf -a unter die germ. M. und N. und bei der Einreihung der lat. M. und N. auf -us, -um unter die germ. F. die Ähnlichkeit des vlt. und des germ. Ausgangs, nicht das den Entlehnern unbekannte Geschlecht maßgebend war. Die lat. F. auf -a, die germ. F. ergaben, wurden auch nicht wegen ihres lat. Geschlechts unter die F. eingereiht, was man höchstens für Wörter wie regula = ahd. regula "Regel" annehmen könnte, sondern auch wegen der Ähnlichkeit der lat. Ausgänge mit den damaligen germ. Ausgängen. Diese lat. Wörter auf -a wurden eben später als die, die germ. M. oder N. ergaben, entlehnt, nämlich zu einer Zeit, als in der Hauptsache die überlieferten Endungen erreicht waren, nur dass für das Ae. noch die westgerm. -a, nicht -e anzusetzen sind. Als die Goten dags, waurd, aber giba, im Akk. dag, waurd, giba sagten, entlehnten sie lat. arca und flektierten es wie giba, ebenso die alten Deutschen, als sie \*dag, \*word oder gar schon tag, wort, aber geba sprachen, und die Angelsachsen, als sie noch im Akk. \*giefa für späteres giefe sagten. Für das Ae., das im Nom. -u oder Endungslosigkeit hatte, und auch für das Ahd., falls die Übertragung der Endung des Akk. in den Nom. noch nicht durchgeführt war, ist hierbei eine maßgebende Rolle des Akk. anzunehmen. Sie kann angenommen werden, weil die entlehnten lat. Wörter durchweg Sachen, nicht Personen bezeichneten, daher im Germ. fast nie als Dativobjekt, das ja das Personenobjekt ist, gebraucht wurden und selten als attributiver Gen., da Wendungen wie "der Herr des Kastens" (got. arka, ae. earc) in der täglichen Rede viel seltener waren als "der Kasten des Vaters" und selbst Wortgruppen wie "der Boden des Kastens" nur selten vorkamen. Somit wurde hauptsächlich der Nom. als Subjekt und der Akk. als Sachobjekt gebraucht. Nun entlehnten die Angelsachsen lat. arca, und zwar in dieser Form als vlt. Nom. und Obl. Sie sprachen die lat. Form zunächst so nach, wie sie war; höchstens machten sie aus arca durch die Brechung \*carca. Diese Form gebrauchten sie zunächst unverändert in ags. Sätzen teils als Subj. im Nom., teils als Obj. im Akk. Als ae. Akk. aufgefasst, zeigte nun \*earca dieselbe Endung wie frühae. \*snearha, die

Vorstufe des späteren snearhe, sneare, der Akk. des starken F. snearh. Dann bildete man die übrigen Kasus so wie bei snearh, und so wird das überlieferte earc so wie snearh flektiert, d. h. als germ. 8-Stamm. Als Nom. aufgefasst, hatte \*earca dieselbe Endung wie frühae. \*tunga, die Vorstufe des späteren tunge. Zum Nom. \*earca, später \*earce, bildete man wieder die übrigen Kasus wie von tunge und flektierte earce wie einen germ. -ôn-Stamm. traten die später entlehnten lat. Wörtsr auf -a im Ae. vom Akk. aus zu den starken, vom Nom. aus zu den schwachen F. über. Das letztere geschah im Ae. bei ziemlich vielen lat. Wörtern auf -a, so bei arca, bēta, cappa, cēpa, clocca, elemosyna, facula, furca, malva, matta, mentha, missa, nepeta, patina, \*pipa, planta, platea, \*pressa, prūna, sagēna, salis muria, sēta, spongia, sporta, tunica. Als diese Wörter ins Ae. kamen, wird der Akk. der schwachen F. wie auch der Gen. und der Dat. noch -on, nicht -an gehabt haben. Denn wenn schon -an bestanden hätte, so hätten auch die schwachen M. -an und entsprechend im Nom. -a haben müssen und viele lat. Wörter auf -a wären zu den schwachen M. übergetreten; dieses geschah tatsächlich bei vlt. \*cova = it. cova "Brutstätte, Nest", das ae. côfa, côfan M. "cubile" ergab und ziemlich spät entlehnt wurde, wie o statt u und die Dehnung des kurzen Vokals in offener Silbe wahrscheinlich machen. Im Ahd. bieten die Vertreter von causa, clocca, corona, facula, ferula, focacia, insula, lamproda, lorea, lupina, manica, mentha, patina, \*pipa, planta, poena, \*pressa, sagena, scindula, simila, spīnula, \*stupula, strāta, vicia, vīpera schwache Formen, teils ausschließlich, teils neben starken, jedenfalls ebenso viele wie im Ae. Da im Ahd. bekanntlich viele einheimische starke F. daneben auch schwach flektiert wurden und viele schwache daneben stark, so kann man nicht bei jedem Lehnworte sagen, ob es urspünglich stark oder schwach flektiert wurde. Jedenfalls zeigen von den eben angeführten 25 Wörtern 12, nämlich clocca, ferula, lamprēda, lorea, lupīna, manica, \*pīpa, planta, scindula, spīnula, \*stupula, vīpera bei Graff nur schwache Formen, von diesen wieder clocca, \*pīpa, planta auch im Ae.; für diese drei Wörter ist somit ein direkter Übertritt zu den westgerm schwachen F. sicher, für facula, mentha, patina, \*pressa, sagena, die im Ae. schwach, im Ahd. schwach und stark flektierte F. ergaben, sehr wahrscheinlich, ebenso für \*pluma (statt pruna), das ae. plume schwaches F., mhd. pflume schwaches F. lieferte. Ursprünglichkeit der schwachen Flexion kann noch für spongia nach ae. spynge angenommen werden, während ahd. spunga nur im neutralen Nom. Sing. überliefert ist.

Es kommt vor, dass ein lat. Wort auf -a einmal ein germ. M. oder N., einmal ein F. ergab. Dies ist der Fall bei charta, senestra, gemma, mēnsa, monēta, pituīta (= ahd. psissis M., ndl. pip F.), porta (= ae. port M., and. porta F.), scutella (= ahd. scuzzil, ndl. schotel, beide M., ahd. scuzzila, andd. scutila F.), (tabula, tēgula "Ziegel"). Diese lat. Wörter wurden eben zweimal entlehnt und ergaben das erste Mal ein M. oder N., das zweite Mal ein F. Lat. gemma,

porta, die im Ae. M., im Ahd. F. lieferten, drangen zunächst einmal in sehr alter Zeit durch ganz Deutschland bis in den Norden zu den Angeln und Sachsen vor; diese nahmen dann die M. mit nach England hinüber, während in Süddeutschland das alte M. durch ein aus neuerer Entlehnung stammendes F. ersetzt wurde. Ähnliches geschah ja bei monēta, nur dass hier das alte M. noch aus dem Ahd. bezeugt ist. Fenestra ergab in alter Entlehnung ein N.; später trat an den Grenzen zum Rom., im Mfrk., Lothr., Mndl. durch neuerliche Entlehnung oder neuere Einwirkung des lat.-rom. Wortes das F. auf. Belehrend ist das Nebeneinander des ahd. zabal "Spielbrett" und tavala "Tafel" ohne Lautverschiebung. Hier seien ahd. cherza neben charza, ae. myse, spyrte besprochen. Cherza könnte man aus lat. chartea, dem F. des überlieferten charteus "zum Papier gehörig", herleiten. Für die beiden anderen Formen aber versagt dieses Auskunstsmittel; denn \*sportea, das Kluge für spyrte vermutet, hat weder im Lat. noch im Rom. eine Stütze. Da chartea als Subst. im Lat. und Rom. fehlt, so ist die Herkunft von cherza hieraus sehr unwahrscheinlich, wenn auch die Bedeutung "Kerze" gegenüber der "Docht" von charz zur Bedeutung von chartea stimmen würde. Man könnte auch germ Ableitung vermuten; sie wird tatsächlich von Kluge, Wb., unter Kerze für ahd. cherza und Nominale Stammbildungslehre 41, § 80 a für spyrte angenommen, und bei cherza könnte die Bedeutung gegenüber der von charz für die Ableitung sprechen, worauf Kluge hinweist. Für die beiden anderen Wörter ist aber eine westgerm. Ableitung mit j-Suffix sehr unwahrscheinlich. Allerdings wurden im Germ. Benennungen von Körben auf -jôn gebildet, aber aus den Bezeichnungen der Stoffe, aus denen die Körbe bestanden; vgl. got. snôrjo zu ahd. snuor, tainjô zu tains, ndl. teen "Weide", ae. wilige zu welig "Weide", ahd. rûssa zu got. raus "Rohr". Da nach Kluge, Stammbildungslehre 41, auch die Benennungen von Kleidern, Geschirren, Bauten, Schiffen mit -jôn von den Bezeichnungen der Stoffe, aus denen sie bestanden, abgeleitet wurden, so ist nicht anzunehmen, dass den Germanen -jôn als Suffix für Korbnamen zum Bewusstsein kam. Die Bildungen auf -jon waren, was auch Kluge, a. a. O. 89, § 183 Anm. annimmt, substantivierte Adj. von derselben Bildungsweise wie das got. alewjis, das in fairguni alewjo "Ölberg" Adj. geblieben ist, oder lat. aureus, lacteus. Got. tainjô bedeutete einfach "das Weidenrutene"; es bezeichnete dann einen Korb aus sachlichem Grunde, nicht weil es in der Bildung lag. Nun ist ja bei manchen Suffixen in verschiedenen Sprachen die okkasionelle Funktion infolge der Verwendung in einem vielgebrauchten Worte zur ständigen geworden; aber der bewuste Gebrauch von -jôn als Suffix für Korbnamen im Germ. wäre erst erwiesen, wenn einheimische Bildungen vorhanden wären, die sich nicht als substantivierte Bildungen des Typus aureus erklären lassen. Dies ist nicht der Fall; denn ahd. meissa' neben an. meiss M. "Korb" wird, da es zu lit. maissas "Heunetz", lett. maiss "Sack", aslav. měchu "Fell" gehört,

zunächst "das aus einem Fell Gemachte" bedeutet haben, während an. meiss zuerst das Fell selbst und dann den Sack, sowie den zu dem gleichen Zwecke verwendeten Korb benannte. Noch schwieriger als für spyrte ist die Annahme einer -jon-Ableitung für ae. myse neben meose. Da meose mit mensorium, lies mensarium, d. i. "quod est in mensa ut mantile et vas escarium", myse mit beód, mensa glossiert wird, so zeigen messe, myse gerade das Gegenteil des Bedeutungsverhältnisses, das man erwarten würde, wenn myse eine j-Ableitung von meóse wäre. So ist es denn in gleichem Grade unwahrscheinlich, dass cherza, myse, spyrle auf vlt. oder westgerm. Ableitungen zurückgehen. Westgerm. \*kartja, \*mêsja, \*sportja, daraus später \*spurtja, entstanden durch Vermengung von \*karta = ahd. charza, \*mēsa = ae. meóse, \*sporta mit \*karti, \*mēsi, \*sporti, die auf die lat. Pl. charta: mensae, sportae zurückgehen. Das durch ahd. charz bezeugte frühwestgerm. \*karta, ein germ. a-Stamm, ergab, mit \*karti vermengt, \*kartja als a-Stamm, das durch mnd. Vermittlung an. kerte, ein starkes N., lieferte. Dass der lat. Pl. auf -ae nur in so wenigen Fällen im Germ, eine Spur hinterlassen hat, erklärt sich dadurch, dass er im Vlt. durch -ās verdrängt wurde, somit nur bei alter Entlehnung ins Germ. kommen konnte. Charta, mēnsa ergaben ahd. M., und mēnsa findet sich auch im Got.; beide gehören somit der älteren Schicht an. Westgerm. \*karti, \*mêsi waren ihnen ungefähr gleichzeitig und wurden später mit den aus einer zweiten Entlehnung stammenden F. auf -a vermengt. Ae. plyme wird dagegen auf \*plumea statt \*prunea = it. prugna zurückgehen.

Die bisherigen Darlegungen haben gezeigt, dass sich die Erklärung des Übertritts der lat. Wörter auf -a einerseits zu den germ. M. und N., andererseits zu den F. aus der verschiedenen Zeit der Entlehnung sprachgeschichtlich durchführen läßt. Sie wäre nur noch sachgeschichtlich durchzuführen. Es wäre zu zeigen, dass die Wörter auf -a, die M. oder N. ergaben, auch aus kulturgeschichtlichen Gründen früher entlehnt sein müssen als die, die F. lieferten. Dies lässt sich nicht für jedes einzelne Wort darlegen, weil wir bei dem heutigen Stand der Kenntnisse noch nicht behaupten können, dass ein bestimmter Gegenstand der römischen Kultur mit dem Worte dafür in einem bestimmten Jahrhunderte zu den Germanen gekommen sein müsse. So soll denn zunächst nur allgemein festgestellt werden, dass sich unter den Wörtern, die M. oder N. ergaben, keines der christlichen Lehnwörter befindet, die gewiß später übernommen wurden, und überhaupt keines, für das die Annahme früher Entlehnung kulturgeschichtlich unmöglich wäre. Die betreffenden Wörter bezeichneten Tiere \*cocca, dama, eine Tierkrankheit pituīta, eine Pflanze cucurbita, ein Produkt des Weinbaus sapa, Teile des Hauses arena = ahd. erin "pavimentum", fenestra, rēgula "Riegel", tēgula "Ziegel", das Stadttor porta, Teile der Hauseinrichtung lucerna, charta, Gefässe amphora, (cumba, cuppa), hamula, (orca), scapha, sculella, tegula "Tiegel", deren Stoff argilla, einen Gegenstand der Totenbestattung

fascia (s. unten), den römischen Pflug carrūca, einen für die Germanen neuen Bestandteil desselben \*seca, die Tieren aufgelegte Last sagma, die Sänfte sambūca, die Krippe benna, den Anker ancora, die Schleudermaschine ballista, den römischen Spiess hasta, das Lesezeichen in Form eines kleinen Spiesses hastula, die Münze moneta, den Schmuck gemma und Spiele und zwar das Brettspiel (tabula = ahd. zabal "Spielbrett"), das Würfelspiel tessera und das zum Anschlagen der Saiten verwendete plectrum; pinna ergab ahd. zitarphin "plectrum". Die frühe Entlehnung aller dieser Ausdrücke außer hastala (s. unten) ist begreiflich. Den Germanen fiel, wie Kluge mit Recht bemerkt, die südliche Tierwelt ebenso auf wie den Römern die der germ. Gebiete. Da die in das römische Reich eingewanderten Germanen aus geographischen Grunde hauptsächlich aus Süddeutschland und dem westlichen Mitteldeutschland stammten, so war ihnen der Strand und was an ihm vorkam, etwas Neues. Diese Germanen werden bald nach ihrer Einwanderung vlt. \*cocca "Muschel" entlehnt haben. Ungefähr in derselben Zeit, in der die germ. schon bei Caesar vorkommenden alces, ūri den Römern bekannt wurden, kann der römische Name des Damhirsches, der auch in neuerer Zeit in den Mittelmeerländern mehr als in Deutschland vorkommt, zu den Germanen gedrungen sein, etwa gleichzeitig mit den Namen des Esels und des Maultiers, für die Kluge, Wb. Entlehnung im 1./2. Jahrhundert nach Chr. annimmt. Piluīla, die Benennung einer Krankheit des Geslügels, wurde gleichzeitig mit mulare entlehnt, das in der Bed. "mausern" im Ahd. und Ae. in genau entsprechenden Formen vorkommt und darnach wahrscheinlich schon vor der Übersiedlung der Angelsachsen nach England eindrang, und beide zeigen den Einfluss der südlichen Geflügelzucht. Cucurbita wird etwa zu derselben Zeit wie persicum entlehnt worden sein, das frühe eingedrungen sein muß, weil Nordgallien und Italien, woher die Germanen das Wort bezogen haben können, persicum als Bezeichnung der Frucht durch persica ersetzten. Lat. sapa "Mostsaft", den die Alten tranken, wird gleichzeitig mit vīnum eingedrungen sein, für das Kluge, Wb. Entlehnung im 1. Jahrhundert vor Chr. oder doch im 1. nach Chr. annimmt. Da die Germanen zur Zeit des Tacitus nach dessen Germania, 23 bereits dem Wein zusprachen, so ist die Aufnahme von vinum spätestens im 1. Jahrhundert nach Chr. sicher und die von sapa wahrscheinlich. Das römische Haus muß den Germanen nach den beiden von Kluge, Urgerm. 14 gegebenen Zeugnissen zwischen den 1. und dem 4. Jahrhundert bekannt geworden sein. Darnach werden arena, fenesira, regula, tegula im 2. oder 3. Jahrhundert aufgenommen sein. Der Annahme, dass lat. porta "Stadttor" schon in den ersten drei Jahrhunderten entlehnt worden sei, steht nichts im Wege, wenn sie sich auch durch Zeugnisse nicht wahrscheinlich machen läßt. Für frühe Entlehnung von charta kann man geltend machen, dass es in der Bed. "Docht", in der es ins Germ. entlehnt wurde, weder im Lat. noch im Rom. vorkommt, somit durch irgend

ein anderes Wort ersetzt worden sein muß, wenn die Herleitung von charz hieraus überhaupt richtig ist. Während papyrus "Docht", das Grundwort des ae. taper "Kerze", aus Südgallien, wo es in aprov. pabil "Docht" erhalten ist, nach England kam, kann charta aus Nordgallien, wo es dann durch myxa = frz. mèche verdrängt worden wäre, oder aus Italien, wo es durch die vlt. Grundwörter von lucignolo, sloppino ersetzt worden wäre, nach Deutschland gekommen sein. Die Gefäsbenennungen amphora, (cumba, cuppa), hamula, orca, scapha, scutella, tegula "Tiegel" wurden durch den römischen Handel eingeführt, den schon Tacitus bei manchen germ. Stämmen bezeugt. Got. fâski bezeichnet bei Joh. 11, 44 die Binde, mit der die Hände und die Füsse des Toten umwickelt wurden, und drei Wörter später kommt aurali (aus lat. orarium) vor, das das Tuch benennt, mit dem das Gesicht des Toten verhüllt war. Beide lat. Wörter wurden offenbar zusammen entlehnt und bezogen sich auf die römische Art der Totenbestattung. Nun hat zum Übergang der Germanen von der Leichenverbrennung zur Beerdigung das römische Beispiel nach Beltz, Hoops Reallexikon 3, 515 a seit der Mitte des 3. Jahrhunderts mitgewirkt, römischen Pflug carrūca und einen für sie neuen Bestandteil desselben \*seca werden die Germanen, die ja ein ackerbautreibendes Volk waren und sich gewiss für die Dinge des Ackerbaues interessierten, sehr bald nach dem Betreten des römischen Bodens kennen gelernt haben. Lat. sagma, die Benennung der dem Lasttier aufgelegten Last, übernahmen die Germanen gleichzeitig mit den Bezeichnungen des Esels und des Maultieres, der Saumtiere, also im 1./2. Jahrhundert, in das ja Kluge die Aufnahme von asinus, mulus verlegt. Auch sambūca, das im Vlt. Nordgalliens nach afrz. sambue den Frauensattel bezeichnete und ahd. sambûh "basterna" ergab, und benna, das ae. binn "Krippe" (M. nach Sievers, F. nach Bosworth-Toller) lieferte, dürften ungefähr gleichzeitig mit asinus, mūlus, sagma aufgenommen sein, weil sie in dasselbe Milieu gehören. Ancora, die Benennung des eisernen Ankers, der bei den Germanen den an einem Seil auf den Grund versenkten schweren Stein ersetzte, muss spätestens im 3. Jahrhundert nach Chr. entlehnt sein, weil bei dem um 300 nach Chr. entstandenen Nydamer Boot ein eiserner Anker gefunden wurde (W. Vogel bei Hoops, Reallexikon 1, 207). Lat. ballista, hasta mögen zu derselben Zeit ins Germ. gekommen sein wie das seit Tacitus bezeugte germ. framea ins Lat.; Kluge, Pauls Gr. I2, 329, bez. Urgerm. 12, nimmt für die Worte der militärischen Begriffssphäre Eindringen "in den ersten Jahrhunderten" an. Lat. hastula "kleiner Spiess" muss in der Umgangssprache ein kleines Stäbchen bezeichnet haben, das man in die Bücher als Lesezeichen steckte; denn ae. æstel dürfte "Lesezeichen" bedeutet haben, wie Sweet und Clark Hall in ihren Wbb. annehmen. Die von Bosworth Toller vermutete Bed. "Wachstäfelchen" ist unwahrscheinlich, weil der König Alfred, der Abschriften einer Übersetzung an die Bischöfe seines Landes schickte und jeder Abschrift

einen astel beigab, nicht Wachstäfelchen beigegeben haben wird, wohl aber hübsche Stäbchen als Lesezeichen. Fine frühe Entlehnung von hastula in dieser Bed. ist nun sehr unwahrscheinlich, weil die in den ersten Jahrhunderten nach Chr. auf römischem Boden befindlichen Germanen, Krieger und Sklaven, sehr wenig mit Lektüre zu tun hatten. Vielmehr wurde hastula erst viel später aus dem Lat. der Mönche, der Träger der Bildung, ins Ae. übergeführt, konnte aber dann kein M. mehr ergeben. Daher ist anzunehmen, dass aestel zunächst F. war und nur sekundär nach den zahlreichen maskulinen Nomina instrumenti M. wurde. Römische Münzen monetae kursierten unter den Germanen schon zur Zeit des Tacitus nach dessen Germania 5, worauf schon Kluge, Urgerm. 11, hinwies. Edelsteine gemmae wurden nach Schnittger bei Hoops, Reallexikon 1, 497 von 200 n. Chr. an verwendet und nach demselben bei Hoops 2, 50 waren Ringe mit flachen Steinen sicher, wenigstens teilweise, importierte Gegenstände. Darnach wird gemma spätestens im 3. Jh. aufgenommen worden sein. Das Alter des ahd. zabal "Spielbrett" wird durch das Alter der auf germ. Boden gefundenen röm. Spielsteine bestimmt, die nach Friedr. Röder bei Hoops 1, 311 schon innerhalb der sogenannten römischen Periode vom 1. zum 3. Jh. n. Chr. ins Land gekommen sein müssen. Aus ungefähr derselben Zeit wird ae. teosol "Würfel" aus tessera stammen und von den Angelsachsen von Niederdeutschland nach England hinübergenommen sein. Ahd. zitarphin "plectrum" endlich spricht dafür, dass das nach z junge ahd. zitera ein älteres \*kitar verdrängt habe. Eine zweimalige Entlehnung des lat. Wortes ins Ahd. darf angenommen werden, weil das lat. Wort in historischer Zeit zweimal in das Deutsche entlehnt wurde, einmal in ahd. und ein zweites Mal in 11hd., nachdem das ahd. zitera im Mhd. durch das aus dem Frz. entlehnte zitöle verdrängt worden war. Zusammenfassend kann man sagen, dass eine Entlehnung aus den ersten drei Jahrhunderten n. Chr. bei vielen Wörtern unserer ersten Schicht aus kulturgeschichtlichen Gründen geradezu angenommen werden muß, bei allen angenommen werden kann.

Bisher wurde nur vom Übertritt der lat. Wörter auf -a einerseits zu den M. oder N., andererseits zu den N. gesprochen. Es ist nun noch die Frage zu behandeln, warum unter den zu M. oder N. gewordenen Wörtern einige zu den N., mehr zu den M. übergetreten sind. Da ist hervorzuheben, dass im Got. kein starkes M., aber drei starke N. aus lat. Wörtern auf -a überliefert sind, nämlich lukarn, mês, fâski; das letzte könnte zwar nach dem allein überlieferten Dat. Pl. fâskjam auch ein starkes M. sein; aber mit Kluge ist es wegen des ahd. fâski N. als N. anzusetzen. Über unkja, das nach dem allein überlieferten Gen. Pl. unkjanê jedenfalls schwach flektiert wurde, wird unten gesprochen werden. Man kann die Tatsache, dass das Got. kein M., aber drei N. aus lat. Wörtern auf -a bietet, als Zufall anzusehen. Wenn man aber einen sprachgeschichtlichen Grund dafür finden kann, wird man es nicht mehr

für einen Zufall halten. Ein Grund lässt sich nun finden. Wenn man die vlt. und die vorgot. Ausgänge der beiden vlt. Hauptkasus, des Nom. und des Akk. nebeneinander stellt, so erhält man solgende Übersicht:

| Vlt. |            | Vorgot.: st. M. |       | N.   |       |                            |
|------|------------|-----------------|-------|------|-------|----------------------------|
| :    | Sing.      | Pl.             | Sing. | Pl.  | Sing. | Pl.                        |
| Nom. | -a         | -ae, -ās        | -as   | -ôs  | -a    | -â (aus ô)                 |
| Akk. | <b>-</b> α | -ās             | -a    | -ans | -a    | $-\hat{a}$ (aus $\delta$ ) |

Wie man sieht, hatten die vlt. F. auf -a und die vorgot. starken N., wenn man vom vlt. Pl.-s absieht, die gleichen Endungen, während die starken M. im Nom. Pl. abwichen. Somit passten die lat. F. besser zu den starken N. als zu den starken M. und traten deshalb zu den N. über. Das vlt. Pl.-s hinderte es nicht, weil die Germanen einsach die vlt. Formen auf -a, -as hörten, nicht wussten, ob sie Sing. oder Pl. seien, auch nicht darnach fragten, weil sie keine Grammatiker waren. Anders lag die Sache im Westgerm, bei den starken N. Während die Endungen im Sing. wieder zu den vlt. stimmten, ging der Nom. Akk. Pl. der N. zunächst auf -û aus, das aus urgerm. -ô entstanden war, später auf -u, das im Ahd. nach j (W. Braune, Ahd. Gramm., 3./4. Aufl. 176, § 196, Anm. 3 und 178, § 198, Anm. 5), im Ae. nach kurzem Stamm erhalten ist. Da der Nom. Akk. Sing. auf -a endete, nicht auf -as oder -az, so konnte ein lat. Subst., das oft im vit. PL auf -ās von den Germanen gehört wurde, nicht zu den starken N. übertreten, sondern nur eines, das ausschliesslich oder meist im Sing, gebraucht wurde. Nun erscheinen im Westgerm, ausschiefslich als N. folgende lat. Wörter auf -a: arena, dama, fascia, fenestra, sapa, scapha, tabula. Arena, sapa wurden nur im Sing. gebraucht, fenestra, scapha, tabula meistens, weil in den primitiven Verhältnissen der alten Zeit gewöhnlich nur ein Fenster im Raume, nur ein Schaff und ein Spielbrett vorhanden waren, nur in prächtigen Häusern und Haushaltungen, die selten waren, mehrere Fenster, Schaffe, Spielbretter. Es bleiben dama, fascia. Ahd. lam N. wird früher M. gewesen und erst nach rêh N. geworden sein. Während der von den alten Deutschen mit hiruz bezeichnete Edelhirsch über 2,2 Meter lang und 0,78 Meter hoch wird, ist der ausgewachsene Damhirsch nur 1,5 Meter lang und 0,9 Meter hoch und ähnelt so in der Größe dem Reh, das 1,25 Meter lang und 0,78 Meter hoch wird. Da alle drei Tiere ungefähr die gleiche Gestalt haben, im männlichen Geschlecht Geweih tragen und in der Färbung je nach der Jahreszeit variieren, so konnte nur die Größe bei dem Anschluß des fremden Damhirsches an das einheimische Wild maßgebeud sein; nach dieser stand der Damhirsch dem Reh näher als dem einheimischen Edelhirsch. Vermutlich trat nach rêh - rêho zu tâm ein tâmo. Lat. fascia wurde in der Bed., in der es entlehnt wurde, nämlich als Bezeichnung der Binden, mit denen die Hände und Füsse des Toten umwickelt wurden,

öfter im Pl. fasciae, vlt. fasciās als im Sing. gebraucht. Während fasciās got. fâskja, zu dem dann ein Sing. fâski gebildet wurde, ergeben konnte, ist eine direkte Entstehung eines ahd. starken N. fâski aus fasciās unverständlich. So wird denn ahd. fâski aus got. fâski entlehnt und wie got. papa, \*kyrikô einerseits bis in die Schweiz, die fæš sagt, andererseits bis nach Nordwestdeutschland vorgedrungen sein; hier wird es durch mndl. vaesche vertreten, das nach Ausweis des ae auf das Ostndl. beschränkt war. Got. fâski wurde mit der Sitte der Beerdigung statt der Leichenverbrennung bei den westgerm. Stämmen eingeführt. Seger sagt bei Hoops 4, 337, dass die ursprünglich auf die Ostgermanen beschränkte Bestattung erst von 5. Jh. ab auch in Süddeutschland uneingeschränkt herrschte. Darnach kann ein Vordringen der Sitte der Beerdigung von den Ostgermanen zu den Westgermanen angenommen werden. Zu den besprochenen lat. Wörtern, die im Westgerm. ausschließlich als N. erscheinen, treten zwei, die teils als M., teils als N. begegnen, nämlich mēnsa, monēta; ahd. mias ist M. und N., und neben ahd. muniz M. steht ae. mynet N. Die vlt. Sing. \*mēsa, monēta ergaben die westgerm. N. \*mêsa, \*menita gleichfalls als Sing. Die vlt. Pl. \*mēsas, monētas lieferten die ahd. M. mias, muniz, die vom Nom. Akk. Pl. auf -a, altalem. -â aus gebildet wurden. Dieses -a, -â kann nicht aus -ôs entstanden sein, weil -ôs sonst ahd. -o ergab (Kluge, Urgerm. 146 unten), wird vielmehr, woran auch Kluge zweifelnd denkt, aus -ans hervorgegangen sein, so wie ahd. as. -i von gesti, ae. -e von wyne aus -ins, -u des ahd. situ Akk. Pl. bei Otfried IV, 5, 50, das W. Braune 200, § 230, Anm. 3 ohne zwingenden Grund für eine Neubildung hält, des ae. sunu aus uns. Zwischen -ans und -â, -a lag -az, -âz; als dieses gesprochen wurde, entlehnte man die vlt. Pl. \*mēsas, monētas. Dass auch der lat. Pl. mensae bzw. mensas entlehnt wurde, darf angenommen werden, weil die Römer nach Blümner, Die römischen Privataltertümer, 386 die Kinder an einem besonderen Tische essen ließen, somit wenigstens in Familien mit Kindern zwei Tische vorhanden waren, und weil bei den Germanen vor jede Person ein Tischchen gestellt wurde (Falk bei Hoops 4, 327).

Nur als starke M., nicht als N. erscheinen im Westgerm. amphora, ancora, argilla, (ballista), benna, carruca, charla, \*cocca, cucurbita, (cumba, cuppa), gemma, hamula, hasta, (orca), pinna, pituita, porta, rēgula, sagma, sambūca, scutella, tēgula "Tiegel", (tēgula "Ziegel"), tessera. Nach der obigen Darlegung werden diese Wörter im vlt. Pl. auf -as ins Germ. entlehnt worden sein. Für amphora, cumpa, cuppo, hamula, orca, scutella, tegula "Tiegel" kann ein häufigerer Gebrauch des Pl. im Vlt. ohne weiteres angenommen werden, obwohl früher für scapha umgekehrt eine häufigere Verwendung des Sing. vorausgeset wurde. Die einzelne Familie hatte zwar nur einen großen Trog, den ja scapha nach der lat. Bedeutung "Boot" und nach der "Fass" des as. skap im Vlt. bezeichnet haben wird (vgl. noch neap. scafareye "Wanne"), aber mehrere amphoras "Krüge",

mehrere Näpfe, die cumba nach mhd. kumpf "Napf, Schüssel, Wetzsteingefäss", ae. cumb "Getreidemass" im Vlt. vor der Entlehnung ins Germ, bezeichnet haben wird, entsprechend der bezeugten Bedeutung "Becken" des zugrunde liegenden griech. κύμβη, mehrere Becher, die ja cuppa nach der Bedeutung "Becher" aller rom. Wörter benannte, mehrere hamulas "kleine Wassereimer", mehrere Krüge, die ja orca nach der gleichen des aprov. dorca, dorc und der germ. Wörter bezeichnete, mehrere Schüsseln scutellas und Tiegel tēgulas. Für \*cocca "Muschel", cucurbita, tēgula "Ziegel", tessera "Würfel" ist ein häufiger Gebrauch des Pl. selbstverständlich. Da der römische Händler nur in Zeitabständen kam, kaufte man auf einmal mehrere Kerzen chartas von ihm. Porta "Stadttor" wird, da jede Stadt mehrere Tore hatte, schon im Lat. gewöhnlich im Pl. gebraucht. Für das mit porta entlehnte regula darf ein häufigerer Gebrauch des Pl. angenommen werden, sei es, dass jedes Stadttor nur einen Riegel und daher nur mehrere Tore mehrere Riegel hatten, sei es, dass mehrere Riegel an jedem Tore angebracht waren. Dass die Germanen mehrere Spiesse hastas mindestens ebenso oft wie einen einzelnen erwähnen hörten, darf ohne weiteres angenommen werden. Ballista wird von den lat. Schriftstellern häufig im Pl. gebraucht. Übrigens sind ahd. balaster, ast "Spiess" nur im Nom. Sing. überliefert und können auch aus dem lat. Sing. entstandene N. gewesen sein. Für ancora, benna, carruca, gemma, pinna, sagma, sambūca ist aber ein häufigerer Gebrauch des Pl. als des Sing. unwahrscheinlich und für argilla, pituīta unmöglich. Diese Wörter müssen, im Sg. übernommen, zunächst einen westgerm. Akk. Sing. auf -a, der zu einem M. oder N. gehören konnte, ergeben haben, und die germ. Wörter müssen dann durch ein lautlich oder begrifflich nahestehendes Wort zum M. geführt worden sein. So kann sich ahd. ankar nach \*sankil, späterem senkil "Anker" gerichtet haben, karrûh, sambûh nach kranuh, soum, ae. séam nach dem echt germ. Homonym, argil wie auch mergil aus margila nach den vielen männlichen Werkzeugnamen, pfiffiz, nach grübiz "Kehlkopf", ahd. zitarphin, ae. binn, gimm nach anderen Wörtern. Ae. aestel aus hastula, das nach früherer Annahme zunächst F. war, wurde schon besprochen.

Zum Schlus ist noch über einige schwache M. aus lat. Wörtern auf -a zu sprechen. Das Got. bietet unkja "Unze Landes", das nach dem allein überlieferten Gen. Pl. unkjanê jedenfalls schwach slektiert wurde und ebensogut N. wie M. gewesen sein könnte, das aber doch gewis als M. anzusetzen ist, weil ein \*unkjô, Pl. \*unkjôna aus uncia unverständlich wäre. Während fascia das starke N. fâski ergab, lieferte uncia das schwache M. unkja. Die Gründe der verschiedenen Entwicklung waren: 1. uncia war eine jüngere und viel weniger volkstümliche Entlehnung. Lat. uncia "Unze Landes" wurde den Goten hauptsächlich durch das Lat. der Urkunden bekannt, wie denn das got. Wort auch in einer Urkunde überliefert ist. 2. Got. unkja schlos sich an ein heimisches Wort gleichen Aus-

gangs, an afdrugkja an. Ebenso jung wie unkja oder noch jünger ist ahd. scotto "Molken" aus der Vorstufe des engad. scötta, das mit lomb. scoča, friaul. scuete, emil. scotta auf lat. excocta zurückgeht (Meyer-Lübke, Wb. 2977). Das Wort machte im Rom. vor der Entlehnung den Wandel von ct zu tt mit und wurde ins Ahd. erst nach der zweiten Lautverschiebung entlehnt. Rom. \*scotta kann direkt ahd. scotto, scottin nicht ergeben haben. Dieses dürfte in der ersten Hälfte des 6. Jhs. in den letzten Zeiten der ostgot. Herrschaft aus einem got. \*skutta entlehnt sein, das seinerseits auf rom. \*scotta zurückging. Got. \*skutta wurde an der Grenze des alemann. und got. Gebietes von Personen, die beide Dialekte sprachen, in ahd. scotto umgesetzt, weil in so vielen anderen Fällen einem got. Subst. auf -a, -ins ein ahd. auf -o, -in entsprach. Ae. côfa, côfan M. aus \*cova wurde besprochen. Mhd. âme schw. M. ist gegenüber âme st. F. sekundär, ebenso ahd. chuhmo neben chuhma aus cucuma.

Wien.

Josef Brüch.

## Das westladinische Passivum,

abgesehen von den passiven Umschreibungen durch das Reflexivum, homo, unus, und die 3. Pl. act.

1. Über das ladinische Passivum herrschen noch vielfach unklare und z. T. irrige Anschauungen. Gartner sagt (Rätorom, Gr. § 131): "Das Passivum, überhaupt ein in volkstümlicher Rede nicht sehr beliebtes Genus 1 wird in Graubünden durch das Hilfsverb venire, in Tirol nebenher durch esse, in Friaul, schon in Erto, nur durch esse ersetzt." Obwohl jede dieser Behauptungen irrig ist, schließt sich Meyer-Lübke (Rom. Gr. III 329) so ziemlich Gartner an, fügt aber eine sehr wichtige Berichtigung hinzu, dass im Westladinischen zwei Passivbildungen konkurrierend gebraucht werden, von denen der Typus venit cantatus den "Eintritt in einen Zustand", est cantatus das "Befinden in dem Zustand" wiedergibt. Ich nenne dieses das statische, jenes das evolutive Passiv. Meyer-Lübke's Feststellung wird durch Augustin (Unterengad. Syntax p. 40) fürs Engadinische, durch Verf. (SbWAkphhKl. 191/4 p. 16) fürs Grödnerische bestätigt, Meyer-Lübkes Vermutung, das statische Perfekt könnte durch italienischen Einflus eingebürgert worden sein, aber beiderseits abgelehnt. Ich finde nicht, dass Gartner in seinem "Handbuch der rätorom. Spr. u. L." auf die ladinische Passivbildung neuerlich zu sprechen käme, doch erwähnt er in seiner Bifrun-Ausgabe (Ges. f. rom. Lit. 32) Einleit. p. XI das im Engadin "heimische" passive Perfekt el es slo amazzo ohne sich über das Verhältnis desselben zum ebenfalls vorhandenen el es gnieu amazzô weiter auszulassen.

## Das statische Passivum.

2. Wie Meyer-Lübke erkannte, drückt dieses einen Zustand aus. Trai ora ami treis plemas e salva si quellas sın cura ti vegns en basegns; lors fruscha quellas enta meun e ti eis gidaus. "Reibe sie in Deiner Hand und Dir ist geholfen!" Die Hilfe kommt nicht erst, sondern sie ist schon da (Rom. Forsch. IX p. 6 Z. 29). Et huossa gio, ês missa la sgür dspera la risth delg boesthg (Bifrun Ev. Mt. III 10). Die Axt ist eine angelegte, sie wird nicht erst angelegt.<sup>2</sup> Besonders nach den Zeitbestimmungen "schon, bereits"

<sup>1</sup> Hingegen vgl. § 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. auch Ciamp. Ps. 117, p. 190, Z. 12.

stellt sich das Praesens des statischen Passivs regelmäßig ein, wenn mehr an den Zustand, den ein Vorgang auslöst, als an diesen selbst gedacht wird. So unterscheidet Bifrun Joh. III 18 ganz genau: Aquel chi craia in el, nu vain cundannô. Mu aquel chi nu craia, es gio cundannô. Bifrun, der sich des statischen Praesens pass. relativ häufig bedient (Ev. M. I 9, Mt. XI 57, XIII 57, XIV 11, XXVI 22, XXVII 52, Joh. I 3 etc.), dehnt den Gebrauch dieser Form weit über die Umgangssprache hinaus aus: Et es purtô sieu chio in una besla et es do ala giufna (Mt. XIV II), wofur die unterengad. Bibel (Frankfurt 1867) den Aorist einsetzt: E sia testa füt portada sün ün taglêr e datta alla giuvna, während der in der Hauptsache auf Luci Gabriel fußende romonsche Text (Frankfurt 1869) das evolutive Passiv verwendet: a siu chau vegnit purtaus en ina scadella a daus a la matta (vgl. ähnliche Abweichungen zu Mt. XIII 6, XXVII 52; Joh. I 17, III 25 etc.). Insofern der passive Zustand natürlich vielfach als Folgewirkung einer abgelaufenen Handlung erscheinen kann, berührt sich das statische Praesens sehr eng mit dem statischen Perfekt: suenter la quala ilg carschkioun ei staus schkuffieus (St. Gab. 817, Z. 7), cura che quella ei stada tratga en (angezogen war) ein ei galoppei naven (M. p. 85 Z. 4), wozu ein Vergleich der Bibelübersetzungen wieder wertvolle Materialien bietet: la lescha es deda tres Mosen (Bifrun Joh. I 17), la ledscha ais stat datta tras Mose (Frankf. Bibel 1867), quia lex per Moysen data est (Vulg.); umgekehrt: Vus havais udieu ch' eigl es sto dit a l's vijlgs (Bifrun Mt. V 51), Vus haveits udieu ca igl ei gitg als vegls (Frankf. Bibel 1869), und aoristisch: vus avais udi chi füt dit als velgs (Frankf. Bibel 1867), Audistis quia dictum est antiquis (Vulg.). Wie bereits Gartner (Bifrun Einl. p. XI) bemerkt, sind die Bibelübersetzer zweifellos vielfach durch das lt. Perf. Pass. zu diesem erweiterten Gebrauch des statischen Passivs veranlasst worden. Doch darf dies nicht dahin gedeutet werden, als wäre das statische Praesens an sich keine volkstümliche Ausdrucksform (vgl. § 12).

3. Weniger beliebt ist bei Bifrun und in anderen, wenig deutsche Einflüsse bekundenden Texten das statische Imperfekt: Quella ga eran las casas surtratgias cun flors tgietsch (M. 5, Z. 12 ebenda 41 Z. 27), Mu els haviand arfschieu l's danêrs haun fat suainter chels eran intraguidos (Bifrun Mt. 28 Z. 15), das edocti erant der Vulgata, L'autra dameun er el (il castì) finì (M. 7 Z. 16). Häufiger in den B. N. H.: La citted da Babylon eira . . . assidieda da

Dario (B. N. H. 29 Z. 29).

4. Das statische Plusquamperfekt erscheint etwas häusiger nachweisbar: Tres aque che el era sto suenz lio cun scheps et chiadainas (Bifrun Mc. V 4, vgl. noch Mc. V 15, Mt. XI 20, XXI 40 etc.). Es dient aber keineswegs immer dem Ausdruck der relativen Vorzeitigkeit als eigentliches Plusquamperfekt, sondern bezeichnet in

<sup>1</sup> Ganz entsprechend auch der romonsche Text: Mo ils prendenan ils daners e fayenan sco els fovan mussai.

volkstümlicher Weise lediglich die durative, in der Vergangenheit abgeschlossene Handlung: Gni ueze l'g loe innua chi era sto mis l'g signer (Bifrun Mt. 28,6), venite et videte locum ubi positus erat Dominus (Vulg.) wird vom untereng. Text wiedergegeben durch: nua ca il Segner ei schaschius.

5. In älterer Zeit war als erzählendes Passiv der statische Aorist die beliebteste Ausdrucksform, welche zwar von einzelnen Autoren, so von Bifrun, von Bundi in seinem Viadi, im Barlaam etc. mehr weniger vermieden wird (doch gebraucht ihn auch Bifrun Mc. I 14, Joh. II 20 etc.), die aber in anderen Literaturdenkmälern dafür um so ausgedehntere Verwendung findet. So hat G. Travers unter circa 50 Passiven, die er im Müsserkrieg verwendet, nicht weniger als 34 mal den statischen Aorist gesetzt: füt perz (v. 67), füt aviso (v. 69), fün dals buns Grischuns assaglieus (v. 155) etc, denen nur 13 Fälle evolutiven Passivs, darunter kein einziger Aorist und kein Perfekt gegenüberstehen. Sehr häufig ist der statische Aorist in der auf Vulpius aufgebauten unterengad. Bibel. Geradezu die führende historische Tempusform ist er endlich im Furlanischen des XV. Jh., soweit die Joppischen Texte Einblick gewähren: fo presentat, furin mandaz etc., denen selten das statische Praesens (è difinit Arch. Gl. IV p. 199 Z. 6) und Imperfekt (era ingianat, iarin mituz p. 205) zur Seite treten. Über das daneben auch im Ostladinischen verwendete venire-Passiv vgl. § q.

Mit dem Verschwinden der ladinischen Aoristformen aus der Umgangssprache ist natürlich auch das statische Passiv seines Aorists verlustig gegangen. Im XVI. Jh. unterscheidet Stuppan in den Dysch Aeteds noch genau zwischen sun amusso (v. 153) und fuig eau amusso (v. 164), während die unterengad. Bibel, wie die § 2 gebrachten Beispiele zeigen, kein sicheres Sprachgefühl in dieser Hinsicht erkennen läßt. Das statische zusammengesetzte Perfekt ist heute noch im Engadin sehr lebendig, wird aber in volkstümlichen Texten später teilweise durch das evolutive Perfekt ersetzt

(vgl. § 15).

6. Der heutige Sprachgebrauch wendet das statische Perfekt reichlich auch im Konjunktiv und Infinitiv an. Vom Konjunktiv ist es namentlich der Kj. Praesens, der hier in Betracht kommt. Im Hauptsatze vor allem die Wunschsätze: lodau e benediu seigi il gron Diu de Abraham (Somv. Pass. p. 24 Z. 23). Im Nebensatz der Potential verschiedener Satzkategorien: sche giella al catschadur ella seigi ussa preparada e vegli schon murir (M. p. 4 Z. 34), Ch' eug saja laint bain adüsad (Ciamp. p. 54, Ps. 25 Z. 22), avon che el seigi tadlaus (Somv. Pass. 27 Z. 7), Mu chi adrova la vardaet vain alla liüsth, parche ses fats saien appellais et saien fats in Dieu (Bifrun

<sup>1</sup> Wertvoll für den Untergang des pass. Aorists sind die B. N. H., wo in der Regel unter deutschem Einflus (§ 27) eis gnieu assedid, cumpagnd, mazo etc. gesetzt wird, woneben ohne ersichtlichen Grund fütt amazo (p. 30, Z. 23) füt el admonieu (p. 33, Z. 22, 26) etc. gebraucht ist,

Joh. 3, 21). Perfektisch wird der Konj. recht selten verwendet, doch sind auch dafür Beispiele zu finden: Nuss poss eau brichia bain impisaer ch' l'a gus ventüna saia staeda usche sün ün malfaer (Stup.

v. 266).

7. Ähnlich ist auch der statische Irrealis vertreten, und zwar in Hauptsätzen des Wunsches: O füs eau mae straunglo da vos mauns (Stup. v. 195), Fusses ti staus negaus! (Barl. 283 Z. 4), und in Sätzen der Annahme: meglier fus ei gli cha quei Christgeun fus mei naschius (Somv. Pass. 22 Z. 24), dad el il seung coreva scho tuttas aveinas fussen aviartas (Somv. Pass. 34 Z. 5), è fuss plij bien ch' ell havess una mola d'mulin eintin culiets et fuss stendschentaa in funs della mar (Bonif. 74). Im Nebensatz: quala part tge nu les betgia siiarar et tge ell füss exorto . . . è crudada al sig. L. Vogt (Start. Cap. 22), Et upoeia da aquells dijs nun füssen stôs curtôs schi nun duantas salva tuta la chiarn (Bifrun Mt. 24, 22). Hier dient der Kj. Plpf. nicht dem Ausdruck der Zeitabstufung (vgl. § 4), wohl aber in anderen Fällen: Per che schi in Sodomis füssen stedas fattas aquellas virtuds, quaelas chi sun fattas in tè (sc. Caparnaum) schi füssen els arestôs infina alg di d'huotz (Bifrun Mt. 11, 23), vgl. noch Mt. 24, 43, Joh. 4, 52. Bifrun gebraucht den Kj. Plpf. auch mit Rücksicht auf die Zeitabstufung in indirekter Rede, wo volkstümlichere Texte, wie das Somv. Pass., den Kj. Praesens gebrauchen: Et aquels chi l's parchi ülevan fügitten et siand ieus in la cittêde, schi dissen e tuot, co che füss ieu cun l's indemuniôs (Mt. 8, 33, vgl. noch Joh. V 15).

8. Sehr verbreitet ist der Infinitiv des statischen Passivs: stopi quel esser schigaus si dal tutt ("es muß ganz aufgetrocknet sein") M. p. 6 Z. 42: jn soing jnoocent giest om dues esser pigliaus et enten berschun fermaus "ein heiliger, unschuldiger und gerechter Mann soll in Haft genommen und im Gefängnis festgehalten sein" (nicht: "soll ergriffen und gefangen gesetzt werden!") (Somv. Pass. 33 Z. 32),

stoua 'll essar maglio (Hist. Jos. v. 203), vgl. § 18.

### Das evolutive Passiv.

9. Das evolutive Passiv mit venire ist nicht auf das West(und Zentral-) Ladinische beschränkt. Im Ostladinischen ist es
sowohl in neuerer Zeit, als auch in älteren Texten, wenn auch bei
weitem nicht so häufig wie im Westladinischen nachweisbar: vin
ditt che l'è un grant gust a mangiâ ben (Zorutti p. 598), lu qual
forment e vin si debo vignì pagiat soro lo braydo del Mestron (Arch.
Gl. IV 292 Z. 4), Al mi vendete pecgiat "es wird von Dir an mir
gesündigt", im Lied Biello dumlo (ebenda Str. 8 resp. Str. 7: vigno
vus di me pecgiat di lasami in tant ardor "mag an Euch von mir
gesündigt werden"...). Par chest l'historie ven tant amirade
(ebenda p. 225). Wenn auch viel seltener als im Westladinischen,
so muss doch auch im Friaul diese Passivbildung altererbtes Sprachgut darstellen, da es mit dem venezianisch-lombardischen venire

Passiv (vgl. § 26) zusammenhängt, das überhaupt in Italien und ebenso auf der iberischen Halbinsel eine recht häufige Erscheinung ist (vgl. § 21, 3).

vollziehender Vorgang passivisch ausgedrückt werden soll, tritt das evolutive Passiv für das statische ein. Seiner Natur nach stellt ein solches "sich Vollziehen", wenn als (durative) Streckentatsache gedacht, eine inchoative Aktion dar, zu deren Ausdruck venire umso geeigneter war, als es heute noch im Ladinischen auch außerhalb des Passivs in dieser Bedeutung Verwendung finden kann: Nos vagno oz en dé da gronda e generala tristeza (W. D. 369 Z. 12) "Heute hebt für uns ein Tag großer Traurigkeit an". In der Tat kann so manches evolutive Passiv direkt als inchoatives (oft unpersönliches) Praesens bezeichnet werden: schi aque vain udieu dalg guvernadur (Bifrun Mt. 28, 14), Inozainta maing wing eau mno in praschun "ist man im Begriffe" (Hist. Jos. v. 266), vgl. noch W. D. 374 Z. 5, Somv. Pass. p. 37 Z. 36, p. 51 Z. 10.

11. Die inchoative Aktion verwandelt sich in eine prospektive, wenn der praesentische Vorgang mit Hinblick auf die Zukunft zuständlich gedacht wird (l's alurus vignen natagios Bifrun Mt. XI 5), woraus sich auch die Verwendungsmöglichkeit im futurischen Praesens ergibt: vus vignes guarieus (Bifrun L. 13, 14), tres aquael che l'g filg del'g hum vain tradieu (Mt. 26, 24), eau fatsch predgier ch' la vitta eterna nun vigna aguadagneda sainza bunas huvres a seodun vain deda (Stupp. v. 455), Dalg teis filg Joseph wainst mal cunfurtô (Hist. Jos. v. 135). Endlich schliesst sich der Gebrauch des evolutiven Passivs bei beliebigen durativen (oder iterativen) Handlungen hier an: quellas crunas sto el a Veniescha schar scomiar enten zachius e quei veing faitg a la Piaza Realte (Viadi Arch. Gl. IV p. 155 Z. 13) "pflegt zu geschehen". Quei signur ha in uors et in liun che vegnan quintai per siatonta vaccas (M. p. 3 Z. 5); sodann das häufige vain anumnô (Bifrun Mt. 27, 32, Joh. 4, 5; 5, 2), veng el numnaus Jessus (Somv. Pass. p. 55 Z. 57). Unter diesen durativen Praesentien sind besonders hervorzuheben die Nebensätze, welche allgemein gültige Nebenumstände anführen (Relativsätze, hypothetische Sätze, Vergleichsätze), resp. durch solche Sätze allgemeingültig gewordene Hauptsätze ünna channa quaela chi vain mueda vidino da l'ora (Bifrun Mt. 9, 7), e schi ving cattò tge segij sto in anganameint (Start. c. 56), Cura chigl um ei morts sche veng el mess sut tiarra (Barl. p. 264 Z. 11), Riedschar ne cundannaer nun daest Ig proassam tieu, uschilgee vainst er tu cundanno da noas Singar Dieu (AB C. R. F. XII p. 468), A chi falla vain parduno et l'innoçaint vain inculpo (Trav. M. v. 343, gnomisches Praesens!). Endlich gehört hierher die venire-Konstruktion nach Orts- und Zeitangaben (wo? wann?): inua chi vain semnô lg plêd (Bifrun M. 4, 15), Cur eu veng bandunade (Ciamp. Ps. 27 v. 55), cura l'ouua vain turbleda (Bifrun, Joh. V 7). Doch schwankt hier der Gebrauch recht sehr: vgl. cur

l' ava ais tur bleda (unterengad. Bibel 1867), cura que tu vainst invido da qualchiun a nuozzes (Bifrun, Luc. 14, 8).

12. Man kann also wohl zusammenfassend sagen, dass das evolutive Passiv Praesens im allgemeinen eine Dauerhandlung bezeichnet (Ausnahmen § 27), die in einzelnen Wendungen besonders klar zum Ausdruck kommt. So bezieht sich das häufige vain ditt nicht auf einen einmal getanen Ausspruch, sondern auf das Gerede der Leute, während es ditt einen bestimmten, meist einmaligen Ausspruch ins Auge fast; beachte: A quist, perchie el bavaiva fich, füt mudo il nom et füt dit Claudius Biberius Nero (B. N. H. 84 Z. 23). Lehrreich ist auch die Cron. des P. Alysch, welche die Zeitereignisse als eben stattgehabt, fast durchweg im statischen Praesens, soweit sie passivisch konstruiert sind, wiedergibt, was dem Standpunkt des Chronisten, der sozusagen als Augenzeuge auftritt, wohl ansteht: La comedia da la praisa Babilois s' es fatta (v. 17), In Coira avaunt tuottas 3 Ligas es pigliô su la santyncia (v. 891). Nur in der Wendung vain aratschuno ("man sagt") verwendet der Chronist (v. 647, 653) das evolutive Passiv.

Interessant ist schliefslich der evolutive Imperativ Passiv in Bifrun Mt. 23, 10, ein dauerndes Verbot beinhaltend: Ne gni clamos

maisters.

13. Aus diesem durativen Charakter des evolutiven Passivs im Ladinischen erklärt sich der (namentlich in der älteren Literatursprache klar gezeichnete) Gebrauch desselben in den historischen Tempusformen: im Imperfekt überaus häufig, im Aorist und Perfekt sehr selten. Für duratives Imperfektum: et era allo ilg desert quaraunta dis et gniva atantô dalg satana Bifrun Mc. 1, 13, 1 ähnlich Mc. 1, 5, Joh. 3, 23, Hist. Jos. v. 10 etc.), in den Hexenproz. da detta honna . . . quella Justicieda e quella detta Spinas vnea salta (R. F. XXXV p. 5 Z. 9). In der Somv. Pass. tont era, l giubel e legria dil Pievel che agli vegnieva sternidas ora romas palmas e olivas per la gassa (p. 54 Z. 7). Beispiele für das sogen. Imperf. der begleitenden Umstände seien: Lg seguond di d' favrêr sün la damaun chi gniva fat festa a Noassa Dunaun (Trav. M. v. 205), Al hura es stô mnô tiers el ün chi gniva astantô dalg dimuni (Bifrun, Mt. 12, 22).

14. Die Sprache Bifruns und seiner Zeit gebraucht den evolut. Aorist Passiv äußerst selten; 2 um so auffälliger ist Mt. 27, 38, wo nicht bloß Bifrun sagt: alhura gnitten crucifichios cun el duos saschins, sondern auch der romonsche Text (Lura vegninan crucificai cun el dus rubadurs) übereinstimmt und Wezel Dedual An semblemcint cun Jesus eran nias crucifigias duas morders ladrungs (R. F. XXXV, p. 370, z. 4 v. u.) zwar zeitliche Vorzeitigkeit andeutet, aber auch hier ein evolut. Passiv anwendet. Der Sinn dieses Gebrauches ist offenbar

<sup>1</sup> Der romonsche Text fasst die Stelle aoristisch: el fo lou ... a vegnit

l'entaus.

<sup>2</sup> Die Wendung l's quals dals Imbaschiadors ven infurmô, die G. Trawers im Müsserkrieg (v. 287) gebraucht, dürfte reiner Italianismus sein.

der, dass zur Hervorhebung der Ungeheuerlichkeit dieser Tatsache das schlichte tunc crucifixi sunt der Vulg. dem Sinne nach umgedeutet wird in: "und da ereignete es sich, dass..." (tunc ventum est), also das evolutive Moment stärker hervorgehoben wurde. Man sollte nun freilich ein gnit crucifichio (vgl. § 25) erwarten! So dass also hier ein Hybridismus der ganzen Fügung zugrunde läge. In der romonschen Bibel (1869) ist die Konstruktion häusiger A las fossas vegninan avertas si (Mt. 27, 52), siu chau vegnit portaus (Mt. 14, 11), Mo dus auters malsichonts vegninan manai cun el (Luc. 23, 32), was mit dem dort reichlich austretenden evolutiven Persekt

zusammenhängt (vgl. § 15, 27).

15. Ähnlich steht es auch mit dem evolut. zusammengesetzten Perfect Passiv, nur mit dem Unterschied, dass hier die Belege von Anfang an zahlreicher auftreten und es sich im Romonschen gerade in der Volkssprache derart einbürgerte, dass es heute hier eine durchaus geläufige Ausdrucksweise wurde. Gerade unter den ältesten Belegen finden sich solche, die ähnliche Erklärungen zu fordern scheinen, wie das obige gnitten crucifichios Bifruns. So übersetzt Bifrun Mt. 25,6 e siand meza not, schi es gnieu clamô. Wahrscheinlich schwebte ihm eine Wendung wie es gnieu ün clam vor (vgl. gnit ün bragizzi Unterengad. Bibel; vegnit ina canera Romonsche Bibel). Im Barlaam (Arch. Gl. VII, p. 267, z. 32) heisst es: la quala ei vegnida numnada Maria, eine Konstruktionsnachlässigkeit, die aus dem Praesens veng numnada übernommen ist, die aber auch schon p. 257, z. 11: ed ei vegniu faig gronda legria, p. 267, z. 6: ed ei vegnida serrada la porta (ersteres eine unpersönliche Konstruktion!) belegt erscheint, während sonst das statische Perfekt auch hier noch Regel ist: Adam ei staus scuffiaus p. 267, z. 15, sueuter esser staus naschius ebenda z. 41, en stai vargai ils quindisch dis p. 262, z. 34 etc. Die beiden letzten der oberen Beispiele sind aber wohl anders zu erklären: "Es entstand große Freude." "Die Pforte wurde geschlossen", sind Ereignisse, die nicht bloß perfektisch in ihren Folgewirkungen festgestellt werden, sondern sie werden auch offenbar in ihrem Eintreten durativ vorgestellt. Das Latein kannte zwar keine inchoativen Perfekta, warum sollen sie nicht im Ladinischen möglich sein, wo, wie §§ 16 und 17 dargetan wird, auch Konjunktive des Futurs und des Prospektivs gebildet werden können? Oder sind die Beispiele terminativ zu nehmen? Die Pforte wird allmählich vor dem geistigen Auge des Erzählers geschlossen: und nun ist sie zu! (Perfekt). Für die erste Auffassung spricht eine Stelle in der Chron.: Gio per Korna d'chiamuera quella cêrta blaiss, sun gnydas apichias et schmertzas bellas trimas trais (v. 628); für die zweite el es gnieu inmathieu (Bifrun, M. 3, 21 er ist [schliesslich] von Verstand gekommen), oder auch In quais ais gniud a Dieu puchia R.F. 27, p. 201, v. 79. In der späteren Literatur (so in den B. N. H.) und früher im Romonschen (schon bei Bonifaci, in der romonsch. Bibel, im Ob. Kat.) greift der Gebrauch mehr und mehr um sich. Manchmal schimmert der durative Charakter noch

durch: Plinavon eis ei a nus vigniu requintau (iterativ! Somv. Pass. 57, z. 21), hingegen wohl nicht in: Las fumitgasas han bugieu faty quei et el ei vegnius zupaus en la scafa senza che la grova encorschi zitgei (R. F. IX, 140, z. 19). Auch heute engadinisch: E sun gnüd instruida (Bardola, R. F. 24, p. 378, z. 22). Über den dabei maß-

gebenden deutschen Einfluss vgl. § 27.

16. Der prospektive Charakter, der dem Konjunktiv (als Optativ, Deliberativ, Potential, teilweise auch als Irrealis) anhaftet, begünstigte wohl immer im Ladinischen das evolutive Passiv. Indessen tritt der Kj. Praesens veniam in Hauptsätzen auffällig selten auf, und auch dann fand ich ihn meist in indirekter Rede: Treis gis hagi mintgiu . . . temps de patertgiar, seigi gastfri e vegni tractaus bein R. F. IX, p. 7, z. 26), sinaquei chil malfitschent vegni bein examinaus, judichaus, sentenziaus, sco el ha meritans condemnaus (Somv. Pass. p. 48, z. 19). In kausaler Periode: el vegni disfaigts pertchei che nosa patria ha buca dever autra speronza che malura (ebenda z. 30).

Jedenfalls kann man sagen, das in Hauptsätzen das statische Passiv unbedingt dominiert. 1 Wohl aber tritt der evolutive Konjunktiv im Objektsatz, in der indirekten Rede, im Vergleichsatz, im Finalsatz und in der potentialen hypothetischen Periode um so auffälliger hervor: E peraquel guarda tu Maister mieu ch'alg mieu cusailg veinga cumplieu (Hist. Jos. v. 311). Che vus leits chel vigni vit la fuortgia vegni mes? (Konj. Fut. Pass. Somv. Pass. p. 47, z. 24), sinaquei chel oz avon Dreitg veigni manaus et alla mort condemnaus (ebenda 45, z. 10), e gi che el vegni mess en perschun (M. p. 10, z. 19), ordinainsa nous tge noûa duâs, treis oder plê parsungas ... martgiadassen per baings, schâschângts, albiearts, oder de scû vignien numnôs ê tge ellas setzi vignien paregna per eing tanct dê somma, ... (Start. V. p. 241, z. 14), mu par chel vigna manifesto ad Israel paraque sun eau gnieu a battegiâr (Bifrun, Joh. I 31), par quai haasch strett tü cummandat Chi venga teis statütt salvad (Ciamp. p. 195, Z. 41), mit Konj. Futuri: In quaist psalm chiantan ils filgs da Chore, choe lg land da Deis venga a ngyr fick addutzad par tuott ilg muond da soart chia eisters raigs e pouwels vengen a s' volver proa Deis (Ciamp. Ps. 47, p. 126).

17. Ähnlich gestaltet sich der Gebrauch des Kj. Plpf. Ein Beispiel für die Verwendung im Hauptsatz (Irrealis der Annahme im Fragesatz) bietet Bifrun Mt. 26, 54: In che moed dimê, gnissen cumplieu las scritüras? Ch'uschia es e bsüng chi duainti. Im Nebensatz ist er in den von mir analisierten Texten hauptsächlich vertreten im Objektsatz, in indirekter Rede (abhängig von Aorist und Perfekt) und in der irrealen hypothetischen Periode: Perche el suessa Jesus det testimuniaunza, che ad ün profet nu gnis spoert hunur

<sup>1</sup> In Gesetzen und Statuten, wo man den Kj. in Hauptsätzen häufig benötigt, finde ich ebenfalls Umschreibungen vorgezogen: Las vatgias de Tgesa sen las Acclas duessan gnir laschedas oar tottas ansemel (R. F. 35, p. 360, Z. 23) sinaquei che suenter il stellstand daus sapi nuot vignir anullau e faitg ad entier ala Massa dils Cridaturs (D. St. p. 614, Z. 16).

in sia patria (Bifrun, Joh. 4, 44), E sch' eug baingia ngiss a ngyr mnaa (Ciamp. p. 50, Z. 21, eine interessante Umschreibung des Kondizionals!), S' haves cun el bain acurdô, Chia 'lg Chiaste da Clavenna gnis restituieu (Traw. M. v. 369), have 'l ordinô Chia lg capitanni gnis prais u amatizô (ebenda v. 486), Per che l's Jüdeans eran gio cunvegnieus, sch'ün qualchiün l'g cuffesseva ch el füs Christus, ch'aquel gnis dsthiatschô our de la synagoga (Bifrun, Joh. 9, 22), Scha scodiin chastias sês infauns cun avantaig Schi vu gnis ingilin dalg mael paig (Stup. v. 306, vgl noch R. F. XXXV, 1, Z. 3; 245, Z. 20). Ein Vergleich mit den § 7 angeführten Beispielen lehrt, dass im evolutiven Kj. Plps. die Annahmen prospektiv auf irreale Vorgänge gerichtet sind, während sie sich im statischen Kj. Plps. auf angenommene Zustände beziehen (vgl. hierzu auch Bonis. 712).

18. Einen ähnlichen prospektiven Zug weisen auch die evolutiven Infinitive des Passivs auf. Co deia eau da Beneamin gnir abandunê? (Hist. Jos. v. 555) bezieht sich auf den Augenblick des Abschiednehmens, der als bevorstehend gedacht ist (vgl. noch ebenda v. 131; Wez. Ded. p. 376, z. 11 v. u.; Start. cap. 17, 70). Eine Hauptdomäne des evolut. Infinitivs bildet daher das Futurum Passivi vignen a gnir laschiês (Bifrun Mc. II 3, 20, IV 24; Mt. III 10, XII 32, XXIV 2, XXV 3 etc.). Doch gebraucht Bifrun auch die Wendung vignen ad esser amussos (Joh. VI 45), wo auf den Zustand des "Belehrtseins" größerer Nachdruck gelegt wird als auf das "Belehrtwerden". Seltener trägt der evolutive Infinitiv einfach durativen Charakter: A ti in tuot l'araginam da gnir ubedieu aquell' voelg eau cumander treis ilg cumandameint mieu (Hist. Jos. 416). Über erweiterten Gebrauch unter deutschem Einflus vgl. § 27.

# Die historischen Grundlagen des evolutiven Passivs.

19. Wie im Italienischen und Spanisch-Portugiesischen, so ist auch im Ladinischen venire nicht das einzige Semiauxiliar, das zur Passivbildung herangezogen werden kann. Unter diesen ist das der Bedeutung nach venire am nächsten stehende dvanter in letzte Linie zu stellen, da Iras la sabienscha davantainsa perfegs (Ob. Kat. 803) ebenso zu beurteilen ist wie: davainta paun (Mt. 4, 3), davainta amich (Luc. 19), vgl. auch Tras queigl tge i clomen ilg Diavel sche veng el e lo trus davainten maal spiritos è surmanos en ilg striing ed alla feng magnia el lour ormas aigl Anstern (Ob. Kat. 1438). Wichtig ist rester (entsprechend dem ital. restare) als Koeffizient eines terminativen Passivs: Per noth tge dons ê koaschts reschten spitschmas ê eara vignien spurgneas sche eilg ordinô, tge ... (Start. V. p. 232, § 9), Giosafat ei restaus compagniaus da paugs cavaliers (Barl. p. 262, Z. 41). Selten wird auch ster zur Passivbildung herangezogen: My orma vain l'am arfraschkiar, ch eug stetta cuffartade (Chiampell Ps. XXIII, Z. 17) ein reines Durativum nachdrücklich betonend, vgl. auch ebenda p. 53, z. 51/52, wo Inchoativum und Durativum einander unmittelbar folgen, vgl. auch

Bonifaci 512.¹ Eine Art begriffliche Passivbildung steckt schließlich auch in dem als Semiauxiliar überaus beliebten schar, insofern das passive Verhalten des Subjekts dabei zum Ausdruck kommt: e ha schau mazzacrer giu ses thiers il setzs; e lura ha el schau ligiar ses polischs ensemen cun cordas (M. p. 437). Es wird indessen nicht passivisch gefühlt, wie deutlich erweist: il giuven ei vegneus schaus libers e menaus si el casti (ebd. p. 11, z. 8). Jedenfalls ist deutlich sichtbar, dals alle diese Wenduungen sekundäre und jüngere Umschreibungen passiver Vorgänge zum Ausdruck bringen und mit dem venire-Passiv keineswegs auf die nämliche Stufe gestellt werden können; dies darum, weil venire auch zur Futurbildung in so hervorragendem Maße herangezogen wird, und schon im Latein in verschiedenen Funktionen Dienste eines Semiauxiliars leistete.

20. Im Begriffe "kommen" ist sowohl ein futurisches resp. inchoativer, als auch ein passivischer Sinn enthalten: vgl. etwa ad manus venire "handgemein werden", in dubium venire "in Zweifel geraten" oder das Quintilian'sche in nihilum venire "zu nichts werden, vernichtet werden". In der Tat hat bereits Ascoli (Arch. Gl. IV 481) an eine Bedeutungsverschiebung von venire gegen evenire gedacht, die sich im Latein seit Plautus (Miles III 3, v. 891) sowohl bei den Klassikern (vgl. Forcellini-De Vit) als auch im Spätlatein (vgl. Goelzer, St. Avit p. 617) nachweisbar ist, und besonders im unpersönlichen venitur, ventum est für evenitur deutlich zu Tage tritt. Neben diesem Bedeutungswandel ist aber noch eines zweiten zu gedenken, den venire auch schon seit dem Alt-latein häufig durchzumachen hatte, nämlich gegen īre hin, der, seit Terenz mehrfach nachweisbar (Beispiele bei Forcellini), namentlich in der futurischen Verwendung von venire von Bedeutung wurde. Bedenklich erscheint aber nun der Umstand, dass gerade in jenen lateinischen Konstruktionen, wo unserem Verb ein semiauxiliarer Charakter zugesprochen werden kann, die ursprüngliche Bedeutung "kommen" ungetrübt erhalten bleibt. Wenn Plautus sagt: Parasitum modo venerat aurum petere (Bacch IV 3, v. 18) oder bei Gregor von Tours zu lesen ist: ad sancta pignora venerunt osculando flentes beatas reliquias (vgl. Bonnet p. 656), so ist an einen stärker futuriscchen oder inchoativen Nebensinn wohl kaum zu denken. Infinitiv und Gerundium tragen einfach den bekannten objektoiden, halb Zweck und Absicht, halb das blosse (dativische) Interesse bekundenden Charakter.

21. Soviel wir aus dem Romanischen erschließen können, müssen im Vulgärletein im wesentlichen dreierlei Konstruktionen den auxiliären Charakter von venire angebahnt haben: 1. venire + Infinitiv, wofür das oben zitierte Plautinische venio petere den Archetypus darstellen würde, der im Westladinischen zur Futurbildung,

<sup>1</sup> Der semiauxiliare Gebrauch von stare erstreckt sich auf kopulaartige-Verbindungen mit einem Prädikatsnomen (vgl. § 21, 3): Ilg qual staa saimper raig (Ciamp. Ps. 29, p. 67, Z. 76).

im Italienisch-Spanischen zur Bildung eines aktiven inchoativen oder prospektiven Praesens dient: it. vengo a dire "ich komme darauf zu sprechen" oder vengo per dire "ich will es aussprechen", sp. vengo a decir oder die juristische Formel vengo en decretar.

Auch das Ostladinische stimmt hier noch ganz mit dem Italienischen überein: Sastu çe? L'uniche je, che to pari al fasi di pardut el mont, che cui che lu ven a savê al doventarâ l plui grant sior dal regnan. Sì, sì, je l'uniche; vue duch savaran la storie. E infati duch vegnin a savêle. (Dolfo Zorzut, Istorie e liendis furlanis, Görz 1914, p. 52). Es entspricht hier veni a savê nicht bloss dem it. venir a sapere, sondern auch dem altoberital. vien a cantar (Uguç v. 307), viegna al fenir (ebd. v. 220), vene a traversare (Bescap v. 1608).

2. venire + Gerundium, - mit obiger Konstruktion nahe verwandt, - wird im Westladinischen teils prospektiv futurisch (scodun araspa insaemel thesori grandt e nun so chi vain l'g artandt Stup. v. 342, vgl. noch Hist. Jos. v. 250, 303 und das von Bifrun öfters gebrauchte vain gniand, Mc. II 20, Mt. XIII 49) 1, teils als eine Art Futur der Vergangenheit (oder Konj. Perfekti Potentialis?) Uhè è sun trais ans, da poeia che eau ving scherschiand früt in aquaist boesthe (Bifrun, Luc. XIII 7), Eau wing dintaunt arum anagniand tribuloa par che da meis infaunts sun eau prüwoa (Hist. Jos. v. 602). Im Ostladinischen vigni cridant (Joppi, Arch. Gl. IV, p. 236, Str. 16), im Altoberital. (ven a nu facendo Bescapè v. 776), im Afrz. (vienent chantant et font quaroles, vgl. Pfeisser, Umschreibung des Verbs im Frz. durch aler, venir + Gerund.) und Ital. (venne fuggendo la tempesta ed il vento) wiegt eine praesentisch-inchoative Bedeutung vor. Die lateinische Bedeutung deckt sich mit der Verbindung von venire und dem Supinum.

3. Eine angebliche Verbindung von venire mit dem Part. Perf. (Meyer-Lübke, R. Gr. III 330), die, nach dem Romanischen zu urteilen, der häufigste Fall gewesen wäre, für den aber, soviel ich sehe, im Latein nirgends ein Beleg zu finden ist. Vom Romanischen ausgehend, müssen wir eigentlich zweierlei Konstruktionen unterscheiden. Entweder hat das mit venire verbundene Partizip verbale Funktion, wie in der evolutiven Passivbildung, oder seine Rolle ist eine rein adjektivische. Auch die Verbindung von venire mit einem Adjektiv ist unlateinisch. Im Romanischen aber erstreckt sie sich nicht bloss, wie die der Partizipien, über die appeninische und iberische Halbinsel, sondern greift auch ins Provenzalische (Mistral bucht veni fou), Ostfranzösische (Herzog, Neufranz. Dialekttexte) und Frankoprovenzalische über. Im Ladinischen eine sehr geläufige Fügung: gnir sblech, marv, stüfft (Pallioppi), il grov ei vignius alvs (M. p. 140, Z. 35), il cavalier ei vignius artaveles (ebd. p. 38, Z. 31), wird sie von parallelen Verbindungen mit Substantiven begleitet, e vignius carrotschier (M. p. 5, Z. 35), che duei vegnir papa (ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ciampell Ps. 50, p. 134 Noas Deis vain ngand nus atzuppad, gebraucht die Wendung wie die andern Romanen in praesentischer Funktion.

p. 130, z. 25), zweifellos eine sekundäre Konstruktion, die sich aus substantivierbaren Adjektiven ergab (vgl. qe Paul fos vegnu Santo Uguç v. 555, qe vene cristian ebd. v. 627). Ist nun die verbale oder adjektivische Funktion des Partizips mit venire die ältere?

22. Es kann kein Zufall sein, dass zu § 21, 3 im Latein selbst nicht der leiseste Ansatz zu entdecken ist, während eine andere semiauxiliäre Verbindung von venire, die besonders in älterer Zeit recht häufig war, ja geradezu den Ausgangspunkt der nicht mit dem Infinitiv gebildeten perphrastischen venire-Fügungen gebildet zu haben scheint, aus der lateinischen Volkssprache verschwand, ohne dass recht verständlich wäre, welchen Ersatz sich das Umgangslatein hierfür geschaffen hätte: gemeint ist die Verbindung von venire mit dem Supinum I! Seit Plautus ist gerade diese Konstruktion eine ausgesprochen volkstümliche (vgl. Schmalz, Syntax p. 465), ist übrigens auch den Klassikern durchaus nicht fremd, obschon Caesar und Cicero es vorziehen, das Supinum durch das Gerundium (§ 20, 2) zu ersetzen. Bis ins Spätlatein (Venant. Fortunatus) ist dann die gerundiale Wendung durchaus geläufig, neben der (ebenfalls seit Caesar) das persönlich konstruierte Gerundium mit ad herläuft: ad agnoscendam suorum necessitatem in Italiam festinantes (Goelzer, S. Avit p. 149), das gleichfalls im Ladinischen deutliche Spuren hinterließ (vgl. Ascoli, Arch. Gl. VII, p. 513). Nun ist das Gerundium, trotz seines Fortlebens im Romanischen, im allgemeinen als keine volkstümliche Sprachform des Lateins anzusehen (vgl. Löfstedt, Komm. p. 156) und auch das Gerundium, das namentlich als Ersatz des volkstümlichen Infinitivobjekts in der hyperkultivierten Schriftsprache des Spätlatein eine große Rolle spielte (Pott in Kuhns Zs. XIII 102, Rönsch, It. u. Vulg. 432, Pirson, Mulom. p. 429, Löfstedt, Komm. p. 278), ist als "gewähltere" Ausdrucksform zu betrachten. Aber auch das Supinum I selbst lebt im Spätlatein nur in einzelnen formelhaften Wendungen wie ultum ire (Goelzer, St. Avit p. 275, Bonnet p. 414) fort. Seine Umschreibungen, wie das von Caesar angewendete causa, können sich in der Volkssprache ebenfalls nicht gehalten haben, da das Romaniche auch causa als Praeposition nicht überliefert. Was ist also aus dem Supinum in der lt. Volkssprache geworden? Sollte nicht dem ital. va perduto, vien fatto das lateinische Supinum zugrunde liegen? So gut dies auf va perduto zu passen scheint, so befremdlich sieht diese Gleichung im ersten Augenblick für vien fatto aus, da das plautinische miles venit ereptum (Anl. II 2, 46) einen aktiven Sinn hat, während vien fatto passivisch ist und ihm eine Fügung venit (= evenit) + Adjektiv näherzustehen scheint als die Supinverbindung.

23. Bei näherem Zusehen ergibt sich aber, das diese zweite Eventualität unmöglich die richtige Erklärung bieten kann, das vielmehr tatsächlich das Supinum, wenn auch eigenartig verändert, der Wendung vien fatto als Ausgangspunkt gedient hatte. Wie filiolam habeo ego unam im älteren Volkslatein bedeutete: "Ich habe

das Töchterlein als ein einziges" (Herzog in Prinzipienfr. d. rom. Sprachw. I, p. 107) und verbum est dictum, das ja praesentisch wurde, im Vlat. durch: "das Wort ist als ein gesagtes" wiederzugeben wäre, so müßte auch amicilia venit facta, wenn im lt. Volkston eine solche Verbindung mit einem Part. Pass. bestanden hätte, zunächst bedeutet haben "die Freundschaft entsteht oder ergibt sich als eine gemachte", verbum venit dictum "das Wort entsteht als ein gesagtes". Was aber offenbar keinen Sinn hat, denn nicht das Entstehen oder Werden des Subjektes, sondern die im Part. Perf. ausgedrückte Eigenschaft desselben müßte ja in den Vordergrund des Interesses gerückt sein, <sup>1</sup> d. h. das Part. Perf. wäre eher als Attribut denn als Praedikatsnomen zu nehmen (verbum dictum — venit), wofür aber weder die rom. Wortstellung, noch die rom. Konkordanz (§ 25)

irgend einen Anhaltspunkt bietet.

24. Hingegen ist bezüglich des Supinums zu beachten, dass die uns geläufige futurisch-finale Übersetzung dieser Finalform zwar in einigen Fällen als die allein mögliche erscheint, mitunter aber durch eine inchoativ-praesentische besser ersetzt wird. Auffällig in dieser Bedeutungsfrage des Supinums erscheint der Umstand, dass so viele durative und inchoative Verba, und nur solche, das Supinum entbehren. 2 Wäre die Bedeutung von Hause aus futurisch, so wäre nicht einzusehen, warum sie kein Supinum bilden sollten. War sie aber ursprünglich inchoativ-durativ, so begreift man ganz gut, warum gerade bei diesen Verben eine eigene Supinumform überflüssig war. Es wird daher wohl ursprünglich praesentischinchoativ gewesen und z. B. dormitum ire erst sekundär auf finaler Grundlage aufgekommen sein. venit-ereptum wäre mithin eher mit "er kommt im Begriffe zu rauben" als mit "er kommt, damit er raube" zu übersetzen. Praesentisch war aber auch die Bedeutung der -to-Partizipien durativer Verba (Herzog, l. c. p. 87) und scheint gerade im Spätlatein auch auf andere Partizipien ausgedehnt worden zu sein, wie der Sprachgebrauch des Jordanes (eum gelatum cernens, eos dicunt redactos, Werner, Sprache des Jordanes p. 92) erweist, und die Entwicklung des statischen Passivs im Romanischen voraussetzen läßt. Mithin standen sich Supinum und -to-Partizip nicht bloss lautlich, sondern auch funktionell gar nicht so ferne, so dass eine Konstruktionsänderung von miles ereptum venit puellam in unpersonliches (e)venitur ereplum puellam a milite, und in inchoativ-praesentischer Bedeutung ganz gut denkbar ist. Die Voraussetzung wäre allerdings, dass die unpersönliche Konstruktion mit venitur häufig genug war, um diese Umwandlung zu ermöglichen (vgl. § 25). Nimmt man nun hinzu, dass seit alters die Scheidung der Aktiv- und Passivsormen der Verba in der Sprache der röm. Plebs keine so strenge war (vgl. Lindsay-Nohl

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu einer solchen kopulaartigen Funktion von venit vgl. die Ausführungen § 30.

<sup>2</sup> Vgl. Neue-Wagener, Formenlehre der lat. Sprache III, 579.

p. 594), ein Umstand, der gerade im Spätlatein (vgl. Müller-Marquardt, Vita Wandregiseli p. 133) zum Untergang der lat. Passivform wesentlich beitrug, so würde dem venitur ereptum sehr bald ein zunächst unpersönliches passifisches venit ereptu(m) puella(m) zur Seite gestanden haben (vgl. auch § 30), das sich wieder sehr leicht in ein persönlich konstruiertes puella venit erepta umbilden konnte: Das wäre allerdings für so manche wieder ein Fall, Unklarheiten und Spitzfindigkeiten in meiner Erklärung zu erblicken. Wer sich mit der Syntax des Volkslatein weniger beschäftigt hat, mag die § 23 dargestellten Schwierigkeiten einer direkten Passivbildung mit Hilfe des Part. Perf. leicht nehmen. Er mag sich an meiner Erklärung der Supinlosigkeit vieler Verba stoßen oder den scheinbar komplizierten Weg vom Supinum zum Part. Perf. für gekünstelt ansehen. Wer aber die einzelnen Faktoren, die hier zusammenwirkten, zu überblicken gewohnt ist und das einschlägige ladinische Sprachmaterial kennt, wird sich vielleicht doch zu meiner Auffassung bekehren. Allerdings steht und fällt meine Erklärung

mit der Hypothese des unpersönlichen venitur.

25. Und gerade hier ist einer der auffälligsten Erscheinungen des ladinischen Passivs (sei es statisch oder evolutiv) zu gedenken, der überaus häufigen unpersönlichen Konstruktion desselben. Das unpersönliche Passiv nimmt im Westladinischeu zweierlei dialektisch differenzierte Gestalt an. Stets steht das Verbum auxiliare im Singular. Im Rheintal stellt dann das zugehörige Part. Perf. ein Neutrum Sg. dar: Sto ei mintg onn vegnir unfren ina matta (M. p. 4, Z. 15), sco ei era commendau (ebd. p. 130, Z. 15), während in der persönlichen Konstruktion das Nomin.-s stets beibehalten bleibt el vegni menaus (M. p. 4, Z. 15), ei il bab de quei prenzi vegneus aschi vilaus (ebd. p. 133, Z. 20), Gl'auter gi ei quella vegnida manada ora sin plaz alla mort (ebd. p. 132, Z. 37). Auch scheinbare Kontaminationen zwischen beiden Konstruktionen kommen vor, wie sie mir auch aus dem aktiven Satz bekannt sind: Cheu ei ina truplada reunas vignidas ord ina proxima paliu. 1 Zu bemerken ist weiter, dass die Verteilung der persönlichen und unpersönlichen Konstruktion mit dem Deutschen durchaus nicht übereinstimmt, da wir ti eis gidaus (ebd. p. 6, Z. 24) unpersönlich, hingegen: Cura ch'el ei arivaus a' casa et ei staus semez à ruaus, sche vegn ei tut en ina gada aviert si tut l'escha da sia casa personlich (reflexiv) wiedergeben würden.<sup>2</sup> Vielmehr tritt im Romonschen (wie auch im Engadin) die unpersönliche Passivbildung regelmässig dann ein, wenn ein "es ereignet sich, dass" ergänzt werden kann, was genau dem supponierten venitur entspricht! Unmittelbar sind persönl. und unpersönl. Konstruktion verbunden in Barl. p. 283, Z. 2: Schmaledius

¹ Genauer: vignidas ist Attribut (relativ Objektoid) zu reunas. Man konstruiert daher nicht ei-vignidas, sondern ei ina truplada.
² Auch das merkwürdige et era de chormeing engratiau (wir dankten herzlich) würde selbst nach Schweizer Sprachgebrauch nicht als Impersonale übersetzt werden ("sie wurden verdankt", Viadi 161, Z. 26).

seigies ti da Diu e da mei; a schmaladiu seigi il di ed il temps e la ura che ti eis naschius, eine Konstruktion, die auch anderwärts bestätigt wird (ei pinau in sessel, cura glei stau vargau oig dis, aber bei Personen suenter esser staus naschius it Figl de Diu), also persönlich bei Lebewesen, unpersönlich bei Sachen und Abstrakten, woraus das Vordringen der unpersönlichen Konstruktion auf Kosten der persönlichen erhellt. Die von Ascoli (Arch. Gl. VII, 426 ff.) und Meyer-Lübke (Rom. Gr. III, 433 ff.) festgestellten Regeln bedürfen der Ergänzung. Im Engadin ist das Partizip im Sg. stets als Neutrum zu betrachten, wie ja bekanntlich auch im Aktiv nicht bloss das Partizip mit habere, sondern auch jenes mit esse hier kein Nominativ-s besitzt; und die Scheidung persönlicher und unpersönlicher Konstruktion ist dadurch nicht immer möglich. Wenn aber das scheinbare Satzsubjekt ein Fem. oder ein Pl. ist, können manche anscheinend persönliche Passive als unpersönlich erkannt werden: A Venecia bjeras persunas dala glanda es amanchio (Cron. v. 5), Per aque bger dis e cusaigls fü fat (Traw. M. 169), In Coira avaunt tuotlas 3 ligas es pigliô su la santyncia (Cron. v. 89, vgl. v. 55). In der Cron. kommen auch Kontaminationen vor, wo entweder mit dem Verb im Sg. ein Part. im Pl. verbunden wird: in Coira es darchiô bgearras chesas arzas in un loech (v. 11) oder persönlich begonnen, aber unpersönlich fortgefahren wird: Una ches 'a Celerinj es artsa et es 18 otras pigliô. Ma tres agiudt da Dieu et prugheut bodt stüzê (v. 289). Bei der Häufigkeit des unpersönlichen Passivs im Ladinischen kann wohl nicht bezweiselt werden, dass gerade die -s-losen Partizipien im Engadin auch in der persönlichen Passivbildung analogische Verbreitung fanden (während im Aktiv natürlich die habere-Konstruktion auf die Verbindungen mit esse im gleichen Sinne einwirkte).

## Das evolutive Passiv im Altoberitalienischen.

Das evolutive Passiv als Funktion ist natürlich in allen romanischen Sprachen, wohl in allen Kultursprachen überhaupt, vorhanden. In welcher Weise sich z. B. der Franzose bemüht, das evolut. Passiv vom statischen im Ausdruck durch Umschreibungen zu differenzieren, stellt Fr. Strohmeyer, Der Stil der frz. Sprache p. 19 dar. Im Italienischen und Spanischen ist das venire-Passiv ebenso evolutiv wie im Ladinischen. Dennoch kann man von einem it.-span. evolut. Passiv als grammatischer Form kaum reden, da neben venire auch esse in unzweideutigen Fällen ohne weiteres dem Ausdruck des evolut. Passivs dienen kann. Im Ladinischen ist das evolut. Passiv nicht bloß Funktion, sondern auch grammatische Form. Es muss hier - und zwar wohl schon in lt. Zeit - ein Bedürfnis bestanden haben, für diese Funktion eine eigene Form zu prägen. Und dies ist um so bemerkenswerter, als genau das gleiche vom Altoberitalienischen gilt, das ebendieselben Prinzipien in der Passivbildung beobachtet, nur dass hier neben dem

statischen Passiv mit esse das evolut. Passiv mit Hilfe zweier Verba gebildet werden kann: venire und fieri, und zwar ist die venire-Konstruktion die seltenere, die mit fio die weitaus häufigere. Außer den in der Chrestomatie von Monaci und in den Altberg. Sprachdenkmälern von Lork publizierten Texten prüfte ich auf die Passivbildung hin durch die Atti del Lio Mazor (ed. Lewi), Bescapè (ed. Salvioni), den altven. Cato (ed. Tobler), das Exempelbuch (ed. Ulrich), Fra Paolino (ed. Mussafia), den Grisostomo (ed. Salvioni), die Margaretenlegende (ed. Wiese), den Panfilo (ed. Tobler), das Splanamente des Pateg (ed. Tobler) und das Buch des Uguçon da Laodho (ed. Tobler) und fand das Praesens fi clamato etc. entsprechend dem lad. vain clamo unter den § 10 und it angegebenen Bedingungen verwendet. Bescapè v. 520, 525, 542, Panfilo v. 207, 503, 538, 696, Pat. v. 26, Uguç. 380, 396, wogegen Zustandsbezeichnungen mit esse wiedergegeben sind (Bescapè v. 1662, Marg. v. 820, Bonvesin Monaci Chrest. I, p. 405, v. 1).

Im Imperfekt vgl. man etwa Bescapè v. 2239 mit v. 1798, Aorist und Perfekt sind ziemlich regelmässig mit esse gebildet. Im Konj. wird allerdings manchmal sia gesetzt, wo fiza oder fia zu erwarten stünde. Che la testa ge sia moça (Marg. v. 1006). Im Futurm aber wiederum firai weit häufiger als serai (beachte diesbez. die lehrreichen zwei Verse Besc. 264/5). Li homini chi te segueno seran destrugi e morti, conduti al inferno firan afflicti e morti, wo der erste den Zustand des Menschen, der zweite den Höllenabstieg als Vorgang schildert. Das venire-Passiv ist im Altlomb. selten (Pat. v. 153: Ki deu prega umilmentre, lo so preg vien auduo inchoativ; Uguç. v. 411: D'un palio fi coverta qe i vien poco lassado, durativ "überlassen bleibt"). Bei Lorck und bei Bescapè fand ich überhaupt keine Belege. Im Altvenez. tritt es schon im Cato auf und wird im Panfilo und den Atti nicht selten verwendet. Es trägt meist rein inchoativen Charakter: Panf. v. 445 Lo mariaço de Galatea vien apareclado ("man ist im Begriffe", vgl. noch ebd. v. 689, 751; Reg. Rect. VIII, 128), greift aber schon mitunter in die durative Sphäre über (Panf. v. 84, 305,; Reg. Rect. XX, 12).

Bezüglich der unpersönlichen Konstruktion beachte de mi si fagio confegi (Chrest. Monaci p. 397, v. 146, 150, 170) gegenüber tu no poi si tollegia (ebd. v. 155), superba (v. 157), a ti si assemejadha sainta Maria benegna (v. 198). Man wird unter diesen Umständen schwerlich annehmen wollen, dass das ladinische evolut. Passiv im deutschen "werden" seinen Ausgangspunkt genommen habe. Es wäre denn, dass man auch das oberit. sieri-Passiv dem Einsluss des Langobardischen zuschreiben wollte, was allerdings auf Grund der Latinität der Langobardenurkunden nicht ausgeschlossen wäre. Ebensogut könnten aber auch die vorrömischen Idiome der Alpen und Poebene das Bedürsnis nach einem evolutiven, vielleicht unpersönlichen Passiv wachgerusen haben. Mit Rücksicht auf § 25 scheint mir der zweite Fall sogar der wahrscheinlichere. Gerade dieser Punkt scheint mir der Schlüssel der ganzen Entwicklung zu

sein. Einem vermutlich von Haus aus bestehenden Hang nach Ausdruck eines unpersönlichen, evolutiven Passivs kam in den Alpen das It. venitur, in der Poebene venitur und fit entgegen, ersteres inchoativen, letzteres rein evolutiven Charakters. Dadurch wurde die Bedeutungsverschiebung von venire gegen evenire wesentlich gefördert (§ 20), wodurch auch die alte volkstümliche Verbindung von venire mit einem aktiven Supinum in eine solche mit einem passiven Part. Perf. umgedeutet wurde (§ 24). Die Verbindung von venire mit einem Adjektiv müßte sekundär aus der Passivbildung hervorgegangen sein und nicht umgekehrt, was allerdings allerhand Schwierigkeiten bereitet, die ich jetzt noch nicht sämtlich aufzulösen vermag.

### Deutsche und italienische Einflüsse.

27. Dadurch werden die Einflüsse des Deutschen auf die westladinische Passivbildung außerordentlich eingeschränkt. Daß dieses Passivum nicht erst (wie ursprünglich Ascoli Arch. Gl. VII p. 481 unten angedeutet hatte) durch die reformatorische Übersetzungsliteratur sozusagen geschaffen wurde, wissen wir, seit uns die Übereinstimmung der Schweizer mit den Tiroler Ladinern und das Afunda nos mit seinen veni-Passiven bekannt geworden sind. Dass das Deutsche aber andererseits nicht ganz außer Kalkül gelassen bleiben kann, sei nun in Kürze erörtert. Wie im Grödnerischen, so kann auch in westladinischen Texten volkstümlicher Provenienz vielfach die Beobachtung gemacht werden, dass jedes venire-Passiv mit dem deutschen "werden" zu übersetzen ist, auch wenn keinerlei inchoativer, oder sonst durativer Charakter damit verbunden wird, während jedes esse-Passiv einem deutschen adjektivierten Part. Perf. mit Copula entspricht. So heisst es schon bei Ciamp. (Kat. p. 2): in quella guisa venga schkudun chi legia la scrittura ed haa improa ilg oelg sun quella méra, ingiid in strada, sodann in den Statuten von Sursees Item eilg schanto tge tots quels tals ils quals vignen comandos dilg Lautweibell oder Gebel . . . en oblieas de obedeer a quel Cumond (Start. S. p. 136 Kap. 2), wo der Wechsel von dem dort sonst vorherrschenden stat. Passiv wohl nur aus dem Deutschen erklärt werden kann. Ähnlich in der Somv. Passion: tras quei bein plidar veng ilg pauper enfelti pievel surmanaus (p. 49 Z. 40), wo die evolutive Funktion doch zum mindesten schon sehr abgeschwächt ist; vgl. noch ebenda tras el vegnis vus schereditaus per in Rumpader della leig (p. 61 Z. 5). Besonders auffällig erweist sich das Passivum im Ob. Kat. (dessen Vorbild, das Curt Mussameint Bonifacis, übrigens ebenfalls schon zahlreiche ausgesprochene Germanismen aufweist), wo neben berechtigten allgemeingültigen Praesentien ving musso (p. 97 Z. 7 v. u.), vegning nous numnos (p. 98 Z. 10) etc. u. a. heisst es p. 109 Z. 17 vin mussd tge Christus e gnia sotard e tras queigl sco el gnia mess en eng zund sober lanziel "begraben worden ist", andererseits tuts Christiangs enn oblieas p. 98 Z. 2

"sind verpflichtet", Salidada seies tu Maria p. 102 Z. 5 v. u., sche da petschen anse enn fain mussos (p. 120 Z. 14) "wenn sie von klein auf wohl unterrichtet sind". Namentlich das Überhandnehmen des evolutiven Perfekts (§ 15) und Infinitivs Passivi (§ 18) ist bierher zu rechnen: Quei contract ei vignius scret se suttascrets (M. p. 140 Z. 7), Spert eis ella vignida pegliada e messa en perschun (ebenda p. 132 Z. 18), Sco ami ussa ei vignia ligiu avon (Somy. Pass. 69 Z. 27), a po mai vignir obligau de pigliar vit il unterphan (D. St. 613 Z. 11), sche deigi quei vignir regurdau (ebenda 612 Z. 12). Der schriftsprachliche Ausdruck, der namentlich in neuerer Zeit mehr und mehr die Tendenz bekundet, nach Möglichkeit überhaupt den passiven Ausdruck zu vermeiden, 1 lässt von solchen deutschen Einflüssen wenig merken, soviel wenigstens die genauere Analyse Caspar Bardolas: Las strias, superstiziuni e fantasie (R. F. XXIV p. 331 ff.), Giovanni Mathis: Il curunel e las tratschoulas da Deta Petz (ebenda p. 440 ff.) dartut. Oh povra famiglia qui sun terra, chi vain privada d' un evenimeint da sia chias et tot seis nudriadi (p. 349 Z. 10), sco vain quintò (p. 355 Z. 2), per gnir tacho vi dallas tratschaulos de Deta (p. 451 Z. 17), Dsche'm üna stria, vegn' arsa, cha l' ais digia piglio aint per ella sainza niencha l' avair visa (p. 453 Z. 29), gegenüber: Meis anim ais batu e spet cussaigl (p. 354 Z. 9), Davo cha la stradella füt eretta (p. 346 Z. 4 v. u.), cur cha Gudench füt tschanto sper ella (p. 448 Z. 4), per vair, scha forsa füss steda pigleda davent ün assa (p. 461 Z. 12), fich nombrus eiram ils fortünos chambrers stos invidos (p. 475 Z. 10).

28. Die letzten Beispiele zeigen im Gegensatz zur oben erörterten germanisierenden Tendenz ein Präponderieren des statischen Passivs, das gerade im Engadin mehr und mehr zur Herrschaft gelangt. Zweifellos wird dieser Prozess durch das Italienische unterstützt, doch nicht durch dieses hervorgerufen. Am weitesten geht wohl G. A. Bühler, der in Gianin e Marinella (R. F. XXX p. 916 ff.) überhaupt kein evolutives Passiv verwendet. Er schreibt: el füt supplicau (p. 932 Z. 32), las alps füttan cargadas (p. 929 Z. 19), Las tratgas che füttan servidas (ebenda Z. 30), G. füt manau pro l'administratur (p. 939 Z. 25), cur füttan finidas tot quellas lavurs (p. 959 Z. 29), während in seinem Novellist noch zu lesen ist: qua vegniva ladau, la vegniva arau, semnau, arpagau (p. 753 Z. 23), La sera vegniva l'officina allura transportada in clavau (p. 825 Z. 11), also hier evolut. Imperf. als erzählende Form, dort statischer Aorist. Tuor gebraucht in Schilderungen das statische Praesens oder Imperfekt, sonst das evolut. Praesens (vegn destedada p. 171), Perfekt (ein vegnidas exponidas p. 177) oder Plpf. (fuva vegnius sdernaus p. 159), doch macht auch er von diesen Formen spärlich Gebrauch.

<sup>1</sup> In ähnlicher. Weise ist mir auch das fast vollständige Fehlen von Passivkonstruktionen in den Instories e Liendis furlanis des Dolfo Zorzut aufgefallen.

#### Die Passiva im Afunda nos.

29. In diesen einzigen, kurzen, altladinischen Text (ZfrPh. 30 p. 8) sind uns fünf sichere Passivkonstruktionen überliefert: eine statitische: 1. In quali die quo fo manducado de quil linas und vier evolutive: 2. si venesu avirtu vos uoli, 3. Sicu veni adam perdudus int inferno, 4. ne no veniamo si perdudi, 5. ki nus a christiani veni nominai. Hierzu kommt eine venire-Konstruktion nach § 20, 3: 6. Angeli dei aqueia veni nos wardadura. Sie bereiten vom Standpunkt der ladinischen Syntax aus keine wesentlichen Schwierigkeiten. Die drei unpersönlichen Konstruktionen (2, 3, 6) und die dabei vorkommenden Kontaminationen stellen einfach eine Vorstufe der § 25 skizzierten Tatbestände dar und würden von Spitzer (LGRPh. 1918 Sp. 398 ff.) namentlich bezüglich des veni nominai wohl nicht so sehr in Zweifel gezogen worden sein, wenn er die Eigenart des Ladinischen selbst stärker in den Vordergrund gerückt hätte. Läge in 5. eine persönliche Konstruktion vor, so hätte sich nach bekannter lat. roman. Regel der doppelte Akkusativ des Aktivums allerdings in einen doppelten Nominativ des Passivums verwandeln müssen, und die korrekte Konstruktion sollte lauten: Ki nus christiani venimo nominai. In der unpersönlichen Konstruktion müssen aber die von nominar abhängigen Akkusative als solche verbleiben, also: Ki nus a christians veni nominado. Spitzer sucht nun die faktisch vorliegende Form unter Hinweis auf eine bekannte altfr. Konstruktionsmöglichkeit als gerechtfertigt hinzustellen. Selbst im Afr. wäre aber der Nominativ nach & gewiss nicht die Regel. wie ja auch die von Tobler (Vrai an. p. 28) angeführten Beispiele erst dem 13. ]h. und 14. ]h. angehören. Für das Ladinische eine dem Afrz, entsprechende Satzbildung anzunehmen scheint mir aber kaum möglich, da man hier umgekehrt wenigstens im 16. und 17. Jh. die Tendenz beobachten kann, den Akkusativ an die Stelle der passiven Nominative treten zu lassen, wozu zweifellos die Neutra des impersonalen Passivs beitrugen. Einen hübschen Beleg bietet der Barlaam, welcher, entgegen andern Bräuchen (ArchGl. VII, 429 n.), die Rectus- und Obliquusformen von deus noch ziemlich genau auseinanderhält. Zwar heisst es p. 271, Z. 10 figl dil vifs dieus, ein Zeichen der auch hier einsetzenden Dekadenz. Daneben aber p. 266, Z. 4 Tgi ei quest Jesus Christus il qual ti dies che el seigi Din e Christgiann. Wahrscheinlich schwebte dem Verfasser ein doppelter Akkusativ il qual ti dies Diu e Christgiaun vor, woraus zu ersehen ist, wie leicht es ihm fiel, den Nominativ durch den Akkusativ zu ersetzen, vgl. übrigens noch ZfRPh. 39, p. 14f. Aus solchen Erwägungen halte ich a Christiani für konkordiert mit nominai und durch dieses hervorgerufen, das selbst mit den noch heute vorkommenden Kontaminationsbildungen bei unpersönlichen Passiven übereinstimmt, etwa entsprechend einem späteren tge vign er a neus numnai a christgieuns. Der durative Charakter dieses

Passivs fordert den Gebrauch von venire ebenso wie der Vergleich-

satz (3) und der Finalsatz (4).

§ 30. Dass andrerseits in fu manducado (dessen Veranlassung ich ZrPh. 30, p. 6 v. u. näher erklärte) der statische statt des evolut. Aorists auftritt, entspricht wieder genau dem in § 14 festgestellten Tatbeständen und man kann hierzu etwa Bifran Apg. I, 13 vergleichen Et cura che fiitten antros sint, schi gietten è su la saela, während bezüglich des Nachsatzes auf das Beispiel von § 17 zu verweisen wäre: sch'ün qualchün l'g cuffesava . . . e quel gnis asthiatschô our de la synagoga, da die Zeitpunktangabe eine allgemein giltige ist ("sobald" = "wenn") und sich dieser Temporalsatz einem hypothischen nähert. Die Verwendung des Imperfekts im Vordersatz ist hier, wo wiederholte Ereignisse ins Auge gefast werden, ebenso korrekt wie im Afunda-Text der Aorist für den einmaligen Vorgang am Platze ist. Die Einwendungen Spitzers gegen das unpersönliche venesu avirtu (l. c. 397) rühren wohl daher, dass Sp. im passiven venire eine Art Kopula erblickt (vgl. § 24 n.), welche so gut wie ohne Eigenbedeutung das Subjekt mit dem Praedikatsnomen passivisch verbindet, weshalb er afrz. ja iert de vos venjance pris einem romonschen vegn a vignir schon pigliau vendetta de vus ohne weiteres gleichsetzt und das Toblersche il arrive deux étrangers (nicht: des étrangers) in dessen Sinne als eine Art Inversionserscheinung auffast. Richtiger scheint es mir, das lad. unpersönliche venit + Part. Perf. mit einem Impersonale mit Eigenbedeutung in Vergleich zu bringen, etwa mit ital. piove sassi, wo sassi Objekt ist ("was regnet es?"), während nur in piovono sassi dieses allerdings als invertiertes Subjekt ("wer" regnet?) zu betrachten ist. Erst durch Kontaminierung beider Konstruktionen kann auch in piove sassi das Nomen als invertiertes Subjekt konstruiert werden. In pigliar vendetta ist vendetta natürlich ebenfalls Objekt, das zwar durch eine persönliche Passivbildung, nicht aber durch ein unpersönliches venitur + prehensum vindictam (vgl. § 24 venit ereptum puellam) zum Nominativ wird. In der gleichen Weise scheint mir auch deux êtrangers weder "grammatisch" noch "logisch" Subjekt, sondern Resultatsobjekt zu il arrive zu sein. Um diesen Objektscharakter in der Übersetzung klarer zum Ausdruck zu bringen, übersetze ich (l. c. p. 7, Z. 15) etwas freier und richtiger deutsch "würde es Euch die Augen geöffnet haben", wo ich deutsch "es öffnet Dir die Augen" als Umschreibung des evolut. unpersönlichen Passivs wählte, um den Objektscharakter von uoli auch im Deutschen auszudrücken, während ich p. 6, Z. 23 und p. 9 die verbale Konstruktion des Lad. formal festhaltend schrieb: "es würde (nicht wurde!) Euch geöffnet werden Eure Augen" - Augen wieder als Akkusativ denkend. Nicht darum handelt es sich, ob uoli Akkusativ sein kann, sondern dass es im unpersönlichen Passiv funktioneller Akkusativ sein muß! Erst durch die Entkleidung des unpersönlichen Charakters nimmt im Satze vegn a vignir schon pigliada vendetta de vus, vendetta den Charakter eines invertierten Subjekts im Nominativ an.

§ 31. Während ich hier die Einwendungen Spitzers nicht als triftig erkennen kann, hat der Rezensent mit größerem Rechte auf per aquilla tut ilo seulo perdudo hingewiesen, das ich ja selbst p. 8 mit so vielen "es wäre nicht unmöglich", "wäre nicht ausgeschlossen" etc. umgab, dass wohl kein kundiger Thebaner mir zumuten wird. ich selbst wäre von meinen Interpretationsversuchen allzusehr überzeugt. Was ich niederschrieb, war ein schwacher Versuch, den ich nicht näher ausführte, da ich meinte, dass jeder Fachmann die vorhandenen Schwierigkeiten selbst ebenso finden würde, wie ich. Sp. zeigte mir nun, dass meine Knappheit in dieser Hinsicht nicht ausreichte und so will ich nun in extenso die Sache behandeln. Am auffälligsten ist wohl der Umstand, dass in der Homilie der It. Satz: per quas tottus mundus perit in so ganz anderer Konstruktion wiedergegeben wird. Das Ladinische besitzt ja das Verb perire, das bei Bifrun, Ciampell, u. a. (allerdings fast ausschliesslich im Inf. und Part.!) gebraucht wird und es sollte der wörtlichen Wiedergabe dieses Satzes im Rom. eigentlich nichts im Wege stehen. 1 Da aber faktisch perdere Verwendung fand, ist es natürlich am nächsten liegend, ein passives mundus perditur an Stelle von mundus perit zu substituieren. Zweifellos müsste man aber in diesem Falle das evolutive und nicht das statische Passiv erwarten; denn es liegt ja eine ausgesprochen inchoativ-durative Aktion vor. Wenn also ein Wort fehlte, so könnte es nur veni, nicht es sein. Dass ilo für is-lo stünde, wie Spitzer vorzieht, also lo als Artikelform zu gelten hätte, ist in Anbetracht von ille primarıs h., ille tiavolus, illi angeli an sich nicht einwandfrei. Hier frage ich mich nun, muss der Satz passivisch zu nehmen sein? Stünde dann nicht, da ein Neutrum perdudo nicht gut denkbar ist, eine Form perdudus zu erwarten, da das Nom. -s zwar nach Stützvokal in seulo, nicht aber im -utus-Partizip fehlen kann? Spitzer geht durchwegs von perder als Transitivum aus. Nun kennt aber das Westlad. auch ein intransitives perder, das in jeder Hinsicht hier besser zu passen scheint. In der Somv. Passion heisst es zweimal (p. 21, Z. 22 und p. 26, Z. 15) Meglier ei sei, cha in solet omm mieri per il pievel che tut il pievel momi a piarder (nicht: momi pardieus nach it. vada perduto ("verloren gehe!"). Die nämliche Wendung finde ich auch Barl. 281, Z. 9: cun dir che la Cardienscha dils Christgiauns meini a piarder, la pagauna aber en salf. Dieses piarder im Sinne von se piarder, ein in jeder romanischen Syntax durchaus nicht ungewöhnlicher Fall, ist wohl am ehesten geeignet als Synonym für lat. perire einzutreten. In des Perfekt verlegt, ergibt das: per aquill is tut ilo seulo perdudus. Im Text steht aber perdudo! Das deutet auf eine habere-Konstruktion. Wäre per aquill a tut ilo seulo (Subjekt!) perdudo für es perdudo denkbar? An sich gewiss! Über den Gebrauch von esse und

<sup>1</sup> In der Sprache Bifruns könnte der Satz etwa lauten: per aquaelas tuot il muont pêra (vgl. Mt. V, 29, Kj. pijra).

habere bei Intransitiven herrschen ja mannigfache Abweichungen, über die wir, allerdings im Französischen, durch mehrere Arbeiten von Fontaine, Fritz Hostmann, Clédat und Max Treder (Diss. Leipzig 1915 mit eingehenden Literaturangaben!) am eingehendsten unterrichtet sind. Ob nun lad. piarder als Intransitivum mit habere konstruiert werden kann, darüber fehlten mir damals die Belege und sie fehlen mir auch heute noch. Nach der Condillac'schen Regel wie nach Clédats Aufstellungen könnte ganz gut habere zu erwarten stehen, obwohl andrerseits das Ladinische zu jenen Sprachen gehört, welche den von Meyer-Lübke konstatierten Hang, esse bei Intransitiven durch habere zu ersetzen, den stärksten Widerstand entgegensetzt. Ich hielt in benachbarten Dialektgebieten nun Umschau und fand, dass zwar nicht in Graubünden selbst, wohl aber im benachbarten Veltlin einschlägiges Material zu finden ist, so bei Biondelli (Saggio sui dial. Galloital p. 30 sto tè fradel l'eva mort e lè resüscitè, l'éva perdü e l'èm trovà. Da ebenda v. 25 l'era in t'el chemp zu lesen ist, kann éva nur für habebat stehen). Ähnliches bei Monti (Vocab. dei dial. di Como p. 417 (v. 20 l'era ancamò de lontan, v. 24 l'eva mort, l'eva perdu, v. 25 l'eva foeura) und dann namentlich zahlreich bei Rusconi, I parlari del Novarese. Da andrerseits in diesen Texten vielfach esse mit dem Intransitivum und Reflexivum wie im Westladinischen verbunden ist (l'è levè sü, è trouvassi etc.), schloss ich daraus, dass in der Tat meine Konjektur vielleicht nicht ohne Stützen bleiben wird, wenn der Gebrauch der Auxiliare esse und habere im Ladinischen und Oberitalienischen näher studiert sein wird. Dass schliesslich auch die Form aqueia eine große Kühnheit ist, weiß ich so gut wie mein Rezensent. Auch in diesem Falle wollte ich nur künftigen Untersuchungen vorarbeiten. Für diesmal muss ich mich begnügen, die Passivbildung an sich zu besprechen und hoffe die Schwierigkeiten, die mein Rezensent bei der Lektüre meines Aufsatzes fand, damit einigermaßen beseitigt zu haben.

### Liste

| der auf die Passivbildung hin speziell untersuchten westlaufnische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H Texte.    |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|
| Gian Travers, Müsserkrieg. R. F. XH, p. 1 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Trav. M.    |  |  |  |
| Jakob Bifrun, Das neue Testament (die vier Evangelien) ed. Ph. Gartner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |  |  |
| , and the same of | Bifrun      |  |  |  |
| Stuppan, La Historgia de las Dysch Aeteds. R. F. XII, p. 129 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stup.       |  |  |  |
| La Historgia da Joseph. R. F. XII, p. 17 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hist. Jos.  |  |  |  |
| Ulrich Chiampell, Cudesch da Psalms ed. Ulrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chiamp.     |  |  |  |
| Daniel Bonifaci, Curt mussameint ed. Ulrich. Rätorom. T. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bon.        |  |  |  |
| Steffan Gabriel, Ver Sulaz etc. R. F. VIII, p. 815 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | St. Gab.    |  |  |  |
| Oberhalbsteiner Katechismus, 1775 ed. Ulrich. Rätorom. F. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ob. Kat.    |  |  |  |
| Barlaam et Josaphat. Arch. Glott. VII, p. 256 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Barl.       |  |  |  |
| Jakob Bundi, Il viadi a Jerusalem. Arch. Glott. VII, p. 153 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Viadi       |  |  |  |
| La Passiun da Somvitg. R. F. XXXIII, p. 18 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pass. Somv. |  |  |  |

| Gian Wezel Dedual, Priedis. R. F. XXXV, p. 364 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wez. Ded. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Surselvische Märchen. R. F. IX, p. 1 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M.        |
| Engadinische Volkslieder. R. F. XXVII, p. 1 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E. V.     |
| Alchiunas Bellas et Nüzaivlas Historgias. R. F. XVIII, p. 25 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B. N. H.  |
| Pieder Alysch, Cronica. R. F. XII, p. 289 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cron.     |
| Cuorta Memoria. Arch. Glott. VII, p. 197 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Curt. M.  |
| Startet e leschas da Surses. R. F. XXXV, p. 135 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Start. S. |
| Starteet de Vatz Stirvia e Mott. R. F. XXXV, p. 229 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Start. V. |
| Decrets e Statuds della Cadi. R. F. VIII, p. 611 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D. St.    |
| Da Chegl tgi Streias on Confessô. R. F. XXXV, p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C. Str.   |
| Caspar Bardola, Las Strias Superstizium e fantasie. R. F. XXIV,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n. 221 ff |
| Giovanni Mathis, Il Curunel e las tratschoulas da Deta Petz. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F. XXIV   |
| p. 440 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Giou Antoni Bühler, Gianin e Marinella. R. F. XXX, p. 916.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Date: The state of |           |

Peter Tuor, Tresta Nadal notg. Igl Ischi X, 1908.

La Musa ladina, Antologia tras P. Lansel. Samaden 1910.

Wien.

KARL V. ETTMAYER.

## Zur Kritik des Cantar de mio Cid.

Als Per Abbat im Jahre 1307 das Explicit unter die von ihm verfertigte Abschrift des Poema de mio Cid setzte, war er sich kaum bewusst, welch unbezahlbare Dienste er der spanischen Sprachund Literaturgeschichte geleistet hatte. Die spätere Forschung hat sich zwar bemüht, eine historische Persönlichkeit ausfindig zu machen, mit der er identisch sein könnte, aber sobald er als Abschreiber, und nicht als Dichter des Poema erkannt war, trat er vor dem Werke, dessen Erhaltung ihm zu verdanken ist, in den Hintergrund; die Welt ist ihm den Dank schuldig geblieben. Aber schon die Tatsache, dass er, der Kleriker, im Beginn des 14. Jhdts., als die alten Volksepen schon in den Chroniken aufgegangen waren, sich der Mühe unterzieht, fast 4000 Verse abzuschreiben, hebt ihn über das Niveau der Mehrzahl mittelalterlicher Abschreiber hinaus, ob sie nun als Klostergeistliche die Pflicht hatten, alte Handschriften zu vervielfältigen oder ob sie als berufsmäßige Bänkelsänger sich ein möglichst reichhaltiges Repertorium schaffen wollten.

Dass das Cantar de mio Cid trotz der vielen Altertümlichkeiten, die in die Abschrift des Per Abbat übergegangen sind, uns heute in stark veränderter Form vorliegt, hat die Forschung seit Sanchez erkannt und sie war bemüht, mit vielem Scharfsinn den ursprünglichen Text möglichst genau wieder herzustellen. Aber es ist ihr nicht einmal gelungen, sestzustellen, in welcher metrischen Form das ursprüngliche Poema abgesast war, sodass sich Menéndez Pidal in seiner bewunderungswürdigen Cid-Ausgabe (Madrid 1908—1911) damit begnügt, die Zweiteilung der Verse als ursprünglich zu betrachten, und im übrigen dem überlieserten Texte möglichst genau zu solgen. Es liegt aber auf der Hand, ein welch wertvolles Hilfsmittel für die Textkritik geboten wäre, wenn es gelänge, über die ursprüngliche metrische Form des Poema ins klare zu kommen.

Solange man im altspanischen Epos nur einen Ableger des altfranzösischen Epos zu erblicken glaubte, konnte man versucht sein, in der metrischen Form des Poema eine Nachbildung des altfranzösischen Verses zu sehen, 1 als aber dank der Forschung namentlich von Menéndez Pidal die Spuren einer ganzen Reihe altspanischer Epen nachgewiesen wurden, ergab es sich von selbst,

<sup>1</sup> Vgl. die Literatur bei Menéndez Pidal, S. 78 ff.

dass dieser Standpunkt aufgegeben werden musste. 1 Es ist auch die metrische Einteilung der Verse nach der Anzahl der Silben nur für das Französische berechtigt, da nur hier durch die lautliche Entwicklung der Unterschied zwischen betonter und unbetonter Silbe auf ein Minimum gebracht wurde, und es ist ein Zeichen des großen Einflusses der mittelalterlichen französischen Literatur, dass der Grundsatz der Silbenzählung auch in die spätere spanischportugiesische wie die italienische Literatur übertragen wurde. Den gleichen Kampf zwischen der einheimischen Metrik, die von einer Silbenzählung nichts weiß, und der gallischen Verseinteilung sehen wir auf dem Gebiete der rumänischen Dichtung vor unseren Augen sich abspielen.

Die Unregelmäßigkeit der einzelnen Verszeilen im Poema del Cid hat Delius in Herrigs Archiv Bd. VIII zu der Meinung veranlasst, dass für die Halbzeile nicht eine bestimmte Silbenanzahl massgebend ist, sondern dass neben drei Hebungen, die obligatorisch sind, eine wechselnde Anzahl unbetonter Silben auftreten. Es ist dies also ein ähnliches Prinzip, wie das, welches im mittelhochdeutschen Epos herrscht. Auch Milá y Fontanals (De la Poesía heroico-popular castellana, Barcelona 1874) hat diesem Standpunkt eine gewisse Berechtigung zugesprochen, vgl. 2 "En cuanto al contenido del verso de los cantares, es muy posible que alguno trate de explicarlo por medio del sistema de la numeración de acentos, propio de la antigua poesía alemana; pero si es natural que muchos hemistiquios de regular número de sílabas tengan además del de su última ó penúltima otro acento bien determinado, los hay en cambio que tienen dos, y los hay que ninguno. Esto no significa que en la recitación no se buscase cierta correspondencia de silabas acentuadas; pero supuesto que así fuese, era por efecto instintivo del oído al decir los versos, no por regla determinada al componerlo." Restori (Propugnatore 1887) S. 121 und Menéndez Pidal lehnen dagegen das Prinzip der ständigen Anzahl der Hebungen ab, weil in der Mehrzahl der Verse die beiden Halbzeilen verschiedene Anzahl von Hebungen aufweisen, 3

Trotzdem muss man, wenn man weder Anbildung an die lateinische noch an die altfranzösische Metrik für das Poema gelten lassen will, dem "efecto instintivo del oido al decir los versos" mehr Rechnung tragen, als dies geschieht, wenn man für die Urform des Gedichtes neben einander Verse wie die folgenden annimmt, vgl. 915 f.

<sup>1</sup> Vgl. aber Saroïhandy in Mélanges de philologie offerts à M. Ferd.

Brunot, Paris 1904, S. 311 ff.

2 Zițiert nach M. P., S. 77, Anm. 3.

3 "Pero con razon niega Restori toda base a esta comparación, pues si bien los versos del Cantar tienden á un equilibrio de los dos hemistiquios, son innumerables los versos en los que esta correspondencia de acentos ó tonos fuertes en las dos partes del verso falta del todo" (M. P. S. 78).

Quando esto fecho ovo, a cabo de tres sedmanas de Castiella venido es Minava.

Das Ohr des unbeeinflusst von metrischen Regeln schaffenden Dichters wird unmöglich in diesen beiden Versen den gleichen rhythmischen Eindruck empfinden; und unmöglich wird eine solche Urgestalt, wenn man das altspanische Epos sich gesungen vorstellt. Eine gleichmäßige Länge der Verse ist unter allen Umständen als ursprünglich anzusehen, diese Länge wird aber, da sie für das Gehör und nicht das Auge gilt, nicht nach der Silbenzahl, sondern nach der Vortragsdauer bestimmt gewesen sein; und da scheint es, dass dem Dichter des Poema als Einheit des Halb-

verses drei Vortragstakte vorschwebten.

Wie in der Musik der einzelne Takt ebensogut von einem Tone wie von einer ganzen Serie von Tönen ausgefüllt werden kann, so kann der Vortragstakt aus einem einzigen, eindrucksvollen, begrifflich oder syntaktisch wichtigen Worte bestehen, es können aber auch mehrere nebentonige oder unbetonte Silben an die Stelle des hervorgehobenen Einzelwortes treten. Dass auch die Vortragspausen in die Gesamtzeit des Halbverses eingerechnet werden, ist selbstverständlich. So wird die gleichmäßige Pause der Halbverse zu einem eindrucksvollen stillistischen Hilfsmittei. Wenigsilbige Halbverse lassen die einzelnen Worte und die hinter diesen stehenden Vorstellungen hervortreten, vielsilbig erwecken sie den Eindruck der rasch sich abspielenden Handlung. Es ist daher kein Zufall, wenn die Halbverse, in denen der Cid handelnd oder redend eingeführt wird, in der Regel auffallend kurz sind, vgl.

Z. 6 sospiró | myd | Çíd

Z. 7 ffabló | myð | Çid - bién i | tan mesu rádo usf.

Oder Ximena wird beim Abschied von ihrem Gatten eingeführt

Z. 269 fém | ánte | vos — yð i | vuéstras | ffijas

Die ganze Grandezza der spanischen Edeldame tritt uns in dem

langgezogenen Stil dieser einleitenden Halbverse entgegen.

Auch Interjektionen, die die Aufmerksamkeit der Hörenden anrufen, wie das in Z. 269 angeführte fé "siehe da", oder ya "he da!" füllen in der Regel einen ganzen Sprechtakt aus, da nach ihnen in der Rede eine Pause eintritt, und so werden sich bei genauerer Untersuchung wohl noch weitere Reihen von taktausfüllenden Wörtern feststellen lassen. Wenn es also schwer möglich ist, nach unten eine genaue Grenze bezüglich der Silbenzahl zu ziehen, so lässt sich doch nach oben die Regel aufstellen, dass innerhalb eines Vortragstaktes nicht mehr als ein begriffsstarkes Wort stehen darf, dass also nicht mehr als drei solche in einem Halbverse vereinigt sein dürfen.

Wenn auch die Mehrzahl der Verse des Poema nach diesem Prinzip als regelmäßig gelten können, so ist doch die Anzahl der Verse, die dem Gesetze der 6 Takte widersprechen, groß genug, um den Glauben an die Richtigkeit des Prinzips zu erschüttern. Es wäre nun ebenso verfehlt, durch Umdichtung das Poema der angegebenen Regel anzupassen, wie es methodisch verfehlt ist, in den einzelnen Versen den Alexandriner oder in den Halbversen den späteren Achtsilber einzuführen, aber die Richtigkeit des Prinzips läßt sich wahrscheinlich machen, wenn man den Einfluß des Abschreibers, des eingangs erwähnten Per Abbat, in Betracht zieht, seinen Eigentümlichkeiten nachspürt und rückgängig macht, was er dem Original hinzugefügt hat. Fügen sich die auf diesem Wege gefundenen Besserungen ohne Zwang in das System der dreitaktigen Halbverse hinein, dann wird man umgekehrt auch dort, wo die Hand des Abschreibers nicht augenscheinlich ist, bei Verstößen gegen das Prinzip spätere Änderungen sehen dürfen.

Als Per Abbat das Poema abschrieb, war die Zeit, zu der die Epen gesungen oder vorgetragen wurden, vorüber. Die Abschrift ist daher zur Lektüre, nicht zum Vortrag bestimmt. Da unterdessen das französische Prinzip der Silbenzählung schon längst auf der iberischen Halbinsel durchgedrungen war, blieb dem Abschreiber das Wesen der Verse, die ihm vorlagen, verborgen. Er glaubte daher das Recht zu haben, den Text zu verändern, namentlich dort, wo er eine größere Deutlichkeit zu erzielen glaubte. Per Abbat war sicherlich kein Dichter, seine Verdeutlichungen stören deshalb in der Regel den dichterischen Eindruck des Werkes. Vgl. z. B. Vers 20ff.: König Alfonso hat den Bürgern von Burgos verboten, dem verbannten Cid Unterkunft oder Nahrungsmittel zu geben.

E a quel | que gela | diesse || sopiesse | uera | palabra Que perd|erie los | averes || è mas | los oios | de la | cara E aun demas || los cuerpos e las almas.

Die dritte Zeile ist verdächtig. Es widerspricht dem lapidaren Stil des Poema, in dem sonst mit wenigen aber um so ausdrucksvolleren Worten ein Bild sich an das andere reiht, daß der furchtbaren Drohung mit dem Verluste der Augen nun noch hinzugefügt wird, daß den ungehorsamen Untertanen Körper und Seele genommen wird. In dem Bestreben, das Furchtbare der Drohung auszumalen, verwässert Per Abbat das ursprüngliche Bild. Auch das mas der zweiten Zeile stört nur den Gesamteindruck. Ich würde daher lesen

(e) aquel que gela diesse, sopiesse vera palabra que perderié los averes, e los ojos de la cara.

Ein Mädchen aus Burgos teilt dem Çid den Inhalt des königlichen Verbotes mit.

44 ff. Non vos osariemos abrir nin coger por nada; Si non perderiemos los aueres e las casas, E demas los oios de la cara.

In der dritten Zeile schiebt Menendez Pidal ein aun ein, da sonst die Halbzeile nur drei Silben zählte. Die Nebeneinanderstellung averes und casas wirkt nicht besser als das cuerpos und almas in Zeile 70. Dass der Dichter, der über einen so reichen Wortschatz zu den Assonanzen verfügt, der Assonanz zu lieb das farblose casas gesetzt hätte, ist ganz unwahrscheinlich. Es ist deshalb zu lesen

Nón vos | dsar iémos || abrir | nin cogér | por náda Perderié | mos los | avéres || e los ój | os de | la cára.

Dass nón den ersten Hauptton trägt, hebt im Vortrag den Eindruck der Weigerung umso mehr hervor. In Zeile 45 ist das überflüssige si non "sonst" weggelassen. Die volkstümliche Sprache verzichtet auf die logische Verknüpfung der in kausalem Zusammenhang stehenden Sätze. Durch den Kondizional perderiemos ist das Verhältnis der beiden Sätze vollständig eindeutig bestimmt und das eingeschobene sinon, das zur Überlegung auffordert, schwächt die Wucht des Eindruckes nur ab. Wo wir auch sonst ein solches verdeutlichendes sinon finden, zeigen die Verse einen Takt zuviel, also sinon ist eines der Lieblingsworte des Per Abbat. Vgl.

- II3 Tiene (sc. el Campeador) dos arcas lennas de oro esmerado
- 116 aquelas non las puede levar, sinon, seryen ventadas

"die kann er nicht mitnehmen, man würde sie erspähen". Die erste Halbzeile von 116 hat einen Takt zu viel, wenn man sie mit levar enden läßt. Es ist daher sinon zu streichen und zu lesen

aquéllas | non las | puéde | llevár | seryèn | ventádas

ähnlich 834 f.

Por lanças e por espadas avemos de guarir Si non, en esta tierra angosta non podriemos [biuir].

Hier ist si non nicht einmal logisch berechtigt, denn die zweite Zeile enthält nicht die Folge, die sich aus dem Nichteintreffen der ersten Handlung (avemos de guarir) ergeben würde, sondern die Begründung der ersten Aussage. Wenn also schon die Beziehung der beiden Handlungen zum Ausdruck gebracht werden soll, wäre dafür altspanisch ca einzusetzen. Streicht man aber si non, so wird der Vers regelmäßig, vgl.

en ésta | tiérra an gósta || non pod riemos | bivir.

Diese Vorliebe des Abschreibers für sinon ist die Ursache, dafs der Inhalt von Vers 180 f. ganz verdunkelt wird. Die beiden Juden Rachel und Vidas erbitten sich vom Cid als besondere Belohnung einen Pelz (una piel vermeja, morisca ondrada), vgl. nun

> Plazme, dixo el Çid, da qui sea mandada Siuos la aduxier dalla; si non, contalda sobre las arcas.

Menéndez Pidal behält diese Lesart bei und sieht darin (S. 366) eine Ellipse, es ist demnach zu verstehen "si vos la aduxier dallá,

[bien]; si non [la aduxier], contalda sobre las arcas". Er vergleicht diese Ellipse mit Fällen wie V. 421 el qui quisiere comer; e qui no, cavalge u. ä, wo ein que coma nach comer zu ergänzen ist. "Wer essen will, soll essen, wer nicht will, soll weiter reiten".¹ Es ist aber hier das letztgenannte Verbum zu ergänzen, was Z. 181 nicht der Fall ist. Sieht man aber in dem si non das sekundäre Lieblingswort des Abschreibers, dann läst sich mit der kleinen Besserung non für uos ein vollständig befriedigender Sinn einsühren. Es ist dann zu lesen

Plázme |, dixo el | Çid, || d'aqui | sea man dáda. Si nón la | àdu|xiére, || contálda | sòbre las | árcas,

"Einverstanden, sprach der Herr, von hier soll sie Euch geschickt werden. Bringt man sie Euch (aber) nicht, dann rechnet sie auf die Truhen auf."

In dem Bestreben zu verdeutlichen und genau zu berichten, fügt Per Abbat Erläuterungen hinzu, die im Grunde nur Selbstverständliches wiederholen. In dem Gebete der Ximena für ihren scheidenden Gemahl, in dem neben prächtigen, eindrucksvollen Stellen ebenso viele Gemeinplätze stehen (die m. E. Per Abbat verbrochen hat) findet sich Z. 343 der überlange Satz

por tierra andidiste treinta e dos años, señor spirital mostrando los miraclos por en avemos que fablar.

Dass Christus 32 Jahre auf der Erde weilte, ist zwar gewiss richtig, aber ebenso überslüssig zu erwähnen, besonders da das nachfolgende mostrando dadurch vom zugehörigen Verbum andidiste getrennt wird. Es ist daher zu bessern

por tierra | àndi | diste. || señór es | piri | tal mostra | não los | miráclos ||, don avé | mos que | fablar.

Wegen don für por en vgl. die Verse 1034, 1054, 2311 usf.

<sup>1</sup> Diese merkwürdige Ellipse erklärt sich als einfache Haplologie und ist ein Anzeichen, dass auch im Spanischen wie noch in historischer Zeit im Portugiesischen der lat. Konjunktiv des Impersekts zum Ausdruck des "Sollens" in vorhistorischer Zeit in Gebrauch stand. Vgl. in meinen Studien zur Vorgeschichte einer romanischen Tempuslehre S. 271 st. Mon. Port. S. 779 et prosestichte einer romanischen Tempuslehre S. 271 st. Mon. Port. S. 779 et prosestichte einer romanischen Tempuslehre S. 271 st. Mon. Port. S. 779 et prosestichte einer romanischen Tempuslehre S. 271 st. Mon. Port. S. 779 et prosestichte einer romanischen Tempuslehre S. 271 st. Mon. Port. S. 779 et prosestichte einer versetzt auch einer Alkalde die soll an ihn gemacht werden" u. v. a. Es ist also el qui quisiere comer versim Lucanor: si puede omne dezir och en gener "wer essen will, soll essen". Oder nach Lucanor: si puede omne dezir of fazer su pro; si non, guardese de dezir fazer, fazer zugrunde uss. Es ist aber jedensalls nach der Verschmelzung die guisiere, comer "wer wünscht, soll essen". Es ist auch in den bei M. P. S. 366 Aufforderung, wie dies ja aus der Bedeutung der Formen des Konjunktivs des Impersekts hervorgeht. In si vos la aduxier dallá wäre aber nicht ein aduzca zu engänzen, sondern eine Aussage.

Ähnlich Z. 160 ff. Martin Antolinez hat mit den Juden Rachel und Vidas ausgemacht, dass sie auf die Truhen des Çid diesem 600 Mark zahlen werden. Die Zahl 600 steht in Vers 147. Nun heist es

Martin Antolinez el pleyto a parado que sobre aquelas archas dar-le-yen seiscientos marcos,

wo zu lesen ist

que sóbre a quelas | árchas ||, dar-le-lién los | márcos.

Von weiteren ganz überflüssigen Ergänzungen vgl.

Z. 32 ff. assi commo lego a la puerta, falola bien cerrada por miedo del rey Alfonsso, que assi lo auien parado que si non la quebrantas por fuerça, que non gela abriese nadi,

wo por fuerça auch von M. P. ausgeschieden wird. Auch assi commo ist zu ändern; wo es im Poema in temporaler Bedeutung vorkommt, bezeichnet es Vorzeitigkeit der abhängigen Handlung, wie deutsch "sobald als", vgl. ZZ. 153, 2518, 3392 usf. Hier liegt aber Gleichzeitigkeit vor, es ist also cuando einzusetzen, daher zu lesen

cuándo | legó a la | puérta || faló|la bièn | çerráda por miédo | del rèy | Alfónsso, || què as|sí lo | paráran (M. P.) si nòn | la quèbran|tásse, || que nòn la a|briés por | náda.

En somo "hinauf" steht überflüssig in Z. 171, vgl.

170 al cargar de las archas veriedes gozo tanto:
non las podien poner en somo mager eran esforçados

"sie konnten sie nicht auflegen", wo en somo mit poner bedeuten würde "hinauf auflegen", das gewiß nicht poetisch wirkt.

Das Subjekt wird wiederholt, trotzdem es unmittelbar vorher genannt wird, vgl. Z. 185 ff.

notolos don Martino, sin peso los tomaua; los otros treis cientos en oro gelos pagauan, çinco escuderos tiene don Martino, atodos los cargaua.

Streicht man das zweite don Martino, dann wird der Vers einwandfrei.

Der Name des Helden, der in der vollen Form myo Çid el Campeador lautet, wird vollständig gesetzt, wo ein Teil des Titels genügt, z. B. Z. 241

tu que a todos guias, vala myo Çid el Campeador.

Dafür steht ordnungsmäßig

tu que a todes guias, valas al Campeador;

oder es ist myo Cid als Ansprache eingefügt, wenn auch über die angesprochene Person kein Zweisel bestehen kann.

gradesco lo a Dios, [myo Cid], dixo el abbat don Sancho.

Für genügendes (Z. 305)

plogo a los otros quantos con el estan

setzt der Abschreiber

plogo a los otros omnes todos quantos con el estan usí.

Immerhin könnten solche Kürzungen, wenn sie auch den Text in einfacherer, dem ganzen Stil des Poema besser angepaßter Form darstellen, Bedenken erregen, solange man Per Abbat nicht auch sonst bei Erweiterungen der Vorlage auf frischer Tat ertappt. Dies ist aber z. B. im Folgenden der Fall. Die Schwiegersöhne des Cid verstecken sich vor dem gezähmten Löwen des Helden. Als das Tier wieder in seinen Käfig gebracht ist, werden sie gesucht, aber keiner antwortet auf das Rufen.

2306 quando los fallaron i ellos vinieron, assi vinieron sin color.

Der Abschreiber hat vinieron wohl gelesen, als er mit der Abschrift der ersten Halbzeile beschäftigt war, er verknüpft aber dieses vinieron falsch mit dem Vordersatz. Er schreibt: "als man sie fand und sie nun kamen", und erwartet einen Nachsatz wie "da wurden sie Gegenstand des allgemeinen Spottes"; nun entdeckt er seinen Irrtum, fügt aber unentwegt den Nachsatz seiner Umdichtung hinzu, daher kürzt schon M. P.

quando los fallaron, assi vinieron sin color non vidiestes tal juego, commo iva por la cort;

aber auch assi ist zu streichen, da ja grammatikalisch kein Folgesatz nachfolgt.

Beim Abschied von seiner Familie wendet sich der Çid endlich zu seinen Kindern. Man liest nun bei Per Abbat

a Dios uos acomiendo, fijas, i a la mugier i al padre spirital agora nos partimos, Dios sabe el aiuntar.

Der Cid spricht seinen Töchtern seinen Segen aus; dass er ihnen, den Kindern, die noch auf den Armen der Kinderfrauen getragen werden, die Mitteilung macht, dass er auch ihre Mutter Gott empsiehlt, hat offenbar wieder Per Abbat hinzugefügt. Auch die Ansprache fijas könnte zwar ursprünglich sein, ist aber, wie oben in Z. 246 myo Cid! jedenfalls überflüssig. Liest man den kurzen, und deshalb um so eindrucksvolleren zweiten Teil des Segens, dann wird man auch in der ersten Zeile lieber ändern

a Dios vos acomiendo, al padre espirital agora nos partimos, Dios sabe el aiuntar.

Wie hier Per Abbat deutlich das Bestreben zeigt, den Dichter, der nach seiner Meinung auch Doña Ximena dem Schutze Gottes hätte empfehlen sollen, verbessert, so denkt er an der folgenden Stelle an das Gefolge der Edeldame. Der Cid übergibt dem Abte von San Pero de Cardeña 100 Mark.

Z. 253 Euades aqui pora doña Ximena douos ciento marchos A ella i asus fijas i a sus duenas siruades las est año.

Frühere Herausgeber kürzen hier; Cornu und Restori streichen 1 a sus duenas, Bello i a sus fijas. Da aber im späteren ausdrücklich auch die Damen der Gefolgschaft dem Schutze des Klosters empfohlen werden (Z. 384/5) und in der Primera crónica general an der entsprechenden Stelle steht: "et diol para donna Xemena et a sus fijas et su companna cient marcos de oro", behält M. P. den vollen Wortlaut bei. Aber gleich im Folgenden empfiehlt der Cid ganz ausdrücklich wieder nur Frau und Töchter dem Abte.

Z. 256 Aquellas (sc. las fijas) uos acomiendo, auos abbat don Sancho Dellas e de mi mugier fagades todo recabdo.

Erst später (Z. 262) erscheinen tatsächlich Gemahlin und Töchter, die letzten auf den Armen ihrer Ammen. Dass aber der besorgte Gatte und Vater erst nur an seine Angehörigen, und später, als er das Gefolge sieht, auch an dieses denkt, ist ein feiner psychologischer Zug des Dichters, den weder Per Abbat noch der Verfasser der Chronik nachempfunden haben.

Die Beobachtung, dass Per Abbat wohl überlegt, aber mit wenig dichterischem Verständnis hinzudichtet, ist methodisch von großer Bedeutung. Wir werden daher auch an der folgenden Stelle, wo die Abschrift gegen die Assonanz verstößt, lieber kürzen, als erweitern. Als der Cid erfuhr, dass 115 Ritter mit ihm die Verbannung teilen wollten, faste er frischen Mut. Da heist es

295 Quando lo sopo myo Çid el de Biuar.
quel creçe conpaña, por que mas valdra,
apriessa cavalga, recebir los salie,
tornos a sonrisar; legan le todos, la manol ban besar.

Dass salie nicht in der Assonanz stehen darf, liegt auf der Hand. Es ändert daher M. P. salie in sale, und da Z. 298 offenbar zu lang ist, teilt er sie:

[dont a ojo los ovo], tornos a sonrisar legan le todos, la manol ban besar.

Die hinzugefügten Worte finden sich ähnlich in 2016 und 1517. Allein die Auseinandersolge apriessa cavalga und recebir los sale ist unlogisch, wir ersahren auch nichts davon, dass Cid und Ritter gemeinsam zum Zeltlager zurückgeritten wären. Es widerspricht auch der Würde des spanischen Granden, dass er den Rittern entgegenreitet. Als später im Kampse mit dem Grasen von Barcelona dieser als Gesangener eingebracht wird, gibt der Cid aus seinem Zelte heraus die nötigen Anordnungen. Erst nach einer Weile entschließt er sich, dem Grasen entgegenzutreten, woraus sich alle

um ihn versammeln. Wenn auch hier die Lage eine ganz andere ist, möchte ich doch lieber kürzen:

Vgl. auch 2014 ff.

Quando vieron que vinie el buen Campeador reçebir lo salen con tan grand onor.

Allerdings hat sich Per Abbat auch Auslassungen zu Schulden kommen lassen. Er schreibt die zweite Zeile, bevor die erste zu Ende ist und fügt dann die zweite Vershälfte zu der ersten Zeile hinzu, sodas diese zu lang wird. Dies ist z.B. in Zeile 69 der Fall, in der M. P. mit gewohntem Scharfsinn wohl das Original wiederherstellt. Doch scheint Per Abbat diese unfreiwillige Kürzung wider die Natur gegangen zu sein, denn er dichtet bisweilen in solchen Fällen eine Verszeile hinzu. In Zeile 269

Fem ante uos yo'e uuestras ffijas, yffantes son e de dias chicas

sind zwei Zeilen vereinigt, und gleich darauf sagt doña Ximena zu ihrem Gemahl

Z. 271 yo lo veo || que estades uos en yda e nos deuos || partir nos hemos en vida.

Abgesehen von der Seichtheit der Einleitung der Zeile 271 fehlt in 272 eine begriffliche Cäsur und die beiden ersten Vershälften sind ungewöhnlich kurz. Außerdem ist der Schluß en vida gar nicht angebracht. Wenn Doña Ximena vielleicht auch gefürchtet haben mag, daß es sich bei dem Abschied um eine Trennung für das Leben handelte, widerspricht es doch ihrem Charakter, ihrem Gemahl den Abschied noch zu erschweren. Ich würde daher folgende Lesung vorschlagen:

Fe.m ante vos, yo e vuestras ffijas, aun yffantes son, de dias estan chicas, con aquestas mys dueñas, de quien so yo servida. De vos partir nos hemos, pues estades en yda.

An anderer Stelle ist es dem Abschreiber geschehen, dass er eine Zeile ausläst. Er fügt sie daher ohne Bedenken, wenn auch gekürzt, seiner Abschrift hinzu. Der Cid gibt Martin Antolinez wegen seines Handels mit den Juden Anordnungen, die dieser später jenen gegenüber z. T. wörtlich wiederholt. Vgl. nun Z. 90

Quando en Burgos me vedaron compra i el rey me a ayrado non puedo traer el auer, ca mucho es pesado.

Die Verknüpfung der beiden Sätze der Zeile 90 mit i=und ist ganz unlogisch, und in Zeile 114 ff. sagt auch Martin Antolinez ganz folgerichtig

Ya lo vedes que el rey le a ayrado.

Dexado ha heredades e casas e palacios.

Aquelas [sc. las arcas] non las puede levar, [sinon s. o.] seryen

ventadas

Es ist daher auch hier zu setzen:

Ya lo veden que el rey me à ayrado quando en Burgos compra me vedaron.

Läfst sich hier wenigstens der ursprüngliche Sinn ohne Schwierigkeit wieder herstellen, so ist an anderen Stellen durch dieses Nachtragen einer vergessenen Verszeile der Inhalt oft ganz verdunkelt. In der Abschiedsrede des Cid heifst es Z. 282 ff.

Plega a Dios i a santa Maria, que aun con mis manos case estas mis fijas

o que de ventura i algunos dias vida,

e uos, mugier ondrada, de my seades seruida!

In dieser Form ist die Stelle unverständlich. Es hat daher Bello die zweite Zeile in e que de ventura algunos dias viva geändert und Cornu bessert scharfsinnig de in den, sieht also darin den Konjunktiv von dar, s. M. P. S. 1035. Aber auch so ist die Stelle durchaus nicht klar, besonders das algunos dias ist syntaktisch schwer mit vida zu verbinden. Logisch sind die drei Wünsche folgendermaßen zu ordnen: 1. Gott möge mir Glück geben, daß ich 2. solange lebe, um meine Töchter zu verheiraten und 3. meiner Frau noch ein würdiger Gatte sein kann. Nimmt man nun an, daß Per Abbat infolge des Eindrucks, den die Verheiratung der Töchter des Cid bei ihm hervorgebracht hat, die zweite Halbzeile des ersten Verses überschreibt und sie hinterdrein nach seiner Art wohl oder übel wieder verarbeitet, so ergibt sich die metrisch und inhaltlich einwandfreie Lesart

Plega a Dios e Maria que me den ventura e vida, que aun con mis manos case estas mis fijas e vos, mugier ondrada, de my seades servida!

Dass in der ersten Zeile santa hinzugefügt wurde, erklärt sich aus dem Bestreben des Klerikers, Gott und den Heiligen die ihnen gebürenden Beiworte nicht vorzuenthalten, eine Beobachtung, die sich auch an zahlreichen anderen Stellen wiederholen läst.

Wenn es dem Abschreiber geschah, dass er statt mit der Zeile ein Ende zu machen, weiterschrieb, also zwei Zeilen vereinigte, da konnte er auch gelegentlich die zweite Zeile kürzen, damit sein Versehen nicht zu augenscheinlich werde. Das ist z. B. in Zeile 2286 geschehen. Es stand hier in einer δ-Assonanz der Satz "Ferran Gonçalez sah nicht, wohin er sich verbergen sollte". Damit dieser Satz in die δ-Assonanz passte, musste das Persektum "er sah" an das Ende der Verszeile kommen. Per Abbat aber schreibt im prosaischen Stil

Ferran Gonçalez non vio alli dos alçasse

und entdeckt zu spät, dass alçasse zwischen señor und einem zweiten o-Wort nicht am Platze steht, er dichtet daher mit Übernahme eines Teiles der nächsten Zeile weiter:

Ferran Gonçalez non vio alli dos alçasse, nin camara abierta nin torre metios sol escaño, tanto ouo el pauor.

Es stimmt zwar auch torre nicht ganz zur δ-Assonanz, aber immerhin besser als alçasse. M. P. ändert in dem Bestreben, dem überlieferten Text möglichst nahe zu bleiben, indem er den ersten Vers teilt

> Ferran Gonçalvez, ifant de Carrion non vido alli dos alcasse, nin camara abierta nin torre

aber auch so ist der zweite Vers wohl zu lang und torre in der 6-Assonanz befriedigt nicht, wenn auch in der gleichen Assonanz varones steht. Es ist daher eher zu ändern

Ferran Gonçalez dos alçasse non vió nin camara abierta, nin torre non falló

vgl. in der gleichen Assonanz Z. 2304

Myo Çid por sos yernos demando e nolos falló,

Dass eine Form vió zu vidit im Poema nicht ausgeschlossen ist, hat M. P. S. 280 ausgeführt.

Wie allen mittelalterlichen Abschreibern ist es auch Per Abbat geschehen, das sein Auge von dem Worte, das er gerade abschrieb, auf das gleiche Wort in unmittelbarer Nähe fiel und dass dadurch ein Verschreiben eintrat. Dies war z. B. gleich im Ansang des Werkes in Z. 15 der Fall, vgl.

Myo Çid Ruy Diaz por Burgos entraua, en su conpaña sessaenta pendones; exien lo uer mugieres e varones.

Mit Zeile 15 beginnt ein neuer Abschnitt, ein Fortschritt in der Handlung findet statt. Das Imperfektum entrava ist daher grammatikalisch unrichtig, außerdem fällt es aus der o-Assonanz. Warum aber hat Per Abbat, der doch gewiß besser altspanisch verstand als wir heute, das zweifellos vorhanden gewesene entró in unrichtiges entrava geändert? Die Antwort gibt uns Zeile 16, die als Ganzes zu lang, nach pendones abgeschlossen, zu kurz ist. Der erste Korrektor der Handschrift hat über pendones ein levava geschrieben, d. h. er vermißte ein zugehöriges Verbum. Ich vermute nun, daß dieses Verbum entravan war. Hier, in der zweiten Zeile bei der Schilderung der Begleiterscheinungen des Einzuges ist das Imperfekt durchaus am Platze. Es stand also in der Urschrift

Myo Çid Ruy Diaz por Burgos entro En su compaña entravan sessaenta pendones Exien lo veer mugieres e varones. Da aber im Folgenden mitgeteilt wird, dass die Leute gar nicht die Häuser verließen, sondern hinter ihren Fenstern den Einzug des Cid beobachteten, ist wahrscheinlich die dritte Zeile auch nicht ursprünglich.

Ob alle die Änderungen, die angeführt wurden, auf das Schuldkonto des Per Abbat zu setzen sind oder ob dieser Name heute für uns die Gesamtheit aller Abschreiber darstellt, läßt sich kaum entscheiden. Das eine ist aber sicher, dass wir weit davon entfernt sind, die Urschrift des Poema zu besitzen und aller philologischer Scharfsinn wird nicht imstande sein, wieder gutzumachen, was der Besserungstrieb des oder der Abschreiber verschuldet hat. Ein weiteres Hineinarbeiten in die Psyche des Per Abbat wird vielleicht noch manche Wiederherstellung ermöglichen, an wie vielen Punkten der Abschreiber aber so glücklich geändert hat, dass die Änderung dem Gesamtcharakter des Poema nicht widerspricht, wird sich niemals ermitteln lassen. Ist es daher nicht klüger, das Poema in dem Zustande zu belassen, in dem es uns Per Abbat geschenkt hat? Es bietet auch in dieser Form noch so viele Schönheiten, dass ich ihm aus der gesamten altromanischen Literatur nichts Gleiches an die Seite zu stellen wüßste. 1

Innsbruck.

ERNST GAMILLSCHEG.

<sup>1</sup> Legt man das Prinzip der sechs Takte dem Poema zugrunde, so läst sich ohne Schwierigkeit bessern z. B. V. 23 in Antes de la noche en Burgos entro su carta statt del entró su carta; V. 47 En el unestro mal vos non ganades nada; Cid ist zu streichen; V. 48 statt Mas el Criador vos vala con todas sus vertudes santas ist zu lesen: El Criador vos vala con sus vertudes santas; V. 58 und sonst wiederholt ist buena sür buena ora zu setzen. V. 264 lies ant' él donna Kimena sinco los ynojos amos sür ant' el Campeador; V. 104 ist vusco einzusetzen: En poridad fablar querria con vusco amos uss.

#### Rum, -andru.

Die Beispiele, die in der wissenschaftlichen Literatur für Ableitung mittels des Suffixes -andru beigebracht werden, sind zweierlei. Die einen lassen sich schon durch die Bedeutung in eine feste, eng zusammengehörige Gruppe vereinen. Bei dieser Gruppe tritt das Suffix an die Bezeichnung junger Lebewesen und das abgeleitete Wort bedeutet nichts wesentlich anderes als das Stammwort. Hierher gehören:

băiețandru 'Bursche', 'Junge' von băiat 'Knabe', 'Bube'.
feciorandru (od. ficiorandru) 'Bursche' von fecior 'Jüngling'.
flăcăiandru (seltener flăcăuandru) 'Bursche, Bürschchen' von
flăcău 'Bursche'.

copilandru 'Bursch', 'Junge', copilandră 'Mādel' von copil '(männliches) Kind', 'Bube', copilă '(weibliches) Kind', 'kleines Mädchen'.

arom. hilandru, -a "= adj. copilandru: eşti hilàndra (eşti copilandra)" Dalametra, Dicţ. mac. rom. p. 109 von hilu, hila 'Sohn, Tochter'.

cățelandru 1. 'größeres Hündchen', 2. 'Tierjunges' i. allg., 3. 'Bursche' von cățel 'Hündchen'.

puiandru 1. 'Junges von einem Tier', besonders 'Raubtier-junges', 2. 'Bäumchen', puiandră 'weibliches Hühnchen', nach Damé auch = 'fillette' von puiu (puie) 'Hühnchen', 'Junges', Kosewort für 'junger Mensch'.

Das Bedeutungsverhältnis, das zwischen Ableitung und Stammwort besteht, bestimmt Puşcariu im Akademiewörterbuch folgendermaßen: "băiețandru ist eigentlich weder ein Augmentativ noch ein Diminutiv des Wortes băiat, sondern eine jener Ableitungen, deren Suffix bloss einen Gefühlston verleiht: băiețandru ist ein băiat, der uns lieb, sympathisch ist, den wir loben wollen, wenn wir ihn so nennen, auf den wir stolz sind - da er uns so kräftig, klug, schön, stattlich usw. erscheint -, den wir bewundern usw. - Es nähert sich demnach den Augmentativen, da es unter Umständen einen 'recht hochgewachsenen, körperlich gut entwickelten băiat' bezeichnet, aber es enthält nie die pejorative Schattierung, die sonst den rumänischen Augmentativen anhaftet, sondern weist einen kosenden Nebensinn auf, der sonst für die Diminutive charakteristisch ist". Fast wörtlich übereinstimmend mit der Begriffsfixierung, die ich hier für băiețandru ins Deutsche übersetzt habe, sind die Definitionen für die anderen derartigen Wörter, die in den bereits

erschienenen Lieferungen enthalten sind: feciorandru, fläcăiandru. Es stimmen auch ganz vorzüglich die Angaben meines Schwiegersohns Dr. Vas. Gherasim über die Mundart von Margina (Bukovina), die allerdings von all diesen Worten nur das vierte kennt: kopkilandru, -â 'ziemlich großes Kind, größer als kopkil, -lâ, affektvoller Ausdruck einer gewissen Sympathie und Bewunderung'.

Ganz abweichend verhalten sich nun die übrigen Worte mit der Endung -andru, -andrū. Zunächst tritt bei ihnen der Ableitungscharakter gar nicht oder nur undeutlich hervor, da im Rumänischen (vielleicht mit einer Ausnahme) kein Stammwort existiert. In den Bedeutungen liegen sie weit ab von der behandelten Gruppe, zeigen auch untereinander keine Berührungspunkte mit Ausnahme einer kleinen Zahl von weiblichen Wörtern, die alle "Frauenzimmer von unsittlichem Lebenswandel, Dirne, Schlampen" bezeichnen oder bezeichnen können und ausgesprochen pejorativen Gefühlston aufweisen. Es sind dies:

buleandră 'Lumpen', 'Fetzen'; 'liederliches Frauenzimmer', 'Dirne'.

palațandră (so bei Cihac und Pascu; bei Philippide: pălățandră, bei Damé und Pop palațondră) 'Dirne', 'Schlampen'.

suleandră 'liederliche Weibsperson'.

Dialekt von Margina: toandra 'liederliches Weib'.

dial. (große Walachei): beşoandră Schmähwort für eine Frau. Ein einziger Beleg bei Pascu und im Akad. Wb. Nach letzterem abgeleitet von oder angenähert an beşi (vissire). Bei einer direkten Ableitung bleibt das o unverständlich.

Ein Zusammenhang zwischen den Wörtern dieser Gruppe besteht offenbar; welcher? und wo der Ausgangspunkt der Endung? wird sich bei der etymologischen Unklarheit dieser Wörter schwerlich eruieren lassen. Deutungsversuche sehe man bei Cihac, bei Philippide und Pascu an den unten angeführten Stellen und im Akad. Wb. s. buleandră ein. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist eines dieser Wörter samt der Endung von einem der umgebenden Völker entlehnt worden, und zwar da diese Gruppe aufs Dakorumänische beschränkt scheint, ist Herkunft aus dem Slavischen oder Magyarischen am wahrscheinlichsten, und in diesem Wort ist die Endung als ein bedeutungstragendes Suffix angesehen worden, mit dem neue Ableitungen geschaffen oder das sich in andere Wörter eingemischt hat. Vgl. etwa tschech. šlondra, šlundra oder poln. fladra, ruth. flondra, serb. flandra, alle in der Bedeutung , liederliches Frauenzimmer'. Es könnte also (nach Cihac) aus einem dem tschech. slondra entsprechenden slavischen Wort suleandra 1 stammen und dieses Wort (nach Tiktin) samt dem aus dem genannten flandra etc. entstammenden fleandura auf das aus dem Magyarischen kommende bulä eingewirkt haben, so dass buleandrä

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. im Dialekt von Margina şleqndrâ 'westlich gekleidetes Frauenzimmer von fraglichem Lebenswandel'.

entstand und von da aus wieder die anderen Bildungen ausgehen. Es kann natürlich die Filiation auch eine ganz andere sein und es ist bei der Unstetigkeit derartiger pejorativer, stark gefühlsbetonter Wörter auch mit der Möglichkeit zu rechnen, daß das eigentliche Ursprungswort, von dem aus -andrā sich weiter verpflanzt hat, überhaupt nicht mehr besteht. Jedenfalls ist sicher, daß diese Gruppe von Pejorativen mit nur femininer Endung, nach Bedeutung und Charakter völlig von der erstbehandelten, eher meliorativen, mit vorwiegend maskuliner Endung zu trennen und ein gemeinsames Etymon höchst unwahrscheinlich ist.

Dies letztere lässt sich mit Sicherheit auch von den paar Worten behaupten, die noch zu besprechen bleiben. Entweder sind sie

völlig entlehnt wie

măcăleandru 'Blut-, Rothänfling' aus ruth. makoljandra (Tiktin); arom. misandră 'großer Schrank' aus türk. mussandra (Pascu); oder es hat sich -andru, -andră in einen anderen Wortausgang eingemischt:

policandru, daneben policandel 'Kronleuchter' aus mgr. πολυ-

κανδηλον (Cihac);

cosmandră 'altes Häuschen' verzeichnet von T. Pamfile, Agricultura la Români; nach Pascu aus cosmagă 'Bretterhütte'.

cioandră neben cioandă 'Zänkerei', zu ciondăni;

und vielleicht in:

micsandră 'Levkoje', wenn dieses wirklich mit Cihac zu micşuned 'Märzveilchen' zu stellen ist, das von türk. menekše abgeleitet wird.

Die folgenden Erörterungen der Frage nach dem Ursprung von -andru, -andrä beschäftigen sich bloß mit der ersten Gruppe, denn es ist ja nach der gegebenen Übersicht klar, daß diese Gruppe, in der allein die Endung deutlichen Suffixcharakter hat, von den anderen Fällen scharf zu scheiden ist und ein Problem für sich darstellt. Diese anderen Fälle stellen ein zweites Problem vor oder eigentlich eine ganze Reihe von Problemen und nur so viel läßt sich sagen, daß, wenn die erste Gruppe, wie wahrscheinlich, die ältere ist, die Beeinflussung von seiten der Wörter dieser geschlossenen Gruppe aus an dem Zustandekommen mancher Wörter der zweiten irgendwie mitgewirkt haben wird.

Doch sind zuvor die bisher geäusserten Ansichten über den Ursprung von -andru zu erörtern. Es sind ihrer zwei. Philippide (Istoria limbii române, vol. I, Principii de istoria limbii, Jassy 1894, S. 151) zählt das Suffix in dem Kapitel, das über Sprachmischung handelt, unter den entlehnten Suffixen auf und zwar liege zugrunde das slavische Suffix, das von entlehnten Wörtern wie bolovanu, buruiană, marcitan usw. ausgehend, in Wörtern wie balan, bâtlan, porcan usw. auf rumänische Stämme verpflanzt sei und dies habe sich mit dem lat. Suffix -ru (-ulus) mit Epenthese des d verbunden. Ich führe die Stelle in Übersetzung an: "Durch Anlötung an das Suffix -an, das manchmal augmentative und pejorative Bedeutung

hat (bădăran, golan, lungan, grosolan, ghiorlan, ţopârlan), des lat. Suffixes -ur == -ulus (ghindură -- glandula, modru -- modulus, mendre -- \*mendulum, mendum ..., scândură -- scandula; dieses Suffix könnte nach ghindură -- ghindă zu schließen noch heute als Ableitungssilbe leben) ist das Suffix -\*anuru, -\*anru (durch Ausfall des u) und -andru (durch Epenthese von d) entstanden, mit dem die Wörter băieţandru ..., copilandru ..., căţălandru ..., flăcăuandru ..., gr.-wal. micsandră ..., pălăţandră ..., şuleandră ... gebildet sind und das sich eingemischt hat in măcăleandru ..., policandru ..., rucsandră und auch weil -andră durch Abfall des r mit -andă wechselt, in buleandră -- \*bleandră, bleandă ... und in cioandră ..."

Philippide hätte sich für seine Hypothese darauf berufen können, dass bäiefan und fläcäian tatsächlich bestehen. Trotzdem leuchtet die Unmöglichkeit seiner Deutung auf den ersten Blick ein. Lat. -ulus war nur in dieser Gestalt, nicht in der Gestalt -lus im Romanischen produktiv (M. L. II § 430; im Rumänischen übrigens auch in dieser Gestalt nur in sehr beschränktem Masse; Pascu S. 56 führt nur wenige, etymologisch meist zweiselhafte Fälle von Neubildungen an: ghindurä geht auf schon lat. glandula zurück). Bei einer rumänischen Neubildung aber ist der Ausfall des u (auch die Epenthese eines d ist nicht rumänisch) ausgeschlossen, vgl. ramurä, im Gegenteil ist ja das erwähnte flandra im Rumänischen zu fleandurä erweitert worden. Ganz abgesehen von den Schwierigkeiten, die die Bedeutung, die spezifische Funktion, die Beschränkung auf gewisse Worttypen bei dieser Erklärung machen. Dazu kommt, dass die ungleich häusigere Form bäietan, nicht bäietan ist, während nur bäietandru vorkommt.

G. Pascu (Sufixele românești, Bukarest 1916, S. 17 f.) stellt die Beispiele etwas vollständiger zusammen, nimmt aber die Hypothese

Philippides unbesehen an.

Viel näher der Wahrheit scheint mir nun die zweite Ansicht zu kommen, die vom Griechischen ausgeht. Sie ist von Cihac (Dict. d'étym. daco-rom., Élém. slaves etc., Frankfurt a. M. 1879, S. 109) und wird von Puşcariu (Die rumän. Diminutivsuffixe, Leipzig 1899, S. 138) akzeptiert. Cihac sieht darin das ngr. ἀνδρας, aber es ist nicht recht ersichtlich, wie dieses Wort dazu gekommen sein soll, ein rum. Suffix abzugeben. Es wäre nur denkbar als zweiter Kompositionsbestandteil eines griechischen Wortes, das ins Rumänische entlehnt wird. Aber unter den in Betracht kommenden rumänischen Wörtern findet sich kein solches, denn die von Cihac angeführte Ableitung Roeslers: fläcăiandru aus vgr. φιλοκαλιάνδρας 'qui aime la beauté' ist offenbar nicht ernst zu nehmen.

Auch ich glaube, dass man von einem griechischen Bestandteil -ανδο- ausgehen müsse, aber nicht erst von neugriech. ἀνδοας. Vielmehr glaube ich, dass einfach der Name Alexandru = ἀλέξανδοος zugrunde liegt, der ja im Osten von jeher ungemein beliebt ist. Man verwendet den Namen aber gewöhnlich nicht in seiner ganzen viersilbigen Gewichtigkeit, sondern in allerhand Kurz- und Kose-

formen: Lisandru, Sandu und andererseits Alexe, Alecu, Leca. B. Petriceicu-Hașdeu bemerkt darüber in seinem Etymologicum Magnum Romaniae I Sp. 861: "Forma organică Alexandru, tot-d'auna rar întrebuințată la Români, era privită altă dată ca de piéză bună la Domni, dintre cari cei mai de frunte fuseseră Alexandru Basarab și Alexandru cel Bun. Astfel la urcare pe tron se putea schimba numele în Alexandru. Urechia, Letop. I, 176: 'aŭ rădicat Domn pre Petré Stolnicu și'i schimbară numele de'i zicea Alexandru vodă, pre carele l'aŭ poreclit Lăpușnénul...'".

Wenn nun ein Knabe, von dem man weiß, dass sein voller, richtiger Name Alexandru ist, gewöhnlich familiär Alexe oder Alecu genannt wird, so ist klar, dass die Vollform im Verhältnis zu den Kurzformen leicht jenen Gefühlswert annehmen kann, den Puşcariu im Akad. Wb. als charakteristisch für băiețandru, feciorandru, flăcăiandru herausgefunden hat (s. o. S. 70). So kann man etwa in deutschen Familien beobachten, dass der 'Fritz' oder der 'Rudi' in Momenten eines gewissen halb feierlichen, halb anerkennenden Wohlwollens mit dem Vollnamen 'Friedrich', 'Rudolf' genannt wird, 'da seh' doch einmal einer unsern Rudolf an', gewissermaßen um anzudeuten, daß dieser Sprößling schon voll und ernst zu nehmen ist. Ganz dieselbe Gefühlsabschattung besteht, wie mir Dr. V. Gherasim mitteilt, tatsächlich in Margina bei der Aussprache des Vollnamens Alexandru. Wenn nun die Endung -andru gewissermaßen als Exponent dieser dem Vollnamen innewohnenden Gefühlsschattierung aufgefasst wird, so ist leicht zu verstehen, dass sie auf Gattungsbezeichnungen wie băiat, copil, mit denen Kinder leicht angeredet werden, übertragen wird.

Über das Alter und den genaueren Weg dieser Gebrauchsausbreitung läst sich natürlich bei unserer geringen Kunde der älteren Sprachzustände nichts Sicheres sagen, immerhin mögen einige Vermutungen hier ausgesprochen werden. Die Übertragung kann recht alt sein; einerseits nämlich weist der Umstand, daß diese Verwendung des Suffixes dem Dakorumänischen und Aromunischen gemein ist, auf ein hohes Alter, andererseits ist die Grundbedingung ja schon im Altgriechischen selbst gegeben. Denn die Namensformen "Αλεξις, "Αλεξος, 'Αλέξιος sind ja vermutlich nichts anderes als Kurz- und Koseformen für 'Αλέξανδρος (vgl. O. Crusius im Jb. f. klass. Philol. 1891, 385 ff.; Brugmann-Thumb, Griech. Grammatik 4 in I. Müllers Handb. S. 205). Ein zur byzantinischen Zeit übernommenes Alexe = "Alesies kann also mit dem Bewusstsein übernommen sein, dass es eine Koseform für Alexandru ist, wie man bei dem in Deutschland gebrauchten Namen Jeannette genau weiss, dass es eine andre Form für Johanna ist. Daraus würde sich erklären, dass noch jetzt die beiden Namen durcheinander geworfen werden, so dass Alecu, Leca oder in Margina Alexa sowohl für Alexandru als für Alexe oder Alexie gebraucht werden.

Wenn nun diese Entwicklung so weit zurückreicht, so liegt die Annahme nahe, dass der erste Gattungsbegriff, der von der Bewegung ergriffen wurde, das Wort filius, filia in der Bedeutung 'Bursch', 'Mädchen' war und dass das Aromunische mit dem einzig hierhergehörigen Fall hilandru, -ä gewissermassen das älteste Stadium der Entwicklung darstellt. Das Dakorumänische hätte dann ebenfalls einmal ein \*filandru, -ä besessen; als aber fiu, fiie auf die ursprüngliche Bedeutung 'Sohn', 'Tochter' beschränkt und im Sinne 'Bursch', 'Mädchen' von Synonymen bäiat, fecior, fläcäu etc. verdrängt wurde, hätten diese auch den Exponenten von \*filandru zur Bezeichnung derselben Nüance übernommen. Von hier aus wäre dann erst die weitere Übertragung auf die Worte, die junge Tiere

bedeuten, erfolgt: cățelandru, puiandru.

Ist die Erklärung richtig, so gehört -andru zu jener Gruppe von Suffixen, die ihren Ursprung in den Endbestandteilen volksfremder Eigennamen haben, zu der Gruppe, zu der auch franz. -ard, -ald, deutsch -ian (Dummian, Fadian usw.) und wohl auch vulgärlat. -itta (M.-L., Einf., 3. Aufl., § 202) gehören. Nur ist der rum. Fall gerade zur Beurteilung des Vorgangs ungemein wichtig. Er zeigt uns einerseits, dass als Ausgangspunkt ein einziger Eigenname genügt, anderseits dass die Übertragung geschieht, indem die Endung als Exponent für eine gewisse Affektschattierung empfunden wird. Damit fallen alle Einwände, die E. Philipon (Romania XLIII, S. 29-58) gegen den bisher angenommenen germanischen Ursprung der rom. Suffixe ard und ald erhebt, insbesondere die 'impossibilité où l'on est de justifier par des précédents, ou même de concevoir, un emprunt portant sur un suffixe isolé du thème avec lequel il fait corps' (S. 45). - Kurzformen sind ja auch im German. bekanntlich sehr beliebt gewesen, so dass auch hier die Endung des Vollnamens leicht als Exponent für einen Gefühlswert genommen werden konnte. Es wäre natürlich durch genaue Beachtung der chronologischen und wortgeographischen Daten der Versuch zu machen, herauszubekommen, ob sich der Gang der Entwicklung im einzelnen bestimmen lässt, serner der oder die Namen, die den Ausgangspunkt bildeten, die Gefühlsabschattung und spätere Bedeutungsentwicklung, endlich auch eventuell die Gegend, wo die Ausbildung des Suffixes zuerst stattfand; denn ebenso wie einzelne Wörter: jardin, blanc, brun von einem romanischen Volk zum andern wanderten (M.-L., Einführung<sup>3</sup>, § 39), könnten ja auch Suffixbildungen übernommen werden. Auf diese Dinge hier einzugehen, liegt außer meiner Absicht, ich will nur noch bemerken, dass mit Philipons Annahme eines vorlateinischen Ursprungs dieser Suffixe wenig geholfen ist, da man ja nach dem von ihm zusammengestellten Material auch dann Übertragung von Eigennamen annehmen müßte - von Eigennamen welcher Sprache ist allerdings nicht ersichtlich, da Philipon einen in geheimnisvoller Unklarheit darüber schweben lässt, ob man eigentlich gallisches, ligurisches oder iberisches Gut darin sehen solle.

### Der /u-Genetiv im Rumänischen

Die in der rumänischen Umgangssprache in vielen Gegenden gebrauchte Bildungsweise des Genitiv-Dativs von Eigen- und Personennamen mittelst der Partikel lu wird von der Schriftsprache verpönt, welche nur die Partikel lui gelten läst und auch diese nur vor männlichen Eigennamen: casa lui Petru, dau lui Petru. Ausdrucksweisen wie: casa lu Petru, dau lu socru, sogar: fata lu Ana, scriu lu soacra, die man oft hört, gelten als ungebildet.

Man fasst gewöhnlich lu als Nebenform von lui auf, t so z. B. neuerdings Weigand, der sogar die Lautregel aufstellen möchte, dass vortoniges ui im Rumänischen zu u wird. "Wenn diese Form lu, die im Altrumänischen häufig und in den westlichen Dialekten auch jetzt allgemein üblich ist, nicht durchgedrungen ist, so liegt das daran, dass lui als Pronomen auch haupttonig, und außerdem nachtonig vorkommt" (Jahresbericht des rum. Instituts zu Leipzig XVI, 80). Um diese Lautregel wahrscheinlich zu machen, führt W. das Beispiel astrucà < \*ASTRUICARE an, welches aber in den stammbetonten Formen neben u auch o aufweist (astroacu bei Dosofteiu, vgl. Dicționarul Academici s. v.); dieses o ist wahrscheinlich die lautgerechte Entwicklung des ut (unbetont musste es zu u werden). Er stellt ferner die Etymologie \*FLUITULARE > fluturare auf, welche nichts weniger als überzeugend ist; hier ist \*FLUCTULARE (Convorbiri literare XLIV, Bd. II, S. 536) jedenfalls vorzuziehen. Außerdem sprechen Fälle mit erhaltenem zi gegen diese Lautregel.

Wenn man die altrumänischen Texte in dieser Hinsicht untersucht, so sieht man, dass gerade lu die ältere und lui die jüngere Form ist. In den sogenannten "hussitischen" Werken kommt fast nur lu vor und auch bei Coresi tritt lui nur sporadisch auf. Wie im Altrumänischen, zeigt das Istrorumänische nur lu, und auch in Meglen ist lui eine Seltenheit und lu die Regel.

<sup>1</sup> Vgl. E. Bacmeister, Die Kasusbildung des Singulars im Rumänischen, in IV. Jahresbericht des rum. Instituts zu Leipzig, S. 47, der jedoch hinzutischer Stellung" "in sprachlicher Hinsicht nicht als einwandfrei gelten kann". Tiktin, Rum. deutsches Wb. S. 928 stellt lu ebenfalls unter lui und fügt hinzu, "lu könnte auf Illius zurückgehen". Wie er sich die lautliche Entwicklung vorstellt — Illius hätte doch nur lu, dial. liu ergeben können — ist mir unklar.

Das spricht entschieden gegen eine lautliche Entwicklung des lu aus lui. Da aber auch eine entgegengesetzte lautliche Entwicklung unannehmbar ist, 1 so ist es von vornherein wahrscheinlich, dass die zwei Formen auf verschiedene Quellen zurückgehen und dass sie eine Zeitlang nebeneinander existiert haben, bis sich eine der zwei Formen auf Kosten der auderen verallgemeinert hat: lu ist Sieger geblieben im Istrorumänischen, in Meglen und in den westlichen und nördlichen Gebieten des Dakorumänischen (wo auch die "hussitischen" Schriften in alter Zeit entstanden sind); lui dagegen hat sich im südlichen dakorumänischen Gebiet verallgemeinert und ist dadurch zur literarischen Form geworden.

Betrachtet man die Verhältnisse in meglenitischen Dialekten, so sieht man, dass vorgesetztes lu (selten lui) 2 das Kennzeichen des Genetivs für beide Geschlechter und Zahlen ist, während der Dativ mittelst vorgestelltem la (das älteres a verdrängt hat) gebildet wird, zu dessen Verallgemeinerung das bulgärische na beigetragen haben wird. Aber auch im Istrorumänischen, wo heute allgemein der Genetiv und Dativ aller männlichen und weiblichen Substantive beider Zahlen mit vorgesetztem lu gebildet wird, dürfte früher lu nur beim Genetiv gebraucht worden sein. Dies ist aus folgender Tatsache zu erschließen: Während man lu case (einem dakorum. lu casă entsprechend) sagt, ist der Dativ lu câse, was einem dakorum lu case gleichkommt. Bei weiblichen Substantiven also, wo für den Genetiv-Dativ eine besondere Form erhalten ist, wird auch bei Vorsetzung des lu die auf -e auslautende (dem lat. CASÆ entsprechende) Form gebraucht, aber nur im Dativ. Das ist ein Beweis, dass das ursprüngliche Verhältnis im Istrorumänischen doch lu case im Genetiv und case im Dativ war, dass also der Genetiv durch die vorgestellte Partikel lu, der Dativ dagegen durch die Endung -e gekennzeichnet war. Nur später dürfte dann, durch die Analogie der männlichen Substantive, wo das Unterscheidungsmerkmal der Endung nicht vorhanden war, das hu auch vor dem Dativ gesetzt worden sein.

Da nun lui die regelrechte Form des Dativs des zum Artikel gewordenen persönlichen Fürworts ist, so dürfte das ursprüngliche Verhältnis im Rumänischen folgendes gewesen sein: lu gehörte dem Genetiv, lui dagegen dem Dativ. Dies läfst sich auch etymo-

logisch erklären.

Eine aus dem Lateinischen durch die Endung gekennzeichnete Form des Genetivs ist (in der Einzahl) im Rumänischen ebensowenig wie in den übrigen romanischen Sprachen erhalten. Dafür begegnen wir den drei, auch aus den Schwestersprachen bekannten Neubildungen u. z.:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Bacmeister, a. a. O. S. 48-49, der derartige Ansichten seiner Vorgänger zurückweist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich verdanke die Daten über das Meglenitische dem Herrn Lektor T. Capidan, der mir seine inedierten Materialien freundlichst zur Verfügung gestellt hat.

- 1. Dem mit der Präposition DE + Akk. gebildeten Genetiv, jedoch in einem viel beschränkteren Umfang als in der Westromania (vgl. Meyer-Lübke, Rom. Gramm. III, § 44) und fast nur auf den einen Fall beschränkt, in dem das bestimmte Wort einen integrierenden Teil des bestimmenden bedeutet: foi de trandafir 'Rosenblätter'.
- 2. Für gewöhnlich erscheint im Rumänischen der Dativ an Stelle des Genetivs:
- a) casa omului, casa mamei bei der bestimmten, durch die Endung gekennzeichneten Deklination;
- b) fereastra unei case, bei der unbestimmten, bei weiblichen Substantiven durch die Endung gekennzeichneten Form, und
- c) cu ocazia a trei alegari, bei der mittelst der Dativpräposition AD gebildeten Form. 1

Da der Dativ und der Genetiv im Rumänischen in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle zusammengefallen sind, so ist es von vornherein erklärlich, dass sich lui vom Dativ auch auf den Genetiv erstrecken konnte oder dass in anderen Gegenden der umgekehrte Fall — wie er auch im auf -lor gebildeten Plural vorliegt — stattfinden konnte.

3. Eine dritte Art, den lat. Genetiv zu ersetzen, ist die asyndetische Nebeneinanderstellung des bestimmenden und bestimmten Wortes. Im Altfranzösischen und Altprovenzalischen wird diese Konstruktion im Sinne des lateinischen Genetivs hauptsächlich dann verwendet, "wenn das Nomen eine Personalbezeichnung, ein Eigenname oder eine persönlich gefaßte Sachbezeichnung ist" (Meyer-Lübke, Rom. Gramm. III, § 37), also: la feauté l'empereur, freres sa feme. Diese Art der Genetivbezeichnung kommt noch heute im Rumänischen, vor. Sie ist beschränkt auf Verwandtschaftsbezeichnungen (und ähnliche Personennamen) und nur auf den Fall, wenn diese mit dem Possessivpronomen verbunden sind: calul vecinumieu, casa soacră-mea. Meyer-Lübke (Rom. Gramm. III, § 42) glaubt den alten lateinischen Dativ als Kasus des Possessivverhältnisses in diesen Wendungen wiederzuerkennen. Zu dem von ihm zitierten altprovenzalischen Beispiel lo filh sancta Maria, kann man nun auch die rumänischen Wendungen wie soacră-mea anführen, die gegen diese Annahme sprechen, da die Maskulina (bei denen Akkusativ und Dativ dieselbe Form haben) kaum bei den Femininen den Unterschied zwischen Akkusativ (soacra) und Dativ (soacre) verwischen konnten. Es ist aber auch nicht notwendig, in solchen Wendungen Spuren von früher durch die Endung gekennzeichneten Kasusformen zu suchen, sind doch solche asyndetische Neben-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für a als Präposition des Genetivs und Dativs vgl. die Beispiele im Dicționarul Academiei unter a; für ähnliche Genetive im Französischen vgl. Meyer-Lübke, Rom. Gramm. III § 244, wo fils-à-putain, dial. la femme à Jacques usw. angeführt werden.

einanderstellungen der Substantiva bei einem Besitzverhältnisse auch aus anderen Sprachen bekannt: das Kennzeichen des Kasus ist in diesem Falle die Wortstellung, die ein ebenso klar ausgeprägtes Merkmal, wie die Endung oder die Präposition geben kann (vgl. Wundt, Völkerpsychologie, Bd. I, Die Sprache, II. Teil,

Leipzig 1904, S. 96 u. f.).

Zu dieser dritten Art der Genetivbildung rechne ich auch die Konstruktion: casa lu om, in welcher lu om nichts anderes als der mit dem vorgesetzten Artikel gebildete Akkusativ ist. Solche Wendungen sind bis heute im Dakorumänischen in Ortsnamen erhalten. Ich kenne aus Törsburg in Siebenbürgen ein Plaiu' lu Om und Piatra lu Craiu. 1 Später, als lu nicht mehr als Artikel, sondern nur als zur Bildung des Genetivs dienende Partikel gefühlt wurde, hat man diese Konstruktion hauptsächlich beim Genetiv der Eigennamen gebraucht, d. h. bei denjenigen Wörtern, bei denen es nicht möglich war, den bestimmten, mittelst des nachgesetzten Artikels gebildeten Genetivs zu wählen, oder bei unflektierbaren Substantiven. So entstand ein casa lu Toadar, pronuntarea lu î, — da ein casa Toadărului, pronunțarea îului nicht möglich war als eine willkommene Konstruktion, die sehr rasch um sich griff,

Darüber daß einst im Rumänischen, der lateinischen Wortstellung ILLU HOMO und HOMO ILLE entsprechend, eine Zeitlang lu omu neben omulu gesprochen wurde, bis sich letztere Form verallgemeinert hat, besteht kein Zweifel. Wir haben gerade in der artikulierten Deklination, außer den männlichen Dativformen dau lui socru, in alter Zeit auch bei weiblichen Substantiven Fälle wie ei oder u Sara. Dass in Fällen wie casa lu Toadar die Wortstellung mit dem vorgestellten Artikel bestehen blieb, ist gerade dem Umstande zu verdanken, dass lu nicht mehr als Artikel gefühlt, sondern mit de und a auf eine Stufe gestellt und als Kenn-

zeichen der Kasusbildung aufgefasst wurde.

Eine dem fiul lu Toadar entsprechende Femininform müßte fiul a Safta lauten, da dem lu ein a als weiblicher Artikel entspricht. Nun ist auch diese Wendung erhalten in Eigennamen, die nach dem Namen der Mutter gebildet sind: ein Jon a Safta habe ich gleichzeitig in Ost- (Bicaz) und Westsiebenbürgen (Munțiiapuseni) gehört. Wird der Sohn dagegen nach dem Vater benannt, so hört man Jon al Gheorghe, was genau dem meglenitischen Petra al Chita und dem aromunischen sičorlu al Andreiu entspricht. In diesem al ist ein a + lu zu sehen, das (gerade wie unu calu

<sup>1</sup> Dies ist der Name des "Königsteines" im Munde der dortigen rumä-Dies ist der Name des "Kontgsteines" im Munde der dortigen rumanischen Bevölkerung. Die Form Piatra Craiului ist litterarisch. Andere Beispiele derartiger Ortsnamen führt O. Densusianu, Studii de filologie români I, 4 an: Fața lui craiu, Fântâna lui duşman, Fântâna lui țigan, Baia lui craiu. Da diese Benennungen aus literarischen Werken gesammelt sind, vermute ich, dass sie der Schristsprache angepast sind und lui statt lu geschrieben worden ist, insosern sie nicht aus Gegenden stammen, in welchen lu tatsächlich auch im Genetiv durch lui ersetzt worden ist.

 $> un \ cal)$ , durch Synkope das u verlor. Es ist aus lu Gheorghe dadurch entstanden, dass man in pleonastischer Weise die Präposition a, welche den besitzanzeigenden Dativ bildet, vorsetzte, ähnlich wie man  $a \ cui$ , im Aromunischen  $a \ b\ arbatlor$ ,  $a\ heu < m\ Eus$  hat.

Dass das a und al in Jon a Safta, Safta al Gheorghe nichts mit dem determinierenden Pronomen a, al, ai, ale zu tun hat (wie es in calul său și al amicului mieu vorliegt, vgl. Meyer-Lübke, Rom. Gramm. III, § 81) erhellt daraus, dass sich letzteres nach dem bestimmten und nicht nach dem bestimmenden Wort im Genus (und Numerus) richtet. Dass aber das Genetivzeichen und das gleichlautende und ebenfalls bei possessiven Verhältnissen gebrauchte determinierende Pronomen nicht nebeneinander bestehen konnten, ohne sich zu beeinflussen, war selbstverständlich, daher spätere Wendungen, wie Jon al Saftii.

Zusammenfassend können wir also feststellen:

1. Es bestanden im Rumänischen nebeneinander die Formen:

Dativ: omului und lui omu (später lui om), soacreei (später soacrei) und ei (ii) soacra.

Akk.: omulu (später omul) und lu omu (später lu om), soacra und a soacră.

2. Als Genetiv konnte bei Eigen- und Personennamen der asyndetisch nach dem bestimmten Wort folgende Akkusativ des bestimmenden Wortes verwendet werden:

casa lu omu, casa a soacră.

- 3. Die formelle Gleichheit des Genetivs und des Dativs in allen übrigen Fällen hat zur Folge gehabt, dass auch lu omu für den Dativ und lui omu für den Genetiv gebraucht wurde. In verschiedenen Gebieten des Rumänischen hat sich bald lu, bald lui für beide Kasus verallgemeinert; in der literarischen Sprache hat nach langem Schwanken lui gesiegt. 1
- 4. Zu einer Zeit, als sich im Rumänischen die enklitische Stellung des Artikels verallgemeinert hatte, konnte proklitisches lu, lui, a, ei nicht mehr als Artikel gefühlt werden, sondern man empfand diese als formelle Merkmale der Kasusbildung; sie sind also mit den Präpositionen de, a (< AD) und späterem pre gleichgestellt worden.
- 5. Die Konstruktion dau lui om ist spurlos verschwunden und durch dau omului ersetzt worden; auch die Genetive casa lu om weichen vor casa omului immer mehr zurück und erhalten sich nur in Ortsnamen (Plaiu' lu Om, Piatra lu Craiu). Die Funktion der als Kasuszeichen empfundenen lu und lui verschiebt sich allmählich:

Bacmeister, a. a. O. S. 47 führt auch einige Fälle an, in denen lu an Stelle des selbständigen Personalpronomen lui in alten Texten vorkommt z. B. slava lu 'sein Ruhm'. Es sind dies wahrscheinlich nur Schreib- oder Lesefehler.

Diese Partikeln werden nunmehr nur bei denjenigen Personennamen gebraucht, bei denen eine artikulierte Form unmöglich oder doch ungewöhnlich war, also bei Eigennamen: Casa lu (lui) Toadar, dau lus (lu) Toadar 1 und dann überhaupt bei Indeklinabilien: pronunțarea lu (lui) î. Dieser Gebrauch blieb nicht nur auf die Maskulina beschränkt, sondern griff auch auf die Feminina über: casa lu (lui) Ester, dau lui (lu) Mercedes; 2 die alten Genetive mit a bleiben als Überreste nur in Fällen wie Jon a Safta mundartlich bestehen, während ein Dativ ii (= ei) Tamar (Palia 1581) seit dem 17. Jh. verschwindet.

Von den anderen Dialekten hat das Meglenitische das lu als Genetivzeichen bei allen Substantiven beider Geschlechter und Zahlen verallgemeinert: lu ampiratu 'des Kaisers', lu draţ 'der Teufel', lu fitšoril' 'der Söhne', lu lisiţa 'des Fuchses', lu furnizli 'der Ameisen', neben: ampiratului 'des Kaisers', featălă 'des Mädchens.<sup>3</sup> Nur selten findet man auch einen mit lai gebildeten

Genetiv: lai popădia 'der Pfarrerin'.

Das Istrorumänische kennt überhaupt nur die eine Genetiv-Dativform auf lu, jedoch weist das -e der Endung der Feminina in der Einzahl darauf, dass im Dativ das lu nachträglich hinzugekommen ist: la câlu 'des Pferdes, dem Pferde', lu câse 'des Hauses', lu case 'dem Hause', lu stele 'der Sterne, den Sternen'.

6. Im Laufe der Zeit, nachdem der Sinn für das etymologische Verhältnis vermischt wurde, entstanden einige Mischformen, hauptsächlich durch den Einfluss der mit der Präp. a (< AD) gebildeten Genetive und Dative. So wurde das a in Jon a Safta als Präposition aufgefasst; die Folge davon war die Konstruktion Jon a Saftei (Saftii) 4 in der Moldau und Nordsiebenbürgen, Jon al Saftei (Saftii) in der Walachei und Südsiebenbürgen, wo der determinierende Artikel al, a, ai, ale seinen Einfluss ausübte. Oder die Präposition a wurde in pleonastischer Weise vor lu des männlichen und vor li (aus älterem lei) des weiblichen Genitiv hinzugefügt. So entstand ein alu, das zu al wurde, und ein alei, das im Aromunischen als ali, 5 im Altrum. als a ei erscheint, selbst ein a lor im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei den auf -u(l) ausgehenden männlichen Eigennamen haben wir armele Jancului neben lu (lui) Jancu, ebenso bei denen auf -a: Dumineca Tomii neben lu (lui) Toma.

2 Von den auf -a ausgehenden weiblichen Eigennamen bildet man den

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von den auf -a ausgehenden weiblichen Eigennamen bildet man den Gen.-Dat. teils: Anei, Ancāi, teils lu (lui) Ana, letzteres aber nur in der Umgangssprache. Eigennamen wie Grapini, Seni, Negri, Negruzzi, Reli sind nicht etwa italienischen Ursprungs, wie dies behauptet wurde, sondern Genetive von Agripina, Xenia, Neagra, Negruța, Realla.

<sup>8</sup> T. Capidan hat nie einen Gen.-Dat. auf -lor, wie ihn Weigand fürs Meglenitische angibt, gehört.

<sup>4</sup> So erklären sich Eigennamen wie Asimini (= a Siminii), und, nach G. Giuglea, auch Alecsandri (= a Lisandrii, von Luxandra, Ruxandra).

<sup>5</sup> Wir würden ali erwarten; vielleicht war die Tonlosigkeit der Grund der Nichtmouillierung des L

Altrumänischen. Wir haben schon das al in Jon, Ana al Gheorghe¹ besprochen. Im Aromunischen wird al regelmäßig bei der Bildung von Genetiven männlicher Personennamen gebraucht: fitšorlu al Andreiu, al pap 'der Sohn A.'s, des Großvaters';² ebenso wird im Meglenitischen ein aus al regelrecht entwickeltes au gebraucht, wenn der Genitiv vor dem bestimmten Substantiv steht: au farlui casă 'das Haus des Kaisers', au Miimel fîntînă 'der Brunnen des M.'.³ Neben dem Genetiv casa featilei ist im Aromunischen die Form casa ali feată (auch ali feate) gang und gäbe. Damit sind die altrumänischen Konstruktionen zu vergleichen, die Bacmeister (a. a. O. 52) aus Codicele Voronețean anführt, in denen das Possessiv-pronomen dem Substantivum vorangeht: veastea eresului a ei noastre credință 'unseres Glaubens', ispitire(a) a ei voastră credință, und im Dat. Plur.: supuindu-se a loru săi bărbați 'indem sie sich ihren Männern unterwarfen'.

1 Ein rum. Dichter heisst mit dem Familiennamen Algeorge.

Nach Weigand, Die Sprache der Olympo-Walachen, S. 69 soll auf dem Olymp bei Eigennamen auch alo statt al und selbst alui vorkommen.

Klausenburg (Rumänien).

SEXTIL PUŞCARIU.

³ Auch das istrorumänische lu könnte auf alu zurückgehen, da in diesem Dialekte unbetontes anlautendes a verschwindet. Die angeführten meglenitischen Beispiele würden dafür sprechen, dass das al im Dakorumänischen al vecinului cal nicht das determinierende Pronomen a, al, al, ale sei, wie man allgemein annimmt, sondern das eben besprochene a (< AD) + lu; a vecinului casă, ai vecinului cai, ale vecinului case würden dann analogische Bildungen sein.

# Beiträge zur provenzalischen Grammatik.

Die folgenden Bemerkungen knüpfen an K. Appels Abrifs der Lautlehre an, die prächtige Beigabe zur Neuauflage der Chrestomathie.¹ So klar in der Darstellung, daß der Anfänger leicht folgen kann, und so erschöpfend, daß der Forscher nichts vermißt, berührt er in knapper Form alle Probleme der provenzalischen Sprache: die Feststellung der Trobadorsprache, geographische und historische Abgrenzung, die grundlegenden Elemente der Sprache, den Wortschatz, die sprachliche Entwicklung unter fortwährender Heranziehung des Atlas linguistique. Ein so vielseitiges und treffliches Buch muß befruchtend und anregend wirken. Es reißt zur

Weiterbearbeitung der Probleme fort.

Der Unterricht in der Reimkunst (S. 3). Die beiden Grammatiken sind nicht nur gar nicht für Provenzalen, sondern auch verhältnismäsig spät. Wir finden seit dem 11. Jahrhundert die überlieferte Schriftsprache und es ist anzunehmen, dass die Dichter diese Schriftsprache ganz schulmäsig erlernten. So gut wir von dem Unterricht, von der "Anlernung" der Joglars wissen, werden auch die Dichter Strophenbau und Sprache studiert haben. Sonst könnte einerseits die Überlieferung der Sprache nicht so feste Form angenommen haben, andrerseits wäre die Wahrung des Eigentums an Ton und Bau nicht möglich gewesen; es hätten doch mehrere Dichter von selbst auf denselben, oft so einfachen, Strophenbau verfallen müssen. Niemand wäre berufener als Appel uns über die Art der Sängerausbildung Aufschlüsse zu geben. Sind doch die Leys d'amors post festum erschienen.

Die Heimat der Trobadorsprache (S. 4). Wenn man bedenkt, dass die ältesten Trobadore aus dem Westen des südfranzösischen Sprachgebietes stammen, und dass ein so beträchtlicher Teil der lautlichen Eigenheiten der Trobadorsprache nicht in der Gallia Narbonensis bodenständig ist, wird man sich wohl der Meinung zuwenden, dass die Trobadorsprache keine abgrenzbare Heimat hat und dass sie, durch die an verschiedenen Punkten auftauchenden Dichter, von vornherein Elemente aus verschiedenen Gebieten mitsührte, eine Kunstsprache, noch mehr als das Italienische, wie Appel selbst es ja so vortrefslich S. 16/17 darstellt.

<sup>1</sup> Provenzalische Chrestomathie mit Abriss der Formenlehre und Glossar. Ergänzungsheft: Abriss der Lautlehre. Reissland, Leipzig 1918.

Die Entwicklung von a + i (S. 35, 38, 87). Gegen aure, paire und alle ähnlichen, lai, çai, sai (< sapio), -ai im Futurum, steht -eira < aria, cantei. Cantei erklärt sich ohne weiteres als Anlehnung an vendei. Dass Ai < habeo durch Einfluss von as, a aus ei wieder ai geworden, erscheint um so unwahrscheinlicher, als derselbe Vorgang sich beim Futurum auch hätte abspielen müssen, dies doch aber nur ganz ausnahmsweise belegt ist. Dass vorakzentisch ai > ei (leissar) geschwächt wird, kann die Erklärung für ei, sei in vorakzentischer Stellung geben. So bleibt nur -eira ungelöst. Wenn übrigens -iera-Formen (auquiera S. 38) analogisch zum Maskulin gebildet werden, ist auch maniera, carriera keine besondere Entwicklungsform von -aria; hatte man -iera einmal gebraucht, so konnte es leicht auch auf Stämme übertragen werden, die kein Maskulin neben sich haben.

Das prothetische e (S. 43, 57) gehört eigentlich nicht in die provenzalische Grammatik, da es ja schon in der Appendix Probi belegt ist (46 Izofilus). Dieser Vorschlagslaut scheint mit lässiger oder straffer Aussprache nichts zu tun zu haben. Sein frühes Auftreten im Lateinischen läßt auch die Annahme abweisen, daß es von dem vorhergehenden Auslaut abhängt. Wir haben keine Anhaltspunkte für so nahe Wortbindung im 3. Jahrhundert. Daß es aber zur Zeit geringerer Worttrennung nur nach konsonantischem Auslaut ganz hörbar war, ist begreiflich, weil es nach vokalischem eben mit diesem verschmolz; umgekehrt beweist Angleichung der vorkonsonantischen Schreibung an die vorvokalische nicht, daß kein e vorhanden war. Da es schon in der Zeit auftritt, in der sci = ski lautete, brauchte escien u. ä. nicht erwähnt zu werden.

aire — agre (S. 65/66). Es leuchtet nicht ein, warum Appel irgendwelche Bedenken hat, agre als mundartlich verschiedene Form neben aire zu stellen, da ja das Paar negra, neira erwünscht zur Seite steht.

anar. Die Fortschreitung von inde > enne, das Vorhandensein von enilhar neben endilhar (S. 68) könnte einen Beitrag zur Erklärung von anar abgeben. Nicht zu übersehen ist wohl der Systemzwang: Konj. 1. 3. \*and > an, woran sich wohl zunächst 6. anen angeschlossen haben wird, und dem dann die anderen -e-Formen folgten. Vom Konjunktiv aus müßte sich der d-lose Stamm weiter verbreitet haben.

des, deis (S. 87). deis erklärt sich leicht, wie des, aus de ex; es ist die vorvokalische Form, des vorkonsonantische (vgl. ZRPh. XXXII, S. 674); die von Appel angeführte Form deus hingegen geht wohl auf ipse zurück, und es bleibt, bei der Seltenheit der Form, noch zu untersuchen, ob nicht ein begrifflicher Unterschied zwischen deis, des einerseits, deus andrerseits festzustellen ist.

duc (S. 76). Die Erklärung von duc < duc-s ist wohl nur denkbar über \*duc's. Wäre das Wort rein aus der schriftlichen

Überlieferung übernommen, so hätte wohl sicher dux zu dus geführt. Da das Mittel(griechisch)lateinische duca kannte, ist von da aus die Veränderung zu maskuliner Endung leicht möglich; sie kann in der Zeit stattgefunden haben, in der der Vokal der Auslautsilbe zu verstummen begann, so daß eine Entwicklung des c [u > g nicht mehr eintreten konnte.

duire (S. 100). duire muss seine Bedeutung "unterrichten" nicht durch Kreuzung mit docere erhalten haben. "Führen" lässt doch die Übertragung ins Geistige ohne weiteres zu: duit "unterrichtet > bewandert, erfahren, klug".

embriac (S. 43). Die Entwicklung von ebriac > embriac muß nicht über 'briac usw. gegangen sein. Sie dürfte auf die emphatische Aussprache des Schimpfens zurückgehen, und diese kann die Verstärkung des Konsonanten auch unter Beibehaltung des ebewirkt haben: \*ebbriac (vgl. südit. dracco). Dieses \*ebbriac wird einerseits zu embriac, andrerseits zu ubriac. Die Emphase, mit der der Labial gebildet wird, der die erste Silbe charakterisiert, bewirkt ja Stärkung der Lippenartikulation.

et (S. 70). Wenn et mit seinem t-Auslaut nicht als Latinismus aufzufassen ist, gäbe es noch eine Erklärung durch verstärkte Aussprache in emphatischer Verwendung, wobei et "auch" bedeutet: Et tu. Auf dieselbe Weise müßte auch met-eis verwendet worden sein.

quez und az ziehen ez, oz nach sich, ed und od aber qued, ad, die mit ihren lateinischen Vorfahren gar nicht in geschichtlicher Kontinuität zu stehen brauchen, aber an den latinisierenden Schreibungen natürlich eine Stütze gefunden haben können.

stattfand; 3. die Entwicklung c'r > ir, wo spätere, aber doch noch lateinische Synkopierung anzunehmen ist, die das c auf der oben geschilderten Artikulationsstufe antrifft. Es ist allerdings möglich, dals die eigentliche volkstümliche Form von facere die Kurzform far war, da das Futurum fast nur mit diesem Stamm gebildet ist, wobei von einem vorakzentischen Wandel des ai > a nicht gut die Rede sein kann; vgl. dagegen plairai veirai, plairia veiria usw.

fulzer (S. 79). Dass colhis neben fulzere steht, ist kein Widerspruch. Die Entwicklung  $ig^i > j$  ist sehr alt, colgo, coljis eine sehr alte Synkope. Hingegen ist fulgur erst später zu \*fulger geworden.

ier (S. 34) kann aus autrier entstanden sein: autre er > autr² er > autr² er.

isla, ilha, ila (S. 67). Sind meiron, preiron < s'r volkstümlich entwickelt, so ist nicht isla die volkstümliche Hauptform, sondern ila, bzw. ilha. Isla stellt die gelehrte Erhaltung vor, iscla eine aus dieser wiederum volkstümlich entwickelte Form, also die zweite Entlehnung.

jau < gaudius (S. 56) müßste eigentlich jaug lauten. Nun könnte man die Dissimilation begreifen; vielleicht ist das Wort eine Kontamination aus joi + gaug?

nec (S. 103). Nec mus nicht Kürzung aus negat sein. Es kann auf nego zurückgehen, vgl. afrz. espoir; tener nec = im "Ich verweigere", halten, daher: nicht geben, nicht zeigen, zurückhalten, verbergen. Ebensowenig mus vol aus voler gekürzt sein, vgl. afrz. vueil.

posc (S. 36). Da eine Form \*poisc, wie es scheint, nirgends vorhanden, ist die Annahme von \*pois + Inchoat. -sc ein Umweg. Der Verlust des i-Bestandteils bleibt unerklärt. Possum > \*pos + Inch. genügt. Allerdings ist hiermit für das Südfrz. eine andere Grundlage geschaffen als für das Nordfrz., da aber das Italienisch-Katalanische die Grundlage possum haben, erscheint hier wie in so vielen Fällen der Zusammenhang nach Süden und Osten stärker als der nach Norden. Wenn posc > puesc wird, braucht eben gar keine palatale Einwirkung vorzuliegen, vgl. loc > iuec u. a. Daher wird man mit Appel den Ansatz \*tropio > trop, truep auch ablehnen.

quecs (S. 95). Zu "vollkommener Metathese" zählt Appel die Fälle: visquet, nasquet, tescut, quecs (woraus Abl. quec), tasca. Dazu wäre zu sagen: quisque musste \*quesc ergeben, woraus sich im Rektus durch Dissimilation quecs entwickeln konnte, um so mehr als quidque > quec wurde. Visquet und nasquet sind durch doppelten Systemzwang entstanden, indem sie vor ihrer Angleichung an das schwache Perfekt dem -ui-Typus zugeschlagen wurden; \*nacsui usw., neben \*iacui, wird wohl durch das Vordrängen des Perfektelements -cui zu \*nas-cui usw. geworden sein, so das von

einem rein phonetischen Vorgang nicht recht gesprochen werden kann. Dieser dürfte nur bei tasca vorliegen. Hier handelt es sich um ein Wort der Beamtensprache, das verballhornt wurde.

rabatz (S. 101). Rabatz soll eine Kreuzung von gelehrtem rapaz + rabia sein; rabatz entspricht aber ganz dem aus rapace zu Erwartenden, und die Bedeutung ist wohl auch volkstümlich.

sosbellir (S. 99). Sosbellir statt sebelir ist nicht gut auf eine Stufe zu stellen mit wirklichem Präfixwechsel wie e- und esvanezir u. ä. Es liegt vielmehr eine Wortkreuzung mit sotz vor, dessen Begriff so nahe liegt.

solzcavar (S. 99). Bei solzcavar, solzlevar statt sub cavar u. ä. liegt ebenfalls kein Präfixwechsel vor, vielmehr ist es eine Neubildung nach altem Muster; es ist eben die herrschende Form solz statt sob eingesetzt.

#### Zur Synkopierung.

Die Lehre von der Synkopierung sollte für das Provenzalische nie absolut gefasst werden; der Vokal, der nicht schon in vulgärlateinischer Zeit synkopiert ist, fällt nur nach Massgabe der ihn umgebenden Konsonanten; nicht alle Konsonantengruppen werden gebildet; der expiratorische Druck ist nicht stark genug, größere Widerstände zu überwinden. Daher ist von vornherein die Synkopierung von masticum, toxicum gar nicht zu erwarten, und ihre Entwicklung zu mastec, toissec ist die einzig sprachgemäße. Sie sind nicht gelehrt (vgl. dagegen Appel S. 51). Ebensowenig forfetz < forfices. Die Entwicklung war: \*mastegu > \*masteg > mastec; nur die Form mastegue ist halbgelehrt. Die Hinweise auf das Französiche sind nur für die ältere Synkopierungsschicht fruchtbar. Dann gehen ja die Wege der beiden Sprachen gerade in diesem Punkt ganz selbständig, denn das Französische erhöht noch seine Synkopierungskraft; es überwindet den Widerstand, den die Gruppe v-n(d) dem Verlust des Schallgipfels entgegensetzt und synkopiert \*Estievene, \*tievede zu Estiene, tiede; dies ist dem Provenzalischen ganz fern und alle derartigen Proparoxytona werden durch Abfall der letzten Silbe gekürzt: Esteve, tebe, jove, ome, rafe usw. Von den zwei Erklärungen, die Appel für sopta versucht, ist der von subitanu über \*sob'danu > \*sopdanu usw. die andere über \*sob'tanu > sopta (S. 49) unendlich vorzuziehen. Das Provenzalische hat hier die älter synkopierte Form als das Französische. Es liegt auch keine Veranlassung vor, für das Provenzalische die Form \*mediu usw. > metge anzunehmen, die M.-L. für das Französische aufstellte, da ja, wie Appel S. 50 nachweist, c > g wird und erhalten bleibt.

Es ist zwar möglich, daß nivol Neubildung aus niul, frivol aus freul, avol < aul (S. 50) ist, es entspricht aber nicht den provenzalischeń Synkopierungsverhältnissen, angel < angle anzu-

nehmen, weil eine so gewaltsame Kürzung im Provenzalischen nicht vorkommt. Und wie sollte parvol nicht lat. ü fortsetzen?

Die Doppelformen poble-pobol, colpable-colpavol deuten auf doppelte Entlehnung. Die Entwicklung Jacobus > \* Jakh > Jacme ist nicht überzeugend (S. 51, 60, 85). Nicht nur aus dem schon früher erwähnten Grund, dass die Voraussetzung für eine solche Synkopierung fehlt, sondern weil it. Giacomo, span. cat. Jaime den Wandel von b > m auf weitem Gebiet zeigen, und zwar vor bezw. unabhängig von der Synkopierung. Für das Provenzalische würde die Erhaltung des c eine sehr späte Synkopierung bedingen, sonst hätte doch c>i werden müssen. Je später die Synkopierung aber angesetzt wird, um so ausgeschlossener ist Kürzung zwischen k und b. Es leuchtet auch nicht ein, warum Appel zugleich Ausfall des zwischentonigen und Abfall des auslautenden Vokals annimmt, ein Vorgang, den wir eigentlich nie finden, wenn nicht der erste Konsonant der neuen Gruppe L, r oder die neue Verbindung s + Verschlusslaut ist; vgl. clerc, colp, post < positu, wobei aber niemand übersehen wird, dass diese Wörter erst Paroxytona und dann erst Oxytona wurden. Aus \* Jachu wäre aber \* Jaihu, bezw. \* Jaimu und dann einsilbiges \* Jaim entstanden. Die Entwicklung des Namens ist wohl die: Jacobus > \* Jacovus 1. > frz. \* Jacvus > Jac(q)ues; 2. in allen weniger kräftig synkopierenden Gegenden ist \* Jacovo zu Jacomo und von da weiter einzelsprachlich verändert worden.

Ebenso wenig entspricht der provenzalischen Synkopierungsgepflogenheit die Annahme, dass -ent, -unt zu -nt gekürzt und dann mit neuen Schallgipfeln versehen worden wären (S. 53). Analogische Ausgleichungen erklären das Schwanken zwischen a-e-o zur Genüge. So ist auch merçe über  $m_{\zeta}c\dot{c}>m_{\zeta}c\dot{c}>0$  zur Genüge. So ist auch merçe über  $m_{\zeta}c\dot{c}>0$  merçe (S. 41) nicht ganz wahrscheinlich, weil der expiratorische Druck im Provenzalischen nicht so groß ist, als dass ein Schallgipfel zwischen  $m-r_{\zeta}$  unterdrückt und eine dem Provenzalischen so ganz unübliche Konsonantengruppe gebildet worden wäre. Die Synkopierungserscheinungen für zwischenakzentige Silben geben hierzu keinen Beleg; und die Kürung der Vorakzentsilbe ist nie so durchgreifend wie die der zwischenakzentigen. Daher ist auch die Erklärung von formatge > fromatge (S. 94) u. ä. über frmatge nicht überzeugend.

### Zur u-ti-Frage.

Mit wohlerwogener und besonders für den Anfänger höchst wohltuender Knappheit und Übersichtlichkeit ist der Stand der  $u-\ddot{u}$ -Frage vorgeführt. Gerade diese Knappheit zeigt den Wert der Beweisstücke hüben und drüben unverhüllt. Die Beweise für  $\ddot{u}$  sind im Ganzen anfechtbarer als die für u.

1. Die moderne Aussprache ist keineswegs beweiskräftig für die alte. Wer wollte aus dem Deutschen des 19. Jahrhunderts auf

die Aussprache im 13. Jahrhundert einen Schluss ziehen? Dass also im Neuprovenzalischen fioc, miolo usw. gesagt wird, kann zwar als Beweis für yo in einer früheren Zeit gelten, aber dieses yo muss nicht ins 12, Jahrhundert reichen. Und einen eindeutigen Beleg für das Alter der Aussprache yo haben wir ja nicht.

- 2. Der Wechsel von u und i begegnet uns im Lateinischen bei monimentum—monumentum, dicumus—dicimus u. ä., ohne daß wir uns veranlaßt sähen, für das Lateinische ein [y] anzunehmen. Im Provenzalischen ist weder cominal noch monimen altvolkstümlich entwickelt, die Silbe zwischen m-n würde sonst synkopiert. Der Wechsel von tizon und tuzon muß nicht durch den Palatalklang des u hervorgerufen sein. Er kann auf dem Gleichklang der begriffsähnlichen Wörter fum, busca, curajoc, bufa-tizon beruhen; und diese begriffliche Beeinflussung würde den Beweiswert des u-i-Wechsels auch dann schwächen, wenn die angeführten Wörter sicher mit [y] gesprochen worden wären.
- 3. Von den Wörtern, deren primäres  $\vec{u}$  vor sekundärem  $\vec{u}$  in i ausweicht, ist niu nicht beweiskräftig, weil es keine selbständige Entwicklung aus nube sein muß. Die Reihe nube > \*nuve > \*nyve > \*nyu (= trabe > trau) ist an sich nicht ganz einleuchtend, denn sie setzt voraus, daß die Palatalisierung des u vor der Vokalisierung des v stattfand. Sonst wäre ja aus \*nuu > \*nu geworden: Damit wäre die Entwicklung des [y] in das allerfrüheste Mittelalter zu setzen. Niu kann sich aber leicht an niula gelehnt haben, das aus \*nibula regelmäßig entwickelt ist.

Von besonderer Wichtigkeit ist natürlich die Gruppe u+l. Es ist auffallend, dass die beiden landläufigsten Wörter für  $\overline{u}l: cul$  und nul ihr l nicht vokalisieren und ihren Vokal unverändert behalten. Man könnte auch mul herstellen, denn muol ist in der provenzalischen Literatur nur in dem Livre de l'Espervier belegt, so wie muola (vgl. Levy, Supplementwörterbuch). Im Provenzalischen war bei der Vokalisierung des l offenbar der nachfolgende Konsonant und außerdem der vorhergehende Vokal von Einflus.

Das l vokalisiert am leichtesten vor Zahnlauten; vor Lippenund Gaumenlauten bleibt es meist erhalten (Alba, balma, colp,
polgar, polvera usw.). Es scheint aber, dass auch vor Zahnlauten
die Vokalisierung des l fast ganz unterblieb: soltar, soltz,
tolre, tolzan, tolta, poltz, pols (pulvis), polzin, oltra, molre, molsoira;
molt wird häusiger mot oder mon als mout; golsa, foldat, escolta,
coltre, coll (kultiviertes Land), bols, bolsa usw. Gewiss stehen ihnen
Wörter gegenüber, die auch ou-Formen haben, aber keine, die
nur ou haben. Wenn dous, dousor, avoutre vor ihren l-Formen
großes Übergewicht zeigen, so ist sicherlich der Entwicklungsgang
der Trobadordichtung vom NW. des Sprachgebietes aus dabei maßgebend. Sie gehören dem nördlichen Sprachtypus an, wie joi.

Das auslautende *l* vokalisiert nach *a (tau, mau)* oder *e (ceu)*, nicht nach *o (cabrol, ajol,* vgl. dazu Appels Bemerkung S. 75). Wenn *vil* nicht *viu* wird, könnte bewußte Ausweichung zu *viu < vivu* vorliegen, denn *viutat* ist vorhanden.

Nach  $\bar{u}$  haben wir nuls, nus, obl. nur nul (neben tau!), espulgar, ensult, consult, cogul, cul, culvert und cuvert, mul.

Die Durchsicht des Reimwörterbuchs bei Donatz zeigt unter -us kein l-Wort, unter -uls: culs, nuls, coguls, sauls; unter -eus kein -l, daneben aber eine große Reihe -els-Wörter; unter -ius kein -l, die -ils-Wörter sind gesondert; unter -ous "larg o estreit" kein -l (übrigens alle mit o), daneben eine stattliche Reihe von -ols larg und -ols estreit. Nur bei -outz ist dieser Parallismus unterbrochen; die Reihe der -oltz-Wörter ist zwar bedeutend größer, immerhin sind daneben auch -outz larg und estreit (z. T. die gleichen Wörter in allen drei Reihen, nämlich moutz und seine Komposita zu molere); volz neben voutz, solz neben soutz Fisch- oder Fleischbeize, solz neben soutz < solutus, tolz neben toutz < toltus, sodass mit -ou allein nur doutz dulcis (vgl. oben), estoutz < stultus, moutz < multos; coutz (paries), Moutz quidam Fluvius¹ da steht. Dagegen ist polz pullus, polz pulices nur mit l angesetzt.

Appel erwähnt die bekannten Ausweichungen des sekundären u nach i (S. 75). Dazu könnte man auch cuivert stellen, das in die nordfranzösischen Entwicklungsgepflogenheiten nicht einzupassen geht, aber aus einem Grenzgebiet stammen kann. Sollte nicht piusel piutz auch daher zu erklären gehen? Man müsste als Ausgangspunkt nicht piusel, sondern piusela, piuselatge annehmen. Nämlich so: pulzella, das ja öfters belegt, in der dichterischen Sprache aber durch piusela überdeckt wurde, entwickelte sich in einem der Gebiete, wo sekundäres u > i ausweicht, zu \*puizela; dieses wurde aber durch Einwirkung von piu in piuzela verändert. Das Maskulin folgt. Von einer Vergewaltigung der Bedeutung kann nicht die Rede sein; piuzela bedeutet ausdrücklich das jungfräuliche Mädchen, die Unberührte, Reine, vgl. die Gegenüberstellung von pieuzela und corrompuda im Livre de Sydrac (Raynouard): la corrumpuda a lo cami tot ubert, la pieuzela a lo cami tot claus, und die übertragene Bedeutung, z. B. Folquet de Lunel: so cors de totz mals piussel usw. Die Jungfrauschaft als heiligen Stand anzusehen, die Unberührtheit der Heiligkeit gleichzusetzen, lag der damaligen Zeit. Der spontan sich ergebende lautliche Anklang konnte zu einer Umstellung führen, die allgemein aufgegriffen wurde. Für piutz, piuze liegt um so weniger Grund vor, an einer semantischen Einwirkung von piu Anstoss zu nehmen, als die damalige Zeit zwischen Mönch und Floh allerhand Ähnlichkeiten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Dict. Topogr. Basses-Pyrenées findet sich Moutou, Flüsschen, das in Gave d'Olérón mündet, in Dordogne Moutine, Nebenfluss der Dordogne; der Name scheint kein Etymon zu haben, das lenthält; er dürse eher auf movitu zurückgehen.

herausfand: braune Erscheinung, Aufenthalt bei Frauen, Blutsaugen. Die an sich so geistvolle Erklärung Meyer-Lübkes für piuzela<sup>1</sup> hat nämlich gegen sich, dass sie eine sehr alte Entwicklungsreihe voraussetzt, da

$$\begin{array}{c} \mathbf{I} \ u > [y] \\ \mathbf{II} \ l > u \\ \mathbf{III}[y] > i \end{array}$$

geworden sein muss. Aber die Vokalisierung des / ist im Provenzalischen später als die Diphthongierung, vgl.

Also keine sehr alte Erscheinung, und wie oben gezeigt wurde, ist die Vokalisierung des l nach u (bezw. [y]!) überhaupt nicht ohne weiteres als altprovenzalisch anzusetzen. Die gleichartigen Erscheinungen aber, kyu, miol u. ä. sind um viele Jahrhunderte von piuzela getrennt, das ganz vereinzelt dasteht, während die Entwicklung von altem iu > ieu unter oder vor dem Akzent mehrfach zu verzeichnen ist (vgl. Appel S. 39). Es bleibe übrigens nicht unerwähnt, das piu selbst in der Form pieu nicht belegt zu sein scheint und das das iu in piuzela einsilbig ist.

Die Entwicklung des u > [v] ist andrerseits, wie kürzlich von Gamillscheg (ZNSL 1919) nachgewiesen wurde, an Bedingungen geknüpft, die zu verschiedenen Zeiten vorhanden sein können. Die Palatalisierung des u im Diphthongen findet, wie dort fein beobachtet wird, nur dann statt, wenn das u der akzentuierte Bestandteil des Diphthongs ist. Damit ist nun gesagt, daß im Provenzalischen u nur dort zu [v] wird, wo es dem ersten Bestandteil des Diphthongs entspricht, denn das Provenzalische hat fallende Diphthonge und wenn wir nicht mit Sicherheit wissen, ob die Trobadore [v]n, c[v]l oder m[v]ol sagten, so müssen wir als sicher gelten lassen, daß sie nicht a[v]t, ce[v], do[v]s aussprachen, da diese Diphthonge bis auf den heutigen Tag noch au, eu, ou lauten.

Ein Beitrag für die Stütze der [y]-Aussprache, der bei Appel übersehen ist, wäre noch anzuführen: die Kürzung des ui-Diphthongs in u: uis > us, tuit > tut, cuida > cuda u. a. So wird auch pues > pus gekürzt. Diese Erscheinung wäre noch besonders leicht begreiflich, wenn es sich um [y]i handelte.

Die Beweisreihe für die Aussprache u zeigt folgende Lücken:

<sup>1</sup> Zur Gegenpartei Meyer-Lübkes in der piuzela-Frage gehört auch E. Jacoby; allerdings wenn sie (Geschichte des Wandels von u > y S. 5) angibt, pulice wäre erst auf der Stufe \*pulige synkopiert worden, so ist das ein Irrtum, da ja ce nicht zu ge wurde.

- a) Nicht nur die Leys, die besondere Rücksichten auf Catalanen nehmen, auch Donatz Proensals und Rasos, die für Catalanen und Italiener schreiben, machen nicht auf die andere Aussprache des u aufmerksam.
- b) Sie erwähnen bekanntlich keinen Unterschied zwischen u und den Diphthongen au, eu usw. - dies mussten sie nicht gerade tun, da ja die Voraussetzungen, die sie bei dem Leser stellen, andere sind, wie wir am besten an der bekannten Belehrung über die Schreibung com-non usw. (vgl. unten) sehen können. Wohl aber mussten sie auf den Unterschied zwischen uo und ou, oder zwischen den beiden u in ueu, uou aufmerksam machen, wenn er vorhanden war, vgl. dagegen Leys I, S. 20, die Beschreibung der Diphthonge, wobei für cuy und viu kein Unterschied angegeben wird, oder der Triphthonge wie buou.

Die unter c) angeführten Wörter com-cum, ponh-punh, morir -murir zeigen nicht nur Wechsel in der Schrift, sondern doch wohl vorakzentischen Wandel von o > u, der dann durch Systemzwang natürlich auch in die akzentuierte Silbe dringt. Dieses u war wohl niemals [y]. Solcher doppelförmiger Wörter gibt es viele: melhor-melhurar, joglar-juglar, cochar-cuchar, jontajunta, cubit-cobe (begehrlich), cumin-comin, coput-cuput (nprov. coupu, hohl); Leys III, 4 warnen vor dem Barbarismus, statt ponh -punh, statt onh-unh, bolh-bulh zu sagen. Danach müßten wir lernen und lehren, dass das u im Provenzalischen zwei ganz verschiedene Werte hat: murir, buf, duptar, burlar und alle Fälle, in denen o und u wechseln, müssen eben u gesprochen werden, cul, un, nul, mur usw. hingegen mit [y]. Wie soll man aber uzular sprechen = lat. ŭlŭlare, nach Ausweis des frz. hurler usw.  $\bar{u}$ lulare? Mit zwei [y] oder nur das erste u als [y]? Dazu das "ablautende" *idolar*, welches uns darin bestärken könnte, dass das erste u = [y], aber auch, dass das zweite u = uwar. Und wie soll man piuze sprechen? Nach Massgabe der andern Wörter mit l < u mit fallendem Diphthong, also u: pi'uze, pi'uzela, pi'utz, oder mit steigendem und nach Massgabe der -utz-Wörter pi[y]tz? Und die Leys, die so eindringlich vor der Verwechslung der vocals plenisonans und semisonans warnen (I, 18), verlieren hierüber keine Silbe.

Eine weitere Schwächung der [y]-Theorie ist die Stelle Leys I, 14 über die Schreibung der unitas mit i, nicht mit v, obzwar dies der Aussprache nach besser passen würde, aber wegen der Gepflogenheit, v für die Zahl 5 zu verwenden. Wäre [y] gesprochen worden, hier hätte sich eine Gelegenheit geboten, die Verschiebung mit dem ähnlichen Klang zu erklären.

Eine weitere Stütze für die u-Aussprache, die Appel übergeht, ist, dass die verkürzten z-Formen (vgl. oben S. 91) im Girart mit u reimen (vgl. Appels Anhang): tus (tussire) : plus :

pertus.

Ein wichtigeres Beweisstück für die u-Aussprache ergibt sich aber aus der Durchsicht des Donatz. Es ist m. W. nie bewertet worden. Donatz gibt sich die größte Mühe, neben a, e, o estreit und larc auch u estreit und u larc aufzustellen, kann nun aber beim besten Willen keine Unterschiede finden. Er gibt ura estreit (Suffix -ura, pura und melhura); ura larg (Suffix -ura, pura, dura u. a.), z. T. also gleiche Wörter. Wichtig ist indes melhura, 1 denn melhurar und die andern erwähnten Wörter hatten und haben sicher u, und wenn sie im Reim zu pura, dura angeführt werden, so spricht dies für u auch bei diesen letzteren. Unter -urs wird angegeben: rancurs, tafurs. Tafur verwendet Raimon Vidal im Castia-Gilos im Reim zu lur (= lor), das sicher kein [y] hatte; Marcabrus aber reimt tafura: figura (App. Chr. 64, 86). Damit scheint das u auch für figura und die -urs-Gruppe im Donatz gesichert. Unter -urs ist noch Surs nomen civitatis. Gemeint sein kann Saint-Sour (Drôme, Dordogne), nach dem in Perigord verehrten Einsiedler Sorus.

Unter -urcs ist außer turcs nur burcs nomen civitatis. Dict. Topogr. bezeichnet zahlreiche Bourg in Gard, Dordorgne, Drôme, Basses-Pyrenées, Mistral in Gironde und Ardèche. In Dordogne gibt es ein Le Bur (conune de Villae), ohne Hinweis auf ältere Formen. Für Bourg in Gard ist die Schreibung Bourgas 1127 belegt. Die altprovenzalische Form borcs ist bei Donatz unter -orc estreit (borcs = vicus) belegt.

Unter -uls: sauls salvus.

Donatz gibt -ums estreit: lum, fum, betum, wovon fum in Pyr. Or. noch jetzt u aufweist. -uma fehlt bei Donatz, daher auch das von Meyer-Lübke besprochene pluma und die bei Jacoby verzeichneten brumo. Dem -ums estreit steht kein -ums larc zur Seite.

Unter -uf ist nur chuf, buf, beide sichere u-Wörter.

Das Ergebnis dieser Durchsicht kann nur so lauten: gerade die missglückte Bemühung, auch das u in estreit und larc zu teilen, beweist, das selbst für die seinohrigen Beobachter und pedantischen Schulfuchse ein Unterschied zwischen den verschiedenen unicht zu finden war.

Das Fehlen aller Winke über die Aussprache des u läst sich nun zur Not auch für [y] ausbeuten: der Unterschied der Aussprache von un und buf war so groß, daß kein der Sprache Kundiger zweiseln konnte, welcher Laut gemeint sei, nach dem Beispiel von lum-cum (Leys I, 16): Wie immer man lum aussprach, war es von cum grundverschieden, und Molinier nimmt es als selbstverständlich, daß man ihn verstehen werde.

 $<sup>^1</sup>$  Jacobys Eińwand, das u von melhura sei nur analogisch aus melhurar, vermindert nicht seine Beweiskraft für den Reim.

Wenn allerdings Meyer-Lübke (Mél. Wilmotte S. 380) daraus folgert, man sprach l[y]m - com, so ist das an sich nicht zwingend. Es genügt ja, dass man lum - com sprach. Sehen wir uns aber diese fragwürdige Stelle noch einmal an, so finden wir: "Wo wir in nom, plom, pom und so bei den anderen o setzen, scheint es, als ob wir v setzen sollten, wie man es im Lateinischen tut, und das kann man sehen bei solchen Wörtern: cum, sum. Aber der Gebrauch ist dagegen, denn von jeher ist es üblich, diese Wörter mit o statt mit v zu schreiben. Wir können sie dadurch besser lesen. Aber die Komposita schreiben wir mit u." Danach ist also die Stelle wohl so zu erklären: nom ist nicht non oder nomen, sondern nun-, wie sich gleich danach ergibt: nunciar, cumpromes u. ä. Die Verwirrung, die Moliniers Text hier schwer verständlich macht, besteht offenbar darin, dass er die selbständigen Wörter, von denen Wörter abgeleitet werden, mit Vorsilben gleichsetzt. Für unsere Frage kommt das weniger in Betracht. Er stellt fest, dass man gelegentlich u schreibt, wo man o ausspricht. Wie aber, wenn zwischen sum, buf, un der Unterschied so, buf, [y]n bestand? Selbstverständlich würde man keinesfalls an ausweichende Schreibung denken. Auch im Französischen fühlte man nicht das Bedürfnis, dem Leser in jedem Fall zuhilfe zu kommen. Lesen war eben eine Kunst, die Einzelne hingebungsvoll übten. Aber es ist nicht wahrscheinlich, dass über den zweifachen Wert des v gehandelt wurde, wenn nicht nur u = 0 von u = u, sondern noch von u = [y] zu unterscheiden war. Denn es darf nicht übersehen werden, dass die Komposita, die mit v geschrieben wurden, vielfach ihr vorakzentisches o in u gewandelt hatten, wenn wir nicht etwa anzunehmen haben, dass das vorakzentische u in gewissen Fällen eben gar nicht o geworden war.

Im Hinblick auf diese Dinge entfällt die Beweiskraft eines einzelnen Wortes, das sonst für eine Scheidung von u - [y] herangezogen werden könnte, nämlich cogul. Da es heut cougieu lautet, bemerkt Meyer-Lübke (Mél. Wilm. 386), es muss zu einer bestimmten Zeit cugyl gesprochen worden sein. Da wir nun von vorakzentischem Wandel des o > u in der Trobadorzeit bestimmte Kunde haben, kann schon damals die Zeit für diese Aussprache der ersten Silbe gewesen sein. Um nun nicht zwei u von verschiedenem Wert in demselben Wort zu schreiben, konnte man das erste ausweichend mit o ersetzen. Dagegen spricht aber das schon herangezogene uzular und die Schreibung der Triphthonge, wo man wenn [y] gesprochen wurde, wahllos u für beide Werte ver-

wendete.

Mit größerem Rechte wird man also wohl sagen dürfen, gerade das Fehlen aller Fingerzeige auf einen deutlichen Unterschied zwischen u und y beweist, dass er zu Beginn des 14. Jahrhunderts noch nicht vorhanden war. Sämtliche auf die Palatalisierung des u bezüglichen Beobachtungen stimmen für eine spätere Zeit, sind aber für die Trobadorepoche nicht nachweisbar. Daher muß es mit dem vereinzelten piuzela eine andere Bewandtnis haben, als Meyer-Lübke annahm. Wenn ich in diesem Punkt dem alten Meister und Freund, indem ich ihn innigst und verehrungsvollst begrüße, zu widersprechen wage, so tue ich es nicht ohne schwere Bedenken. Ich erinnere mich eines seiner Kernaussprüche, der den Lehrer und Forscher so ganz zeichnet: "Sie kommen zu anderen Ergebnissen als ich", sagte er zu einem zaghaften Schüler, "— das schadet ja nichts. Sehen Sie nur zu, das Sie mich ganz gründlich widerlegen!" Dieser seiner Hauptbedingung fürchte ich nicht nachkommen zu können.

Wien.

ELISE RICHTER.

# Der Wandel von m'ame zu mon ame und Verwandtes.

Das von Voretzsch, Einführung 1. 2 39 gehegte Vertrauen auf die Möglichkeit, dass gewisse vokalisch anlautende Substantiva unsicheren Geschlechtes wie afaire, ombre, die demnach von altersher neben dem elidierten Possessivum die vollere Form, also son afaire neben s'afaire aufwiesen, auch ausserhalb ihres Bereiches zu einer Verschiebung von s' zu son Anstoss geben konnten, wird herabgemindert durch die Wahrnehmung, dass die Lautgestalt des nom. ses afaires während des Bestehens der Zweikasusflexion niemals von dem Nominativ der hier in Betracht kommenden Feminina übernommen worden ist. 1 So stehen z. B. in den Predigten des h. Bernhard neben dem cas. obl. mon atendue, Ms. T 328, 2; son ascension, 178, 1; mon ainrme, 319, 7 ausnahmslos Nominative wie son uncions, 176, 66; son int:ncions, 361, 35; mon ainrme, 34, 10; 204, 59; 328, 2; Vok. mon amie, 361, 38, und einträchtig nebeneinander ses entendemenz ou son ainrme, 205, 64, also gerade wie in Denkmälern, die den Übergang von s' zu son noch nicht kennen, sich s'ire et ses destorbiers, Cygne 98 oder ses confors et s'esperance, Gr. Chron. I, 235 sich zwanglos zu einander fügen. 2

<sup>2</sup> Beiläufig bemerke ich, dass die überall da, wo ma, ta, sa zu me, te, se herabsinken, anzutreffende Variante men, ten, sen sich gegebenen Falles natürlich auch vor vokalisch anlautendem Femininum einstellt; die unverständliche Zeile Cieus Artus la m'eut sen ensegne, Regret Guill. 3299 wird man freilich durch Einführung von en s'ensegne zu emendieren haben; aber sonst trifft man sen amie, Mont. Fabl. II, 166; sen apertenance, HCap. bei God. VII, 472°; men ame, Gaufrey 307; sen ante, Cout. Namur II, 22.

<sup>1</sup> In der alten Sprache begegnen Wörter von dieser Art genug, um die von Voretzsch gemeinte Mitwirkung derselben bei dem Wandel von m'ame zu mon ame immerhin einigermaßen begreiflich erscheinen zu lassen. Freilich würde ich enfant und hoir streichen, doch denke ich noch an aé, aigle (aille), isle, olive, ombre, ongle, ordre, orislambe, ost. Der Regret Guillaume, der ersten Hälste des 14. Jahrhunderts angehörig, kennt noch nicht den neuen Typus, eine Tatsache, der auch nicht mon ævre 4 widerspricht, da hier gerade wie in mon ævre, Mont. Fabl. II, 202 neben s'ame II, 205 ein früher Beleg für den im 16. und 17. Jahrhundert von H. Estienne, Précellence 1, 2, 35 und dem Art de bien parler françois 346 gemeldeten Geschlechtswechsel vorliegen kann. Dass dabei ouvrage im Spiel gewesen sei, wird man um so williger einräumen, als umgekehrt ouvrage im 16. Jahrhundert das Geschlecht von æuvre annimmt und in der Volkssprache noch heute sesthält (s. la pauvre ouvrage, G. Sand, Compagnon I, 188; l'ouvrage faile, Richepin, La glu 48; de la bonne ouvrage, Montépin, Dame de pique II, 301; toute l'ouvrage, Marni, Fiacres 17).

Dasselbe Bedenken richtet sich auch gegen die von Herzog, Zs. f. rom. Phil. XX, 84 ff. vertretene und von Forschern wie Tobler, Versbau 5 59 Anm.; Meyer-Lübke, Hist. Gram. 195; Nyrop, Gram. hist. II, 388 anerkannte und von Rydberg, Rom. Jahresb. VI, I, 257 wenigstens nicht angezweifelte Annahme, dass der Ersatz von m'ame durch mon ame durch den Gleichklang von bonami bonamie u. dergl. 1 veranlasst worden sei. Ich lehne Herzogs Deutung aber auch deswegen ab, weil es mir nicht einleuchtet, dass die hier auf Grund einer zufälligen Lautähnlichkeit angenommene Fernewirkung so weittragende Folgen innerhalb der morphologischen Entwicklung einer ganz verschiedenen Wortklasse gezeitigt haben sollte. Aber auch Voretzsch, der sich ebenfalls nicht mit Herzogs These befreunden kann, vermag ich nicht zuzustimmen, wenn er an seine soeben berührte Äußerung über s'afaire und son afaire die Bemerkung knüpft, dass man son afaire und danach dann son ame vor s'afaire, s'ame "wegen ihrer volleren Form und größeren Ausdrucksfähigkeit (besonders bei Gegensätzen son afaire - mon afaire)" bevorzugt habe. Dieser Auffassung sei der schon im Archiv f. n. Sprachen CV, 449 kurz von mir begründete, hier in erweiterter Bestimmtheit wiederholte Satz entgegengehalten, dass die proklitischen oder vorkommenden Falles auch enklitischen persönlichen oder possessiven Fürwörter, auch wenn ihr Vokal von der Elision betroffen wird, sehr wohl in der Lage sind, als Ausdruck gegensätzlicher Beziehungen zu dienen, d. h. eine Art Akzent auf sich zu nehmen. freilich nicht derartig, dass, wie es im Deutschen der Fall ist, die Betonung an ihnen dynamisch vernehmbar würde, sondern vielmehr so, dass sie nur logisch oder gefühlsmässig empfunden wird, indem der sinnliche Ausdruck des gewollten Gegensatzes lediglich an der jeder der einander gegenübergestellten Wortformen eigenen verschiedenen Lautgestalt (me, te, se usw.) haften bleibt und nur so. ohne Aufwendung einer physischen Kraft, im Bewußtsein zustande kommt und dem Verständnis eingeht, und zwar war dies zu allen Zeiten der Sprachen so der Brauch. Aus der Fülle der Erscheinungen sondere ich hier in übersichtlicher Anordnung eine kleine Anzahl möglichst verschiedenen Sprachperioden angehöriger Fälle aus. 1) Personalpronomina: a) ohne Elision: Et quant je ris, je lo voi rire, Et quant je sopir, il sopire; Quant je plorois, plorer lo voi, Flor. Lir. 1677; je ne la connais pas, elle ne me connaît pas, Pailleron, Cabotins I, 5; agis, comme il "te" plaira, et non pas comme il "leur" plaira, Merejkowski-Sorrèze, Mort des dieux 152; mes parents ne sont plus là pour se défendre, ni me défendre, Toudouze, Miroir tragique 228; so auch en und y: Sa mine, son geste, sa contenance et son entretien le faisoient assez connoistre, car il est bien plus difficile d'en changer que de vestement, Furetière, Rom. bourg. 35; Gaston erhält von einem Diener, dem er ein gewisses Tun ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Parallelismus belami belamie scheidet für Voretzsch, a. a. O., und wohl auch für Meyer-Lübke, a. a. O. als Beweismittel überhaupt aus.

bietet, die Antwort: Sans doute. Mais comme je suis à M. le duc. je dois d'abord y obéir, Lavedan, Le bon temps 164; Dans aucune maison de Tours on ne prenait du café aussi bon que celui qu'il venait d'y déguster, Balzac, Curé de Tours 200. b) mit Elision: Oui m'aime aime mon chien, Prov. Vil. 159; Si vous eussiez autant congneu mon bon chien comme j'ay, CNouv. Nouv. Nr. 94; Je l'ayme bien, mais el ne m'ayme mie, RCollerye 16; Cette grande actrice a longtemps habité la ville que j'habite, GSand, Pauline II, 200; Rose Benoist les aime et ils l'aiment, A. France, Pierre Nozières 46; Tu ris! j'aurais voulu t'y voir, Daudet, Petit Chose 160; T'humilier c'est m'humilier, Bourget, Emigré 134; volkstümlich Ça me fera plaisir d' vous faire plaisir en m' faisant plaisir, Marni, Fiacres 20; Pourquoi m'dites vous ça plutôt qu'à l'autre, Gyp, Petit Bob 240; V'là c'que j'serais maintenant (ich), Maupassant, Contes de la Bécasse 216; oder mit zu te abgeschwächtem tu: J'en ai plus fait en un an que t'en feras pendont toute ta vie, Drault, Carnet 184; Chacun sa place, ma fille; l'as ta cuisine, j'ai ma salle, Maupassant, Contes de la Bécasse 126. c) Auch enklitisches unter denselben Verhältnissen auftretendes je ist nicht fähig, einen dynamisch wirksamen Ton auf sich zu nehmen; dies zeigt α) der Reim: Il m'avoit prins pour serviteur, Je l'avoys prins pour mon refuge; C'estoit mon tuleur, curateur, Mon zélateur, gubernateur; J'aymasse trop mieulx que ce fuz-je (dass ich an seiner Stelle gestorben wäre), RCollerye 158; B) das Eintreten der Elision vor Vokal: der Krieg m'a fait perdre tamaint mouton — Aussi ai je et tamaient aigniel, Froiss., Poés. II, 332, 22; Be déa, Riflart, di moy es tú-ce? Or as-tu bien teste d'autruce, Ce suis jeou ce ne suis-je pas, Jub. Myst. II, 71, und so ist denn ein Zweifel über die Betonung in gleichartigen aus Prosatexten entnommenen Gefügen nicht mehr erlaubt: Vous le savez-bien, dit elle, et aussi fais-je, C. Nouv. Nouv. Nr. 30; Vous suivrai-je ou me suivrezvous, Rosny, Corneilles 80; Pourquoi donc aurais-je pitié des autres, Montégut, Rue de Martyrs 98. Sollte es geboten erscheinen, auf Grund eines umfänglicheren, reicher gegliederten Materials auf den Gegenstand noch einmal zurückzukommen, so würde mancherlei über die Möglichkeit einer dynamischen Betonung von je, le, ceund die dabei zutage tretende Qualität des auslautenden a hinzuzufügen sein; dabei dürfte ein Hinweis auf die Tatsache nicht vergessen werden, dass auch gewisse proklitische Partikeln wie ne, que (in ne-que) oder die Konjunktion si altfrz. se auch im Falle der Elision logisch betont sein können, wie z. B. in S'ainssy le font, Dieu tout pardonne; S'il ne le font toute personne . . . leur maulz sera, Jub. Myst. I, 296; Un tel, par exemple, est un homme d'honneur seulement s'il se sépare de sa femme; tel autre sera un homme, s'il ne s'en sépare pas (wo ne kursiv gedruckt ist), Rev. bleue 8 oct. 1904, 454, und mit Elision Vous avez tout ce que je n'ai pas, Pailleron, Cabotins I, 5; oder bei (ne-)que:Il voulut être poli, mais il ne fut que poli, Stendhal, Le Rouge et le Noir II, 48; oder bei si, se: les queulx il face bien payer de leurs gaiges et sobdoyer telle-

ment qu'ilz n'ayent cause de riens piller ou robber ..., et sé ilz le font, qu'ilz soient corrigés ou pugnis, Chron. M. d'Escouchy III, 73; Si elle. hésite, vois-tu . . . et elle n'hésitera pas sois en sûr . . ., mais, enfin, sí elle hésite, éh bien, nous l'enlèverons, Loti, Ramuntcho 305, und mit Einbusse des vokalischen Elementes: Si Jansénius n'a point d'erreurs, il n'est pas juste de le condamner, et s'il en a, vous deviez les déclarer, Pascal, Lettres prov. XVIII; N'eut-il pas lui aussi "sa crise religieuse"? Et s'il l'eut, quels en furent les caractères, V. Giraud, Essai sur Taine 17. d) Der alten Sprache ist nun die Absonderlichkeit eigen, dass das in der Form eines Personalpronomens auftretende Subjekt auch dann unausgesprochen bleiben kann, wenn der Träger der Handlung im Kontrast zu einem anderen Subjekte gedacht wird, so dass also der logische Gegensatz sprachlich nur an der Unterschiedlichkeit der Verbalflexion deutlich gemacht und wahrgenommen wird, z. B. Ce que il honeure, honeres, GPal. 9511; Cui ameras je l'amerai, Cui seruiras, iel seruirai, Ms. B. N. fr. 15101, fo 1 b; Quant jou cevauce, aussi ceuaucere[s], Se jou boif vin, si beveres claré, HBord. 7801; Donc ce que vueil, tu dois voloir, Mont. Fabl. I, 321; Touse, t'amour requier, N'as compaignon, ne jou compaigne, Bartsch, Rom. Past. 182, 15; Il est bien drois Que ceulx que mon pere aime, aimons Et a nos pouoirs honnourons, Mir. ND. I, 158; Souveigne vous de m'âme, Qui feust, se ne feussiez, perie, Jub. Myst. I, 224; Car aulcunes fois aimeras La chose qu'elle blasmera, Montaiglon, Recueil I. 305.

Auch andere, vielleicht die sämtlichen romanischen Sprachen verfahren ebenso; im Italienischen trifft man Fügungen wie Ma sempre de bon cor ama chi t'ama (14. Jahrh.), Carducci, Cantilene 329; Lo mio Signore Jesù Cristo me faza conoscente de cotanto onore, como vui m'aviti fatto e a la cita mia de Bologna, Zambrini, Miscellanea I, 231; Bella, dicevi che se l'amavo te, sempre m'amavi, Tigri, Cant. pop. tosc. 350; Lo so, ch'egli vi amava; so, che voi pur l'amaste, Goldoni, Indifferente I, I; Ama la pure, la dama che l'ama, Tigri 85, 325; Dillo, perche, mi ami? Non lo sò; e tu perchè m'ami? Farina, Amore bendato 170; Se tu più non m'ami, io t'amo ancora, Valcarenghi, Alta Marea 92; Tu non m'odii e io non t'odio, Salv. di Giacomo, Nella vita 35, oder mit einseitiger Unterdrückung des den Gegensatz tragenden Subjekts: Se segui, io seguo; e se tu fuggi, io fuggo, Tigri 230; fo il ridicolo in scena, ma lei in casa e in piazza, Goldoni, Moliere III, 3; Se gli altri non lo dicono, lo dico a bella posta, ders. Vedova spiritosa II, 3; so spanisch: Y tenme fama por malo Como otros por buenos tiene, Rom. cast. I, 28; Que sin ser nada le hiciste Rey para hacerte nada, eb. I, 23; Place me, pues a vos place, Primavera II, 163; Si no quiere perderse y que toda esta insula se pierda, Cerv. DQuij. p. II, cap. 53; Si tuvieres ganas de castigarme, tú me buscarás; y por la que yo tengo de castigarle, tambien te buscaré, Cerv. Nov. ej. 15; no le gocé, ni me gozo, eb. 268 oder mit der für Deutsche auffälligen Auslassung des Subjektes: Que si yo no me guardo, No me guardareis, Cerv. Nov. ej. 204; Hoy

callas tú, y hablo yo, Ayer hablaste, y callaba, Rom. cast. II, 376; Sin duda imagino ó que no me conoces, ó que vo no te conozco. Cerv. DQuij. p. I, cap. 33. Aus dem Provenzalischen habe ich mir notiert Mas qui. m volra Tota l'aurai e tot m'aura, Giraut de Bornelh I, 136, 100 und Kolsen verweist mich dazu freundlichst auf Bertrand de Born 20, 28. Für das Lateinische läßt sich zum mindesten die berührte Unterdrückung des pronominalen Subjektes behaupten: Ita me amabit quam ego amo, Plautus, Curculio 326; Si periturus abis, et nos rape in omnia tecum, Virg. Aen. II, 675 und im Mittellatein Si res ad synodum traheretur, nonne parasti Materiam risus et pietatis ego?, Ysengrimus I, 417; Ergo quis est felix, si sum miser?, eb. III, 287; Aut agite huc! si uos hunc tedet pendere, pendam, eb. V, 307, wo der Herausgeber Ernst Voigt S. XLV, wie ich glaube mit Unrecht, die Aussetzung von tu bez. ego zu fordern scheint; ferner Dum spiras, ego me iam spero posse ualere, Egbert von Lüttich, Fec. ratis 844. Dem Französischen durchaus analog wird auch im Lateinischen, Italienischen und Spanischen mit der logisch betonten Konjunktion si, se verfahren; also lat. nihil mali accidisse Scipioni puto: mihi accidit, si quid accidit, Cicero, De Amicitia (Teubner) 266; ital. Voi non l'amate, e sé l'amate, ella non pud fidarsi della libertà, Goldoni, Avaro sc. 6; Lucy non pare abbia mai sospetlato da prima di essere amabile; o sé l' ha sospettato, solo adesso comincia a curarsene, Ruffini, Dottor Antonio 147; Non sai sé ti piaccia o non ti piaccia, Farina, Mio Figlio 372; Ni sembra che i nostri sogni di bimbi assumano parvenza di realtà . . . Ti ricordi? --Oh, se (ob) ricordava, Rosselli, Gente oscura 206, und spanisch Y llagas viejas de amor Sanan muy tarde, si sanan, Rom. cast. II, 373; Si esto non fué amor, señora, ¿cómo se podrá llamar? Y si lo fué, Moriana ¿ como se puede olvidar?, Primavera II, 30. - Andere außerhalb des Gebietes der persönlichen und possessiven Fürwörter fühlbar werdende verwandte Phänomene lasse ich für jetzt beiseite.

Auf den Eingang der Untersuchung zurückgreifend, muß nun auf die überaus bedeutsame Tatsache hingewiesen werden, dass auch die infolge Elision auf einen einzigen Konsonanten beschränkten, also um ihr vokalisches allein einer eventuellen dynamischen Betonung fähiges Element geschmälerten 2) Possessivformen m', t', s' noch immer Kraft genug besaßen, um einen logischen Akzent auf sich zu nehmen und so zur Trägerin eines Gegensatzes im oben entwickelten Sinne zu werden. Den gelegentlich meiner Äußerung im Archiv f. n. Spr. 105, 449 f. von Georg Cohn, Zs. f. franz. Spr. 226, 116 bekannt gemachten Fällen S'il quiert s'enor, et je la moie, Charr. 3472; tel oste Qui tant l'enore et tant la sert Que por s'enor la soe pert, eb. 5776; E graindre joie est de s'amur Qu'il n'est de prince ne de rei, M. de France, Equitan 144 geselle ich zu Bergiere, meuz doit valoir M'amour que d'un pastorel, Bartsch, Rom. Past. 187, 3, Ame doit l'en amer, M'ame n'est pas amee, Rutebeuf II, 96, Fügungen, die über die Art, wie die ihnen analogen Fälle: J'aime mieux qu'ils soient tracés de ma main que d'une autre,

Rousseau, Oeuv. compl. III, 440; Ma main rencontra sa main, Daudet, Petit Chose 323; Ce sont mes affaires et non pas les vôtres, Montépin, Ventriloque II, 258; Ce n'est plus sa faute que la mienne, Gaulot, Henriette Busseuil 75; Les amis de ma femme sont mes amis, Montégut, Ile muette 180 sachgemäss vorgetragen werden müssen, keinen Zweifel lassen. In altsranz. Tu ies sire et chastelains Et mes pere fu uns vilains, Wilhelmsleben 1141 stehen sich persönliches und possessives Pronomen gegenüber und wesentlich davon nicht verschieden Un amour vous suffit; moi, le mien se promène De l'esclave de Smyrne à la noble Romaine, Delavigne, Marino Falieri II, 4; aber auffällig ist die hierbei dem Neufranzösischen sehr geläufige Verwendung des betonten Personale vor dem Possessivum (Vous savez où va votre vie ... Moi, ma vie ne laisse pas de trace, Prévost, Rev. hebd. 23 sept. 1893, 492, oder seltener nachgestellt Vous lui pardonnez quand même, vous, les hommes . . ., Mon cœur maternel, moi, rien ne l'a consolé, Richepin, Rev. hebd. 7 oct. 1893, 59), und da, wo dieses gar nicht ausgesetzt ist Qu'est-ce que c'est donc le(s) vôtre(s) (was für ein Hund ist denn der Ihrige)? Antwort: Moi, c'est un bouffe, Lavedan,

Ann. pol. litt., 23 mai 1909, 490 a.

Nach alledem muss nun klar sein, dass die bisher angestellten Versuche einer genetischen Erklärung des Wandels von m'ame zu mon ame nicht befriedigen können; für gesichert halte ich nur die Erkenntnis, dass der Vorgang sich im Anschluß an bestimmte Vorbilder vollzogen habe, doch scheint es mir ratsam, bei dem Aufspüren derselben nicht in die Ferne zu schweifen, zumal ein Blick auf die in nächster Umgebung sich darbietenden begrifflich mehr oder minder eng verwandten sprachlichen Existenzen recht günstige Perspektiven eröffnet. Denn mit seinem Mangel an Klang und Körperfülle steht der Typus m', t', s' inmitten sämtlicher reicher bedachten adjektivischen Fürwörter allein. Es kommt hinzu, dass die Gesamtheit der Nachbaren in ihrer weiblichen Gestalt für den Nominativ wie für den Akkusativ, für die Einzahl wie für die Mehrzahl die gleiche Form haben, also cele, celes; ceste, cez wie auch mes, tes, ses usw., und wenn wir den Kreis noch enger ziehen, die nahestehenden Pronomina nostre, vostre, leur, noz usw., sowie die haupttonigen Possessiva meie, toe, soe, meies, toes, soes einen Unterschied in den beiden Kasus weder in der Einzahl noch in der Mehrzahl aufweisen; daraus erklärt sich dann auch das Nebeneinander von altfrz. nom. fem. mon ame und nom. masc. mes pere. So hat also die Sprache ganz mechanisch lediglich unter dem Schwergewicht sinnverwandter Angehöriger derselben Wortklasse die Neuerung vorgenommen, ohne dabei von irgendwelchen Trieben teleologischer Art geleitet zu sein, und dabei wird das männliche mon (also mon ame und nicht umgekehrt \*m'enemi) gewiss nicht deshalb bevorzugt, "weil das Maskulinum im allgemeinen stärker ist", 1 sondern einfach deshalb, weil ein anderer Weg der Sprache

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf die Frage, ob und inwieweit bei dieser Art morphologischer Bewegungen die Rücksicht auf das Geschlecht überhaupt entscheidend mitgewirkt

überhaupt nicht offenstand. Mit diesem Schritt war denn auch die rhythmische Einheit, in der sich alle übrigen Fürwörter untereinander zusammenfinden, auch für das Possessivum im besonderen hergestellt; das Fehlen derselben mochte in nicht seltenen Paarungen wie mon las de cuer, m'ame et ma vie, GCoinsy in Jubinals Rutebeuf II, 304; mon cors et m'ame, Cygne 29; ton pru-t'onor, Adamsspiel 206; son cors et s'ame, Hourni 202; son cuer et s'entente, Mont. Fabl. II, 47; m'onor et la vostre et mon cors, eb. I, 200; Sel truis par mon cors et par m'ame, Veng. Rag. 3888 neben Por vostre honor et por vostre ame, eb. 3413 als eine mit dem sonstigen Verhalten der Fürwörter nicht recht vereinbare Absonderlichkeit empfunden werden. Dass übrigens die Nähe von nostre, vostre, leur bei der Ausgleichung der Unebenheit kräftig ins Gewicht gefallen sein wird, wird durch anderweitige Zeugnisse für die gleiche Art von Beeinflussung des Plurals auf den Singularis augenscheinlich gemacht. Ich denke an den Ersatz von ital. la sua gente, la sua età durch la suo gente, Mandavilla II, 102; la suo età, Libro dei Sette Savj I u. dergl., der nur von dem indifferenten Pluralis loro ausgegangen sein kann, dann das mit suo im Klange verwandte tuo sowie beider Mehrzahl ergriff, vor dem lautlich fernerstehenden mia aber Halt machte; 1 ich verweise dazu auf meine Darlegungen in der Zs. f. rom. Phil. 21, 552 und 31, 677, wo ich noch auf einige andere Symptome für die Beeinflussung singularischer Personalia und Possessiva durch ihre pluralischen Verwandten aufmerksam gemacht habe. Dass umgekehrt das bekannte mittelrhonische notro, notra an mon, ma angelehnt sei, hat Meyer-Lübke, Rom. Gram. II, 116 mit Recht vermutet.2 In il fut maintenant espris de samour, Gr. Chron. I, 44 und tant les contraindrent que par force les firent venir a sobedience, ib. I, 264 erscheint das seines Vokals beraubte Possessivum in der wuchtigen Bedeutung eines objektiven Genitivs; so auch Et que pour m'amour pregne paine, Griseldis 1443; Et ceulx qui ... le mal pour m'amour eschivent, Jub. Myst. II, 152 (I, 326) neben lediglich durch größere Umfänglichkeit, nicht aber durch ge-

habe, lasse ich mich hier nicht ein; ich bemerke nur, dass der alte Dominicus Bouhours, dem es gelegentlich an Schärse der Beobachtung nicht mangelt, sehr wohl daran getan hätte, bevor er den auch sonst durch Verwegenheit des Urteils aussallenden Satz Quand les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte (also ils, d. i. des hommes et des femmes) parlèrent des affaires de la guerre in die Welt schickte, recht vielseitige Umschau nach begründendem Material zu halten, s. seine Nouv. remarques sur la langue franc., Paris 1675, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. auch den plur. fem. suoi, Sercambi 84, tuoi, 98 neben mie, 98, aber auch sing. sua (mia) 135 (dazu toskanisch mia, tua, sua für beide Geschlechter s. Tobler, Jahrb. III, 1861, 123); spanisch pers. pron. mos für nos nach me, s. Grammont, Dissimilation 121.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über den Fortschritt von ursprünglich oxytouem nostron zu not- in jetzigen mittelrhonischen Mundarten vgl. Mussafia zur Christophlegende, Sitzungsb. d. Wiener Academie, Bd. CCXXIX, 27.

steigerte Durchsichtigkeit ausgezeichneten Fügungen wie por soe amor, Alexius 44, 5; por toe amor, ebd. 46, 5 oder später pour l'amour de moi, Chr. Pizan, L. Est. 3922 und noch heute Après tout ce que j'ai supporté pour l'amour de toi, Marcelle Tinayre, Rebelle 21, und noch nachdrücklicher altnorm. pur amur al martir, S. Thom. 5701.1 Von der kraftvollen Verwendung des Possessivs in dem hier gedachten und anderem ähnlichen Sinne handeln Tobler, Verm. Beitr. II, 74 ff. und Westholm, Etude hist. sur la constr. du type "Li filz le rei", Vesterås 1899, 7 f.; 10 ff.; an neufranz. Fällen füge ich hinzu sa conquête, Balzac, Femme de trente ans 47; Soulié, Lion amoureux 65; sa souvenance, Houssaye, Pécheresse 103; sa pensée, Ohnet, Lendemain 159. Auf den Fall Touz mez parens et ma contrée Ay lessie pour la Dieu amour, Jub Myst. I, 316; Monseigneur sainct François pour l'amour duquel le bon homme fut delivré, VSFranc. 175, wo ebenso wie in Une jolie femme, pour l'amour de qui un certain nombre d'adorateurs se font sauter la cervelle, Champfleury, Violon 141 komme ich hier nur zu sprechen, um zu zeigen, dass diesem praepositionalen Genitiv des relativen Fürwortes eine, wie ich kaum bezweifle, unmittelbar an den Typus pour la Dieu amour angeschlossene Form relativer Anknüpfung, wie sie vorliegt in Par la faueur du S. Esperit pour laquele amour et pour lequel desirier li glorieux S. Denis, ... et si compaingnon ont deserui entre les autres martirs couronne de victoire, Grans Chron. I, 421 (und, glaube ich, auch bei Froissard), vorangegangen ist oder doch zur Seite gestanden hat. Hier ist das auf S. Denis zu beziehende rel. lequel von dem Substantiv desirier abhängiger objektiver Genitiv, erfüllt also dieselbe Funktion, durch die laquele an sein Beziehungswort amour geknüpft ist, nur dass man natürlich für laquele das masc. lequel erwartet; doch scheint es, als sei infolge bereits eingetretener Verkennung des ursprünglichen Sachverhaltes das relative Fürwort als adjektivische Ergänzung aufgefalst worden und hätte so mit Rücksicht auf das Geschlecht von amour, gewiss nicht zugunsten eines besseren Verständnisses, durch den Wandel zu laquele sein eigentliches Wesen eingebüßt; ich denke dabei einen Augenblick an span. cuyo, cuya als Entsprechung von altlat. cujus, cuja, cujum. Nach Meyer-Lübke II, 130 bestehen übrigens auch Beziehungen zwischen belgisch lüke (lequel), lüken (laquelle), ind. poss. me (mon), fem. men. Selbst da, wo männliches und weibliches Possessiv der 3. Person einander gegenübergestellt werden, ohne dass ein lautlich-formaler Unterschied das Verständnis des Sinnes erleichtert, findet sich das Bewusstsein ohne Schwierigkeit zurecht; man betrachte Ses genoux touchaient ses genoux, A. Bouvier, Chochotte I, 127; Elle attirail ses levres à ses levres, Montégut, Rue des Martyrs 271, eine Ausdrucksweise, der gegenüber Dans ses yeux brilla un éclair

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu amour mit direktivem ad s. Joinville §§ 12, 20; Gr. Chron. I, 355; Hist. Gast. de Foix I, 113; neuital. l'amore alle cose dello spirito, Castelnuovo, Ultime novelle 242.

de passion aussitôt réprimé par ses yeux à elle, Bourget, Emigré 40 pedantisch anmutet. So auch ital. L' uomo . . . che accostava il suo viso al suo, Serao, Dopo il Perdono 207; Questa donna, che gli parla avvicinando impercettibilmente la sua faccia alla sua, la sua bocca alla sua, Rovetta, Signorina 261; un cautivo ... hacia comparazion de sus miserias á la suyas (á las de Nicosia), Nov. ejempl. 49. Nicht minder sorglos wird bei der syntaktisch analogen Kombination zwei gleichlautender Personalia verschiedenen Geschlechtes verfahren: Jamais elle ne le lui avait dit encore, jamais il ne le lui avait dit, Rolland, Jean Christophe III, 163; Il l'adorait et elle l'adorait, Prévost, Rev. hebd. 9 sept. 1893; altital. Temendo che gli avvenisse quello che gli avvenne, Boccaccio, Decam. V, nov. 1 (über dieses doppelsinnige gli s. Wiese, Altital. Elementarb. 119, 3). Wenn nun demgemäß auch im Altfranzösischen eine Fügung wie S'ele fait plus pour li que il pour li, Mätzner, Altfrz. Lieder 80, 8 nicht anstößig war, so wird hier auch der Typus \*il apuioit s'espaule a s'espaule gewiss nicht als sprachwidrig empfunden worden sein.

Wenn Voretzsch a. a. O. 38 zu der Auffassung neigt, dass das Vorbild des bestimmten Artikels (l'oncle-l'âme) es bei Herzogs Theorie eher zu dem Ausgleich \*m'oncle-m'ame kätte kommen lassen müssen, so ist wieder auf die entgegenstehenden altfranzösischen Verhältnisse zu verweisen, ferner aber einzuwenden, daß zu der Zeit, als die Verschiebung von m' zu mon vor sich ging, der Artikel schon seiner lebendigen demonstrativen Gewalt entkleidet und zu einem fast inhaltlosen Begleitwort des Substantivs herabgesunken war, während das Possessivum zu allen Zeiten begrifflich vollwertig blieb und demgemäß nur durch den Einfluß von sprachlichen Existenzen gleicher psychischer Schwere aus seiner Lage gerückt werden konnte. Wie dem aber auch sei, es scheint doch als sei in manchen alten Mundarten der infolge von Elision mit m'ame in näherer lautlicher Beziehung befindliche Akkusativ l'ame Anlass geworden zu dem Aufkommen eines neuen Nominativs mi anrme in den wallonischen Moralium in Job fragmenta 321, 23; mi oreilhe, 331, 1 neben m'amie, 229, 24; mi anrme, Dial. Greg. 147, 14, und wenn nun daneben sich auch ein Akkusativ mi anrme, Dial. Greg. 258, 23 hervorwagt, so geschieht dies wohl nur, weil die Sprache von altersher bei dem Femininum des Possessivums an Formengleichheit der Kasus gewöhnt war. Jedenfalls ist mit der in Rede stehenden Neuerung eine dem Typus mon ame, neben dem der Bernhard sehr bezeichnend immer li figure, Ms. T. 306, 26; li incorrupcions, 333, 33; tote li postez, 99, 51; cas. obl. l'ordinacion,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Solche Nominative sind auch dem Hiob eigen; s. 321, 23; 322, 25; 338, 13; 300, 42; 327, 35. Über die Verbreitung dieses Typus s. Rydberg, Gesch. d. franz. a I, 431, der auch einen cas. obl. li aus Urkunden des 13. und glise, Bethune 1257. Zum Mittelrhonischen, wo nom. li arcella, Christophlegende 52 einen nom. mi ame (aber cas. obl. t'ancella, 53; s'oraison, 49) nach sich zieht, vgl. Mussafia, Sitzungsb. d. Wiener Acad. Bd. CCXXIX, 23 u. 27.

98,79; la resurrection, 98,79 aufweist, ebenbürtige, dem rhythmischen Ausgleich zu gute kommende Wirkung erzielt worden, und vielleicht ist in ihr das letzte Abklingen einer früher weiter verbreitet gewesenen, aber latent gebliebenen morphologischen Rührigkeit zu

Weit weniger spärlich bemerkt man eine wahrscheinlich aus ganz anderen Beweggründen abzuleitende Trennung des mit seinem vollen Vokal wieder ausgestatteten weiblichen Possessivums von seinem vokalisch anlautenden Beziehungsworte vornehmlich in östlichen Denkmälern, aber auch anderswo. Im Anschluss an eine kurze Bemerkung über son odour gedenkt Tobler, Versbau<sup>5</sup> 59, Anm. 1 einiger von ihm als sehr selten bezeichneten Fälle von Nichtelision, die er, soweit sie in gebundener Rede auftreten, für gesichert hält, während er dieselbe Erscheinung, soweit sie sich in Prosa zeigt, lediglich als Dokument einer die Aussprache nicht genau wiedergebenden Schreibung hinzustellen geneigt ist. Seinen beiden poetischen Niederschriften entnommenen Beispielen mar vi sa acointance, Venus 97 d; Sa ante ereit, soer a son pere, VGreg. A 77 füge ich hinzu Pour vous donner la confinance Sonmes de Vienne la anticque, Myst. d. trois Doms, 3699; Sathan puant, l'infame, deshonneste Nous a pardu par sa iniquité, eb. 9437. In Ansehung dieser einwandfreien Zeugen sehe ich keinen rechten Grund, Toblers beiden der wallonischen Prosa der Dialoge Gregors entstammenden Belegen la humiliteiz, 12, 20 und sa aspreteit, 14, 14 mit gemindertem Vertrauen zu begegnen, zumal außer ihnen sowohl in den Dialogen wie in Denkmälern, die ihnen mundartlich nahestehen, eine sehr große Anzahl gleichgearteter Fälle zu finden sind, an denen vorüber zu gehen mir nicht erlaubt scheint; hier eine kleine Auswahl: sa enfermeteit, Dial. Greg. 209, 8; sa eissue, 209, 9; 234, 10; 239, 12; sa orisons, 280, 13; sa ymagene, 77, 7; sa auarice, 97, 12; sa ensivoance, Mor. Job. 314, 11; sa aduersiteit, 319, 12; sa affliction, 342, 6; ta anrme, 365, 2; sa ymagene, 339, 35; sa incarnations, 345, 24; mittelrhonisch ma humilita, Christophlegende 59,1 ta ancella, 51 neben t'ancella, 53; s'oraison, 49; aus westlicheren Denkmälern nenne ich noch sa entente, Chev. pap. 16, 10 neben s'amie, 6, 10; m'amour, 4, 33; sa aspre vesture, Vie S. François (16. Jh.) 47.2 Auch der bestimmte Artikel nimmt teil; la orison, Dial. Greg. 280, 13; la enhaneie terre, 60, 21; la houre (hora), 77,7; la institution, 105, 24; la iniquiteiz, 83, 4; la prosperileiz, Mor. Job. 323, 41; la humaine pense, 345, 25.3 Welche Gewalt tätig gewesen

¹ Neben s'aliance, 7201; son ame, 7283, beides häufig.
² quelque chose de âpre, Bachet, Les grands peintres français 514.
² Oder mit dem sogenannten pikardischen Artikel le, den die Dialoge Gregors vor Vokalen nur selten kennen le æure, 182, 4, öfter vor Konsonanten le qualiteit, 27, 6; le licor, 35, 2; le intencion. Mor. Job. 302, 12; le uictore, 307, 37; le exposition, 311, 33; le esperance, 325, 34; le liúmiere, 339, 32 usw. oder mit Elision l'assembleie, Dial. Greg. 61, 2; l'ensenge, 61, 20; l'avogleteit, 66, 4; l'oure, 77, 14; zu le in Urkunden vgl. Behrens, Zs. f. franz. Spr. III, 37.

ist, um, wie es hier geschehen ist, die durch Elision bedingte enge Gebundenheit der beiden adnominalen Satzteile an ihr Beziehungswort zu durchbrechen, wird sich mit Sicherheit kaum sagen lassen. Vielleicht darf man vermuten, dass die fortschreitende Verstummung des h im Anlaut germanischer oder wie diese behandelter lateinischer Wörter so weit gediehen war, dass zwischen ihnen und dem vor ihnen stehenden bestimmten Artikel oder Possessivum ein Hiatus deutlich empfunden wurde und der damit geschaffene Zustand nun auch außerhalb seiner ihm ursprünglich gezogenen Schranken nicht mehr anstößig erschien und um so williger anerkannt wurde, als er dem oben für das Aufkommen von mon ame angenommenen assoziativen Triebe sehr wohl entsprach. Bei der Einschätzung des Wertes der Gründe, die sich für die eingetretene Verstummung des germanischen h etwa beibringen ließen, muß freilich Vorsicht geübt werden. Das Festhalten an Schreibungen wie habers, haismes (Helm), S. Bern. T 377, 37; hastons, 344, 5; haltece, Mor. Job. 319, 12 u. dergl. will ebensowenig besagen, wie das graphische Auftreten des schon in vorromanischer Zeit geschwundenen lateinischen h - in beiden Fällen können archaische Neigungen entscheidend gewesen sein. Von größerem Gewicht sind jedoch Parallelen wie la haltece, Mor. Job. 320, 6 und la humiliteiz, 310, 35; sa habitation, Dial. Greg. 140, 2; la humaine lingie, 143, 9, wo also Pronomen und Artikel vor beiden Arten des h die gleiche Behandlung erfahren. Dazu gesellt sich dann die graphische Verwendung des h an lat. Wörtern, die nie ein solches gekannt haben wie habundance, Mor. Job. 300, 42; habondat, S. Bern. T 280, 12; habominacions, 367, 16; südostfranz. hardra, Parise la Duchesse, 10, 295; harme, 14, 441; harjent, 82, 2738 und andererseits die Unterdrückung des germ. h in auberc, eb. 58, 1937; si auz hom (altus), 6, 165; a aute voiz, 5, 154 neben haute, 50, 1674; iaumes (Helm), Leg. Gir. Rouss. 1 70, 23; les basses et les altes S. Bern. T 204, 60; l'autisme (Gott), Ducs Norm. I, 155 neben haltisme, S. Bern. T 342, 20. Doch kann der völlige Schwund des germ. h nicht länger zweifelhaft sein angesichts der vor ihm eintretenden Elision des a oder e des Artikels oder des Possessivums, z. B. pour l'autece dou leu, Leg. Gir. Rouss. 197, 108; l'aut de cele montaigne, 199, 123; oder metrisch gesichert: L'aulte noblesse par faulte de conqueste, Myst. des trois Doms 9438; Venes, noble ame, en l'aulte permanance, 9394; Remettant s'ame dedans l'aulle ballance, 94112 neben Les conseilliers de la haulte noblesse, 5687. Dahin gehören denn auch die Fälle von Elision vor germ. h, die Tobler, Verbau<sup>5</sup> 57 f. aus Denkmälern, die in ganz anderen

Die Mundart der Legende ist nach P. Meyer, Romania VII, 164 burgundisch, während nach Förster, Rom. Forsch. 11, 206 der Dialekt der östlichen Champagne angehört.

lichen Champagne angehört.

<sup>2</sup> In der Sprache des i. J. 1509 in Romans aufgeführten Mystere's wird ein leiser Hauch südostfranzösischer Mundart fühlbar, während im ganzen die Gemeinsprache vorherrscht. Es liegt vor in der Ausgabe von Paul-Emile Giraud und Ulysse Chevalier, Lyon 1887.

Gegenden entstanden sind, mitgeteilt hat. 1 War also die Sprache einmal zu dem durchaus organischen Hiatus Il a brandi la ante de l'espié noellé, Par. Duch. 18, 583 vorgeschritten, so war eine Zwischenstufe wie etwa ma humilita, Christophlegende 59 kaum erforderlich, um zu dem oben belegten Typus ma orison zu gelangen, zu dem übrigens noch ein anderer Weg führte. Wenn man heute in Genf l'hareng, les-z-harnais, l'haye, j'haïs, c'est-t-hideux u. dergl. sagt, so konnte durch eine Art "Überentäusserung (formation à rebours)",2 d. h. durch lehrhafte Einschärfung des allein sachgemäß Scheinenden oder durch Selbsterinnerung an früher gehörte, vermeintlich richtige Ausdrucksweise das Sprachgefühl der linguistisch nicht geschulten Menge in der Weise missleitet werden, dass auch Fälle, in denen anlautendes aspiriertes h überhaupt nicht vorhanden war, nach Massgabe der neuen Belehrung oder Einsicht behandelt wurden, wie es in genf. le hanchois für l'anchois oder la anse für l'anse wirklich geschehen ist; vgl. Humbert, Nouv. gloss. gen. I 19, 253. Auch für die ältere Zeit wird man das Walten dieser Art kausaler Bewegung überall da zu erkennen haben, wo innerhalb derselben Niederschrift einerseits die ursprünglich rechtmäßige Existenz eines aspirierten h und andererseits die hier gemeinte Art von Hiatus vereint zu finden sind; z. B. mes sire m'ahissoit, Chev. pap. 56, 10 neben sa entente, 16, 10, oder Sa! nostre herauld, il fault apertement usw., Myst. d. trois Doms 5729 und häufiges l'aut für le haut (s. o. S. 106) neben la anticque, sa iniquité (s. o. S. 105). Dass, wie ich nebenher bemerke, altus franz. haut in irgend einer Weise germ. h angenommen habe, unterliegt wohl kaum irgend welchem Bedenken. Nur will mir trotz der nahen völkischen Beziehungen zu den Franken nicht einleuchten, dass ein der Gemeinsprache des Landes so überaus geläufiger Begriff durch unmittelbare Kreuzung mit germ. hauh den sein Verhältnis zu seiner Umgebung so wesentlich umgestaltenden fremden Bestandteil an sich habe herankommen lassen. Mir scheint vielmehr als habe allus, das innerhalb der Reihe seiner sinnverwandten Nachbarbegriffe, mit denen im Verein

v. J. 1327 bei God., a. a. O.

<sup>2</sup> Von einer derartigen Irreleitung der Vorstellungen sprach ich kurz

Lit. Blatt 1903, 108 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich gebe davon hier nur wieder la joie en a deservie L'aute, qui mais fin ne prendra, Watr. 175, 40; Jupiter Vous maintienne haultesse et honneur, Myst. S. Adrian 1907; En tout honneur et toute haultesse, eb. 2037. Zu den von mir Archiv 109, 194³ gesammelten Zeugnissen für den Schwund des aspirierten hin alter und neuer Zeit füge ich hinzu Namlon... Qui avoit le cief nu de l'eame c'ot oste, Fierabras 87; I'hairois les appas d'une divinite (a. 1633), Anc. Th. VIII, 413; Alors l'accouchee s'azarde de parler (a. 1622), Caq. Acc. 18: d'hasarder, Molière, Don Juan III, 4 ed. 1682, wo die späteren Ausgaben aspirieren; d'hasard, M. Sand, Th. d. Mar. 75; vielleicht auch les z'hannetrons, eb. 311; Quant li rois ot la ville a l'harpeor doneé, R. d'Alix. 7014 d; l'estre (Buche) bei Vigenère, God. IX, 757; heutiges le herse (Ronsard) aus hirpicem findet sich als l'erche in Son pere portant l'erche sur son col, Chron. de l'abb. de Floreffe 261 ed. 1584, s. God. IX, 757 oder d'ierce in einer Urkunde v. J. 1327 bei God., a. 2. O.

es im Bewusstsein und in der materiellen Sprache oft genug auftritt (vgl. li longece, li largece, li haltece et li perfunz, S. Bern. T 344, 5; De la halle(l)ce et de la bassesse del cuer, eb. S. 314; haltes choses - basses et uils choses, Mor. Job. 355, 32, 33), nach dem Vorbilde dieser die Elision von ihrer fähigen Vokalen nicht mehr zugelassen, so dass also le aut wie le bas usw., la auteur wie la longueur usw. gesagt wurde. 1 Die durch diesen assoziativen Vorgang entstandene Kluft zwischen Artikel und Nomen wäre dann erst nach dem Muster der in ähnlichem Lautzustande befindlichen Typen la haye, la harpe, le hestre usw. durch Hinzufügung eines anlautenden h so weit als möglich geschlossen worden. Ähnlich erkläre ich mir das Auftreten des aspir. h in hasard, dessen von Tiktin, Arch. f. n. Spr. CXXVII 162 angenommenes Etymon azzar (= arabisch zar + Artikel) sich bei seinem Eintreten in die französische Sprache nicht so glatt in den Fluss der Rede einfügen ließ, wie dies bei einheimischen Wörtern der Fall war; die infolgedessen sich ergebende kleine Zögerung nach dem romanischen Artikel brachte die neue Gruppe le azzar in eine Reihe mit den germanisches h aufweisenden Wörtern, deren Anlaut sie sich nun in der lautlichen Versassung, in der sie sich zur Zeit der Aufnahme des Wortes befanden, aneignete; 2 von derselben Isolierung wurde das gewiss wesentlich später in die Sprache eingetretene uhlan betroffen, vgl. un jeune lieutenant de uhlans, Fr. de Nion, L'an rouge 30. Es wird sich mit deutschen Eindringlingen, auch wenn sie mit einem für den Romanen stummen h anlauten, heutzutage kaum anders verhalten, nur dass hier das h durch die Schrift bereits nahegelegt ist; vgl. le hemvé, Rousseau XIX 449; du heimweh, A. Imer-Cuno, Au Foyer romand (1888), 80; le Herr Hauptmann, Bruneau, Récits de la guerre, L'Illustration suppl. 1911, 12; du Hof Musik Verein, R. Rolland, Jean Christophe II 4; le Havel, Tribune de Genève 28 juillet 1910 (aber qu'Holbein, Revue de Paris 1894, 207 und weniger auffällig à l'Alle Urania, Journ. d'Alemagne 25 fevr. 1912, 3e; l'Unterhallungsblatt, eb. 10 nov. 1912, Id; d'eider ducks, Claretie, Jean Mornas 323).

Hier sei noch eines bisher, soviel ich sehe, nirgends besprochenen Falles gedacht, in dem der Artikel in seiner vollen. Gestalt vor vokalischem Anlaut erscheint. Man weiß, dass die Ehefrau und fast noch häufiger die älteste Tochter in Frankreich volkstümlich vielfach mit dem um das weibliche e vermehrten Namen des Gatten bzw. des Vaters benannt wird und zwar meist mit Vorsetzung des bestimmteu Artikels, also Jehanne la Quentine, Mén. Paris I, 237 qui estoit femme de Thomas Quentin; Jehanne Huberte, Anc. Th. I, 103;

<sup>1</sup> Das erinnert mich an die von Grammont, Dissimilation 154 angenommene

Angleichung von lat. altitudo, multitudo an magnitudo.

2 Vgl. schweiz. en n'haut, Humbert, Nouv. gloss. gen. II, 267 und so vielleicht schon alt; zur Aussprache des asp. h s. Koschwitz, Gram. d. neufranz. Schriftspr. 58 ff.

Huberte la Fermière, Thuriet, Trad. pop. du Doubs 259; zuweilen mit Entstellung des Auslautes la deprén (Després), la paradine (Paradis) in Cellefrouin, Rev. pat. V, 13; Agnès la Sorelle oder la Surelle (Tochter des Jean Soreau), Dumas, Charles le Téméraire I, 96, la Guérine (Tochter Guérins), Flaubert, Mad. Bovary 120 usw. Nicht selten begnügt man sich mit dem Artikel, ohne ein weibliches Suffix dem Namen anzuhängen: la Féron, G. Sand, Cés. Dietrich 142; la Tonsard, Balzac, Les Paysans 53; la Bricolin, G. Sand, Le Meunier d'Angibault 233. (Man vergleiche zu der Entstehung dieser Art von Namengebung die wichtige Auslassung bei Balzac, Le Médecin de campagne 144 ff.) Lautet nun ein solcher geschlechtlich indifferenter Name vokalisch an, so weiß die Sprache bei etwa erforderlich werdender Scheidung der beiden Geschlechter sich bisweilen nicht anders zu helfen, als dass sie den nicht elidierten Artikel verwendet: eine Nachbarin hat von der femme d'Aquenet gesprochen, eine andere bricht das Gespräch ab und will von "ihm, dem Aquenet" reden: On dit que le Aquenet gaspillait de son côté, Claude Lemaître, Ma Soeur Zabette 15; bei der Benennung weiblicher Wesen, mag es sich nun um einen Gegensatz zu einem denselben Namen tragenden Manne handeln oder nicht, ist die Setzung des unverkürzten Artikels das allein Natürliche, z. B. Mon père ha esté baptisé Estienne, ma mère est la Estienne, Balzac, Cont. drol. III, 28, wie auch bei der Benennung von Bühnengrößen (s. dazu Meyer-Lübke, Rom. Gram. III, 181 und Zs. f. rom. Phil. 19, 305. 324. 477) wohl kaum anders gesagt werden kann als Est-ce la Sauvelys? Est-ce la Olifaunt?, Ohnet, Roy de Paris 315, weil der lautlich unbeinträchtigte Artikel hier und dort wie ein für die Wesensbestimmung des Personalbegriffes unentbehrliches Merkmal, also geradezu wie ein Präfix zu wirken berufen ist.

Es bleibt mir noch übrig, hier an letzter Stelle einer, soweit ich sehe, bisher unbeachtet gebliebenen sprachlichen Bewegung Erwähnung zu tun, deren ungewolltes Ziel es war, gerade wie in den drei soeben besprochenen Fällen die enge Geschlossenheit der Gruppe m'ame zu lockern und die volle Form des Possessivums wiederherzustellen. Mit meinem Urteil über die Zulässigkeit der dabei von anderer Seite gemachten Vorschläge halte ich zurück, da ich mich dabei auf eigene Erfahrungen nicht berufen kann. Die von Fr. Apfelstedt 1881 veröffentlichte 1365 geschriebene Handschrift des lothringischen Psalters kennt nämlich auch das um auslautendes t vermehrte mask. tont (später korrigiert in ton), eine Eigentümlichkeit, die übrigens auch in dem z. T. wesentlich älteren wallonischen Cartulaire d'Orval als obl. masc. mont begegnet (s. L. Wiese, Die Sprache der Dialoge des Papstes Gregor 123). Diese männliche Form kehrt denn auch neben gewöhnlichem mon als Femininum in der Verbindung mont arme (Lothr. Ps. 62, 1) wieder, und W. F(oerster) fragt, vielleicht nicht ohne Berechtigung, in einer Anmerkung zu Apfelstedts Ausgabe XLVIII, ob in ihr etwa der rätselhafte Anlaut von tante seinen Ursprung haben sollte. Die von

ihm aufgestellte Reihe mon ante, mont ante, 1 gespr. mon-tante, dann endlich ma tante, scheint in der Tat durchlaufen worden zu sein; wenigstens weiß Sarcey im Temps, 18. Sept. 1893, 1b zu erzählen, dass die Kinder mon-t-ami sagen und dass nos pères disaient ma-tâme. In der Nummer vom 25. Sept. 1893, 1c druckt er dann aus einer in Rennes befindlichen Handschrift des Troïlus folgende seltsame Stelle ab: Si vos voles saver, madame, Com li roys March salva sa tame. Auf die linguistischen Erörterungen Sarceys über das Wesen dieses t will ich lieber nicht ausführlich eingehen; ich füge nur hinzu, dass Tappolet, Die romanischen Verwandtschaftsnamen 96 ff. von der Sache nichts weiß; das t selbst scheint mir aus cest ami, grant âme verschleppt zu sein, wie etwa in son joli-t-ami, Bujeaud, Chants et Chans. pop. des prov. de l'ouest II, 201 ein petit ami wiederklingt. Sarceys Vergleich mit volkstümlichem il vat-à Paris, das er mit va-l'en zusammenhält, ist schief, da hier wie in mon épouse va-t-être contente, Balzac, Le Colonel Chabert 51; j'ai-t-une belle mère, Chants pop. du Velay et du Forez, Romania X, 197; Elle me fera-t-oublier, Champfleury, Chans. pop. des prov. de France 36; L'y a-t-un' société de souris, Bugeaud I, 40, vielleicht auch noch in vous m'avez donné-t-un mari, Chants pop. du Velay etc. X, 197 das t aus il avait un ... stammt, während es in l'ennemi-t-est là bas, Drault, Carnet 268 aus entlegeneren Sphären angeflogen ist.

Berlin.

ALFRED RISOP.

<sup>1</sup> Die Möglichkeit, dass der Ursprung des kindersprachlichen tonton, wie es in der Bretagne und sonst im Westen und Süden für onche gebräuchlich ist, hier liegen könnte, wage ich angesichts des seinsinnigen Deutungsversuches Tappolets, Die romanischen Verwandtschaftsnamen 99 s. nur ganz leise zu berühren, und süge nur hinzu, dass ich das Wort in der Literatur z. B. bei Leroux-Cesbron, Autres temps 127 und in der Verbindung tonton Yan bei Gustave Toudouze, Le Bateau-des-Sorcières 125 angetrossen habe. Wenn es bei Féval, Le Parc aux Cers ch. 4 heist En Basse-Bretagne "tonton" est l'expression consacrée pour désigner un oncle. Si l'oncle ajoute à cette qualité celle de parrain, on l'appelle alors "tintin", so ertilingt in dieser Variante entweder das Sussix von parrain (patrinum s. Tappolet 142) oder, was serner liegt, das von cousin, der à la mode de Bretagne nach Gyp, Le Petit Bob 143 auch oncle genannt wird; Tintin als Katzennamen tras ich in L'Illustration suppl. au No. 3007, 13. oct. 1900, 2a; man könnte es wohl passend durch "Onkelchen, Gevatterchen" übersetzen; auch das bei Tappolet 100 zu sindende mounoune (Onkel?) glaube ich in Chamonix in der gleichen Verwendung getrossen.

## Der Londoner Pui.

Die Londoner Gilden hatten im Mittelalter die Gepflogenheit, eine Abschrift aller Verordnungen, Berichte, Schilderuugen und Briefe, die sich auf die Gilden als solche oder auf die Stadt und ihren Verkehr mit den Königen, dem Adel, fremden Kaufleuten etc. bezogen, durch den Stadtschreiber in große Bücher eintragen zu lassen. 1 Die Schriftstücke sind entweder lateinisch oder französisch, nur ausnahmsweise englisch abgefast. Bei französischen Dokumenten sind häufig lateinische Überschriften verwendet. Bei Verträgen mit fremden Kaufleuten scheint man auf die Sprache, die jenen verständlicher war, Rücksicht genommen zu haben. So ist z. B. die Compositio inter Mercatores Londoniarum et Amyas (Amiens), Corby et Neele (Nesle) französisch geschrieben, dagegen die Compositio inter Cives Londoniarum et Mercatores Hansæ Alemanniæ2 latein. Die Texte sind nur zum Teil chronologisch geordnet. Der Liber Custumarum enthält in seinem ersten Teil Abschriften von Schriftstücken von der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts bis zum Ende der Regierung Eduards III. Unter dieser bunten Sammlung von sehr verschiedener Wichtigkeit befindet sich ein Text aus dem letzten Drittel des 13. Jahrhunderts, genannt La feste de Pui. Er enthält aber mehr als der Titel verspricht, da es zwei Sammlungen der Statuten eines Londoner Pui sind, die uns eine Fülle von Einzelheiten bieten. Die jüngere Statutensammlung ist nach dem Herausgeber um 10-20 Jahre später verfasst als die erste. Ich möchte nach der Menge der Abweichungen meinen, dass eher noch ein größerer Zwischenraum zwischen der Abfassung der beiden Teile liegt. Der ältere Bestandteil der Statuten dürfte aus dem letzten Drittel des 13. Jrhs. stammen, vielleicht ließe sich in London eine genauere Datierung zustande bringen. Es wird uns nämlich der Name des dritten prince du pui, Johan Chesthounte, genannt. Da er ein angesehener Bürger, wahrscheinlich ein reicher Kaufmann gewesen ist, müßte sein Name sich in Urkunden jener Zeit oder in Kirchenbüchern nachweisen lassen.

Eine enge Beziehung des Pui zn den normannischen, pikardischen und flandrischen Sängervereinen jener Zeit ist unverkennbar. Der Name *Pui* für die Vereinigung und *prince* für den Schiedsrichter sind unzweifelhaft aus Frankreich herübergekommen, die dem

Rerum Brit, Script. XII: Munimenta Gildhallae Londiniensis; Liber Albus, Liber Custumarum et Liber Horn ed. H. Th. Riley.
 Liber Albus 418-428 und 485-488.

eigentlichen Wettkampf vorangehenden Festessen waren z. B. in Amiens üblich, die Verquickung von literarischen Zielen und sozialen Verpflichtungen gegen die andern Mitglieder in Valenciennes. Die außerhalb Frankreichs schwer zu beschaffenden Einzelpublikationen über die Puis sind mir leider nicht erreichbar, es würden sich sonst wohl noch andere Berührungspunkte ergeben. Doch sind trotz der Entlehnung mancher Einzelheit die im Gildenbuch außenommenen Statuten entweder für den Londoner Pui eigens entworfen, da sie lokale Eigentümlichkeiten außweisen, oder sie sind an vielen Stellen umgearbeitet. Die Sprache bietet eine Anzahl anglonormannischer Besonderheiten dar. Der wesentliche Inhalt des Schriftstückes ist folgender.

Ein jedes Jahr neu zu erwählender prince hatte nicht nur das Schiedsrichteramt beim Fest, sondern auch die Leitung aller anderen sich im Laufe des Jahres ergebenden Geschäfte. Die Wahl hatten die zwölf Mitglieder zu vollziehen, die sich der prince des vorhergehenden Jahres bei seinen Amtsgeschäften zur Hilfe erwählt hatte. Auch die zwölf Beisitzer waren anfänglich jedes Jahr neu zu ernennen und zwar vom neugewählten prince, späterhin behielten sie ihr Amt solange, bis sie es freiwillig niederlegten. Die Wahl des prince wurde am Festtage des Pui vollzogen. Der prince des Vorjahres und seine 12 Gefährten zogen singend durch den Saal, der prince mit der Krone auf dem Haupt und einem goldenen Becher in den Händen. Nach vollendetem Umzug reichte der frühere prince dem Erwählten den Becher und die Krone, wodurch dieser in seine Würde eingesetzt war.<sup>2</sup>

Starb der prince während des Amtsjahres, so sollten alle Mitglieder der Leichenseier beiwohnen und die 12 Beisitzer mußten während der Totenmesse die Wahl des neuen Oberhauptes vornehmen. Das Amt scheint kostspielig gewesen zu sein, denn manchmal ereignete es sich, daß jemand, der die Ausgaben scheute, die Ehre zurückwies. Deshalb wurde in der zweiten Fassung der Statuten sestgesetzt, daß der prince nur für seine Kleidung aufzukommen habe, die aus Unterkleid, Rock und dazu passendem Mantel bestand, mit jenen Abzeichen, die es ihm zu tragen beliebte. 3 Außer dem zur Kleidung gehörigen Mantel gab es noch einen anderen, den Krönungsmantel, den der prince jedoch, um die Kosten zu verringern, von seinem Vorgänger samt der Krone erbte. Stillschweigend scheinen die neuen Statuten auch von der 50 pfündigen Wachskerze abzusehen, die nach dem Vorbild des

<sup>1</sup> Gröber, Grundriss II, S. 948, 1171, 1172.

8 cote et surcote, saunz maunches e mantel de une suyte des queles armes bleise.

gil pleise.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Et quant le viel prince e si compaignoun devront faire novel prince, en plein manger, li viel prince et ses compaignouns irrount par la sale, outre en outre, chauntaunt, e portera le viel prince la coroune dou Pui sor son chief, e une coupe dorree en ses mains, pleine de vin. Et quant il averount ale en tour, le viel prince dorra a boivre a celui quil aurount esleu, e li dorra la coroune, e cil serra prince.

3. prince, Johan Chesthounte, jeder seiner Nachfolger am Tage nach dem Fest in der Kirche Saint Martin le Graunt stiften sollte. Die Zahl der Mitglieder war unbeschränkt; weniger als sechs konnten jedoch keine Zusammenkunft veranstalten, da es heilst, jeder müßte sich verpflichten, bei Anwesenheit von fünf Gefährten den sechsten zu bilden. Beim Eintritt in die Vereinigung hatte jeder 6 Deniers zu entrichten, beim Fest des Pui 12 Deniers, wer jedoch ein neues Lied zu singen wusste, war am Festtage von dem Beitrage befreit. Dieser diente dazu, die Kosten des Festmahls zu decken, genügte das Geld dazu nicht, so musste nachgezahlt werden. Zu diesem Zwecke mussten der prince und sechs von den Beisitzern gleich nach dem Mahle, noch während gesungen wurde, die Berechnung des Verbrauchs aufstellen und das Geld von den Anwesenden verlangen, die gleich oder spätestens am nächsten Tage nachzahlen mussten, sonst wurden sie aus dem Verein ausgeschlossen. Selbst solche, die nicht am Fest teilnahmen, mußten den ganzen Betrag zahlen, wenn sie in London waren. Dafür wurde ihnen ihr Anteil am Essen geschickt. War jemand über Land, ja vielleicht sogar über See gefahren, so musste er doch nach seiner Rückkehr für jedes versäumte Fest 4 Deniers nachzahlen. Kam er 7 Jahre lang nicht zu den Versammlungen, so wurde er aus der Gesellschaft ausgestoßen. Andere feststehende Beiträge waren 12 Deniers am Tage nach der Jahresversammlung bei der Messe und, je nach dem Vermögen des einzelnen, ein Denier oder eine Obole jeden Samstag. Außerdem sollten der prince und zwei Beisitzer, wenn ein reiches Mitglied im Sterben lag, zu ihm hingehen und es ermahnen, dem Pui etwas zu vermachen. Arm und reich mussten Geld zu einer Messe hinterlassen. Dagegen hatten die andern Mitglieder die Verpflichtung, den Körper zu Grabe zu tragen und in der Kirche eine Spende zu geben. Auch der Priesterweihe oder der Hochzeit eines der Ihren mussten die übrigen beiwohnen. Bei der Hochzeit erhielten sie dafür vom Bräutigam alle gleiche Kränze, 1

Die Geldspenden dienten einerseits dazu, einem Schreiber jährlich 20 soutz desterlings zu geben, damit er die Geschäfte der Gesellschaft führe und andrerseits wahrscheinlich auch zur Unterstützung der Armen, was jedoch nicht klar ausgedrückt ist. Man hoffte, mit der Zeit Geld genug zu haben, um eine Kapelle zu erbauen und einen Kapellan zu besolden, denn bisher war man in der Marienkapelle von St. Martin le Graunt oder Seinte Eleine<sup>2</sup> zur Messe gegangen. Ja sogar ein Grundstück wollte man erwerben,

¹ Riley meint, chapiaus touz d'une maniere hiese an dieser Stelle "Rosenkränze". Bei Hochzeiten verwendete man jedoch keine "Rosenkränze", sondern Kränze auf dem Haupt, bei denen es auch viel mehr darauf ankam, dass sie gleich waren als bei den Gebetkränzen, die eher für die Begräbnisse gepast hätten. capele hies z. B. in Tournai der als Preis verliehene Kranz, vgl. Gröber, Grundriss, 1173.

² Saint Martin'ist eine noch vorhandene Kirche in der City, bei Ludgate Hill; Sainte Eleine ist nicht mehr auf den Stadtplänen verzeichnet.

dessen Fruchtgenuss der Kapellan und die Armen des Pui gehabt hätten.

Die Pflichten des Schreibers bestanden in der Führung mehrerer Listen. Eine, in der die Mitglieder verzeichnet waren und die alle 7 Jahre erneuert wurde, um die neuaufgenommenen Mitglieder einzufügen, über die in der Zwischenzeit ein besonderes Verzeichnis geführt worden war, und um diejenigen zu streichen, die ausgestoßen wurden. Als Grund der Ausstoßung galten außer Nichtzahlung der Beiträge Gottlosigkeit und Hochverrat. Eine besondere Liste enthielt die Namen der säumigen Schuldner, eine andere das Verzeichnis der dem Pui versprochenen Gaben. Zur Aufbewahrung dieser Dokumente sollte eine Truhe an einem sicheren Ort in London aufgestellt werden und in ihr wurden auch die verbesserten Statuten hinterlegt. Die Schlüssel zur Truhe hatten der prince und zwei Hüter (gardain), die aus den 12 Beisitzern ausgewählt wurden. Von den Statuten besaß der Schreiber eine Abschrift.

Wahrscheinlich wurde das Jahresfest ursprünglich zu Himmelfahrt abgehalten. Es wird nämlich geklagt, das die meisten Mitglieder - Kaufleute, die die Messen bereisten - zum Pui nicht nach London kommen könnten, da er zur Zeit der St. Ive-Messe stattfinde. Gemeint ist wohl der Tag des heiligen Ivo, Bischofs von Chartre; dieser fiel auf den 20. Mai. Man verschob daher später

den Sängerwettstreit auf den Sonntag nach Trinitatis.

Der Saal, in dem die Versammlung stattfand, sollte der Kosten wegen nicht mit Wandvorhängen oder gar mit Seide oder Goldstoff geziert sein, nur auf den Bänken sollten Decken liegen und der Hochsitz mit Goldbrokat bedeckt hein. Der Boden war mit Binsen und Blumen zu bestreuen. Der prince hatte sein Wappen an der Wand befestigen zu lassen und darunter klar, deutlich, fehlerlos geschrieben, die chaunsoun, die beim vorigen Fest den Preis errungen hatte. 1 Am Festtag (jour du siege) dursten nur Mitglieder anwesend sein, war ein Fremder im Saale, so musste mit dem Singen gewartet werden, bis er den Raum verlassen hatte oder sich falls er dazu würdig war - in die Gesellschaft hatte aufnehmen lassen. Frauen durften nie beiwohnen, mit der sonderbaren Begründung, man sollte die Frauen jederzeit und überall ehren, lieben und loben, sowohl in ihrer Abwesenheit als in ihrem Beisein.2

Das Festessen bestand aus gutem Brot, gutem Bier und gutem Wein, einer Suppe, einem Gang von gewöhnlichem Fleisch, zweierlei Braten in einer Schüssel und Käse. 3 Wenn man die Berichte über

1 apertement et droitement escrite, saunz defaute.

totes houres en touz lieus, au taunt en lour absence come en lour presence. Vielleicht deutet die Stelle an, dass der Ursprung des Pui ein geistlicher war. Auch Kirchensürsten war es verboten, Frauen an ihrem Tische zu bewirten, vgl. Ordinaunces for the Household of Bishop Grostete streytly forbede ze that no wyfe be at zoure mete. Monumenta Franciscana 584.

S. 227, bon pain, bone cerveise, et bon vyn, potage, un cours de grosse char, dubble rost en un esquele, furmage, saunz plus.

die Gastereien in den Häusern des Adels jener Zeit und die Spottverse über die Gefrässigkeit der Engländer im Mittelalter liest, war es ein verhältnismässig einfaches Mahl.4

Nach dem Essen wurde die Wahl des neuen prince vorgenommen, und dann kam der Liederwettbewerb. Augenscheinlich war nur die chaunsoun reale zugelassen, wenigstens findet weder in den alten noch in den neuen Statuten ein andres Lied Erwähnung. Auch wird uns leider über den Inhalt - ob geistliche und weltliche Gesänge in Wettbewerb treten durften oder nur geistliche nicht die geringste Angabe gemacht. In den älteren Statuten heißt es, dass der Pui zu Ehren Gottes, der Jungfrau, aller Heiligen und des Königs und des Adels des Landes und zur Verbreitung wahrer Liebe errichtet sei. Und ferner, damit die Stadt London überall gerühmt und Friede, Ehrsamkeit, Güte u. dgl. aufrecht erhalten werde. 1 In den späteren Statuten wird des Königs und des Adels nicht mehr gedacht, dafür von Zerstreuung, Erholung und Freude und edler Unterhaltung gesprochen, 2 doch sind es wahrscheinlich stehende Redensarten, die wenig Schlüsse auf die Gedichte zulassen. Zu Schiedsrichtern, welches das beste Gedicht sei - denn nur eins wurde mit einem Preis belohnt - bestimmten die älteren Statuten den früheren und den neugewählten prince mit höchstens 15 der verständigsten Mitglieder, die späteren Statuten legen Wert darauf, dass unter den Preisrichtern zwei oder drei seien, die auch die musikalische Begleitung der Lieder, nicht nur den Text beurteilen könnten, denn ohne Gesang solle man keine in Verse gebrachte Rede ein Lied nennen, und keine gekrönte chauncoun reale sollte ohne Süße der Melodien gesungen werden,3 Es sieht also so aus, als ob die Dichter nicht nur Text und Melodie zu finden, sondern auch die Begleitung für ein Instrument zu komponieren hatten. Des besten Liedes Sänger wurde mit einer Krone geschmückt, dann stiegen sofort alle Mitglieder zu Pferde, der ge-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. dagegen die Speisezettel in John Russell, The Boke of Nurture, folowing Englandis gise, vers 680 ff. mit ihrem drei Gängen aus je fünf Abteilungen u. ä. (Furnivall Babees Book, E. E. T. S.) und Spottverse auf die Engländer wie folgende: Political Poems and Songs, 91:

Quos præter pecudes alit Anglia, venter eorum Est Deus; et ventri sacrificare student. Distendit stomachum gula prodiga, gutture pleno. Turget et est potius belua quam sit homo etc.

<sup>1 216:</sup> En le honour de Dieu, Madame Seinte Maria, touz Seinz e toutes Seintes; e en le honour nostre Seignour le Roy e touz les Barons du pais, e por loial amour ensuucier. Et por ceo qe la ville de Lundres soit renomee de touz biens en tuz lieus et por ceo qe jolietes, pais, honestez, douceur, deboneiretes e bon amour soit maintenue.

2 219: pur bon amour, joly desport et curtais solas, joie et doucour etc. E qui lieit a les chauncouns juger eslu ij ou iij qi se conoisent en chaunt et en musike, pur les notes et les poinz del chaunt trier et examiner, auxi bien com la nature de la reson enditee. Kar saunz le chaunt ne doit om mie appeler une resoun endite chauncoun, ne chauncoun real corounee nu doit estre saunz doucour de melodies chaunte.

krönte Dichter ritt zwischen den beiden princes. Der neue prince wurde zu seinem Wohnhaus geleitet, dort stieg man von den Pferden, und es wurde ein Tanz abgehalten. Der prince durfte aber kein Abendessen auftragen lassen, sondern nur einen Trunk, und dann gingen alle zu Fuss nach Haus.

Die Überreste des Mittagmahls wurden an die Gefangenen von Newgate, die Armenhausbewohner und andere Bedürftige verteilt.

Der Text ist in besserem Französisch abgefast als die Mehrzahl der Dokumente dieser Sprache in den Gildenbüchern. Hin und wieder kommt ein Wort bald in französischer, bald in anglonormannischer Lautgestalt vor.

Die wichtigsten dialektischen Besonderheiten sind folgende:

a + n + Kons, fast immer au: avaunt, demoraunt, chauncun (daneben chancon);

a + palataler Nasal gibt statt ai ei: seint;

e wird ai: saye (< seta), curtais; e wird nicht diphthongiert: bref; palat. l ist nicht mouilliert: viel:

e + i in der Vortonsilbe > e: real (daneben royal, roial);

o + n oder o + o oraler Kons. manchmal ou geschrieben: ount, compaignoun, touz; manchmal u: chauncun, tuz.

u + n geschrieben ou: chescoun.

Umgekehrte Schreibungen finden sich bei mier (< marem), on (statt en), houche (neben huche "Truhe"), corounee.

Aus der ir-Klasse in die er-Klasse sind übergegangen obeier, im Inf. gebraucht, und servir, von dem sich das Part. serve findet.

Der Deklination steht der Autor oder der Schreiber manchmal hilflos gegenüber. Er gebraucht unmittelbar hintereinander als Nom. le viel prince e si compaignoun und li viel prince et ses compaignouns.

Ebenso der Syntax, wenn der sonst seltene Konjunktiv des Praesens im Bedingssatz vorkommt 1 z. B. Si nul des compaignouns voist de vie a mort . . . oder si li Estatuz ne seient bien garde . . ., tote la confraternite decherra.

Auch der Wortschatz enthält einige Eigentümlichkeiten: emprowemenz, ne. improvement ist ein erst auf englischem Boden, allerdings aus romanischem Sprachgut zusammengestelltes Wort für "Verbesserung". — queyntise kommt in diesem Text für Kleidung im allgemeinen vor. Afrz. cointise kann nur ein einzelnes Gewandstück aus Seide bezeichnen, das über der Ritterrüstung getragen wurde. 3 — dreinement statt dereinement, der letzte in der Reihe (la chauncoun corounee dreinement).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meyer-Lübke, Gram. der rom. Sprachen III, 685.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Vgl. Skeat, Étymological Dict. <sup>8</sup> Larousse: robe de soie dont se revêtaient les chevaliers par dessus leur armure. Ducange, Matth. Paris: mille enim milites-vestiti serico ut vulgariter loquamur cointises.

## Sprachgeschichtlich-sprachgeographische Studien, I.

(Die u-Perfekta im Rumänischen und Altfranzösischen — aqua, paucum — nordostfranzösische Reaktionsbildungen.)

Von allen romanischen Sprachen hat nur das Französische und das Rumänische aus den lateinischen u-Perfekten einen besonderen schwachen Typus entwickelt. Im Rumänischen ist diese Entwicklung vor Beginn der Überlieferung abgeschlossen, im Altfranzösischen können wir einen Teil derselben noch verfolgen. Für beide Fälle aber weisen die Wege aus denselben Voraussetzungen zum gleichen Ziele gewisse Ähnlichkeiten, einen gewissen Parallelismus auf. Ich möchte nun im folgenden zu zeigen versuchen, wie in beiden Fällen die lautgesetzlichen Veränderungen den Kräften der assoziativen Umgestaltung den Weg bereitet haben. Die offenbar viel komplizierteren altfranzösischen Verhältnisse werden mich dabei nötigen, allerlei Probleme anzuschneiden, die mit der ältesten mundartlichen Struktur Nordfrankreichs zusammenhängen.

Bezüglich des Rumänischen geht weder die Darstellung Meyer-Lübkes in RG. II § 279 noch die Tiktins im Rum. ElemB. S. 107 und im Gr. I<sup>2</sup> S. 598 auf die Einzelheiten des Problems ein. Die Geschichte der altfranzösischen u-Perfekta aber gibt auch nach den grundlegenden Untersuchungen Suchiers in Zrph. II, 255 ff. und Gr. I<sup>2</sup>, 780 ff. noch immer eine ganze Anzahl von Rätseln auf. Die richtige Beurteilung der in Frage stehenden Formen wird dadurch so außerordentlich erschwert, das ihnen außerhalb der Verbalflexion so gut wie gar keine gleichgebauten zur Seite stehen.

Es musste aber zunächst die Vorfrage gelöst werden, wie denn die volkslateinische Aussprache der Wörter vom Typus tacuit, potuit, voluit, tenuit usw. war. Hier hat eigentlich schon E. Seelmann, Die Aussprache des Lateins, S. 231 ff. den richtigen Weg gezeigt. Er weist bereits auf die Tendenz der Volkssprache hin, das nachtonige u im Hiatus konsonantisch und die Wörter vom obigen Typus zweisilbig zu sprechen, so z. B. auf Consentius K. V, 395, 15: ut dicat induruit, quod est tetrasyllabum, dicit induruit, quod est trisyllabum. Es ist auch bekannt, das Virgil das e von genua positionslang misst (Aeneis V, 432), ebenso Lukrez IV, 66 tenuia (vgl. dazu F. Sommer, Hb. lat. LF. § 85). Was also der Phonetiker erwarten muss, dass nämlich nachkonsonantisches unbetontes u im Hiatus ebenso wie i in solcher Stellung seinen Silbenwert verliert

und konsonantisch wird, ist als Tendenz der Volkssprache wohl bezeugt. Davon geht auch die Untersuchung F. Neumanns "Die Entwicklung von Kons. + w im Französischen" in Misc. fil. e ling. S. 167 ff. aus. Daneben aber scheint der Einfluss der Literatursprache und der Gebildeten doch wieder silbisches u hergestellt zu haben. Für vidua ist eine dreisilbige Aussprache durch die romanischen Fortsetzer, durch ital. vedova, prov. vezoa, rum. vădu(v)ă (vgl. dazu păcură < picula, aber fată < \*feată < feta) gesichert. Dazu passt auch das von Neumann I. c. angezogene afrz. vedve. Dieses Wort war und ist ein Ausdruck der Rechtssprache und daher in deren Form geläufig. Auch die italienischen Ortsnamen Mantova, Genova verraten den Einfluss des Urkundenlateins. Sonst aber dürfen wir die konsonantische Aussprache des nachtonigen Hiatus -u im Volkslatein als gegeben ansehen und uns im allgemeinen den Ausführungen Neumanns anschließen. Wenn also die Appendix Probi III, 14-15 schreibt uacua non uaqua, uacui non uaqui, so tadelt sie damit als vulgär die konsonantische Aussprache des u, bezw. die Zweisilbigkeit des Wortes. Es ist also daraus bezüglich der vulgären Aussprache der ganzen inlautenden Konsonantenverbindung noch nichts Sicheres zu entnehmen. Lateinisch qu in aqua bezeichnete zunächst seiner Herkunft entsprechend einen einfachen Laut, den velaren Verschlusslaut k mit gleichzeitiger Lippenrundung, einen Laut, der also in der lateinischen Metrik keine Position bildete, worauf Herzog, Zrph. XXVIII, 380 anlässlich der Besprechung der Dissertation von C. Hürlimann, "aqua in den roman. Sprachen" nachdrücklich hinweist. Halten wir uns aber folgendes vor Augen. Neben dem ursprünglich einfachen qu entstand in den in Frage stehenden u-Perfektformen und den übrigen ursprünglich dreisilbigen Wörtern mit nachtonigem Hiatus -u die neue Verbindung Kons. + w, deren 2. Bestandteil seiner Herkunft entsprechend mit Lippenrundung und gleichzeitiger velarer Enge gesprochen wurde, darunter namentlich in Fällen wie tacuit, placuit, nocuit usw. die Verbindung k + w, also velarer Verschlusslaut + labiovelarem Engelaut. Dass auf die Dauer ein so seiner Unterschied wie der zwischen ursprünglichem qu und k+w in der Volkssprache nicht gemacht werden konnte, liegt auf der Hand. Auch darauf weist bereits Seelmann mit Bezugnahme auf eine Stelle bei Velius Longus, K. VII, 75, 10 hin. Es musste naturgemäß Annäherung bezw. Zusammenfall nach der einen oder anderen Richtung eintreten. Wenn nun, was ebenfalls Herzog l. c. nach Havet anzieht, Lukrez das a von aqua einige Male lang misst, so haben wir das auf das Konto der volkstümlichen Aussprache zu setzen, in der sich demnach dieses a in Position befand. Daraus ergibt sich für uns nun, dass die Stelle der App. Pr. III, 112 aqua non acqua wieder nichts anderes heißen kann, als daß das Volk nicht qu wie in der Sprache der Gebildeten, sondern k + w sprach. Die Konsonantenverbindung k + w konnte ja mit lateinischen Mitteln gar nicht anders zum Ausdruck gebracht werden als durch

cqu, denn \*acua hätte Dreisilbigkeit bedeutet, aqua aber war ja die Schreibung der korrekten Schulaussprache. Wir sehen daraus, daß auch in Wörtern mit ursprünglich lateinischem qu die volkstümliche Aussprache k + w Platz gegriffen hatte, also auch in equa, \*sequit, aequare usw. Wir können demnach als Grundlage für die romanischen Sprachen die Aussprache \*takwī, \*plakwī, \*nokwī, dann \*potwī, \*crędwī, \*sapwī, \*recepwī, \*mowwī, \*awwī, \*bewwi, \*conowwī, andererseits auch \*akwa, \*ękwa, \*sękwit, \*ekware ansetzen.

Damit gewinnen wir eine sichere Basis. Die eben durchgeführte Feststellung war um so wichtiger, als dadurch alle bisherigen Deutungsversuche, soweit sie in den rumänischen oder altfranzösischen endungsbetonten u-Perfektformen einfache Akzentverschiebung sahen, beseitigt werden, da der Akzent natürlich nicht auf ein konsonantisches w übertragen werden konnte. Wir wollen

versuchen, neue Wege einzuschlagen.

Zunächst das Rumänische. Wir finden hier in älterer Zeit die Paradigmata:

- 1. tăcúī putúĭ crezúĭ avúĭ fúī ținui, vrui, părui usw.
- putust 2. tăcust crezúsi avúsī fúsī
- · crezú putú 3. tăcú avú fu
- 4. tăcúmu putú**mu** crezúmu fúmu avúmu
- 5. tăcúlu putútu crezútu avútu fútu
- 6. tăcúră putúră crezură avúră

Von den jüngeren durchsichtigen Umgestaltungen der Endung in 4., 5. nach 6. zu -úrăm, -úrațī sei hier abgesehen. Die alte Endung 5. -tu bietet bis heute der Erklärung Schwierigkeiten, vgl. Meyer-Lübke, RG. II § 267.

Da nach obigem klar ist, dass tăciti usw. nicht das direkte Ergebnis von tácui (\*takwī) sein kann, so müssen wir uns zunächst fragen, was denn die vlglat. Formen lautgesetzlich entwickelt ergeben hätten. Lateinisch qu und cu, d. h. also kw wird vor palatalem Vokal palatalisiert zu č, vgl. Tiktin, Rum. El. B. § 143, RG. I § 501. Es wäre also fürs Urrumänische tacui > \*taci, tacuistī > \*tăceși, tácuit > \*tace usw. anzusetzen. Genau so muste sich

placuit, jacuit entwickelt haben.

Für potui, credui, d. h. für die Entwicklung von dentalem Verschlusslaut + w gibt es keine sicheren Vergleichsmassstäbe. Aber das Beispiel von tacui gibt doch eine Parallele für lautphysiologische Erwägungen. Wenn wir in Betracht ziehen, dass in der Verbindung -kwa der Labial beständig war und sich sogar die Artikulationsstelle des vorangehenden Verschlusses assimilierte, in der Verbindung kwi, e aber der labiovelare Konsonant unterging und der palatale Vokal Enfluss auf die Artikulation des Verschlusslautes gewann, so müssen wir die eigentliche Schuld an diesem Vorgang eben dem palata en Vokal zuschreiben. Zunächst muß der Luftstrom nach Lösung des velaren Verschlusses eine velare und gleichzeitig eine gerundete Lippenenge passieren und unmittelbar darauf die durch

die Vorderzungen-Gaumenenge gebildete. Nun leuchtet es ein, dass bei rascherem Sprechtempo die velare Enge nur unvollkommen oder gar nicht gebildet werden konnte und daher gleich Übergang vom Hinterzungenverschlus zur Vorderzungen-Gaumennähe stattfand. Dann musste auch die Lippenrundung verloren gehen, denn die Kombination derselben mit der Zungenstellung der palatalen Vokale war im Rumänischen unmöglich: das Rumänische hatte und hat keine ü-, ö-Laute. Mit noch größerer Wahrscheinlichkeit aber musste sich dieser Vorgang in der Lautfolge dentaler Verschlusslaut + we, i vollzogen haben, denn dass die Zunge sich nicht vom Verschluss an den Alveolen zur Hinterzungen-Gaumenenge zurückzieht, um dann wieder in die Vordergaumennähe zurückzukehren, ist bei rascherem Sprechtempo ohne weiteres verständlich. Deshalb musste auch hier die Lippenrundung wegfallen, um so mehr, als sie, etwa schon bei der Lösung des dentalen Verschlusses gebildet, akustisch keine Rolle spielte. Wir müssen demnach für eine erste Periode des Urrumänischen auch potwi > \*poti > \*poti, potuisti > \*puteși, potuit > \*pote > \*poate und entsprechend credui > \*credi > \*crezi, creduisti > \*credeși, creduit > \*creade ansetzen. Hierher gehören dann die übrigen zahlreichen d-Stämme, die im Rumänischen zur u-Perfektklasse übergetreten sind, \*veduī, \*cadui usw.

Man erkennt auf den ersten Blick, dass die bisher entwickelten Formen sür 1. mit 2. praes. ind., die für 3. mit 3. praes. ind. gleichlautend waren. Dass ein so schwerer Misstand wie die Homonymität dieser Formen nicht lange ertragen werden konnte, liegt auf der Hand. Eine solche Homonymität musste die lautgesetzlich entwickelte Flexion gleich nach ihrem Entstehen zersetzen, indem zunächst Umschreibungen und dann Neubildungen einspringen musten. Bei der zahlenmässig weit überwiegenden Stärke der in Betracht kommenden Velar- und Dentalstämme konnte der Zersetzungsprozes nicht ausgehalten werden, dadurch dass die übrigen u-Persekta sich vielleicht hätten halten können, die \*awī (< \*awwī), \*parbī (< \*parwī), \*volbī (< \*volwī) usw. gelautet haben dürsten. Im Gegenteil, als für 1. und 3. der Velar- und Dentalstämme Neubildungen einsprangen, musste dieser Vorgang auch auf die anderen u-Persekta übergreisen.

Ein Vergleich der überlieferten rumänischen u-Perfekta mit den für die älteste Periode rekonstruierten zeigt ohne weiteres, worauf sich die Neubildungen auf bauten, nämlich auf dem Perfekt von a fi. Das Paradigma füi, \*füsti, \*füt, \*fumus, füstis (CIL. VI, 7470), \*fürunt ist ja bekanntlich schon vlglat. und daraus ergeben sich die rumänischen Formen in schönster Regelmäßigkeit. Für eine Umbildung der u-Perfekta nach Analogie von füi mußte aber die Basis einer oder mehrerer gleicher Flexionsformen in den beiderseitigen Paradigmen vorhanden sein. Das u-Partizipium kann diese Grundlage nicht abgegeben haben, denn ihm entspricht für füi keine gleiche Bildung, wohl aber werden wir annehmen dürfen, dass in 4. im Urrumänischen noch die lateinische Betonung tacutmus,

potitimus, habitimus zugrunde lag, höchst wahrscheinlich auch in 6. tacúerunt, potúerunt, habúerunt. Ich berufe mich für diese Annahme auch auf die Worte Tiktins in Gr. 12, 596: "Wo das Rumänische abweicht, geschieht es in der Regel nur, um die lateinischen Formen mit noch größerer Strenge festzuhalten, als es das Italienische tut." Dem entspricht u. a. bei den s-Perfekten die Betonung 4. zisem usw. gegenüber dicemmo. Ein habúimus > \*avúemu 1 wurde dann nach fumu zu avumu umgebildet, ebenso habúerunt > \*avúeru > avură. dann ist wahrscheinlich zunächst 2. avust und 5. avutu, dann 1. avut, 3. avú gesolgt. So wurde auch tăcúi, tăcú, dann tăcúi, tăcútu, desgleichen putiti, putuși, putu, pututu zu den schon bestehenden tăcumu, tăcură, putumu, putură gebildet, entsprechend crezui usw. Man versteht jetzt auch, warum bei den d-Stämmen der in 1. praes. ind. und im praes. conj. durch die i-Ableitung affizierte Stammauslaut auf das Persekt übertragen wurde, da eben 1. pers. \*crezi zu crezui umgebildet wurde, weshalb dann auch sonst der Stamm von I. praes. ind. und praes. conj. auf das Perfekt und das Partizip übertragen erscheint wie z. B. in crescui, cunoscui, crescut, cunoscut (dass es sich um eine junge Umbildung handelt, zeigt hier auch das erhaltene vortonige o).

Die Umbildung nach der Analogie von füi aus den endungsbetonten Formen des Perfekts heraus (d. h. 4. u. 6.) wird auch durch Fälle wie stätü zu a sta, p. p. stat, läiü zu a la erwiesen.

In dieser verhältnismässig noch einfachen Weise dürfte sich im Urrumänischen die Umgestaltung der starken u-Persekta zu einem schwachen Typus vollzogen haben.

Das Altfranzösische weist einzelne Parallelen mit dem Rumänischen, wenigstens in der Umgestaltung der Liquida-Stämme, in der Hanptsache aber weit kompliziertere Verhältnisse auf.

Die Fragen, die Suchier in seinen Untersuchungen über die u-Perfekta noch nicht befriedigend zu lösen vermochte, sind folgende:

1. Wie war die Entwicklung der Gruppe Velar, Dental, Labial + w einerseits, Liquida + w andrerseits, 2. welches das Verhalten des Tonvokals, 3. wie erklärt sich in den zentralen Mundarten das  $\ddot{u}$  der betonten Endung, 4. wie hat sich bei den Liquidastämmen der Übergang zu schwachen Bildungen schon vorhistorisch vollzogen? Andererseits war es von einschneidender Bedeutung, daß Suchier den schriftsprachlichen normannisch-fran-

<sup>1</sup> Wahrscheinlich ist von 1. \*awwi, 2. \*awweşt, 3. \*awwe der Stammauslaut auf die übrigen endungsbetonten Formen, auch auf die neugebildeten und das part. p. übertragen worden und hat sich in dieser Form gehalten zu einer Zeit, wo einfaches vok. v vok. schwand. Von hier aus ist dann dieses später vereinfachte v (< w) in den übrigen endungsbetonten Formen im Infinitiv und Imperfekt und 4., 5. praes., wo es ebenfalls lautgesetzlich geschwunden sein mußte, wiederhergestellt worden mit leichtverständlicher Ausnahme des proklitischen 4. am, 5. aft als bloßem Hilfsverb.

zischen Formen einen nordöstlichen u-Perfekttypus gegenüberstellte und dessen geographische Verbreitung abzugrenzen suchte.

Indem ich nun die von S. aufgestellten Klassen nach dem ursprünglichen Tonvokal in 1. sg. um 2 vermehre, gehe ich in meinen Betrachtungen von folgenden Typen aus:

Was nun die erste der oben gestellten Fragen betrifft, so ist sie von F. Neumann l. c. in der Hauptsache seither gelöst worden. Die Ergebnisse seiner Untersuchung lassen sich dahin zusammenfassen, dass 1. in der Verbindung Muta (b, p, v, g, c, d, t) + w der erste Bestandteil an den zweiten assimiliert wurde, 2. die Ver-

bindung Liquida + w zunächst erhalten blieb.

Angesichts der Schicksale der Verschlusslaute vor j in den romanischen Sprachen war eine fast ebenso starke Beeinflussung durch die labiovelare Enge wohl zu erwarten, ebenso auch, dass das Französische darin am weitesten gehen würde. Während das Rumänische in seiner ältesten Periode das Verschlusselement der Gruppe festhielt, wird im ältesten Französisch gerade dieses geopfert. Dieses Verhalten stimmt zum Gesamtcharakter der beiden Sprachen. Im Französischen unterblieb also der Verschluß mit Rücksicht auf die folgende Hinterzungenenge, wobei die Lippenrundung ebenfalls vorweggenommen wurde.

Nicht ganz so schnell und radikal geht das Provenzalische vor, das namentlich p vor w in der ersten Zeit bewahrt. Indem dort in der Gruppe kw zunächst der Hinterzungenverschluss der Enge Platz machte, entstand χw. Da der verlare Reibelaut χ nur in einigen wenigen Beispielen vorhanden war, konnten die viel zahlreicheren Fälle mit palatalem  $\chi'$  in lat. ct, cs (z. B. \*fa $\chi'$ tu <factu, kox sa < coxa, dann germ. wax ta usw.) eine Attraktion aus-

<sup>1</sup> Ich will die schriftsprachl, norm.-franz. Formen von nun an der Einfachheit halber zentrale nennen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Belegt ist 3. estieut u. 6. estieurent, vgl. Zrph. II, 260.

<sup>3</sup> Oder dafür \*conōvui, falls mit S. movuī anzusetzen sein sollte.

üben, sodass durch Lautsubstitution  $\chi > \chi'$  wurde, wie ja auch für inlautendes w lateinischer Herkunft das viel häufigere gu als Ersatzlaut für anlautendes germ. w eintrat. So wurde die Lautgruppe \* $\chi w$  zu \* $\chi' w > *jgu > igu$  umgestaltet, noch bevor das χ von folgenden w die Lippenrundung erhalten hatte. Auf diese Weise dürste sich aqua > \*aywa > \*ay'wa > aigua im Provenzalischen erklären. Dazu stimmt der Ortsname Aix < Aquis, nicht aber Ax (im Dép. Ariège), wo latinisierender Einfluss der Urkundensprache vorliegen kann. Auch prov. siec < sequo über \*seiguo würde dazu passen, nur müßten die übrigen stammbetonten Formen des Präsens e wiederhergestellt haben nach Analogie von 1. fier < jerio, 3. fer, also nach einem umgekehrten Vorgang des von Suchier, Gr. 12, 729 angenommenen. Wenn nun taquit > tac, placuit > plac kein i zeigen, so wird dies aus der Analogiewirkung von habuit > ac, debuit > dec, potuit > poc usw. zu erklären sein. Es blieben allerdings dann noch ega < equa, egar neben igar, engar bestehen. Es ist aber nicht ausgemacht, dass diese Wörter nicht lehnwörtlichen Charakter haben und zudem handelt es sich ja bei Obigem nicht um einen lautgesetzlichen Vorgang, sondern um eine Art Lautsubstitution, sodass also vielleicht die letzterwähnten Beispiele irgend welchen anderen Einflüssen unterlegen sind.

Nur so kann ich mir prov. aigua erklären, nicht durch gradlinige lautgesetzliche Entwicklung, nicht durch einen dissimilatorischen Vorgang, demzufolge der Einsatz von kw (bezw. qu) palatal wurde, wie Herzog, Zrph. XXVIII, 379 für möglich hält. Eher noch stimmt meine Auffassung mit Meyer-Lübke überein, der LgrPh. XXIV, 334 das k von akwa als vorkonsonantisch wie sonst be-

handelt ansehen möchte.

Die erwähnte Umgestaltung aqua > \*aχwa > aχ'wa > aiwa (oder aigua) mußte einst auch die ganze Lombardei bis zur Linie Gardasee—Mincio umfaßt haben, da nach der 1. Karte bei Hürlimann l. c. westlich des Gardasees um Brescia und nördlich Bergamo noch \*aiwa-Reste bestehen als Inseln in einer acqua-Flut, die die übrige Lombardei von Süden aus, von der Toskana ausgehend, überschwemmt hat. Piemont und Ligurien aber gehören noch heute

zum aiwa-, aigua-Gebiet.

Diesem Verhalten gegenüber ist also, wie gesagt, das Nordfranzösische viel radikaler zu Werke gegangen und hat die Assimilation an die labiovelare Enge viel rascher vollzogen, wie es ja auch, vermutlich in derselben Zeit, k und g zwischen dunklen Vokalen (focu, fagu usw.) zu w gewandelt hat. Auch trat hier im Inlaut keine Substitution dieses w lat. Herkunft durch gw ein, das vielmehr auf direktem Wege später zu labiodentalem v (ive, iver, ivel, antive, auch germ. trieve < treuwa u. a.) wurde. Da im Inlaute des Erbgutes in schwacher Stellung der velare Verschlusslaut zugunsten einer folgenden velaren Enge aufgegeben wurde, ist es natürlich, dass nicht umgekehrt, wie im Anlaut, die Aussprache der labiovelaren Enge des germ. w erst durch Vorschlagung

des homorganen Verschlusses ermöglicht wurde. Wir haben also für eine der ältesten Perioden des Frz. ww als Ergebnis von kw, gw, tw, dw, pw, bw, vw (= ww) anzusetzen. Die Nasale waren durch w nicht wesentlich verändert worden, weil die labiovelare Engenbildung an dem Ausströmen der Luft durch den Nasenresonanzraum nichts änderte, die spezifiische Artikulation des l und r aber vertrug sich ebensowohl mit der Annäherung der Hinter-

zunge an das Velum wie mit der Lippenrundung.

Zu Beginn der nordfranzösischen Sonderentwicklung müssen demnach unsere Perfekta folgendermaßen gelautet haben: awwi, awwesti; estewwi, estewwesti; dewwi, dewwesti; nowwi, nowwesti; mowwi, mowwesti; volwi, volwesti; valwi, valwesti. Wann die Vereinfachung von ww > w eintrat, ist ziemlich gleichgültig, nur hatte natürlich der davorstehende betonte Vokal an der in freier Silbe stattfindenden Längung keinen Anteil genommen, wie auch die Bewahrung des á in den nordöstlichen Mundarten zeigt. Als eine der ältesten Umgestaltungen des französischen Vokalismus ist der Umlaut von e und o durch i anzusehen (vgl. Meyer-Lübke, FG. § 51), den auch das Provenzalische und die norditalienischen Mundarten zeigen. Dieser Umlaut musste auch in den Persektformen vom Typus dew(w)i, mow(w)i eintreten, wie seit langem erkannt wurde (vgl. namentlich RG. II, §§ 281, 282), dann natürlich in -istī. Die erste Veränderung war also vermutlich dewi > diwi und mowi > muwi nebst -esti > -isti. Damit darf man natürlich nicht, wie noch P. Trommlitz (Die franz. ui-Perfekta außer poi, Stralsunder Progr., 1805) tat, estewi und nowi auf eine Stute stellen. Die offenen Vokale haben eine andere Entwicklung durchgemacht, die später allerdings z. T. zum selben Ziele führte; im Französischen hat nicht nur gelängtes e, o, sondern auch solches vor präpalataler Enge in ursprünglich geschlossener Silbe diphthongiert, womit das Französische wie beim Umlaut mit dem Provenzalischen und den meisten norditalienischen Mundarten geht (vgl. jetzt meine Romagnolischen Dialektstudien II, S. 159 ff.). Man könnte daher diese Diphthongierung für älter halten als die spontane in freier Silbe, was sich aber kaum nachweisen läßt. Nun, das Provenzalische und gewisse nordital. Mundarten (vgl. l. c. S. 190 ff.) diphthongieren ganz entsprechend e und e auch vor der velaren Enge unabhängig von der Längung in freier Silbe. Nach Millardet, Et. dial. land. S. 630 ware in dieser durch i (j) und u (w) bedingten Diphthongierung ein dissimilatorischer Vorgang zu sehen, in dem j oder w sich das viel offenere e oder o nicht assimilieren können, weshalb der Unterschied durch Verbreiterung des letzten Teiles von e, q eher vergrößert und so die fortschreitende Differenzierung, die zu ié, uó führt, veranlasst wird. Tritt diese Erscheinung im Französischen vor j ein, so muss der Phonetiker erwarten, dass sie auch vor w stattfindet. Dies ist auch tatsächlich der Fall. Wir finden im Französischen den Diphthongen ie < e nicht nur vor lat. -e im Hiatus in Dieu, Matieu, cieu < caecu, grieu usw., sondern auch vor

germ. u (= w) in fieu, fief < feudu, espieut < speutu und trieue < \*tręwwa d. i. \*tręwwa < tręwwa. Dazu können wir nun auch noch iewe < equa, 1 sieut < sequit, \*estiewi < \*estewi, 3. estieut stellen... Nicht anders kann es dann q vor w ergangen sein. Als Vergleich mit \*nowi bieten sich aber höchstens focu, jocu, locu, cocu, deren Ergebnisse sich in Nordfrankreich vielfach widersprechen. Man darf aber wohl focu > \*fowu > \*fuou und andrerseits auch \*nowi > \*nuowi ansetzen. Immerhin können die Beispiele mit ursprünglich freier Silbe nicht als schlechterdings beweisend angesehen werden.

Soweit ist die Entwicklung der u-Persektsormen dem ganzen Norden Frankreichs gemeinsam gewesen. Von da an macht sich die mundartliche Differenzierung geltend, die zur Herausbildung der zwei von Suchier I. c. untersuchten Haupttypen geführt hat. Die Scheidung beginnt mit der verschieden Behandlung des a in der habui-Klasse. Dass a von folgendem w (auch lat. und gall. v in Impf. I -abam > oue, grava > groue, cava > choue, pava > poue) in einem Teile von Nordfrankreich die Lippenrundung erhielt und zu q wurde, ist bekannt (vgl. Meyer-Lübke, FG. §§ 61, 158), ebenso, dals diese Erscheinung auch in germ. Wörtern wie hawa > houe, hlawo > flou, blawo > blou eintrat. Daher werden wir auch in cla(v)u > clou entweder Labialisierung durch u in clá-u oder Wiederherstellung des v nach clavare sehen, in fagu > fou, frk. Slah > esclou die Zwischenstufen \*fawu, \*esclawu voraussetzen. Das lat. v dürfen wir mit Meyer-Lübke (l. c.) als noch bilabial ansehen mit Ausnahme von faba, wo es durch Assimilation an den Anlaut und von clave, nave usw., wo es vor palatalem Vokal frühzeitig labiodental wurde. Dass ww in \*awwet, \*tawwet, weil lang, auch vor e bilabial blieb, ist selbstverständlich. Die Imperfektendung -oue < -abam gehört hauptsächlich dem Westen, -eve mehr dem Osten (heute noch im äußersten Nordosten der Wallonie) an, wie ebenfalls längst bekannt ist. Der Versuch, die ursprüngliche Grenze für die Labialisierung des a zu ziehen, muss aber erst gemacht werden. Dafür bietet sich hauptsächlich die Verteilung der Formen für die habui-Klasse, wie sie aus Suchier l. c. und namentlich auch aus den reichen Belegen bei Trommlitz I. c. ersichtlich ist. Wir finden also in den zentralen Mundarten habuit > out, habuistī > oüs, 2 andrerseits aber in einer breiten Zone im Norden und Osten 3. aut, 2. awis (lothr.-burg. aüs) mit erhaltenem ungetrübtem a. Ich darf mir in dieser Untersuchung wohl die Anführung von Belegstellen

<sup>1</sup> Die andere Form iwe mag aus der pikardisch-franzischen Grenzzone stammen, wo ieu und iu gegenseitig ineinander übergehen, wo ieu und iu gegenseitig ineinander übergehen, wo ieu und iu gegenseitig ineinander übergehen, wo ieus, -a als ius, iue und als ieus, iewe erscheinen (vgl. Zrph. II, 298). Entsprechend würde sich auch aequat > iwe und danach iwer, iwel erklären.

2 Da auch vortoniges a labialisiert wurde (vgl. noch p. p. oü), scheint der Gegensatz cava > choue aber caballu > cheval zu lehren, dals ca! > ke! > che!) vor der Labialisierung des a eintrat und damit auch vor caru

im einzelnen mit dem Hinweis auf Suchier und Trommlitz ersparen. Perfekta wie aut, aurent, taut, taurent, paut < pavuit, plaut usw., endungsbetont awis, tawis usw. sind belegt aus Texten und Urkunden Walloniens (bes. Dialoge Gregors-Lüttich), Lothringens (bes. S. Bernh.), Burgunds und der Franche Comté mit dem Unterschiede nur, dass in den letzten drei genannten Gebieten die endungsbetonten Formen aust, saust, plaussent u. dgl. lauten. Die Pikardie mit ihren eu-Formen (eut, ewis, teut, tewis, pleut, seut usw.), die sich bis in die Wallonie hineinziehen (Dial. Greg.), nimmt eine Sonderstellung ein, von der wir noch eingehend sprechen werden. Es dürste sich zeigen, dass auch die Pikardie als altes au-Gebiet anzusehen ist. Von dieser breiten nordöstlichen Zone von der Pikardie hinunter bis nach Burgund und Franche Comté abgesehen hat die Labialisierung des a ganz Nordfrankreich ergriffen und reichte bis an die Grenze des prov. Sprachgebietes, wie für den Südwesten die Arbeit Goerlichs, Franz. Stud. III, und namentlich Kompromissformen zwischen nördlichen und provenzalischen wie ogut, oguist usw. zeigen. Es muss allerdings schon bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen werden, dass schon in den ältesten Denkmälern aus dem au-Gebiet neben den einheimischen überall und fast schon überwiegend die zentralen ou-Formen vertreten sind, dass also die Überflutung mit zentralen Formen anscheinend schon in vorliterarischer Zeit begonnen hat. Das au-Gebiet ist in literarischer Zeit nur mehr ein Trümmerfeld, wie Suchier und Trommlitz deutlich zeigen. Ähnliches werden auch die anderen Perfektklassen lehren.

Eine entsprechende Behandlung wie in \*aw(w)et < habuit, \*taw(w)et < tacuit ist für das á von \*awwa < aqua zu erwarten. Im au-Gebiet müsste das a rein erhalten sein. Wir finden auch für die altsranzösische Zeit awe, aue belegt in Denkmälern und Urkunden aus Wallonien und Lothringen (vgl. Rydberg, KJ. VI, 1, 237 und Hürlimann, l. c. S. 15, 25), heute noch entsprechende Formen auf Karte 432 des ALF. in den Départements Meuse, Meurthe-et-Moselle, im Osten von Vosges in P. 87, 88, in Haute-Marne 27, in Haute-Saône 26 und im Gebiet des schweizerischen Jura. Zwischen diesen Gegenden und westlich anschließend liegen Orte mit Kompromissbildungen aus einheimischem awe und reichssprachlichem eau, sei es ya(w) oder ow, ov, of. Die zu erwartende Form awe fehlt also schon in alter Zeit der Pikardie, heute Wallonien und Teilen von Lothringen und Burgund. Trotzdem muß einst überall, wo habuit > aut ergab, auch awe < aqua vorhanden gewesen sein. Vielleicht können Ortsnamen noch einige Indizien liefern, wie z. B. die ehemalige Benediktinerabtei Achin im Hennegau, die lautkorrekt Aquiscinctum wiedergibt und so die Bewahrung des a für diese Gegend belegt.

Nun müssten wir im  $\varrho u$ -Gebiet, in den zentralen Mundarten, für aqua > \*aw(w)a ein  $*\varrho we$ ,  $\varrho ue$  erwarten. Diese Form ist aber schon in afrz. Zeit fast spurlos verschwunden, d. h. soweit mir be-

kannt ist, nur ein einziges Mal belegt aus Turpin II, 274, 6, also aus dem Südwesten (vgl. Goerlich, F. St. III, 33: ove). Auch hier möchte man gern noch mit Hilfe der Ortsnamen Spuren der ältesten lautgesetzlichen Form finden. Eine flüchtige Durchsicht der mir zur Verfügung stehenden Ortslexika Nordfrankreichs hat mir folgenden Fall nahegelegt. Im Dép. Aube findet sich l'Ouze (auch Ousse) = ruisseau affl. de la rive gauche de la Mogne; de Roncenay à Villemereuil, ferner l'Ouzotte (auch la Louzotte) = ruisseau affl. de la rive gauche de la Barse; mieux une des sources de cette rivière à Vandeuvre. Ältere Formen der beiden Namen sind nicht belegt. Ich möchte darin aquosa (zu erg. etwa source) "wasserreich" im Gegensatz zu anderen wasserarmen Quellen desselben Flusses sehen, was lautlich in dieser Gegend, wo  $\rho = ou$  bleibt, vollständig stimmen würde. Wir hätten also aquosa > \*qwose > \*quouse > ouze. Aber beweisen läst sich diese Annahme vorläufig nicht. Man wird aber nach den vorangegangenen Ausführungen an der ehemaligen Existenz eines que < aqua im größeren Teile von Nordfrankreich kaum zweifeln können. Kein Beweis dafür sind natürlich die oben schon als Kompromissbildungen bezeichneten ow, ov, of in den Départements Voges, Haute-Saône, Doubs. Es lässt sich hier eben wie sonst öfters verfolgen, wie die reichssprachliche Form (eau =  $\bar{\varrho}$ ) längs der alten Verkehrswege, das Seine- und Marnetal aufwärts zur oberen Saône vorgedrungen und auf einen andern Typ gestoßen ist, woraus sich die Mischung  $\bar{\varrho} + aw = \varrho w$  ergab. Nun treffen wir für das lautgesetzliche \* $\varrho w e$ , \*que schon seit den ältesten literarischen Zeiten e-Formen in der Verteilung, wie sie Rydberg, KJ. VI, 1, 237 ff. aus alten Urkunden des 13. bis 14. Jahrhunderts belegt: euwe im Dép. Nord und angrenzenden Gebieten; ewe (die übliche Form der norm, und anglonorm. Texte) in den Départements Calvados, Manche, Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Loiret; eaue in Paris und Umgebung, im übrigen eaue und iaue, bzw. eawe, iawe, eauwe, iauwe scheinbar willkürlich nebeneinander in den Départements Eure, Seine Inf., Somme, Pas-de-Calais, Nord, Oise, Ardennes, Meuse, Voges, Hte Marne, Hte Saône, Yonne, in Wallonien (Lüttich), Luxemburg, Metz u. a. Außerdem trifft man provenzalisches aigue im Süden und einem von dort nach Nordosten sich erstreckenden Gebiete, namentlich im Südosten, in Poitevinischen Urkunden und Texten (vgl. Goerlich, FSt. III, 33), in Charente inf., Vendée, Nièvre, Côte d'or, Yonne, Hte-Marne, Hte-Saône, Jura, dazu noch aive im Poitevinischen, in der Vendée, Deux-Sèvres, Indre-et-Loire, Yonne, wohl ein Kreuzungsprodukt aus aigue und im Südwesten, in poitevinischen Urkunden und Texten (Turpin I u. II) ebenfalls vereinzelt vorkommendem eve.

Im Nordosten begegnendes aiwe zeigt den dort üblichen i-Nachklang, hat also mit den südwestlichen Formen nichts gemein. Auf die modernen Verhältnisse komme ich noch zu sprechen.

Wir finden also für \*aw(w)a < aqua im au-Gebiet die lautgesetzlichen Formen schon in alter Zeit stark zurückgedrängt, im

ou-Gebiet aber Formen, die sicherlich nicht auf dem Wege geradliniger lautgesetzlicher Entwicklung zustandegekommen sind, da a sonst hätte labialisiert werden müssen, keinesfalls aber als gedeckt zu e werden konnte. Die Lösung dieses Problems wird weiter unten versucht werden.

Anders steht es mit der Imperfektendung -abam und entsprechend mit grava, cava, pava usw. Wo das a nicht labialisiert worden war, also im au-Gebiet, konnte es später als lang zu e übergehen. So finden wir denn im au-Gebiet, im Osten und Nordosten -eve, im  $\rho u$ -Gebiet das korrekte  $-\rho(u)e$ . Letztere Form war schon vorliterarisch auch ins Pikardische eingedrungen. Doch wurde es dort und im Franzischen früh durch -oie verdrängt. Ich kann mir denken, daß namentlich in 3.  $am\rho(u)t$  gegenüber den Perfekten  $\rho(u)t$ ,  $t\rho(u)t$ ,  $pl\rho(u)t$ ,  $p\rho(u)t$ ,  $s\rho(u)t$  der Tempuscharakter nicht deutlich genug zum Ausdruck kam und da ja neben  $\rho(u)t$  usw. ein Imperfekt avoit usw., namentlich aber neben  $est\rho(u)t$  (von ester) ein estoit (von estre) stand, nun auch neben  $am\rho(u)t$  ein amoit trat und schließlich den Sieg davon trug. Ein solcher Vorgang konnte sich namentlich leicht im Pikardischen abspielen, wo ja die  $\rho u$ -Formen Eindringlinge waren.

So lässt sich also mit Hilfe der habui-Persektklasse, der Ergebnisse von aqua und der Imperfektendung -abam eine vorläufige ungefähre Orientierung über die Grenze der Labialisierung des a gewinnen, die Nordfrankreich schon sehr früh in zwei mundartliche Lager gespalten zeigt. Frühzeitig muß auch eine mundartliche Scheidung für die nocui-Klasse von Einflus gewesen sein. Zum Vergleich haben wir bereits oben die Beispiele focu, jocu, locu herangezogen. Es handelt sich in allen Fällen um die Schicksale der triphthongischen Verbindung uou (wow). Die Ergebnisse der drei Nomina wiedersprechen einander fast überall. Zunächst scheint noch auf der Stufe \*fuou auf einem Teil des Gebietes im Zentrum wohl erst auf der Stufe \*fueu - Vereinfachung zu fou (feu) eingetreten zu sein, worin man eher dissimilatorischen Schwund des u als Assimilation an das f zu sehen hat, da diese Erscheinung sonst in der Verbindung Labial + uó nicht eintrat. Das Ergebnis fou liegt hauptsächlich in Wallonien (in der Eulalia, im Poème moral), vielleicht auch sonst noch im Osten (vgl. Goerlichs Einleitung zu den Makkabäern und Apfelstedt zum Lothr. Psalter) vor. Später aber wurde die Gruppe uou zu einer Zeit, wo im Zentrum vielleicht schon ueu gesprochen wurde, im Norden und Westen, aber auch sonst an der Peripherie des nordfranzösischen Sprachgebietes zu u reduziert durch Assimilation der Zungenstellung des o an die der umgebenden u, einen Vorgang, der dem von \*iei > i parallel läuft, sich aber nur in der Pikardie und östlichen Normandie geographisch mit ihm deckt. Nur so kann ich mir die Form fu, ju in normannischen und anglonorm. Texten (Oxf. Ps., 4 Livr. R., Marie de Fr.), in pikardischen (S. Jul., Jeu de la Feuillée, Aiol, Elie SG., Auc. N. usw.), auch im Osten

vereinzelt (Makk., Lothr. Ps.) erklären. Dieses u < uou wurde natürlich später wie jedes andere u zu ü gewandelt, als der Anstofs dazu aus dem Zentrum kam. Für locu aber tritt meist die entlehnte zentrale Form lieu oder deren Umsetzung liu (so auch anglon. liu im Comp. Ph. Th., Marie de Fr.) auf. Im Zentrum war eben uou > ueu > üeu > ieu geworden (FG. § 75). Zu dieser Auffassung stimmt das Verhalten von feu und jeu in den heutigen Mundarten. Im Großen und Ganzen zeigt sich auf den Karten 557 und 719 des ALF. eine Übereinstimmung in der Verteilung von fü und jü und zwar gehören diese 2 Punkten von Seine Inf. (371, 361), halb Oise, ganz Somme und Pas de Calais, z. T. Nord mit Einschluss von 294 in Belgien, dem nördlichen Teile von Aisne (und zwar jü, nur in 262 auch fü), einem Teile von Ardennes (übereinstimmend nur in 167, 177) und jenseits der Grenze 185, in Marne, Meuse, Meurthe-et-M. den Punkten 146, 165, 174, 173. 171, 180 an. Wie die zentralen ö-Formen das Maastal abwärts vordringend Wallonien überschwemmt haben, so sind sie Marne und Seine aufwärts im ganzen Osten bis zur Sprachgrenze vorgedrungen. Erst in Doubs finden sich wieder ü-Formen im Zusammenhang mit den Mundarten der französischen Schweiz. Ganz verstreuten ü-Formen begegnet man längs der provenzalischen Sprachgrenze. Ein zusammenhängendes ü-Gebiet finden wir dann wieder im Südwesten in der Vendée und dem nordwestlichen Teile von D.-Sèvres. Bei aller Vorsicht in der Beurteilung des gegenseitigen Verhältnisses der ü- und ö-Formen wird man doch im Norden, hauptsächlich in der Pikardie und östl. Normandie und in den verstreuten Resten bis nach Lothringen hin die direkten Nachkommen der Entwicklung nou > uu > ü sehen dürfen. Damit aber wäre für die nowi-Klasse ein wichtiger Beurteilungsmaßstab gewonnen. Die Entwicklung war also vermutlich in den nordöstlichen Mundarten \*nuowi > nuwi. Wann die Aussprache ü für u sich auch hier geltend machte, wollen wir vorläufig außer Acht lassen. Zu einer bestimmten Zeit flektierten die ersten 5 Perfektklassen in der nordöstlichen Zone I. -awi, -awisti, -awet, II. -iewi, -ewisti, -vervet, III. -irvi, -erwisti, -ervet, IV. -urvi, -orwisti, -urvet, V. -urvi, -orvisti, -orvet. Damit sind schon beinahe die überlieferten Formen erreicht.

Was war nun in den zentralen Mundarten mit der ngwi-Klasse geschehen? Zunächst musste \*nuowi dort zu \*nuewi werden. Ob nun später, als die Aussprache \*niiervi eintrat, die franzische Dissimilation wie in lieu zu \*niewi geführt hat, ist angesichts einer um dieselbe Zeit eintretenden wichtigen Veränderung von keiner ausschlaggebenden Bedeutung. Als im Zusammenhang mit der allgemeinen Tendenz, die noch erhaltenen einfachen Vokale mit vorderer Zungenstellung zu sprechen, die Aussprache ü für u zuerst im Zentrum um sich griff, wie Gamillscheg will etwa im 7. Jahrhundert (ZfSL. XLV, 343), da konnte auch die Zungenstellung des w durch das folgende -i beeinflusst werden. Das -i hatte ja seine

häufiger zu sein, aber andrerseits findet sich auch in III recieut, rechieut, decieut usw. (vgl. Suchier 260 und Trommlitz 22). Die ieu-Formen sind nun keineswegs einfach die jüngeren, wie Suchier und Trommlitz glauben, sondern für II sind sie, wie wir wissen, lautgesetzlich. Wir befinden uns aber auf dem Gebiet, wo auch sonst ieu und iu ineinander übergehen. Franzisch ist die Entwicklung ilkons. > ieu, pikardisch entspricht dafür von Anfang an iu (RG. I, § 38). Nun entstand in der ganzen breiten Zone, wo das Franzische ins Pikardische eindrang, ein beständiges Schwanken zwischen iu- und ieu-Formen. Da dem franzischen ieu in vielen Fällen ein einheimisches iu entspricht, wurde letzteres auch in Wörter eingeführt, in denen ieu auch pikardisch vorhanden war. So entstand nicht nur estiut für estieut, sondern auch Diu für Dieu, \*miu für mieu (vgl. f. miue), siut für sieut < sequit, iue für iewe < equa (entsprechend iue, iwe < aequat), line für lieue, sogar liu für lieu < locu und umgekehrt wieder recieut, decieut usw., -ieus, -ieue für -ius, -iue (Zrph. II, 298). Die Reflexe dieser Verhältnisse lassen sich noch in den heutigen Mundarten auf den Karten 404, 484, 572 des ALF erkennen. In der Hauptsache ist die Pikardie (einschl. Artois) noch heute das Gebiet von vü < iu, wo also nicht bloss fyü = fils, essyii = essieu, sondern auch Dyii = Dieu herrscht, aber yö-Formen finden sich auch versprengt im Norden: essyö in 262 (Aisne), 272, 280, 297 (Nord), 287 (P.-d.-C.), fyö in 251, 169 (Aisne) und im Hennegau in 270, 280, 292. Andrerseits finden sich vü-Formen noch weit jenseits der pikardischen Grenzen, essyü noch in 178, 166 (Ardennes), 181 (Meurthe-et-M.), namentlich aber Dyü im wallonischen Osten in 184, 186, 191, 192, 193, 194, 196 und am Unterlauf der Seine in 340, 361, 371. Man kann also wohl sagen, dass der ganze Norden heute noch Spuren des alten Kampfes zwischen ieu und iu zeigt.

Damit wäre nun auch die Flexion der u-Perfekta im Nordosten bis auf das Verhalten der endungsbetonten Formen in IV und V erklärt. Was wir erwarten, finden wir im Job. 363, 11: promouist, sonst aber conuimes (l. c. 345, 33 usw., vgl. Suchier 259, Trommlitz 23). Es ist also nach au avvis auch conu conuis gebildet worden. Mithin ist die Entwicklung der ersten fünf Perfektklassen

in beiden Zonen klargelegt.

Bei meiner Auffassung der Rolle, die -wi > -wi im allgemeinen Zusammenhang mit  $\bar{u} > \ddot{u}$  in der Entwicklung der u-Perfekta gespielt hat, gibt die ursprüngliche Verteilung der beiden Perfekttypen (2. - $\ddot{u}s$  gegenüber  $-w\dot{s}$ ), so wie sie Suchier aus den in Betracht kommenden Texten rekonstruiert hat, eine gewisse Vorstellung von dem Vordringen der ersten  $u > \ddot{u}$ -Welle. Die Aussprache  $\ddot{u}$  für u hatte sich also vor Abfall der Auslautvokale in ganz Nordfrankreich mit Ausschluß der Pikardie und Wallonie verbreitet. Es gilt da wahrscheinlich die von Suchier (Zrph. II, 284) für den  $d\dot{u}u$ -Typus gezogene Grenzlinie: nördlich von Metz und Reims, südlich von Cambrai, St. Quentin, Valenciennes,

Arras (oder vielleicht sogar südlich Amiens), Montreuil zum Meer, wobei in Betracht gezogen werden muss, dass in literarischer Zeit nur mehr das Trümmerfeld des diu-Typus umgrenzt werden konnte, die ursprüngliche Crenze also wohl noch etwas weiter südlich verlief. Während nun die erste Welle zentraler Lautverschiebung, nämlich die erwähnte Labialisierung des a, den lothringischburgundischen Osten noch nicht erreichte, zeigt sich später, dass die sprachlichen Umgestaltungen die Seine und Marne aufwärts gegen Osten zur Sprachgrenze wanderten, wie ja auch ü für u verhältnismäßig früh über die Vogesen ins Elsaß übergegriffen haben muss. Zu dieser ursprünglichen Verteilung passt, dass der äulserste Nordosten Walloniens bis heute bei u geblieben ist.

Es ist schon mehrfach erwähnt worden, dass in den von Suchier und Trommlitz angezogenen nordöstlichen Texten und Urkunden die zentralen Perfektformen die einheimischen schon fast überwuchern. Der Endkampf zwischen den beiden Haupttypen spielt sich da vor unseren Augen ab. In diesem Kampfe spielt das Pikardische eine besondere Rolle. Von dem engeren wallonischen Typ unterscheidet es sich mit Hinsicht auf die habui-Klasse (einschließlich polui). Damit hängt die Frage zusammen, ob in der Pikardie a labialisiert worden war oder nicht. Ich glaubte schon oben, mit Hinblick auf den Ortsnamen Achin im Hennegau, diese Frage verneinen zu dürfen. Das Folgende dürfte nun meine

Ansicht bestätigen.

Die Formen der habui-Klasse lauten, soweit sichere pikardische Überlieferung reicht, von Anfang an 1. eu, euc(h), 1 3. eut, 6. eurent, welche Bildungen sich bis ins Wallonische hineinziehen (S. 284, Tr. 9-14), endungsbetont 2. ewis usw., jedoch nur in der nördlicheren Zone von Lüttich bis nach Flandern, während weiter südlich im Vermandois, Ponthieu, in Amiens nur eüs vorkommt (S. 284-5, Tr. 23). Solche eu-Formen für die habui-Klasse wurden auch von Behrens, F. St. III, 83 aus den Urkunden des Nordens belegt. Da sie von Anfang an so auftreten und da namentlich eu einsilbig ist, kann mit Analogiebildungen von den endungsbetonten Formen aus nicht gerechnet werden. Fragt man sich aber, ob eu aus ou oder aus au entstanden ist, so scheint keiner der beiden Wege gangbar zu sein. Folgende Erwägungen dürften zum Ziele führen. Wie wir gesehen haben, erhält a in den zentralen Mundarten von folgendem w die Lippenrundung, gleichgiltig ob es lang oder kurz, betont oder unbetont war: also nicht blos -abam > -que, cla(v)u > clou, fagu > fou, hawa > houe, sondern auch habuit > out, habuisti > oüs und dementsprechend auch aqua > \*awwa > \*que. Durch diese Labinlisierung wurde denn auch der spätere Wandel des langen a > e in den betroffenen Wörtern verhindert. Auf dem Gebiete aber, wo die Labialisierung nicht eintrat, musste langes a später zu e werden, kurzes a bewahrt bleiben. Dort ist also

<sup>1 -</sup>c(h) stammt aus dem Präsens, vgl. RG. II, § 282.

nicht blos -abam > -eue > -eue > -eve, sondern auch cleu, feu, heue, andererseits aut, awis und awe anzusetzen. Diese Formen sind sämtlich belegt. Die Verbreitung von -eve < -abam ist bekannt, ebenso die von aut, awis, awe. Fürs Pikardische aber wird cleu, feu und entsprechend cailleu = caillou von Suchier, Zrph. II, 284 Anm., speziell für Amiens cleu, cleuer, cleueront, cleufichier, heuer = houer von Behrens, F. St. III, 49 belegt. Dazu vgl. man die Karten 196 (caillou), 304 (clou), 690 (hêtre) des ALF., bezw. die Kartenbeilage. Man halte sich nun vor Augen, dass die nördlichen und östlichen Mundarten schon in vorliterarischer Zeit mit zentralen Formen überschwemmt wurden. Was das Nebeneinander von eingedrungenen fremden und entsprechenden einheimischen Formen zur Folge hat, haben wir schon bei iu - ieu gesehen. Dem zentralen ou in der habui-Perfektklasse, in \*que < aqua, -que < -abam, in groue, choue, poue, houe, fou, clou, caillou, esclou standen einerseits au im Perfekt und awe < aqua, andererseits aber eu (ew) gegenüber. Das mußte Unsicherheit im Gebrauch mit sich bringen, während man gleichzeitig die au- und eu-Formen doch als die einheimischen fühlte. So konnte nun auch für einheimisch berechtigtes ou als Überentäusserung au eintreten. Dies ist tatsächlich geschehen. Wir treffen paut < potuit bei Adam de la Hale (S. 287) und dann im Wallonischen (1. sg. pau Dial. Greg. 82, 23; 83, 17 usw.), ferner pau < paucu (Dial. Greg. 372, 17), trau < traucu (lai d'Ignaure 19, Auc. N.), wo auch pikardisch-wallonisch ou das ursprüngliche war, auch fau im Aiol 8815, wo die einheimische Form feu gelautet haben muss. Schliesslich wurde dadurch in einer ganzen großen Zone von der Pikardie und Wallonie bis ins Lothringische und noch weiter südöstlich jedes ursprüngliche qu, damit auch olkons, zu au getrieben. 1 Auch im Burgundischen sind solche Fälle nachzuweisen. Auf diese Weise hat sich au für zentrales ou auch dort, wo einheimisch eu korrekt war, hauptsächlich im Wallonischen durchgesetzt. In der Pikardie hingegen, infolge ihrer engen Berührung mit der Isle de France und Normandie, wiederholten sich die Wellen zentraler sprachlicher Einflüsse immer wieder. So muss frühzeitig das ou der habui-Klasse die einheimischen au-Bildungen verdrängt haben. Aber fremdem qu stand sonst noch in zahlreichen Fällen einheimisches eu gegenüber. So wurde nun im Pikardischen, das stets merkwürdig zähe seine sprachliche Eigenart verteidigte (vgl. Morf, Zur sprachlichen Gliederung Frankreichs), fremdes und einheimisches ou durch eu ersetzt, so namentlich in der habui-Klasse, dann aber z. B. auch in pou < paucu, trou < traucu. So kommt das Pikardische dazu, nun überall eu durchzuführen, wo das Wallonische, wie erwähnt, bei au bleibt. Diese Verteilung zeigt heute noch der ALF, auf den

Dass daneben zunächst meist noch ρu-Formen standen, beweist, dass es sich nicht um eine lautgesetzliche Erscheinung handelt, vgl. für das Dép. Oise, G. Krause, ZfSL. XVIII, 69.

Karten 1007 (peu) und 1336 (Irou). Auch im Südosten, in Burgund und Franche Comté finden wir eu für zentrales ou, und zwar sowohl primär in klö, kayö,¹ als auch sekundär in pouce im südlichen Teil von Hte-Marne, Côte d-Or, in Hte-Saône und Doubs (dazu 72 im Jura). Eine geographische Scheidung zwischen eu und au als Reaktionsformen gegen zentrales ou hat sich jedoch im Südosten nicht in der Weise vollzogen wie zwischen Pikardie und Wallonie.

Nun hatte aber in der Pikardie die doppelte Reaktion gegen qu als au und eu noch eine weitere Folge. Indem teils als ursprünglich lautgesetzlich, teils als Reaktionsform gegen zentrales qu nun auch clau und cleu, fau und feu, caillau und cailleu, trau und treu, pau und peu, paut und peut usw. eine Zeitlang nebeneinander standen, mußte auch zwischen au und eu Verwirrung und Schwanken entstehen, so daß also nun jedem au (au < al kons., auch au in beau, château u. dgl.) eu zur Seite trat. Der oben besprochene Sieg der eu-Formen in der Pikardie setzte daher auch eu für jedes au durch, wie dies heute noch der ALF. auf den Karten 76, 254, 534, 546, 685, auch 117, 252, 341 u. a. lehrt. Nur 274, 275, 276, 284, 285, 286, 287 im Pas de Calais schließen sich davon z. T. aus. Auf diese Weise also möchte ich die Erscheinung erklären, nicht durch Dissimilation wie RG. I § 251, da sie sich als Folge der pikardisch-französischen Sprachmischung ohne weiteres versteht.

In diesem Zusammenhang wird die Erklärung für das Verhalten von französisch peu zu finden sein. Die Deutung E. Herzogs in LgrPh. 1901, 331 gibt Meyer-Lübke, FG. § 86, nur mit Vorbehalt wieder. Es ist auch gar nicht einzusehen, warum pou < paucu einen anderen Weg eingeschlagen haben soll als trou, fou, sou u. dgl. Überreste von pu (< pqu) finden sich noch heute an der Südgrenze des franz. Sprachgebietes in 508, 509 (hier ê pti bu, durch Dissimilation?) in Vienne, 503 (wie 509) in Indre, 528 (ē pti pru) in Charente usf., dann in 25, 35 in Hte-Saône, 33, 43 in Doubs. Daneben bestand schon afrz. poi, heute noch pwa in 419, 510 (D.-Sèvres), 429 (Vendée), ursprünglich wohl nur dem Westen oder speziell Südwesten eigen. Wenn nun für altes zentrales pou später peu auftritt, so kann letzteres nach obigem nur aus dem pikardisch-französischen Grenzgebiet stammen.<sup>2</sup> In die Mundart des Zentrums bezw. in die Reichssprache aufgenommen, hat dann peu neuerdings einen großen Teil von Nordfrankreich erobert. Man möchte nun gern den Grund dafür wissen, dass eine pikardische Form die zentrale verdrängen konnte. Ein Blick

<sup>1</sup> fö < fagu ist hier nicht mehr belegt, wohl aber in H.-Savoie, wohln es von Burgund aus gedrungen und wo es mit einheimischem fo < fau im Kampfe steht in den Orten 944, 946, 947, 966, 968, 976, 977.

Kampfe steht in den Örten 944, 946, 947, 966, 968, 976, 977.

<sup>2</sup> Anfang des 13. Jahrhunderts verwendet Philippe Mousket in seiner Chronik alle vier Bormen für paucu im Reim: pou: Poitou, pau: Hainaut, poi: roi, peu: leu.

auf die Karte 1007 des ALF. lehrt nun eigentümlicherweise, dass gerade im Norden, in der Pikardie, und von da gegen Osten und Westen hin un peu in der Hauptsache durch andere Wendungen. ersetzt ist. Wir finden aber in der Pikardie, in 245 (Oise), 264, 277, 278, 279 (Somme), 275, 276, 286 (Pas de Calais) ein pö (bezw. 275, 276, 286 pew) in anderer Bedeutung, nämlich = pouce auf Karte 1068. Dies kann nichts anderes sein als die pikardische Fortsetzung (d. h. gew. Überentäusserung) von afrz. pouz < poll(i)ce nach Verstummen des -s (< -z). Dann stellt aber auch pös in 253 (Oise), 262 (Ardennes), 271, 282 (Nord), 273 (P. d. C., hier pe, s) eine solche pikardische Entsprechung von reichssprachlichem pouce dar. Eine solche ö-Form (pös) findet sich auch noch ganz versprengt in 185 (Belgien). Fast alle diese Orte haben Ersatzwörter für un peu: 245, 253 brin, 262, 271 miette, 264. 276, 277, 278, 279, 286 mollet, ausgenommen nur 275, wo pew, 282, wo pow, und 185, wo po für paucu den Entsprechungen von pollice gegenüber genügend lautlich differenziert sind. Natürlich mußte auch im Zentrum vom 13. Jahrh. ab (FG. § 220) pouz < poll(1)ce und pou < paucu gleichlautend geworden sein. So sehr es nun im ersten Augenblick befremden mag, scheint diese Homonymität doch störend gewesen zu sein. Eine Störung kann sich aber nur dann geltend machen, wenn zwischen zwei Homonymen gewisse begriffliche oder rein sachlich-praktische Beziehungen bestehen oder jederzeit hergestellt werden können, denn erst dann sind Verwechslungen oder Undeutlichkeiten möglich. Wenn wir nun bedenken, dass peu seine häufigste Verwendung substantiviert mit dem unbestimmten Artikel findet, wenn wir uns die dafür auftretenden Ersatzwörter brin, miette, mioche, mollet u. a. ansehen, so können wir uns doch eine begriffliche Beziehung zwischen pouce und peu hergestellt denken, sobald sie erst lautlich zusammengefallen waren. Der Daumen fungiert ja auch als Massbezeichnung ("keinen Daumen breit, lang" u. dgl.) und kann zur Bezeichnung geringer Größe ohne weiteres in Verwendung treten. Damit war aber in unserem Falle schon eine Quelle von Missverständnissen eröffnet. So konnte es geschehen, dass aus Deutlichkeitsgründen peu = paucu von der pikardischen Sprachgrenze herunter vordringend an Boden gewann und sich schliefslich in Paris und damit auch in der Reichssprache einnistete, — die ursprüngliche zentrale Form pou verdrängend. Gewöhnlich sind aber beide Homonyma in ihrem Bestande bedroht. Neben pou < poll(i)ce bestand von Anfang an nichtsynkopiertes pouce < pollice (Einf. § 113) und trug nun den Sieg davon, wobei sich nicht sagen lässt, wie die ursprüngliche Verteilung gewesen war. In der Pikardie aber wich pö < paucu, mit geringen Ausnahmen, vor den notwendig gewordenen Umschreibungen zurück, so dass nun pö, pöš < pollice bleiben konnte. Im Osten findet sich in einer breiten Zone von der östlichen Wallonie über Lothringen zur Franche Comté die Entwicklung po < pau < paucu und scheint nirgends mit pollice in Konflikt geraten zu sein. Vielleicht darf

man daraus schließen, daß nichtsynkopiertes pouce ursprünglich

hauptsächlich dem Osten eigen war.

Nun sind wir gerüstet genug, um auf das schwierige aqua-Problem zurückzukommen. Wir sahen oben die ursprüngliche lautgesetzliche Form der zentralen Mundarten schon in vorliterarischer Zeit fast spurlos verdrängt. Es legt sich gleich der Gedanke nahe, dass sich da etwas Ähnliches vollzogen haben muss wie bei peu, nur viel früher und vollständiger. Der Ersatz für \*oue muß auch in diesem Fall aus der Pikardie gekommen sein, wo eue nach dem, was wir gesehen haben, sowohl für das zentrale Wort als auch für einheimisches \*aue als Überentäusserung einspringen konnte, ja musste. Bevor wir uns den Verlauf dieses Ersatzes näher ansehen, drängt sich uns wieder die Frage nach dem Grunde auf. Die Antwort ist nicht leicht. Ich weiß nicht, ob die Homonymität von \*que < aqua mit que < auca als genügender Grund für die Verdrängung des ersteren anzusehen ist. Vielleicht haben auch noch andere Gründe mitgespielt. Immerhin musste eine solche Homonymität von ländlicher Bevölkerung störend empfunden werden. que < auca scheint unter diesem Missstande nicht gelitten zu haben. Wenigstens ist es die ganze altfranz. Zeit hindurch und noch bis ins 17. Jahrhundert hinein in Gebrauch. Seit dem 14. Jahrhundert taucht daneben oie auf (Nyrop, Gr. h. fr. § 415). Für sein Schicksal ist daher aqua nicht mehr verantwortlich, so dass wir hier darauf nicht eingehen können. Es fällt aber doch gleich auf, dass aqua in der ursprünglichen Form dort erhalten blieb, wo es sich von auca lautlich unterschied, nämlich als arve im Osten. Ein Blick auf die Karten 432 und 936 des franz. Sprachatlanten zeigt dann weiter, warum in der Wallonie in historischer Zeit awe < aqua von dem aus der Pikardie vordringenden ewe völlig zurückwich. Es war nämlich dort durch den uns schon bekannten Vorgang que < auca ebenfalls zu \*aue, \*awe (heute o2, bezw. ao, aow, aw, letztere in 196, 192, 184 u. 191) und damit homonym mit aqua geworden. In der Pikardie wurde die ebenfalls sekundär eintretende Homonymität durch ein Ersatzwort (in der Hauptsache oison, stellenweise öző, nämlich 278, 279, ező 267, 277, 263, 253, 262 als indirektem Zeugen eines ehemaligen eue = oie) für auca behoben. In den zentralen Mundarten jedoch, wo die Homonymität viel früher gegeben war, wurde wie schon erwähnt, que < aqua bereits in vorhistorischer Zeit fast völlig verdrängt.

Da also die Existenz von \*que < aqua aus dem obigen oder anderen Gründen in den zentralen Mundarten erschüttert war, trat eue, ewe von der Pikardie aus den Vormarsch nach Süden und Westen an. Von der lle de France aus muss es sich in einer ersten vorliterarischen Periode über den ganzen Norden Frankreichs ausgebreitet haben mit Ausnahme des Ostens. Dies zeigt die oben S. 127 angegebene Verbreitung in afrz. Urkunden und Texten und entsprechend noch für die heutigen Mundarten die Karte 432, wonach außer dem Pikardisch-Wallonischen, noch ein großer Teil

des Westens und ein Landstrich in Burgund (hier e, in 14 ea) die Fortsetzer von eue, ewe, eve aufweist. Im Südwesten stieß ewe, eve auf provenzalisches aigue, woraus sich die noch heute in der Vendée (448, 459, 540, 531) lebende Kompromissform aive erklärt. Man könnte die Stuse eue, wenn es notwendig wäre, aus den verschiedendsten Gegenden auch indirekt belegen. Im Pas-de-Calais heist ein Ortsname im ältesten Beleg 1101 Aiulcurtis (von germ. Agilulf, M. G. scr. rer. Merow. II, 167 Ailulf) und so noch östers später, 1148 Aylcurtis, 1154 Ailcurtis, 1160 Aeucurt usw., 1261 Aquacurtis, dann 1279 Yauecort usw., heute Eaucourt(-L'Abbaye). Es liegt Volksetymologie auf der Stuse \*Eucort vor. Ganz ebenso wird in den Makkabäern der Euphrat durch aigue fraide I, 3, 32, wiedergegeben, wobei nur eben volkstümliches eye durch die litera-

rische provenzalisierende Form ersetzt wurde.

Nun war dieses eue, ewe, das ja als pikardische Überentäußerung. entsprechend cleu < clavu u. a., e aus a hatte, sehr frühe und zwar noch mit der Stufe e < a in der Ile de Fr. eingedrungen. Dort wurde daher aus \*ewe > eawe, eaue, geradeso wie später bets > beaus, mit dem Übergangslaut a (RG. I, § 249), dessen Entstehung zwischen e und w, lautphysiologisch ohne weiteres verständlich, an keine bestimmte Zeit gebunden war. Dieses eaue wurde nun die reichssprachliche Form und verbreitete sich neuerdings nach allen Richtungen. Nun zeigen die urkundlichen Belege Rydbergs (s. o. S. 127) und die alten Texte, dass ausserhalb von Paris und der Ile de France eaue meist als yaue wiedergegeben wurde. Dem entspricht heute noch in nahezu dem größten Teil von Nordfrankreich yo, wie die Karte 432 zeigt. Ein Vergleich mit den Karten beau, château, couteau u. a. des ALF bestätigt die Vermutung, dass die reichssprachlichen Formen tatsächlich in 2 zeitlich verschiedenen Wellen, zuerst mit -yo und dann der späteren pariserischen Entwicklung -o in die Provinz vordrangen, wenn sich auch die Verbreitungsgebiete der zwei Entwicklungsstufen bei den verschiedenen Wörtern nur sehr annähernd decken. Es lässt sich auch nicht mit Sicherheit sagen, wie weit in der Pikardie selbst die Entwicklung ewe > eawe > yaue ursprünglich reichte. Jedenfalls musste dort yaue von der Strömung au > eu ergriffen werden, sodass wir heute dort vo haben und erst gegen das Wallonische hin ö in 179, 189, 294. Da mitten drin ein vo-Komplex liegt. ist auch mit Kompromissbildungen yo + ö > yö zu rechnen. Dann aber hat eine neuerliche Welle o < eau von Paris aus nach allen Richtungen vorgetragen, und zwar, wie schon erwähnt, namentlich gegen Osten, wo im Dep. Vosges und Hte. Saone heute die Kompromissformen  $\bar{\rho} + aw > \bar{\rho}w$ ,  $\bar{\rho}v$ ,  $\bar{\rho}f$  leben. Man sieht dann auf der Karte auch noch in anderen Gegenden, die mehr oder minder starken Vorpostenstellungen der modernen französischen Form, wieder ein Beweis, was wir ja schon in Oberitalien sahen, daß auch der Begriff "Wasser" der Entlehnung zugänglich ist. So ergibt sich also, dass in der französischen Reichssprache eau und

peu Pikardismen sind, nur zu sehr verschiedenen Zeiten übernommen.

Wenn wir nun wieder zu unserem Hauptthema, zu den u-Perfekten, zurückkommen wollen, so erübrigt noch ein Letztes. Von unseren Betrachtungen haben wir bisher stets die Liquida-Stämme ausgeschlossen. Von unseren Perfektklassen VI und VII hat die letztere wie im Rumänischen schon vorliterarisch eine schwache Flexion entwickelt. Ihr gegenüber ist VI. 1. volui > voil, 2. volis, 3. vout usw., womit nur venir und lenir parallel läuft, gerade wegen ihrer Isoliertheit als die ursprünglichere Bildung anzusehen, wohingegen válui < valúi erst sekundär, durch analogische Umgestaltung zur schwachen Flexion übergegangen sein kann. Die Entwicklung der Verbindung Liquida + w hat, wie erwähnt, bereits Neumann klargelegt. Die Gruppe blieb also zunächst intakt, nach Schwund der Nachtonvokale aber wurde in volvet > volvet das v absorbiert, daher volte, vout. Die 1. sg. dürfte sich als vorvokalische Form entwickelt haben, also volvet > voli >

Ähnlich hat sich das Perfekt vēnui, tēnui gestaltet.

Es erhebt sich nun die Frage, ob auch hier durch -i die Aussprache w für w eintrat. Lautphysiologisch ist dies ohne weiteres möglich, andererseits aber auch denkbar, das w nur zwischen Vokalen, also selbst gewissermaßen halbvokalisch, zu w wurde. Für die stammbetonten Formen ist diese Frage ja gleichgültig, nicht aber für die endungsbetonten. Für \*volwis müßten wir ja sonst im Zentrum auch \*volus erwarten, eine Form, die ja erst viel später neu gebildet wurde. Nun hat Neumann gezeigt. dass von 3. und 6. aus lw auch in den endungsbetonten Formen zu / vereinfacht wurde. Wir dürfen daher vielleicht annehmen, dass die Assimilation  $\ddot{w}i > \ddot{u}$ , d. h. die Labialisierung des folgenden betonten i durch w erst eintrat, als schon volis neugebildet war, d. h. also nach dem Schwund der Nachtonvokale, während vorausgehendes betontes i durch w schon vorher labialisiert worden sein muss. In \*volwi + Vok. war übrigens w am frühesten geschwunden und dies könnte auch frühzeitig schon volis erzeugt haben, bezw. es konnte w gar nicht auf die endungsbetonten Formen übertragen werden. Die Einzahl von tenui musste nach Neumann tin, tenis, tint ergeben und entsprechend sich vēnui verhalten. Es konnte aber nicht bloss w in den endungsbetonten Formen nach 3. und 6. getilgt werden, sondern auch umgekehrt in 3. und 6. von den endungsbetonten Formen aus wiederhergestellt werden. Dies führte zu Bildungen wie tinvet (Dial. Greg.), vinve, sorvinve bei Jean de Stavelot, also im äußersten Nordosten, oder mit Attraktion und Vokalisierung des w tiunt, viunt, viunrent bei Ph. Mousket, also im äußersten Norden (S. 260, 274). Im Wallonischen finden wir eine solche Rückbildung nach den endungsbetonten Formen übrigens auch bei voluit, nämlich vowissent bei Jean de Stavelot und entsprechend heute noch vôve < voluit (vgl. Risop, KJ. IV, 1, 125).

Dass von allen Liquida-Stämmen diese 3 Verba allein ihre ursprüngliche Persektgestalt bewahrt haben, hängt natürlich mit der großen Häusigkeit ihres Gebrauchs zusammen. Der Grund aber, warum die übrigen schon vorliterarisch zu einer schwachen Flexion übergingen, bleibt noch zu suchen. Auch wie sich der Vorgang abgespielt hat, ist noch nicht geklärt. Von einer Kritik der bisherigen Anschauungen darf ich wohl absehen. Dass von einer Akzentübertragung schlechthin nicht die Rede sein kann, wurde schon gelegentlich der rumänischen Verhältnisse dargelegt: das Rumänische zeigt uns aber auch den Weg, den wir für die Erklärung der Persektklasse VII einzuschlagen haben. Wir müssen uns auch hier Klarheit verschaffen, wie denn die fraglichen Formen in normaler Entwicklung gelautet haben müßten und welche Hindernisse sich ihrem Bestande entgegenstellen konnten.

Auch Suchier war bereits der Ansicht, die ursprüngliche Entwicklung von válui sei wie die von volui gewesen, also 1. \*vail, 2. \*valis, 3. \*vaut usw. Nun, für das Schicksal der Flexion ist die am häufigsten gebrauchte 3. Person entscheidend gewesen: \*vaut war gleichlautend mit der 3. praes. ind., sein Tempuscharakter ging damit verloren, auf die Dauer ein unhaltbarer Zustand. Ganz genau so musste es mit caluit > \*chaut, falluit > \*faut, \*tolluit > \*tout stehen. Auch curruit > \*corwt musste zu \*cort, also mit 3. praes. ind. gleichlautend werden, möruit mit seinem p. p. lautlich zusammenfallen, paruit mit part 3. praes. ind. von partir verwechselt werden. Söluit > \*sout musste mit sout < sapuit in Konflikt geraten. Man versteht ohne weiteres, dass das unhaltbare Zustände waren, dadurch herbeigeführt, dass durch die lautliche Entwicklung mit w der Tempuscharakter eines Perfekts schwand. Vout, tint, vint hingegen konnten sich als vom praes, verschieden halten. Bei den anderen Liquida-Stämmen aber musste zu allererst die 3. sg. einer Umgestaltung unterliegen. Für eine solche konnten sich die endungsbetonten Formen bieten, was einen Übergang zur schwachen i-Flexion begünstigte. Entsprechende Formen finden wir tatsächlich für valuit, nämlich 3. conj. valist (Rencl. Moil. 307, LII, 7), valissen (Barl. Jos. 177, 8), vali (in einer i-Tirade im Gaufrey S. 192; vgl. Risop, KJ. IV, 1, 214), dann für moruit 3. morit, 6. morirent im Südwesten (Turpin I), morist (RRose I, 96, Cligès 6101), für paruit apparissent (Vegèce 8989, Südost), für curruit curi (Oxf. Ps.), courirent (Turpin I und II), usw., vgl. Tr. S. 26. Es scheint aber doch, dass der Einfluss des u-Partizips zu stark war, um ein schwaches i-Perfekt aufkommen zu lassen. Suchier hat Zrph. II, 270 ff. gezeigt, wie enge die Beziehungen zwischen 3. sg. perf. und dem p. p. besonders auch im Norden und Osten, aber auch sonst waren. Man empfand in ihnen dieselbe betonte Endung -ut (bezw. -iut). Es wurde also zum p. p. val-ut eine 3. sg. perf. val-ut gebildet. Im Norden und Osten ergibt sich dies ohne weiteres durch die völlige Gleichheit der beiden Formen (nut, mut, auch diut in beiden Funktionen), in den übrigen Gegenden Nordfrankreichs aber

empfand man z. B. in de-ut und d-ut ebenfalls dieselbe Endung. Das geht daraus hervor, dass dort nicht nur eine 3. sg. perf. valut, parut, morut usw. gebildet wurde, sondern dass umgekehrt nun auch ein p. p. aparëude im Alexius (v. 409), aparëuz im Roland (Bartsch 7, Sp. 36, v. 12), apareusses im Turpin II, 265, 31, moreust in einer bret. Urkunde, moureust im livr. mét. 406 zu finden ist. Und noch ein Beispiel. Ein Perfekt \*cadui erscheint nur im Osten, im Lothringischen (vgl. Behrens, FSt. III, 86) und zwar ebenfalls als schwache Bildung wie die Liquidastämme. \*Caduit hätte hier \*chaut ergeben; \*chaut aber kam mit calet in Konflikt. Daher wurde auch hier vom p. p. chëu aus eine neue 3. sg. chëut, 6. chëurent gebildet. Waren nun auf diese Weise erst einmal 3. und 6. auf -ut, -urent gebildet, so folgten auch die endungsbetonten nach, immer nach dem Muster d-ut, de-us, d-ui, das in völliger Verkennung seiner Flexion so für die neuen schwachen Formen vorbildlich wurde. Nur so kann der Neuaufbau der Liquida-Perfekta erklärt werden. Fui, fus konnte nicht, wie bisher oft angenommen wurde, von Anfang an als Vorbild gedient haben, da die gemeinsame Basis mit den Liquida-Perfekten, das u-Partizipium, fehlte. War aber 3. sg. valut, parut usw. erst einmal gebildet, so konnte allerdings auch fut, fus, fui seine Wirkung ausüben und hat dies wohl auch getan. Man könnte nun freilich fragen, wie dann moruit zu seiner neuen Flexion kommt, da das p. p. mort nicht der Ausgangspunkt gewesen sein kann. Dies bietet jedoch keine Schwierigkeit. Stand erst bei den übrigen Liquida-Stämmen zunächst eine Zeit lang \*vaut-valut, \*part-parut, \*cort-corut und endungsbetonte i- und u-Formen nebeneinander, so konnte ohne weiteres auch zu \*mort, moris das neue morut, morus gebildet werden, musste es wohl auch.1

So haben mich meine Betrachtungen über die u-Perfekta weiter geführt, als ich ursprünglich gedacht hatte. Es ist mir aber dadurch, wie ich hoffe, nun doch gelungen, diese Flexionsformen aus ihrer scheinbaren Isoliertheit zu lösen und für die verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung wichtige außerhalb stehende Kriterien beizubringen. Es hat sich dabei im Rumänischen und bei den Liquidastämmen im Altfranzösischen gezeigt, wie die von Gilliéron und seinen Schülern in so weitem Umfange aufgezeigte sprachzerstörende Wirkung der Homonymität, oder ich möchte lieber sagen das "Eindeutigkeitsbestreben" der Sprache, namentlich in der Verbalflexion den Neuaufbau mit Hilfe der Analogie herbeiführt.

Hinsichtlich der anderen Perfektklassen konnten wir einen interessanten Blick in die älteste mundartliche Struktur von Nordfrankreich tun. Eine der ältesten mundartlichen Verschiedenheiten war durch die Labialisierung des a gegeben, von der, wie wir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Korrekturnote: Das Ms. dieses Aussatzes lag schon in der Redaktion, als ich Einblick erhielt in die ausgezeichnete Arbeit von E. G. Wahlgren, Étude sur les actions analogiques réciproques du pariait et du part. p. d. l. l. r., Uppsala 1920, und zu meiner Genugtuung seststellte, dass die dort (S. 171 ff.) gegebene Erklärung des schwachen Persekttypus valús mit obiger übereinstimmt.

sahen, die Pikardie, Wallonien, Lothringen und Burgund mit der Franche-Comté ausgeschlossen blieben. Diese lautliche Differenzierung, älter als  $\dot{a} > e$ , ist höchstwahrscheinlich auch älter als  $\bar{u} > \ddot{u}$  und kann demnach unter Umständen bis ins 6. Jahrhundert hinaufreichen. Es wäre denkbar, dass ein ursprünglich engerer Zusammenhang des Pikardisch-Wallonischen (Morfs "Belgoromanischen") mit dem Lothringisch-Burgundischen erst später zerrissen wurde. Man könnte damit in Einklang bringen, dass der Wandel  $\ddot{u} > \ddot{u}$ , wie ich oben zu zeigen versuchte, bereits den Osten ergriff und nur das Pikardisch-Wallonische noch abseits liegen ließ, dass also die späteren sprachlichen Neuerungen (z. B. auch  $\tilde{\epsilon} > \tilde{a}$ ) offenbar infolge veränderter verkehrspolitischer Verhältnisse, rascher nach Osten, die Seine und Marne aufwärts vordrangen. So würde zwar die alte ü < ū-Grenze wieder Morfs "belgoromanisches Kernland" nach Norden abschnüren, aber erst auf Grund jüngerer Verhältnisse. Im übrigen haben wir gesehen, wie scharf sich das Pikardisch-Wallonische von dem zentralen Sprachtyp abhebt und wie stark es gegen die von dort eindringenden Formen reagiert. Die Reaktionsbildungen gegen das zentrale ou, also au zunächst in allen nordöstlichen Mundarten und dann mehr und mehr sich auf Wallonien beschränkend, ebenso wie das spezifisch pikardische eu wersen aber auch noch ein Streislicht auf die Natur der "Lautgesetze". Nicht als ob dadurch deren methodische Bedeutung in Frage gestellt werden könnte - im Gegenteil, die Reaktionsbildungen sind ja eben durch die "lautgesetzliche" Entwicklung von hüben und drüben ausgelöst worden - aber sie zeigen wieder einmal, wie dies auch Gilliérons "Mirages phonétiques" tun, wie vorsichtig man bei der Aufstellung von Lautgesetzen verfahren muß und wie gerade die Lautgeographie die Kriterien für die Bodenständigkeit scheinbarer oder wirklicher Lautgesetze liefern muß. Die eigentliche Ursache für diese Reaktionsbildungen, die Überschwemmung der nordöstlichen Mundarten mit zentralen Formen, wurde als schon vorliterarisch angesehen. Daraus ergibt sich ein neuerlicher Beitrag zum Verständnis des Verhältnisses zwischen Schriftsprache und Dialekten im Altfranzösischen. Längst vor der eigentlichen literarischen Periode war wohl eine Art zoun, mit hauptsächlich zentralen Zügen in Bildung begriffen. Wenn es demnach wohl keine Schriftsprache im engeren Sinne des Wortes gewesen sein konnte, so war es doch eine Verkehrssprache, für die möglicherweise schon die Hofsprache der Capetinger entscheidend war. Wir müssen also die Anfänge der französischen Reichssprache noch weit früher ansetzen, als man dies bisher tat, etwa im 10.-11. Jahrhundert. Damit würde sich die von G. Wacker in ihrer Berliner Dissertation (1916) ausgesprochene Ansicht bestätigen, wir dürften in den afrz. Texten keine eigentlich mundartlichen Dichtungen sehen, sondern nur prüfen, inwiefern sich die Mundart des Dichters oder des Schreibers trotz schriftsprachlicher Tendenz zur Geltung bringt.









# Eine Stelle in Gavaudan's Kreuzlied (Gr. 174, 10).

Das bekannte Gedicht Gavaudan's wurde von Diez, LuW.2 S. 423 auf das Jahr 1195 datiert, als der Herrscher von Marokko. Abu Jusuf, zu einem Zuge nach Spanien rüstete, der zu dem Siege von Alarcos führte. Springer, Klagelied S. 56 f. glaubte es dagegen. Fauriel und Milá folgend, auf die Ereignisse des Jahres 1210-1217 beziehen zu müssen, als En-Nâsir i. J. 1210 mit einem großen Maurenheere in Spanien erschien und König Alfons einen Aufruf zur Hilfeleistung ergehen ließ. An Springer schloß sich Lewent, Kreuzzugslied S. 43 an. Dem gegenüber erklärt Alexander Cartellieri. Philipp II. August (1910) III, 111 Anm. 4 den Ausführungen Springer's nicht zustimmen zu können, und zwar weil in Str. 4 der König von England als poitevinischer Graf bezeichnet wird und es wenig geschmackvoll gewesen wäre, Johann bei dieser Gelegenheit an den Verlust Poitous, der 1204 eingetreten war, zu erinnern; er hält an der Datierung von Diez fest. Schon einige Jahre zuvor hatte Jeanroy in der Romania XXXIV, 498 gelegentlich seiner Ausgabe der Lieder Gavaudan's zu der Frage Stellung genommen 1 und sich ebenfalls, wiewohl nicht so entschieden, gegenüber Springer und Lewent auf die Seite von Diez begeben. Es handelt sich um die Interpretation des Anfanges der 4. Strophe. den Jeanroy a. a. O. S. 534 so lauten läst:

> Emperaire, vos o aujatz, El reys de Fransa, e sos cosis, El reys engles, coms peitavis, (qu'al rey d'Espanha socorratz);

Dazu wird folgende Übersetzung geboten: "Entendez-les, ô empereur! Et vous, roi de France, et vous, son cousin, vous enfin, roi anglais, comte de Poitou". Es wiederholt sich hier die Erscheinung, auf die ich schon öfter hingewiesen habe, daß die Art der heute besonders üblich gewordenen Übersetzungen von Trobadorgedichten uns vielfach über die wirkliche Auffassung der Herausgeber ganz im Unklaren läßt, daher sie denn besser ganz unterblieben: so muß jeder unbefangene Leser durch das "vous enfin", wozu noch das Komma hinter cozis kommt, zu der Vorstellung gelangen, daß

<sup>1</sup> Cartellieri hat hiervon keine Kenntnis gehabt, was man ihm um so weniger verargen kann, als er sonst zur Freude des Romanisten die Trobadorund Trouveresorschung aufs Sorgfältigste berücksichtigt.

der cozis und der englische König zwei verschiedene Persönlichkeiten seien, während das doch keineswegs die Meinung von

Jeanroy ist, s. die Anmerkung zu der Stelle.

Sehen wir uns die Textüberlieferung in den beiden Hss. C und R an. C hat in der 2. Zeile mit e sos cozis zweifellos das Richtige gegenüber dem, wie schon Jeanroy bemerkt, unmöglichen sos cozis von R. In der 3. Zeile zeigen beide Hss. el reys (rey R). Nun hat Diez das el als Artikel verstanden, interpungiert demgemäß und übersetzt: ,und sein Vetter Ihr englischer König, poitevinischer Graf', sieht also ,sein Vetter' und ,poitevinischer Graf' als Apposition zu ,englischer König' an. Jeanroy hegt dieselbe Meinung, nur dass er laut Anmerkung el in lo geändert wissen will. Diese Änderung nimmt er aber in seinem Texte selbst nicht vor, und sie wäre auch sehr bedenklich, denn es ist nicht wahrscheinlich, dass beide nicht verwandte Hss. an unserer Stelle, wo es sich um keinen entlegenen Eigennamen handelt, einen gemeinsamen Fehler aufweisen sollten, und auch die Annahme von Jeanroy, dass das el der 2. Zeile das der 5. Zeile hervorgerufen haben könnte, ändert nichts daran, eben weil auch dies eine gemeinsame fehlerhafte Ouelle von CR voraussetzt, die sonst für dieses Lied nicht erwiesen ist. Das el der 3. Zeile muss also, so weit ich sehe, beibehalten werden, und das führt uns sofort zu der Frage, ob es der Artikel sein kann. Ich will hier die ganze darauf bezügliche Literatur nicht aufrollen und nur bemerken, dass ein Artikel el bei einem Trobador, mit Ausnahme etwa von P. Milo, 1 der ja sprachlich eine besondere Stellung einnimmt, kaum mit einiger Sicherheit nachgewiesen ist. Die Möglichkeit, dass ein Hispanismus vorliege, ist gleichfalls abzulehnen, da sich ein solcher sonst nirgends bei Gavaudan findet.

Sollte man indessen trotzdem an einem Artikel el festhalten wollen, so würde eine neue Schwierigkeit durch das cozis hinzutreten, die man bisher nicht beachtet zu haben scheint. Diez a. a. O. 424 Anm. 2 bezeichnet Richard als Vetter von Philipp, da Richard der Sohn, Philipp der Stiefsohn Eleonorens war', und dies nehmen Jeanroy und Lewent herüber (letzterer auf Johann ohne Land deutend); jedoch ist diese Begründung des cozis nicht zutreffend, denn wenn man auch vielleicht Philipp einen Stiefsohn der Eleonore nennen kann, wiewohl diese doch längst von Ludwig VII. geschieden war und Heinrich II. geheiratet hatte, als Ludwig die Adele von der Champagne heiratete, die ihm dann Philipp August gebar, so kann man doch deswegen Richard nicht den Vetter von Philipp nennen, da sie von dieser Seite her gar nicht blutsverwandt waren. Es ist aber nicht glaublich, das Gavaudan nicht gewust haben sollte, was damals doch so bekannt war, das Philipp August

Auch hier kommt nur 9,34 (ed. Appel) in Betracht, wobei noch zu beachten ist, dass ein Vokal vorausgeht. — In der Blumenlese der Chigiana ed. Stengel nr. 138 beginnt ein "Nazars" überschriebenes Gedicht: Dompna plaz vos el vers auzir.

nicht der Sohn der Eleonore war. - Nun hat ja allerdings, wie mir Alexander Cartellieri freundlichst mitteilt, eine Blutsverwandtschaft zwischen Richard und Philipp bestanden, nur geht sie bis auf Wilhelm den Eroberer zurück. Folgende kleine Tafel i möge dies veranschaulichen:



Philipp August und Richard Löwenherz waren also Vettern im dritten Grade. Eine andere Frage aber ist, ob Gavaudan, der doch nicht am französischen Hofe lebte, mit dem gekennzeichneten verwandtschaftlichen Verhältnisse vertraut sein konnte, und, wenn ja, ob er einfach cozis gesagt haben würde, da ja doch schon für Vettern im 2. Grade im Provenzalischen die besonderen Ausdrücke segon<sup>2</sup> und quart vorhanden waren.

Angesichts der ganzen obigen Sachlage scheint es mir zum mindesten erlaubt zu sein, das el der dritten Zeile ebenso wie das el der zweiten Zeile = e lo zu fassen und die ganze Stelle so zu schreiben:

Emperaire, vos o auiatz, e·l reys de Fransa, e sos cozis, e· l reys engles, coms peitavis,

qu'al rey d'Espanha socoratz.

Dann wäre e sos cozis eine andere Person als der englische König, und das hatte auch offenbar schon Raynouard im Sinne, als er Choix IV, 86 druckte: E'l's reys engles. Wer ist nun der nicht mit Namen genannte cozis des Königs von Frankreich? Philipp August hatte recht viele Vettern, die aufzuzählen nicht nottut. Es können nur zwei von ihnen als wichtig hervortretende Persönlichkeiten in Frage kommen, Hugo III., Herzog von Burgund und

1 Ich entnehme sie aus Hans Bettin, Heinrich II. v. Champagne (Histor.

prov. Artikel el annahm.

Lon entnehme sie aus Hans Bettin, Heinrich II. v. Champagne (Histor. Studien, Heft LXXXV, Berlin, Ebering 1910), auf welches Buch mich gleichfalls Koll. Cartellieri aufmerksam gemacht hat.

<sup>2</sup> Segon (cosin segon) wird nicht nur, wie es nach Tappolet, Rom. Verwandtschaftsnamen S. 119 scheinen könnte, von B. de Born gebraucht, sondern begegnet auch anderweitig, s. Lex. Rom. V, 178 a und Levy, S.-W. VII, 515 b. Dass cosin auch in weiterem Sinne , Verwandter' vorzukommen scheint (s. Levy, S.-W. I, 308-9), ist eine Sache für sich.

<sup>8</sup> Er schreibt e'l mit Apostroph (= e el), weil er bekanntlich einen prov. Attikel el annahm.

Heinrich II., Pfalzgraf von Troyes und Graf der Champagne. Hugo, dem der aus dem Morgenlande zurückkehrende Philipp August den Oberbefehl über die zurückbleibende Hauptmacht übertragen hatte, scheidet aus, da er am 6. August 1192 in Akkon starb (s. Cartellieri II, 236; III, 25), und da Gavaudan's Gedicht natürlich nicht vor diesem Zeitpunkt verfasst sein kann. Es bleibt mithin nur Heinrich II., der Graf der Champagne übrig. 1 Dieser war i. J. 1189 zum Kreuzzuge aufgebrochen, hatte hervorragenden Anteil an der Belagerung von Akkon genommen und wurde nach der Ermordung Konrads von Monferrat (28. April 1192) zum König von Jerusalem gewählt. Zwar nannte er sich nie König, da ja Jerusalem nicht in den Besitz der Christen gelangt war, aber er war Herrscher über die Christen im Morgenlande, und wenn er als solcher auch nicht gerade Hervorragendes leistete, so hat er doch sein möglichstes getan, um die christlichen Streitkräfte gegenüber dem Islam zusammenzuhalten.<sup>2</sup> In dieser prominenten Stellung dürfte er recht bekannt gewesen sein, und unser Trobador konnte nicht darauf rechnen, verstanden zu werden, wenn er ihn ohne Namen einfach den Vetter des französischen Königs nannte. Auffallender mag es auf den ersten Blick erscheinen, dass er auch ihn aufforderte, den Christen in Spanien zu Hilfe zu eilen, da ja Heinrich mit den Angelegenheiten in Palästina stark beschäftigt war und dieses schwerlich mit einer Streitmacht verlassen konnte, um sich nach Spanien zu wenden, allein es hieße, wie ich denke, zu weit gehen, einem Trobador derartige innerpolitische Erwägungen zuzumuten.

Sollte die Deutung des cozis auf Heinrich II. v. Champagne das richtige treffen, so würde daraus folgen, dass Gavaudan's Kreuzlied sich unmöglich auf die Ereignisse von 1210-2 beziehen könnte. Heinrich II. starb nämlich plötzlich am 10. September 1197. Es müsste daher auf den Zug des Abu Jusuf gehen. Damit sind wir zu demselben Ergebnis wie Cartellieri gekommen, der aus einem anderen Grunde für 1195 eingetreten war (s. oben), nur dass wir durch eine andere Erklärung der Gedichtstelle eine neue Person erhalten haben, die uns einen wirklichen Beweis liefert.

Ludwig VII., heir. Eleonore

Maria v. Frankreich, heir. 1164 Heinrich v. Champagne

Heinrich II. v. Champagne

Ludwig VII., heir. 1165 Adele v. Champagne

Philipp August

<sup>1</sup> Heinrich war übrigens nicht nur Vetter, sondern auch Nesse von Philipp August, letzterer als Sohn der Stiefschwester Philipps, der Maria von

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cartellieri II, 53, 110, 122, 175-6, 336 Anm. 5; Kugler, Geschichte der Kreuzzüge S. 247, 255, 260. Am eingehendsten unterrichtet natürlich die oben angeführte Monographie von Bettin über Heinrich II.

### Beiträge zur Kunde des romanischen Elements im Serbokroatischen,

- 1. brgud Gemeindehutweide auf der Insel Veglia (kroat, krk), s. Milčetić, Zbornik (Beiträge zur Kunde des Volkslebens und der Volkssitten) IX, 17, Mažuranić, Wbch. zu den Rechtsdenkmälern (kroat.) 100, Ak. Wb. I, 639, seit dem 15. Jh. auf derselben Insel und in Istrien belegt, so im Statut von Castua, Mon. hist.-jur. IV, 195, 62, wo man "lesi i brguda" "Wälder und Hutweiden" unterscheidet. Parčić, Vocab. croato-ital. übersetzt pascolo selvatico e rupestre. Aus dem Belege a. 1470 bei Surmin, Mon. croat. 259 ersieht man, dass so ein Teil von drmun "Wald" heist. Auch als Ortsname, 1. in Dalmatien bei Benkovac, a. 1396 Brigud geschrieben, heute Brgud. 2. Die noch älteren Belege zeigen -t für -d: in Berguto a. 1186 bei Smičiklas, Cod. dipl. II, 205, heute Brgud bei Vrbnik (Veglia). 3. In Istrien Brgud a. 1546 Bergud. u geht auf älteres ul zurück, wie der Beleg a. 1188 a rivo de Zaulo (vegliotisch für Julius) usque Burguldum zeigt, Smičrklas o. c. II, 230; ]ireček, Romanen I, 65. Davon dem. brgudac, Mon. croat. 245, auch als Ortsname auf der Insel Vis (Lissa) Brgujac. j für d ist skr. dialektische Erscheinung (aus dem Gen. -dca > -jca cf. Captajka, Biograjka). Es ist regelrechte Entsprechung des lat. virgultum.
- 2. bùrāg venter animalis Ak. Wbch. I, 739, in östlichen Gegenden des skr. Sprachgebietes, deshalb bisher nur in Vuk's Wbch. gebucht, davon vb. proburáziti den Bauch durchstechen, Broz-Iveković o. c. II, 243. Es ist zu vergleichen mit burać derselben Bedeutung in der Handwerkersprache von Osatica (Bosnien), Glasnik (Mitteilungen des bos. Landesmuseums) XII, 590. Als hypokoristische Bildung ist búro ventriosus aufzufassen, davon wiederum adj. bùrav. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in diese Sippe auch rum. burtā, borţ Bauch gehört, falls in -ta, -ţ slaw. Suffixe stecken. Leider ist dies letztere im Slaw. selbst nicht zu belegen. Die Wörter gehören offenbar der Hirtensprache an. Die Grundlage ist mgl. buric Magen, buricos = cu burtā (Delamatra) < umbilicus Puşc. 240. Der Grund für den Suffixwechsel -ik > -āg ist nicht klar.
- 3. celega, Art Decke für Barken, Waren; in den lateinisch geschriebenen Urkunden Ragusas, Jireček, Romanen I, 89. Für -ga steht -cha in der Schreibung zellicha. Es handelt sich also um

denselben Lautübergang wie in astacus > skr. jastog. Wie die Glosse celigas seu sclavinas (= härenes Gewand) zeigt, muss man das Wort mit prov. celetz < cilicium REW 1912 zusammenstellen.

Die Endung wurde an serica angelehnt. 1

4. Auch für das Skr. sind wie für das Ital, zwei Formen für Ouitte anzunehmen, die eine mit t und die andere mit d2: 1. cotonea oder citonia (cytonea), 2. cydonea (cf. mala qudenea im dioklezianischen Maximalpreisetarif CIL III, S. 830, 6, 73 = Blummer, Edictum Diocletiani de pretiis S. 98); vgl. dazu Plinius n. h. XV, 37 mala quae vocamus cotonea et Graeci cydonea. Danach wäre 1. lat. und 2. griech., cf. Lindsay, Lat. Spr. 86. Auf 1. gehen zurück: mrkatuńa im Ragusa ZfrPh. XXXVIII, 545, tkuńa mit der Umstellung kt > tk wie in lâtak für lâkat und kto > tko; mit dem Ausfall von t in der Konsonantengruppe im Anlaut: kuna ib. 5, 788, in Istrien kunva ib. 5, 789 ebenda oder mit dem von k: tuna in Sichelburg: auf 2. wiederum: gduna 3 ib. 3, 126 seit dem 14. u. 15. Jh. belegt, mit dem Ausfall von g: duna ib. 2, 880 oder mit der Umstellung von gd > dg wie in dge < gde: dgu'na in Bačka und zuletzt mit dem Ausfall wie in gdo > do in Sichelburg. guna ib. 3, 502, auch Ortsname in Slavonien; cuna in Rijeka (Fiume) und huna in Istrien ib. I, 859, III, 735 sprechen auch für 1., denn cuna beruht offenbar auf \*cstuńa < citonea bei Anthimus (cf. nr. 14), welche Form über Umstellung und Ausfall, gerade so wie die oben angeführten, zu der heutigen gelangte, huna wiederum auf ktuna > \*htuna > \*thuna (vgl. für den Ausfall des t- und z. T. parallele Entwicklung dehore > tohord Iltis > slov. thôr, skr. tvôr, for (Bosnien, Bana Luka), vòrić (Kroatien, Bović), tōrac (Sichelburg) über \*htorac). Über die geographische Verbreitung sind wir leider mangelhaft unterrichtet, nur soviel steht fest, dass die t-Formen in dem dem Romanischen näheren Westen gebräuchlich sind. kuta, kutina, -na, -nača, die auf dem kajkavischen (nördlichen) und slovenischen Gebiete vorkommen. sind keine romanischen, sondern ahd. Lehnwörter, < ahd. kutina, bayr. Kütten. Cf. Berneker o. c. 299, wo die auf I beruhenden skr. Formen durch progessive Assimilation erklärt werden, wogegen aber die Geographie und chia sprechen.

5. drkmar uncino, rampino (con quattro rebbj) bei Parčić o. c., auch drakmar in Norddalmatien, trkmar bei Spalato und Kastela, auf der Insel Vrgada bei Zara, entspricht genau dem vegliot. dreknul REW 8836. Beide gehen auf \*traginarius 4 zurück, nur ist im

Nr. 14.
<sup>2</sup> Vgl. außer REW 2436 noch nuor. kitónza, log kidonźa, camp. tidonġa

 $^{8}$  g für c ist Assimilationsprodukt, wie in köde > skr. gdje, deshalb ist

<sup>1</sup> Diese Ausgleichung der Endungen beider Wörter wurde vielleicht durch die k-Aussprache von ci begünstigt, vgl. comercium > kumjerak in Ragusa, Ak. Wb. S. 779. In zellicha wäre dann ce wie in captat behandelt, vgl. unten

rum. gutuiŭ < cotōneu nur im Anfangskonsonant vom Slav. beeinflusst.

4 Vgl. für die Erhaltung des g vor e, i wie hier noch von den Ortsnamen 1. Bag im kroat. Küstenland < Bigi bei Ravennas, Ptol. Οὐεγία,

Vegliot. noch die bekannte Dissimilation eingetreten. Für skr. km < kn vgl. počmem für počnem; d für t, sowie k für g sind unklar (Metathese der Stimme?).

- 6. fijersa, das Gesicht entstellende Narbe (Wundmal), in Ragusa, Ak. Wbch. III, 52. Zu nordital. fersa ZfrPh. XL, 109-12, venez. fersa sorta d'infermità che viene alla pelle (Boerio), friaul. fersa varuscli (Pirona).
- 7. gòstara lagoena vitrea Ak. Wbch. 3. 323, dem. -ica, -ičica, augm. -ina, gusta(e)rica und mit unklarem k (vielleicht nach kotarica Korb) kostarica ib. 5,373 > \*gastraria, prov. engrestara, aital. inguastara, it. guastada (d beruht auf der Dissimilation r-r, daher ist der Schwund des ersten r, entstanden etwa unter Einfluss von guastare (?), jung, Latinisierung des gr. γάστρᾶ REW 3700 nach aquarium Wasserkrug REW 576, 3, bacar etc.); mit Umstellung vor r auch im skr. grästa, -ica Ak. Wb. 3, 389.
- 8. grànar Kornkammer bei den Ragusanern des 15. und 16. Jh. Ak. Wbch. 3, 385, mit dem Suffixwechsel grnao, gen. -ála ib. 3,453, entstanden wohl durch die Mittelstusen \*garnar > \*grnar und durch die Dissimilation grnal; < granarium REW 3839.
- 9. guntura Beule hinter dem Ohr oder unter der Zahnlade. in der Lika (Kroatien) Ak. Wb. 3,591, davon mit unklarem Suffix gunturāć (kaum nach gluhać, da hier -ać zur Ableitung von nomen actoris dient) Rotzkrankheit der Pferde, gontunar todbringende Beule in der Bocche di Cattaro (Grbal) und Montenegro. n ist Einschub-n vor Dentalen, cf. Strekelj, Zur slaw. Lehnwörterkunde 9, 78: < rum. gutunar sm., gutunări vb. (= guturaiŭ) Schnupfen < \*gutturalium Puşc. 751, siz. gutturu Kropf REW 3930.
- 10. hrg situla, aqualis, dazu in Dalmatien hrga vaso di sasso per spulare orzo Parčić o. c. und Ak. Wbch. 3, 694. Zu orca REW 6087 und dieses zu ερχη terrine (Boisacq, Dict. de la l. grecque 1006). In diese Sippe können auch noch rum. hîrcă Schädel und skr. krga Schöpfgefäs aus Kürbis, Berneker o. c. 666, gehören. Beim letzteren wäre noch Einfluss von krb, krbula Körbchen (Berneker, o. c. 568) anzunehmen.
- 11. incēfo sm. gen. -ála antependium (neben pridotarnik) Altarvorhang, in Ragusa, Ak. Wb. 3, 834, gehört zu rum. înfăța Kissen etc. überziehen und geht zurück auf \*in-(oder ante) faciale. Das letztere findet Anschlus an it. fazzoletto für \*fazzaletto, wo o für a auf derselben Angleichung beruht wie i für a in altrimenti. Für die Metathese f-c > c-f vgl. das rum. Lehnwort nacafă für nafacă, oder skr. krlep für krpel, slov. makacal < ven. mazzocola, Strekelj, o. c. 37. Das Wort ist wohl ein Lehnwort aus dem Altdalmatischen, wie a > e, obwohl unbetont, vermuten läßt.

Plinius Vegium und meine Ausführungen dazu im Glasnik des bos. Landesmuseums XXXI, 153; 2. Uglan Inselname bei Zara < im Mittelalter Gelanum, Nastavni Vjesnik XXIV, 659 f.

- 12 Intačiti perseverare, domandar con insistenza, con importunità (Parčić o. c.), adj. intačan lästig, gehört dem östlichen Gebiete, namentlich Slavonien und Serbien, an; entspricht dem rum. întețesc cu rugăciuni drängen, Pușc. 882.
- 13. jàbušoliti mit schwerer Mühe gehen, Ak. Wbch. 4, 390, dojàbušoliti langsam und mit größter Mühe kommen, ib. 2, 580, in der Lika (Kroatien), also in einer Gegend, wo auch sonst in der Hirtensprache rum. Lehnwörter konstatiert wurden, s. AfslPh. 37, 81 f. Das Zeitwort beruht auf einer Umgestaltung des rum. Adv. (umbla) de-a buşele, a-buşile auf allen Vieren gehen, Tiktin, Rum.-dtsch. Wbch. I, 492.
- 14. kîrla pennello da calafato, Ak. Wbch. 5, 5 und Parčić o.c. Dieser Marinefachausdruck entsammt gewiss dem Altdalm., wie schon die Erhaltung von k vor i zeigt, cf. krklo Falte um die Kleidung, um dieselbe zu verkürzen, < circulus ib. 5, 59, Jaclan Inselname bei Ragusa, < Liciniana (insula), Makirina Flurname bei Spalato (cf. Bullettino di stor. e archeol. dalmata XXV, 189) < maceria + slav. Augmentativsuffix -ina, kapula < cepulla, kimak < cimice, krfulica ib. 5, 530 = slov. (Pleteršnik) krbulica = krvel = trbula (cf. trešha für crešha < ceresea) < caerefolium, lukijerna < lucerna, rákno sorta di scialle (da donna) in der Umgebung von Spalato, Parčić o. c., Broz-Iveković o. c. II, 298 < \*racenu für rachena (Georges), Krknata Inselname < circinata Nastarni Vjesnik XXIV, 661. kîrla geht auf \*cirrula von cirrus, REW 1949, zurück. Wenn neben k im Skr. noch c (sprich ts) als Reflex des Lat. cei erscheint, wie beispielsweise in Captat < Civitate, mocira < maceria, cresha dialektisch für trešha < ceresea, ocat < acētum, ocel < \*aciale,1 cer < cerrus, cesar < Caesar, Cres (Cris) Inselname < Cherso, so spricht auch diese Entwicklung nicht gegen die k-Aussprache im Balkanlatein. Man wird vielmehr auch für das lat. k zweifache Wiedergabe im Slaw, anzunehmen haben, genau so wie es für das ahd. & vor i notwendig ist, cf. skilling < aksl. skblezb, kroat. aber clez wie in corky < ahd. kirihha.
- 15. kò(u)nastra Biest, erste Milch von der Wöchnerin oder Haustieren nach dem Werfen, in der Landschaft Polica bei Spalato (private Mitteilung) < colostra. n statt / erinnert an colucula < frz. quenouille. Daneben kùlizdra, Schmähwort für ordinären Käse in der Lika (Kroatien), Ak. Wbch. 5,770, wohl Entstellung des rum. colastrā.
- 16. krzati onerare (navem), imponere (in navem) wird im Ak. Wbch. 5, 492 und so jetzt überall (cf. Mažuranić, o. c. 537) auf carricare zurückgeführt. Dabei bleibt aber c (sprich ts) für

<sup>1</sup> Vgl. von den Ortsnamen noch I. slov. Cele, deutsch Zilli < loc. Celeiae und dazu meine Ausführungen im Glasnik (Mitteilungen des bos. Landesmuseums) XXIX, 141; 2. Srědectz (sprich Srjádetz), bei den Byzantinern Tralitza oder Triaditza < loc. Sardicae (sc. civitatis), von der trakischen Völkerschaft Sardi, heute Sofia (Bulg.).

lat. ca ganz unerklärt, cf. Miklosich, Et. Wbch. 155 s. v. kurza. Die richtige Grundlage dieses Marinefachausdruckes kann nur carridiare sein; carrizare kommt in dalmatinischen Rechtsdenkmälern in derselben Bedeutung massenhaft vor, carizata Fahrstraße, Jireček, Romanen I, 89. Die Wiedergabe des di durch c wie im ital. olezzo,

- 17. krpuša Schafzecke, in Bosnien, in der Bocche di Cattaro und sonderbarerweise auch in Bakar (kroat. Küstenland), Ak. Wbch. 5, 630, ist ein rum. Lehnwort: căpușă ds., davon încăpușa vb. knospen, wie das Vb. zeigt, Dem. von cap + -usă (s. Pusc., Deminutivsuffixe § 166). Die skr. Wiedergabe des rum. à durch r erinnert lebhaft an dieselbe des türk.  $\gamma(\varepsilon)$ , z. B. skr. srklet < türk. seklet, cf. AfslPh. XXXV, 346.
- 18. lanterna REW 4896 hat im Skr. verschiedene Entsprechungen, die sich durch verschiedenes Alter der Entlehnungen erklären. 1. lùcerna bei einigen dalmatinischen Schriftstellern, Ak. Wbch. 6, 191 mit an cons. > u wie in sanctus > sut. c geht auf tjzurück, da e > je wie in tovijerna > taberna behandelt wurde. Das Wort hat somit mit lucerna nichts zu tun, wie Budmani a. a. O. will. Daneben lucerna, da -na in Fremdwörtern oft zu -na wird, cf. štêrha < cisterna in Sichelburg. In Sichelburg lutêrha bei den Katholiken, lutierha bei den Unierten. Als jüngeres Lehnwort ist dagegen làtirna Ak. Wbch. 5, 897 (neben lànterna) zu betrachten; auch mit dem Schwund des als Artikel gefühlten 1- und der Dissimilation n-n > l-n: altirna bei einem Schriftsteller des 16. Ih. ib. I, 77, ferner mit dem Ersatz des an- durch das gewöhnlichere in-: intijerna, inte(i)rna in Ragusa, ib. 3,850.
- 19. mrča Myrte in Ragusa und anderswo in Dalmatien. ć für t erklärt sich am besten durch -eus-Ableitung: \*myrtea. Auch myrta REW 5801 kommt in Vranić bei Spalato in der Gestalt mrtva vor, Ak. Wbch. 7, 88. Dem altital. mortina REW 5803 entspricht mrtina, ib. 7, 88. Prov. nerto erklärt sich durch die Angleichung des labialen Nasals an den Dental der folgenden Silbe, eine Erscheinung, die sowohl auf dem slaw. als auch auf dem roman. Gebiete konstatiert werden kann: skr. nicina neben micina Geschwür < rum. miată Fieber < \*ignitia von ignis (über diese Etymologie s. Casopis pro mod. fil. a lit. VII); skr. mito lautet in Sichelburg nito; aksl. mresto > skr. nerist, nerast; \*mītius in ital. Dialekten > nizzo REW 5614, matta > natta REW 5424.
- 20. mugara Schaf, welches nicht trächtig wurde, also ohne Lamm geblieben ist und somit weiter gemolken werden kann, in Istrien Ak. Wbch. 7, 131. Es entspricht regelrecht einem lat. Adj. \*mulgaris, wovon mulgare Melkgefäß überliefert ist. Eine andere Entsprechung von demselben Adj. ist gewiss auch mrgar = margar Zbornik (Beiträge zur Kunde des Volkslebens und Sitten) V, 250, in den Rechtsdenkmälern seit dem 15. Jh. in Istrien und auf den Quarneroinseln mehrfach belegt. Es bedeutet eine Abteilung in

dem mošuna < mansione benannten Schafstall, wo gemolken wird. Bezüglich des Übergangs von ul cons. > ur > skr.  $\gamma$  ist an rum. mursă < mulsa REW 5733 zu erinnern.

- 21. munčjela oder mučela Ak. Wbch. 7, 152, ein nicht näher bezeichnetes Wassesgefäs, ist eine weitere skr. Entsprechung von modiolus ZfrPh. XXXVI, 6512, 16. Es entspricht dem vegliot. minzuol. Der Suffixwechsel -ellus statt -olus ist infolge der skr. Lauterscheinung o > e nach Palatalen erfolgt.
- 22. ostil asta della fiòcina, astile (Parčić o. c.), zu hasta REW 4072.
- 23. párlog verwahrloster Weinberg, in Serbien, Broz-Iveković o. c. II, 12. Auch als Ortsname: *Mali Parlozi* in Serbien (Kreis Belgrad), Ak. Wbch. 6, 418. Dieses Wort beweist, daß es auch im Skr. slaw. Rückentlehnungen aus dem Rum. gibt. Es ist rum. pîrloch Brache < slav. prēlogē, Tiktin, Deutsch.-rum. Wbch. 1171.
- 24. plâg, Appellativ und Flurname zugleich auf der Insel Arbe (private Mitteilung), heißen kleine Ebenen unter den Bergen. Die sich da seßhaft gemachten Einwohner werden *Plajari* genannt. Es entspricht dem rum. plaiü REW 6564.
- 25. plogår versante, auf der Insel Arbe (private Mitteilung) = a. 1334 plagare in den Rechnungsbüchern der Gemeinde Arbe, Mon. hist. slav. mer. V, 232, < \*plagarium, von plaga Fläche REW 6562 a.
- 26. sul Hutweidensteuer (= solagium < \*solaticum bei Du Cange VII, 510), mit den Ableitungen sulevina, sulišće, sulni ad., zahlreiche Belege s. bei Lopašić, Hrv. Urbari, sowie auch in Kolunićeo Zbornik XXVI. < solium 4 Du Cange und REW 8079.
- 27. škřt adj. knickerig, geizig, davon vb. škrtáriti, škřt(av)ac sm. Geizhals, entspricht formell dem rum. scurt, in der Bedeutung aber deckt es sich mit rum. cruța bani sparen, cruțător sparsam REW 2419 sowie auch mit alb. kurtsen bin sparsam Meyer, Alb. Wbch. 216.

Agram.

PETER SKOK.

## Maxima und Minima im Wirken der sprachverändernden Kräfte.

Seit ich vor 6 Jahren in meinem Buche "Über den Affekt als Ursache der Sprachveränderung" (Halle 1914) den Nachweis versuchte, dass die an den sprachlichen Gebilden haftenden Gefühlstöne unter den die ständige Veränderung der Sprache bewirkenden Faktoren einen überaus hohen Rang einnehmen, war ich begreiflicherweise ununterbrochen bemüht, die Stichhaltigkeit meiner Theorie durch Untersuchung immer neuer Beispiele nachzuprüfen. Das Ergebnis dieser Prüfung hat mich überzeugt, dass ich die Rolle des Affekts im Sprachleben eher noch zu gering als zu hoch eingeschätzt habe. Zugleich aber hat sich mir die schon damals vorausgesehene und betonte Notwendigkeit ergeben, meine dort vorgetragenen Anschauungen in wesentlichen Punkten zu modifizieren und auszubauen. Was ich im folgenden zu sagen habe, möchte ich einesteils als eine organische Weiterbildung, andernteils aber auch als eine notwendig gewordene Ergänzung

und Richtigstellung meiner Theorie betrachtet wissen.

Ich habe in dem angeführten Buch dargelegt, dass ein wichtiger Typus des Bedeutungswandels auf einem Vorgang beruht, den ich als affektische Expansion bezeichnet habe: ein affektbetontes sprachliches Gebilde erweitert sein Gebiet auf Kosten seiner Konkurrenten und zwar, wie ich bald an anderer Stelle ausführen werde, gleichzeitig nach den verschiedensten Richtungen hin; ein solcher "Affektträger" stellt also sozusagen ein Maximum sprachlicher Energie dar, von dem aus Wirkungen nach anderen, weniger stark affektbesetzten Vorstellungsgebieten ausgehen. Diese Annahme ist nun an sich gewiss berechtigt und von der Existenz solcher sprachlicher Expansionstendenzen kann sich jeder überzeugen, der die Geschichte einer Sprache kennt, oder auch nur im täglichen Leben die Ohren offen hält. Wer auch nur beobachtet hat, wie im Sprachgebrauch der verschiedensten Leute während der letzten Jahre Ausdrücke aus dem Kriegsleben gelegentlich außerhalb ihres eigentlichen Gebietes verwendet wurden, der wird an der Existenz derartiger sprachlicher Expansionskräfte nicht zweifeln. Wie viele unkriegerische Unternehmungen mögen z. B. während der letzten Jahre gelegentlich als "Offensive" bezeichnet worden sein, und wie oft mag ein Ausdruck wie "Trommelfeuer" ähnlich expansiv verwendet worden sein, wie von einem

Barbier, der ihn mir gegenüber anwendete, um ein etwas reichliches Begießen mit Wasser zu bezeichnen. Und daß es auf nichts anderem als auf derartiger Expansion beruht, wenn ein verdächtiger Geldschein als "Bolschewik" bezeichnet wird, wie ich dies im Dezember 1919 in Wien hörte, liegt auf der Hand. Aber damit ist, wie mir jetzt klar ist, nur eine Seite der durch den Affekt hervorgerufenen sprachlichen Bewegungen charakterisiert.

Schlägt man irgend ein Werk über die neueste Entwicklung der Soldatensprache nach, so findet man z. B. für den Begriff "Maschinengewehr" eine ganze Menge verschiedener Ausdrücke verzeichnet: Stottertante, Totenvogel, Steinklopfer, Dengelmaschine, Stotterkasten, Tack-tack(-tack), Mähmaschine, Fleischhackmaschine, Durchfallkanone, alte Weibergosche, Fässelesklopfer, Drehorgel, Nähmaschine, Tippmamsell, Dachdecker, Gaisbock, Kettenhund, Kaffeemühle, Stotterbüchse, Schuster, sanfter Heinrich. 1 Nun kann man allerdings, wenn man will, die Behauptung aufstellen. die Ursache dieser Bedeutungsverschiebungen liege in der Affektbetontheit derjenigen Worte, welche sekundär die Bedeutung "Maschinengewehr" angenommen haben. Dass Totenorgel und Mähmaschine in höherem oder geringerem Grade Affektträger sind, wird man ohne weiteres plausibel finden und selbst die ausgesprochen humoristische Färbung eines Ausdrucks wie Stottertante braucht uns an der Annahme einer solchen Affektbetontheit nicht zu hindern. Ist doch die Übertragung von Bezeichnungen für Lebewesen auf tote Gegenstände immer mit einem gewissen Grad von Affektsteigerung verbunden. Aber einen Umstand kann das Vorhandensein sprachlicher Expansionstendenzen absolut nicht befriedigend erklären: dass nämlich so viele Ausdrücke gleichzeitig und unabhängig voneinander die Tendenz erkennen lassen, ihre Expansionsfähigkeit an einem und demselben Begriff, in unserm Fall an dem des Maschinengewehrs, zu bewähren. Dieses Zusammenlaufen verschiedener Expansionstendenzen in einem Sammelpunkt ist doch ein offenkundiges Anzeichen dafür, dass in der Eigenart des Begriffes, der nun auf einmal ein Dutzend neuer Bezeichnungen erhält, irgend etwas liegen muss, was für das Verständnis des Vorgangs wesentlich ist. Wir haben es hier ganz offenbar mit einer Erscheinung zu tun, die zu dem Phänomen der Expansion das genaue Gegenstück bildet. Während dort von einem bestimmten Punkte nach den verschiedensten Richtungen hin aktive Wirkungen ausgehen, haben wir hier sozusagen ein sprachliches Minimum, welches von allen Seiten her Bestandteile anderer Vorstellungskreise an sich zieht.

Nun müssen wir zunächst feststellen, dass es sich bei den verschiedenen Bezeichnungen für Maschinengewehr keineswegs um einen Ausnahmefall handelt. Ein Blick in die Sammlungen von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergmann, Wie der Feldgraue spricht (Giessen 1916), S. 16 ff., Mausser, Dtsch. Soldatensprache S. 24.

Mausser lehrt, dass eine große Anzahl mit dem Krieg mehr oder weniger eng zusammenhängender Begriffe in den letzten Jahren ganz ähnliche sprachliche Geschicke durchgemacht hat, aber auch auf anderen Gebieten sind analoge Erscheinungen durchaus nichts Ungewöhnliches. Wenigstens seit Lichtenberg existieren Zusammenstellungen der verschiedenen Möglichkeiten, wie die deutsche Sprache den Begriff "betrunken" ausdrücken kann, und die Synonymik von "schlagen" ist wenigstens in der Umgangssprache unerschöpflich. Für "sterben" existieren wahrscheinlich ebensoviele verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten, wie für "geistesgestört".

Schon diese Beispiele zeigen wohl, dass die Attraktion, so möchte ich diese Erscheinung des Sprachlebens benennen, auf Gründe verschiedener Art zurückgeführt werden kann, je nachdem ein Bedürfnis nach euphemistischer Verschleierung vorliegt, z. B. bei entschlafen für "sterben", oder nach gesteigerter Affektentladung, wie etwa bei verrecken. Aber diese beiden extremen Fälle, zwischen denen es eine Unzahl mehr oder weniger deutlicher Übergänge gibt, sind durch ein gemeinsames Kennzeichen zusammengehalten. In beiden Fällen ist unverkennbar ein starker Affekt vorhanden; was verschieden ist, ist nur die Stellung, die der Sprechende zu dem durch den Affekt hervorgebrachten Ausdrucksbedürfnis einnimmt. Im einen Fall nimmt er Rücksicht auf gesellschaftliche Gesetze oder fremde Gefühle und sucht daher eine Ausdrucksform. die zwischen diesen hemmenden Faktoren und einer restlosen Entladung des aufgespeicherten Affekts die nach seinem Empfinden richtige Mitte hält; im andern ist die Zensur so schwach oder der Affekt so stark, dass sich einschränkende Faktoren irgendwelcher Natur nicht geltend machen können und das stärkste Kraftwort ist in diesem Fall das geeignetste.

Wo es sich um relativ affektfreie Vorstellungskomplexe handelt, kann sich zwar gleichsfalls ein dem Attraktionsbedürfnis analoges sprachliches Vakuum ergeben, und zwar in allen jenen Fällen, wo ein neu auftretender Gegenstand oder Begriff einen eigenen Namen noch nicht besitzt und daher zunächst durch weitläufige Definitionen und Umschreibungen bezeichnet werden muß. In solchen Fällen stellt sich bald das Bedürfnis ein, einen bequemen Namen zur Verfügung zu haben, und die sprachliche Neubildungstätigkeit wird auch hier durch eine Art unbesetzten Minimums angeregt. aber der an den neuen Gegenständen haftende Affekt nicht stärker ist, als es eben in ihrer Neuheit selbst begründet ist, da überschreitet das Ausmass der namengebenden Tätigkeit in der Regel nicht die Grenzen, die ihr durch das Bedürfnis nach praktisch brauchbaren Bezeichnungen der zu benennenden Gegenstände gezogen sind. Sobald ein bequemer, logisch und sprachlich richtig gebildeter Name vorliegt, ist die Attraktionsfähigkeit des Begriffes erschöpft. In vielen Fällen begnügt man sich sogar mit Namen, die nicht einmal diese Forderungen erfüllen, man akzeptiert ruhig Scheusslichkeiten, wie "Glättolin" oder "Özeg" in dem beruhigenden

Bewusstsein, dass es schließlich ganz gleichgültig ist, wie jenes Metallputzmittel oder diese Importgesellschaft heißen, wenn sie nur überhaupt einen Namen haben.

Ganz anders verhält es sich bei Attraktionserscheinungen, die affektischen Charakter besitzen. Auch hier entsteht mit der Zeit eine Art von Ruhepunkt, indem sich für die zu bezeichnenden Begriffe ein Normalwort ausbildet, wie etwa "schlagen" oder "sterben", das man verwenden kann, wo weder starke Zensurkräfte hindernd, noch überstarke Affekte antreibend auf das Ausdrucksbedürfnis einwirken, sondern wo es dem Sprechenden um eine kühle, korrekte, sozusagen wissenschaftliche Ausdrucksweise zu tun ist. Diese Normalworte aber sind den ruhigen Punkten vergleichbar, die in der Mitte eines Lust- oder Wasserwirbels entstehen: um sie her ist alles in lebhafter Bewegung, neue Worte kommen auf, alte geraten in Vergessenheit, ursprünglich wenig gebrauchte werden

zur allgemeinen Mode.

Wie diese eigenartigen Wirkungen des Affekts zustandekommen, ist leicht zu sagen. Einer der Hauptgründe liegt wohl darin, daß affektbetonte Komplexe immer wieder zur Sprache gebracht werden wollen und dass dieses schwer zu erschöpfende Ausdrucksbedürfnis irgendwann in Konflikt gerät mit einem letzten Endes vielleicht ästhetischen Gesetz, das die endlose Wiederholung eines und desselben sprachlichen Elements verbietet. Stellen wir uns vor, eine Vorstellung besitze einen einzigen sprachlich anerkannten Ausdruck. Plötzlich aber gewinne diese Vorstellung auf Grund irgend welcher aufsehenerregender Ereignisse einen Affektgehalt, der so groß ist, dass das betreffende Ding zum allgemeinen Tagesgespräch wird. Jedes Mitglied der Sprachgemeinschaft müßte im Verlauf von wenigen Tagen hunderte Male von der Sache sprechen oder sprechen hören und wäre also in die Lage versetzt, unaufhörlich den gleichen Ausdruck dafür zu verwenden. Unter solchen Umständen ist es unvermeidlich, dass wenigstens bei einigen Individuen der Name der Sache den Charakter von etwas Abgebrauchtem, bis zum Überdruss Bekanntem annimmt, während anderseits der der Sache anhaftende Affektton noch stark genug ist, um fortgesetzte sprachliche Äußerungen zu verlangen. In diesem Falle ergibt es sich mit notwendiger Folgerichtigkeit, dass der Ausdruck für den aktuellen Begriff irgendwie variiert wird. Man verkürzt ihn elliptisch, steigert ihn durch irgend einen Zusatz. ersetzt ihn durch ein Wort, das eigentlich etwas ganz anderes bedeutet, kurz, die Reaktion gegen die ewigen Wiederholungen ist das Auftreten sprachlicher Attraktionserscheinungen, die dann natürlich nicht leicht auf ein einziges Individuum beschränkt bleiben, sondern sich auch auf solche Leute übertragen, deren ästhetisches Bedürfnis nicht stark genug entwickelt ist, um sie zu selbständigen Neubildungen zu veranlassen, aber doch kräftig genug, um ihnen die von andern erfundenen Variationsmöglichkeiten willkommen erscheinen zu lassen. Je länger die Affekt-

betontheit des Begriffs anhält und je stärker sie ist, um so stärker wird sich natürlich auch die Attraktion geltend machen, eine um so reichlichere Synonymik wird an die Stelle der ursprünglichen Einheitlichkeit treten. Wenn aber die Affektbetontheit selbst abflaut, wenn die plötzlich aktuell gewordene Sache den Charakter von etwas Alltäglichem annimmt, dann tritt naturgemäß eine Reaktion ein, das Vorhandensein zahlreicher Ausdrucksmöglichkeiten für einen und denselben Begriff wird als eine Unzweckmäßigkeit empfunden und es kann sich wieder ein Zustand bilden, in dem nach Untergang der meisten übrigen Wörter ein Ausdruck alleinherrschend wird, wobei es allerdings keineswegs das Normale sein dürfte, dass dieser Ausdruck mit der ursprünglich einzig geltenden Bezeichnung identisch ist. Auch hier bietet die Beobachtung der lebenden Sprache reichliches Belegmaterial. Man konnte z. B., als im Herbst 1918 zum erstenmal ernste Formen der spanischen Krankheit in Wien auftauchten, ganz deutliche Attraktionserscheinungen beobachten. Der ursprünglich allein gebräuchliche Name des Übels war die "spanische Krankheit", aber schon nachdem das neue Thema ein paar Tage lang die Konversation des Durchschnittswieners beherrscht hatte, traten Variationen auf, wie "die Spanische", "die spanische Grippe", "die Grippe" (mit deutscher oder französischer Aussprache), "der spanische Pips", "der Pips", "die spanische Influenza" und statt "haben Sie die Grippe?" konnte man sagen hören "sind Sie spanisch?". Während dann die Krankheit immer häufiger wurde, beobachtete man eine entschiedene Rückbildung des Bedürfnisses, von ihr zu sprechen, man erwähnte sie im großen und ganzen nur in jenen Fällen, wo ein objektiver Grund dazu vorlag und Hand in Hand mit dieser Reaktion schrumpfte auch der neuentstandene Synonymenreichtum immer mehr zusammen, indem schliesslich "Grippe", nur mehr deutsch ausgesprochen, als Sieger, als durchaus vorherrschendes Normalwort, aus der Konkurrenz hervorging. Bemerkenswert ist, dass Hand in Hand mit diesen Attraktionsbildungen auch Expansionstendenzen festzustellen waren, die allerdings, wenn ich recht beobachtet habe, etwas später einsetzten. So wurde die beinahe pathologisch anmutende Neigung einiger Zeitungen, sich über alles und jedes in den herabsetzendsten Worten zu äußern, als "Schimpfgrippe" bezeichnet, und auch dieser Ausdruck blieb nicht auf eine einmalige Verwendung beschränkt, sondern verbreitete sich weiter; wenn sich jemand einmal die Mühe nimmt, daraufhin die Wiener Zeitungen aus den letzten Monaten des Jahres 1918 und den ersten von 1919 durchzusehen, so wird er wohl einige Dutzend Belege dafür ohne Schwierigkeit zusammenstellen können. Um dieselbe Zeit habe ich von einem Schachspieler statt "spanische Partie" scherzhaft "spanische Krankheit" sagen hören. Das tertium comparationis bildete wohl die zu Zeiten beinahe epidemische Beliebtheit dieser Spielweise.

Bei Begriffen, deren Affektbetontheit nicht vorübergehender, sondern konstanter Natur ist, wie z. B. bei dem des Schlagens, des Verrücktseins, des Sterbens, treten natürlich auch die Attraktionserscheinungen permanent auf, und zwar besonders reichlich dort, wo sich die schon berührten Einmischungen irgendwelcher Zensurkräfte geltend machen. In diesem Falle nämlich ist das Stärkeverhältnis zwischen den nach Ausdruck strebenden und den zurückhaltenden Kräften ein so überaus schwankendes, das ein Ausdruck, der in einem Augenblick noch als ein geeigneter Kompromis ererschien, im nächsten schon als zu schwach oder zu stark empfunden werden kann. In solchen Fällen also kommt als neues Motiv zur Attraktionsbildung das Bestreben hinzu, womöglich für jeden Grad der erlaubten Afsektäusserung ein adäquates Wort zur

Verfügung zu haben.

Es erhellt aus dem Gesagten, dass ich mich genötigt gesehen habe, meine Ansichten über die Triebkräfte des Bedeutungsüberganges in einem wesentlichen Punkte zu ergänzen. Die Beobachtungen, die wir an der lebenden Sprache machen können, verbieten es uns, den Bedeutungsübergang lediglich auf jene Überschreitungen des ursprünglichen Wortgebietes zurückzuführen, die von einem affektbetonten Zentrum aus durch Expansion erfolgen. Neben dieser einen Möglichkeit ist ohne Zweifel eine zweite anzuerkennen, bei der der Bedeutungsübergang dadurch verursacht wird, daß ein außerhalb des ursprünglichen Begriffsgebiets liegendes Attraktionszentrum das seine Bedeutung verändernde Wort aus seinen ursprünglichen Grenzen sozusagen heraussaugt. Betrachtet man allerdings in der Praxis einen bestimmten Bedeutungsübergang, so pflegt sich herauszustellen, dass keine dieser beiden Arten sprachverändernder Energie allein am Werke ist, sondern dass sie vielmehr in der Regel zusammenwirken. Es entsteht irgendwo ein expansionsfähiges Zentrum, das nach neuen Verwendungsmöglichkeiten für die ihm angehörigen Ausdrücke sucht und diese natürlich dort findet, wo ein mit sprachlichem Material nicht genügend besetztes Attraktionszentrum im Begriffe ist, neue Wörter an sich zu ziehen. Oder es liegt umgekehrt irgendwo ein Attraktionszentrum vor, das das vermehrte Bedürfnis nach Ausdrucksmöglichkeiten selbstverständlich von dort her deckt, wo sozusagen ein überschüssiges Angebot sprachlichen Materials vorhanden ist, das heisst solche Wörter, die ohnehin im Begriff sind, von irgend einem Expansionszentrum aus auf neue Gebiete hinausgedrängt zu werden. Der ganze Vorgang ist den Prozessen aufs genaueste vergleichbar, die durch das Vorhandensein atmosphärischer Maxima und Minima hervorgerufen werden.

Was auf den ersten Blick wunder nehmen mag, ist die Zurückführung zweier so entgegengesetzter Tendenzen, wie sprachliche Attraktion und Expansion es sind, auf eine und dieselbe Ursache, das Wirken der durch die Sprache zum Ausdruck kommenden Affekte. Es ist aber hierbei zu bedenken, dass diese Wirkung selbstverständlich verschiedene Gestalten annehmen mus, je nachdem sie sich auf das einzelne Wort bezieht oder auf den Begriff,

der hinter dem Wort und seinen Synonymen steht. Träger der Expansion ist das Wort, welches die Grenzen seiner herkömmlichen Verwendung überschreitet. Träger der Attraktion hingegen der Begriff, für den neue Ausdruckmöglichkeiten gefunden werden sollen.

Ich möchte, ehe ich zum Abschluss komme, noch hervorheben, dass die Erkenntnis vom Vorhandensein und vom Wesen der Attraktionserscheinungen, wie ich sie hier anzubahnen versucht habe, mir nicht nur dadurch theoretischen Wert zu haben scheint, dass sie uns eine vielseitigere Auffassung vom Spiel der sprachlichen Triebkräfte ermöglicht, sie bietet gleichzeitig neue Angriffspunkte für die so überaus wichtigen Bestrebungen, zwischen den einzelnen Gebieten der Sprachwissenschaft Brücken herzustellen. Die Attraktion ist nämlich, wie man leicht erkennen kann, keine Erscheinung, die ausschließlich auf das Gebiet des Bedeutungswandels beschränkt wäre. Wohl wird der Bedarf an neuen Ausdrucksmöglichkeiten am häufigsten dadurch befriedigt, dass Ausdrücke aus den verschiedendsten Gebieten jene Bedeutung annehmen, die im Mittelpunkt des attrahierenden Minimums liegt. Aber auch durch formelle Umgestaltungen von Worten, die bereits dem Attraktionszentrum angehören, können neue Ausdrucksvariationen geschaffen werden, zum Beispiel, wie schon oben angedeutet, durch elliptische Verkürzung oder durch scherzhafte Verdrehung, durch Ausnützung aller Mittel der Wortbildung, vielleicht sogar rein phonetisch durch irgend eine besonders nachdrückliche Betonung oder Aussprache. Was in meinem eingangs zitierten Buch nur vermutungsweise angedeutet war, tritt also hier klar zutage, daß nämlich die sprachverändernden Kräfte nicht auf irgendein Sondergebiet des Sprachlebens beschränkt sind. Wenn wir die prinzipielle Forderung, dass jeder sprachliche Vorgang auf die ihn verursachenden Triebkräfte hin untersucht werden muß, mit Nachdruck vorläufig nur für die Bedeutungslehre aufgestellt haben, so geschah dies nur deshalb, weil wir, solange wir im Anfang unserer Untersuchungen stehen, selbstverständlich dort anfangen müssen, wo die Arbeit raschen Erfolg verspricht. Theoretisch gilt dieselbe Forderung für Wortbildungs-, Flexions- und Lautlehre genau ebenso wie für die Semantik.

Auch für die wissenschaftliche Praxis scheint mir die Feststellung der hier als Attraktion bezeichneten Erscheinungen aus zwei Gründen wichtig. Sie bietet uns nämlich die Möglichkeit, die Richtigkeit von bedeutungsgeschichtlichen Hypothesen von zwei Seiten her zu untersuchen. Da im Grunde genommen sowohl hinter der expansiven wie hinter der attraktiven Bedeutungsentwicklung affektbetonte Vorstellungen stehen, ist zu erwarten, dass in jeder Periode des Sprachlebens diejenigen Vorstellungskreise, von denen die stärkste Expansion ausgeht, zugleich auch kräftige Attraktionserscheinungen aufweisen werden, und umgekehrt. Versucht also jemand den Nachweis, dass ein Begriffsgebiet zu

einer bestimmten Zeit Ausgangspunkt von expansiven Bedeutungsveränderungen gewesen sei, so kann er auf diese Hypothese sozusagen die Probe machen, indem er sich überzeugt, ob auch entsprechende Attraktionstendenzen auftreten. Der zweite Grund, weshalb mir die Erkenntnis vom Wesen der Attraktion eine Förderung der historischen Bedeutungslehre und damit auch der sprachlichen Kulturgeschichte zu versprechen scheint, ist der, dass an historischem Material Attraktionserscheinungen oft viel leichter nachzuweisen sind, als die entsprechenden Expansionsphänomene. Expansion bedeutet ja Erweiterung des zu einer bestimmten Zeit. einem Wort angehörenden Bedeutungsgebietes und da wir, sobald wir es mit altem Sprachmaterial zu tun haben, selten oder nie mit Sicherheit feststellen können, wie die Grenzen eines solchen Gebietes im einzelnen verlaufen sind, ist auch die Behauptung, dass in einem bestimmten Zeitpunkt eine Überschreitung dieser Grenzen stattgefunden habe, unter Umständen recht misslich. Hingegen ist das plötzliche Auftreten einer reichen Synonymik für einen Begriff eine Erscheinung, die stark in die Augen springt, und die infolgedessen auch in solchen Fällen wichtige Fingerzeige geben kann, wo der Nachweis von Expansionstendenzen zunächst auf Schwierigkeiten stößt. Wenn es sich in der Praxis darum handelt, welche Vorstellungskomplexe für das Verständnis einer sprachlichen Entwicklung als besonders wichtig anzusehen sind, wird es daher oft bequemer sein, die ersten Anhaltspunkte durch Feststellung der Attraktionstendenzen zu gewinnen.

Es erübrigt mir nur noch, anzuerkennen, dass der Begriff, den ich hier theoretisch festzustellen versucht habe, schon mehr als einem Forscher vorgeschwebt hat, der sprachliches Material für kulturhistorische Zwecke auszunützen versuchte. Am weitesten ist in der Erkenntnis der hierher gehörigen Tatsachen wohl Vossler vorgedrungen, der in seinem Buch "Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung" nicht nur mehrfach Attraktionserscheinungen zur Beleuchtung kulturhistorischer Vorgänge heranzieht, sondern auch die affektische Natur dieser Phänomene deutlich erkennt. "Diejenigen Seiten des Lebens, die von den Leidenschaften und Interessen einer Kulturepoche am heißesten umworben werden, sind im Wortschatz die am reichsten und mannigfaltigsten belegen" (a. a. O. S. 94). Wirklich fruchtbar aber kann diese Erkenntnis erst werden, sobald man die mannigfaltigen Beziehungen zwischen affektbetonter Vorstellung, Synonymenbildung und Bedeutungsentwicklung erkannt hat. Es sei auch hier wieder dankbar hervorgehoben, wie sehr uns in der richtigen Beurteilung dieser Fragen Meyer-Lübkes klassische Ausführungen über den Bedeutungswandel in der "Einführung in das Studium der romanischen Sprachen" gefördert haben.

## Französische Etymologien.

### I. Einige verblasste Tier- und Pflanzenmetaphern.

Immer wieder, wie sehr es ihm auch theoretisch und aus den bekannten Kompilationen bekannt ist, staunt der Etymologe, wie viel Bilder aus dem Tierleben und der Pflanzenwelt in unserer Sprache in abgeblaßtem Zustand erhalten sind. Wenn ich heute dem Meister der etymologischen Forschung ein paar trockene Sprachblumen überreiche, so geschieht es, weil aus ihnen gerade am freudigsten das ihm so teuere Sprachleben duftet. Ich habe selbst gern und oft in diesem Revier gejagt (vgl. Über einige Wörter der Liebessprache; ftz. fläner in Lexikalisches aus dem Katalanischen S. 69; frz. cagneux Zeitschr. 1920¹). Daß hier zwei "Tier-" und eine "Pflanzen"etymologie vorgetragen werden, erklärt sich nicht nur aus dem gemessenen Raum innerhalb dieser Festschrift, sondern aus den approximativen Häufigkeitsverhältnissen von Tier- und Pflanzenmetaphern.

#### Frz. fringuer, fringant.

Das Wort erscheint im REW s. v. fricare: "frz. fringuer "spülen", "trippeln", "tanzen" R. V. 356 geht lautlich nicht". Gemeint ist der Artikel Bugges, Rom. IV, 357, der Entlehnung aus span. fregar "spülen", "reiben" und Nasalepenthese wie in engrot aus aegrotus annahm. Das Verwerfungsurteil Meyer-Lübkes kann ich nur unterschreiben, zugleich aber darauf hinweisen, daß die richtige Etymologie m. E. die Rollands in seiner Faune pop. II, 178 ist: "Les verbes fringuer, fringoter, signifiant être pétulant, sémillant. viennent peut-être de frink, fring, radicaux du mot frinson (français, Cotgrave) et fringueilo (ital.)", wiederholt von Riegler, Das Tier im Spiegel der Sprache S. 167 im Abschnitt über den Finken: "Auf die Munterkeit des Vogels beziehen sich im Franz. die Redensart être gai comme un pinson, fröhlich sein wie ein Fink..., sowie

¹ Vgl. hierzu noch sp. cachorreña, Phlegma, natürliche Trägheit', ferner perrera bei Palacio Valdés La hermana San Sulpicio S. 231: ¡Me dió una perrera que pensé liquidarme, ferner dtsch. nachzotteln ,nachhinken' zu Zotte, Hündin'. Von cagneux als Bezeichnung der Normaliens, der Besucher der École Normale Supérieure, ist dann ein la Cagne als Bezeichnung dieser Schule im Argot abgeleitet (Esnault, Le Poilu tel qu'il se parle S. 124).

die Verba fringuer und fringoter ,tanzen und springen' (vgl. ital. fringuellare)". 1 Die Existenz von fringuilla auf frz. Boden wird uns durch das Cotgrave'sche frinson (= pinçon + fringu- REW 6509 a) bezeugt. Allerdings dürfen wir nicht mit Diez, Wb. S. 589 von lt. fringutire, zwitschern' ausgehen und die Bedeutung, hüpfen' so erklären: "Sich hüpfend bewegen und zwitschern sind nah verwandt". Sondern wir müssen von der Lustigkeit ausgehen, die der Grund des Zwitscherns wie des Hüpfens ist. "Flüchtig und flink, Frei wie der Fink Auf Sträuchern und Bäumen In Himmelsräumen" singt Schiller und nicht umsonst hat Musset seiner Grisette den Namen Mimi Pinson, Schnitzler einem geriebenen und leichtbeweglichen jungen Journalisten, der unter doppeltem Namen seine Mitmenschen narrt, den Doppelnamen Fink und Fliederbusch gegeben, 2 Wir haben bei Godefroy fringuer, sauter, gambader, folâtrer', fringue, danse, saut, divertissement', fringueur, homme gai, fringant, débauché' (was zu dtsch. loser Fink passt), vgl. neubret. fringa ,sauter, s'amuser'. Nach der Reihenfolge der Bedeutungen bei Meyer-Lübke und nach Bugge, der sich überhaupt nur mit der veralteten Bdtg. von fringuer ,rincer un verre' zu befassen scheint, sieht es so aus, als ob ,spülen' die urspr. Bdtg., ,springen, tanzen, elegant sein' abgeleitet wären. Nun ist aber fringuer ,springen, tanzen' seit dem 15. Jh., fringuer ,spülen' erst seit 1648 belegt. Wie kommt es aber von ,springen, tanzen' zu , spülen'? Die Bedeutungsangabe im Dict. gén. weist einen Weg: "fringuer un verre, y verser de l'eau, et l'agiter, afin de le rincer", das deutsche (be)sprengen zu springen kann man auch heranziehen. Wichtig ist aber vor allem, dass das Wort eine erotische Bedeutung hat (vgl. God.'s Belege für die Bdtg. beider Verba, caresser une femme', besonders Rab. mettez la dame au coing du lict, fringuez la toureloura la la 3), so konnte die Bdtg., reiben' (= frayer) entstehen

Dtsch, Fink, Student, der keiner farbentragenden Verbindung angehört! leitet H. Paul von tadelnden Verwendungen wie Mistfink ab, Riegler stellt es zu Fink in der Bdtg., Vogel' (helgol. Fink, Vogel'): ich möchte hier eher an eine Beobachtung, die man an dem Vogel in der Wirklichkeit machen kann, an eine Beobachtung, die man an dem Vogel in der Wirklichkeit machen kann, anknüpfen: C. F. Friderich, Naturgesch. d. dtsch. Vögel S. 232/3 sagt nämlich von den Buchfinken: "Obgleich der allgemeine Wandertrieb eine auffallende Geselligkeit bei ihnen hervorruft, so sind sie doch zu andern Zeiten ungesellig; sie betragen sich bei allen Gelegenheiten zänkisch und bissig, was man bei ihren gemeinsamen Mahlzeiten am besten beobachten kann". Also "ungesellig"

, Student, der sich keiner Verbindung anschließt".

<sup>2</sup> Wenn nicht bei letzterem Anklang an gefinkelt "gewitzigt, erfahren", von finkeln "Vogelstellerei treiben", vgl. ung. pintyelni", einen feinen Faden spinnen" zu pinty "Fink".

<sup>3</sup> Die beigefügte Onomatopöie, würde übrigens also aus feine

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die beigefügte Onomatopöie würde übrigens eher auf etwas akustisch Wahrnehmbares schließen lassen: span. torloroto, Schalmei, Hirtenflöte', südfrz. tourlourat, cornet à bouquin', tourlourou, tapageur, turbulent, tracassier', toro-loro, haut-bois, instrument à vent', die wieder zu ital. turlurullo, fizz. tire-lire, südfrz. turo-luro, tiro-liro, Tirelieren der Lerche' passen. Also fringuer, zwitschern wie ein Vogel (z. B. eine Lerche)' >, liebkosen'. Die Bdtg. ,liebkosen kann sowohl vom Zwitschern wie vom Hüpfen und Springen herstammen.

und für den Übergang von "corre" > "reiben" > "reinigen" mag man bei Sperber, Imago (1912) zahlreiche dtsch. Beispiele nachlesen. Der Fink wird als lasziver Vogel angesehen, vgl. schweizerdtsch. finken , Unzucht treiben'. Die sexuelle Bdtg. sehe ich noch nachklingen in neuprov. fringuouia, frotter contre, frotter brusquement ou malproprement', fringa, faire l'amour, faire la cour, courtiser, cajoler. coqueter', fringo-damo ,galantin, coureur de filles, amant volage'. Vom Vogel wird die Liebesbezeigung auf den Hund übertragen: fringo, caresse, ébat d'un chien qui fait fête à son maître', wobei wieder das Reiben mitspielen kann (dagegen frz. wieder aufs Pferd: un cheval fringant ,lebhaft'). Von fringo ,toilette recherchée' kommen wir zu fringo ,bande d'étoffe ou de toile' wobei fimbria (frz. frange) mitwirken mag. Ob fringoter = , ciseler, découper', bei Palsgrave fringoterie, ciselure, sculpture' hierher gehört (von divertissement' oder ,pompe' aus), möchte ich nicht allzu stark, behaupten. Fringaler ,danser' hat sich offenbar nach dem gleichbedeutenden espringaler gerichtet, von dieser Form aus versteht man frz. fringale , Hunger' (neuprov. avé la fringalo zu lou ventre me fringouio, le ventre me grouille' nach der einleuchtenden Vermutung Baist's, Ztschr. 24, 406, wo nur das ,grille' der Übersetzung durch ,grouille' zu ersetzen ist). Riegler zitiert mir noch pola. el ventre me gringola. Vgl. auch meine Umschreibungen des Begriffes Hunger' S. 191 und 248.

Ganz ähnlich wie fringant haben sich ja coquet, coqueter und auch frz. pimpant in der Vogelsphäre entwickelt: besonders pimpant, das in der Bdtg., lebhaft' sich mit fringant berührt, bietet die ähnliche Entwicklung von piper, piepen' offenbar über .lustig' zu pimpant, elegant, verführerisch', pi(m)pesoule, anmasende Frau',

südfrz. se pimpa , sich schmücken, herrichten'.

Da Cotgrave auch eine nasallose Form frigaler, naschhaft sein' verzeichnet, so erhebt sich die Frage, wie sich unsere Wortsippe zu engl. frig, to move restlessly, to scrap' verhält: dieses Verb dient ja gerade Cotgrave zur Wiedergabe von fringuer: das engl. Wort wird vom New Engl. Dict. ab 1400 belegt und zweifelnd als "onomatopoetic alteration of frike" erklärt, anderseits gleichbedeutendes to fridge verglichen: frike "lusty, strong, rigorous' gehört aber seinerseits zu altfrz. frique und dieses zu freck, dtsch. frech. Ein frig könnte mit den von Kurt Balcke so trefflich zusammengestellten Fällen von Nasalepenthese zusammengehen (vgl. besonders das in der Bdtg. herpassende Paar giguer ~ ginguer), immerhin müßte erst von dem so spät auftretenden engl. Vokabel nachgewiesen werden, daß es nicht aus dem Frz. entlehnt ist.

#### Frz. pékin ,Zivilist'.

Über die Etymologie dieses in der französischen Kriegs- und noch mehr Vorkriegsliteratur so häufigen Wortes findet man bei Sainéan und Dauzat nichts. Das Dict. gén. fasst pékin "Zivilist" zweiselnd als Erweiterung von pékin "Peking" (Stoff): "on a

d'abord écrit péquin". Littré äussert dieselbe Etymologie ("le pékin, étoffe qui sous l'Empire était beaucoup portée en pantalon"), nachdem er mitgeteilt hat: "On dit que ce mot datant de l'Empire vient de l'espagnol pequin, pequeño petit". Im Suppl. bringt Littré die Angabe D'Hautel's, Dict. du bas langage 1808: "Péquin: terme injurieux qui équivaut à ignorant, sot, imbécile; c'est aussi un sobriquet que les soldats se donnent entre eux", was Littré dahin verbessert, dass péquin eine Bezeichnung der Soldaten für die Zivilisten war. Er fügt dann noch eine phantastische von einem General mitgeteilte Anekdote hinzu, nach der militärische Delegierte der Schweizer Kantone beim Föderationsfest scherzhaft als Pékin (statt Canton) bezeichnet worden wären (!). Ich stehe nicht an, die Behauptung D'Hautel's ernst zu nehmen, da sie durch die Angaben Remacles s. v. pekein "Dénomination que les troupiers donnent aux bourgeois. Se dit aussi pour paccata,1 c'està-dire pour bêta, stupide, etc.", Forir s. v. pékin , pacant, manant, homme méprisable' (ni m'amine nin ci pekin la ,ne m'amenez pas ce drôle') und pékenn , pecque, sotte et impertinente qui fait l'entendue' bestätigt wird, frz. péquin den urspr. Sinn , Dummkopf' zu geben und es mit prov.  $p\acute{e}(c)$ , fem.  $p\acute{e}co$ ,  $p\acute{e}go$ , hébété, niais, ignorant' (= altprov. kat. pec = lt. pecus REW 6339) zu identifizieren, von dem wir die (unter dem Einflus von peneca, faner' stehenden?) Ableitungen pequin , chétif, malingre', pequinage , malaise, mal-être, petites misères', pequeneja, être souffrant ou malingre, végéter', anderseits peguin, petit niais, imbécile, sot, . . . en Gascogne', pegot, petit niais, sot . . . dans les Landes' haben. Frz. pecque, dummes Weib' (seit 1630 belegt) stammt ja auch aus dem südfrz. pec. Die Spezialisierung auf den Zivilisten ist für den auf seine Überlegenheit pochenden Militaristen nicht weiter auffällig, vgl. dtsch. Kaffer für den Zivilisten, urspr. = Bauer' (Günther, Dtsch. Gaunerspr. S. 125). Dafür dass von südfrz. pequin , schwächlich (ein span. pequin, wie Littré wollte, gibt es nicht) auszugehen wäre, spricht die Bdtg. ,mirliflore', die das Wort im Anjou hat (Verrier-Onillon). Die Bdtg. , quidam, particulier, paroissien' ebendort kann von , Zivilist' oder direkt von , Dummkopf' ausgehen (vgl. argotfrz. mec ,Individuum' aus südfrz. me, mec ,dumm)'. Die Form peguin lebt weiter in der von Esnault, Le Poilu tel qu'il se parle S. 307 belegten Nebenform pégu'no neben péquenot , homme peu dégourdi'. Esnault geht allerdings von ,Chinese' (>, lächerlicher Kerl' >, Zivilist') aus, aber der Beleg aus den Harangues burlesques par Monsieur Raisonnable (1651), p. 100, den ich nicht in seinem Zusammenhang nachprüfen kann, ist nicht einwandfrei: "Les Chinois, et les Pequins se vantent

¹ Stellt offenbar ein südfrz. pecatas dar? Oder zu dem frz. pacant, Grobian', neben dem ich eine Form péquant aus Dorgelès Les croix de bois 117 kenne? Wie verhält sich das von Behrens Beitr. z. frz. Wortgesch. 196 aus Anlass von pacant (= dtsch. Packan?) besprochene manc. pakent, pakinnement, rustiquement, maladroitement, grossièrement' zu péquin? — Furetière gibt an "En vieux françois . . . pec signifioit aussi un sot".

d'estre venus d'un Chien, et d'une femme Chinoise" — beweist er nicht eher für ein schon existierendes péquin, Dummkopf', das dann mit Chinois volksetymologisch verbunden wurde ebenso wie dieses mit chien (zu welch letzterem wir ja Ableitungen wie chiner haben!)?

### Frz. enchifrené ,verschnupft'.

Urtel in seiner schönen Abhandlung Autour du rhume S. 7 ff. hat eine Wortsippe chifr- reichlich belegt; ich gruppiere nach Bedeutungen:

prov. chifarnèu, gifarnèu, coup d'épée ou de bâton donné sur la tête', frz. chanfreneau, chinforgnau, horion', von ,Schlag' aus ,Schnupfen';

frz. enchifrené, verschnupft', dial.-frz. chifern, Schnupfen', Val d'Illiez entsifrau, morveux';

ptg. chifrar ,râcler, gratter', chafarão ,cicatriz grande', sp. chafarrinar ,klecksen', gren. chafrignie ,griffonner', bagn. de luch. tschafra ,écraser'; 1

waadt. tserfegni, contrarier', morv. chifour, depit, chagrin, inquiétude'.

Urtel trennt diese Wörter von chanfrein und rekonstruiert ein \*chifern- in der Bdtg., Teufel', das er aus chiff-Formen, die ,Fetzen' und ,unruhiges Kind' bedeuten, rekonstruiert. Die von ihm zitierten italienischen Formen (zu lucifer REW 5141) sind aber wohl von chiff-,Fetzen' zu trennen. Ich sehe auch keine tatsächlich 'Teufel' oder ,Dämon' bedeutende chiffern-Form, ferner wird das n nicht erklärt: der Einfluss von catarne, caterne ,Katarrh' könnte sich ja nur auf die "Schnupfen" bedeutenden Wörter erstrecken. M. E. ist Urtels Wortgruppe in die drei Teile zu zerteilen: 1. chiffre ,Null', ,Zahl', 2. symphonia, 3. chiff- 'Lappen'. Fürs erste vergleiche man, was God. s. v. chiffrer ,vernachlässigen', ,berauben' sagt, besonders die , klecksen', ,kratzen' bedeutenden Verba mit neuprov. chifra ,chiffrer, calculer; réfléchir, penser; s'inquiéter, se dépiter ...; biffer, effacer ..., chifrougna, chafrigna , gribouiller', ptg. chinfrim , wertloses Ding', piem. cianfregna, donna sciatta', vgl. Att. Levi, Le palatali piemontesi S. 64, der von chanfreindre ausgeht. Die a-Formen erklären sich vielleicht auch aus den Reflexen eines entlehnten ital. schiaffare (> span. chafar REW 4706 a, vgl. besonders tschafra ,écraser') und aus graf-, grif- im Sinn von ,kratzen', ,klecksen'. Jedenfalls ist frz. chaffourrer ,gribouiller', das Urtel nicht erwähnt, Darmesteter, Mots comp. S. 132 zu cafouiller und fourrer, Sainéan, Bhft. 1, 133 zu chat stellt (dagegen Zweisel bei Philipot, Rev. de ét. rab. 5, 134, der noch chabrouiller = chaffourrer + brouiller anführt), berry. chaffrer, détériorer' unmittelbar an span. chafarinar, chafallar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es klingen noch an ptg. chafurdar , sich im Kot wälzen, it. inzafardare , beschmutzen, letzteres von REW 3207 als fardare + inzaccherare erklärt.

, grob zuflicken', ,pfuschen' anzugliedern. Frz. chiffonner im Sinn von ,chagriner', ,intriguer', chiffonnerie ,petit souci qui chiffonne l'esprit' und besonders tout le chiffonnage d'un gros rhume plaidieren nach Urtel für "l'origine diabolique de chif-". Urtel sieht dort Elementargeisterspuk, wo ich mephistophelisch "aus einem Punkte" deute: bei Villatte, Parisismen liest man nämlich s. v. chiffonner 1 ,zerknittern, zerknüllen': ,ein Frauenzimmer unschicklich betasten, ärgern, beunruhigen; jene durch eine undelikate Bemerkung verletzen', ferner chiffon , Mädchen mit ansprechendem Gesichtchen; Mädchen mit zerknitterten Kleidern' chifouline ,weibliche Scham'. Es geht nicht an, in dem minois chiffonné einer Pariser Grisette eine andere Teufelei als die allen Frauen eigene zu sehen: wie das Frauenkleid bei lüsterner Umarmung, so wird auch das Gesicht des Weibes durch die Lüsternheit des Begehrenden zerknittert, anderseits ist der Bedeutungsübergang 'Fetzen' > 'unanständiges Weib, Dirne' ganz geläufig.

Endlich enchifrené ,verschnupft' hängt mit symphonia insofern zusammen, als Bezeichnungen für "Bilsenkraut" (Helleborus) nach der Form der Blüten auf dieses Etymon zurückgehen: vgl. REW 8495/6 afrz. sifoine, chifoine, neuprov. sampiñago2: auch die -r-Formen sind für symphonia-Reflexe, allerdings nicht in der botanischen Bedeutung, belegt: afrz. chifornie, norm. šifurni, auvergn. saforno (REW a. a. O.). Es ist ja bekannt, dass diese Pflanze das Niesen erregt, vgl. die Benennungen ital. starnuto, dtsch. Nieswurz, über welch letzteres das Dtsch. Wb. äußert: "... deren gepulverte wurzel seit alter zeit als ein starkes niesmittel (gegen wahnsinn) gebraucht wurde" mit zahlreichen Belegen, ferner die Bemerkung des Dr. Dorveaux, Rev. d. ét. rab. 4, 76: "La poudre d'ellébore noir, qui est un puissant et dangereux sternutatoire, servait, au XVIe siècle, non seulement de "remède à tous maux", mais surtout pour une de ces grosses farces qui faisaient rire aux éclats les "bonnes gens" de cette époque. Introduite dans le nez d'un dormeur, elle provoquait des éternûments qui n'en finissaient plus."

Über das afrz. aulcuns forsenez qui fu d'amors enchifrenés im Rosenroman schreibt Urtel: "Il semble qu'il ne puisse y avoir de rapport entre les deux notions enrhumé et possédé (d'amour) qu'à travers l'intermédiaire: ,lié, empêché'". Bei meiner Etymologie gibt es noch die Möglichkeit, eine Bdtg., vergiftet', ,benommen', ,verhext' anzunehmen: dass Ausdrücke für ,verhext' zur Bdtg. ,verschnupft' kommen können, hat uns Urtels Kapitel ,ensorcellement' selbst gelehrt, vgl. noch die genaue Parallele sp. embelenar , mit Bilsenkraut einschläfern', ,in Erstaunen setzen', embelesar ,entzücken, überraschen, betäuben' (zu dtsch., Bilsenkraut' s. Thomas, Rom.

<sup>2</sup> Das sapho .i. symphoniaca CGIL. III, 576, 45 ist wohl zu lesen saphoniaca i. symphonica: der Glossator ersparte sich die Endsilben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein chiffe , Lappen' kann im Volksfrz, ohne weiteres zu chiffre (umgekehrt nach Fällen wie tit' = titre) werden, vgl. chifferton ,chiffonnier', chiffornion , foulard' im Argot.

40, 140). Die Blätter der Pflanzen bewirken "gelinden Wahnsinn" (Hovorka-Kronfeld, Vergl. Volksmedizin II, 68). In Valdegovia heisst das Bilsenkraut geradezu tornalocos (Baráibar, Dicc. . . . de Alava). Die Liebe ist nun auch eine behexende Macht, und so kommt es zu enchifrené d'amour: O. Weise, Ästhetik d. dtsch. Spr. S. 131 berichtet von der Stelle in Wolframs Parzival: "die göttliche Erscheinung der Herzogin sei durch die Augen in das Herz gedrungen und habe darin eine so starke Wirkung hervorgebracht wie die Nieswurz, die durch die enge Öffnung der Nase gegangen sei." Die Stelle steht Parz. 593, 14. Sie passt unter die Bilder, die Wolfram romanischen Mustern entlehnt haben kann, wie sie Singer, "Wolframs Stil und der Stoff seines Parzival" zusammenstellt (unser Bild ist bei Singer nicht angeführt). Erinnern wir uns noch, dass maître Aliboron, der Typus des Quacksalbers und Charlatans, seinen Namen von Helleborum hat (vgl. Schuchardt, Ztschr. 13, 532; Sainéan, Rev. d. ét. rabelais. 9, 253). Die Niesswurz war ja Panazäe, 2 Aliboron erscheint als Teufel, und die Pflanze wird gelegentlich als griffe du diable bezeichnet. Ob die "Schläge" bedeutenden Wörter wie chifarnèu, chanfrenau nun latsächlich von chanfrein abzusondern und zu symphonia zu ziehen sind, ist fraglich: , verhext' > , geschlagen' wäre wie afrz. charmer , maltraiter' (God.) zu erklären. Neuprov. chifour ,dépit, chagrin, inquiétude' könnte mit chifournèu, Bilsenkraut' sehr wohl zusammenhängen, da dies auch gegen Melancholie verabreicht wurde. Vgl. noch Rolland: "un bouquet d'hellébore placé à la porte d'une jeune fille le rer mai, indique, comme symbole, qu'elle est intraitable." Ein saferno, fastidieux verzeichnet die Table des Atlas. Nach Burke's "The coloured language of flowers" symbolisiert Helleborus "scandal, calumny". Allerdings konkurrieren hiermit metz. faire le chabrun , bouder', poit. chabrun , maussade', die von Philipot, Rev. d. ét. rab. V, 138 auf capra (prendre la chèvre) zurückgeleitet werden, und das rabelais. chiabrena, sich zieren', das man auch mit capra verbunden hat. Immerhin die f-Formen sprechen für symphonia. Mit , sich zieren' vgl. aliborums bei Sainéan ,facons, manières'. Von symphonia mit Einmischung anderer Wortsippen kommen wir noch zu rabachage; nigot, sot, ignorant' (Mistral s. v. founfoni), ,s'amuser

¹ Man könnte sich fragen, ob Formen wie aliborgne, aliborne 'Bilsenkraut', die Sainéan, Rev. d. ét. rab. 9, 249 als Dialektfortsetzer des afrz. aliboron = elleborum zitiert, nicht auf chinforn- gewirkt haben. Vielleicht gehen die catarn-catern-Formen für catarrhe im Sinn von Schnupfen auch auf den Einfluß des helleborum zurück. — Die Studie Thomas' (Académie des Inscriptions et Belles Lettres 1919) war mir nicht zugänglich.

² Hovorka-Kronfeld, Vergleich. Volksmedizin I, 69 erwähnen, daß "mittelalterliche Quacksalber, die von Jahrmarkt zu Jahrmarkt zogen" aus kranken Zähnen die "Würmer" herauszauberten, indem der wurmartige Keimling des auf Feuer gelegten Hyoszyamus-Samens herausspringt. — Wenn venez. sbotegoso, verschnupft' heißt (zu apotheca), so liegt wohl auch die Vorstellung des Behexens durch Zaubermittel vor: vgl. ptg. arvoar, betäuben' zu \*herbulare nach Kat. Michaelis, Rev. lus, 1, 298. nach Kat. Michaelis, Rev. lus, 1, 298.

à des riens, farfouiller' (s. v. founfounia), 1, personne négligente' (s. v. sansogno), ital. fandonia, Geschwätz' (REW 8495). So bin ich denn wie Urtel gezwungen gewesen, die Dämonie dunkler Gewalten in unsere etymologischen Kreise einzubeziehen, jedoch nicht den primitiven Glauben an irgend welche Geister des Pfnüssels (in Vischers Sinn), sondern den mit der Wirkung der Pflanze verknüpften Aberglauben des Mittelalters.

### 2. Drei umstrittene Etymologien.

In den drei folgenden Fällen hat das REW das etymologische Problem scharf formuliert und unhaltbare Erklärungen beiseite geschafft. Es sei mir gestattet, auf den vom Meister gebahnten Wegen mich weiterzuwagen.

# Frz. baffouer ,verhöhnen'

(seit Montaigne belegt) wird REW 3145 erwähnt: dort wird die Tobler'sche Etymologie (\*bes-fou-er zu fou-fagus, also in der allerdings nur erschlossenen Bedeutung ,geisseln' wie fouetter) verworfen, wie schon G. Paris, Rom. 16, 158 bemerkt hatte: "les intermédiaires et les documents manquent trop à toute cette série hypothétique". Meyer-Lübke bemerkt noch: "eher zu 878" (= \*baff- Schallwort: prov. bafa, Verspottung' etc.). Er hat also Ulrichs Vermutung (bafouer = bat-fouer) Ztschr. 26, 114 (die G. Paris, Rom. 31, 451 zurückweist) mit Stillschweigen übergangen. Nun hat Sainéan klargestellt (Rev. d. ét. rab. 7, 336 ff. und Rev. du XVIe siècle 1, 493), dass baffouer an drei Stellen bei Rabelais etwas Ähnliches bedeutet wie Verrier-Onillon für Anjou als Bdtg. angeben: "Bafouer , rattacher à la courgette au moyen d'une corde qui entourait la portoire (baquet de vendange)', also ,festschnüren, -packen". Sainéan erinnert dann noch an bauffe als Fischereiterminus: , grosse corde le long de laquelle sont disposées nombre de lignes garnies de haims', altfrz. baffe ,Fischreuse' (seit 1454 bei God. belegt), berry. baffoue, la corde, munie d'un crochet de fer à

Comme disant, venez-cha finfrognet, Mon marichon, mon petau, mon troignet, Venez bicquer votre maman jolie. —

Unter Mistrals Bedeutungsangaben s. v. sansogno, cornemuse' findet sich u. a. folgende: ,fanon des boeufs, peau lâche qui leur pend sous le cou ... barbe ou fraise de coq': das kann nun Übertragung direkt von ,Dudelsack, Glocke' her sein oder aber ebenfalls über ,Bilsenkraut' gehen, das ja herbe à l'encoeur heifst, wozu Rolland (Fl. pop. I, 79) bemerkt: "L'encoeur est une tumeur qui se développe spoutanément au poitrail des boeufs et du cheval ou artificiellement au moyen de la racine d'ellébore" (vgl. auch S. 84). Die erstere Erklärung gibt Abbé des Sauvages in seinem Dict. languedoc.-fr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hierher wohl ein *finfrognet* als Kose-Ausdruck der Eltern zu Kindern, den Antoine du Saix, L'esperon de discipline 1532 in folgenden Versen (zitiert Rev. d. ét. rab. 9, 236) tadelt:

un bout, pour lier le chargement d'un âne sur le bât'. Über die gegenseitigen Beziehungen von baffouer, festschnüren' nnd ,verhöhnen' bemerkt Sainéan: "On a eu tort d'identifier les deux homonymes, lesquels, si l'on excepte la forme, diffèrent sous tous les autres rapports: chronologique, sémantique, étymologique, quelle que soit d'ailleurs l'obscurité de leur provenance... Il est vraisemblable que bauffe, primitivement baffe, grosse corde, est le point de départ de baffouer, attacher avec une corde; mais les rapports de dérivation entre ces deux mots, ainsi que l'origine de bauffe ou baffe, restent à l'état de problème."

Erinnert man sich aber an die *REW* 879 s. v. *baffa* "Schallwort, das die Anschauung des Dicken erweckt" erwähnten Wörter siz. *baffa* "Kürbis, Grasbüschel', friaul. *bafe* "Speckseite' piem. *bafra* "voller Bauch' (vgl. auch Ducange s. v. *baffa* = "Schinken'), so erscheint es wohl nicht zu gewagt, für *baffoner* "festschnüren' von *baffe* in der Bedeutung "dicke Schnur' auszugehen. Vgl. auch in semantischer Beziehung *baga* "Schlauch', wozu *REW* 880 arag. *baga* "Packstrick, um die Last der Saumtiere zu befestigen' stellt.

Für mich ist bafouer 'festschnüren' mit bafouer 'verhöhnen' identisch: vgl. frz. vous voilà bien fagoté, habillé 'Sie sind schön hergerichtet' (zu bilter 'packen', 'herrichten' Ztschr. f. frz. Spr. 45), vielleicht auch bâter 'satteln', mal bâté 'schlecht hergerichtet', dtsch. derb anpacken (urspr. packen 'einen Pack machen'), vor allem aber rum. înşelá 'satteln', 'betrügen', frz. ficeler 'mit Bindfaden schnüren, sauber kleiden, betrügen, erwürgen'. Es kann aber auch von 'ersticken' über 'verzaubern' zu 'verhöhnen' übergegangen worden sein, wie galizisch abafar 'asfixiar, esconder ú ocultar, hurtar, hechizar, maltratar ó injuriar á alguno de palabra, insultarlo, avergonzarlo, desacreditarlo, abatirlo' beweist.

Bleibt noch das eingeschobene -ou- zu erklären, das Tobler zu seiner Deutung aus fou veranlaste: ich denke, das "Schallwort, das die Anschauung des Dicken erweckt", muß mit posaunenartig prall gespannten Backen gesprochen worden sein: wenn wir etwas "Geschwollenes" ironisieren wollen, pflegen wir die Aufblasung der Backen vorzunehmen und dann die Luft herauszulassen (f); es kann aber noch eine Lippenrundung dazutreten und dann tritt der Labialvokal hinzu, vgl. baboue "Lippe". Aber noch wahrscheinlicher ist es, an die in Mundarten nach Labialkonsonanten eintretende Labialisierung anzuknüpfen (z. B. fuer für faire) bei Meyer-Lübke, Hist. Gr. d. frz. Spr. S. 89, die auch in "wenigen Ausnahmen" in die Reichssprache drang (z. B. poele für pallium). Meyer-Lübkes Vermutung ist damit als wahr erwiesen: man kann nämlich Nr. 878 (baf Schallwort) und

<sup>1</sup> Die "Einschaltung" eines ou in mfz. billouart, bizouart (zu bise Rev. d. ét. rabelais. S. 155) erklärt sich wohl nach Eigennamen wie Rainouard, Béroard. Morv. bouffoué, "soufflet" neben bouffet, bouffouer wird sich aus letzte em (= bouffoir) erklären.

879 baffa (Schallwort) zu einem Artikel vereinigen, der semantisch so abgeteilt wäre:



Eine ähnliche Vereinigung der beiden Artikel befürwortet auf Grund einer ital. Dialektform Salvioni, RDR 4, 196. Baffouer "verhöhnen" und baffouer "festpacken" unabhängig voneinander auf die gemeinsame Wurzel baff- zurückzuführen (vgl. etwa baf auf der Atlaskarte gifte "Ohrfeige", ein Wort, das ja selbst urspr. "Wange" bedeutet), wäre auch möglich. Die Form bauffe neben baffe erinnert allerdings an bauffrer "fressen" neben bâfrer.

#### Frz. courtier.

Der Artikel 2250 des REW lautet:

correctarius (mlat.) "Makler".

Frz. courtier, prov. couratier Fehr, Die Sprache des Handels in Alt-England 62. (Aus prov. couratier [lies corratier] zu correr, laufen Dict. gen. geht begrifflich nicht.)

Dagegen polemisiert Thomas, Rom. 41, 453: "Ce mot latin médiéval, qi ne figure qe dans un texte de Nîmes de 1454 (Du Cange), êt sans valeur pour l'étimologie du pr. coratier et du franç. courtier, lesquels doivent sûrement être ratachés au lat. currere."

Dieselbe Ansicht war schon von Horning, Ztschr. 13, 325 geäußert worden, der auf genf. couratier, celui qui perd son temps
en course', berry., saint., pik. id., vagabond, coureur' etc. und auf
das Suffix -atier in mfrz. clouatier, lyon. ferratier, puisatier hinweist,
immerhin die Hinzufügung des Suffixes -atier an den Verbalstamm
nicht erklärlich findet, und früher schon hatten Saumaise und
Ménage an currere gedacht.

Meyer-Lübkes Antwort in einer Bemerkung im Register s. v. courtier lautet: "Ableitung von currere 2415 R. XLI, 452 ist morpho-

<sup>1</sup> Nfrz. paf ,betrunken', s'empaffer ,sich voll essen', paffe ,Ohrfeige' geht dem Stamme baf- (bafouiller ,wirres Zeug reden'), parallel und stammt entweder von ,geschwollen' oder von einer Bdtg. ,Schlauch'. — Es erhebt sich angesichts beffler ,verspotten' und ,fressen' (Sainéan), ital. buffa ,Posse' neben frz. bouffer ,fressen', die Frage, ob s'empiffrer ,sich vollfressen' (daneben biffer ,fressen', biffre ,Nahrung' Ableitung ital. biffola Umschr. d. Hungers S. 93) statt zu REW. 6486 (mhd. pifer) nicht auch hierher gehört (zum -r- vgl. bâfrer): pif-paf ist ein geläufiges Ablautpaar. Der Parallelismus der b-p und der i-a-Formen ist zu auffallend. — Was das droit de beffouage (God.) etymologisch darstellt, weis ich nicht.

logisch schwierig und läst mengl. careiter, anglonorm. coreiter, coreitour unerklärt".1

In den Dialog zwischen Meyer-Lübke und Thomas möchte ich nun eine kleine Einrede wagen. Meiner Ansicht nach ist das Etymon des Wortes courtier weder correctarius noch \*curr-atarius. Das begriffliche Bedenken Meyer-Lübkes hatte Horning nicht zerstreut, da alle die ,viel herumlaufender Mensch' bedeutenden Wörter vom Makler sekundär abgeleitet sein können (G. Paris, Rom. 18, 629)<sup>2</sup>: vgl. noch bei Cotgrave die Bdtg., foot-post, messenger, or carryer', bei Mistral courratie u. a. in der Bdtg. , coureur . . . qui aime à voyager, dans les Alpes et le Béarn' und daneben das zweifellos von gourra, herumirren' auch lautlich beeinflusste, schon auf eine altbelegte g-Form zurückgehende gourratie, das Ménage direkt von prov. gourri(ná) herleiten wollte, ferner die Genfer Form courriatier. Eine bessere Waffe gegen Meyer-Lübke wäre span. corredor , Makler'. Fehr hat sein correctarius, auf das meng. careiter (a. 1300), afr. coreiter (a. 1353) und spätere correitour, endlich das ganz späte mlat. correctarius (a. 1454) zurückzuweisen scheinen, mit der Begründung "Die Vorstellung, die dem Namen zugrunde läge, wäre die des Perfektmachens, des ins Gleise-bringens (correctarius)" nicht recht glaubhaft gemacht: es wäre eben eher perfectarius als correctarius zu erwarten.

Niemand hat bisher in die Diskussion das Argument eingeführt,3 dass es altfrz. l-Formen gibt: in seiner 1245-1247 heraus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baist's Artikel in *Ztschr. f. frz. Spr.* 32<sup>1</sup>, 296 erwähnt Meyer-Lübke nicht (oder vielmehr wegen anderer darin behandelter Wörter s. v. *cursus*) und tatsächlich überzeugt keine seiner beiden Vermutungen: gegen \*corrat-arius von corrata (bei Ducange = corvata, frz. corvée) wendet Baist selbst das Fehlen eines "Verbindungsgliedes" zwischen Frohn und Abgabe ein und anch die lautliche "Reduktion von ua zu a" ist unmöglich angesichts frz. corvée (auch prov. corroada hat kein corrada neben sich). "Mlat. freie Neubildung aus con und rata" scheitert wieder an mengl. corciter, auch würde man nach pro rata eher \*proratarius erwarten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Verb courater im offenbar sekundären Sinn von ,laufen' finde ich für Anjou, das Zentrum, Blonayry, Grand'Combe belegt: daher das Haschemannspiel kurdta in den letzteren Gegenden. — Das curritores vom Jahre 1333 aus Katalonien bei Ducange ist natürlich = sp. corredor und beweist nichts

aus Katalonien bei Ducange ist natürlich = sp. corredor und beweist nichts für frz. couratier. Cursor(ius) bei Ducange scheint mehr den herumziehenden Kaufmann zu bezeichnen. Ein caurretier a. 1514 soll nach Ducange ebenfalls den Sinn von "mercator frumenti", blatier haben.

Baist erwähnt zwar "eine bei Duc. mehrfach belegte, bei Gdf. fehlende Nebenform" — das letztere stimmt nicht! — couletaige, couletier, erklärt sie aber aus courtier, coultier. Die ferraterius, carraterius, mandaterius bei Duc. sollen nach Baist den Weg für Neubildungen wie ferratier weisen: aber der carraterius ist ja ein charretier (zu \*carr-itta), der mandaterius ein gelehrtes mandataire und ferraterius einfach Rückübersetzung von ferratier. Das prov. -a- in zwischentoniger Stellung von corratier, das Appel, Prov. Lautl. § 40a ungeklärt lassen muß, ist wohl mit benazech neben benezech, vielleicht foratd-al, enamic, vor allem folatin neben foletin, folatura neben foletura zusammenzustellen und stellt vielleicht eine Reaktion gegen die von Appel angedeutete Schwächungstendenz (Sadenas, benenansa) dar. Oder aber wir haben corratier in Anlehnung an die zahlreichen -atier-Berusnamen, vor

gegebenen Enzyklopädie Image du Monde hat Gauthier de Metz die Form coletier, die noch viermal bei Godefroy belegt ist (a. 1302-7, a. 1315, vielleicht bei Froissart, vgl. allerdings Ducange collectarius 1 und a. 1466). Ferner bietet Littré ein couletier aus dem 13. Jahrh., ein Subst. coulletaige aus dem 14. Jh., eine schon von Ménage erwähnte Form. Weiteres zitiert Littré wallon. coultî, rouchi. coultier. Littré hat offenbar aus Hécart geschöpft, der die Form coulletier zweimal aus dem 17. Jh. belegt und coultier als "encore usité" (im Jahre 1834) bezeichnet,2 sowie aus Grandgagnage, der coultî angibt. Die Form corretier ist wohl ebenso alt, da sie in Étienne Boileaus Livre des mestiers überliefert ist. Nehmen wir nun die l-Form als die ursprüngliche an, aus der die r-Form entweder assimiliert (vgl. aus nl. makelaar frz. maquereau neben afrz. maquelerie) oder durch Einflus von currere (vgl. sp. corredor) entstellt wäre, so bietet sich lat. collectarius, der Beitreiber von Auktionsgeldern', ,Kassierer' (bei späteren Juristen und Kirchenschriftstellern, z. B. Cod. Just. 4, 2, 16; Symm. Ep. 10, 49, vgl. Lang, Rom. Review 3, 415: ,money-changer, banker, cashier', und die Belege bei Ducange). Das Wort ist in der Bdtg. ,Steuereintreiber' auch in anderen romanischen Sprachen erhalten: ptg. colheiteiro (Elucidario) = \*collectiarius, ital. collettajo (Petr. unter dem Strich), neben dem curattiere nur der Reflex des frz. Wortes ist. Der Steuereinnehmer und Kassierer hat jedenfalls viel zu laufen, daher die Volksetymologie currere sich leicht einstellen konnte. Der Übergang zum Makler kann sich daraus erklären, dass er für den Verkäuser auch das Geld einkassierte.3 Oft ist ja der Makler auch der Sollizitator,

allem baratier, Schuldner', wo -at- zum Stamm gehört (ebenso wie in savatter, Flickschuster'), ferner Fälle wie piem. porkaté, Schweinehirt', eine -ier-Ableitung von \*porcattus (Rom. Gram. 2, § 353), prov. ferratier von \*ferrat, altes Eisen', sp. volatero, flüchtig' zu \*volato, Geflügel' etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Verbindung mit *vieswarier*, Händler mit alten Kleidern' (zweimal bei Froissard, vgl. God. s. v. *vieswarier*) spricht vielleicht für "Makler", da courretier selbst ja oft in den Mundarten "revendeur" bedenkt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es wäre naheliegend, wallon. rouch. couleteux, menteur, qui conte des coules' und coule, unerlaubter Nebenverdienst, Schmu', être à la coule, pfiffig se n' hierherzuziehen. Aber es ist wohl einerseits von couler qe. (à fond), jem. ruinieren', anderseits en faire voir de toutes le couleurs, jem. allerlei Schabernack spielen', daher couleur, Lüge, Flause', weiter den Ruf coule! wenn einer lügt (,etwa geh zugrunde'?), endlich colle, Leim, Dunst, Flause' auszugehen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Fehr hat a. a. O. wahrscheinlich gemacht, das engl. broker "Makler" urspr. der "Schankwirt" war: "Im ganzen Mittelalter war das Maklerwesen mit dem Gasthandel auss engste verknüpst". Eine Parallele hierzu bietet neupr. courratiè in der Bdtg. "mesureur de vin, en Rouergue" (Mistral). Vielleicht ist aber auch für broker von einer speziellen Gattung der Vermittler auszugehen: Littré zählt 5 "Sorten" von courtiers auf, darunter die "courtiers-pourmets-piqueurs de vin, servant, dans l'entrepôt, d'intermédiaire, quand ils sont requis, entre les vendeurs et les acheteurs de boissons, dégustant à cet effet ces boissons et en indiquant sidèlement le cru et la qualité". Eine andere Gattung stellt wohl der Faktor dar (engl. factor im 15. Jh., srz. faitour a. 1376, vgl. Fehr l. c. und Ducange). Auch noch in späterer Zeit ist der

vgl. die Definition des Katalanen Labernia s. v. corredor (d'orella o de cambi): "Lo qui solicita lletras ó diner emmanllevat, y ajusta 'ls cambis d'interessos que s'han de donar y las seguretats ó resguarts".

Zu frz. courretier, -atier findet sich eine Nebenform in dem bei Rabelais (Ausg. Marty-Laveaux III, 215) belegten courracteurs; auf der Insel der Apedesten wird eine Weinlese geschildert, wobei das Wort pressouers , Kelter' doppelsinnig genommen ist: , Erpressung'. Es werden nun "ces ignorans, crasseux, choleres ... qui sur un petit pressouër, qu'ils auoyent là repassoyent encores le marc des grappes apres les autres, lon les appelloit en langage du pays Courracteurs. Ce sont les plus rebarbatifs villains a les veoir . . . " vorgeführt: im Zusammenhang mit der Tätigkeit des grappiller wäre wohl ein Wortspiel mit Hindeutung auf den Sinn von collector, Einsammler, der erntet' möglich. Doch liegt wohl derselbe Sinn in der Stelle vor wie in dem courratier bei Amyot (s. Littré): ceulx que l'on appeloit prosagogides comme qui diroit les courratiers, hommes meschans, qui ne faisoient autre mestier que se promener parmy la ville, et se mesler parmy les citoyens, s'enquerant de ce que chacun alloit disant, faisant ou pensant, pour puis après l'aller rapporter au tyran. Courratier dient hier als Übersetzung des griech. προσαγωγίδης und ist offenbar ein volkstümliches Wort, das das griechische den Franzosen näherbringen soll: προσαγωγίδης und προσαγωγεύς sind bei den Griechen "der Hinzuführende, Einführende, der einen dem andern zum Freunde macht", "die Kundschafter, Zuträger der sicilischen Könige" (Pape). Amyot war Professor in Bourges und für Anjou belegen uns Verrier-Onillon gerade couratier in der Bdtg. , personne qui court pour apprendre ou colporter des nouvelles'. Vgl. auch das oben zitierte kat. corredor de orelles und span. corredor de orejas Ohrenbläser', bei Oudin ,un macquereau'. In den Ravensburger Geschäftspapieren, deren romanische (katalanische) Elemente ich mit deren Herausgeber Herrn Prof. Aloys Schulte durchgearbeitet habe, findet sich die Form corrader, die ich als kat. corrater + span. corredor fassen möchte. Jedenfalls aber weist courracteurs bei Rabelais auf eine -ector-Bildung wie collector, vgl. bei Jaubert courateux ,charlatan ambulant'.

Das offenbar älteste, vom Lat. ererbte und in den Parallelsprachen erhaltene Wort für "Makler" ist afrz. cosson = ital. scozzone, prov. kat. cussó = It. coctio oder coccio. Hierher würde ich mit God.

facteur in Frankreich bekannt: Rabelais spricht von sich unter dem Namen Alcofribas son bon facteur [sc. des Schiffskapitäns Chapuis] und in Rev. d. ét. rab. 10, 255 (vgl. auch 7, 477; 8, 107) wird der facteur de marine des 16. Jh. definiert als "un négociant, un commissionnaire ou un mandataire, chargé d'écouler . . . les produils de la marine" = Littrés Kategorie 2 "les courtiers d'assurance (maritime, et fluviale)" oder 3 "les courtiers-interprètes et conducteurs de navires". Die Entwicklung zu frz. facteur "Briefträger" ist parallel courtier , Makler' > , viel herumlaufende Person'.

und nicht unter cursus, wie REW 2417 tut, vor allem der Endung wegen stellen lothr. koso, Geflügel, Eier- und Butterhändler', wallon. goso ,Getreidehändler, der von Markt zu Markt zieht', wenn auch cursor(ius) im Mittellatein einen ähnlichen Sinn hat (s. o.): ein \*cursone , herumlaufender Geschäftsmann' ist nicht plausibel, auch steht afrz. cosson bei God. mit allerlei Lebensmittelhändlern verbunden. Das prov. kat. cussó hat ein nach REW s. v. coctio unerklärtes u: es wird dies dem Anklang von prov. kat. cusc (= germ. kūski , keusch') verdanken: man beachte die Berührung der Bedeutungen. die Raynouard offenbar veranlasste, beide Stämme unter einem Artikel zu vereinen: aprov. cuson heisst , maquignon, personne vile', cusc (in dem Fem. cuscha bei Levy, in cuscos bei Rayn.) , goujat, coquin' (vielleicht auch ,faul') und nun ebenso kat. cusó ,Hurenbengel, feige', cusona ,Kokette' (die Femininform passt zu der bei Levy mit? versehenen gleichlautenden aprov. Form) und altkat. valenc. cusch, faul, träge'. Die Kontamination cusc + cossó konnte nicht in Nordfrankreich eintreten, wo kūski cusche- (in cuschement) ergab, also lautlich von cosson weit abrückte.

#### Frz. trimer.

REW 8876 s. v. tremeni (breton.) ,hin- und hergehen' heisst es: "(Frz. trimer, nprov. trimá, hin und her gehen", pikard. trimé ,eifrig gehen', ,eifrig arbeiten', wallon, rouch, berrich. trimé ,sich abmüden', prov. trimar ,davon laufen', aspan. trimar ,hin und hergehen' Diez' Wb. 693 ist unmöglich; das Wort begegnet seit dem 17. Jahrh. in den Argot-Wörterbüchern, entstammt also wohl dem Argot)." Das mbret tremeni hat außerdem mehr die Bedeutung , passer' (Ernault), noch wörtlicher (der Etymologie Henry's tre + mont entsprechend) , trépasser'. Dict. gén. vertritt dieselbe Meinung wie REW, weist aber noch auf afrz. trumer (bei Eust. Deschamps) in der Bdtg. ,laufen' hin. Identifizieren wir dieses ältere trumer mit unserem trimer und nehmen wir hinzu, dass Sainean, Les sources de l'argot ancien S. 461 trimard , Weg' im 16. Jahrh., Diez das spanische trimar im Cancionero de Baena gefunden hat, der aus dem Jahre 1445 stammt, so erhält unser trimer doch ein höheres Alter. Dieses span. trimar ist aber sicher aus dem Franz. entlehnt (vgl. im selben Cancionero span. vegue aus frz. bègue nach Lang, Rom. 19, S. 188). Diez hat schon zögernd mhd. trimen ,wackeln', engl. trim ,schwanken' herangezogen, die ihm aber in der Bedeutung nicht zu passen schienen. Nun lese ich bei Falk-Torp s. v. trampe nach der Feststellung, es gebe neben einer germanischen Wurzel \*trep (trampeln etc.), die selbst Nebenform zu ags. Irem, trym , Tritt, Schritt' sei, eine synonyme Wurzel \*hrep in mnd. trampen, das Folgende: "Auf ähnliche weise hat die germ. wurzelform \*trem eine nebenform \*brem: as. thrimman , springen', got. pramstei, heuschrecke', mnd. drammen, lärmen, heftig drängen', anord. bramma ,schwer gehen'." Es wird dann noch an gr. τρέμω, lat. tremo ,zittern', lett. tremju ,trampeln, stampfen'

erinnert. Unter trimle ,kollern, rollen' werden erwähnt: ält. dän. und dän. Umgangsspr. trumle, schw. dial. trumla in ders. Bed., norw. dial. trumla . . . , kollern, straucheln, schwer und lärmend gehen'. Wadstein "Zum Heliand" (Minnesskrift of forna lärjungar tillägned · Professor Axel Erdmann etc. Uppsala-Stockholm 1913, mir nur aus Idg. Jahrb. 1916, S. 243 bekannt) stellt das thrim Bedrängnis, Not, Angst, Unruhe' zu mnd. dram, nnd. dram, griech. τρέμω. Hierher gehört nun auch jüdischdtsch. drumel (Subst.), drumeln (Verb), "verächtliche Bezeichnung für Geldgeschäfte... Vielleicht vom geschäftigen sich herumtreiben, vgl. österr. ûmätrûmln, herumscherwenzeln, um etwas durchzusetzen, Nagl 394, mhd. er trîbet drumels als vil mit worfelen und mit dobilspil Lex. 1, 472. Mundartl. durmeln, drumeln = taumeln Schm. 1, 622. D Wb. 2, 1457. Im Keh. Jak. häufig gedrimel, Lärm, Getümmel = Gedrümmel, Getümmel. D Wb. 4, 1. Abt. 1, 2040" (Landau und Wachstein im Glossar zu "Jüdische Privatbriefe aus dem Jahre 1619", Wien-Leipzig 1911). Ich glaube, diese Zusammenstellung erweist ohne weiteres, dass unsere Wortsippe zu den germanischen Wörtern zu stellen ist. Wir finden sowohl die i- wie die u-Grundlage, die Bedeutung der "Unruhe" wie des "schweren Arbeitens" (von der urspr. Bdtg. "treten" aus?) im Germanischen. Ob auch afrz. trumel , Bein, Beinkleid', nfrz. trumeau ,Ochsenkeule, Fensterpfeiler' usw. hierher gehören, vgl. trimoire, jambe' bei Sainéan, die bisher nicht sicher etymologisiert sind (REW 8719 s. v. thrum , Stück'), ist fraglich: sie wären Rückbildungen aus einem Verb trumeler wie gigot aus gigoter (dies zu gigue , Geige', vgl. zuletzt Fryklund in Studier i modern språkvetenskap VI, 3 über diese Sippe). Falls das norm. luxemburg. tramer ,aller et venir, marcher avec fatigue', das Chambure s. v. traimer erwähnt, tatsächlich besteht, - in den mir erreichbaren Wörterbüchern kann ich es nicht finden - so möchte man an die germ. a-Stufe (mnd. dram) anknüpfen. Englisch to trim, arranger, das Verrier-Onillon heranziehen, kann wohl nichts hier zu suchen haben. Iri(m)baler bleibt wohl ebenfalls fem. In Revue de phil. franc. 17, 208 zitiert Baldensperger eine Äußerung Th. Gautiers im Jahre 1844, nach der zwei Vaudeville-Dichter trimer von Trim, einer Persönlichkeit im Tristram Shandy Sternes ableiten. "N'en déplaise à MM. Duvert et Lauzanne", fügt Gautier hinzu, "trimer vient de trimard, aimable terme d'argot qui signifie, ou du moins, qui signifiait grand chemin". Woher aber trimard kommt, hat uns Gautier verschwiegen.

Bonn. Leo Spitzer.

# Bemerkungen zum Text der Destruction de Rome.

Nachdem ich in dem letzten Hefte der Zs. f. rom. Phil. (B. 40, 550—88) den Versuch gemacht habe, die Entwicklungsgeschichte der Destruction de Rome darzulegen, erlaube ich mir hier einige Bemerkungen über einzelne beachtenswerte Stellen des Textes vorzutragen.

v. 120 far. Das Wort ist aus dem Italienischen herübergenommen und bezeichnet wie faro eine Meerenge. Speziell werden zwei Meeresarme mit diesem Ausdruck belegt, nämlich 1. der von Messina, welcher entsprechend dem italienischen Brauch entweder far de Messine oder einfach far genannt wird. So lehrt uns Brunetto Latini in seinem "Tresor" (S. 164): entre Secille et Ytaille si a un petit braz de mer em mi, qui est apelez Far de Messine. Aber auch das blosse far begegnet mehrfach. So erfahren wir, dass auf dem dritten Kreuzzuge Li reis Richarz . . . s'avoia Ultre le Far tot droit a Rise (Reggio) Hist. de la guerre sainte 1137; im Sone de Nausay heisst es vom Kaiser und seinem Heere: le droit chemin tenu ont Tant que le Far orent passé, Dont sont en Mecines entré (v. 19932-34); im Guill. de Palerne ergreift ein Wolf den Sohn des Königs Embron und entflieht mit ihm von Palermo. Mit aller Macht eilen die Leute des Königs hinter ihm her: De ci au Far le vont chaçant; Le Far trespasse, perdu l'ont Li rois et cil qui o lui sont (v. 115-18); im Bueve de Hantone III wird von Bueve berichtet: Dusqu'a Mechines passe le Far de mer, Vint a Palerne ... (v. 16245-46); kurz vorher heisst die Meerenge Fart (v. 16062), eine Form, die auch im Bastart de Bouillon 777 begegnet; 2. der Kanal, welcher die Stadt Rom mit dem Meere verbindet und bei Cività Vecchia mündet; er heißt heute il fummcino. Von ihm spricht Philipp von Beaumanoir in seiner Manekine. Die Heldin wird dort in einem Boote über das Meer getrieben und Est au dousime jour venue En douce iauwe, de mer issue; Droit en une riviere vint Qui parmi Romme son cours tint, Le Far le doit on apeler, De Romme va dreit a la mer; Ou Far droit a sa nef tornee (v. 4759-65). Zum Unterschiede von dem anderen wird dieser auch far de Rome genannt; z. B. erfahren wir in der Schilderung des Zweikampses von Olivier und Fierabras von ersterem: Pres fu du far de Rome, ses (sc. die erbeuteten Fässchen) a dedens jetés (Fier. 1049) und ähnlich im Ogier le Danois von dem Helden;

Por ce quelli si grant siertés, Du far de Rome dusqu'a Diepe sor mer Et fist le resne esciller et gaster (v. 94-96). Eine andere Bezeichnung, far de Romenie, begegnet in v. 302 unseres Gedichtes. Von dem zweiten Meeresarm ist an unserer Stelle die Rede; die Sarazenen sind durch einen Sturm gezwungen worden, in dem Kanal Zuflucht zu suchen, und sind dort von den Römern überfallen worden

v. 144 baulivre. Der Ausdruck begegnet in unserem Gedichte noch zweimal: Des nes et des baulivres honie et vergondee v. 193 und N'i a cil qe n'ait nes ou baulivre trenchie v. 560. Bräuer übersetzt ihn in dem Glossar zum Rigomer mit "Hasenscharte", Suchier in dem zu seiner Ausgabe der Narbonnais mit "lèvre inférieure", leitet die Vorsilbe demnach offenbar von bassum ab, was nicht richtig ist. Das Wort erscheint im Afr. meist in der Form balevre und ist eine Zusammensetzung von levre (labra) mit der Vorsilbe bis-, welche mehrfach in der Form ba-, bar- erscheint, z. B. in balafre, balourde, bafouer, barlong, und die dem Stammworte oft eine pejorative Bedeutung gibt. Demnach bezeichnet balevre ursprünglich eine dicke, vorspringende oder herabhängende Lippe, dann aber auch eine Lippe schlechtweg. Godefroy führt (8, 279) einige Stellen an, in welchen die letztere Bedeutung vorliegt, so aus dem Freiburger Lancelet: Il li coupe le nez et le baulievre en tel maniere que les denz li paroient par desus et par desouz. Einige weitere sind: Se li ont le baulevre et le nes raonié Parise 2079; Or i metroie que mon nes fust tranchié Et le baulevre par desoz reongnié Les Narbonnais 687; il li a trencié le nes Et le bauleure par dalés Si li (= la li) abat tot de randon Sour le poitrine et le menton Rigomer 8969-72; Cil cunchie sa baulevre Ki sont (l. son) nes trence Phil. Mousket 9289; les crestiiens trencoit on Nes et baulevres et menton Et piés et puins et orelles ib. 22386. In folgender Stelle erscheint die Zusammensetzung sogar im Reim mit dem Stammwort: Renart droht seiner Frau: vos trencerai ceu baulievre Et cel grant nes sor cele levre Ren. 1, 3025. Wie aus den angeführten Beispielen hervorgeht, findet sich zwischen dem a und dem I mehrfach ein u und statt des e einzeln ie. Jenes au begegnet auch sonst hin und wieder vor l; so in le serjant les (sc. les candoiles) aloit . . . bauloiant Sept Sages (hsg. von Keller 1836) 3251; Pensaigne bauliant Raoul de Cambr. 511; l'enseingne qui baulie Gaydon 8224 u. a. Ja auch Crestien braucht baule statt bale: Redemenoient . . . Baules et caroles et dances Karre 1658; esgardoit les jeus et les baules (: espaules) ib. 1669. Godefroy gibt sogar jüngere Belege für die Form bo-, boulevre. Das Wort, das jetzt veraltet ist, kommt auch noch nfr. als balèvre vor und bezeichnet, abgesehen von seiner ursprünglichen Bedeutung "Hängelippe, Lippe", in der Architektur einen herausstehenden, hervorragenden Stein. - In v. 468 unseres Gedichtes kommt sogar eine, wie es scheint, sonst nicht belegte Ableitung abaulivrer als transitives Verbum vor: Les prestres et les clercs ont abauliveré. Das bei uns durchweg vorkommende i statt e

ist schwer zu erklären; ich könnte nur mehr oder weniger un-

sichere Vermutungen aussprechen.

v. 358 Oveke luy son follet. Mit diesem "Närrchen", mit welchem Floripas sich ergötzt, und der ihr Lieder vorsingt, ist höchst wahrscheinlich ein Papagei gemeint. Nach Baist (Vom Papagei, Zs. f. franz. Spr. 45 [1918] I, 358-65) war dieser Vogel während des frühen Mittelalters im Abendlande nicht bekannt; er wird aber seit der Mitte des 12. Jahrhunderts in der französischen Literatur mehrfach erwähnt, und zwar wird er, wie auch Baist hervorhebt, ausdrücklich als Singvogel bezeichnet. So horcht Silvia im Walde auf den Gesang der Vogel und hört, wie Li rossinous i notoit lais, Suns i chantoit li papegais Münch. Brut 3019-20; im Donnei des Amants (Rom. 25, 497-541) wird von Tristan erzählt: Il cuntrefit le russinol, La papingai e l'oriol v. 465-66; im Roman de Renart heisst es: Ou mois de mai . . . Que cler chantent parmi le gaut L'oriol et le papegaut Ren. 17, 1-4 u.a. Dahin kann man auch rechnen, dass im Sone de Nausay ein Fräulein, welches sehr stimmbegabt ist und dort auch einen Lai singt, den Namen Papagei führt (v. 15569 sq.). So konnte auch der Papagei, welcher in dem Prosaroman von dem Chevalier du Papegau (hsg. von Heuckenkamp 1896) als Schönheitspreis ausgesetzt ist, wundervoll singen sowie auch sprechen und diente zur Unterhaltung seiner Besitzer (5, 22-26). Es war auch damals schon Sitte, zahme Vögel in Käfigen zu halten, welche teils sprechen, teils singen konnten. Beweis dafür ist unter anderem die bekannte Erzählung des Catho in den Sieben Weisen Meistern (z. B. in der Ausgabe von Keller v. 3068 sq.), in welcher eine in einem Käfig eingesperrte sprechende Elster eine Rolle spielt. Auch der im Chevalier du Papegau vorkommende Papagei wohnte in einem kostbaren Käfig, welcher abends zugedeckt wurde (13, 12-25). So wird es sich auch bei uns um einen Papagei handeln, welcher der Prinzessin zu ihrer Kurzweil mit auf das Schiff gegeben worden war.

v. 480 Miräur. Der Name kommt in unserem Gedichte mit und ohne den Artikel vor und ist die Bezeichnung eines Wartturmes außerhalb der Stadt, welcher nach v. 487 einen weiten Rundblick über die ganze Umgegend nach dem Meere hin gestattete und nach v. 664—65 sehr fest war, sodaß er in v. 663 auch chastel genannt wird. In v. 666 heißt es von ihm: dunt hom ad tant parlee, aber es ist nicht gelungen, mit Sicherheit festzustellen, welches Bauwerk darunter zu verstehen ist. Die Behauptung von Roques (Rom. 30, 168—69), der Miraor sei identisch mit dem von Virgil erbauten wunderbaren Spiegel, in welchem man die Rom angreifenden Feinde beobachten konnte, der Name sei also eine andere Bezeichnung der Salvatio Romae, welche meist auf den capitolinischen Hügel verlegt werde, entbehrt jeder Begründung.

v. 520 La tour Croissant. Dies ist der noch in v. 579 und auch in anderen altfranzösischen Texten vorkommende Name des berühmten, auch Engelsburg genannten Bauwerkes, welches der

Kaiser Hadrian (117-138) errichten ließ und für sich sowie seine Familie als Grabmal bestimmte, und das erst von Antoninus Pius 139 vollendet wurde. Es hieß ursprünglich Roma, dann Moles Hadriani; den Namen Engelsburg erhielt es von dem Papste Gregor den Großen, nachdem ihm bei einer zur Abwehr der Pest im Jahre 590 unternommenen Prozession der Erzengel Michael erschienen war. Das Denkmal diente früh militärischen Zwecken und wurde dann auch als Festung ausgebaut. Den Namen Castellum Crescens, Tour Croissant wurde ihm vom Volke nach dem Namen einer Familie beigelegt, deren Glieder während der Regierung der deutschen Kaiser Otto I., II. und III. sich zeitweise in Rom der Herrschaft bemächtigt hatten. Dies waren der ältere Crescentius, der nach dem Tode Ottos I. uneingeschränkt in Rom herrschte. die Päpste Bonifacius VII. und Benedict VII. einsetzte, aber dann durch Otto II. vertrieben wurde. Auch der jüngere Crescentius, mit dem Vornamen Johannes, wahrscheinlich der Sohn des älteren, bemächtigte sich nach dem Tode Ottos II. als Patricius der Gewalt in der Stadt und erhob gegen den von Otto III. 996 eingesetzten Papst Gregor V. den Johann XVI. als Gegenpapst; aber durch den an der Spitze eines Heeres zurückkehrenden Otto III. wurde er in der Engelsburg eingeschlossen, diese selbst nach hartnäckiger Verteidigung erobert, Crescentius gefangen, am 26. April 998 enthauptet und seine Leiche auf Befehl des Kaisers von den Mauern der Burg herabgestürzt. Die in Erinnerung an diese Familie der Festung beigelegte neue Bezeichnung erscheint seit dem Ende des 10. Jahrhunderts und hat sich längere Zeit neben der älteren erhalten, die dann aber wieder durchdrang.

v. 554 Ne nous poet venir ore par terre nule aye, Qe cil du Miraur ne l'aient tost oie. Diese Worte sind unverständlich. Wie ich in dem oben erwähnten Aufsatz über die Entwicklung unseres Gedichtes (S. 562) nachgewiesen habe, ist die Laisse VIII (v. 503 bis 576) ein Einschub des K-Redaktors. Wenn man diesen ausschaltet, so erfahren wir Folgendes. Als das Landvolk vor den Feinden in die Stadt flüchtet und berichtet, es handle sich um einen Einfall von Sarazenen, spricht in der vom Papste zusammengerufenen Versammlung Savaris seine Verwunderung darüber aus, dass von der Besatzung des außerhalb der Stadt gelegenen Miraor keine Meldung über den Einfall eingetroffen sei, und erbietet sich, in der folgenden Nacht mit Truppen dorthin zu reiten, um Sicherheit über die Frage zu erlangen (v. 486-502, 577-99). Auch der erwähnte Einschub beginnt mit dem Kriegsrat, in welchem Garin vorschlägt, Karl um Hülfe zu bitten, und erst nach diesem ergreift hier Savaris das Wort, indem er Garins Vorschlag verwirft. Die in Rede stehenden Worte bezwecken, den Zusammenhang des Einschubs mit dem alten Bestandteil in der nächsten Laisse herzustellen, und entsprechen den in den Versen 596-98 von Savaris ausgesprochenen Worten, bei der Besatzung des Miraor müsse etwas nicht in Ordnung sein, da sie den Angriff nicht gemeldet

habe. Diesen selben Gedanken wollte der Bearbeiter offenbar mit den obigen Worten ebenfalls ausdrücken. Man erwartet daher etwa: Es kann kein feindlicher Angriff gegen uns erfolgen, den die Besatzung des Miraor nicht alsbald bemerken müßte. Demnach steckt die Schwierigkeit in dem Worte aye, das hier durchaus nicht passt. Nach meiner Ansicht liegt daher ein Fehler der Überlieferung vor, indem die Vorlage envaye gehabt hat, dessen erste Silbe der Kopist versehentlich ausgelassen hat. Savaris bezweifelt also auch hier die Richtigkeit der von der Landbevölkerung gebrachten Nachricht, weil vom Miraor sonst eine Meldung über den

Einfall von Sarazenen hätte gekommen sein müssen.

v. 595 Ke mont Chevrel avreit aukes trespassé. Der Zusammenhang dieser Worte mit dem Vorangehenden ist nicht ohne weiteres klar. Gröber nimmt hinter v. 504 eine Lücke an und deutet durch ein Fragezeichen hinter dem vorangehenden v. 504 an, dass er den Sinn der Stelle nicht verstanden hat. Dieser ergibt sich aber aus dem was in v. 634 sq. von der Ausführung des Vorschlages, den Savaris hier macht, berichtet wird. Dort brechen nämlich Savaris und Garin mit ihrer Truppe von der Stadt auf und reiten ohne Unterbrechung zuerst zum mont Chevrel, dann zum Miraor. Demnach schlägt Savaris an unserer Stelle vor, er wolle sich in der Nacht zum Miraor begeben, weil dieser der hauptsächlichste Wartturm der Stadt sei. Nun bedeutet in v. 505 ke wohl "si quis", und der in dem Verse ausgedrückte Gedanke "wenn man etwas über den Berg Chevrel hinausgekommen sein würde" hängt etwas lose mit den vorangehenden Worten zusammen; man muß davor etwa hinzudenken: "man wird ihn, nämlich den in v. 593-94 erwähnten Miraor erblicken, erreichen". - Von dem mont Chevrel erklärt Mario Roques (Rom. 30, 169) "le Mont Chevrel n'est que le Capitole, mons Caprinus", und dasselbe hatte bereits vor ihm Langlois (Noms propres S. 459 Anm.) behauptet. Dies erscheint jedoch trotz der formellen Ähnlichkeit zwischen Chevrel und caprinus zweifelhaft, da es sich bei uns unzweifelhaft um eine Örtlichkeit außerhalb der Stadt, auf dem Wege von dieser zu dem Miraor handelt, und dies passt nicht zu dem Capitolinus.

v. 1058 les garettes. Das Wort wird von Godefroy nur mit unserer Stelle belegt und mit guérile, d. h. "Schilderhaus" übersetzt. Es bedeutet eigentlich "Schutzhaus", denn es ist eine Ableitung von afr. guarir (germ. warjan). Littré (II, 1952) gibt zwei Beispiele aus Froissart, eines schon mit der Form guerite. Ein noch älteres führt Hans Schumacher (Das Befestigungswesen in der altfranzösischen Literatur, Diss. Göttingen 1906, S. 54) an: El mur dou chastiel a garites Seures, grandes et petites Ren. le Nouv. 857. Unsere Form garete beruht auf Suffixvertauschung. Von dem Substantivum ist dann ein Verbum gariter gebildet, z. B. draçoient (= dreçoient) Longues es (= ais, Bretter) por aux gariter Abrejance de l'ordre de chevalerie 7977; tour eslevee, De crestiaus environ noblement

garitee Baud. de Seb. V, 121.

v. 1682 Au part du fin fu tote les contes detrenché. Der Ausdruck au part du fin begegnet in unserem Gedichte noch einmal: Mais au parte du fyn lour fust mal contré v. 1485. Er bedeutet "schliesslich" und ist offenbar durch Umstellung aus der im Altfranzösischen sehr gebräuchlichen Wendung a la parfin gebildet, wobei man infolge falscher Herleitung par durch part ersetzte. Auch auf dem Festlande kommt in späterer Zeit die Schreibung a la partfin vor (s. Godefroy 5, 763). — In dem zweiten Teil des Verses ist contes befremdlich. Die Truppe, welche beim Ausrücken aus 5000 Streitern bestanden hatte, war bis auf 300 Mann niedergehauen worden (v. 1063). Als diese sich verloren sahen (v. 1060 -70), stürzten sie sich zum letzten Todeskampfe auf die Feinde (v. 1072-79), vernichteten noch 500 Sarazenen (v. 1081), unterlagen dann aber alle bis auf Savaris der Übermacht der Feinde (v. 1084). Demnach gibt contes hier keinen Sinn; es ist wahrscheinlich für compaignons verschrieben. Die Gefährten werden immer neben Savaris genannt; so in Savaris et si compaignons furent mult tost adoubbé v. 1027; ebenso erfahren wir in v. 1060-61, dass Savaris und seine Gefährten in die Stadt zurückkehrten, in v. 1088, dass sie in dem letzten Kampfe noch Heldentaten verrichteten, in v. 1102, dass sie gemeinsam niedergemacht wurden. Demnach verlangt der Sinn in unserer Stelle, die Angabe, dass alle diese Begleiter fielen, so dass nur Savaris übrig blieb.

v. 1312 La fu i mettent maintenant si se font tenceler. Der Text ist im zweiten Halbverse verderbt. Vielleicht ist tenceler eine anglonormannisch gebildete Form von estenceler, in welcher die erste Silbe als vermeintliche Vorsilbe abgeworfen ist. Dann müßte man le statt se lesen. Zu dem Ausdruck vgl. Il fait les pieres fendre et

fu voler, Que les esclos en fait estinceler Aiol 4349 u.a.

v. 1477. Der zweite Teil des Verses lautet in der Handschrift: li vort doner sur lelme bouchee. Voit statt vort ist leicht zu verbessern. Bouché als Beiwort zu einem Helm gibt keinen Sinn, kommt auch sonst nicht vor. Es ist wahrscheinlich sor l'escu bouclé zu lesen. Der Zweikampf zwischen Fierabras und Roland ist das Gegenstück zu dem vorangehenden zwischen Fierabras und Olivier. In letzterem hatten sich beide Kämpfer auf den Buckelschild geschlagen (sur les escuz buclee v. 1470) und ihre Lanzen zerbrochen (v. 1471). Letzteres geschieht auch in dem Kampfe mit Roland, und so wird in gleicher Weise auch ersteres der Fall gewesen sein. Die Lanze kann auch nicht so leicht durch einen Stoss gegen den Helm, wie durch einen solchen gegen den Schild des Gegners in drei Stücke zerbrochen werden, wie es hier der Fall ist (v. 1478).

Göttingen.

ALBERT STIMMING.

# Albus und seine Familie in Frankreich.

Nachfolgende Artikel sind eine Probe aus einer Darstellung des Sprachschatzes Frankreichs, an der ich seit längerer Zeit arbeite. Meine Absicht ist, ein nichts wesentliches übergehendes, die natürlichen Zusammenhänge möglichst wahrendes Inventar all des sprachlichen Materials zu geben, das seit dem Zerfall des Römischen Reiches auf dem Boden des französischen und provenzalischen Sprachgebietes gelebt hat. Daran soll am Schlusse eines jeden Artikels, so weit mir meine Kräfte dies erlauben, auf die sich aus dem Material ergebenden wortgeschichtlichen Probleme hingewiesen, resp. diese gestellt werden, und endlich möchte ich da und dort, wo ich selber zu einer positiven Lösung derselben gelangt bin, dieser noch Raum geben. Die Besprechung eines Wortes in seinem genetischen Zusammenhang und der Wechselwirkung mit den synonymen und Konkurrenzwörtern soll jeweils unter dem Stichwort stattfinden, welches der franz. Schriftsprache den Ausdruck geliefert hat, also z. B. aloxinum unter absinthium. Wo sich mir die Wortgeschichte in lokal bedingte Einzelheiten aufzulösen scheint, begnüge ich mich mit einer Aufzählung der verschiedenen Worttypen, die selber oder deren Ableitungen in der franz. Schriftsprache den betr. Begriff bezeichnen. Endlich werde ich am gleichen Ort auch alle diejenigen Wörter und Wortgruppen verzeichnen, deren Herkunft noch unbekannt ist und die aus diesem Grunde in den bisherigen etymologischen Wörterbüchern stets übergangen worden sind. 1

Mit Rücksicht auf den beschränkten Raum muß ich es mir versagen, länger Wesen und Zweck des Buches auseinanderzusetzen, die Grundsätze für die Auswahl der gebotenen Formen und eine große Zahl anderer Vorfragen zu erörtern. Aus dem gleichen Grunde kann ich über die Art, wie der Text zu lesen ist, hier nur die allernotwendigste Anleitung geben: gesperrt und kursiv gedruckte Wörter sind phonetisch geschrieben; einfach kursiv gedruckte sind bei nordfranzösischen Mundarten wie im schriftfranzö-

Aus verschiedenen Gründen behalte ich mir noch vor, eventuell die beiden genannten Verzeichnisse vom übrigen Text zu trennen und als gesonderten Band am Schluss des Werkes erscheinen zu lassen.

sischen zu lesen, bei südfranzösischen folgen sie der Orthographie der Felibres. Wenn die Bedeutung eines angeführten Wortes nicht angegeben ist, so stimmt sie mit der des vorhergehenden Wortes überein. Ist auch beim ersten Wort des Textes keine verzeichnet, so ist sie gleich der des Stichwortes.

#### \*albanus "Weih".

Afr. aubain "oiseau de proie de petite espèce (buse?)", apr. alban "hobereau (oiseau)". — Ablt. apr. albanel, lang. aubanèl, lim. aubarèl, perig. aubarèu, gask. aubarou.

Ablt. von ALBUS, gewisse Teile seines Gefieders sind weiß. Unklar ist das Verhältnis der Familie zu afr. hobe m. "petit oiseau de proie", bess. hobe f. "espèce de buse", afr. hobé "petit oiseau de proie", Reims: ("sorte de faucon") T, afr. hobel, hobet 1 "hobereau", hobert, hoberet, nfr. hobereau (seit dem 16. Jh.)2, pik. oubrieux "buse, chevèche ou émouchet (suivant les localités)", Dém. houbrieu "hobereau, émouchet", oubrieu "faucon hobereau; individu rapace, qui se plaît à faire du mal"2, manc. hombreau "hobereau" R.PhF 12, 311, poit. obrā "épervier" ALF 473, Elle: obréa "hobereau", Cellefr. obare, saint. hobereau "petit gentilhomme de mauvais aloi" 2, champ. "hobereau; petit seigneur", metz. haubriau "hobereau, freluquet", blim. oouborel "petit noble de campagne qui persécute les villageois"; ard. aubrier "hobereau" T. RlFn 2, 13, 27; 10, 48. Direkte Verbindung mit \*ALBANUS, wie M-L 316 annimmt, ist unmöglich, da die älteren Formen alle mit ho- anlauten. Doch müssen sich die beiden Familien später berührt haben, wie die lim. und perig. Formen mit -r- bezeugen, die direkt an das Gebiet des nordfr. Wortes anschließen. Denkbar wäre Zurückführung des nordfr. Wortes vielleicht, wenn es dem Einfluss des Verbums afr. hobeler "secouer; piller" unterlegen

ist. Nachweisen läßt sich dieser aber nicht.

¹ Davon engl. hobby "Lerchenfalke".
² Die Bed. "kleiner Landedelmann, der seine Bauern plagt" ist schon durch Henri Estienne bezeugt.

#### \*albaris "weisslich".

I. Apr. albar "saule blanc", fr. aubier, obier1, St. Georges-des-Gros: oubiye, Flers: obe, Côtes-du-Nord: (h) obwe2 "sureau", bmanc. obye "saule blanc", Elle: obai "saule", saint. aubier "saule à feuilles d'osier", aun. "espèce de saule, viorne" 8, Chateauroux: ôbiè "aubier" 4, centr. Varennes: aubier "saule", Yonne: aubé, aveyr. albár, oubárt, Rodez: aubar, St. Affrique: auba, blim. ooubard, perig. aubar, arbal, Tarn: alba, Gers: auba, Sarlat: olba, bearn. aubaa "aubier (= saule?)". Suffixwechsel: Tarn-et-Gar. albano "saule" ALF 1196 p. 750. - Ablt. Afr. albrer "obier" (im Eustachiusleben); hmanc. aubrin "osier jeune pâle ou blanc", bmanc. obr 26; apr. albareda "lieu planté de saules blancs", apoit. aubaree R 34, 174, aaun. aubarée R 34, 492, saint. (bei Palissy) aubarée 6, gask. aubareda (16. Jh., RF 23, 294), aubaredo (18. Jh), Gers: aoubadero , bearn. aubarede "plant d'aubiers", aubadere "têtards d'aubier"; Maillezais, Pamproux: ôbëline "saule des vanniers" RIFI 11, 51. - Weitere Formen ALF 1196; RIFI 6, 260.

2. Indre-et-L. Wbye "épervier" ALF 473 p. 407, 408. Oder dieses zu afr. hobe etc., worüber s. \*ALBANUS?

Die urspr. Bed. hat dieses in seiner Bildung im Lt. vereinzelte Wort noch im sp. albar und im pg. alvar erhalten. Die übrige Romania scheint es überhaupt nicht zu kennen, so dass hier wohl eine Verbreitung ähnlich derjenigen von OVICULA vorliegt: Pyrenäenhalbinsel und Westfrankreich bis an die Grenze des Stromgebiets der Rhone. Wie schon im Sp. das Adi. hauptsächlich auf Tiere und Pflanzen angewendet wird, so ist es in Frankreich geradezu zur Benennung derselben verwendet worden und in seiner urspr. Bed. verschwunden. Die geogr. Verteilung der Bed. scheint ungefähr folgende zu sein: der Süden, mit Ausnahme der Gebiete, die älteres SALIX, \*SALICA usw. erhalten haben, wie das bearn, auv., bis nördl. der Loire (einschliesslich Maine) bezeichnet mit dem Wort die salix alba L., die salix caprea L. und die salix viminalis L.; nach Norden schließt ein kleines Gebiet in der Normandie<sup>8</sup> mit der Bed. "obier" (viburnum opulus L.) an 9, westlich, in der Bretagne, ein Gebiet "sureau" (sambucus nigra). Diese Aufeinanderfolge stimmt auch zur begrifflichen Verwandtschaft der drei Pflanzen. Salix hat mit viburnum opulus die Biegsamkeit der Äste und infolge dessen vielfach die technische Verwendung, dieses mit dem Holder den allgemeinen Habitus, besonders die Blüten und ihre Anordnung, auch die Form der Früchte gemeinsam, während zwischen salix und sambucus kaum Berührungspunkte existieren. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Bed. "viburnum opulus" einst etwas weiter nach Süden gereicht hat, denn das bretonische Gebiet kann doch wohl nur ein Ableger von ihr sein. RPh 23, 291; M-L 317.

haben. Über einen zweiselhasten Beleg aus dem 12. Jh. s. R43, 599. S. auch unter den Ablt. albrer.

Volksetymologisch in haut bois umgedeutet, Rl Fl 6, 273; ALF 1270.

B Meyer zitiert daneben auch die Definition von Jonain: "saule å feuilles d'osier", so dass hier die Bed. sehr ungewiss ist. Der Schneeball hat nämlich große, gelappte Blätter, die Korbweide ganz schmale, langgestreckte. Das Zeugnis des ALF spricht für die Bed. "saule".

<sup>4</sup> Auch diese Angabe aus Rl Fl widerspricht derjenigen des ALF 1196, der für diese Gegend die Bed. "saule"

bezeugt.

<sup>5</sup> Die Definition Dottins "osier jaune påle ou blauc" ist wohl aus dem ältern Montesson übernommen; die Abweichung von diesem wird auf einem Drucksehler bernhen.

6 Diese drei Formen werden von Thomas l. c. und Ess 158 zu ALBARUS gestellt. Doch steht dem das zweite -a- entgegen, wie auch die Tatsache, dass in jenen Gegenden heute wohl \*ALBARIS, nicht aber ALBARUS zu belegen ist.

Metathese.

B Diese geogr. Beschränkung macht auch die späte Aufnahme des Wortes in die Schriftsprache und die Spärlichkeit der Belege begreiflich. Aufserdem wurde in dieser die als Gartenstrauch kultivierte Form des "Schneeballs" bekannter und dadurch die wildwachsende Form im Bewufstsein der sie sprechenden zurückdrängt.

9 Rl verzeichnet in dieser Bed. auch ein land. aoubèk, aoubèr, das aber durch seine geographische Vereinzelung verdächtig wird; auf jeden Fall liegt Suffixwechsel vor: -ELLU.

# álbarus "Weifspappel".

Dauph. arbora ntremble", npr. aubero ntremble, peuplier blanc", Var: aubro, pr. aubrio npeuplier tremble", Pral: albro npopulus alba".

Ablt. centr. aubrelle "peuplier; saule", Nièvre: öbrel "peuplier", Varennes: obrel. Weitere Formen ALF 1008, p. 801, 901, 902, 887, 878, 985, 982, 992; 1329; Rl Fl 10, 207.

Belegt erst seit dem 18. Jh., muſs aber doch wohl schon vorher existiert

Afr. auberee nlieu planté de peupliers blancs", auberoi, npr. aubaredo.

Das Wort ist von ALBUS abgeleitet und findet sich in Glossen, Zimmermann ALL 13. 252; Meyer-L. ALL 13, 50, vgl. schon gr. λεύκη "Weisspappel". Es ist besonders in Italien heimisch und ist mit dem Baum von dort nach Frankreich verpflanzt worden. Der Norden hat an seiner Stelle eine Ablt. von ALBUS, die nach den afr. Belegen bis etwa zur Loire gereicht hat. Im Süden führt es, wohl wegen des Zusammentreffens mit ARBOR, nur eine prekäre Existenz. Dadurch erklärt sich auch der Übergang zum Fem. mit der Endung -o im Dep. Var. Ganz Süddeutschland, vom Elsass bis nach Steiermark hat das Wort entlehnt: alber Kluge 10, während Norddeutschland, Holland und England die nordfz. Ablt. von ALBUS aufgenommen haben. Es ist daher wohl wahrscheinlich, dass alber mit der Pflanze selber aus Italien, nicht auf dem Weg über Frankreich importiert worden ist; ML, 318.

# albatus "weißgekleidet".

Afr. aubé "innocent, pardonné; ordonné prêtre", apr. albat adj. "récemment baptisé", morv. aubé "enfant nouveau-né".

Ursprünglich Kirchenwort, bezeichnete es die neu Getausten, da man bei der Tause die ALBA trug. Vgl. Du Cange I, 161; albati dicebantur recens baptizati, donec albas deposuissent. Das Vorrücken der Tause bis in die früheste Kindheit hat aus "Täusling" die oben angesührte Bed. entstehen lassen. Auch kat. albat "totes Kindlein". Pauli 269; Millardet Rec 258.

# alber "Art Wind".

Neuenbg. über "yent un peu chand venant du Sud", Vully: obers. — In Glossen belegte Ablt. von ALBUS, deren Suffix allerdings unklar ist und nicht direkt den heutigen Formen zugrunde liegen kann. Vielleicht ist ALBER eine durch Kopisten verstümmelte Form von \*ALBARIS "weißlich". Die Übertragung einer Farbenbezeichnung, besonders von "weiß" auf den angenehmen, warmen Wind, von "schwarz" auf den kalten Wind, ist auch sonst zu belegen. Gauchat BGloss 2, 63; ML 317.

## \*albispinus, -a "Weissdorn".

Afr. albespin, albe espine, alyonn. ardupin RP 2, 2091, adauph. arbepin, apr. albespin, nfr. aubépin2, aubépine, wallon. hardispene, dardespene . nam. ârdespine, wallon. abe-di-spene 4, flandr. noble-épine5, pik. nobépine, noblepen. manc. (e) bopee m., opupe, nant. poit. ébaupin, Elle: abopen, saint. abaupin, blais. aucpin 7, Loches: abaupin, centr. aubépin, abiqupin, morv, aubépin, aubrépin, ébaupin, ébaubin, Yonne: abaupin, Bourber. ar bepe, marn. noble épine f.5, ard. abrepin, Meuse: aubrépine, Rémilly: obreptk, Woippy: obrapen, Falkenberg: obrapin, Freiburg: abrapak, Vexaincourt: abrepinque, Urim. waugrépine, Bellefontaine: ogrepin, Altweier: bepine, La Baroche: obrapink ("Schlehenbaum"), Plancher 1. M. arbépeune, bagn. arbep? m., Frévignin: vardipin, Albens: ôbépin, Chambéry: arbépin, Mormant: arbépin, Craponne, St. Genis: ardupin1, Villefranche s. S. arbepan, vel. auguéspi R 8, 414, Lallé: aubrespit, nizz. aubrespin, lang. aubrespi(k), aveyr. aubespik, blim. perig. aubrespi, bearn. espiaub. Für die zahllosen lautlichen Varianten vgl. ALF 68; R1 Fl 5, 144-7; Brun 68; Adam 300; Bloch Atl 56. - Auf den Mispelbaum übertragen: ang. ébaupin.

Zuss. aus ALBUS + SPINUS, resp. ALBA + SPINA, zweifellos schon lat., vgl. SPINA ALBA ALL Io, 112 und die Glosse alba spina: hagudorn. Es ist nur in Frankreich erhalten: doch wird das it, biancospino wohl entstanden sein, als ALBUS als Farbenbezeichnung überhaupt durch bianco ersetzt wurde, und sp. espino albar, pg. espinheiro alvar weisen deutlich auf älteres SPINUS ALBUS hin. Da SPINUS der eigentlich lat. Ausdruck für den Dornbusch ist und SPINA, urspr. "Dorn" nur sekundär auch auf den Busch übertragen worden ist, ist die männl. Form des Wortes wohl die ältere. Dazu stimmen auch die alten Formen. SPINA, hat sich erst spät, von der Reichssprache aus durchgesetzt und ist bis auf den heutigen Tag eine typisch schriftsprachliche Form geblieben. \*ALBISPINUS, -A hat ganz Frankreich erobert mit Ausnahme der Gascogne, wo BROCCUS und ein wohl alter Typus unbekannten Ursprungs, brēda, sich gehalten haben. Auf weitem Gebiet ersetzt durch épine blanche; da dies ein moderner Vorgang ist, kann dieser Wechsel zeitlich nicht mit der Verdrängung von ALBUS durch blanc zusammenhängen; er ist eine Folge davon, dass der erste Teil von aubépine im Volksbewusstsein inhaltslos geworden war. Gröber ALL 1, 237; Meyer-L. RGr 2, 543; Jaberg Sprachgeogr. 22; Thomas R 40, 107; ML 323.

Weitere lokale Typen s. acinus, \*agranio, aquilentum, \*barros, \*boscus, brustian, majus, peditare, pirus, plantare, pokko, rosmarinum, spina, spinus, stock. Mir unbekannten Ursprungs: vend. kelne (ALF 68, p. 479), Allier: kanla (p. 802); Aime: barlotier.

<sup>2</sup> Diese Form bei Marot, Palissy, Olivier de Serres und noch bis ins 17. Jh. (Régnier) und 18. Jh. (Nouv. maison rustique a. 1732) gebräuchlich.

B Alle hier angeführten wallon, Formen sehlen dem ALF. Da Edmont in der Botanik bewandert war, ist wohl ein Irrtum ausgeschlossen; die angeführten Formen werden daher seit Gg ausgestorben sein. Oder hat Gg Weissdorn und Berberitze verwechselt? Diese letztere hat nämlich im Wallon. vielsach den Namen des Weissdorns übernommen: aubespène (nach Gg), Verviers: ardespène, rouch. noblépéne<sup>6</sup>, wie auch aus Fellers Bemerkung RI FI 1, 139 hervorgeht.

4 Volksetym. nach arbre umgedeutet, so auch fast im ganzen Süden; vgl. einen ähnlichen Vorgang bei \*ALBARUS.

Wohl durch Agglutination des unbestimmten Artikels nobépine und daraus durch Volksetymologie noble épine Behrens Z 32, 117. Diese Form ist schon in der Nouv. maison rustique von 1732 verzeichnet, allerdings mit der Bed. "épine-vinette". Doch beruht diese Definition wohl auf Irrtum oder ist sekundärer Übertragung zu verdanken.

<sup>6</sup> Bei dieser und mehreren folgenden Formen Metathese der beiden ersten Vokale

Für die lautliche Entwicklung dieser Form s. Thomas R 38, 570 n. 2.

# \*albor "Morgenröte".

Afr. aubour, apr. albor. — Ablt. von Albus, den meisten rom. Sprachen bekannt; heute in Frankreich durch Alba (s. Albus) ersetzt. ML 324; Z 31, 698 stellt das Wort zu Albus ersetzt, was unnötig ist, da es von Albus sehr wohl auch gebildet werden konnte; überdies führt dieses Verbum eine ganz beschränkte Existenz.

# albuca "Asphodill".

Dauph. aubujo "clématite", Bobi: arbūa. — Ablt. H. Alpes: dyrbūas, Lalle: dououbuach, B. Alpes: dyblūas, Lalle: dououbuach, B. Alpes: dyblūdšyę. ALF 1505; Thomas R 40, 107. Über die Bed. s. ALBUCIUM.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kontamination mit einem mir unbekannten Wort.

### albucium "Asphodill".

Centr. obi "clématite", nivern. obis (s. f.), Rhone: darbwi, Drôme: drabü, derbüs. ALF 1505; RI FI I, 3. - Ob Übertragung des Namens von der ersten Pflanze auf die zweite vorliegt oder von der lt. überlieferten Bed. unabhängige Neubenennung, ist nicht zu entscheiden. Die moderne Bed. liegt schon vor bei Dioscorides: ambuxu: clematis ALL 10,89 und zeigt sich wieder in dem von D'Arbois de Jubainville, Recherches 616 verzeichneten ON Albucetum, aus dem Jahre 1060, der dem Suffix nach weder zu ALBUCA "mergelhaltige Erde", noch zum vorliegenden Wort in der Bed. "Asphodill" gehören kann und auch geographisch vortrefflich hierher passt (Dep. Drôme). In der urspr. Bed. noch in Italien, ML 326; Salvioni RDR 4, 104; Wagner RDR 4, 132.

### albula "Weissfisch".

Fr. able m., Reims; able T. PtNoir: abla, waadtl. ablo, neuenbg. auble, freibg. ābya, Vaucluse: (n)ablo1 f. - Ablt. Fr. ablette (neben afr. auvette), wallon. ablète, nam. aublette, rouch. auplète. bess. able "petit poisson blanc (surtout la sardine) qui sert d'appât", bmanc. abyet "ablette", Vienne: abliette, Meuse: aubette, metz. aubatte, Rémilly, Sablon: obat, Urim. aubouotte, Lay-St. Rémy, Nancy: aubotte, waadtl. abletta, Jons: ableta; afr. auvelle, Lille: ambielle, Rouen: ovelle (bei Cotgr. und schon im 16. Jh., R 33, 586; 34, 129); Vienne: abliable, poit. abllaise, ablaise "salamandre", amblèse Rl Fn 1, 77; wallon, abeye "alose", nam. aubîye BWall 1, 53; Rl Fn 3, 121; Verviers: åbeye "ablette". Rl Fn 3, 140. - Afr. ablière "ableret", Yonne; ablère T, afr. ablerez Thomas NEss 82, .nfr. ableret; ang. ablettier.

Neben ALBULA hat wohl in Frankreich auch ALBULUS zur Bezeichnung des Fisches gedient. Die Formen mit -v- werden von Thomas Mél 22 aus dem vlt. Wechsel zwischen v und b erklärt; die mit a- anlautenden beruhen auf einer dissimilierten Form \*ABLA, die lothr. Mda. haben in \*ALBLA das zweite / ausgestoßen, nnd auf den gleichen Vorgang weist afr. auvelle etc. Heute sind fast durchwegs an Stelle des Primitivums Diminutiva getreten. Die Wortfamilie beherrscht fast ganz Frankreich als Bezeichnung des Weißsfisches; von wenigen sekundären Typen abgesehen. ist der einzige Konkurrent Sofia, das dem Osten und Südosten eigen ist, der Schweiz aber merkwürdigerweise fehlt. Das Wort ist auch ins deutsche übergegangen: mhd. albel, nhd. albe, schweizd. albele. Barbier RLR 51, 385; RPhF 21, 241; Jud BGloss 11, 37; ML 328.

Weitere lokale Typen s. blank, lamina, oculus, rotundus, soror. Einige mir unbekannten Ursprungs Rl Fn 3, 141.

## albumen "Eiweiss".

Afr. aubun, fr. aubin (veraltet), Reims, Troyes: aubain T, ard. ob? Brun Et 120. — Außerdem nur noch it. albume. Ablt. von Albus, ist es im größten Teil Südfrankreichs (und der Pyrenäenhalbinsel) wohl schon früh durch die vorstellungsreichen CLARUS und \*CLARIA ersetzt worden, während die Gascogne LACRIMUS (zu -A) als Ersatzwort wählte. Der gleiche Vorgang wiederholte sich etwa im 16. Jh. in Nordfrankreich, wo blanc d'aufeintrat. Die Existenz von afr. aubun "Eiweiß" läßt sich aber auf keinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agglutination des unbest. Artikels, Behrens Z 32, 116.

Fall anzweiseln. Außer den zahlreichen Belegen bei Gds. findet sich das Wort u. a. in dem Lapidaire de Cambridge (Z 25, 634) und in einem medizinischen Text, den P. Meyer herausgegeben hat (R 44, 173). — Weitere lokale Typen s. coccum, ovum.

### alburnum "Splint".

Afr. aubour, apr. alborn, nfr. hmanc. aubour, bmanc, aobur, blais, ang. aubour, poit. obur, Elle: obour, aun. saint. aubour, vendôm. centr. aubours, Loches, Reims: aubour, Pral: rbworn, Pramollo: aybuorn: in übertragener Bed. ang. "tromperie", poit. "embûche, embarras", daher die Ablt. bmanc. aoburu "plein d'aubier; trompeur", hmanc. auboureux , qui a beaucoup d'aubier". - Mit Suffixwechsel: I. Norm. morv. Yonne: aubeur; 2. afr. albun1, wallon, abon. nam. aubon, rouch. aubun (auch "poudre de bois vermoulu"), Pas-de-Cal. obæ, aveyr. oubun, blim. ooubun, perig. aubun, gask. albun (nur an der Nordostgrenze der Mda.); 3. afr. aubain2, Orne: aubens MAnt 4, 228; 4. nfr. havr. Reims: aubier, Yonne: auber; 5. bess. obe, Thaon: obae, Vire: aubet, hag. doubet, Guernes. aubel, cogl. aube; 6. apr. albeca f, Lallé: aoubecha f, Var: oubeko, Lozère: oubedžyo; 7. pr. aubetsyo, lang. auben(ko), aveyr. oubenko; weitere Formen ALF 1446.

Das Verhältnis zwischen den verschiedenen durch Suffixwechsel entstandenen Formen — denn um solchen handelt es sich, nicht etwa um Neubildung von ALBUS aus, da dieses schon früh unterging — ist noch unklar. Bei I handelt es sich um die leicht verständliche Angleichung an ein häufiges Suffix. Bei 2 hat das Suffix kollektiven Wert, diese Bildung muß auch schon sehr alt sein, da sie

auch in der Lombardei und im Südtirol sich findet, v. Ettmayer RF 13, 570; Grammont Dissim 23; Salvioni RDR 4, 104; im nördl. Gebiet liegt ein awallon. Beleg aus dem Jahre 1533 vor. 3 ist wohl mit 2 identisch, s. Thomas Ess 285. Die eigentlich fr. Form (4) hat sich nicht auf weitem Gebiet durchgesetzt. Bemerkenswert ist, dass im Gebiet von aubier < \*AL-BARIS sich das alte aubour durchwegs gehalten hat. Dieses findet sich in der alten Bed. in der Schriftsprache noch heute, besonders als Marineausdruck, was wohl damit zusammenhängen wird, dass es sich an der Küste von Nantes bis Bordeaux gehalten hat. 5 enthält wohl -ELLU. Von 6 kennt der ALF auch die männl. Form: oubek (-ICCUS, -A); es findet sich auch in den kat. Mda. der Pyr.-Or. Zu 7 (-INCUS) auch kat. albenc. Die Ursache der Schwäche von ALBURNUM muss noch gefunden werden. Zweifellos hat LABURNUM störend eingewirkt, Thomas R 40, 107; doch bleibt auffällig, dass diese beiden Wörter, die urspr. lautlich getrennt waren, zusammengefallen sind. Dazu würde es stimmen, dass ALBURNUM sich nur in Gegenden gehalten hat, wo der Goldregen gar nicht vorkommt; unerklärt bleibt aber dennoch, warum es anderswo auch geschwunden ist, wo doch die Pflanze auch nicht vorkommt, z. B. im Norden. Das ganze Problem bedarf einer besondern Untersuchung im Rahmen der Familie von ALBUS. Modern ist vielerorts bois blanc eingetreten. - Lokale Typen: interruscus. Mir unbekannten Ursprungs: Ain, Isère, Ardèche: flas (ALF 1446 p. 913, 931, 826), bearn. maxeran, mess. cohard "aubier du chêne" (zu COXA?).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nur ein Beleg, aus Flines (Dep. Nord).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nur ein Beleg, bei G. de Coinci.

## alburnus "weisslich".

Afr. auborne "blond". — Ablt. aubornaz "d'un blond foncé". — Das lt. Adj. ist in Glossen belegt, ALL 8, 390; Th Gloss 1, 48; über eine abgeleitete Bed. bei Fulgentius s. Kr Jber 11, 88. Das fr. Wort ist auch ins Engl. übergegangen: me. a(l)borne "goldbraun", ne. auburn. Ott 75; Brüll 7.

#### alburnus "Weißsfisch".

Saint, aubourne "leuciscus vulgaris" Rl Fn 3, 142, bearn. aubour. Vom Adj. ALBURNUS stammend, ist dieses Wort bloß bei Ausonius und bei Polemius Silvius belegt. Dazu paßst ausgezeichnet die heutige Verbreitung des Wortes; es ist noch kat. (alborn) sp. (albur, dessen lautliche Gestalt eine Entlehnung aus dem bearn. wahrscheinlich macht) und auch ins Bask. gedrungen (alborna). Der älteste erreichbare Beleg stammt aus den Statuts de la ville de Bordeaux vom Jahre 1612: aubur R 33, 139; 36, 254; ML 330.

## albus "weiss".

I. Apr. albe<sup>1</sup>, schweiz. albe (Jura), Vinzelles: qb > nbrûlant (du temps, d'un instrument de fer)", Creuse: aube, -o nblanc incandescent (d'un four etc. chauffé à blanc)" Thomas R 40, 107, Vd'Aran: albo nblanc" R 37, 151; aveyr. alfo<sup>2</sup> f. nblancheur de la neige". — Ablt. afr. albuel nun peu blanc"; apr. alban nblanc"; dalbar nblanchir".

Neben diesen wenigen Überresten mit der urspr. Bed. stehen nun aber eine Menge sekundärer Bed. des Primitivums und seiner Ablt. und Zuss.:

II. ALBA "Morgendämmerung". Fr. aube, awallon. arbe, astéph. auba, apr. alba, Blon. ębæ, Hérém. arba, genf. ęrbe, sav. acst. VSoana: arba,

npr. aubo, Aude: alvo RPGR 5, 300, bearn. aube "id.; orient", ALF 1758: Salow 81; RDR 5, 30. - Ablt. afr. aubete, apr. albeta "première aurore", pik. aubette "aube", bmanc. aobet, orbet, lang. aubeto "première aurore; sonnerie de cloches qui annonce une fête, au lever du jour", Gers: aubeto "pointe du jour"; nant. à l'aubée "de bonne heure"; poit. aubé "partir dès l'aube, de bon matin", aupé, hobé, déobé; npr. aubado "aubade" (> fr. aubade, Bourn. Thadž3, Blon. obārda1), bearn.aubade, Ossau: "chant du soir après la danse"; wallis. arbeye "faire jour"; BGloss 13, 53, aost. arbeyé, Gren. arbeyié, auv. a Wbia "commencer à faire jour; pêcher avant le lever du soleil", bearn. aubeva "commencer à paraître (du jour); chanter des aubades"; aveyr. aubyeyro "gelée blanche", Tarn: albyeyro, Lot: olbyero, gask. albièro (auf der Atlaskarte nicht verzeichnet), aveyr. a ubyeyra ngeler blanc", lang. albyeyra, gask. albaira; Guernes. aûbe gelâie "gelée blanche" Streng 2, 132; Aude: alvairado "rosée du matin" RPGR 5, 300. - Ursprünglich wohl in ganz Frankreich, wie ja auch allgemein rom. ist das Wort in dieser Bed. im Süden noch durchwegs gebräuchlich, im Norden aber meist verdrängt, und zwar dnrch AER im Lothr., durch piqu(ett)e und pointe in den andern Mda.

III. Chorhemd des Priesters: Fr. aube, apr. alba, wallon. abe BWall 1, 52, npr. aubo. Ablt. afr. aubel "vêtement blanc", albela "robe baptismale blanche"; albenc "vêtement de couleur blanche"; Ligny: aubilles f. pl. "friperie, défroque"; Guernes. aubailles "fête du néophyte"; afr. desauber "dépouiller de la robe blanche du baptême", desaubes "fête où l'on ôtait la robe blanche aux nouveaux baptisés", desaubage, apik. "repas qui

se donnait huit jours après le baptême d'un ensant". — Dieses Kirchenwort bezeichnete ursprünglich zwei Kleider: das weise Kleid des Täuslings und das weise Chorhemd des Priesters. In der ersten Bed, ist es heute verschwunden, was wohl auch mit einer Änderung der Taussitten zusammenhängt, besonders mit dem Verlegen der Zeremonie in die früheste Kindheit; in der zweiten ist es auch it, sp. pg. und auch ins Deutsche aufgenommen: albe, ebenso engl. alb.

IV. Afr. albe "aubier (Splintholz)". V. Als Bezeichnung verschiedener weißsblättriger oder weißstämmiger Pflanzen:

- I. Weifspappel, schon lt. POPULUS ALBA: apr. alba (ein Beleg aus dem Dep. Tarn in Bull. Soc. Arch. Midi 1900, 81), cév. a ubo, Montpell. a uba, Aude, Ariège: alba. Abit. afr. aubel (awallon. abiel), fr. aubeau Thomas Ess 158, jur. obeau, aubol, Pas-de-C. obyo, "aune" ALF 72; Pézénas: aoubát. Auch außerhalb Frankreichs in Abit. u. Zuss., z. B. kat. abel (Dissim.), sp. abelo, it. albuccio, grödn. albrits, abruzz. alevucce, lucc. albogatto, campid. linnarbu, logud. fustialvu.
- 2. Espe, von der Weisspappel übertragen, wie auch ALBARUS: Drôme, pr. lang. a 4, bo ALF 1329. Ablt. aost. asbê. Woher ist das gleichbedeutende bret. elf MSLP 10, 326 entlehnt, das ebenfalls zu ALBUS gehört?
- 3. Salix alba: Toulouse: alba, gask. anbo; dieser Baum scheint auch vielfach mit dem Wasserholunder (obier) verwechselt zu werden. vgl. Rl Fl 11, 22 und \*ALBARIS.
- 4. Hierher scheinen auch einige Namen des Elsbeerbaumes (sorbus aria, alisier) zu gehören, deren Suffix mir aber nicht klar ist: St. Pons: albie aveyr. arbie, ooubie; St. Pons: albie

"alise", aveyr. arbio. ALF 1429; Rl Fl 5, 120, 122, 125.

- 5. Waldrebe: vitis alba, s. unter VITIS.
- 6. Pilz: Nam. aubson, St. Hubert: obiso, Virton, Couvin: obuso, Vonèche: aubuisson, Neuvillers: aubisson, Rienne: aublisson, gaum. aubissan, ard. obuso, ob (1) iso Brun 256, ab(e)son, aubleson, aubesson T, Meuse: aubeusson, metz. obson, opso, Rémilly: obso, Urim. auburon (ebenso Dep. Vosges p. 49) ALF 227; BWall 1, 107. Horning Z 27, 350 schlägt afr. apeson poids attaché au fuseau" als Etym. vor (ML 543). Doch ist daran nicht zu denken, da die semantischen und besonders die lautlichen Zwischenstufen fehlen, Alle Formen dieses durchaus auf das wallon, und lothr. beschränkten Wortes weisen auf ein Suffix -UCIU + -ONE. Vgl. unten einen auch mit -UCIU gebildeten Fischnamen. Direkt an ALBUCIUM "Asphodill" anzuknüpfen verbietet wohl die Tatsache. dass diese Pflanze auf die Mittelmeerländer beschränkt ist. Unerklärt bleibt das -r- der südlothr. Formen. Außerhalb Frankreichs vgl. kat. alberella "essbarer Pilz".
- 7. Weizen: ard. alberon nsorte de froment T.?
- 8. Wolfsbohne: Montauban: aoubin "lupin blanc", Gers: albass Rl Fl 4, III, oder das erstere direkt zu lt. ALBINUS?
- 9. Eierpflanze: lang, aubin "aubergine".
- 10. Afr. aubeine "sorte de plant de vigne", centr. aubiner "mettre en pépinière avant de repíquer", davon fr. aubiner "planter dans un sillon des boutures de vigne jusqu'à ce qu'elles aient pris racine et qu'on puisse les transplanter", schon Ende des 18. Jh. belegt, Behrens 335.
- 11. Kornblume: afr. aubefoin, bluet", norm. aubouffin, Maine-et-L. obufw?,

poit. bufe, Eure-et-L. ebifwe; Eure: noble foin ALF 139; Rl Fl 7, 149. Die Erhaltung des Zwischenvokals ist wohl kaum ein genügender Grund, um mit ML 3247 eine gelehrte Bildung zu vermuten. Da ALBUS schon früh verschwand, mußte aube zu einer Zeit schon inhaltsleer werden, als das -e noch durchaus gesprochen wurde; dadurch wurden volksetymologische Umgestaltungen des Wortes herausgefordert. Die Benennung kommt von den weißlichen Blättern der Pflanze und davon, daß die Blüten nach dem Schnitt rasch bleichen.

VI. Tiernamen: Westfr. aubusseau "clupée; athérine", Charente: abusseau, abisseau "athérine", anderswo auch blanchaille de mer genannt. Barbier RLL 58, 271. Das Suffix ist wohl-UCIU + -ELLU (vgl. oben unter Pilz). — Freib. arbę "campagnol" (?), dessen zweiter Teil aber unklar ist, Gauchat Festbd Blümner 348 n. 4. — Hérault: coulàbio, coulàubie, couràibie "motteux", Nice: aubicou, vgl. fr. cul-blanc, Suffix -IUS Thomas Ess 79. — Afr. aubain "cheval blanc" (nur pik. belegt).

VII. Gesteinsnamen: Fr. albereau "pierre blanche et dure comme l'albâtre" (Cotgr.); npr. aubesoun "caillou de quartz opaque, blanc, arrondi, qu'entraînent les rivières qui viennent des Cévennes", vgl. it. alberese, kat alberesa "Art Marmor" Zenker RF 12, 829.

VIII. Awallon. abenge, abengue "espèce de monnaie", abenguete (dim.), abengie "ce que vaut une abenge" Belz I. Zu ALBUS gehört wohl auch aubert "argent", das im Argot des 15. Jh. belegt ist, MSLP 7, 301; Sainéan Argot ancien 184, auch bei Rabelais und heute noch im mourmé abia sich findet, Dauzat Argot 181.

IX. Das Weiße im Auge: afr. obier 5 (16. Jh.)

Als Farbenbezeichnung hat ALBUS heute durchwegs dem germ. BLANK Platz gemacht. Dieses ist vielleicht mit den germ. Söldnern eingedrungen, Brüch. Doch scheint mir der von Brüch vermutete Grund des Durchsetzens von BLANK, dessen Verwendung zur Bezeichnung von Pferdefarben, sehr wenig plausibel. Die Frage, warum einige germ. Farbennamen die lat. verdrängt haben, während andere lat. Farbenadjektiva geblieben sind, braucht nicht für alle gleich beantwortet zu werden, da sie ja auch nicht in ihrer Verbreitung übereinstimmen. Dazu kommt, dass eigentlich alle roman. Sprachgebiete noch Spuren von ALBUS in seiner urspr. Bed. aufweisen, mehr als das aus ML 331 hervorgeht. Vgl. ligur. arbu "detto della biancheria di bucato" AGI 16, 107, logud. arvu "bigio, biancastro" Wagner Agg 10, die es sehr zweifelhaft erscheinen lassen, ob das im 14. Jh. in Sizilien bezeugte albu "bianco" wirklich ein Latinismus sei, wie RDR 2, 394 vermutet wird, ferner akat. albit "clair" R 10, 517. Für ein längeres Fortleben speziell in Frankreich sprechen außerdem die über das ganze Land verbreiteten zahlreichen mit ALBUS gebildeten ON, RPh 23, 291-4, die kaum durchwegs ganz alte Bildungen sind. So wird es mindestens sicher, dass der Kampf zwischen ALBUS und BLANK Jahrhunderte gedauert hat. Dabei war ersteres zum vornherein stark im Nachteil wegen seiner ganz gewaltigen semantischen Überladung, so dass ihm seine Vieldeutigkeit und die zahlreichen Ablt. zum Verhängnis geworden sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine einzige durch Konjunktur gewonnene Stelle bei Uc Faidit, R 6, 137, die aber doch durch den Nachweis der Fortexistenz des Wortes bis ins Npr. gestützt wird.

<sup>2</sup> Geht diese Form auf umbr. ALFUS für lt. ALBUS zurück? Dazu würde ein heute verklungener ON Alfarda (bei Marseille) stimmen, R 43, 36, ebenso kors. alfa "orgueil" für das zwar Salvioni RLomb 49, 721 eine andere Erklärung vorschlägt, die aber nicht zwingend ist.

8 Suffixwechsel: -arde.

Aarau.

4 Aus Nordfrankreich auch in die benachbarten germ. Idiome eingedrungen, wohl mit dem Baum selber:

mndl. ndl. abeel, d. abele (Kluge 2, von der Rheinprovinz bis nach Pommern gebräuchlich, während Süddeutschland aus Italien ALBARUS bezogen hat), engl. abeele. Die Anlautsilbe dieser Wörter erklärt sich durch Entlehnung aus dem Wallon., wo alb. > ab ergeben hat; aus geogr Gründen mus das Engl. sein Wort dem Ndl. entnommen haben. 5 Vgl. bologn. alba id.

W. v. WARTBURG.

### Arturiana.

Die folgenden 2 Aufsätze hängen nicht enger zusammen, als das Wort 'Arturiana' andeutet; sie berichten von kleinen Funden, wie ihrer wohl jeder machen mag, der aus Neigung oder Zufall einmal das weite Gebiet der Artusdichtung durchstreift.

# 1. René von Anjou und die Sturmquelle im 'Löwenritter'.

Im Jahre 1457 schrieb — oder vollendete — der 'gute König' René sein literarisches Hauptwerk, den allegorischen Roman aus Vers und Prosa de la manière de la queste de la tres Doulce-Mercy au Cuer d'amours espris¹: der Dichter träumt, wie der tapfere Ritter Cuer — d. i. sein eigen Herz, das der Liebesgott ihm im Schlafe aus der Brust genommen — auf der Werbefahrt um Dame Doulce Mercy allerlei Schicksal erlebt und sich zum Schlus, da die Dame durch Dangier geraubt wird, ins Ospital d'Amours zurückzieht: "Lors dist et pria (Cuer) à dame Pitié que . . . pour Dieu le menast à l'ospital d'Amours, car là vouloit finer le remenant de ses jours en prieres et oraisons. Et dame Pitié le fist ainsi que le Cuer le lui requist<sup>u</sup> (Ausg. p. 193).

<sup>1</sup> Der Roman ist herausgegeben im 3. Bande (Angers, 1846) der Oeuvres complètes du roi René, avec une biographie et des notices par M. le conte de Quatrebarbes ... (etc.). — Über eine Handschrift der Wiener Nationalbibliothek (früher Hofbibliothek), Cod. 2597, s. zuletzt R. Beer, Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque Impériale de Vienne, 1er article, Paris, 1912 [Extrait du Bulletin de la Société française de reproductions de manuscrits à peintures, année 1912], p. 20 ff., mit Bibliographie am Schlusse des Hestes; besonders aber P. Durrieu in Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 53 (1892), p. 138 ff. Vgl. auch G. Arnaud d'Agnel, Les comptes du roi René, I (Paris, 1908), Nos. 601, 602, 605, 608, 610, 696, 715. Die Wiener Handschrift ist wahrscheinlich 1477 vollendet (trotz Durrieu a. a. O., p. 139); denn während in der von Quatrebarbes abgedruckten (Paris, Bibl. nat. sonds fr. 24399) die Schlusverse in gewis richtiger Fassung lauten: cest livre cy fut fait — Mil quatre cens cinquante sept (p. 195 der Ausgabe; gemeint ist zweisellos das Absassungsjahr der Dichtung), ist im Codex Vindobonensis das Wort cinquante bei deutlich sichtbarer Rasur durch septente (fol. 126 vo) ersetzt, was sich doch wohl auf die Versertigung des Codex, nicht auf die Absassung des Romans bezieht. — René widmete sein Buch, wie aus dem Vorwort in der Wiener Hs. (abgedruckt bei Durrieu a. a. O., p. 140/141, und bei Chmelarz, Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses XI, Wien 1890, p. 137) unzweiselhaft hervorgeht, dem Herzog Johann II. v. Bourbon, dem Gemahl seiner Nichte Jeanne de France.

Eine lange Episode in Renés Roman dreht sich um einen Gewitterbrunnen — mit Anklängen an die Erzählung am Anfang des Tornoiement Antecrist von Huon de Méry, die bekanntlich auf Kristians Yvain zurückgeht, und mit noch deutlicheren und zahlreicheren Reminiszenzen aus diesem selbst. 1 Die Art aber, wie René das entlehnte Motiv ausgestaltet, verändert und dem Rahmen seiner allegorischen Erzählung anpast, kurz, wie er es sich zu eigen macht, gewährt erwünschten Einblick in sein künstlerisches Schaffen und macht ihm, wie mir scheint, alle Ehre.

Cuer und sein Knappe Desir — so berichtet der 'Roman vom liebeentbrannten Herzen' (Ausgabe p. 11 ff.) — ritten "parmy ung grant chemin . . . vers la main senestre . . . et tant chevaucherent par leurs journées . . . et tant errèrent . . . par valées, par montaignes et par plains, pas boys et par forestz . . . . . das sie eines Abends — "que ung jour entre les autres advint proprement à heure de vespres, que lesdiz bacheliers avoient chevauchié ce jour là dès le point du jour « — sich einem Walde näherten, "laquelle forest estoit . . . la plus grande et hideuse, tenebreuse, espouventable et obscure, de quoy jamais on ouyst parler (p. 12). [Auf einem chemin a destre, durch einen dichten Wald, ritt Calogrenant sast einen Tag lang (Löwenritter, 2 Vers 180—188); und da Yvain seinerseits auf das Quellenabenteuer ausging, "erra chascun jor tant — Par montaingnes et par valees — Et par forez longues et lees " — usw. (Löwenritter, Vers 762 ff.). Tornoiement Antecrist, 3 Vers 68 ff. ist weniger charakteristisch.]

In einer Einsiedelei am Waldesrande haust (Ausg. p. 12 ff.) Jalousie [sie ist dem Waldriesen im Löwenritter, Vers 288 ff., merkwürdig ähnlich 4]: "une nayne bossue [cf. Löwenritter, Vers 307], toute contrefaicte de visaige et de corps; laquelle avoit les cheveux près que d'ung pié et demy de hault, droiz et rudes, gros et noirs, comme si ce fust la hure d'un vieil sanglier; ses yeulx

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit keinem der anderen Gedichte, Romane, usw., in denen der Gewitterbrunnen wiederkehrt, weist René ebenso sichtbare Übereinstimmungen auf. — Die einschlägige Literatur geben W. L. Holland, Crestien von Troies, Tübingen 1854, und zuletzt W. Foerster, Kristian von Troyes, Wörterbuch zu seinen sämtlichen Werken, Halle, 1914 (Romanische Bibliothek 21), p. 99\* ff., doch beide, ohne der Stelle bei René Erwähnung zu tun. [Félix Bellam y, La forêt de Brécheliande, la fontaine de Berenton, Rennes, 1896, 2 Bde., und die seit Kriegsausbruch erschienenen Fortsetzungen des Artikels von G. L. Hamilton, Storm-Making Springs: Studies on the Sources of Yvain (Romanic Review II, 1911, p. 355 ff.) sind mir unzugänglich geblieben.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kristian von Troyes, Yvain, Textausgebe . . . von W. Foerster, 4. Aufl., Halle, 1912 (Rom. Bibl. 5).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Li Tornoiemenz Antecrit von Huon de Mery ... hgg. von Georg Wimmer, Marburg, 1888 (Ausgaben und Abhandlungen ... veröffentlicht von E. Stengel, 76).

E. Stengel, 76).

4 Im Rosenroman, den René sehr wohl kannte (vgl. S. 197), holte sich der Versasser sicher die Anregung zu ihrer Gestalt [vgl. p. 14: et avoit (Jalouzie) emprisonné oudit hermitaige le tres beau jouvencel Belacueil], nicht aber das Modell.

estoient emflambez et reluisans comme charbons ardans; le nez avoit tortu et grant, les sourcilz pendans sur les yeulx [cf. Löwenritter, Vers 301], la bouche longue et large jusques aux oreilles; les dents grandes, jaulnes [cf. Löwenritter, Vers 304] et mal alcoutrées, les oreilles pendans plus d'une paulne [cf. Löwenritter, Vers 299/300], le front et le visaige noir, ridé, hideux [vgl. Löwenritter, Vers 288/89]; ... Et les espaulles estoient plus haultes que les oreilles; les bras cours, gros et veluz, les hanches haultes, la gambe gresle toute esgratignée d'espines; les piedz avoit larges et patuz comme ung cyne; et n'avoit sur elle vestu pour tout habilement que deux peaulx de lyons à tout le poil nouées sur l'espaule [cf. Löwenritter, Vers 311—313]. Et bien ressembloit creature pou courtoise, malgracieuse, despite et pou amoreuse [cf. Löwenritter, Vers 200/01].

Cuer und Desir möchten die Nacht in der Einsiedelei verbringen; darob gerät die Zwergin, die aus der Hütte ins Freie getreten ist, in hestigen Zorn; sie fragt die beiden Ritter nach ihren Namen und Absichten [vgl. das Gespräch zwischen Calogrenant und dem Riesen, Löwenritter, Vers 328 ff.]: ..., comme chevaliers errant — Adventures alons querans" [vgl. Löwenritter, Vers 358—363] hatte schon vorher (p. 13) Desir erklärt und nun berichtet Cuer (p. 15), das sie auf der "queste" nach Doulce-Mercy seien. — Die Zwergin verwehrt den beiden Rittern das ersehnte Nachtlager und weist sie zum Schlosse 'Bon-repos': "Vous yrez ce chemin senestre — Et entrerez en la forest, — Chevauchant tost et sans arrest — ... — Vous ne povez vous forvoyer, — Mais que ne perdez ce sentier" [vgl. die Worte, mit denen der Riese Calogrenant zur wunderbaren Quelle weist, Löwenritter, Vers 374

-379]. Über frisch gereutetes Land kommen Cuer und Desir endlich - die Sonne war seit langem untergegangen [Ausgabe, p. 14; die folgende Szene spielt also, wie bei Huon de Méry (Vers 74 ff.), des Nachts, während Calogrenant um Mittag zur Quelle kommt (Löwenritter, Vers 411)] - in den Wald, "si errèrent tant celle nuyt, une heure çà et l'autre là, ainsi comme aventure les mena, que ilz se trouvèrent en une petite lande grande et large d'environ ung trait d'arc, environnée tout autour de haulte forest. Si gecte Desir ses yeulx, qui tout au premier aloit, et vit ou meilleu de la dicte lande ung tremble hault à merveilles [Ausgabe, p. 17; vgl. die wunderbare Fichte im 'Löwenritter', Vers 382/83 und 414/15; bei Huon ist die Fichte einfach grün (Vers 101); - eine Fichte beschattet das Zelt der Dame Espérance, von der in Renés Roman wenige Seiten früher die Rede war: das mag mit ein Grund sein, weshalb hier ein anderer Baum gewählt ist]...et l'environnèrent tout autour, pour trouver le plus beau lieu à eulx reposer. Si apperceurent adonc ung grant perron de marbre bis [vgl. Tornoiement Antecrist, Vers 100; bei Kristian ist der perron bekanntlich smaragden, auf 4 Rubinen aufliegend (Vers 424 ff.)] que apaine

povoient choisir pour l'obscurité de la nuvt qui estoit noire et tenebreuse [Die Kapelle neben der Quelle fehlt bei René (wie bei Huon); dafür ist dort an die Hütte Jalousie's (s. oben) ein Kirchlein angebaut.]. Lors s'aproucherent dudit perron et, en tastant par dessus, trouverent ung bacin de lecton, atachié a une chesne de fer [bei Kristian, Vers 386, ist das Gefäss aus Eisen, ebenda Vers 420 aus lauterem Gold, bei Huon, Vers 100, ist es überhaupt nicht näher beschrieben; die Kette ist bei Kristian nur longue (Vers 387) und fehlt bei Huon gänzlich], si s'aperceurent à celle foiz que dessus le perron sourdoit une fontaine; mais pas ne povoient apercevoer si l'eaue en estoit trouble ou clere [bei Huon ist die Quelle, die bei Kristian (Vers 380/381) "bout" und gleichzeitig "plus froide que marbres" ist, klar (Tourn., Vers 96/97, 104/105)]. Ce nonobstant, la tresardant soif qu'ilz avoient pour la très grant paine et travail qu'ilz avoient souffert celui jour les contraint à boire; et Desir ... mist le premier la main au bacin et puisa de l'eaue en ladicte fontaine et but moult ardanment, puis bailla le bacin au Cuer, lequel but fort et tout son saoul et puis rejecta le bacin sur le perron si durement, comme celui qui estoit ennoyé, que le remenant de l'eaue qui estoit au bacin respandit sur le perron [vgl. Löwenritter, Vers 396: "dessor le perron espandre"; Huon, Vers 115, verwendet das Verbum verser); et le ciel qui assez estoit estoillé des estoilles (wie bei Huon, Vers 87/88), non obstant que la nuyt fust obscure, se couvrit incontinant de nues, et commença à tonner et à espartir [vgl. Löwenritter, Vers 403: toner et espartir; bei Huon steht das Verbum esclarcir, Vers 119] si orriblement, qu'il n'est cuer d'omme qui n'en deust avoir grant paour. Et subitement se print à plouvoir et à gresler (Löwenritter, Vers 414: pluie et gresle; bei Huon regnet es scheinbar nicht) si tresfort qu'il sembloit que tout deust venir aval et ciel et nuées; et les deux compaignons aucques espouventez de l'orribleté du temps [auch Calogrenant war "mout...esmaiiez - Tant que li tans fu repaiiez (Löwenritter, Vers 449/450)] se retraihirent incontinant soubz le tremble et se misdrent à l'abry le mieulx qu'ilz sceurent, " . . . aber sie werden trotzdem durch und durch durchnässt (Ausgabe, p. 17 ff.).

Gespräch zwischen Cuer und Desir; sie legen sich unter dem Baume zur Ruhe; frühmorgens erwacht Cuer aus einem schweren Traum, während Desir noch schläft (p. 22): "A chief de pièce il (= Cuer) se osta de pensée et vit le jour bel et cler et le souleil qui commencoit à rayer [nachdem Huon ein zweites Mal Wasser auf die Steinplatte gegossen, der Himmel sich geöffnet, ... dann aber das Unwetter nachgelassen hatte, war die Nacht finster geworden; doch bald "commença a aprochier — Li jours dont l'aube ert ja venue" (Tourn., Vers 186/7); die Sonne geht auf (ib. Vers 203 ff.)]. Si se leva (Cuer) tout droit et commença à environner la fontaine et le marbre; et vit l'eaue de la fontaine noire, hideuse et malnecte . . .; auf dem "perron" aber entdeckt Cuer eine Inschrift des Wortlautes: "Droit cy devant, soubz ce perron — De marbre noir

comme charbon, - Sourt la fontaine de fortune, - Où il n'y a douceur nesune; - Et la fist compasser et faire - Un grant géant de Faulx-Affaire, - Qui de cest païs fut seigneur, - Jamais ne fut homs veu greigneur, - De corsaige ne de faicture; - Et fut orrible créature. — Ce géant ycy fut nommé — Desespoir, par tout renommé, — Femmes et hommes il mengeoit, — Bestial et quantqu'il trouvoit: [Sollte in diesem Riesen nicht irgendwie Esclados, der Herr der Quelle bei Kristian, stecken?] - Et qui béra à la fontaine, - Il en souffrera puis grant paine [Der Waldschratt in Kristians Yvain sagt von der "fontainne perilleuse" (Vers 810) zu Calogrenant: "N'an revandroies pas sanz painne, Se tu li randoies son droit . . . " (Vers 372 f.)] — Car faicte fut par artiffice — De Virgille ou d'un sien complice. — Par quoy quant aucun tastera — De la dicte eaue, et giectera — Lavance sur ce perron cy, - Tantost sera l'air tout nercy; - Car quelque beau temps lors que face, - Convient a coup qu'il se desface. [Die Quelle hat hier also 2 wunderbare Eigenschaften: wer von ihr trinkt, hat große Mühsal ("grant painne") zu bestehen, und wer Wasser aus ihr auf den "perron" schüttet, ruft das Unwetter hervor.]

Or dit ly contes, que quant le Cuer eut leues les lectres qui estoient entaillées au perron, comme vous avez ouy, il se prist à sourrire et penser en soy meismes que s'il eust aussi bien veues les lectres le soir quant il arriva, comme il avoit fait maintenant, que il se fust bien gardé de respandre une seulle goutte d'eaue sur le perron, car ilz en ont esté trop durement baignez lui et son compaignon Desir. Mais de s'en garder de boire, de mal ou de paine qu'il lui en deust advenir, il ne l'eust fait en nulle manière; car il lui eust esté tourné en recreandise et mauvaistié."

Inzwischen ist auch der Knappe Desir erwacht und aufgestanden. Cuer zeigt ihm die Inschrift auf dem Steine mit der schlimmen Voraussage für den, der vom Wasser der Quelle getrunken "et quant il (= Desir) les (= les lettres) eut leues, ilz se regarderent l'un l'autre aucques pensifz. Toutteffoiz ilz se resconfortèrent comme preux et vaillans . . . " (Ausg. p. 22 ff.).

Und des Ritters Cuer Werbefahrt um Doulce Mercy geht

weiter ...

Dass René Kristians 'Yvain' gekannt habe, wäre auch ohne die Übereinstimmungen, die aus dem Vorstehenden einigermaßen ersichtsich sein dürften, wahrscheinlich: war ja Renés literarische Bildung besonders gründlich<sup>1</sup>; Beweis dafür u. a. sein Werk, das auf Schritt und Tritt literarische Reminiszenzen verrät.

Aus dem Rosenroman z. B., besonders aus dem 1. Teile, stammt der Geist und viele Einzelzüge des Buches vom liebeentbrannten Herzen. Desir zitiert nahezu wörtlich aus Guillaumes Gedicht: "Cuer,

<sup>1</sup> S. Chmelarz a. a. O. und das grundlegende Werk von A. Lecoy de la Marche, Le roi René, Paris, 1875, 2 Bde.

on peult tel songe songier, - Qui n'est pas trouvé mensongier" (Ausgabe, p. 24; vgl. Roman von der Rose, Vers 3-4). Und Loyaulté, die den Ritter Cuer für Gott Amor in Eid nimmt, "dit ainsi": "Cuer, vous promectez et jurez — Que loyaument vous obeyrez — Et servirez le dieu d'amours — Desoresmais et à tousjours, — Et fuirez tousjours Chasteté, - Soit en yver soit en esté, - Et que bien selon vostre sens — Garderez ses commandemens. — Lesquielz si les voulez savoir, - Prenez paine à lire et à veoir - Le très bel romant de la Rose, - Là où l'art d'amours est enclose, - Et là les trouverez tousdis, - Et si verrez de moult beaulx dits. - Prenez paine à l'estudier, - Car il sert bien ad ce mestier [p. 170; die Vorschriften des Liebesgottes bilden bekanntlich den Höhepunkt des 1. Teiles des Rosenromans (Vers 2087 ff. der Ausgabe von Michel), des Gedichts, "ou l'art d'amors est tote enclose" (Vers 38)]. - Jean Clopinel de Meung hinwiederum ist nach Renés Roman mit Ovid, Guillaume de Machault, Boccaccio, Petrarca und Alain Chartier auf dem Friedhofe der treuen Liebhaber begraben [Ausgabe, p. 130ff.].

Auch das 'Hospital d'Amours' (vor 1441) des Achilles Caulier aus Tournay hat René benutzt. Die Anleihen, die er bei ihm machte, wären leicht zu erkennen, auch wenn er nicht ausdrücklich auf seinen Gewährsmann hingewiesen hätte: "(Cuer) regarda aval le semetiere (den Liebesfriedhof) et vit maints beaulx épitaphes et maintes belles sépultures et demanda à dame Courtoisie les noms d'aucuns, et elle lui dist que s'il en vouloit savoir, qu'il lisist et regardast le livre de l'ospital d'Amours que jadis fist ung jeune clerc natif de Tournay et que assez lui en deviseroit" [Ausgabe,

p. 133].1

Aus Boccaccios Filostrato (vielleicht aus der französischen Übersetzung von Pierre de Beauvau), nicht sowohl aus Beneeits Trojaroman, könnten die Namen und Charakteristiken des Troilus, des Diomedes und der Briseide in Renés Roman herrühren.

Ausdrücklich aber bezieht sich René — für die äußere Komposition seines Buches — auf die Artusromane (wohl die in Prosa): "Comme jadis des haulx faiz et prouesses, des grans conquestes et vaillances faictes en guerre, et des merveilleux cas et très aventureux perilz qui furent à fin menez, faitz et accompliz par les chevaliers preuz et hardiz: Lancelot, Gauvain, Galhat, Tristan, Palamides et aultres chevaliers de la table ronde au temps du roy Arthus et pour le Saint-Greal conquérir, ainsi que les antiques histoires le racontent au long, aient esté faiz et dittez pluseurs romans pour perpetuel memoire: aussi et pareillement, pour mieulx vous donner à entendre ceste mienne oeuvre qui est de la maniere de la queste de la tres Doulce-Mercy au Cuer d'amours espris,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. 'Le Curial par Alain Chartier', Ausgabe Ferdinand Heuckenkamp, Halle, 1899, p. 1, Fussnote, und A. Piaget in Romania 34 (1905), p. 559 ff.

je ensuivray les termes du parler du livre de la conqueste . . . " (p. 3). Und in der Tat schweben die Artusromane René offenkundig an zahlreichen Stellen seines Buches vor: z. B., wenn Cuer seine Tage im Hospital d'Amours vollendet, wie der Ritter Lancelot des Prosaromans die seinen im Kloster.1

Man könnte die Beweise für Renés Kenntnis der verschiedensten Werke der französischen Literatur noch vermehren; aber die vor-

stehend gegebenen mögen genügen.

Renés Bekanntschaft mit Kristians Yvain im besonderen hat übrigens nichts Erstaunliches: Kristians Romane standen die längste Zeit hindurch in ungetrübtem Ansehen und gerade vom 'Löwenritter' wissen wir ja, dass noch am Anfange des 16. Jahrhunderts Pierre Sala aus Lyon ihn plagiierte,2 um dieselbe Zeit, da (1529) "Geoffroy de Tory in seinem Champ fleury neben den Werken des Chrestien de Troyes ... als Lektüre (auch) das Gedicht des Huon de Mery<sup>4</sup> <sup>3</sup> empfahl.

Und wenn René, wie mir sicher scheint, auch das Tornoiement Antecrist benutzt hat, dann ist er vielleicht von diesem erst her-gekommen und durch Huons Hinweis auf Kristian — (alles) trovai en itele maniere - Comme l'a descrit Crestïens (Tornoiement, Vers 102/3) — veranlasst worden, nun auch aus dieser Blüte seinen

Honig zu saugen.4

2 Cod. Paris, Bibl. nat. fonds fr. 1638; s. W. L. Holland a. a. O. p. 176;

W. Foerster, Großer 'Yvain', p. VIII.

¹ Auch die Titelhelden des späten Prosaromans Ponthus et Sidoine (15. Jh.; vgl. Gröbers Grundriss II/I, p. 1196) werden im Buche von liebeentbrannten Herzen erwähnt [Ausg. p. 115]. Der Roman ist für uns von Bedeutung, weil auch er das Motiv des Zauberbrunnens verarbeitet. Die bei Kristian so enge Verbindung: Ausschütten des Wassers — Gewittersturm — Erscheinen des Herrn von der Quelle — Zweikampf zwischen ihm und Calogrenant (Yvain) ist aber hier sinnloses Nebeneinander geworden und die ganze Episode verflacht und ohne rechten Anlass eingeführt: Ponthus hat sich in ein Kloster "in einem großen Wald" zurückgezogen, doch sein Trachten geht nach Abenteuern. Er richtet einen offenen Brief an alle Ritter des Landes (leider ist mir nicht das französische Original des Romans, sondern nur die deutsche Übersetzung in einer Ausgabe Strasburg, 1539, zugänglich) "wie er sich allen aftermontag in dem selben jar srü als umb die preim zeit sinden würd lassen gar bei einem abentheürlichen und wunsamen Brunnen des grünen walds Borhen (= Broceliande?)", zum Zweikampf bereit. Am ersten Montage schon kommen zahlreiche Kämpen und "Da stund der Schwartz ritter (Ponthus) von dem Pserd ab unnd nam ein guldin kopff in seine hand und schöpst da wasser aus dem wunderschönen brunnen und begosse oder besprengt damit die wisen und als bald das wasser aus die erden kame, da gab es ein nebel und finstere, das eyner den anderen kaum sehen möchte, aber es weret nit lang, das volck verwundert sich dessen seer und sunderlich der krafft und eygenschafft des brunnes unnd also thät Pontus allwegen mit dem brunnen, ehe er ansieng zu sechten". ehe er anfieng zu fechten".

Freister, Großer Prain, p. vin.

Georg Wimmer a. a. O. (s oben p. 194, Fusnote 3), p. 4; über eine Erwähnung der Tournoiement bei H. Estienne ebda, Fusnote.

4 Ich glaube nicht, dass René die Episode aus einem der französischen Prosa-Artusromane schöpfen konnte; abgesehen vom Ponthus-Roman, der aber nicht in Betracht kommt (s. oben, Fusnote 1) ist sie mir in keinem dieser Bücher begegnet.

#### 2. Die Quellen der Lanzelot-Erzählungen der 'Cento novelle antiche'.1

Im Novellino<sup>2</sup> (um 1280<sup>3</sup>) erscheint dreimal Lanzelot.<sup>4</sup>

Die 28. Erzählung weiß von einer Costuma zu berichten, k' era nello reame di Francia: Einst herrschte in Frankreich der Brauch, dass, wer ehrlos und Verbrecher war, auf einem Karren einhergeführt wurde. Als aber Lanzelot aus Liebe zur Königin Ginevra in Wahnsinn verfiel, fuhr auch er auf einem Karren und seit damals ist das Karrenfahren nicht mehr entehrend. "kè le donne et li Cavalieri di gran Paraggio vi vanno ora su a Sollazzo". -- O du irrende Welt! Lanzelot war ein armseliger Ritter und doch vermochte er eine Sitte in einem Lande zu wenden, das nicht einmal das seine war; unser Heiland Jesus Christus aber, der Himmel und Erde geschaffen, konnte die Menschen seines eigenen Reiches nicht dazu bringen, dass sie einander verzeihen. Und das wollte er und tat er selbst denen, die ihn ans Kreuz schlugen: er verzieh ihnen und betete zu seinem Vater für sie.'

"Si direbbe che la Novella, specialmente per la moralità che le è aggiunta, fosse tratta da un qualche libro di esempi ascetici, simile ai Gesta Romanorum", bemerkt d'Ancona. 5 Vielleicht hat der Erzähler den moralisierenden Schlusspassus aber auch aus eigenem geschöpft.6 - Sodann verweist d'Ancona auf Kristians

<sup>1</sup> Von der umfangreichen Lanzelot-Literatur blieben mir unzugänglich: F. Lot, Etude sur le Lancelot en prose, Paris, 1918 [Bibliothèque de l'École des hautes études, vol. 226] und J. Douglas-Bruce, The composition of the old french Prose Lancelot [Reprinted from the Romanic-Review 1918—1919].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le cento novelle antiche, hgg. von E. Sicardi (Bibliotheca romanica 71-72), ein Abdruck der Hs. Vat. Lat. 3214 [dieser Hs. ist, abgesehen von unbedeutenden Textvarianten, die Ausgabe von C. Gualteruzzi, Bologna 1525 (neugedruckt Mailand 1825) verwandt, die allein unter den alten Drucken die echte Form gibt; vgl. A. D'Ancona, Del novellino e delle sue fonti in desselben Studj di critica e storia letteraria, parte II, seconda edizione, Bologna 1912, p. 4ff.].

B D'Ancona, a. a. O., p. 22.

<sup>4</sup> Der Florentiner Codice Panciatichiano 32 (früher 138) aus dem Ansange des 16. Jahrhunderts (s. Guido Biagi, Le novelle antiche dei codici panciatichiano - palatino 138 e laurenziano - gaddiano 193, Firenze 1880, p. XCVII) erwähnt neben ihm, allerdings bloss flüchtig, auch Lanzelots berühmten Freund Galahot, Dantes Galeotto [vgl. den Aufsatz von H. Morf: 'Galeotto fu il libro e chi lo scrisse', Sitz.-Ber. der preus, Akad. d. Wissenschaften, 1916]. Im 18. Stück ist dort nämlich von der lussuria die Rede: . . . Tutta la nobile corte d'Alture ne fu disfatta . . . et vinto Lancelotto. Namaccio lo princi Ghaleotto ne perdette la vita (Biagi, a. a. O., p. 26).

<sup>5</sup> a. a. O., p. 108.
6 Vincenzo Borghini, der 1572 in Florenz eine neue Ausgabe der Cento novelle veranstaltete, war bestrebt, alle religiösen Dinge daraus auszumerzen. So mochte ihm auch der Vergleich zwischen Lanzelot und Christus anstößig erscheinen; daher änderte er die Moral des Originaltextes folgender-maßen (die Novelle trägt bei ihm die Nummer 27): Lanzelot war ein arm-seliger Ritter und doch vermochte er eine Sitte in einem Lande zu wenden,

Karre und auf ein kurzes Zitat aus dem Prosaroman von Lanzelot bei Dunlop-Liebrecht, Geschichte der Prosadichtungen (Berlin

1851), p. 529, das aber weiter nichts lehrt.

Und doch ist es gerade der Prosa-Lancelot, auf dem der italienische Novellist fußt. Denn bei Kristian von Troyes erfährt man zwar (Karre, Vers 323 ff.), daß Lanzelot gelegentlich der Verfolgung Meleagants, der die Königin Guenievre entführt hat, den Schimpf nicht gescheut habe, einen Karren zu besteigen; aber nur in der Prosafassung ist die Rede davon, daß er damit dem Karrenfahren den Makel genommen. Und dies begab sich so<sup>1</sup>:

Guenievre ist aus der Gefangenschaft Meleagants zurückgekehrt, von Lanzelot aber fehlt jede Spur. Darob herrscht tiefe Trauer

am Hofe König Artus' in Kamalot.

Im August nun, nach einem feierlichen Hochamt, blickt der König aus seiner Burg sinnend ins Freie. Da kommt, geführt von einem häßlichen Zwerge, ein Karren daher, auf dem Karren ein Ritter in erbärmlichem Zustand, an Händen und Füßen gebunden und in zerfetzter Kleidung. Das seltsame Schauspiel lockt Artus und seine Ritter herbei. 'Wie kann man Dich befreien?', fragt der König. 'Wenn ein anderer Ritter meinen Platz einnimmt', ist die Antwort. Da jeder solche Schande fürchtet, zieht der

Karren, vom Gespötte der Menge umringt, weiter.

Beim bald nachher beginnenden Mahle erscheint plötzlich wieder der Ritter von vorhin und versucht an der Tafel Platz zu nehmen. Er wird zurückgewiesen. Auch am Knappentisch darf er nicht bleiben. Da geht er hinaus und läßt sich vor der Türe nieder. Als Gawain, der eben in den Saal getreten ist, dies gewahr wird, leistet er ihm Gesellschaft und wird deshalb von Artus für ehrlos erklärt. Aber Gawain 'dist que se il (der Ritter) est honnis par la charrete, que dont est Lancelot honnis, ne apres son (Lanzelots) honnissement ne velt il (Gawain) nul honor avoir'. Artus, der von Lanzelots Karrenabenteuer nichts weiß, ist ob dieser Bemerkung Gawains baß erstaunt.

Der unbekannte Ritter (wie sich später herausstellen wird, Lanzelots Vetter *Bohors li escilliés*) empfiehlt sich, erscheint aber nach einer Weile zu Rosse und in voller Rüstung wieder und fordert alle zum Kampfe heraus, die Gawains Verhalten gegen ihn

tadelnswert fanden. Er besiegt jeden, der sich ihm stellt.

Während Artus sich von seinem Ärger darüber noch nicht erholt hat, tritt neuerlich der Zwerg mit dem Karren auf. An Stelle des Ritters aber sitzt jetzt ein Fräulein auf dem Fuhrwerk. Und diesmal ist es Gavain, der die Frage stellt: 'Fräulein, wann dürft

das nicht einmal das seine war. 'Et non si truova modo per li Signori ne Reami loro, a mutar la mala usanza delle parti, et a fare che gli huomini perdonino e steano insieme in pace, et non vadino così parteggiando.'

<sup>1</sup> The vulgate version of the Arthurian Romances edited . . . by H. Oskar Sommer. Vol. IV: Le livre de Lancelot del lac, Part. II, Washington 1911, p. 215 ff.

Ihr vom Karren herabsteigen?'...'Qui monteroit, fait ele, chi, jou m'en yroie jus.' Darauf Gavain: '... jou y monterai por l'amour del boin chevalier qui y monta...' Er besteigt den Karren, der weiterzieht, während das Fräulein von herbeigeeilten Rittern auf ein prächtiges Ross gehoben wird. Bevor es wegreitet, wendet es sich an Artus, in Gegenwart Guenievres: '... vous ne deussies pas avoir failli au chevalier, ains y (auf den Karren) deussies estre saillis, quar il n'i estoit fors pour l'amor de Lancelot qui pour cele dame (Guenievre) requerre y monta. Et fist chou que nus ne tu n'osaisses emprendre pour li qui ta femme est. Et pour lui deveroient estre toutes charretes honorees a tous jors mais ...'

Von dem wieder erscheinenden Ritter erfährt man, dass das Fräulein die Dame vom See war, die Lanzelot aufgezogen. Sogleich brechen Guenievre und Artus auf, sie einzuholen. Da begegnet ihnen Gavain auf dem Karren und nun, um dem abwesenden Lanzelot Ehre zu erweisen, nimmt zuerst die Königin, dann der König auf dem Schandwagen Platz: '... Si truevent monseignor Gauvain en mi la vile que li nains enmenoit encore. Et la royne saut en la charrete, et il descent, et li roys monte apres la royne, ne oncques ne remest chevalier en la cort le roy qu'il n'i montast. Et des lor en avant tant comme li roys vesqui ne fu homs dampnes en karete, ainçois avoit en cascune vile un viel roncin sans keue et sans oreilles, si y montoit on ceuls que on voloit honnir, si les enmenoit on par toutes les rues ....'

Das Fräulein von Scalot — so liest man in einer anderen Novelle (Nr. 82) unserer Sammlung — liebte Lanzelot über die Maßen; da es aber keine Gegenliebe fand — denn Lanzelot hatte seine Neigung der Königin Ginevra geschenkt — starb es in Verzweiflung. Vor seinem Tode hatte das Mädchen befohlen, seinen Leichnam in Festeskleidung in eine prächtige Barke zu legen und diese den Wellen anzuvertrauen. In ein Täschchen an seinem Gürtel möge man den Brief tun, in dem es von seinem Liebestode erzählt. Der Wunsch des Fräuleins wird erfüllt, Das Schifflein landet in Kamalot, wo Artus und seine Ritter den Brief lesen.

D'Ancona verweist 1 auf die Versionen der vorstehenden Geschichte, die in zwei englischen Romanen enthalten sind: "La morte Arthur (ediz. Furnival, London 1864, vv. 1048—1095), La morte d'Arthure... compiled by sir Th. Malory (ediz. Wright, London 1866; e ediz. Strachey, London 1868, cap. IX, XIX, XX)." Diese Versionen stellen aber natürlich nur Parallelen der italienischen Novelle dar und sind in keinem Quellenverhältnis zu ihr. Als Vorlage des Italieners — seine Novelle regte Tennyson vielleicht zur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. a. O. p. 136.

bekannten Ballade 'The lady of Shalott' (1832) an 1 - muss vielmehr, wie bei der früheren Erzählung, der französische Prosa-Lancelot angesehen werden, und zwar hier der 3. Teil der Trilogie, die Mort Artu,2 die dem Novellisten nicht nur den Handlungsinhalt, sondern auch die Einzelzüge, ja mitunter sogar den Wortlaut zu seinem Berichte lieferte, wie bereits dem Herausgeber des Romans, Douglas Bruce, auffiel. \$

Die Mort Artu weiss nämlich u. a. zu erzählen:

Auf dem Wege nach Winchester, wo König Artus ein Turnier veranstaltet, kommt Lanzelot zum vavassor von Escalot, dessen Tochter von ihm die Gunst erbittet, er möge beim Zweikampf ihre Armschleife als Helmzier tragen, 'e feres d'armes por l'amor de moi'. 4 Lanzelot erfüllt (schweren Herzens zwar) die Bitte und wird damit die Eifersucht Guenievres wecken. Von einer beim Turnier erhaltenen schweren Wunde nur halb genesen, empfängt er den Besuch des Fräuleins, das ihm seine Liebe gesteht. Aber Lanzelot, der Königin treu, verhält sich abweisend. Darob ist das Mädchen zu Tode betrübt. 'Ciertes, sire, fait ele, tant m'en aves dit ke je connois grant partie de vostre cuer. Si me poise k'il est ensi, car, apres cou ke vos m'en aves apris a une sole parole, me feres vos aprochier de mort hastive ...'5 Nach einer Zeit, da Lanzelot die Burg Escalot, wo er von seiner Wunde geheilt ward, verlassen soll, kommt es nochmals zu einer Aussprache zwischen ihm und dem Fräulein: 'Celui soir vint a Lanselot la damoisele ... Si dist: Sire, vos vos en ales; del revenir est il en aventure, et ... je voel bien que vos sacies vraiement que je sui a la mort venue, se je n'en sui ostee par vos. — A la mort, damoisele? fait il. Certes, ja, se Diu plaist, ne morres por cose dont je vos puisse aidier. - Lors commence la damoisele a plorer trop durement et dist a Lanselot: Sire, je puis bien dire que je mar vos vi. - Por coi? fait il; dites le moi. - Por ce, fait ele, que, si tost comme je vos vi, je vos amai outre cou que cuers de feme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The works of Tennyson annotated, Poems, I, London 1908, p. 114. In des Dichters eigenen Anmerkungen heißt es zu diesem Gedicht (ib. p. 352): 'Taken from an Italian novelette, Donna di Scalotta . . . The lady of Shalott is evidently the Elaine of the Morte d'Arthur (des Thomas Malory), but I do is evidently the Elaine of the Morte d'Arthur (des Thomas Malory), but I do not think that I had ever heard of the latter, when I wrote the former...' Bei näherem Zusehen wird man aber gewahr, dass Tennysons Quelle doch auch der englische Roman gewesen sein müsse. Vgl. D'Ancona, a. a. O., p. 136: "Di qui (aus dem Englischen des Malory?), principalmente, trasse il Tennyson il suo poema The lady of Shalott (v. [mir unzugänglich] D. Laurence Chambers in Modern Language Notes XVIII, 227)." Vgl. auch J. Douglas Bruce, p. 271 seiner Ausgabe der Mort Artu (siehe die solgende Anmerkung).

2 Mort Artu, an old french prose romance of the XIIIth century... edited by J. Douglas Bruce, Halle 1910. Die Fräulein von Escalot-Episode zieht sich mit Unterbrechungen durch einen großen Teil des Romans (p. 7—77 der Ausgabe)

Ausgabe der Mort Artu (s. oben Fusnote 3), Anmerkung, p. 271.
 Mort Artu, ed. J. Douglas Bruce, p. 9.
 Mort Artu, ed. Douglas Bruce, p. 34.

amast onques home, car puis ne poi jou boire ne mangier ne reposer, ains ai traveilliet jusques chi en penser et en mal sousrir et de dolor traire de nuit et de jor. —

Nach einiger Zeit erscheint eines Mittags vor Kamalot ein prächtiges Boot. Artus und Gavain gehen hin, es zu besichtigen, und finden auf einem reichgeschmückten Bett den Leichnam eines wunderschönen Mädchens. Gavain erkennt, dass es das Fräulein von Escalot ist, das er selbst hoffnungslos geliebt. mentiers k'il parloient (Artus und Gavain) de ceste cose, avint que mesire Gavains regarda en coste de la damoisele et vit pendre a sa chainture une aumosniere, molt biele et molt rice, mais ele n'estoit mie wide par samblant. Et il met maintenant a l'aumosniere sa main, si l'uevre tantost si en traist fors unes letres et les desploie et les baille au roi. Et li rois les commence maintenant a lire .... 2 Die Dame von Escalot gibt in dem Briefe Nachricht von ihrem Liebestod um Lanzelot. Artus und Lanzelot beklagen ihr Ende und beschließen, sie in der Kathedrale von Kamalot beizusetzen, '... et faisons escrire', sagt Gavain, 'deseure sa tombe letres ki dient et ki tiesmongnent la verite de sa mort, si que tot cil ki venront apres nos l'aient en memore ... Et endementiers k'il regardoient les letres et la damoisele et il plaignoient sa mescheance, li haut home furent tot descendu del palais et venut au piet del palais, por veoir k'il avoit en la nacele. Et li rois l'a fait maintenant descovrir et prendre la damoisele et porter amont el palais. Se si assamblent li .I. et li autre et vienent cele part a grant presse, car molt tienent ceste cose a grant merveille. 4 3

Die italienische Novelle mit den zwei englischen Versionen des Romans von Arturs Tod in Beziehung zu setzen, erübrigt sich. Denn die mittelenglische *Morte Arthur* in Stanzen zeigt im Fräulein

<sup>1</sup> Mort Artu, ed. Douglas Bruce, p. 55ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mort Artu, ed. Douglas Bruce, p. 75. <sup>8</sup> Mort Artu, ed. Douglas Bruce, p. 76—77.

von Escalot-Abschnitt (Vers 960—1095) keine für uns in Betracht kommende oder uns etwas lehrende Abweichung vom erhaltenen französischen Roman, 1 mochte ihre Quelle auch nicht dieser, sondern eine andere (heute verlorene) französische Fassung gewesen sein. 2 Von den zahlreichen Abweichungen Malorys aber — die Fräulein von Escalot-Erzählung nimmt bei ihm das 9., 19. und 20. Kapitel des 18. Buches ein, und auch seine Vorlage ist zweifellos nicht der überlieferte, sondern ein anderer französischer Text gewesen 2 — findet so gut wie keine in der italienischen Novelle eine Entsprechung. Bei den Änderungen, die Malory aus Eigenem vorgenommen haben dürfte, ist das selbstverständlich: z. B. wenn bei ihm die Barke mit dem Leichnam des Mädchens in die Themse gelassen wird, während der (erhaltene) französische Roman (R) und in Übereinstimmung mit ihn die italienische Novelle (I) vom Meer sprechen; oder wenn bei ihm die Barke in Westminster landet, gegenüber Kamalot in R. und I.

Aber auch dort, wo Malory (M) vielleicht nicht selbständig ist, sondern auf seiner französischen Vorlage fußt, stehen R. und I. immer gegen ihn zusammen:

In R. und I. trägt die Heldin keinen Taufnamen, bei M. heisst sie Elaine.

In R. und I. ist die Barke reich mit roter Seide ausgestattet, bei M. ist sie über und über schwarz bedekt.

In R. und I. ist sie führerlos, bei M. von einem Manne gesteuert.

In R. und I. ist Lanzelot vom Hofe abwesend, als das Schifflein mit der Leiche einfährt, bei M. tritt er auf.

In R. und I. befindet sich der Brief in einer Tasche am Gürtel des Fräuleins, bei M. hält es ihn in der erstarrten Rechten.

Schliefslich spricht der Wortlaut des Briefes in R. und I. einerseits, bei M. andererseits eine beredte Sprache. Dort ist das Schreiben an alle Ritter der Tafelrunde, hier an Lancelot gerichtet:

R. 3: 'A tous les chevaliers de la Table Reonde mande salus la damoisele d'Escalot. Je fac, fait ele, ma complainte a vos tos, non pas por cou que vos le puissies mais amender, mais por cou que je vos connois as plus preudommes del monde et a la plus envoisie gent: vos fac jou connoistre et savoir tot plainement que por loiaument amer sui a ma fin venue. Et, se vos me demandes por qui amer je ai soufierte ceste angousse de mort, je vos responc que je sui morte por le mieus vaillant home del monde et le plus vilain. Ce est Lancelos del Lac, li plus vilains chevaliers que on

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Douglas Bruce, Ausgabe von *Le Morte Arthur*, London, 1903, p. XX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe darüber J. Douglas Bruce, Ausgabe der *Mort Artu*, p. IX, Ausgabe des englischen Gedichtes *Le Morte Arthur* (London 1903), p. XX.

<sup>8</sup> Ausgabe Douglas Bruce, p. 75.

sace et que je onques trovaisse, car je ne li soi onques tant doucement proier a plors et a larmes k'il onques volsist avoir de moi merci. Si m'en a tant esté au cuer je je sui a ma fin venue por loiaument amer.'

I.: 'A tutti i kavallieri della Tavola ritonda manda salute questa damigiella di Scalot, sì chome alla migliore giente del mondo. Et se voi volete sapere perch' io a mia fine sono venuta, si è per lo migliore chavaliere del mondo, e per lo più villano; cioè mons. messere Lancialotto di Lac, che già no' 'I seppi tanto pregare d'amore, k' elli avesse di me mercede! Et così, lassa! sono morta

per ben amare come voi potete vedere.'

M.1: 'Most noble knight, my lord sir Launcelot du Lake, now hath death made us two at debate for your love; I was your lover, that men called the faire maiden of Astolat; therefore unto all Ladies I make my moone; yet for my soule that yee pray, and bury me at the least, and offer ye my masse peny. This is my last request; and a cleane maide I died, I take God to my witnesse. Pray for my soule, sir Launcelot, as thou art a knight pearles.'

Gegenüber solchen Übereinstimmungen zwischen I. und R. gegen M. fällt nicht schwer in die Wagschale, dass die Fräulein von Escalot-Episode in R. keine Einheit bildet, sondern zwischen anderes hineinverwoben ist, während bei M. die für uns wesentlichen Begebenheiten zusammenhängend erzählt sind, wie in I. Ob M. die Episode schon in seiner Quelle so erzählt vorsand, wissen wir ja nicht; jedenfalls aber wird man dem Italiener zumuten dürsen, dass er die Geschichte der Dame von Escalot aus der in R. gegebenen Durchdringung mit anderen Episoden zu lösen vermochte.

In I. und M. wird ausdrücklich von letztwilligen Verfügungen des Fräuleins von Escalot gesprochen; in R. erfährt man davon nichts. Der Italiener mußte also, wenn er, wie ich annehme, R. benutzte, aus Eigenem kombinieren; d. h. er mußte aus dem immerhin merkwürdigen Vorgang, daß die Leiche des Mädchens in besonderer Aufmachung in einer Barke dem Meere anvertraut wird, auf einen letzten Wunsch der Toten schließen; auch das wird man ihm zutrauen dürfen.

Zur 45. der 'Cento novelle antiche' gibt d'Ancona keine Quellenangabe. "Come Lancialocto si combactè a una fontana" ist der Titel der Erzählung: 'Messere Lancialoto si combattea, un giorno, a una fontana chon uno chavaliere di Sansognia, lo quale avea nome Alibano. Et combatevansi aspramente a le spade, dis-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Mort d'Arthure. The History of king Arthur ... compiled by Sir Thomas Malory. Edited ... by Thomas Wright, London 1858, Bd. III, p. 228.

montati de' loro chavalli. Et quando presero lena, domandò l' uno del nome dell' altro. Messere Lancialotto rispuose: Da poi ke tu disideri mio nome, or sappi ch' i' ò nome Lancialotto. Allora si ricominciò la meslea, e lo cavaliere parlò a Lancialotto, et disse: Più mi nuocie tuo nome che la tua prodezza. Perchè, saputo il chavaliere k' era Lancialotto, cominciò a dottare la bontà sua.

Sansongnia wird wohl altfrz. Saissoi(n)gne, Sachsen, sein. Aber Alibano? Ein ähnlich klingender Name kommt — wenn mein Gedächtnis mich nicht im Stiche läst — im Lancelot nicht vor, ebensowenig eine Szene, die der obigen entspräche. Vielleicht hat der Italiener also seine Fabel erfunden - zumal die Pointe der Erzählung recht simpel ist. Doch mahnt der Prosa-Tristan. zur Vorsicht. In einer der Handschriften des Romans kämpft Lanzelot mit einem Ritter namens Alban, allerdings ohne dass der Bericht sonst mit dem des Conto übereinstimmte, wenigstens, soweit Löseth's Inhaltsangabe 1 erkennen lässt. Mehr Berührungspunkte mit der italienischen Novelle hat die Schilderung eines Kampfes Tristans in demselben Roman. Auch hier steht mir bloß Löseth's Resumé<sup>2</sup> zu Gebote: 'Un jour (Tristan) arrive a une fontaine où il descend ... Un chevalier vient se plaindre, sans apercevoir Tristan, de ses paines d'amour... Il aperçoit enfin Tristan. Conversation...; là-dessus une longue bataille; pendant une pause, Tristan se nomme...' Der Ritter selbst ist Helyes von Sachsen. Im weiteren Verlauf der Erzählung wird er von anderen Kämpen entführt, aber von Tristan befreit, und er huldigt ihm.

Einen direkten Zusammenhang zwischen der italienischen Novelle und dem Tristanroman anzunehmen, wäre voreilig 3; irgend einen indirekten zu konstruieren, müssig. Denn noch ist die Hoffnung nicht aufzugeben, dass die weitere Erforschung der Prosa-Artusromane die Lösung dieses wie manchen anderen Rätsels bringen wird.

Die vorstehenden Bemerkungen zu den Lanzelot-Erzählungen der Cento novelle antiche gingen stillschweigend von der Voraussetzung aus, dass zur Zeit (um 1280) noch keine italienischen Übersetzungen bzw. Bearbeitungen der Artusromane vorhanden waren, der Novellist daher nur auf den französischen Originalen fussen konnte.

Aus dem Jahre 1279 schon stammt aber eine (nur unvollständig erhaltene) hebräische Artus-Lanzelot-Bearbeitung (Codex

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Löseth, Le roman en prose de Tristan . . . analyse critique, Paris, 1891 (Bibliothèque de l'École des hautes études, 82. fasc.), p. 212. <sup>2</sup> a. a. O., p. 286 f. <sup>8</sup> Vgl., gleichfalls im Tristan (Löseth, a. a. O., p. 116), die Schilderung eines Kampfes zwischen Palamedes und Lamorat.

Vat. Urbino 48) 1 für die M. Steinschneider 2 und M. Schüler 3 an eine italienische Vorlage denken. "Was die direkte Vorlage (des hebräischen Textes) betrifft", schreibt der letztere, der sich mit diesem interessanten Denkmal eingehend beschäftigt hat, "so enthält unser Manuskript eingangs die Bemerkung 'übersetzt aus der Laas-Sprache', d. h. aus der Landessprache. Dass die von Bartolocci 4 aufgestellte Behauptung, dies sei das Spanische, unrichtig ist, ergeben ohne weiteres die Formen der Eigennamen, sowie der wenigen romanischen Fremdwörter, die sich zumeist auf das Kriegswesen beziehen. Dagegen weisen die Eigennamenformen Ginevra, Morgana, Scocia, Bano, Artusin auf das Italienische hin. Die Appelativa elmo, scudier, messer, cugini germani, vavassor, pennon, der Büchertitel Libro de la Questa del Sangraal lassen mit Sicherheit eine italienische Vorlage erkennen. 45 Weiterhin schliesst Schüler. dass diese Vorlage in mittelitalischer, speziell toskanischer Mundart geschrieben war.

"Durch den hebräischen Arthurroman wäre demnach... die Existenz eines italienischen, wahrscheinlich toskanischen Prosaromans Lanzelot für die Mitte oder das dritte Viertel des 13. Jahrhunderts erwiesen".

Ich halte die Schlussfolgerung Schülers für übereilt: und zwar nicht nur, weil auch Casinis Auffassung von einem so hohen Alter des toskanischen Tristan und der etwas jüngeren toskanische Kompilation von Tafelrundegeschichten, der Tavola ritonda, aufgegeben scheint.6 La-as heisst, wie Herr Professor Dr. B. Geiger-Wien mich freundlich belehrt, jede Fremdsprache im Gegensatz zum Hebräischen, besonders häufig wird das Französische damit bezeichnet. Von den angeführten Worten weiters ist kein einziges spezifisch italienisch, vielmehr kann man hinter jedem sofort das fast gleichlautende

<sup>1</sup> Hgg. von A. Berliner in Ozar Tob, 1885, p. 1-11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Steinschneider, Die hebräischen Übersetzungen des Mittelalters

und die Juden als Dolmetscher, Berlin 1893, p. 968.

8 M. Schüler, Die hebräische Version der Sage von Arthur und Lanzelot aus dem Juhre 1279 in Archiv f. d. Stud. d. neueren Sprachen und Literaturen 122 (1909), p. 51 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J. Bartolocci, Bibliotheca magna Rabbinica, Romae 1675—1694.
<sup>5</sup> Schüler, a. a. O., p. 62.

den Tristan herausgegeten hat (Il Tristano Riccardiano edito e illustrato da E. G. Parodi, Bologna 1896 [Collezione di opere inedite o rare di scrittori italiani dal XIII al XVI secolo]), ist im Zweifel, ob der maßgebende Codex "sia stato eseguito sulla fine del sec. XIII o non piuttosto nel secolo successivo" (l. c. p. VII). Für den Anfang des 14. Jahrhunderts erklärt sich übrigens auch Gaspary (Geschichte der italienischen Literatur I [1885], p. 174, II [1888], p. 256), der den Tristan unter dem Namen (ältere) Tavola rotonda bespricht, ihn aber natürlich von der erwähnten (jüngeren) Tavola (La Tavola ritonda o l'Istoria di Tristano; testo di lingua... pubblicato... per cura... di F. L. Polidori, 2 Bde., Bologna 1864—1865 [Collezione di opere inedite o rare dei primi tre secoli della lingua]) unterscheidet, die er in die Zeit nach Dante verlegt.

französische erkennen. Wenn der Übersetzer aber ein italienischer Jude war - wie man annimmt 1 - dann lag es nahe, dass er die Worte, für die ihm die hebräische Entsprechung sehlte, und die Eigennamen auch eines französischen Originals 2 italianisierte. Übrigens zeigen M. Gasters einleitende Worte zu seiner englischen Übersetzung des hebräischen Textes,3 dass diese Italianisierung gar nicht so weit geht, wie Schüler glaubt. Die hebräische Transkription der romanischen Worte sei so, dass z. B. "it is... not open to doubt that he (der Übersetzer) pronounced (das Wort cosini) with s like French, and not with a sound resembling the Italian gi"; Lancelot sei mit dem hebräischen g-Laut transkribiert, usw. 4

Betont man schliefslich mit Gaster, dass wir nicht einmal wissen, ob der überlieferte hebräische Text der ursprüngliche oder ein bereits von Kopistenhänden umgestalteter ist, so werden die Zweifel an der durch ihn angeblich gesicherten italienischen Artus-Lanzelot-Bearbeitung aus der Mitte des 13. Jahrhunderts immer lebhafter.

Wien.

EMIL WINKLER.

<sup>1 &</sup>quot;Um nachzuweisen, dass auch kein äußerer Umstand der Möglichkeit der Entstehung des hebräischen Manuskripts in jener Zeit widerspricht, sei angeführt, dass im 13. Jahrhundert Juden in großer Zahl in Italien, besonders in Mittelitalien, ansässig waren (Lolli in *The Jewisch Encyclopedia* XII, 408). Sie entwickelten eine rege Tätigkeit als Übersetzer, so dass das 13. Jahrhundert geradezu als Blütezeit dieser Art von Literatur bezeichnet wird" (Schüler, a. a. O.).

<sup>(</sup>Schuler, a. a. C.).

<sup>2</sup> Der hebräische Text beginnt mit einer kurzen Einleitung, erzählt dann in wenigen Zeilen von der Abstammung Lanzelots, behandelt im Anschluss an den Merlin bedeutend kürzend ('Und die Worte sind lang' heilst es zweimal) die Ereignisse vor Artus' Geburt und diese selbst, um schließlich im Hauptteil der Gedächteis ergänzend oder Namen. 'fast wortgetreu' (doch hie und da aus dem Gedächtnis ergänzend oder Namen hinzufügend) dem dritten Teil der Lanzelot-Trilogie, der Mort Artu zu folgen. [Auch die Escalot-Episode ist nach Schüler dem französischen Text genau nacherzählt.] Mitten in der Schilderung des Turniers von Winchester bricht

das Fragment ab (vgl. Schüler, a. a. O., p. 55 f.).

<sup>8</sup> Folk-Lore, A quarterly review, vol. XX (1909), p. 272 ff.

<sup>4</sup> Gaster a. a. O., p. 275. — Nach den Formen Zineura (nicht Gineura, wie in Schülers Lesung) und Izerna (nicht Igerna), "due (wahrscheinlich) to some South French dialecte intermediate between those of Provence and the Nach of Industry approach the Castery. North of Italy" vermutet dann Gaster: "The linguistic proof points in the direction of the South of France for the version which served as the basis of the translation" (ib. p. 276); mir scheinen die beiden Formen aber höchstens für die Heimat des jüdischen Übersetzers, nicht für seine Vorlage etwas zu beweisen.

# C' im Anlaut der Mittelsilbe der Proparoxytona im Französischen.

#### An Wilhelm Meyer-Lübke.

Es mag ungewöhnlich sein, jemand dadurch zu huldigen, dass man ihm widerspricht. Das vertragen nur ganz große Gelehrte, denen persönliche Empsindlichkeit fremd ist, wenn es sich um die Erkenntnis der wissenschaftlichen Wahrheit handelt, und deren Ruhm, gleich dem Ihren, verehrter Meister, so fest gegründet ist, dass ihm ein Widerspruch, selbst wenn er berechtigt ist, nichts anhaben kann. Sie haben Ihre Schüler stets angehalten, dem "Jurare in verba magistri" zu entsagen, und jede Kritik Ihrer Meinung als Zeichen des Interesses willkommen geheisen. Und so wage ich es, im Gedenken an die Zeit — es sind nun schon drei Jahrzehnte her —, da ich als Ihr Schüler in Ihrem Seminar sitzen durste, Ihnen die nachfolgende Kleinigkeit zu Ihrem Geburtstage zu überreichen.

Mögen Sie die darin vorgebrachten Einwände gegen einige Ihrer Auffassungen in Ihrer vorurteilsfreien Weise als berechligt erkennen und annehmen, oder sie mit Ihrem liebenswürdig nachsichtigen Lächeln beiseite schieben: auf jeden Fall bitte ich Sie, in erster Reihe nicht den Widerspruch, sondern die Huldigung

herauszuhören.

A. Z.

Ich bilde mir nicht ein, die vielen schwierigen Fragen, die sich an die Behandlung des c' in dieser Stellung knüpfen, lösen zu können. Es scheint mir aber doch, dass trotz aller Versuche, die zu ihrer Klärung unternommen worden sind, immer noch einige Einwände gegen das bisher Vorgebrachte möglich sind oder dass andererseits noch manche Gesichtspunkte geltend gemacht werden können, die bis nun nicht in Betracht gezogen worden sind. In diesem Sinne mögen die folgenden Bemerkungen als bescheidener Beitrag zur Deutung der hierher gehörigen Erscheinungen aufgefast werden. Ich gehe dabei im allgemeinen von der Abhandlung von Gierach, Synkope und Lautabstufung, Beih. 24 der Zs., aus, so das ich auf Dinge, die dort schon nach meiner Meinung richtig dargestellt sind, nicht weiter eingehe.

Zunächst eine Vorfrage: Handelt es sich wirklich um c? Es ist bekanntlich von Ascoli u. a. (s. die Literatur bei Gierach S. 74, dazu Meyer-Lübke, Ital. Gramm. S. 125, Appel, Prov. Lautlehre S. 63) angenommen worden, c sei in Proparoxytonis schon im Vulgärlateinischen zu g geworden, und dieses sei dann so behandelt worden wie das ursprüngliche g. Indes werden als Belege fast nur Infinitive, vor allem facere, und placitu angeführt. Da aber, um nur einiges einzuwenden, die Nachfolger von acinus, gracilis, acer (ital. acero) deutlich auf c zurückweisen, so darf Ascolis Annahme als widerlegt gelten. 1 Primäres g' zwischen Vokalen ist lange vor dem Wandel des c zu einem y oder y-ähnlichen Laut geworden; wir haben gar keinen Beweis dafür, dass c vor der Palatalisierung oder gar vor der Assibilierung zur stimmhaften Media geworden wäre. Man vergleiche insbesondere frz. plantain, Altogilum > Auteuil, brogilum > breuil, die mit ihrem Abfall des Endvokals deutlich zeigen, dass beim Eintritt der Synkope g schon vokalisiert war. Es wäre natürlich die Möglichkeit vorhanden, diese Formen dadurch zu erklären, daß die Synkope eingetreten sei, solange g noch velar gewesen sei. Dies scheint Gierach zu meinen, wenn er S. 42 sagt, g'n entwickle sich genau so wie ursprüngliches gn im Auslaut. Das ist aber unwahrscheinlich, denn dann wäre auch eingere zu eingre geworden, ceindre deutet aber entschieden auf palatales g zurück.

Ich glaube also, dass g' schon im Lat. zu y geworden ist, dieses y war konsonantisch genug, den folgenden Kons. zu halten, daher frigidum > friyidu, mit Dissimilation > frey'du > frey'du > frz. freit.<sup>2</sup> Mit den der Palatalisierung am leichtesten unterliegenden Konsonanten n und l verbindet sich y zum entsprechenden Palatal, wobei 'n im Auslaut wie in bahu > bain zu in wird: planta'n > plantain.

Meiner Meinung nach wäre auch aus legere \*lir zu erwarten, wie dies auch Nyrop, Gr. hist. II, § 49, 2 annimmt (ohne allerdings in der Lautlehre diese Ansicht zu begründen). Die Gegenbeispiele, die Gierach S. 75 anführt, sind durchweg Infinitive, also der Analogie verdächtig. Ligerim > Loire scheint allerdings für ihn zu sprechen, doch ist nicht außer acht zu lassen, dass das lat. Wort Maskulinum, das französische aber Femininum ist, es liegt nahe, Anlehnung an Sequana, Matrona und andere Flussnamen anzunehmen, also von \*Ligera auszugehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Hist. Gr. d. frz. Spr. verhält sich Meyer-Lübke unklar. Während §§ 128 und 177 (und in der "Historischen Übersicht" S. 266?) plagitare, fagre zugrunde gelegt wird, wird § 181 für dicere eine Zwischenstufe ditre gefordert. — Senes. faite, auf das sich Meyer-Lübke, Zs. 18, 437 beruft, dürfte an trahitis angeglichen sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Span. und Port., wo das Suffix -idus frühzeitig sein d einbüßt, erhält man \*freyio > frio, dessen i sich so erklärt, wie das von tibio und vendimia. Im altspan. frido kann ich nicht das lat. d sehen, sondern Angleichung an caldo. — Die Entwicklung von digitus bleibt mir rätselhaft; v. Ettmayers künstliche Konstruktionen (Archiv f. d. Stud. d. neueren Spr. 128 [1912], S. 137) können mich nicht überzeugen.

Ich glaube somit, dass aus der Entwicklung von g' in Proparoxytonis kein Schlus auf die von c' gezogen werden kann; c' ist ganz für sich zu betrachten. Freilich liegen hier die Dinge besonders schwierig, insosern nicht blos mit der (fast) gemeinromanischen Palatalisierung, sondern auch mit der (späteren) Assibilierung zu rechnen ist. Wollen wir die Entwicklung zunächst ganz theoretisch ausstellen, so könnte bei acinus die Synkope sehr früh eingetreten sein; dann hätte acinus im Französischen vermutlich \*ain (ohne Stütz-e) ergeben, etwa wie factum zu fait, pugnu zu poin geworden ist. Diese Annahme ist indes unmöglich angesichts der Tatsachen, wenigstens für -n-; bei -r- liegen die Dinge freilich anders, weil hier auch bei früher Synkope das Stütz-e erforderlich gewesen wäre (darüber s. u.).

Wir haben also mit der zweiten Möglichkeit zu rechnen, daß nämlich der Mittelvokal erst gefallen sei, nachdem das c(k) seine Aussprache schon geändert hatte. Es erhebt sich dann die weitere Frage: Hatte c beim Eintritt des Vokalausfalles die palatale Aussprache (k') oder (k') oder war es bereits assibiliert worden? Von nebensächlicher Wichtigkeit ist die Frage, ob die Synkope vor oder nach dem Stimmhaftwerden des aus k entstandenen Lautes, sei dies nun ein Palatal oder eine Sibilans gewesen, eingetreten sei; denn im Französischen konnte der Unterschied nur vor r zum Ausdruck kommen, vor den andern Konsonanten wurde er wieder

verwischt.

#### Wir haben somit theoretisch zwei Fälle:

- 1. Die Synkope erfolgt nach der Palatalisierung, aber vor der Assibilierung, also auf der Stufe \*at'inu oder vielleicht \*ad'inu. Was wäre daraus geworden? Der einzige Gelehrte, der sich m. W. darüber äußert, ist Meyer-Lübke, der, gestützt auf die Entwicklung von carcere, für frz. dire ein dit're zugrunde legt, "das, da ja der Schwund des dentalen Elements auf alle Fälle eintritt, nicht wohl etwas anderes als dire ergeben konnte" (Frz. Gr. 2.3, S. 144); und weiter S. 141: "Die Synkope [bei cicere] ist eingetreten, als man noch K'IK'ERE oder T'IT'ERE sprach ..., und k'r ist dann zu ir geworden wie primäres cr." Ich halte dies für unwahrscheinlich; die Entwicklung von delectare über delet'ier zu deleitier und besonders von pectorina zu peitrine lässt vermuten, dass ein entpalatalisiertes t' zu festem t geworden wäre. Man hätte also aus dicere dit'ere vielmehr \*ditre, oder wenn der Palatal schon stimmhaft geworden wäre, \*didre zu erwarten, wie aus \*pland're plaindre geworden ist. Aus acinu hätte man dementsprechend aine oder aidne bekommen, doch wäre vor n der Verschlusslaut sicher gefallen, so dass beide übereinstimmend aine ergeben hätten.
- 2. Nehmen wir an, dass die Synkope erst ersolgte, als der Palatal bereits zur Sibilans geworden war, so wäre die Entwicklung etwa so vorauszusetzen: at'enu at's'enu asenu aisenu aisne wobei die chronologische Reihensolge im einzelnen vielleicht verschieden

angesetzt werden könnte, oder entsprechend stimmhaft über ad'zenu aženu schliesslich gleichfalls zu aisne. War der letzte Konsonant r, so musste der stimmlose oder stimmhafte Charakter des Sibilanten zum Ausdruck kommen, indem im ersten Falle t, im zweiten d als Gleitlaut entstanden wäre: facere hätte je nachdem faistre oder faisdre ergeben.

Fragen wir nun, ob uns die Tatsachen gestatten, zwischen diesen rein theoretischen Erwägungen zu entscheiden, so haben wir für den Fall, dass die Schlusssilbe mit l beginnt, das einzige Beispiel gracile > graisle, das also klärlich für Eintritt der Synkope nach der Assibilierung spricht. Dasselbe gilt, wenn der Anlautkonsonant der Schlusssilbe n war, vgl. acinu, aisne und die ziemlich beträchtliche Zahl der übrigen Beispiele bei Gierach S. 79. - Bei m halten sich die Beispiele, die durch frühe Synkope erklärt werden könnten und diejenigen, die für Assibilierung sprechen würden, die Wage, und es ist leicht, wenn man sich für die eine Annahme entscheidet, die widersprechenden Fälle zu erklären. Es haben sich denn auch für beide Meinungen Vertreter gefunden. Vgl. Gierach S. 80. Die Unwahrscheinlichkeit der Synkope zur Zeit der velaren Aussprache des c (s. o.) und der Parallelismus mit graisle und aisne machen es ziemlich gewiss, dass auch vor m der Mittelvokal erst gefallen sei, als c schon zum Zischlaut vorgerückt war. Ich halte also decimu > disme, facimus > \*faismes 1 für die lautgesetzlichen Formen; die Unterdrückung des s in \*faismes > faimes möchte ich durch Dissimilation gegen das auslautende -s unter dem Drucke von somes, -omes erklären.

Besonders schwierig liegen die Verhältnisse, wenn die Schlußsilbe mit r anlautete. Die hierhergehörigen Beispiele zeigen sämtlich für die Gruppe c'r fast ausschliesslich das Ergebnis ir (facere > faire), bei einigen allerdings sind auch andere Entwicklungen daneben zu belegen (s. Gierach S. 73 ff.). Es lag daher nahe, nach dem Vorbilde von lairme, sairement auch für faire eine Grundlage \*facre anzunehmen, d. h. also hier schon für das Vulgärlat. noch vor der Palatalisierung, Synkope des Mittelvokals vorauszusetzen; dies tut zuletzt noch Gierach S. 75. Ich habe oben zu zeigen versucht, dass vor n ein so früher Ausfall des Mittelvokals nicht anzunehmen ist. Nun wäre es ja freilich nicht unmöglich, daß vor r die Synkope früher eingetreten sei als vor n; die phonetische Begründung, die Gierach a.a.O. gibt, wäre durchaus annehmbar. Doch widersprechen ital. suocero, wohl auch acero und cece der An-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch Meyer-Lübke, Frz. Gr. § 318, erwartet \*faismes und setzt sich dadurch wieder in Gegensatz zu seiner früheren Annahme (s. o. S. 211), der zufolge ja facimus zu \*fagimus, \*fayimus werden mulste. An diese letzte Form denkt gewis auch Nyrop, wenn er von \*faimus, \*dümus ausgehen will (Gr. hist. I² § 410, 1); ein Ausfall eines palatalen oder assibilierten c wäre selbstverständlich undenkbar.

nahme einer gemeinromanischen, die Behandlung von carcere, vincere, crescere im Französischen auch einer galloromanischen frühen Synkope vor r, "da es nicht wahrscheinlich ist, daß die Synkope in dieere früher eingetreten sei als in carcere" (Meyer-Lübke, Frz.

Gr. S. 144). Die Grundlage \*facre ist somit abzulehnen.

Auch Meyer-Lübke meint, dass die Synkope vor r früher stattgefunden habe als vor anderen Konsonanten, und zwar schließt er dies aus dem Unterbleiben der Diphthongierung von e. e in gendre, vendredi, tendre, coudre (Frz. Gr. S. 104); doch ist zu bemerken, dass in diesen Fällen die Bedingungen für den Ausfall des Mittelvokals besonders günstig lagen, insofern er hier zwischen zwei Liquiden stand. In der Tat kann man daraus, dass die Diphthongierung in tremulat > tremble, \*insemul > ensemble, merulus > merle gleichfalls unterbleibt, obwohl kein r auf den Mittelvokal folgte, den Schluss ziehen, dass dieser eben nur zwischen zwei Liquiden früh unterdrückt wurde. Meyer-Lübke geht nun zwar nicht so weit, die Synkope noch in die Zeit der velaren Aussprache des c zu setzen (wie Gierach), sondern meint (Frz. Gr. S. 141): "Die Synkope ist eingetreten, als man noch K'IK'ERE oder T'IT'ERE sprach", doch verliert auch diese Annahme an Wahrscheinlichkeit, wenn, wie ich oben zu begründen suchte, für c'r die Formel tr oder dr zu erwarten wäre. Solche Formen sind aber nicht zu belegen, denn auf das didrai und ditrai im Leodegar (neben fistdra!) und gar das fedre der Passion wird man sich kaum berufen wollen; Gierachs Erklärung durch umgekehrte Schreibweise (S. 77) kann als vollkommen befriedigend gelten. Ich möchte somit für den Mittelvokal zwischen c und r keine andere Behandlung in Anspruch nehmen als für den zwischen c und l, n oder m, d. h. ich vermute, dass er auch hier erst nach der Assibilierung des c gefallen sei, dass somit im Französischen -istr- oder -isdr- (die Frage, welches von beiden eher, muss ich offen lassen) zu erwarten wäre.

Die hierher gehörigen Wörter sind nun allerdings äußerst schwierig zu beurteilen und haben ja auch zu den mannigfachsten Deutungen Anlaß gegeben. Sehr gut stimmt zu meiner Annahme das Ergebnis des Perf. von fecerunt, das ja an der ältesten Stelle, an der es belegt ist, fistdra (Plusqu. Leodegar 121) lautet und auch später noch finden sich fisdrent und fistrent, jedoch lassen sich beide, ebenso wie die dritte Form firent auch durch Analogie erklären, so daß sie eine sichere Entscheidung nicht zulassen.

Ganz unsicher in seiner Lautentwicklung ist sicera; afrz. sistre würde in den Konsonanten zu Gunsten meiner Annahme sprechen, macht aber im Vokal Schwierigkeiten, dasselbe gilt von sidre, wenn man frühen Schwund des s vor dem stimmhaften Verschlusslaut annimmt. Geht man mit Meyer-Lübke, Rom. Gr. I, 446, und mit dem Dict. gén. von einer Form cisera aus, so scheidet das Wort für uns überhaupt aus. Gierach dürfte Recht haben, wenn er für dieses ursprünglich griechische Wort lehnwörtliche Behandlung als wahrscheinlich annimmt.

Die (übrigens recht unklaren) Vertreter von soceru fallen weg, denn sie führen auf \*socru, das sich ja durch die Analogie des Fem. \*socra hinreichend rechtfertigt (vgl. span. suegro).

Bei cicer > ceire macht Meyer-Lübke, Fr. Gr., S. 144, auf die Möglichkeit aufmerksam, ein altes cicre anzunehmen, wie semper zu sempre geworden sei; das würde dem Französischen genügen, doch scheinen ital. cece und prov. cezer einer schon vulgl. Synkope zu widersprechen. Möglicherweise muß man auf den Plural \*cicra zurückgreifen, denn bei auslautendem -a dürfte der Ausfall des Mittelvokals früher eingetreten sein (Gierach, S. 76). Bei acer érable wird man allerdings doch Umstellung zu \*acre annehmen müssen, freilich nur auf französischem Boden, denn ital. acero, altspan. azre, neuspan. arce und die südostfrz. Formen gestatten nicht, diesen Vorgang ins Lateinische zu verlegen, vielleicht war aber auch hier das Folgen des a in der offenbar alten Zusammenrückung mit arbor die Ursache einer frühen Synkope. Ich verstehe nicht, wie Gierach (S. 76) sagen kann, bei erable sei die Assibilation gesichert. Die ältesten Belege des Wortes zeigen nur die Gestalt erable, was wohl nur auf \*airable zurückgehen kann. Die Form \*aisrable, die Gierach konstruiert, ist ein Unding, weil ja im Französischen Einschub eines d (oder t) zwischen s und r zu erwarten wäre. Die Grenobler Form izerable beweist für Nordfrankreich nichts.

Macerare afz. mairier durch vulgl. Vokalausfall zu erklären, verbieten wieder die Formen der andern Sprachen; man darf also wieder an den Einflus des auslautenden -a in macerat usw. denken.

Sind die vorstehenden Ausführungen richtig, so ergibt sich daraus, dass auch vor r der Schlusssilbe das c keine andere Behandlung erfuhr als bei anlautendem l, n, m, dass es also bereits assibiliert war, als die Synkope eintrat. Es ergibt sich daraus, dass ich gleich mehreren anderen die Infinitive faire usw. als analogische Bildungen auffasse: es hat sich derselbe Vorgang, der später luisir nuisir zu luire und nuire werden liefs, bei faire duire usw. schon in vorhistorischer Zeit abgespielt. Sie haben sich wohl nach traire gerichtet, wobei man natürlich an den ausgedehnteren Gebrauch dieses Verbums im Altfranzösischen zu denken hat. Besonders dürste die Gleichheit des Partizips fait: trait den Anstoss gegeben haben; aber auch andere Formen stimmten ursprünglich oder nach bald erfolgter analogischer Umgestaltung überein: 2. Präs. fais: trais, 2. Imp. fai: trai, wohl auch die 6. Präs. font (aus \*facunt, s. Zs. 40, 612 ff.): \*tront (anders Meyer-Lübke, Frz. Gr., S. 235, der aber doch die Beeinflussung von facere durch trahere zugibt). Auch 5. Präs. \*faiz und \*traiz dürften einmal übereingestimmt haben, faimes (aus \*faismes, s. o.) hat dann \*traimes nach sich gezogen, so dass die Ähnlichkeit der beiden Verba immer größer wurde. Sobald aus der 6. dient die 3. \*dist zu dit umgestaltet worden war, wurde nach dis: dit auch zu 2. fais die

3. \*faist zu fait; damit war der Anstoss gegeben, auch die Ins. \*faisdre, \*disdre zu faire, dire umzubilden. Die 6. Pers. fisdrent (Leodegar) wurde nach viderunt > virent zu sirent umgebogen; das frühe Verstummen des s, das vor dem stimmhasten Verschlusslaut angenommen werden dars, bewirkte die Annäherung.

Schwierig sind die provenzalischen Formen. Dass dort faire, 6. Perf. feiron auf \*facre, \*fecrunt beruhen sollten, wie Gierach, S. 75 f., annimmt, ist ganz unglaublich, aus \*facre wäre sicher fagre geworden. Die Wörter, die cr > gr aufweisen, als Lehnwörter zu verdächtigen, ist kein Grund vorhanden. Insbesondere ist lagrema, das Gierach kurzweg abtut, neben frz. lairme sicherlich Erbwort, sagramen neben frz. sairement, die Gierach nicht erwähnt, sind ihm an die Seite zu stellen; lucrare > lograr ist auch Erbwort. Dagegen sind die Beispiele, die er für cr > ir anführt, sämtlich Zeitwörter und deshalb mit Vorsicht zu beurteilen. Appel, Prov. Lautlehre § 47, schlägt einen Mittelweg ein; er meint, ursprüngliches cr sei gr geworden, sekundäres aber früh zu g'r und dann zu ir. Ich habe schon oben ausgeführt, dass ich mich dieser Auffassung nicht anschließen kann. Vielleicht ließe sich aber Appels Aufstellung in anderer Weise halten. Die Synkope ist im Prov. bekanntlich unter andern Bedingungen erfolgt als im Frz. Lazaru gab prov. lazer gegen fz. lasdre. Aus der 6. Pf. \*préserunt war im Prov. \*prézer zu erwarten; die Analogie der andern Perf.-Formen forderte aber die Bewahrung der Endnung -on; da nun aber ein Proparoxytonon \*prézeron nicht möglich war, bildete man \*prezron, hier wurde das stimmhafte s vor Kons. früh zu i: preiron (so auch Appel). Nach dem Vorbilde pres preiron, mes meiron, mas mairon (s. romaron, Appel, Chrest.) wurde auch zu dis: diron, felz: feiron geschaffen. Der Inf. faire dürfte aus der 3. fai Präs., die freilich selbst analogisch sein muss, gebildet worden sein. Die prov. Synkope bedarf noch einer genauerer Untersuchung.

Es ist noch ein Blick zu werfen auf die Entwicklung von c'nach Kons. Meyer-Lübke, Frz. Gr., S. 143, nimmt an, das hier auf der Stuse t'Entpalatalisierung eingetreten sei, also vincere > \*vent're > veintre, \*torcere > \*tort're > tortre, carcere > \*chart're > chartre. Er stellt die Entwicklung von c' in Parallele mit der von g, und dieses leuchtet ja in der Tat auf den ersten Blick ein. Wenn man aber bedenkt, das die Palatalisierung von c weit später eingetreten ist als die von g, wenn man mit mir annimmt, das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Bestreben, den sigmatischen Charakter des Perf. zu bewahren, führte anderseits zum Verluste des r: prezon. Eine Kompromissform, die sowohl das s des Stammes als das r der Endung zu erhalten trachtet, ist dann mesdron. Für die Vokalisierung des s vor stimmhaften Kons. vgl. noch ila neben isla.

in allen übrigen Fällen die Synkope erst nach der Assibilierung des c eingetreten ist, so wird man auch bei der Stellung nach Kons. keine andere Behandlung erwarten. Meyer-Lübke hat, umsichtig wie immer, auch diese Möglichkeit erwogen (ebd.), weist sie aber zurück, weil die von Ascoli, Mussafia, Horning angesetzten Zwischenstufen \*charstre, \*veinstre wohl 1 zu \*chastre, \*veistre geworden wären. Doch hindert nichts, als Zwischenstufe zunächst \*chartstre, \*veintstre anzunehmen und da mag das Gewichtsverhältnis der Konsonanten ein ganz anderes gewesen sein als in first > feste, ministeriu > mestier.

Ich komme also zu dem Ergebnis, dass nach c' die Synkope in allen Fällen erst eintrat, als dieser Konsonant bereits assibiliert war.

Eine Ausnahme bildet nur die Formel c't. Bekanntlich besteht hier auch schon bei den Paroxytonis Doppelheit der Entwicklung: fait aber plaist. Da es sich ausschließlich um die 3. der Verba handelt, so ist eine Entscheidung schwer zu treffen, denn es ist immer leicht, analogische Wirkung nach der einen oder der andern Richtung anzunehmen. Doch spricht für plaist der Umstand, dass der Typus fait nur Präsensformen umfasst, während zum Typus plaist auch das Perfektum fist kommt (das freilich auch leicht durch Analogie erklärt werden kann) und die Konjunktivformen prist < precet u. ä., bei denen man sich höchstens auf den Einfluss der nicht belegten 6. \*prisent berufen könnte. Am meisten spricht aber für plaist als lautgesetzliche Entwicklung der Umstand, dass eben die Assibilierung des c älter als der Vokalabfall ist. Eine frühe Synkope zu \*fact würde wohl allen lateinischen Lautgewohnheiten widersprechen. Frühen Ausfall des k anzunehmen fa(k)it, wird man sich nur entschliesen, wenn alle anderen Erklärungen versagen. Es bleibt also nur die Möglichkeit, von zweisilbigem fakit auszugehen, das durch Assibilierung des c und erst danach eintretenden Ausfall des nachtonigen Vokals zu \*faist geworden ist. Die Form fait im Frz., fai im Provenz. ist aus der 4. und 5., im Frz. auch der 2. gewonnen worden.

Gierach, S. 67 ff., geht zwar auch von einer zweisilbigen Form placet aus, nimmt aber (S. 61) als Übergangsstusen t' und ty an; auf der Stufe \*platyit sei dann durch Dissimilation das erste t gefallen, \*playit sei \*plait geworden (für ihn ist also plaist die analogische Form). v. Ettmayer hält (Arch. f. d. St. d. n. Spr., 128, S. 140) eine solche "Dentaldissimilation" für möglich. Mir erscheint sie ganz unannehmbar. Ich glaube, dass die beiden Gelehrten sich durch ihre Transkription haben täuschen lassen. Dass das vorgeschobene k mit dem zurückgezogenen t zusammenfiel, daß also k' zu t' geworden sei, ist durchaus wahrscheinlich und physiologisch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meyer-Lübke verweist dabei auf den § 184 seiner Grammatik; doch stimmt der Hinweis nicht; es ist offenbar § 179 gemeint.

ohne weiteres verständlich, wir haben aber gar keinen Anhaltspunkt anzunehmen, und es ist ganz unwahrscheinlich, dass dieses palatale t wieder in ein dentales t und einen palatalen Reibelaut zerlegt worden sei. Von einer Dissimilation zweier Dentale kann also keine Rede sein. Das Beispiel cavea \*kyavya \*kavya cage, das Gierach zur Stütze seiner Ansicht anführt, läst sich auch nicht gut vergleichen, da es sich dabei nicht um Verschlusslaute, sondern um Reibelaute handelt. Außerdem ist es zweiselhast, ob ein \*kyavya bestanden habe; es wäre möglich, dass die Palatalisierung des k überhaupt niemals eingetreten sei. Ich glaube also, dass auch beim Zusammentressen von c und t der Vokalschwund erst nach der Assibilierung des c eingetreten ist, soweit Paroxytona in Betracht kommen.

Ganz anders dagegen verhalten sich in diesem Falle die Proparoxytona. Ich habe schon Zs. 40, S. 619 die Überzeugung ausgesprochen, dass in diesem Falle schon im Lateinischen die Synkope stattgefunden habe. Wir haben also von plactum, explictum, sollictum auszugehen, die aber nicht etwa, wie dies wohl geschehen ist (s. Gierach S. 57), als Analogiebildungen nach actum usw. zu verstehen sind, sondern lautgesetzliche Ergebnisse darstellen. Beweisend sind für mich die altspan. Formen fech, feches, die nur auf \*facte, \*factis beruhen können. Das prov. faitz ist gleichfalls lautgesetzlich, während frz. faites aus der 4. faimes gebildet ist, genau so wie estes < estis aus esmes gezogen ist.

Dass ich Gierachs Annahme einer Dissimilation von facitis > \*fatyitis > \*fatyitis, placitum > \*platyitu > \*playitu auch hier ablehnen muss, versteht sich nach dem oben Gesagten von selbst. Für mich sind plait, vuit die lautgesetzlichen Entsprechungen von placitum, vocitum, plaidier ist vom Subst. aus gebildet, vuide aus dem Mask. nach dem Muster von froit, froide. Prov. voiar (vojar) ist aus vuech nach dem Vorbilde von enueg

: enojar geschaffen worden.

Das ital. piato ist ebenso wie asp. pleito dem Frz. entlehnt (wie jetzt auch Meyer-Lübke im Rom. etym. Wb. annimmt). Bei vuoto dasselbe anzunehmen, wird man sich freilich nicht entschließen können; indes sei darauf hingewiesen, daß in Frankreich, wie die Karte vide des Atlas linguistique zeigt, dem schriftsprachlichen Worte eine große Ausdehnungskraft innewohnt; es wäre also die Entlehnungsmöglichkeit vielleicht auch für Italien nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. In den Mundarten reimt, soviel ich sehe, das Ergebnis von vocitum nirgends mit dem octo. Doch finde ich bei Galvani für Modena angegeben vasia "vuota", während für die benachbarten Mundarten allerdings Formen, die offenbar auf vocitum zurückweisen, verzeichnet werden. Wie verhält sich also der Typus vocitum zum Typus vacivus in Italien? Leider fehlt es mir jetzt an der Zeit, dieser Frage nachzugehen.

## Tristan bei Cercamon?

Bei den fortschreitenden Arbeiten am provenzalischen Supplementwörterbuch erhob sich die Frage, ob ein Adjektivum tristan in den provenzalischen Wortschatz einzureihen ist. Deieanne findet dieses Wort in einem Verse des von ihm herausgegebenen Trobadors Cercamon, und ich sehe nicht, dass bisher Einwendungen gegen seine Auffassung erhoben worden sind.1 Sieht man aber in dem Wort nicht mit Dejeanne ein Adjektivum, so würde man darin den Eigennamen des bekannten Sagenhelden erkennen müssen und würde dann hier ein besonders altes und in seiner Art wichtiges Zeugnis für die Tristandichtung gewinnen. So handelt es sich denn um eine Frage nicht nur lexikalischen Interesses, sondern auch von einiger literarhistorischer Bedeutung.

Es wird notwendig sein, sich das Lied Cercamons in seinem vollständigen Inhalt zu vergegenwärtigen (Dejeanne, Le Troubadour Cercamon, Annales du Midi XVII, S. 48, Nr. V, Separatabzug S. 26 ff.). Es gehört zum Gedankenkreise jener Dichtungen, die unter der Leitung Marcabrus einen heftigen Kampf gegen die moilleratz domnejadors führen, gegen die Gatten, die sich zu Liebhabern der Frauen anderer machen. Und durch diesen Inhalt wird uns das Alter der Dichtung selbst für den Fall gesichert, dass man die Attribution des nur in einer Hs. (a) enthaltenen Liedes etwa in Zweifel ziehen wollte. Eine Veranlassung hierfür liegt aber.

wie mir scheint, nicht vor.2

Die schöne Frühlingszeit ist dem Trobador kein Anlass zum Singen. Auch zu dieser "höfischen" Zeit kann er sich der Gesellschaft der Freude nicht rühmen. — Die Argen genießen ebensoviel von der Liebe wie die Guten. Tüchtigkeit geht dahin; Schlechtigkeit hat ihr den Platz bei der Liebe geraubt. Der treue Freund wird nicht mehr geliebt und kann sich der Geliebten nicht mehr erfreuen. - Wohl weiß ich, sagt der Dichter, daß es den Gatten übel ansteht, wenn sie sich der Lust hingeben. Zu Frauendienern und zu Buhlen machen sie sich. Und der Gewinn, den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Gegenteil scheint sie von Pillet in seinen "Beiträgen zur Kritik der ältesten Troubadours", Breslau 1911, S. 8, gebilligt zu werden.

<sup>2</sup> In Vers 43 f. kann man eine Beziehung zu Jaufre Rudels Dichten finden: Saint Salvador, fai'm albergan Lai el renh on midonz estai. Auch sie bestätigt das Alter der Dichtung.

sie davon haben werden? Der Bauer sagt im Sprichwort, das, wer mit dem Schwerte schlägt, mit dem gleichen tödlichen Streich des Schwertes geschlagen werden wird. — Euer Verschulden ist das alles, Ihr trügerischen Liebhaber. Große Torheit ist es, wenn der eine den anderen betrügt und verrät; und da Ihr es so gewollt habt, so seid Ihr alle drei der gemeinsamen Sünde schuldig: Buhlen, Frauen und Gatten. — Im großen Feuer werdet Ihr brennen, in immerwährender Pein, Ihr Betrüger und Schurken, beim letzten Gericht, da Übles und Gutes gerichtet werden wird. Und da möge mir keine Dame um Gnade rufen, weil sie einen treulosen Buhlen habe.

Und während bis dahin des Dichters Schelten mehr den treulosen Ehemännern gegolten hatte, wendet er sich jetzt, mit der 6. Strophe, an die Frauen:

Non a valor d'aissi enan
Cela c'ab dos ni ab tres jai;
Et ai n'enger lo cor tristan,
Qe Dieus tan falsa non fetz sai;
Miels li fora ja non nasges
Enans qe [lo] failliment fes
Don er parlat tro en Peitau,

So lautet die Strophe bei Dejeanne, der sie folgendermaßen übersetzt: Désormais elle n'a plus de valeur, celle qui couche avec deux on trois amants; et j'en ai encore le cœur attristé, car Dieu n'en créa ici aucune autre aussi perfide. Mieux lui aurait valu ne pas naître que de commettre cette grande faute dont il sera parlé jusqu'en Poitou.

Ich gestehe, dass mir der Sinn des dritten und vierten Verses, die beiden, auf welche es uns besonders ankommt, in dieser Übersetzung nicht klar wird. Gemeint ist doch wohl von Dejeanne: "Diejenige, welche ich im Auge habe, ist so schamlos, das ich ganz traurig darüber bin, denn eine gleich Schamlose hat Gott hier nicht erschaffen." Sollte aber Cercamon die Absicht gehabt haben, das Vergehen der Angeschuldigten in der Tat als so beispiellos in seiner Umgebung hinzustellen? Dann würde ja der Tadel der vorhergehenden Strophen gegenstandslos gewesen sein. Dann würde es keine moiller dort geben, die er des pechat comunau hätte anklagen können (v. 27 f.). Und heißen die Worte Cercamons das, was Dejeanne sie sagen lässt? Das autre seiner Übersetzung steht nicht im Text. Bei unbefangener Wiedergabe würde nur zu übersetzen sein: "ich habe noch das Herz betrübt, dass Gott hier keine so falsche geschaffen hat"; und das kann natürlich die Meinung des Dichters nicht sein.

Auch in anderer Hinsicht ist die Frage, ob Dejeanne die Absicht Cercamons richtig verstanden hat. Wie er die Verse auffast, wenden sie sich vom allgemeinen Tadel, den der Dichter bisher ausgesprochen hat, einem besonderen Falle zu. Cela c'ab dos ni ab tres jai ist, seiner Meinung nach, nicht irgend eine beliebige Frau, die sich der Buhlerei hingibt. Es ist eine ganz bestimmte Person, welche der Trobador züchtigen will und von der er sagt, das es ihr besser wäre nie geboren zu sein. Diese Auffassung scheint durch das er des 7. Verses gestützt zu werden. Das Futurum scheint einen ganz bestimmten Tadel in Aussicht zu stellen, der sich bis nach Poitou hin erstrecken soll. Eine weitschauende Exegese kann sich versucht fühlen, nach einer Persönlichkeit zu suchen, auf welche die Kritik Cercamons Anwendung fände, und wir werden sehen, das sie nicht versäumt hat, es zu tun.

Ich glaube nicht, dass wir dieser Auffassung folgen sollen. Aus dem Futurum er sind so weitgehende Folgerungen nicht notwendig zu ziehen. Cercamon hat sich bis dahin in allgemeinem Tadel bewegt, und so wird auch hier sein Vorwurf nicht nur éine treffen sollen, sondern jede Frau die so schamlos ist, sich mehreren Männern hinzugeben. Dieser allgemeine Tadel kehrt bei den Dichtern der Zeit oft wieder (s. Bernart von Ventadorn, Einleitung S. 60 f., 84 Anm. 1). Cercamon schließt sich hier Marcabru und anderen an.

Nun handelt es sich darum, wie v. 3 und 4 zu verstehen sind, und vor allem, ob tristan das Adjektivum ist, das Dejeanne im Worte sieht. Ein zweites Beispiel eines solchen Adjektivs ist mir nicht bekannt und ist von Levy in seinen Materialien zum Supplementwörterbuch nicht notiert. Auch die Existenz eines entsprechenden afrz. tristan(t) ist mindestens zweifelhaft. Da eine Ableitung vom Adj. trist kaum möglich ist, müste es sich um eine Partizipbildung von einem Verbum \*tristar handeln. Ein solches Verbum ist apr. nicht nachgewiesen. Mistral allerdings verzeichnet npr. trista, aber nur um dabei auf atrista zu verweisen. Ob es mit dem npr. trista anders steht als mit nfrz. trister, das zwar von Sachs-Villatte angeführt wird, aber als ein seltenes und altes Wort? In der Tat enthält Godefroy das Wort mit ein paar Belegen, von denen zwei noch als afrz. angesprochen werden können. Seine Bedeutung ist "traurig machen". Demnach würde man also etwa ein Partizip tristat "traurig" erwarten können, nicht aber tristan. Freilich bringt Godefroy auch zwei Stellen für intransitives trister

¹ Die Übersetzung Dejeannes gibt keinen Aufschlus, ob er das fes des vorletzten Verses, dem Futurum er entsprechend, als Indikativ fecit oder als die Kurzsorm des Konj. Praet. ausgesalst hat. Dem Vers sehlt in der Hs. eine Silbe, die Dejeanne durch lo ergänzt hat. Dass fes = fetz zu nehmen sei, würde man ablehnen müssen. Die Reime auf -s und -tz sind bei Cercamon immer rein (is I, II, VII, es II, os VI, ais VI; itz III, etz VIII). Pillet wollte die Silbe hinzusügen, indem er fezes statt fes las, und dagegen ist nichts einzuwenden. Den Artikel kann man auch dabei beibehalten: Enans gerl failliment fezes. Aber Marcabru wendet die Kurzsorm fesson (I, II) an, und so ist auch gegen fes bei Cercamon nichts zu bemerken.

"s'attrister". Aber die eine, aus einem Drucke von 1488, zeigt den Infinitiv, bei dem bekanntlich das Pronomen eines reflexiven Zeitwortes nicht stehen braucht. Die andere würde dienen können, unseren Vers zu erklären, wenn sie so aufzufassen wäre, wie Godefroy es will:

Or as ton pere fait tristrant.

Guy de Cambray, Barlaam, p. 458, 12.

Aber es ist kaum zweifelhaft, dass Tobler in seinem guten Gesühl für altfrz. Ausdruck hier mit Recht kein Partizipium und kein Adjektiv gesehen hat, sondern den Eigennamen Trist(r)an. Er hat deshalb (Verm. Beitr. II², 224) den Vers unter die Beispiele für "Verblümten Ausdruck und Wortspiel in altfrz. Rede" aufgenommen. In meiner Ausgabe des Barlaam steht das Wort als Eigenname gedruckt, v. 5996.

So liegt der Fall dort also ganz ähnlich wie hier, wenn wir auch hier den Eigennamen annehmen könnten. Würde nun der Name in den Zusammenhang des Sinnes passen? und ist den Zeit-

verhältnissen nach sein Erscheinen hier möglich?

Mit welchem Rechte wurde der Dichter haben sagen können: et ai n'enquer lo cor Tristan? Es fragt sich da, in welcher Bedeutung die Tristanerzählung den Zeitgenossen vorzugsweise erschien. In erster Linie ist sie natürlich die Legende der schrankenlosen Leidenschaft. Als das Beispiel hingebendster Liebe gehen Tristan und die blonde Isolde durch die provenzalischen und altfranzösischen Dichtungen des 12. und 13. Jahrhunderts. Birch-Hirschfeld und Sudre (Rom. XV, 534 ff.) haben in bekannten Abhandlungen gezeigt, welche Episoden der Sage hierbei den Trobadors und Troveors am lebhastesten vorschwebten.

Aber auch das Verhältnis zwischen Liebe und Ehe zieht am Beispiel der Tristansage die Aufmerksamkeit der Dichter auf sich. Stand doch Tristan in schwerem Konflikt zwischen der Gattin Isolt as blanches mains und der geliebten blonden Isolde. In ausgedehnter raffinierter Diskussion läßt Thomas seinen Tristan die Ansprüche beider Isolden an seine Liebesbezeugung abwägen (v. 447—640), und ausführlich verweilt dann noch der Erzähler selbst bei diesen Bedenken. So wird hier die Frage erörtert, ob Tristan mit den Geboten der Liebe vereinen kann, bei zwei Frauen zu liegen, und die Frage wird verneint. 1

Die andere Seite der Frage, ob Isolde ihren Körper zwischen zwei Männern teilen durfte, während ihr Herz doch nur einem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diesen Konflikt berührt Guillem de Cerveyra in der 997. Strophe seiner Verses proverbials:

Sa moylers fets Tristayn
Morir, car no y jasia,
Que d'als tot son coman
Et son voler fasía.

Rom. XV, S. 95.

gehörte, wird bekanntlich von Chrestiien von Troyes in seinem Cliges nicht weniger als dreimal berührt und verneinend beantwortet (vgl. Cliges 3, S. XXXIX ff.):

3145 Miauz voldroie estre desmanbree
Que de nos deus fust remanbree
L'amors d'Iseut et de Tristan,
Don tantes folies dit l'an,
Que honte m'est a raconter.

3150 Se ne me porroie acorder
A la vie qu'Iseuz mena.
Amors an li trop vilena,
Car ses cors fu a deus rantiers
Et ses cuers fu a l'un antiers.

Hier haben wir das jazer ab dos, um das es sich bei Cercamon handelt. Nun läßt freilich die Sage das Vergehen Isoldes zu, ohne daß Tristan ihr deshalb seine Liebe versagt. Wenn Cercamon aber annehmen sollte, daß Tristan diese Teilung nur widerwillig ertragen habe, brauchte er sich nicht nur auf das an sich Selbstverständliche dieser Empfindung zu stützen. Thomas läßt den Liebenden seinen Unwillen über das Doppelverhältnis der Geliebten nachdrücklich zum Ausdruck bringen.

La vostre amur tant se desevre
60 Qu'ele n'est fors pur mei decevre ...
Pur vostre cors su jo em paine,

70 Et li rois sa joie en vos maine: Sun deduit i maine e sun buen, Iço que mien fu, ore est suen.

etc.

So ergeht er sich in langer Klage darüber, daß Isolde sein Gut dem Könige schenkt. Cercamon konnte also doch mit einiger Berechtigung sagen, er habe *lo cor Tristan* "die Gesinnung Tristans", indem er gegen die mehrfach verschenkte Gunst der Damen eifert.

Wie aber ist nun der folgende Vers des Trobadors mit diesem zu verbinden? Da sehe ich nun freilich keine Möglichkeit, das que, weder mit dem Adjektivum, noch mit dem Eigennamen, beizubehalten. Ich frage mich, ob man nicht lesen soll:

Non a valor d'aissi enan
Cela c'ab dos ni ab tres jai;
Et ai n'enqer lo cor Tristan.
Se Dieus tan falsa no n fetz sai?
Miels li fora, ja non nasges
Enans qe [lo] failliment fes
Don er parlat tro en Peitau.

"Ob Gott hier keine so treulose erschaffen hat?" Cercamon stellt die Frage, um, falls es eine so üble Dame gibt, seinen Tadel über sie auszusprechen. Er zweifelt schwerlich daran, das sie existiert, zieht aber vor, die Frage unentschieden zu lassen und die etwaige Sünderin nur einer hypothetischen Verdammnis zu überliefern.

Mit dem bisherigen Inhalt scheint nun der Abschluss des Liedes in merkwürdigem Widerspruch zu stehen. Der Dichter bittet Gott, ihn dahin zu führen, wo die Liebste weilt. Dort möge sie ihm dann schenken, was sie ihm versprochen hat, so dass sie am Tage besiegt (?) 1 von dannen geht, wenn es auch dem argen Eisersüchtigen übel gefällt.

Hier scheint er selbst doch einem berechtigten Besitzer ins Gehege zu kommen. Aber erstens ist er kein moillerat, und die von ihm verkündete Moral geht nur die Ehegatten an; zweitens wissen wir nicht, in welchem Verhältnis die geliebte Dame zum gelos brau steht, und drittens handelt es sich in diesem Geleit (das Gedicht selbst ist mit der 6. Strophe abgeschlossen) um den Redenden selbst, und das ist bekanntlich etwas ganz anderes.

Es scheint sich uns ergeben zu haben, dass dem Zusammenhang nach lo cor Tristan eine wohl annehmbare Lesart ist. Wie steht es aber nun mit den zeitlichen Bedingungen? Ist eine Erwähnung Tristans bei Cercamon möglich? Es gilt hierbei sowohl die Chronologie des Trobadors wie die der Tristandichtung zu erwägen.

Von den Gedichten Cercamons sind drei mehr oder weniger sicher zu datieren. Das siebente beklagt den Tod Wilhelms X. von Aquitanien, der im April 1137 starb. Das achte bezieht sich auf die Heirat Eleonores von Poitou mit Ludwig VII. von Frankreich, im Frühjahr desselben Jahres.<sup>2</sup> Das sechste scheint auf die

<sup>1</sup> Wie es sich mit dem männlichen conques verhält, während wir doch das Femininum erwarten, weiss ich nicht zu sagen. Es wird irgendwie zu ändern sein.

Eine metrische Schwierigkeit ist im 38. Vers geblieben. Pillet hat mit Recht im 1. und 3. Vers jeder Strophe einen Binnenreim auf or erkannt. (Beiträge zur Kritik S. 7). So müßte hier stehen: Et ain encor lo cor Tristan. Aber encor hat, soweit das Wort prov. überhaupt ein o zeigt, offenes o wie im Französischen. Darf man hier encor annehmen? Im Npr. ist die durchaus gewöhnliche Aussprache die mit  $\varrho$  (s. Atl. ling. c. 458). Daneben tritt vereinzelt  $\varrho$  auf (auf Grenzgebieten: Dordogne 612, Vienne 507, Indre 405, Allier 902—4, im Frankoprovenzalischen nicht nur  $\varrho$ , sondern sogar u, wie denn auch Mistral für das Dauphiné incou, incouro angibt). Aber man wird sich doch hier kaum entschließen, encor anzunehmen, zumal der Sinn das Wort nicht erfordert. Eine Änderung bietet sich freilich auch nicht leicht. Es würde umdichten sein, nicht herstellen, wenn man etwa läse: Ben ac rancor lo cors Tristan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rajna fixiert (Rom. VI, 115 ff.) die Entstehung des Gedichtes genau auf Ende April oder Anfang Mai 1137. Dass Cercamon damals aber bereits in höherem Alter gestanden hat, wie Rajna es wollte, lässt sich aus den Versen 46, 47 nicht erschließen.

Vorbereitungen zum 2. Kreuzzug hinzuweisen, ist also ungefähr ins Jahr 1146 zu setzen. 1

Eine zweite Möglichkeit die Chronologie Cercamons zu bestimmen, würden wir durch die Angabe der Biographie Marcabruns in der Hs. A erhalten, dass dieser Trobador bei Cercamon das Dichten gelernt hätte: estet tant ab un trobador que avia nom Cercamon qu'el comensset a trobar, so dass Cercamon der ältere von diesen beiden Dichtern gewesen sein müsste, wenn diese Angabe zuverlässig wäre. Aber Bertoni hat schon mit gutem Recht der Biographie den Prozess gemacht (Studj medievali III, 638 ft.). Er hat gezeigt, dass sie in leichtsertigster Weise aus einer ganz oberflächlichen Kenntnis (von einer Lektüre kann man nicht einmal reden) eines an Marcabru gerichteten Liedes (Tot a estru Vei, Marcabru von Audric s. Dejeanne Nr. 20) entstanden ist. Es läst sich zu seinen Erörterungen vielleicht noch einiges hinzufügen: Die Nachricht vom gewaltsamen Tode des Dichters: E fo mout cridatz et auzitz pel mon, e doptatz per sa lenga; car el fo tant mal dizens que a la fin lo desfeiron li castellan de Guiana, de cui avia dich mout gran mal führt Bertoni auf das 8. Gedicht Marcabrus zurück, wo es v. 55 f. heisst: Guianna! cridon en Peitau, Valia dissend contr'avau! Ich möchte vielmehr auf die 6. Str. des 36. Liedes hinweisen: Tant cum Marcabrus ac vida, Us non ac ab lui amor D'aicella gen descauzida, Que son malvatz donador, Mesclador d'avol doctrina Per Fransa e per Guiana.

Wo hat aber nun der Biograph die Nachricht her, dass Marcabru bei Cercamon das Dichten gelernt habe? Wenn man sieht, wie er in der Tat von Marcabru nichts weißs, wie leichtfertig er das Lied des Audric benutzt hat, wie vielleicht in der Tat, nach Bertonis Vermutung, ein l'us (= l'uns) im 27. Vers dieses Gedichtes (Que l'us non pot l'autre levar) mit unbegreiflich flüchtigem Blick als l'us "porta" verkannt ist (si fo gitatz a la porta d'un ric home), so wagt man nicht einmal mehr den Verdacht abzuweisen, dass auch noch der Name Cercamon oder Cercalmon aus jenem selben Versstreit Marcabrus mit Audric entnommen ist. Dort heißt es im 30. Vers der Antwort Marcabrus:

Segon tas leis
As plus conques
Que non fetz Cesar als Romans.

Aber wie es auch mit einer so willkürlichen Hypothese bestellt sein mag, jedenfalls haben wir keinen Anlass mehr, auf Grund dieser Biographie Cercamon als den Vorläuser Marcabrus zu bezeichnen. Arthur Franz hat mit Recht die Gleichzeitigkeit beider

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dejeanne S. 6. Dejeanne will das failliment Don er parlat tro en Peitau der von uns besprochenen Strophe auf die Eheirrungen Eleonorens beziehen, so dass das Lied in den Jahren 1145—52 geschrieben sein müßste. Wir haben eine so enge Interpretation der Verse oben bereits abgewiesen.

Trobadors angenommen 1; ja, er hat sogar, entgegen der früheren Ansicht, gerade Cercamon für den Nachahmer des Anderen erklärt, und das finden wir durch das uns angehende Gedicht bestätigt.

Nun ist aber auch die Chronologie Marcabrus noch keineswegs geklärt. Je drei oder vier Liedern lassen sich auf die Jahre 1136-37 und 1146-47 datieren:

Aujatz de chan vor 1135 oder wenigstens vor 1137,2 Assatz m'es bel vor 1136,3 Al prim comens etwa 1137.4 Pax! in nomine Domini bald nach 1137,5 Emperaire, per mi mezeis Anfang 1146,6 A la fontana 1146 oder 1147,7 Cortezamen voill comensar etwa 1147.8

Die Daten für Marcabru fallen also mit den für Cercamon bestimmbaren merkwürdig überein. Wir gelangen durch sie bis an das Ende der vierziger Jahre. Es ist aber die Frage, ob wir das Dichten Marcabrus hiermit zeitlich begrenzen sollen. Schon vor vielen Jahren habe ich die Vermutung aufgestellt (Deutsche Literaturzeitung 1901, Sp. 2969), dass in den beiden Gedichten: dem Starenlied Marcabrus und dem Nachtigallenlied Peire d'Alvernhes, die in sicherem Zusammenhang miteinander stehen, nicht nach der gewöhnlichen Annahme Peire der Nachahmer Marcabrus wäre, sondern dass der Star der Nachtigall nachgesungen hätte. So wäre also Marcabru noch der Zeitgenosse Peire d'Alvernhes gewesen, den wir seit 1258 feststellen können. Jedenfalls steht nichts der Annahme entgegen, dass Marcabrus Singen bis über die Mitte des Jahrhunderts hinausgereicht hätte, und da Cercamon uns nicht mehr als der ältere Lehrmeister, sondern als Zeitgenosse Marcabrus erscheint, können wir auch ihn vielleicht bis in die fünfziger Jahre hinein dichten lassen. Damit kommen wir in eine Zeit, in welcher eine Anspielung auf die Tristandichtung in keiner Weise mehr bedenklich erscheint.

<sup>1</sup> Über den Troubadour Marcabru, S. 7ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rom. VI, 125 ff., Dejeanne 222.

Rom. VI, 125 R., Dejeanne 222.

B Dejeanne 221.

Rom. VI, 123 f.

Rom. VI, 123 f.

Rom. VI, 124, Lewent 41, Dejeanne 235.

Rom. VI, 124, Lewent 42, Dejeanne 229.

Rom. VI, 129, Dejeanne 215.

Rom. VI, 129. Das Lied Lo vers comens wird vor das Jahr 1137 ge
tt (Rom. VI, 125. Dejeanne 224). aber wie mir scheint, mit unzulänglichem setzt (Rom. VI, 125, Dejeanne 234), aber wie mir scheint, mit unzulänglichem Grunde. Die Erwähnung eines Herrn Anfos in Per l'aura freida v. 37 genügt auch nicht, m. E., das Gedicht mit Alfons Jordan von Toulouse + 1148 in Verbindung zu bringen (Dejeanne 236); und auch die Datierung des Liedes El mes quan la foilla fana auf "1147 environ" (so wird statt 1157 bei Dejeanne S. 229 Anm. zu v. 39—42 gelesen werden müssen) scheint mir unsicher.

Aber selbst wenn wir bei der alten Ansetzung der Lebenszeit Cercamons verharren, ist das Erscheinen Tristans bei ihm keine Unmöglichkeit. Der Tristan des Thomas wird von seinem Herausgeber zwischen die Jahre 1255 und 1270 eingeschlossen (Bédier II, 55). Aber Bédier hat aus den späteren Fassungen der Dichtung einen französischen Urtristan aufgebaut, der seiner Ansicht nach spätestens um das Jahr 1120 entstanden sein wird (II, 155) und der in allem Wesentlichen schon die Züge der uns bekannten Legende trug. So mag denn doch unsere Stelle vielleicht die älteste uns bekannte literarische Anspielung auf die Tristansage sein.

Breslau.

CARL APPEL.

#### Vulgärlateinisches im Albanischen.

#### Alb. bote grosse Schlange.

Die Erklärung, die G. Meyer in seinem Etymolog. Wörterb. d. alb. Spr. S. 41 diesem Worte, seinen - vermeintlichen oder tatsächlichen — alb. Sippenangehörigen und seinen Entsprechungen in anderen Balkansprachen: geg. buur ο j(ε) Schlangenart, butar m. Wasserschlange (gr., Poros); rum. băláur Drache, skr. blavor, blavur, blavoruša, blor, bloruša Art großer Schlangen gewidmet hat, ist in ihren lautgeschichtlichen Grundlagen seit geraumer Zeit erschüttert, ohne dass eine neue an ihre Stelle gesetzt worden wäre. Meyer will nämlich die ganze Sippe aus einem lt. bēlua, bēlua herleiten und nimmt hierbei Übergang des lt. ē in alb. o an, den er auch in alb. mote Apfel aus lt. mēlum wiederfinden und durch Einwirkung des vorhergehenden Lippenlautes begründen will; lt. -lu, das anders behandelt worden sei als -lv-, sei zu alb. -l- assimiliert worden. Allein dass lt. 7 nicht mehr den Wandel von idg. 7 zu alb. 0 mitgemacht hat, betont mit vollem Rechte Puscariu, Prinzipienfr. d. rom. Phil. (26. Beih. z. Ztschr. f. rom. Phil.), S. 60. Andererseits zeigt Pedersen, KZ. 33, 544 (vgl. auch Brugmann, Grdr.<sup>2</sup> I, 316, Verf. IF. 36, 129 und A. 1), dass, sofern in den idg. Elementen des Alb. -tfür voraufgehendes -ly- anzuerkennen ist, nicht Assimilation des y anzunehmen ist. Im übrigen handelt es sich auch hier um eine Erscheinung der vorrömischen Zeit. Was ist also alb. bote, wenn es nicht auf bēlua zurückgeführt werden darf? Neben boa, bova, boas Art Wasserschlange und neben bouca oder boua einer Hs. von Cambridge findet sich (Cod. Amplonianus) die Glosse bolea salamandra (Corp. gloss. lt. II, 570, 18). Glossae nom. p. 24 wollte Loewe für dieses bolea, boba, d. i. bova konjizieren. Im Corp. gl. lt. II, l. c. haben sich hingegen Goetz und Gundermann diese Konjektur nicht mehr zu eigen gemacht. Mit Recht, wie sich jetzt zeigt. Denn alb. bote und seine balkanischen Verwandten, die mit der in Rede stehenden lt. Sippe in der Bedeutung so vollkommen wie nur möglich übereinstimmen (cf. bova serpeus est aquatilis, quem Graeci voçov vocant, Paulus Fest. p. 30 = gr.-alb. butár Wasserschlange, boa serpens mire magnitudinis, Corp. gl. lt. IV, 594, 2 = alb. bote grosse Schlange, skr. blavor ds.; boas animal belua vel draco, ebd. III, 511, 13 = rum. bălâur Drache) ist eben

gerade mit seinem ? geeignet, die Glosse bolea aufs beste zu bestätigen. Die von der neueren Textkritik oft verwertete Erfahrung, dass scheinbare Unregelmässigkeiten, die man früher wegemendierte, aus anderen Sprachperioden oder Sprachgebieten unerwartetes Licht empfangen (cf. Kroll, Wissensch. Forschungsberichte II, 40), erweist sich also auch in diesem Sonderfall als wohl begründet. Das alb. bote reflektiert ein vlglt. \*bola, das sich zu dem überlieferten bolea ebenso verhält wie blatta Purpur: blattea ds., capra Ziege: caprea Art wilder Ziege, Caprae Palus in Rom: Capreae Palus. Es liegen hier Adjektivbildungen mit Suffix -ejo- vor, die substantiviert wurden (Brugmann, Grdr.<sup>2</sup> II, 1, 199). So kommen wir also auch vom Lt. selbst her zu lt. \*bola; auf lt. bolea das alb. boles zurückzuführen, geht nicht an, da dann alb. l' und in vielen Dialekten weiterhin j, keineswegs aber ż zu erwarten wäre: alb. val, vaj, geg. voj Öl aus lt. oleum, velüere teuer, wertvoll (fehlt bei Meyer, jedoch in Kristoforidis Bibelübersetzung, z. B. Jes. 13, 13), vejen nütze, gelte, bin wert aus lt. valeo usw. Man müste also, um von bolea zu alb. bote zu kommen, eine dreisilbige Aussprache bo-le-a annehmen, wofür die eben angeführten lt. Beispiele nicht sprechen. (Näheres hierüber in meinem abgeschlossenen, jedoch bisher unveröffentlichten Buche: Linguistisch-kulturhist. Untersuchungen aus dem Bereiche des Alb., Kap. III). Fragen wir nun nach dem lautlichen Verhältnis zwischen bola und boa, bova, (boua), so ist an die zuletzt erwähnte Form anzuknüpfen. Jedenfalls haben wir dieses Wort u. zw. wohl in der Lautung boya nicht nur nach dem Zeugnis des alb., sondern auch nach ausdrücklicher Überlieferung aus dem Altertum dem Volkslatein der Provinz Illyricum zuzuweisen. Schildert doch der aus Stridon stammende Hieronymus, Vita Hilar. 39 eine in Dalmatien, u. zw. in der unmittelbaren Umgebung von Epidaurus sich abspielende Episode aus dem Leben des Heiligen mit den Worten: draco mirae magnitudinis, quos gentili sermone boas vocant, ab eo quod tam grandes sint, ut boves glutire soleant ... Hier wird also boas mit boves verknüpft. Aus einem boua konnte sich nun bota in derselben Weise ergeben wie in it. palmenta Ort, wo gekeltert wird, der Boden, auf dem sich das Mahlwerk dreht, palmienta (Muratori, Antiqu. it. 3, 309) das au eines paumento, pav'mento zu al wurde (Canello, Arch. gl. it. 3, 332). Ebenso ist nach demselben Autor it. aldace, laldare zu beurteilen. Ob nun ein so entstandenes \*bola nur dem illyr. Provinziallatein zuzuschreiben ist oder ob es sich allgemeinerer Verbreitung innerhalb der lt. Volkssprache erfreute oder ob die Lautung -ol- für -ou- auf Rechnung der Vorstufe des alb. zu setzen ist, ist schwer zu entscheiden, so lange wir kein Mittel haben, um die Glosse bolea sprachgeographisch zu fixieren. Zwar ließe sich für die zuletzt erwähnte Eventualität scheinbar das phonetische Argument beibringen, dass -ou- wie andere u-Diphthonge zur Zeit der römisch-illyrischen Beziehungen der Vorstufe des alb. nach Meyer, Gröbers Grdr. 2 I, 1047, § 24 fremd war, dass daher leicht dafür -ot- substituiert werden konnte.

Doch ist dagegen auf die Tatsache des Vorhandenseins eben von lt. bolea (wofern dies nicht gerade illyr.-lt. wäre, was wir ja gar nicht wissen), ferner auf das erwähnte Vorkommen des Lautwandels au zu al in Italien zu verweisen. Das morphologische Verständnis von alb. butár, das Meyer im EW. für Griechenland (Poros) in der Bedeutung "Wasserschlange" belegt, das nach Weigand, Jb. d. Rum. Inst. Lpz. 17, 225 und Alb. Gr. S. 38 aber auch in Borgo Erizzo und im südgeg. Gebiete gebräuchlich ist, dort "große Schlange", hier "Ringelnatter" bedeutet, lässt sich nur im Zusammenhange mit rum băláur Drache und skr. blavor Art großer Schlange gewinnen. Wie man sieht, stimmen die Bedeutungen. Über butar hat sich Meyer nicht geäußert; das rum. băláur stammt nach Meyer aus dem skr. blavur, dieses aber soll, wie Meyer vermutet, auf ein alb. \*bolvure = lt. belvula zurückgehen, das in alb. buuroj( $\varepsilon$ ) aus \*buturone = It, \*belvulona ebenfalls vorliege. Allen diesen Hypothesen ist mit der Unmöglichkeit, ein lt. bēlua mit alb. bote zu vereinigen, der Boden entzogen. Im besonderen ist hervorzuheben, dass rum. balaur nicht aus dem skr. blaver, blaver entlehnt sein Denn der Akzent des skr., in den südwestlichen skr. Dialekten (Montenegro, Ragusa) vorkommenden Wortes ist blavor, was also nicht auf sekundäre Akzentzurückziehung, sondern auf schon ursprüngliche Betonung der ersten Silbe weist. Die Vorstufe des skr. Wortes ist \*bólvor, die mit der rum. Form unmittelbar nicht zu vereinigen ist. Das Verhältnis zwischen dem rum. und dem skr. Wort kann also nur das sein, dass beide - unabhängig von einander - auf eine gemeinsame Quelle zurückgehen. Betrachten wir den Auslaut von rum. băldur vorläufig nach den Lautgesetzen der lt. Elemente des rum., so zeigt das Beispiel von faur Schmied - It. faber, fabru-, staul Stall - It. stablu- = kl.-It. stabulum, dass \*bolaur-, ev. \*bolabr- zugrundezulegen ist. Skr. blavor aus \*bolvor entscheidet nun für \*bolaur-, das wiederum gemäß den obigen Erörterungen bola enthält, also in \*bolá-ur, \*bolá-vr- zu zerlegen ist. Andererseits gestattet uns die skr. Grundform, den im Nachton geschwundenen Vokai mit aller wünschenswerten Deutlichkeit zu rekonstruieren. Wir erhalten somit \*bolá-vor-. Eine solche Form kann ins rum, nicht unmittelbar aus dem lt. gekommen sein, da ja gegen diese Annahme die Behandlung des zwischenvokalischen spricht. Die Quelle ist vielmehr das alb., wo zwischenvokalisches t aus lt. l in dieser Stellung regelrecht ist (Pedersen, KZ. 33, 541). (Über anderes durch alb. Vermittlung ins rum. übergegangene lt. Sprachgut handle ich in meinem "Linguist.-kulturhist. Untersuchungen a. d. Ber. d. Alb.".) Die soeben für das rum. gewonnene Vorstufe \*bolá-vor ist auch für das alb. butár, das ja mit bălaur in der Bedeutung vollkommen stimmt (große Schlange, Wasserschlange), anzuerkennen. Nicht billigenswert scheint mir die Ansicht, dass alb. butår gegenüber bote ein die Herkunft bezeichnendes Suff. -ar aus lt. -aris enthalte (cf. katundar Bauer gegenüber katund), wiewohl Weigand, Alb. Gr. S. 38 das Wort allerdings so analysiert. Denn

fasst man -ar in budár als Suff. -ar(is), so ist der Zusammenhang zwischen dem alb. Wort und den gleichbedeutenden Bezeichnungen des skr. und rum. (blävor usw., băláur) zerrissen. Was ist nun jenes -vor, das nach dem Obigen in allen drei Benennungen (\*bólvor, der Vorstuse der skr. Form, \*boláu(o)r, dem Ausgangspunkte für das rum. und alb.) abzutrennen ist? Ich möchte hierin nichts anderes als lt. vora(n)s sehen, wobei auf den oben zitierten Bericht von dem Kinder verschlingenden Drachen, der in Dalmatien sein Unwesen trieb, zu verweisen ist. Wird doch auch in Schillers bekannter Ballade der Drache ganz ähnlich charakterisiert:

"Das ist der Lindwurm, kommt und schaut, Der Hirt und Herden uns verschlungen!"

Die Notwendigkeit eines solchen attributiven Zusatzes ergab sich im übrigen daraus, dass, was ich hier nicht ausführe, weitere Abarten der boua (bota) durch ähnliche Beifügungen charakterisiert wurden. Die Gruppe \*bola vora(n)s wurde dann in das alb. Deklinationsschema mit Zugrundelegung von \*bola vora eingereiht, wobei von einem Akkusativ \*bola vora aus auch ein nom. m. \*bol vor entstehen konnte (vgl. Verf., Der Akk.-Nom. u. d. Geschlechtswechsel im Alb., IF. 36, 98 ff., insbes. 108). Möglicherweise ist übrigens vora auch auf Rechnung des Viglt. zu setzen, cf. volus fliegend im Frz. (Meyer-Lübke, REW, s. v.). Die erwähnte Neubildung \*bol-vor wird durch die skr. Form reflektiert. Die alb. und rum. Form. weisen auf eine Gestalt der Wortgruppe, die der Univerbierung unterlegen ist und gleichfalls Neubildung des Nominativs aufweist. Es wurde nämlich in \*bólavora (\*bolavora), \*bólavere, \*bólavre die mechanische Akzentregelung nach dem Pänultimaprinzip durchgeführt und dann gemäß dem von Verf. l. c. erörterten Vorgange von einem Akkusativ \*boláura aus ein neuer und zwar m. Nominativ \*bełaur gebildet. Diese Form wurde im Rum, recht treu bewahrt und ergab dann im Alb. bułár. Rum. băláur verhält sich demnach zu alb. butár ganz ähnlich wie rum. fáur Schmied aus lt. faber, fabru : alb. fárkε Schmiede aus lt. fabrica über \*faur(ε)kε. Die hier erörterte Wortgruppe zeigt, dass der Schwund von w vor Liquida im Alb. erst nachslav. ist. Das so gewonnene chronologische Datum stimmt trefflich zu den Ermittlungen Thumbs über die gr. Lehnworte des Alb. IF. 26, 12 f. hat der genannte Forscher nachgewiesen, dass djat Teufel wegen seines Anlautes der älteren Schicht der ngr. Lehnwörter angehört. Es entstammt demnach einem διάβουλος, d. i. điavolos über \*diauɛl, \*djaul. Wir sehen also ul in einem alten ngr. Lehnwort und ur in einer Gruppe, die ihre Entstehung der Zeit nach den ältesten alb.-sl. Berührungen verdankt, gleich behandelt. Es ist klar, dass die älteste ngr. und die älteste nachsl. Epoche gleichzeitig sind. Es ist ferner klar, dass auch der soeben erörterte morphologische Vorgang: Neubildung des Nominativs von einem noch lebenden alb. Akkusativ aus sich auch noch nach der sl. Einwanderung abspielte, wie sich

ja die Existenz des alb. Akkusativs zur Zeit der ältesten sl.-alb. Beziehungen auch aus anderen Indizien (Verf., a. a. O. 127, 144) ergibt. Der Übergang des alb. Wortes in das Skr. und Rum. erfolgte wohl von verschiedenen Dialektgebieten des Alb. aus. Es ergibt sich endlich aus dem Vorangehenden, daß der sprachliche Austausch zwischen dem Alb. und Rum. auch noch in nachsl. Zeit erfolgte, eine Tatsache, die sich übrigens auch durch anderes Material stützen läßt. Leicht verständlich ist bei der hier vertretenen Erklärung des Wortes die von Weigand für das Südgeg. bezeugte Bedeutung "Ringelnatter". Nach der zitierten Stelle aus Festus ist bo(v)a das Äquivalent für gr. volume vol

auf diese völlig harmlose Schlange übertragen werden. —

Es erübrigt noch, das von Meyer gleichfalls zu dieser Sippe gestellte geg. buuroj(E) "eine Schlangenart" zu erörtern. Nach Meyer entstand diese Form, die Hahns, Alb. Stud. 3, 16 entnommen ist, aus \*buturońε = lt. bēlvulōnia. In Wahrheit hat südgeg. buuroj(ε) — das von Hahn mitgeteilte geg. Material ist südgeg. — mit unserer Sippe nichts zu schaffen. Kristoforidi bezeugt nämlich in seinem Wörterbuche S. 43 s. v. ber eine andere südgeg. Form: buroh(ε) für Kruja, beurohε für Tirana (-eu- Druckfehler?), die tosk. Form jedoch in seiner Bibelübersetzung, z. B. Jesaias 59,5: mburone Basilisk, Natter (= gr. ἀσπίς). Nun ist mburone ganz so wie gr. ασπίς zugleich auch Bezeichnung für "Schild". Auch im Ngr. gilt ασπίδα sowohl für "Schild" als für "Natter". Die Homonymie der Bezeichnungen für "Schild" und "Natter" reicht im Gr. bis ins Altertum (wie sie zu erklären ist, kann hier unerörtert bleiben). So stellt sich denn alb. mburonε, buron(ε) Schild, Natter als Lehnübersetzung (calque linguistique) aus dem Gr. dar. Wenn neben  $buroh(\varepsilon)$  im Südgeg. auch  $buuroh\varepsilon$  (und?  $beuroh(\varepsilon)$ ) vorkommt, so ist das nichts anderes als eine dem Gebiete des Euphemismus angehörende Veränderung des Namens des gefürchteten Tieres. ähnlicher Weise hat die Scheu, den eigentlichen Namen auszusprechen, im Ngr. neben διάβουλος ein διάβουτρος, im D. neben Teufel, Deichel, Deivel, Deixel, Deigel, im Frz. neben diable, diacre (vgl. Grimm, D. Myth. 939; B. Schmidt, Volksl. d. Neugr. 175) aufkommen lassen. Dabei war für die Umgestaltung des Namens des unhenvollen Reptils (mburohe) wohl das Verbum uroh "wünsche Glück" von Einflus, als dessen Kompositum mit der Präposition mbe das Wort umgedeutet wurde. Ähnliche Erscheinungen sind im Sprachleben häufig genug und müssen wohl nicht weiter dargelegt werden.

Aus dem bisherigen ergibt sich, das auch das von Meyer zur Stütze für die Herleitung von bote aus bēlua herangezogene Etymon: alb. mote Apfel aus lt. mēlum nach Puşcarius Bemerkung über die Chronologie von alb. o (s. o.) zu streichen ist. Alb. o kann nicht

It.  $\bar{z}$  entsprechen. Wohl aber zeigt Thumb, IF. 26, 16, dass die ältesten gr. Entlehnungen des Alb. gemäß den Lautgesetzen des idg. Erbwortschatzes des Alb. an dem Wandel von idg.  $\bar{e}$  zu alb. o noch teilnehmen: môkerε Mühlstein aus gr. μηχανή. Es besteht also lautlich kein Hindernis, alb. mοέε auf gr. μῆλον Apfel zurückzuführen. Sachlich ist die Erklärung des alb. Wortes aus gr. Mitteln vorzüglich begründet, da, wie Thumb in der erwähnten Abhandlung zeigt, die Entlehnungen des Alb. aus dem Altgr. gerade die Bezeichnungen für Kulturpflanzen, wie Gemüse- und Obstbaumnamen, umfassen: lepjete Sauerampfer, preš Lauch, keršī Kirsche u. a. Dass motε in Thumbs Aufzählung noch nicht vorkommt, ist nicht weiter verwunderlich, wenn man erwägt, daß Puşcarius ausdrückliche Hervorhebung des richtigen Verhältnisses von alb. o zu lt.  $\bar{e}$  ein Jahr nach Thumbs Aufsatz veröffentlicht wurde.

#### Nachtrag.

Von den oben erwogenen Möglichkeiten über die Herkunft der Lautung ol für ou in bola aus boua ist offenbar jene, die das illyr. Volkslt., bezw. das Alb. für den Vorgang verantwortlich macht, die wahrscheinlichste. It. palmento, aldace usw., die u, bezw. l in vorkonsonantischer Stellung zeigen, bieten für boua keine lautlichen Analoga. Und ist für die wortgeographische Fixierung der Glosse bolea auch kein direktes Zeugnis gegeben, so spricht für die erwogene Substitution: Vokal + u + Vokal durch die Gruppe Vokal + l + Vokal einmal die Tatsache, dass gerade dem alb. zwischenvok. & eignet (Pedersen, KZ 33, 535 ff.), zum zweiten ein speziell alb. Beispiel einer solchen Substitution, und zwar eine lt. Entlehnung: tosk. palua Pfau (Kavalliotis bei Thunmann, 215 = G. Meyer, Alb. St. 4, 92, Nr. 711, Weigand, Wb. 152) neben dem it. Lehnwort pagua. Der Erklärungsversuch Helbigs (Jb. Rum. Inst. Lpz., 10, 61), der einem alb. patua it, pavone, mit Übergang des v in & und weiterhin in ? zugrundelegt, scheitert an der von demselben Autor, ebd. 81 hervorgehobenen Tatsache, dass der Wandel von & zu I nur geg. und skutar. ist; hingegen ist nach den angeführten Belegen und insbesondere nach Weigands ausdrücklichem Zeugnis palua nur tosk. a in palua entstand aus & an unbetonter Wortstelle gemäß dem von Verf., IF 33, 428 erörterten Vorgange. Andere Beispiele für ein derartiges a in der Nachbarschaft von Labialen: varfanakest Armlichkeit (Lumo Skendo, Diturija 2, 2): varfere, orphanus, marštoj einrichten, ordnen, verwalten (Bask.), daneben marštrues (Eltšija, 1913, 2, 81) ministrare, helmatis vergifte u. a. m.

Wien.

NORBERT JOKL.

### Die Berliner Bruchstücke der ältesten italienischen Historia de preliis.

Die Pergamenthandschrift der Berliner Staatsbibliothek ms. ital. quart 33 (Acc. 4727, vgl. Mitteilungen aus der Kgl. Bibl. IV. Kurzes Verzeichnis der romanischen Handschriften [1918] S. 80), 212×143 mm, bietet auf 16 Blättern, die Kolumne zu 28 Zeilen, von einer toskanischen Hand aus dem Beginn des 14. Jahrhs. (kaum noch aus dem Ende des 13. Jahrhs.) Fragmente einer italienischen Bearbeitung der Alexandersage, die ihres Alters wie ihres literarischen Charakters wegen die Aufmerksamkeit der Forscher auf diesem noch viele dunkle Punkte bietenden Gebiete auf sich lenken. Über die Herkunft dieser Pergamentblätter, die einen modernen Einband erhalten haben, sind nur Schlüsse gestattet. Aus dem späten Vermerk auf Bl. 11 unten: Questo foglio e di Dom Londi di Brani (?), der nur zeigt, dass schon damals der codex zerpflückt war, ergibt sich nichts Besonderes, da diese Namensformen stark verwischt sind. Aber G. Grion, I nobili fatti di Alessandro Magno, Bologna 1872 (diese Edition enthält die italienische Historia de preliis nach der Rezension 12), S. CLXXI erklärt: "Ben esisteva sessant' anni fa nella Riccardiana, nel codice miscellaneo 1222, un frammento di 16 carte in 4. in pergamena di bella scrittura e con belle miniature, frammento che risaliva certo al secolo XIII.; ma ora il codice slegato più non lo contiene, ed io ne posseggo solo quel tanto che l'editore dei Minnesingheri, Federigo v. d. Hagen, ne copiò allora e lasciò morendo ne' suoi spogli delle biblioteche d'Italia, Francia e Germania, spogli passati da Berlino in mio possesso." Wie diese Fragmente nach Berlin aus der Riccardiana gelangt sind, entzieht sich auch meiner Kenntnis. Kurz beschäftigte sich mit ihnen L. Biadene in seinem Verzeichnis der in Berlin befindlichen ital. Handschriften, Giornale storico della letteratura italiana, X (1887), 355. Doch täuschte er sich über den Inhalt der Handschrift, da er hier eine Bearbeitung des noch inedierten Alexanderepos durch Quilichinus d'Arezzo gefunden zu haben glaubte. Zu dieser Annahme ward er durch einen den Pergamentblättern vorgehefteten Papierzettel veranlasst, auf dem noch heute der Titel eines italienischen Druckes zu lesen ist: Libro del Nascimento. De la Vita, con grandissimi fatti. Et della morte infortunata de Alexandro Magno (composto da Qualichino d' Arezzo).

EXTREMELY RARE. Finito a di XXVIIII. Luio MCCCCLXXVII. In Venezia. 4. Bibl. Heber. P. VI, p. 8. Genaueres erbrachte erst G. Vandelli in der Gelegenheitsschrift N. Festa e G. Vandelli, Miscellanea. Firenze 1898 (Nozze Rostagna-Cavazza), S. 19 ff. (Appunti intorno ad antiche versioni italiane della 'Historia de preliis'), der auch unsere Bruchstücke richtig dahin bestimmt hat, daß es sich hier um den ältesten Text der italienischen Übersetzung der lat. Historia de preliis nach der Rezension I3 handelt. Vandelli hat bereits kurze Proben hieraus mitgeteilt, aber die uns 1898 versprochene Publikation des Ganzen noch nicht geliefert; "La pubblicazione compiuta del testo di Berlino, che per la sua antichità ha una certa importanza anche linguistica, la riserbo per un lavoro ampio e particolareggiato sulla leggenda di Alessandro Magno nell' antica letteratura italiana, condotto già da un pezzo a buon punto e che vedrà la luce in un tempo che vorrei sperare non troppo lontano." Nach den inzwischen verflossenen 22 Jahren halte ich mich für befugt, dies interessante Glied innerhalb der Entwicklung der Alexandersage endlich bekannt zu machen, da inzwischen auch die Kenntnis der verschiedenen Stufen der Historia de preliis bedeutende Fortschritte gemacht hat. Hier sind besonders zu nennen die Ausführungen von Fr. Pfister, Die Historia de preliis und das Alexanderepos des Quilichinus, Münchener Museum für Philologie des Mittelalters I (1911), S. 249 ff. und die Einleitung zu seiner Neuausgabe des Alexanderromans des Archipresbyters Leo, Heidelberg 1913, S. 14 ff. Bekanntlich ist aus Leos Historia zunächst die interpolierte Fassung I1 geflossen, die ihrerseits in zwei unabhängig voneinander entstandenen Rezensionen eine Umänderung und Erweiterung erfahren hat: 12 ändert vielfach die Komposition des Ganzen infolge größerer Umstellungen und benutzt Nebenquellen wie Orosius, während I3 außer zahlreichen Zusätzen namentlich gegen Schluss auch den Stil auffrischt, wie Pfisters Auszüge deutlich zeigen. Um 1236 hat ein Quilichinus 13 in lateinische Distichen umgesetzt. Für 11 muß man sich immer noch begnügen mit dem Abdruck bei O. Zingerle, Die Quellen zum Alexander des Rudolf von Ems, Breslau 1885, S. 129 ff. Den Text von I2 kann man jetzt bequem in meiner Ausgabe des altfranz. Alexanderromans nach der Berliner Bilderhandschrift nebst dem lat. Original der Historia de preliis (Rezension 12), Halle 1920, zur Hand haben. Die kritische Gesamtausgabe aller drei Fassungen steht in naher Aussicht, erfordert aber einen geneigten Verleger.

Dass unser italienischer Text zur Gruppe 13 gehört, zeigen die beiden größeren Einschübe vom Zuge der Mannen Alexanders nach dem Tale Josaphat (Fuerre de Gadres) Bl. 15 v und vom Basilisken Bl. 6<sup>v</sup>.

Den Inhalt der Bruchstücke deuten meine Anmerkungen hinter dem Texte an. Die Übersetzung ist sehr getreulich. Lücken und Fehler mögen oft auf die Rechnung des Kopisten zu setzen sein, anderes freilich, wie ich ebenda zeige, hat schon der Bearbeiter

verbrochen. Zur Vergleichung mit dem lat. Original füge ich wenigstens den Text von  $I^3$  für die beiden ersten Stücke bei. Ich bediene mich dabei der Berliner Handschriften lat. Qu. 49 und lat. Qu. 518, dazu einer der Heidelberger Akademie gehörenden und von Pfister mir freundlichst zur Verfügung gestellten photographischen Reproduktion der Handschrift Madrid, Ossuna 10222.

Bl. 2<sup>r</sup> ist leider fast gänzlich verwischt, das Pergament schadhaft, die Löcher sind notdürstig durch untergelegte Streisen geslickt. Immerhin ist es mir gelungen, etliche Zeilen des Textes lesbar zu machen. Auch bei Bl. 3, 4, 5 hat der untere Rand schwer gelitten, zum Glück ist hier alles noch deutlich zu erkennen.

Die Blattfolge ist beim Binden dieses Codexrestes in arge Unordnung geraten. Wir haben hier sieben Fragmente vor uns, die folgendermaßen einzuordnen sind:

I. = Bl. 2. II. = Bl. 1. III. = Bl. 14 + 15. IV. = Bl. 13 + 4 + 5. V. = Bl. 10 + 11 + 16. VI. = Bl. 3 + 6 + 7. VII. = Bl. 8 + 9 + 12.

Der Bilderschmuck besteht aus 42 ziemlich roh gehaltenen, oft verwischten Miniaturen, die keinen besonderen Kunstwert besitzen dürften. Folgende Szenen sind zur Darstellung gelangt: Bl. 1 v: Olympias im Gespräch mit Nectanebus (> Encho) — Nectanebus Alexander unterweisend. Bl. 2": Beilager der Königin und des Zauberers in Drachengestalt. Bl. 3r: Der Waldmensch und das nackte Mädchen - Alexander und die aus dem Boden sprossenden Bäume. Bl. 3 v: Ein Teufel auf dem Nacken eines neben dem Baume umsinkenden Kriegers - Alexander vor einem hohen Berge mit Untieren. Bl. 4r: Elephanten und Lastwagen. Bl. 4r: Alexander und Bogenschützen, die ihre Pfeile gegen eine Burg richten. Bl. 5": Alexander und die Skorpionen. Bl. 5": Alexander und feuerspeiende Drachen - Alexander und Schlangen. Bl. 61: Alexander und Riesenkrebse. Bl. 6v: Der Basilisk am Berge, zwei hinsinkende Krieger. Bl. 71: Der Basilisk vor dem Spiegelschild, hinter dem ein Mann ganz verdeckt steht. Bl. 7 . Alexander auf dem Stufenberge - Alexander nebst Gefährten kniend vor dem Greis im Bette. Bl. 8r: Die Boten der Candace mit den Geschenken (Vögel auf einer Stange, Wundertiere) vor Alexanders Zeltlager. Bl. 8v: Der Maler überreicht Candace Alexanders Portrait. Bl. 9r: Candaulus nebst Frau und Begleitung nach der Befreiung aus der feindlichen Burg hinwegreitend. Bl. 9°: Die den Zedern gleichenden Bäume vor Alexander und Candaulus. Bl. 101: Bestattung des Porus, die Leiche wird unter einem Thronhimmel getragen. Bl. 10": Die nackten Gymnosophisten vor Alexander. Bl. 11 r: desgl. — Frauen, beritten und mit Silberwaffen. Bl. 11 v: Untier mit gezähntem Rücken. Bl. 12": Candace empfängt an der Treppe ihres Palastes ihren Sohn nebst Alexander - Candace und Alexander auf dem goldenen Pfühl - Schemel mit inkrustierten Edelsteinen. Bl. 12": Candace und Alexander auf dem von künstlichen Elephanten ge-

zogenen Lager, das auf Rädern ruht - Alexander erschreckt, vor der Königin sitzend. Bl. 13°: Die Amazonenkönigin vor Alexander

— Zephirus reicht Alexander Wasser in einem Helm. Bl. 14°:
Alexander schießt nach dem Hirsch. Bl. 14°: Der Gott Sesonchosis, den Kopf aus seinem Lager hervorstreckend - Bau Alexandriens. Bl. 15": Alexander küsst die schwarze Bildsäule des Nectanebus. Bl. 16r: Verwundete Elephanten auf der Flucht — Die bärtigen Frauen. Bl. 16<sup>v</sup>: Die Kynokephalen. — Der Sturm vernichtet das Zeltlager Alexanders.

.... (fol. 2 r) in sé tre cerchi: lo primo contenea in sé .xii. intendimenti, lo secondo .xii. animali, nel terço apparea lo sole e la luna, e per queste cose aperse la cantera dell'avolio e di quella uscirono sette splendienti stelle manifestante l'ora e la natività degl' uomini e .VII. pietre intagliate: le due erano ordinate a guardia degl' uomini. Olympiades vedendo queste cose disse a llui: 'O indivinatore, se tu vuoli k' io ti creda, dimmi lo die e ll' ora de la nativitade del Re.' Encho disse: 'Vuoli altro udire?' La reina rispuose: 'Dimmi ançi ke advenirà intra me e Phylipo, per ciò ke dicono gl' uomi[ni] ke, se Phylipo vincerà la battaglia, 10 egli me caccerà e piglerà altra mogle'. Rispuose Allexandro: 'Falsamente dicono, ma anzi ke molti tempi passano . . . . .

Rispuose la reina: 'Prego k' annonçi tutta la verità delle cose.' Rispuose Encho: 'Uno de' più potenti dii giacerà teco e ti aiuterà in tutte l'aversità.' Olimpiades rispuose: 'Pregoti ke 15 mmi dichi ke figura avrà quello idio.' Encho rispuose: 'Non 

#### (Rest unleserlich, Pergament teilweise zerstört.)

(Hec autem eo dicente statim protulit (Anectanebo) de sinu suo mirificam tabulam eneam et eburneam, mixtam auro et argento.) tres in se circulos continentem: primus circulus continebat in se intelligentias .XII., secundus habebat animalia .XII., in tertio sol et luna apparebat. Post hec aperuit cantram eburneam et ex ea protulit .VII. splendidissima astra horas explorantia et nativitates hominum, et .vii. lapides sculptos et duos lapides ad custodiam homini deputatos. Videns hec Olimpiades dixit illi: "Magister, si vis ut credam tibi, dic mihi annum, diem et horam nativitatis regis." Cum hec fecisset, ait regine: "Visne aliud a me audire?" Regina respondit: "Volo ut ante dicas mihi quid inter me et Philippum accidere debet; referunt enim homines quod, si venerit Philippus ex prelio, eiciet me aliamque sibi coniugabit uxorem." Cui Anectanebo respondit: "Falsa modo dicunt; sed antequam

.... (fol. 2") la mattina. Olimpias sì fue isvegliata, chiamoe 20 Encho e dissegli lo songno ke ll' era adv(i)enuto. Et quelli rispuose: 'Se ttu mi darai luogo nel tuo palagio, io ti farò vedere quello idio in figura e verrà a tte in figura di dragone e quando piglerà forma d' uomo, e verrà in mia similitudine.' Disse Olimpias: 'Bene ai detto: or ti piglia qualunque letto vuoli. Et se tue veracemente 25 mi proverai queste cose, siccome padre del garçone t'avrò.' Et queste cose dicente comandò che lli fosse dato uno letto nel palagio. Et appresso la vilia de la prima nocte Encho incominciò per incantagione a tramutarsi in figura di dragone et fischiando se n'andò al letto d'Olimpias et entroe nel letto et incominciolla 30 ad abracciare et basciare, et dopo il bascio ebbe a ffare co llei. Et quando si levoe dil giacimento, sì la percosse nel ventre et

multa tempora elabantur, veniet quando gravida eris et pregnans, volens nolensque habebit te Philippus in uxorem." Ad hec regina respondit: "Obsecro te, magister, ut omnes mihi exprimas veritates." Anectanebo respondit: "Unus ex potentissimis diis concumbet tecum et te in cunctis adversitatibus adiuvabit." Olimpiades respondit: "Obsecro te, magister, ut mihi referas, quam figuram deus ille gerit." Anectanebo respondit: "Nec iuvenis nec senex, sed in media etate consistit, habens in fronte arietina cornua duo et barbam canis ornatam. Unde si placet, esto illi parata, quia in nocte videbis eum et in somno concumbet tecum." Regina dixit: "Si hoc videro, non ut prophetam aut divinum, sed te ut deum presentialiter adorabo."

Statimque Anectanebo valedicens regine descendit de palatio et exiens continuo foras civitatem in desertum locum evulsit herbas terensque eas sucus illarum tulit et fecit incantationes per diabolica figmenta, ut eadem nocte Olimpiades deum Ammonem in somno videret concumbentem secum dicentemque sibi post concubitum: "Mulier, concepisti defensorem tuum."

Mane autem facto cum esset Olimpiades a somno excitata, convocavit Anectanebo eique somnium quod viderat recitavit. At ille dixit: "Si locum mihi dederis in palatio tuo, deum ipsum facie ad faciem contemplaberis; nam ille deus in figura draconis ad te veniet et inde humanam formam accipiens in mea similitudine apparebit." Ad hec Olimpiades ait: "Bene dixisti, magister. Tibi recipe cubiculum in palatio meo et si veritatem probavero, valebis et quasi patrem pueri te habebo." Et hec dicens iussit in palatio cubiculum sibi fieri. Circa vigiliam autem primam noctis cepit Anectanebo per incantationes magicas transmutari in figuram draconis et cepit sibilando contra cubiculum Olimpiadis transvolare ingressusque cubiculum ascendit in lectum eius et cepit eam fortiter osculari et post oscula cognovit eam. Cum autem a concubitu surrexisset, percussit eam in utero et dixit: "Hec conceptio sit

disse: 'Questo concepimento sarà tuo defenditore et da neuno huomo sarà vinto.' Et in questa guisa fue ingannata Olimpias, chè con uomo sicome con dio giaque. Et fatta la mattina Encho discese del palagio e la reina era pregna. Et quando incominciò 35 a ingrossare, incontanente kiamoe a ssé Encho e | ....

II.

.... (fol. 1 r) fue di XII anni, era ammaestrato a la pugnia e tutti li trapassava nell' arme. La cui tostança Felippo vedente lodava e disse a llui: 'Allexandro, la tostanza e l' ongegnio dell' animo tuo amo, ma conturbomi, perké la tua figura è disimigliante e disconcia.' Olimpias udente queste cose di tremore e di paura èe ispaventata e chiamò Encho e disse a llui: 'Intende ke a pensato Felippo di me, per ciò ke disse ad Allexandro: 'La tostanza tua amo e l'ongegno del tuo animo provo, ma son tristo, ké la tua figura non mi s' asomigla.'

Encho incominciò a pensare e disse: 'Lo pensamento suo non 10 t' increrà.' Encho come usato puose mente ne la stella ne la quale sperava di vedere lo suo desiderio. Allexandro vedente queste cose disse a llui: 'La stella ke ttue conti paresi in cielo?' Disse Encho: 'Figluolo, sl.' Rispuose Allexandro e disse: 'Potralami tue mostrare?' Rispuose Encho: 'Seguiterami nell' ora de la notte 15 e mosterrolati.' Disse Allexandro: 'Dimmi: lo fatto tuo è conosciuto ve non certo?' Rispuose Encho: 'Assai è conosciuto.'

victrix et nullatenus ab homine subiugabitur." Taliter decepta Olimpiades cum homine quasi cum deo concubuit. Mane autem facto descendit Anectanebo de palatio, regina itaque pregnans erat. Cum autem cepisset tumescere venter eius, vocavit ad se Anectanebo et ...

(Cum autem) esset annorum duodecim, instruebatur ad pugnam et antecedebat omnes in armis. Cuius velocitatem Philippus intuens commendabat eum et ait illi: "Fili Alexander, velocitatem tuam et ingenium tui animi diligo per affectum, sed contristor, quia figura tua mihi videtur dissimilis et inepta." Audiens hoc Ölimpiades timore perterrita vocavit Anectanebo et dixit ad eum: "Magister, intellige quid de me Philippus cogitat; dixit enim Alexandro: "Fili, velocitatem tuam diligo et ingenium tui animi approbo, sed tristis sum, quia tua figura nullatenus figure mee similatur." Anectanebo autem cepit cogitare et dicere: "Cogitatio illius nullatenus est nociva " solitoque respiciens computabat quandam stellam que separabat ab ea desiderium suum. Audiens hec Alexander dixit ei: "Stella quam computas videtur in celo?' Cui Anectanebo ait: "Etiam, fili." Alexander respondit: "Potesne eam mihi ostendere?" Respondit Anectanebo: "Sequere me hora noctis et ostendam tibi". Alexander respondit: "Magister, fatum tuum estne tibi cognitum aut incertum?" Anectanebo respondit: "Etiam scio." Dixit

Allexandro: 'Io lo voglio congnoscere.' Rispuose Encho: 'In verità so ke del mio figlio debo ricevere morte.' E dicente queste 20 cose seguitoe (fol. 1 v) lui la sera fuori de la cittade. Et quando vennero sopra le fosse de la cittade, disse Encho: 'O figluolo Allexandro, pensa e poni mente [ne] la stella di cielo, quella d' Ercule come si contrista e Mercurio si rallegra e Juppiter come annerita: li fatti miei m' appressimano a la morte e minnacciano dal figluolo.' 25 Allexandro vedente lui si gl'approssimò e fattogli l'assalto fello cadere ne la fossa dicente a llui: 'O malaventurato, di cotal morte ti conveniva morire; quando sapevi le cose terrene, perché tu facei sapere le cose di cielo, falsamente dicendo le cose ke doveano advenire?' Disse Encho: 'Bene cognoscea io k' io dovea morire 30 di cotale morte. Non ti diss' io ke' l figluol mio mi dovea uccidere?' Rispuose Allexandro: 'Dunque son io tuo figluolo?' Rispuose Encho: 'In veritade io t'ingenerai.' Et queste cose dicente morie. Allexandro messo di pietade paternale puoselo in su l'espalle e portolo | ....

#### III.

.... (fol. 14<sup>r</sup>) dio d' Amone a domandarli consiglio. Et quando fue ito al templo d' Amone, iscontrò uno cervo ne la via, lo qual comandoe Allexandro ke fosse saettato da' suoi kavalieri. Et coloro molte saette li gettano e nol potero toccare. Vedendo Allexandro 5 prese una saetta e incontanente ferio quello cerbio. Da cquel die innanzi è kiamato Sagittario quel luogo. Et entroe Allexandro nel tempio e fece li sacrificij e preghoe lo idio Amone, ke verace risponso li dovesse promettere.

Et mossa l'oste venne inn uno luogo ke ssi chiama Taforsi, nel quale erano .xv. ville c'aveano .xv. fiumi li quali correano tutti in mare, e erano quivi le porte kiuse [e] fabbricate di catene.

Alexander: "Opto illud cognoscere." Anectanebo respondit: "Scio quippe quia a filio meo debeo recipere mortem." Cum hoc dixisset, tum descendente de palatio sequitur eum Alexander hora serotina extra urbem. Et cum incederent super fossatum civitatis, dixit Anectanebo: "Fili Alexander, contemplare solem et respice stellam Herculis qualiter contristatur, Mercurius vero gaudet, Iovem siquidem video coruscantem. Fata mea mihi propinquam mortem a filio comminantur." Taliter eo vidente accessit ad eum propinquius Alexander et facto impetu eum corruere fecit usque ad infimam partem fossati, taliter ei dicens: "Infelix, sic te mori decet; cum terrena scires, cur celestia presumpsisti, falso futura predestinans?" Cui Anectanebo ait: "Cognitum mihi fuit quod tali debebam supplicio mori. Nonne dixi tibi quia filius meus extinguere me debebat?" Alexander respondit: "Ergo filius tuus sum?" Anectanebo respondit: "Revera te genui." Et hec dicens expiravit. Alexander autem filiali pietate commotus elevansque caput eius super humeros suos portavit ipsum ...

È Allexandro quivi sacrifichò [a] li dij e in quella medesima notte sì gl'apparve in songnio lo idio Serapo in grandissimo abito e in forma orribile e tremerosa e disse a llui: 'Allexandro, tu puoi mutare quello monte e levarloti sopra l'espalle?' Disse Allexandro: 15 'E como lo potrebbe niuno fare?' Serapo disse: 'Siccome questo monte non si muterà mai, così lo fatto tuo si ricordarae infino a' diretani secoli'. Allexandro lo cominciò a ppregare dicendo: (fol. 14") 'Preghoti ke mmi dichi quando dee essere la mia fine' Rispuose Serapo: 'Buona cosa èe a non sapere lo diretano tormento sanzo 20 dolore; ma perciò ke ttu mene pregasti, dicolti: dopo il beveraggio bevuto assaggerai amara morte e in tua gioventudine finirai, et imperciò non volere addomandare de' tuoi di nè la tua ora nè l tuo tempo, inperciò k' io nol ti dirò. Sarà tti detto inverso le parti d'Oriente lo tuo fatto'. Levandosi Allexandro dal sonno grande- 25 mente fue tristo e comandoe ke una parte dell' oste andasse d' Ascola e quivi l'aspettasero. Et elli sedente incominciò a ffabricare una cittade al suo nome, a la quale puose nome Allexandria. Infra tanto quelli d' Egypto udendo l' avve (fol. 15<sup>r</sup>) nimento d' Allexandro, uscirono incontra a llui e sono sottoposti a llui e 30 lui ricevettero orrevolemente in Egipto. Entrante Allexandro trovoe una statua reale, intagliata di pietra nera. La quale agguardante Allexandro disse: 'Di cui è questa statua?' Quelli d' Egypto rispuosero: 'Questa statua è d' uno re molto savio d' Egypto.' Udendo queste cose Allexandro disse: , Mio padre fue questi.' Et 35 dicendo queste cose gittossi in terra e incominciò a basciare la statua. È di quindi prese la cavalle et andossene in Soria e i Suriani fortemente li contradissero e con lui combatterono, et alquanti suoi kavalieri uccisero. Et di quindi mossa l'oste e attendea a Suri, nel qual luogo coll' oste molti tempi dimorò e molti tempi patitte. 40 Era la città forte, ma per circondamento del mare con ordinamenti d'idifici e fortitudine naturale di quel luogo, ké in neuno modo la cittade per assalimento non potea vincere. Ma ordinò uno [e]dificio nel mare che attendea si fortemente a la città, ké neuno navilio nè nave poteva toccare lo porto de la città. Allexandro 45 intendea come potesse assalire la città e incominciò a diricçare l' oste e mandò lettere al pontefice de' Giudei c' avea nome Giado, ke li do (fal. 15") vesse mandare aiuto e cose vendereccie, le quali dal popolo si dice mercato, e co la sua oste l'apparecchiasseno et anche lo tributo lo quale davano ad Dario sanza nullo indugio 50 li mandasseno et accattassero a llui magiore amicitia di quelli di Macedonia ke di quelli di Persia. Lo pontefice de' Giudei rispuose a le lettere, comandante a tutti lo sacramento di Dario osservare: infino ke Dario fosse vivo, neuno sacramento mutassero. Udendo queste cose Allexandro grandemente èe irato contra l pontefice 55 de' Giudei, dicendo: 'Tal vendetta farò contra li Giudei, ché ssi parrà qual comandamento deono osservare.' Et non volse lasciare Tyrio, ma elesse Meleagro et dielli .v.c. cavalieri et comandogli ke sse ne andasse nella valle di Josapat, la ove il molto bestiame

soprapresi | ....

60 pascerà fuori de la città di Gadir, e Saro menava, li quali sapeano bene lo lu[o]go di quella contrada. Et quando entrasse ne la valle, grande preda menava et iscontrò Tessorio menatore de la mandra et molti di coloro abbatteo. Mileagro, rubesto ne la fortitudine dell'arme, lui et tutti li guardiani vinse e Caulo lo capo 65 del duce tagliò. Et quando queste cose fossono cognosciute a Buturio, uscie de la città di Gadir et .xxx,m. kavalieri, et quando furono apparecchiati a battaglia, tanta era la grida de' combattitori, ké parea ke tutta la città tremasse. Vedente queste cose quelli di Macedonia grandemente erano turbati et Meleagro volea man-70 dare ad Allexandro ke li man[dasse] aiuto, e neuno di coloro volle ricevere i comandamenti. Et Meleagro a combattuto tanto contra lloro, ké Sason et Buturio sono morti. E quelli di Macedonia

IV.

.... (fol. 13<sup>v</sup>) coi nostri nemici vogliamo pungnare, .x. volte .x.m. siamo a ccavallo sopra li destrieri, coperte d'arme da bbattaglia, e l'altre rimangniono nell'isola a guardarla. Et quando con victoria torniamo, da' nostri mariti siamo onorate. Dunque se ttu 5 contra nnoi vorrai combattere, se ttu vincerai, neuna laude n'aquisterai, perk'avrai vinto femine; e se nnoi te vinceremo, grandissima laude ce sarà, perké la gloria del grandissimo imperadore accatteremo. Et inperciò ti ssignifichiamo ke contra noi non vegni a combattere, kè moite cose ti potrebero avvenire le quali tu non pensi.

10 Et letta innanzi ad Allexandro la pistola, cominciò a ridere et incontanente comandò ke fosse scritta una pistola così contenente:

O re dei re Allexandro, figluolo del dio Amone e de la reina Olimpiade, a Tralestrina reina de li Amasoni e a tutti li 15 Amassoni allegrezza. 1111. parti del mondo avia vinto, cioè Africa, Asia e Eurapia, e neuno huomo a le nostre forçe poteo cont[r]astare. E se vvoi combatterete, quello ke vvene avverrà credo ke l sappiate. Ma perké noi amiamo la vostra conversatione, vi diamo per consiglio ke usciate dell' ysola vostra et insieme coi vostri 20 huomini innanzi la nostra presenzia vengniate. Giuriamvi per Amone padre nostro e per Giunone e per Minerva vostra dea ke da nnoi neuna angoscia potrete avere, e riposo a vvoi e a' vostri Amasoni date, e così pacificamente vi lasceremo.' Quelle pensando mandaro ad Allexandro poledri non domati .x., somiglianti di 25 quelli non si trovavano, e kavalli bianki buoni .x. e molto avere, e anke la reina sì si presentò. E così in pace tornò allegramente. (fol. 13°)

In quello medesimo tempo fu nuntiato ad Allexandro ke Poro era in Batricione e raunava l'oste acciò ke ll'altra battaglia commettesse con Allexandro. Quando Allexandro l'ebbe udito,

mosse l'oste sua e kiamò .CL. duchi li quali menavono l'oste. E incominciavano ad andare nel mese d'agosto per sole molto 30 ardente e andavano per luoghi renosi sanza acqua, ove erano grande moltitudini di serpenti e di fiere. E comandò a' kavalieri suoi ke levassero l'arme e andasseno; e incontanente fu fatto. E risplendea tutta l'oste siccome stelle, perké l'armi erano. 35. ornate d'oro. Et andanti molti di non trovaro acqua. Allora uno de' cavalieri di Macedonia c' avea nome Cefilo trovò inn una pietra cavata un poco di liquore, lo quale di rugiada da ccielo era ricolto, empienne l'elmo e presentollo ad Allexandro. Et Allexandro | (fol. 4r) veggendola saviamente parlò: 'Sed io ricevo 40 questa acqua ne lo stomaco mio, riceveranonne notricamento e sostenemento le membra di quelli di Macedonia e di quelli di Persia di quall' acqua, o io solo ne sarò notricato (solo) senza loro?' Rispuose Cefiro: 'Tu solo te ne conforterai.' Disse Alexandro: 'Se vvoi tutti perirete, perké voglio solo vivere con dolore?' Veggendo 45 Allexandro la morte di quelli di Macedonia e di quelli di Persia comandò ke incontanente fosse sparta innanzi loro. Veggendo questo li cavalieri suoi grandemente sono confortati, siccom' ellino avessero bevuta l'acqua e quando incominciaro ad andare. E l'altro die vennero a uno fiume, e era piena la ripa di canne 50 grosse come pini e erano .Lx. piedi alte. E comandò ke ffosse attinta dell' acqua. Bevendo quelli di Macedonia dell' acqua per la lesione del ventre e per lo distempramento moriano: era amara troppo siccome tossico e aguta. E angosciava (a) Allexandro e tutta l'oste non tanto per loro quanto per le bestie ke menavono, 55 le quali per la troppo gran sete morivano. Avea Allexandro .M. leofanti li quali portavano l' oro, e aveano .CCCC. karrette le quali portavano tutti fornimenti (fol. 4") et erano di .IIII. ruote, e .MCC. altre di .II. ruote, e trecento milia muli e cammelli senza numero (multitudine) menava li quali l'anona e l'altre cose bisongnose a 60 li' oste portavano. Buoi, vacche, pecore e porci molti menavano e di tante dovizie quelli di Macedonia abbondavano k'a ppena poteano l'abbondanza dell'oro portare. Li altri animali per la troppa sete moriano e li cavalieri da Allexandro altri leccavano lo ferro, altri bevevano l'olio e altri a tanta necessitade eran venuti, 65 ké l'orina loro beveano. Et anke per la troppa moltitudine di serpenti era loro bisongnio k' andassero armati sicché grande era a lloro l'angoscia e' l tormento. Et Allexandro seguitava la ripa, seguitata la ripa del fiume insino all' ora .viii. del die venne a uno castello k' era nel mezzo del fiume ordinato; era l'ampiezza 70 del fiume stadia .IIII., e in quello castello erano pochi huomini. Et Allexandro comandò ke in quel castello fossero domandati per la lingua d'India ov' elli potessero acqua dolce trovare, e que' magiormente s' appiattavano. E Allexandro comandò a' suoi ke vvi gittassero le saette; e quelli maggiormente s'appiattavano. Veggiendo 75 Allexandro ke quelli neente li favellavano, comandò ke alquanti kavalieri notassefo lo (fol. 5<sup>r</sup>) fiume e salissero nel castello; e inconta-

nente fue fatto. E entrano nel fiume alquanti kavalieri arditi e forti, ingnudi co li coltelli isguainati e erano XXVII. E quando 80 ebbono notato la quarta parte del fiume, [vennero] ipotami e loro incontanente feriano. Partendosi quindi Allexandro e tutta l'oste andarono tutto die e sono affaticati per sete e per angoscia. Veniano loro innanzi leoni per diversi luoghi e leopardi e orsi, rinocinotes, tygri e dragoni e [con] loro fortemente combatteano. 85 Lasciando Allexandro quello fiume appresso l' ora .xi.2 venne ad uno stangno mellifluo e soave e attendovvisi. Et comandò ke quella selva fosse per latitudine di tre miglia tagliata, la quale era nel circondamento del predetto stangnio .IIII. stadia. Allexandro comandò ke vvi fossero accesi molti fuochi e quivvi propuose di 90 stare molti dì. La luna incominciò già a llucere innanzi ke ll' oste di quella acqua potesse bere. Et in quello stangnio apparvero scorpioni di grandissima grandezza e di diversi colori e tutta la terra di loro fiski insonava. Et uscendo di quelli monti con grandissimo assalto veniano dragoni k' aveano in capo le creste e 95 menavano li petti ritti e aveano le bocche aperte e llor fiato era mortale e di loro (fol. 5") occhi fiamme ferventissime affavillavano. Veggendoli l'oste sono spaventati, pensando k'elli li dovessero tutti divorare. Allexandro li andava confortando et dicendo: 'O kavalieri fortissimi, non dubitate di nulla. Siccome voi mi vedete 100 fare, fate voi.' Et incontanente pigliò la lancia e lo scudo e incominciò fortemente a combattere coi dragoni e coi serpenti li quali sopra lloro agramente veniano. Vegendolo li suoi kavalieri. sono confortati e pigliarono l'arme et incominciarono a combattere, de' quali .xx. kavalieri e .xxx. servi da dragoni son morti. 105 Et indi granki di maravigliosa grandezza usciano del canneto, aveano i dossi più grossi ke cocodrilli. E perké i cavalieri gittassero | ....

## V.

mente a combattere. Disse Allexandro: 'O miseri, perké dopo la morte del vostro re combattete? Non sapete voi ke colà ove non à governatori lo popolo si guasta?' Risposero li Indii: 'Meglio 5 c'è a combattere et morire ne la battaglia ke vedere lo guastamento de le nostre genti e ke nnoi siamo spogliati de' beni paternali.' Disse Allexandro: 'Cessisi questa battaglia e con libertà tornate a ccasa, kè neuna ingiuria da nnoi patirete, perké voi dopo la morte del vostro re fortemente pungnaste.' E quelli d'India 10 incontanente si gittarono in terra e incominciaro Allexandro siccome dio a glorificare. Et Allexandro vi s'attendò e sacrificò sacrifici a li suoi idii et comandò ke [li] corpi de' morti fossero riposti ne' sepolcri e Poro fosse honorevolemente sotterrato.

mossa l'oste venne a li Osydraki. Li Osidraci sono huomini. ne la lor mente nulla superbia sengnoreggia, et ankora si 15 kiamano Ginocotife. Non combattono nè tencionano; sempre vanno nudi, città non hanno, ma ne le tygure e ne le spilonke de' monti dimorano. Quando lo re di questa gente udio, mandolli una pistola così contenente: (fol. 10") Li corrottevole Genocotife all' uomo Allexandro scrivimo. Aviamo udito ke sopra nnoi vieni 20 a combattere, de la qual cosa molto ci maravigliamo, kè da nnoi neuna cosa potrai storcere, quando noi non aviamo se nnon donde noi sostengniamo li nostri corpi. Dunque ke cci potrai torre? E che se contra [nnoi] vorrai combattere, niente la nostra semplicità 25

L letta la pistola Allexandro mandò a llor dicendo ke venia a llor com pace. Et Allexandro andò a lloro e videli innudi andare e habitare negl' ascondimenti e ne le tybure e ne le spilonke e figluoli e le mogli sparti da lloro e andare cogl' animali. E domandogli Allexandro: 'Non son questi li vostri sepolcri?' E 30 quelli gli mostraro li tiburi e le spilonke ne le quali habitavano e dissero: 'Qui sempre dimoriamo.' Disse Allexandro: 'Ciò ke voi volete addimandate, e io il vi darò.' E que' dissero: 'Noi vogliamo la immortalità e neuna altra cosa desideriamo.' Allexandro rispuose: 'Con ciò sia cosa k' io sia mortale, la immortalità non vi posso 35 dare.' Et quelli rispuosero: 'O misero, se ttu se' mortale, perké qua e là vai discorrendo e cotante fellonie comettendo?' Rispuose Allexandro: 'Questa cagione è da la divina provedenza. Non sapete voi ke l mare non si turba se non quando da onde fortissime è commotto? Io vorrei in pace dimo (fol. 11 r) rare, ma altro 40 sengnioreggia il senno ke la speranza, e questa cosa non lasscia fare.' Et queste cose dicendo lasciogli.

I' altro di mossa l' oste venne a uno luogo dov' erano le statue L d'Ercule le quali elli avea ordinate; l'una era d'oro e l'altra d' argento; et erano lunghe .XII. cubiti e ampie .II. cubita. Veg- 45 gendo Allexandro comandò ke fossero forate, a vedere se rispondeano. Et incontanente comandò ke vvi fosser messi ,md. danari

mossa l'oste entrò Allexandro inn uno luogo freddo e scuro, k' a ppena si vedeano li cavalieri. E andavano L. dì et ven- 50 nero a uno fiume caldo e trovarono di là dal fiume femine molto belle e d'aspri vestimenti ornate e sedeano in su cavalli e teneano ne le loro mani arme d'arjento, perké rame nè ferro ne le lor parti non si trovava. E gl'uomini (fol. 11 v) non habitavano co Îloro. Et vollero li cavallieri passare e non poteano. Era la lar- 55 ghecca del fiume grande e pieno di dragoni e d'altre bestie velenose.

Poi girarono de la mano manka d'India. Et entraro inn uno padule seçco, pieno di canne, e quando vi vollero passare, uscie di quello padule .I. bestia somiglante al ipotamo e avea lo 60 petto come coccodrillo e l dosso come sega e denti come coltelli erano aguti e la coda come testuggine. Et uccise de' cavalieri da Allexandro .x. e no la poteano co le lancie forare, ma a la perfine co' magli del ferro l' uccisero. Et andando per dì .xxx. ven65 nero a le diretane selve d' India. Et attendovvisi presso al fiume Deunar, et appresso la .xi.a ora incominciaro a uscire de le selve grande abbondanza di leofanti et andavano a ddosso agl' uomini.

Allexandro incontanente salio [su] lo suo cavallo et incominciò ad andare incontra loro, e comandò a' Macedoni che menassero seco 70 porci e facessero assalto contra li leofanti. Li leofanti gittavano fuori le muscide, a cciò ke lor pigliassero. Quelli di Macedonia di paura spaventati contra li leofanti non andavano. Disse allora Allexandro: 'O | (fol. 16<sup>r</sup>) fortissimi kavalieri, non temete, chè co lo stridore de' porci cacceremo li leofanti.' Quando li leofanti

75 udirono lo stridore de' porci, incontanente fuggirono. E quelli di Macedonia li seguitavano e co li spiedi e co le saette li uccideano e piglavano li denti e li coi e andavansene.

L'altro die mossa l'oste per dove pensaro andare per quelle selve trovarono femine k'aveano barbe infino a le poppe e 80 li capi piani, vestite di pelliccie. E quelli di Macedonia le seguitaro e pigliaronne alquante. Et quando le vide Allexandro, comandò ke fossero domandate per la lingua d'India come vivessero ne le selve, quando co lloro neuna habitazione d'uomo stava. E quelle dissero ke di cacciamento viveano di fiere le quali ne le (fol. 16°) 85 selve piglavano cacciando.

Scirono quindi e vennero là ove lo sancto fiume venia. Entraronvi huomini c' aveano li corpi pilosi e femine co lloro pilose come bestie. Ed era loro usanza di stare nei fiumi siccome in terra. Quando questi videro l' avvenimento da Allexandro, ingo contanente s' attufarono nel fiume. Et andaro quindi .xv. dì et entraro ne le selve e li Cinocefari fecero assalto contra loro. Li cavalieri da Allexandro li uccideano co le lance e co le saette. Andando quindi per .L. dì trovarono campi diserti ne' quali neuna altezza parea nè poteano da nneuna parte vedere. Et incontanente padiglioni e le trabacche dell' oste stracciava. Et anche veniano faville di fuocho de le quali era tutta l' oste di turbatione aflitta et | .... (Kustode: mormorauono)

#### VI.

kavalieri ke l pigliassero e menasserlo innanzi [a] lui. Quando li cavalieri fero assalto contra di lui, elli non temeo nè non fuggie, ma senza paura tra lloro stava. Quando questo vide Allexandro, 5 comandò ke venisse una fanciulla e fosse spoglata innuda e fosse

appresentata innanzi a questo animale. E quelli fè assalto contra la fanciulla e presela et incominciò ad alte voci gridare. Et incontanente Allexandro comandò ke li fosse tolta. E quello sicome fiera crudelissima mugghio e incontanente con grande angoscia lo presero e menarlo dinanzi lo re. Quando lo vide, grande- 10 mente si maravigliò et comandò ke fosse leghato e arso.

L't mossa l'oste venne a un altro campo là ov'erano arbori molto alti, li quali col sole nasceano e col sole si coricavano. E la prima ora del die insino all' ora sexta cresceano (fol. 3") e da la sesta insino al cominciamento del sole menomavano, sicché 15 sopra terra non si vedeano. Quando Allexandro li vide, comandò a un suo cavaliere ke li recasse di quelli frutti, li quali sono molto amari. Et que voglendo adempiere lo comandamento di suo sengniore, incontanente lo percosse lo spirito malingnio et veggendolo tutti coloro morie. Et udie una voce d'aire dicente: 'Kiunque 20 andrà più presso a cquesti arbori, di morte tostana morrae.' In quello campo [erano] uccelli humili volanti sopra lloro, e quando niuno li volea toccare, usciva di loro fuocho e lui crudelmente

E mossa l'oste vennero a uno monte k'è ssì alto, ké ne verà 25 in pena l'uomo a ssalire. E venne sopra lo[ro] grande abondanza di serpenti e di leoni e di dragoni che (fol. 6<sup>r</sup>) loro di grandissima angoscia fuggiano, ma da lloro di pericolo scamparo. E quando scendeano del monte, vennono in una valle, c'a ppena l'ul l'altro veder potea. Erano in quella valle 30 molti arbori li cui frutti erano savor os issimi e coreano(no) riuli kiarissimi; per .VIII. dì non vidono aere. Conpiuti li .VIII. di vennero a la radice del monte. E ll'oste era aggravata de la pessimità dell' aire, kè pparea ke tutti affogassero. Quando fuorono in sul monte, trovarono l'aire più sottile e lo splendore del sole 35 più lucea e a ddomandare la sommità del monte .XII. di lavorano. Quando furono in sul monte, dall' altra parte vidono la luce chiara. Et iscesero del monte e vennono nel piano grande. Eranvi molti arbori ke oltre lo spazio d'un cubito non cresceano, e li frutti e foglie erano soavi come fico. Trovaronvi riuli d'acqua molti, li 40 quali sicome latte menavano l'acqua, che i corpi degl' uomini a mmodo di latte sanza altri manicari notricavano. Andando per quello piano per .CLXX. di vennero ad altissime montagne, ké parea ke la loro sommitade reccasse il cielo. Erano come parete sicché nullo vi poteva (fol. 6°) salire, ma trovarono .11. passamenti per 45 meçço li monti: l' uno adimandava la piagga di settantrione e l'altro quella d'oriente. Ma quando Allexandro pensasse come questi monti fossero chiusi o per man d'uomo o per bagnamenti di diluvio, giudicò esser tagliati. Et quando egli entroe per lo passamento d'oriente, andoe .vii. di per quella via stretta. Et indi 50 lo .viii. di trovò uno basiliskio crudele k'era puççolente per antikità di dì et era(no) di tanto veleno, ké non solamente per le

puççe, ma per lo vedere corrompea(no) l'aere trapassante. Quelli di Macedonia e i Persi solo per lo vedere del serpente cadeano 55 morti. Li kavalieri da Allexandro vedendo cotal pericolo non andavano più innanzi e diceano: 'La vertù de' dii èe posta innanzi la via e non ci lascia passare più innanzi.' Allexandro solo andò in su la sommità del monte e puose mente da llunga e vide uno badaliskio in mezzo la via stare, e dormia. E quando lo badaliskio 60 sentia l' uomo o l' animale, apria gli occhi e incontanente uccidea kiunque e' vedea. Quando Allexandro lo vide, incontanente scese del monte, et ordinò termini, ke neuno andasse più innanzi, et fè uno scudo grandissimo e lungo .vii. cubiti (fol. 7 r) et ampio .iiii. e di fuori fè mettere uno specchio e fè fare .I. paie di stivali 65 grandi e alti e piglò lo scudo a braccio e li stivali in piede e incominciò ad andare sopra lo badaliskio, sikké le mane nè l lato nè l corpo nè piedi non si poteano vedere, e comandò a' suoi kavalieri ke non andassero più innanzi. E quando presso fue al badaliskio, lo badaliskio aperse li occhi e con irato animo puese 70 mente ne lo specchio e vide sé medesimo, et incontanente sue morto. Quando Allexandro lo sentie morto, venne sopra llui e kiamò li suoi cavalieri e disse: 'Venite e vede[te] l' uccidore vostro!' Et quelli andaro e viderlo morto. E per commandamento da Allexandro gridarono e lodarono l'ardimento da Allexandro e la 75 sua savieça. It mossa l'oste venne a la strema parte de la via, sik' elli non

opoteano andar più innanzi, perké li monti e le rupe li erano innanzi poste. E per quello medesimo piano si prepuose d'andare per la via di settentrione. E pigliò la via incominciata e andò 80 per .xv. di e lasciò la via e andò per lo sinistro lato. Et andò per dì .xc. et venne ad uno monte grandissimo ne la cui ripa pendeano catene d'oro. Aveva quello monte scale di zaffiri do milia quattrocento (fol. 7°) per li quali l'omo salia, et attendovvisi. E ll'altro die fece Allexandro a li suoi dii sacrificio e pigliò .xxxvI. 85 prencipi e a scalone incominciò a ssalire, e trov[ar]onvi uno palagio maravigliosamente composto e pretioso c'avea xII. porte e .LXX. finestre d'oro purissimo. Chiamavasi quello palagio la Casa del Sole. Et eravi un templo d'oro c'avea una vingna, k'erano i grappoli di carbonchi e di margarite. Et entrò Allexandro e li 90 prenci[pi] suoi nel palagio e trovaronvi uno huomo ke giaceva inn uno letto d'oro ornato. Et era quello huomo del corpo grande e bello e lo capo e la barba come neve. Quando Allexandro vide lo vecchio e i prencipi suoi, sì l' adorarono et disse lo vecchio: 'Allexandro, tu vedrai quelle cose ke nnon vide huomo carnale e 05 udirai quelle cose | ....

#### VII.

... (fol. 8<sup>r</sup>) contanente mandò a llui insengne e tributo et una pistola così contenente;

' A d Allexandro Re dei re Candaci reina dei Meri allegrezza. A Sappiamo ke da dio t'è stato dato ke per battaglare lo re d' Egypto e di Persia e d'Yndia et altre genti t'ai sottomesse. Et 5 quelle cose ke ai fatte non solamente da huomo, ma da dio ti sono dimostrate. A nnoi abbiente kiare e lucide anime, non è bisongno di venire nei monti a ssacrificare [a] idio Amone. Ma perké non voglio contradire a la tua maestà, si mando al tuo dio Amone una corona d'oro e di pietre pretiose inse[r]tata. Et a 10 vvoi sì mandiamo .c. uccelli d'oro e .cc. katene d'oro, le .x. sono insertate di pietre preziose. E ssuvi mandiamo cantere d'oro .xxx. e verchione e redene .md., gharçoni di Saracini, .c. scimmie, .cc. leofanti. Preghiamo la vostra altezza ke, se vvoi vi sottometterete tutto lo mondo, per vostre lettere il ci mandate dicendo.' 15 Infra questi messi k' ella mandò sì mise uno dipintore savio, lo quale considerasse la figura e la forma da Allexandro e dipingessela e pre(fol. 8 v)sentassela; e fue fatto. A ricevuti li doni e i messi molto li onorò. E tornati li messi a Candaci, lo dipintore li ostensse la figura da Allexandro inn una carta dipinta. Quando Candaci 20 la vide, allegrossi fortemente, perké disiderava la figura sua.

Dopo queste cose .i. de' figluoli di Candaci k'avea nome Candeulo uscie co la mogle sua e com poki suoi conti a cciò ke ssi rallegrasse. E venne loro innanzi lo re dei Bribichi. Sappiendo la bellezza de la moglie venne con grande hoste e uccise 25 molti di loro e tolse la moglie di Candeulo per força e Candeulo com pochi rimase. Et andossene ad Allexandro, a cciò ke li dovesse dare aiuto contra lo re de' Bribichi. Vedendolo le guardie de le tende menarollo innanzi a Tolommeo lo quale era stando ad Allexandro. Disse Tolommeo: 'Ki sse' tu?' Disse: 'Candeulo 30 sono, figluolo de la reina Candaci.' 'Perké venisti qua?' E quelli li disse, [com'] era aggravato dal re de' Bribichi e come gl' avea tolta la moglie. Quando Tolommeo udio questo, comandò ke quello giovane fosse sostenuto. Et uscio del suo padiglione e andò nel padiglione nel quale dormia Allexandro. Era già notte 35 oscura, e intrò Tolommeo e isvegliò Allexandro et disseli ogni cosa per ordine ke Kandeulo li avea recitato. (fol. 9r) Et quando Allexando l'ebbe udito, rispuose a Tolommeo e disse: 'Torna al tuo padiglione e ponti in capo la corona e siedi realmente e dì ke sii Allexandro. Et comanda ke innanzi la tua presentia vengna 40 Antioco e manda per me, et io invece d'Antioco a tte verrò. Et quand' io sarò venuto innanzi la tua presenzia, tutte quelle cose ke Candeulo ti disse, tu mi dekiarerai e domanderami in persona d'Antioco ched io debbia dire quello ke nn' è da ffare.' Et andossene Tolomeo e tutte quelle cose ke li avea comandate si fè. 45 Et domandò Allexandro quello ke li paresse da ffare, sì nne dicesse Allexandro in presentia di Candeulo, sì disse: 'Grandissimo imperadore se piace a la vostra maestà, andrò con questo giovane e da vvostra parte comanderò al re de' Bribicchi ke li renda la mogle; e sed elli no l farà, di fuoco gl'incenderemo la città.' 50

Udendo queste cose Candeulo adorollo e disse: 'Tu [sei] sapientissimo amiccho e ti si converebbe corona reale.' Et andando con Candeulo nell'ora de la notte entrò ne la città del re de' Bribicchi. E li huomini ke veggliavano domando[no] ke fosse. 55 Rispuose (ad) Allexandro e disse: 'Elli è Candeulo, e vi comanda Allexandro ke vvoi li rendiate la mogle. E se nno, noi incenderemo la città vostra di fuochi, se voi aspetterete l'assalimento dell'arme.' Li huomini di quella cittade incontanente fero aprire le porte del palagio e cacciarono la moglie di Candazio e ren-60 detterla a Candeulo. Et allora (fol. 9v) Candeulo adorò lui e disse: 'O buono Antiocho karissimo, pregoti ke vengni innanzi la presentia di mia madre, a cciò che de lo onore fatto a mme ricevi dengnio pregio.' Quando Allexandro l'udio, molto si rallegrò, perk' elli disiderava di vedere la reina Candaci e la sua città. Disse 65 a llui: 'Andiamocene a l'emperadore Allexandro e domandalimi. e po' farò la tua volontà.' E incontanente fu fatto, e prese la licentia e andossene con Candeulo. Et andaro per una via e per grandissimi monti che toccavano le nebbie. Et in quelli monti videro alberi somiglianti a' cedri e menavano pomi d'India. 70 videro grappeli grandi, kè una huomo no li potea portare. Eranvi le noci grandi come pepone, e aveavi sanza numero scimmie. andando quindi vennono a la città di Candaci. Quando Candaci udio ke Candeulo tornava co la mogle sano e salvo e ccome lo messo da Allexandro co llui venia, incontanente si rallegrò e vestisi 75 di reali vestimenti e puosesi in capo la corona dell'oro e di pietre preziose ornata e co' suoi conti insino a li scaglioni del palagio gli andò incontra. Era la reina molto bella e ornata. Quando Allexandro la vide, parveli vedere la madre sua Olimpiade. palazzo era molto (fol. 12 r) bello e pretioso e l tetto si era d'oro 80 e di gemme risplendente. E salio Allexandro insieme con Candaci ne la camera del palagio nel quale erano letti d'oro purissimo ordinati. Era quella camera ornata d'oro e di pietre pretiose d'ongni generatione. Le mense e li scanni erano di pietre pretiose e le colonne erano di porfido. Eranvi intagliati li muri forniti e 85 leofanti e huomini corpi di scalcantelli. Et in su quello palazzo era un fiume dolcissimo e discorrea kiaritade de (fol. 12 v) cristallo. In quel medesimo di mangiò Allexandro co la reina e co li figluoli. E l'altro die prese la reina Allexandro per la mano diritta e co llui sola entrò nel letto lo quale era tutto d'oro e di pietre pretiose 90 coverto e era suo splendore a ssomiglianza di sole. E poi entrò co llui nell'altro letto k' era ordinato d'avorio, di lengno cypresso e di bussi. Et era posto quello letto per arte mathematica in su le ruote e era tratto da .xx. leofanti. Quando Allexandro v' entroe. vide lo letto e la reina con Allexandro, et incontanente lo letto 95 si mosse e incomincioe ad andare. Et Allexandro incontanente si maravigiò molto e disse a la reina: 'Se cotali tuti miracoli intra

nnoi fossero, dengni e bellissimi sarebbero approvati.' Disse la reina: 'Bene di', Allexandro, kè più sarebbero dengni appo li Greci ke

appo nnoi.' Et incontanente ke Allexandro udio mentovare lo nome suo, incontanente fue turbato e la faccia sua ismorta. Disse 100 la reina: 'A cciò ke ttu ci vengni, ti dirò, Allexandro.' Et queste cose dicendo preselo per la mano e menollo in un altro letto e mostroli | . . . . (Kustode: la figura).

## Anmerkungen.

I. Bruchstück: Der Zauberer Nectanebus berückt Olympias.

II. Bruchstück: Philipps Misstrauen gegenüber dem Sprößling Alexander. Dieser tötet seinen eigentlichen Vater Nectanebus. - Z. 11 Encho come usato puose mente ne la stella ne la quale sperava di vedere lo suo desiderio. Lesefehler des Übersetzers gegenüber lat. solitogue respiciens computabat quandam stellam que separabat ab ea desiderium suum. Die schwierige Stelle war den Redaktoren der H de pr. unklar: Solus (v. l. Sol) itaque respiciebat quandam stellam, separando ab ea desiderium suum (12). Solitoque respiciebat etc. (I1). Der Kopistenfehler sperando mag nicht selten gewesen sein, ich finde ihn z. B. im cod. München, Hofbibl. lat. 7843, der zu I1 gehört. Wie Leos Historia zeigt, gehört dieser Satz noch zur Rede des Zauberers: Sol itaque respicit in quandam stellam separando desiderum suum (ed. Fr. Pfister, S. 55 und Einl. S. 2). — Z. 22 la stella di cielo, aber lat. contemplare solem. — Z. 23 Juppiter come annerita, aber lat. Iovem siquidem video corus-

III. Bruchstück: Auf dem Zuge nach Ägypten erlegt Alexander einen Hirsch. Ermutigung und Prophezeiung durch den Gott Serapis. Ankunft in Ägypten. Zug gegen Tyrus, Episode des sogen. Fuerre de Gadres (vgl. Fr. Pfister, Münchener Museum I, S. 255 ff. und ZFSL. XLI, S. 102 ff.) — Z. 9 Taforsi: lat. Tafosiri. — Z. 27 andasse d' Ascola: lat. irent ad Scalonam (Leo: irent Ascalonam). — Z. 34 Questa statua è d'uno re molto savio d'Igypto, aber lat. genauer und dem Sinne des Folgenden entsprechend: Statua ista Anectanebo est regis peritissimi Egyptiorum. — Z. 37 la cavalle: lat. militia. — Z. 38 contradissero: lat. resistentes. — Z. 39 Es fehlt die Eroberung von Damascus. — Suri — Tyrus. — Z. 40 molti tempi verderbt: lat. multa incommoda. — Z. 44 attendea: lat. obtinebat (v. l. opprimebat). — Z. 46 diricçare verderbt: lat. indigere. — Z. 47 Giado = Iaddus. — Z. 48 cose vendereccie = lat. venialia. — Z. 52 Der Text ist lückenhaft, klarer lat.: Pontifex vero Iudeorum respondit litterarum portatoribus iusiurandum Dario se dedisse, nec unquam contra eum arma levarent, et vivente Dario nullatenus sacramenta illa posse mutari. — Z. 60 Saro: lat. Samson (v. l. Sarison) — li quali sapeano, richtiger der Singular, de nnlat. Samson conducebat eos, quia universa loca apertissime cognoscebat. — Z. 62

valle] Hs. nave. — Z. 63 Tessorio: lat. Theoselius. — rubesto: lat. robustus (in fortitudine armorum). — Z. 64 Caulo: lat. Caulus (v. l. Saulus). — Z. 65 Buturio: lat. Biturio (v. l. Bitirio). — Z. 68 tutta la città, besser lat. terra. — Z. 72 Sason — Samson. — Z. 73 soprapresi: lat. oppressi.

IV. Bruchstück: Alexander und die Amazonen. Zug durch die Wüste. Fluss mit bitterem Wasser. Durstqualen. Flusspferde, Löwen und andere wilde Tiere. See mit süssem Wasser. Skorpionen, Schlangen, Drachen, Krebse. — Z. 14 Tralestrina: lat. Talistrida. — Z. 22 riposo verderbt, denn lat. censum et equites nobis ex vestris Amazonibus exhibete. — Z. 28 Batricione: lat. Bactriacen. — Z. 37 Çefilo: lat. Zephirus. — Z. 48 siccom' ellino avessero bevuta l'acqua . . . andare, blosser Zusatz des Übersetzers. — Z. 52 per la lesione del ventre e per lo distempramento: lat. solutione ventris ut dissinterii. — Z. 54 tossico: lat. elleborum. — Z. 57 karrette le quali portavano tutti fornimenti et erano di .IIII. ruote. Der Übersetzer ist ungenau, denn lat. (habebant) quadrigas omnes faucalas. — Z. 59 altre di .II. ruote: lat. bigas. — Z. 81 feriano, l. divorano: lat. devoraverunt. — Z. 90 innanzi ke . . . bere fehlt lat.

V. Bruchstück: Ausgang des Treffens mit Porus, Unterwerfung der Inder. Die Oxydraken — Gymnosophisten. Die beiden Säulen des Herkules. Berittene Frauen mit Silberwaffen. Nilpferdähnliches Tier mit sägeartigem Rücken. Elefanten am Flusse Buemar, durch Quieken von Schweinen verscheucht. Bärtige Frauen in den Wäldern. Behaarte Männer und Frauen, amphibienhaft lebend. Kynokephalen. Sturm. — Z. 28 negl' ascondimenti e ne le tybure: lat. in abditis tuguriis. — Z. 41 ke la speranza Zusatz. — Z. 46 a vedere se rispondeano. Lücke, vgl. lat. probans si essent fusiles. Cumque perforate fuissent et vidisset Alexander eas fusiles esse, prec-pit ut earum foramina clauderentur et in eis mille quingentos aureos intromitti. — Z. 62 la coda come testuggine, fälschlich für lat. in accessu tarda erat ut testudo. — Z. 66 Deunar: lat. Buemar. — Z. 86 sancto fiume] Kopistenfehler: lat. supradictus (fluvius).

VI. Bruchstück: Der Waldmensch. Die auf den Tag beschränkten Bäume mit wohlriechenden, von bösen Geistern bewachten Früchten. Zahme Vögel, von denen Feuer ausgeht. Hoher Berg mit Drachen, Schlangen und Löwen. Dunkles Tal mit Bäumen voll köstlicher Früchte. Anderer Berg mit besserer Luft, in der Ebene milchführende Flüsse. Hohes Gebirge mit zwei Pässen. Der durch einen Schildspiegel umgekommene Basilisk. Zug zum Berge mit 2400 Stufen aus Saphir. Oben der Sonnenpalast. — Z. 25 Text unklar: lat. qui tante altitudinis erat, ut per septem dies continuos in ascensu illius montis existerent. — Z. 28 fuggiano Lesefehler, denn klarer lat. qui angustia maxima afflixerunt eos. —

Z. 29 lat. tandem ab eorum periculis evaserunt. — Z. 30 fehlt lat. erat etiam in ipsa valle tam depressissima nebula, ut manibus palparent. — Z. 33 de la pessimità dell'aire: lat. ex attractione spissi aeris. — Z. 36 a ddomandare la sommità del monte: lat. impetendo summitatem montis. — lat. undecim diebus continuis laboraverunt. — Z. 48 chiusi: lat. divisi. — Z. 73 fehlt lat. eum Cremaverunt

VII. Bruchstück: Brief der Königin Candace an Alexander. Befreiung der Gattin ihres Sohnes Candaulus. Besuch bei Candace. — Z. I insengue statt lat. xenia. — Z. II Text verderbt: lat. aureos bipedes centum et aves psithacos ducentos, inclusos intra decem clunias aureas, necnon et cantras aureas .xxx., vectes ebeneos mille quingentos, sed et Ethiopes infantulos centum et simias ducentas, elephantos quadringentos quinquaginta. — Z. 14 sottometterete: lat. subiugasti. — Z. 23 lat. exercendi causa. — Z. 29 era stando ad Allexandro, Fehler für lat. erat secundus ab Alexandro. — Z. 69 pomi d' India: lat. poma grandia. - Z. 84 Eranvi intagliati li muri forniti e leofanti e huomini corpi di scalcantelli. Text verstümmelt: lat. et habebant sculptos falcatos (s. o.) currus apparentes hominibus quasi currentes, necnon et elephantos sculptos conculcantes homines cum pedibus. — Z. 85 in su quello palazzo, l. in giù: lat. subtus ipsum palatium. — Z. 92 per arte mathematica nach einer lat. Kopie mit der Lesart: arte mathematica (statt: mechanica). Greifswald. Alfons Hilka.

## "Ecke, Winkel".

Gamillscheg vermutet (Ztschr. 40, 514), dass im Galloromanischen cornu unter dem Einfluss von fränk. hörn zu der Bed. "Ecke, Winkel" gekommen sei; denn begrifflich sei cornu "Winkel" mit cornu "Horn" schwer zu verbinden. Dagegen ist folgendes zu bemerken.

Jene Bedeutung von cornu hat auch das Rumänische und sie ist, wie Pușcariu dazu bemerkt, dem Lateinischen nicht fremd. Und die von Gamillscheg innerhalb Frankreichs festgestellte Verbreitung des Wortes und seiner Ableitungen ist der Annahme germanischen Einflusses nicht sehr günstig. Es wäre besonders sein Vorkommen im Bearnischen zu erwähnen gewesen: corn, courne, cournale, cournère, woher Leizarraga (1571) bask. corner entlehnte (zweimal in der Apok.; bei Azkue nicht gebucht). Daran schliesst sich der Gebrauch der iberischen Halbinsel: span. cornijál, corniján (man bemerke ast. corneyal el ángulo interior que forman las paredes de una habitación Br. Vigón), gal. cornecho, kat. corn, cornal, cornaló, cornaró, mall. corneló. Weiter ist daran zu erinnern, dass im Bretonischen korn die gewöhnliche Bezeichnung von Ecke, Winkel ist (z. B. des Gehölzes, des Hauses, der Strasse). Wie der Augenwinkel lat. cornu oculi, gask. corno d'el (aber sonst im Rom. cauda oculi) heisst, so bret. korn al lagad (aber kymr. cil y llygad Rückseite des Auges). Das Kymrische kennt korn überhaupt nicht in einem solchen Sinn, wohl aber das schon früh aus dem Engl. entlehnte kornel. Außerdem das mir etymologisch unklare cwr "Rand", "Ecke" u. ä., auch cwr y llygad "Augenwinkel". Nahe steht diesem in Klang und Sinn ir. corr, auf welches (oder vielmehr auf gall. \*korro) Gamillscheg frz. coron zurückführt und, wenigstens der Bedeutung nach, wall. kuer "Ende".

Jedenfalls hat sich die Entwicklung von "Horn" zu "Winkel" auf mittel- und westeuropäischem Boden mehr als einmal selbständig vollzogen (vielleicht sogar innerhalb des Germanischen: fränk. horn, schwed. hörn, dän. hjørne), und wie so oft mögen sich die von verschiedenen Punkten auslaufenden Bahnen gekreuzt haben. Man könnte für die Eigenartigkeit von "Horn", "Winkel" anführen, daß in so vielen Sprachen des gleichen Kulturkreises sich nichts Entsprechendes findet, so im Griech. (κέρας), Slaw. (rog), Madj. (szaru), Bask. (adar), Georg. (rk°a). Doch fehlt es auch nicht an Stützen

für die Annahme, dass die besagte Verbindung einfach und natürlich ist, so arab. qurna "Ecke, Winkel" (Spitze, Schneide) zu qarn "Horn", das schon in Bedd. wie "Flussarm", "Bergspitze" zu lat. Gebrauchsweisen stimmt. Schließlich ließe sich das einem mit Leichtigkeit vor Augen führen, der nur seine Muttersprache kennte und zwar in ihr nicht die betreffenden Ausdrücke. Er wird sich nicht darüber wundern, dass ein dreispitziger Hut "Dreihorn" (tricorne) heißt und die Zipsel eines Sackes "Hörner". Durch gleitende Übergänge wird er das Wort bis zum bewußten Endpunkt verfolgen und nur überrascht sein, dass dieser Treffpunkt für so viele Wörter

ist, die ähnliche Wege zurückgelegt haben.

Eine gebrochene oder gekrümmte Linie (dieser Unterschied fällt hier nicht ins Gewicht) erscheint nach der einen Seite als konvexer, nach der andern als konkaver Winkel, und zur einheitlichen Bezeichnung dieser Doppelseitigkeit dienen sehr verschiedene Gegenstände, unter die eben "Horn" gehürt. Zunächst brauchen wir ja "Winkel" und reden in gewöhnlicher Sprache von vorspringendem und einspringendem Winkel. Ebenso sagen wir: an der Ecke der Strasse, und: in der Ecke des Zimmers. In beiden Fällen ist uns die Urbedeutung nicht klar. Im ersteren werden wir wohl an "gebogenen Arm", "Ellbogen" zu denken haben. So ist span. codillo (von cubitus) "Ecke, Winkel"; so das romanische Lehnwort \*camura im Berb. sowohl "Ecke, Winkel" wie "Ellbogen". Griech. "ayrıov ist "Armbug" und dann "Bucht", woher das gleichbedeutende span. ancon; vgl. unser Bucht. Vielleicht gehört irgendwie hierher franz. bouge männl., "Nische", "(elendes) Loch". Umgekehrt hat kat. reclau "Winkel", "Einbuchtung" auch die Bed. "Ellbogen" (Vogel) angenommen. Bei Ecke schwebt uns ein spitzer Gegenstand, wie eine Pfeilspitze vor, und die Vorstellung des konkaven Winkels besteht in einem gewissen Grade von Anfang an. Das ist nicht der Fall bei quadrum (prov. caire usw.) "Eckstein", dann "Ecke, Winkel", und nicht bei canthus (ital. canto usw.) "Radreif", "Kante", dann "Ecke, Winkel". Am wenigsten bei cuneus (franz. coin usw.) "Keil", dann "Ecke, Winkel"; denn der Keil, gestaltlich der Pfeilspitze verwandt, ist ein abgeschlossenes Prisma, und wir slnd versucht die etwas schwierigere Bedeutungsentwicklung über die cunei, die keilförmigen Sitzabteilungen der römischen Theater zu verlegen, die ja in der Sprache des Alltags eine so große Rolle spielten. Zu cuneus hat Diez richtig nicht nur franz. quignon, sondern auch span. quiñón, port. quinhão gestellt. Wie hier kiñ- für kuñ- vor dem Ton einwandfrei durch die Fortsetzungen von cuneolus erwiesen wird, so dürfen wir es wohl auch unter dem Ton — aber aus tonloser Silbe abgeleitet — annehmen in span. esquina "Ecke, Winkel" (das im REW nur als port. angegeben wird, während es im Port. Lehnwort ist). Dieses hat nämlich nichts mit (span.) kat. esquena "Rücken" (auch z. B. des Messers) zu tun, obwohl ja wegen der Bedeutungsentwicklung an "Kante" } "Ecke, Winkel" erinnert werden könnte; es stellt ein \*excunea dar, von

excuneare (das schon als lat. belegt ist, aber in einem hier nicht verwendbaren Sinn); das veraltete esquinadura entspricht dem franz. encoignure. Weiblich sind übrigens auch span. cuña, port. cunha. Gehört hierher etwa noch ast. cuenya, cavidad mas o menos profunda que hay en las peñas del Puerto de Sueve: davon: encuenvar introducirse el ganado en una cuenya (Br. Vigón)? Endlich reihe ich in die cuneus-Familie zwar nicht ein, lehne aber doch an sie an: span. esconce "einspringender" und auch "vorspringender Winkel". esconzado "que tiene esconces", port. esconso (alt) "verborgen, versteckt ... ungleichseitig, schief ... Raute (Viereck). gewiss die richtige Witterung, als er an excuneare dachte, aber er vermochte das lautliche Bedenken nicht zu überwinden, wie dann Meyer-Lübke das begriffliche nicht, wenn er esconce mit ital. sconciare "aus der Ordnung bringen" | excomptiare verbindet. Das ital. Wort hat ästhetisches, das span. Wort mathematisches Gepräge, und das port. weist auf die Quelle hin: afrz. escons(e) "Schlupfwinkel" } absconsum, -a. Begrifflich mischte sich ecuneus im span. esconce ein, zugleich lautlich in franz. écoinçon oder écoinson nouvrage de menuiserie ou de maconnerie, établi à l'intersection de deux murs, pour en combler l'angle, 2. pierre qui forme l'encoignure de l'embrasure d'une porte on d'une fenêtre, 3. meuble de forme triangulaire que l'on place ordinairement dans l'encoignure d'une pièce" (N. Larousse ill.). -Auch für "Horn" } "Ecke, Winkel" brauchen wir nicht das hohle Horn (Trinkhorn, Blashorn, Löschhorn usw.) heranzuziehen; das massive (wie in Horn "Landspitze") reicht dazu aus. — Schliesslich bemerke ich noch dass die Entsprechung zwischen konkav und konvex sich wie in wagrechter, so auch in senkrechter Richtung ausprägt; ich erinnere vor allem an cuppa, Kuppe, Kopf.

Die Bezeichnung für "Ecke, Winkel" finden sich häufig durch ein Präfix erweitert wie es den Verben zukommt. Wenige Worte werden zur Erklärung genügen. Die Sprache ist von allem Anfang darauf angewiesen, Dinge als Geschehnisse aufzufassen, und sie verfällt immer wieder aus der beschreibenden in die genetische Darstellung: wir reden von Bergen, die sich am Horizont erheben, von Flächen, die sich vor uns ausbreiten, von Linien, die zusammenlaufen, von einem Vorsprung der Küste, von einer Einbuchtung (vgl. span. ensenada, port. enseto) usw. Und so benennen wir einen Ort, an den wir uns zurückziehen können, kurz als "Rückzug": locus reconditus, recessus (vgl. ital. cesso), réduit, retraite, Retirade usw. Diesen Vorbildern ist das re- entnommen, das den Namen für "Ecke, Winkel" vorgesetzt wird, wie franz. recoin, altfranz. recoi, span. recodo (vgl. recamara), südfranz. recaire, recantoun, ast. requexu (Br. Vigón), ohne dass dabei immer auf das Innerste des konkaven Winkels hingedeutet würde (so entspricht das re- von span. recantón "Prellstein" dem re- von repellere u. ä,). Ich entdecke nun dieses re- auch in span. rincon, alt rancon, rencon \ \*re-ancon; doch erhebe ich deshalb keinen Prioritätsanspruch: Die Herkunft des Wortes war längst festgestellt worden, doch - wie ich erst hinterher wahr-

genommen habe - in zwei gesonderten Häfften. Dass rincon von franz. recoin herkomme, ist z. B. bei Cortesão angegeben; dass Cabrera es von ancon Ellbogen ableitete; ersehe ich aus Diez. Dieser lehnte Cabreras Gedanken ab, "da der Sprache das prothetische r fremd ist", und wies dem Worte den gleichen Ursprung zu, wie dem gemeinrom. ranco, renco, nämlich von einem germ. Wort für "krumm, lahm". Meyer-Lübke ist ihm hierin gefolgt REW 7044. Ich bemerke dazu — für die beiden Adjektive lasse ich die Etymologie gelien - nur folgendes. Begrifflich und formal ist sie mir unwahrscheinlich; das span. Wort kann nicht aus dem Katalanischen entlehnt sein, da dieses nicht ranco, sondern, wie Diez richtig hat, racó lautet (port. ist nicht rencão, sondern rincão zu schreiben). Das rancart der franz. Volkssprache, Synonym von rebut, hat mit dem rincón nach Meyer-Lübkes Deutung nichts zu tun, wohl aber mit dem nach der meinigen; die bei Littré verzeichnete Erklärung Baudrys trifft das Richtige: \*re-leart (Vadé schreibt 1715 reneart ein früherer Beleg scheint nicht vorhanden zu sein). Im kat. race, reco ist das n der ersten Silbe der Dissimilation halber geschwunden: vielleicht auch wirkte arab. rukn (rékun) "Ecke, Winkel" ein. Ebenso ist für das i von rincon der Einfluss eines germanischen Wortes denkbar (Winkel? das Stammwort von franz. guingois?). Übrigens würden sich, wenn man an Herkunst von rincon aus dem Germanischen denken will, noch andere als die im REW gebuchte Zusammenstellungen darbieten, so mit: Ranken, Renken, Runken Brot (anderswo: Ecke Brot), gottl. (schwed.) rany "E. W.", dän. vraa, schwed. vrå, altnord. rô aus \*wranhô "E. W.".

Der Wortforscher hat nicht nur zu untersuchen woher die Wörter kommen, sondern auch wohin sie gehen. Im Latein scheint es sich sehr einfach zu verhalten; es gibt im Grunde für "E. W." nur ein Wort: angulus, und das ist durch seine mannigfachen Beziehungen fest verankert, ich meine, durch laut- und bedeutungsähnliche Wörter. Es kommt hierbei gar nicht auf genealogische Zusammenhänge an; so kann z. B. angustus mit dem unverwandten angulus assoziiert worden sein. Demnach würde es befremden, dass angulus, vom Rumänischen abgesehen, in seiner einfachen Gestalt nur als Buchwort fortlebte. Das täte es dem REW zufolge: aber worin unterschiede sich das Buchwort franz. prov. kat. angle von dem Erbwort ongle { ungula? Im Rumänischen entspricht nur die seltene Nebenform înghiŭ dem lat. angulus; die herrschende Form unghiŭ setzt ein \*ungulus voraus. Denn wegen des anl. udarf man sich nicht auf umblu | ambulo berufen, dessen u- durch die folgende labiale Konsonanz hervorgerufen worden ist, wie in umflu umblu (für im-; vgl. das Sard. und Kat.). Das u- von \*ungulus mochte aus uncus, aduncus, ungula "Ring", ungula "Nagel" stammen: vielleicht wird arum. anglu "Schneide am Rundmeissel" (Pusc.) eine Brücke. Auch Einflus von gr. σγκος "E. W." wäre denkbar. Dieses \*ungulus oder vielmehr \*angula hat sich auch im kymr. ongl., E. W." erhalten, wovon sich durch Vermischung mit "cuneus die Form congl

abgezweigt hat. Wenn wirklich wie Walde vermutet, das lat. angulus auch ins Kirchenslawische eingedrungen ist, so braucht das nicht mit verändertem Anlaut geschehen zu sein.

Im Süden der Romania hat sich an die Seite von angulus das schon ins Latein aufgenommene, aber hier nicht mit entsprechenden Bedeutungen belegte gr. άγκωνή "E. W." gedrängt. Ancouno "E. W." wird als südfranz. von Mistral angeführt, aber ohne weitere Zeugnisse; span. ancón "Bucht" habe ich schon eben erwähnt; davon ist zurückgebildet port. anco "kleine Bucht". Aber port. angra (davon span. angra) "Bucht" ist cin zu \*angula latinisiertes ἀγκών. Das lat. und das griech. Wort sind noch in anderer Weise miteinander verschmolzen worden: \*angulone, siz. agnuni, gnuni (alt ingnuni s. jetzt De Gregorio St. gl. it. 7 [1920]. 22 ff.), kors. agnone "E. W." Altit. ancona "Votivbild" geht allerdings auf gr. εἰκούν zurück, aber es hat sich ancona "Nische" eingemischt (wenn sich auch das erste n als Vorklang des zweiten deuten läfst).

Vielleicht erzeugt diese Wortanhäufung bei andern ein ähnliches unbehagliches Gefühl wie ich es in meiner Jugend vor L. Diefenbachs Gotischem Wörterbuch empfand, es ist das fast unvermeidlich. Das Bild einer Landschaft wird in mannigfacher Weise aufgenommen, je nachdem wir sie auf diesem oder auf jenem Wege durchkreuzen, von diesem oder von jenem Punkte überschauen. Absolute Ergebnisse lassen sich nur an Gegenwärtigem gewinnen, durch Bemessen und Berechnen. Aus dem Nebel der Vergangenheit tauchen einzelne Spitzen auf, deren wirkliche Lage zueinander, wirkliche Entfernung voneinander wir nicht erkennen. Innerhalb gewisser Grenzen müssen wir die Mehrheit von Möglichkeiten zugeben und zugleich die Mehrheit angängiger Methoden. Es muss ein weiter Spielraum für die freie Entfaltung der individuellen Kräfte verbleiben, und doch auch ein einheitlicher. Da man neuerdings versucht hat, einen Gegensatz zwischen Etymologie und Wortgeschichte herzustellen, so möge daran erinnert sein, daß vor mehreren Jahrzehnten (1890) der Begründer dieser Zeitschrift sich bestimmen ließ die Abteilung des "Vermischten", die bis dahin den Titel "Etymologisches" führte, nun als "Wortgeschichtliches" ("Zur Wortgeschichte") fortzusetzen.

Graz.

Hugo Schuchardt.





H. Mort.

## Zur Erinnerung an Heinrich Morf.

(1854-1921.)

Der Tod hat in den letzten Jahren und Monaten unter den Forschern romanischer Sprachen und Literaturen eine erschreckende Ernte gehalten. Nach E. Levy und P. E. Guarnerio: G. Baist, Jules Cornu und Carlo Salvioni, und schon sinkt mit Heinrich Morf wieder einer von den Großen ins Grab.

Heinrich Morf, geboren 1854 zu Münchenbuchsee bei Bern. entstammte einer angesehenen Züricher Familie. Sein Vater, bekannt als Pestalozzi-Biograph und hervorragender Schulmann, hat sich über die Grenzen seines Vaterlandes den Ruf eines ausgezeichneten Pädagogen erworben. Nachdem der junge Student in Strassburg mit einer an scharfen Beobachtungen reichen Spezialuntersuchung 'Die Wortstellung im altfranzösischen Rolandsliede' (1877) promoviert und eben an der Pariser Universität seine Studien unter Gaston Paris beendigt hatte, wurde der junge Gelehrte bereits 1879 auf die Empfehlungen von Gaston Paris, Adolf Tobler und Schweizer-Sidler - kaum 25 jährig - als außerordentlicher Professor nach Bern berufen. Schon hier offenbarte sich in den Unterrichtskursen, welche er für Seminarlehrer und an den oberen Klassen des Gymnasiums abhielt, — ein Erbstück seines Vaters seine außerordentliche pädagogische Begabung, zeigte sich aber auch bereits seine große Neigung für die Behandlung linguistischer Probleme. Und nun vollzieht sich eine rasche Entwicklung zu dem hervorragenden akademischen Lehrer und dem feinsinnigen Künstler. Mannigfaltige Reisen gaben den jungen Gelehrten Gelegenheit, sich auf romanischem Boden mit Kunst und Literatur der Romanen vertraut zu machen. Seine Veröffentlichung des in arabischen Lettern überlieferten 'Poema de José', dessen Text er eben von einer Studienreise in Spanien mitgebracht hatte, nimmt einen hervorragenden Platz ein in der Gratulationsschrift, mit der (1883) die Berner Universität das 50 jährige Stiftungsfest der Universität Zürich feierte.

1889 erfolgte seine Ernennung zum Nachfolger Breitingers als Ordinarius für romanische Philologie in Zürich, nachdem die Züricher Regierung sich entschlossen hatte, die Verschmelzung des Englischen mit den romanischen Sprachen endgültig aufzugeben. Mit seltenem Organisationstalent ausgerüstet, baute er in den kommenden Jahren

das Züricher Romanische Seminar zu einem der glänzendsten wissenschaftlichen Institute aus und legte den eigentlichen Grund zu seiner heutigen reichhaltigen Seminarbibliothek. Mit einer Universalität, die ihres Gleichen sucht, hatte er es verstanden, sich das ganze weite Gebiet der romanischen Sprachen und Literaturen zu eigen zu machen. Mit welcher lebendigen Kraft und welchem sprühenden Feuer wußte er seine Schüler hinauszuführen in all die vielen Spezialgebiete romanischen Wissens, hat er ihre Arbeiten befruchtet und die großen Linien für neue Probleme gezeichnet. Man durchlaufe doch nur einmal die große Reihe der unter seiner Leitung in Zürich entstandenen Dissertationen! Sie alle tragen ein Stück von Morf'schem Geiste, von Morf'scher gründlicher, eherner Arbeit. Als er dann im Jahre 1001 nach Frankfurt a. M. berufen wurde. wo es für ihn galt, die neugegründete Akademie für Handels- und Sozialwissenschaften zu organisieren, hat er als deren erster Rektor auch diese Aufgabe in überraschend kurzer Zeit gelöst. Zehn Jahre später siedelte er als Nachfolger Adolf Toblers nach Berlin über, und noch in demselben Jahre (1910) begrüßte die Preußische Akademie der Wissenschaften ihn in den Reihen ihrer Mitglieder.

Was Morfs Arbeit an der Berliner Universität bedeutete, davon vermögen sich wohl nur diejenigen ein rechtes Bild zu machen. denen es vergönnt war, unter persönlicher Leitung dieses ausgezeichneten Mannes zu arbeiten. Sein Verdienst ist es, wenn das Romanische Seminar heute ein Juwel unter allen Instituten der Universität Berlin bildet. Wie er schon in Zürich als einer der ersten für den fremdsprachlichen Lehrer den Aufenthalt im fremden Lande als unerlässlich hingestellt hatte, so blieb gründlichste phonetische Schulung für ihn stets die Hauptgrundlage des fremdsprachlichen Unterrichts. Die Phonetik wurde durch ihn 'zum integrierenden Teil des neusprachlichen Universitätsstudiums gemacht . . . Jeder künftige Lehrer soll mit den Lehren der Lautphysiologie soweit vertraut werden, um die Laute der fremden Sprache analysieren und mit jenen seiner Muttersprache vergleichen zu können'. So hat er noch in den letzten Jahren den Phonographen für seine Übungen nutzbar zu machen versucht, doch war es ihm leider nicht mehr vergönnt, seinen Lieblingswunsch nach Einrichtung einer besonderen phonographischen Abteilung in die Wirklichkeit umzusetzen.

Als Lehrer war Morf ein ausgezeichneter Pädagoge. Das Blut seines Vaters rollte in seinen Adern. Selbst von ernstestem Pflichtbewußstsein und eiserner Arbeitskraft, verlangte er auch von seinen Schülern ernstes Arbeiten und strengste Beobachtung wissenschaftlicher Objektivität. Er war ein gewaltiger Kritiker, aber in seiner Gerechtigkeitsliebe unübertroffen. Seine Seminarübungen sind von unauslöschlichem Eindrucke auf seine Schüler geblieben. Mit welchen anschaulichen Mitteln verstand er es, die Entwicklung sprachlicher Vorgänge zu skizzieren! Mit welcher Meisterschaft hat er in seinen Kritiken sprachgeographischer Seminararbeiten das

Leben, Wandern und Sterben der Wörter seinen Schülern plastisch vor Augen zu führen gewusst! Einer der ersten, der die Wichtigkeit der Mundartenuntersuchung für die Sprachforschung betont hatte, hatte er bereits in der Berner Zeit sein Seminar zu Sprachexkursionen in die Freiburger Berge hinausgeführt, hatte er damals bereits das große Gerippe entworfen, aus dem seine Schüler dereinst die Idiotika der französischen und rätischen Schweiz hervorgehen lassen werden. Als dann Gilliérons 'Atlas linguistique de la France' erschien, erkannte er sofort dessen eminente Bedeutung für die Wissenschaft. In unzähligen Übungen hat er dann diese Fundgrube im Verein mit seinen Schülern, obwohl ein Gegner der Gilliéronschen Homonymitätslehre, nach Gilliéronschem Muster der Sprachforschung dienstbar zu machen versucht, wobei er immer und immer wieder die Aufmerksamkeit auf die Zusammenhänge zwischen historischer, kultureller und sprachlicher Entwicklung eines Landes lenkte.

Vossler hat einmal sehr schön den Unterschied zwischen Stuben- und Reiseromanisten geprägt. Für Morf trifft dieser Unterschied nicht zu. Morf war beides: Auf dem Katheder der große Forscher und der feine Künstler, hat er doch immer wieder auf Reisen, bald in Spanien oder Rumänien, in Graubünden, Frankreich oder Italien, Anregungen und Material gesammelt, blieb er so in stetigem und unmittelbarem Kontakt mit der romanischen Welt, deren Erforschung seine Lebensarbeit galt. Morf war überhaupt ein Romanist, wie er so recht sein sollte; darum ist es auch schwer, etwa bei Morf zu entscheiden, ob er mehr Sprachforscher oder Literarhistoriker, ob er mehr Phonetiker oder Textkritiker war. Er war - heute etwas Unerhörtes! - überhaupt nicht Spezialist. Er war auf allen diesen Gebieten zu Hause wie selten einer, und er war auf allen diesen Gebieten eine gleich führende Autorität. Gründe des Lautwandels, Ursachen der Mundartengrenzen, Verhältnis von Vulgärlatein und Romanisch, Bildung der Schriftsprachen, syntaktische Fragen, Wortforschung, Lagerung und Geschichte der Wörter, das alles waren Gebiete, die er mit derselben zähen Ausdauer, mit derselben Universalität und seiner unvergleichlich scharfen sprachlichen Empfindung ebenso bahnbrechend gefördert hat, wie die zahlreichen Probleme mittelalterlicher und moderner Literaturgeschichte: Dante und Diderot, Cervantes und Ariost, Rousseau und Mme de Staël, mittelalterliches Theater und Volkslied. Mit welcher tiefen Andacht und welcher unveränderten Ergriffenheit lauschten seine Hörer seinem Dante-Kolleg oder dem großen Kolleg über die französische Aufklärung! Welches feine Verständnis und künstlerisches Nachempfinden verrät seine Gesamtdarstellung der romanischen Literaturen in Hinnebergs 'Kultur der Gegenwart' (1909)! Offenbart sie nicht am besten die große Gabe des Verfassers, die großen Strömungen und Zusammenhänge zu erfassen und mit universaler Meisterhand auseinander zu entwickeln? Mit dem Blick auf das Weite und das große Geschehen gerichtet,

verliert er sich nie in Anekdoten oder pikante Einzelheiten. Von welcher feinen, eleganten Darstellung und welch tiefer literarischen Charakteristik legen die beiden reizenden Bändchen 'Aus Dichtung und Sprache der Romanen' Zeugnis ab, in denen Morf (1903 und 1911) einen Teil seiner mit höchster stillstischer Meisterschaft entworfenen Essays vereinigte!

Nichts hasste Morf mehr als eine oberflächliche und unsertige Vielschreiberei. Er arbeitete langsam, aber gewissenhaft, und was er veröffentlichte, trug den Stempel unverwüstlichen Wertes und größter stilistischer Vollendung. Ein Meisterwerk bildet seine die französische Renaissanceliteratur behandelnder 1. Band einer 'Geschichte der neueren französischen Literatur' (1898). Auch der 2. Band dieser Literaturgeschichte war schon recht weit gediehen, ein Teil liegt bereits gedruckt in seiner Berliner Bibliothek: nun wird das ganze Werk ein Torso bleiben. Welche Fülle von Anregungen, von scharfen Beobachtungen, von seinen psychologischen Analysen enthalten seine unzähligen Rezensionen, meist abgedruckt im 'Archiv für das Studium der neueren Sprachen', das er selbst als dessen langjähriger Herausgeber mit modernem künstlerischem Geist erfüllte.

Der Ausbruch des Krieges traf Morf besonders schwer. Über Nacht waren die Bande, welche die Gelehrten so vieler Nationen auf dem neutralen Felde der Wissenschaft zu gemeinsamer fruchtbringender Arbeit zusammengeführt hatten, zerrissen, alle persönlichen Bande zersprengt. 'Das Arbeitsfeld des Romanisten eine Trümmerstätte', schrieb er im Oktober 1914. Es galt wieder aufzubauen, aber der Krieg mit seiner furchtbaren, durch eine grausame und unbarmherzige Blockade verursachten, Ernährungsbeschränkung nagte von Jahr zu Jahr mehr an der Gesundheit des zuckerkranken Mannes. Dazu kam die nervenaufreibende Tätigkeit an der großen Universität, die trotz der gelichteten Scharen der Studentenschaft übermenschliche Kräfte von dem einen Vertreter dieser umfangreichen Wissenschaft erforderte. Mehrmals musste er während des Krieges in seiner Schweizer Heimat Stärkung und Kräftigung suchen, bis im Frühjahr 1918, während er mitten in baskischen Studien begriffen war und mit Begeisterung in den Gefangenenlagern die Ausbeutung der Mundarten betrieb, ihn grausam und unerbittlich der völlige Zusammenbruch der Nerven erfasste. Teilnahmslos und apathisch, fing er erst an, leise wieder aufzuleben, als die liebevolle Gattin ihn in die trauten Berge der Heimat zurückführte. Hier oben in den Bergen am Thuner See packte ihn wieder die Schönheit der heimischen Natur, ergriff ihn das wunderbare Schauspiel der untergehenden Sonne, die mit ihren letzten Strahlen See und Bergeszacken überschüttete. Auch körperlich erholte er sich wieder zusehends. Hier fing er auch wieder an, ab und zu etwas Wissenschaftliches zu lesen. So hat er das letzte Heft des Archivs, das zufällig in seine Einsamkeit gelangt war, ganz und mit Interesse durchgenommen. Aber so recht hoffnungsfroh

ist er nie wieder geworden. Zu groß war die Trauer um die Arbeit, die ihm auf so unbarmherzige Weise aus der Hand gewunden war. Aber langsam und sicher schritt die Besserung fort, so daß man fast an eine Genesung glauben konnte und schon eine notwendig gewordene Bruchoperation vornahm. Auch diese verlief gut und verheilte rasch, bis am neunten Tage plötzlich eine große Schwäche eintrat, die unbegreiflich rasch zum völligen Zerfall führte. Am Sonntag den 23. Januar erlöste ein sanster Tod den geliebten Meister von seinem qualvollen Leiden. Der durch die Entbehrungen des Krieges zermürbte Körper war dieser letzten Anstrengung nicht mehr gewachsen gewesen.

Mit Heinrich Morf verliert die Wissenschaft einen ihrer bahnbrechendsten Führer, verliert die Berliner Universität einen ihrer vorzüglichsten und gefeiertesten Lehrer, betrauern wir Schüler den im Leben und im Kolleg über alles vergötterten Meister, dessen

Andenken unauslöschlich in unseren Herzen leben wird.

GERHARD ROHLFS.

# Seltene Wörter und Redensarten im Unterengadin. Ami del hom.

Zu Fetan wird auch die Eidechse als ami del hom (Pallioppi: amidelom) bezeichnet, natürlich aus folkloristischen Gründen. Rolland (Faune populaire, T. II, 13) hat ja hinreichend Belege für diese sehr verbreitete Volksvorstellung, dass "le lézard est l'ami de l'homme", gesammelt. Die Eidechse selbst heist serpaischen oder gewöhnlich falsch serplaisen, von lat. serpens (\*serpes) abgeleitet. Sonst wird auch das lat. lūcerna (< lux) verwendet, d. h., Leuchtwürmchen', wegen der glänzenden Äuglein des Tieres, wie ueng. lütscherna, neben tranter (lanter-) pletscha (pletscha eig. — "Schale von Früchten, Schuppe', bergell. palatscha < lat. pellis; Bifrun übersetzt pellibus mit plitscha), aoeng. lgütscherna, Blitz', oeng. lintscherna, wozu bergün. lisetta (vgl. adj. glis, -a "sadenscheinig').

## An(En-)giet.

Angiet bedeutet ,bettelhaft, lüstern zum Essen'. Das Etymon ist dunkel und ich kenne sonst das Wort nicht aus dem Rätischen. Die Grundbedeutung scheint mir doch ,begierig' zu sein. Fraglich ist, ob es wie ueng. an-, inguord, obwald. anguort ,gierig' (eng. ingordia ,Heißhunger', ital. ingordo, borm. ingort ,vorace', puschl. ingurt; vgl. auch ital. inedia ,Fasten, Hunger', aital. infrunire ,gierig sein') gebildet ist oder nur von diesem Wort oder eng. ansius (anxiosus) ,begierig' beeinflust, wenn nicht von eng. mangiuoss ,gefräsig' (< manducare). Das zweite Glied könnte denn mit schw. dtsch. git(ig) (mhd. git, nhd. Geiz; borm. giti(k) ,solletico', nach

Die folgende Sammlung von unterengadinischen Wörtern und Redensarten, die schon im Jahre 1918 fertig vorlag, gründet sich auf eine kurzgefaste Aufzeichnung von Nicola Vital (Fetan 1881) in der Böhmerschen Sammlung (Ms. Raetorom. Oct. 31, 1 Bl.) der Königl. Bibl. zu Berlin. Es sind Wörter, sagt er, die ich nur seltener gehört habe, etwa von älteren Leuten, besonders in Fetan. Diese stehen in Gefahr, außer Gebrauch zu sallen, und es wäre, fügt er hinzu, von Interesse zu vernehmen, ob diese auch anderswo vorkommen nebst auffälliger Ableitung und Erklärung. — Das späte Einsetzen der rätoromanischen Literatur ebenso der Mangel vollständiger Wörterbücher der Mundarten sowie einer Bearbeitung der bisher von Decurtins und andern veröffentlichten Texte bereiten doch selbstverständlich immer Schwierigkeiten, wenn es gilt, die Grundformen setzustellen. In manchen Fällen muß ich auch die endgültige Lösung der etymologischen Fragen offen stehen lassen.

Monti, Vocab. Como: ghetiga, puschl. ghetta; borm. žeta, fame') zusammengestellt werden, das sich wohl auch im alp.-piem. giai (vgl. Biondelli), desiderio', grödn. giné, trachten, begehren' (vgl. Schneller, Volksm. Südtirol 237: ghignè < ahd. geinôn; daneben nach Mischi, Deutsche Worte im Lad.: giré < ahd. gërôn) wiederspiegelt. Weder begrifflich noch lautlich wäre wohl git hier unmöglich, wenn es auch, wie Meyer-Lübke (Etym. Wb.) gegen Caix (Studi etymol. 562) hervorhebt, zur Erklärung des ital. sghescia (piem. sgösia, lomb. sgajósa, sgheiza, mant. sghiza), großer Hunger', piem. gheisi nicht genügt.

#### Bruoch.

Meyer-Lübke (Litt. Bl. 31 [1910], 286 und Etym. Wb.) deriviert mail. brug, brugera aus \*brucus, das auch im schw. dtsch. bruch (vgl. Schw. Id. V, 341, 519, 798) kontinuiert ist; entsprechendes val.-sug. brok, nonsb. brokon , Heidekraut' dagegen aus \*braucus, beide aus urkelt. \*vroikos entstanden, einerseits vroukos > vrūcus, anderseits vroukos > vraucus (oi > ou > au, wofür er einen Beleg gibt). Dazu (zu \*braucus) passen doch nicht, wie er richtig anmerkt, eng. bruoch (erba da b. ,Heidekraut'), obwald. broch (Carisch setzt: bruch, brutg; vgl. bergell. bruch, borm. brūk, comask. brugh; valm. broj) wofür nur broccum möglich wäre, aber obwald. auch kollektivisch bruia (Huonder, Rom. Forsch. XI, 507 und 563), weshalb die bündnerischen Formen als spätere Entlehnungen zu betrachten seien. Es gibt doch auch eine Möglichkeit mit Jud (Revue de dial. rom. II, 113 u. Herrigs Archiv 127: 424) ein dritte (Neben-)Form bruccu anzunehmen. Man vergleiche dazu den schwankenden Vokal in "Alpwörtern" wie eng. truoch (trogium) und oberl. mutg, eng. muja, ueng. (Sent) muoia. Ein \*brocu scheint weiter durch lomb. brögh gesichert (vgl. Salvioni, Postille in Rev. de dial. rom. IV, 218).

#### Chalchaduoira.

Das Wort ist nur engadinisch im Rätischen und bedeutet im Oeng., Kelter, Presse' (< calcatorium, vgl. Jud, Zeitschr. f. rom. Phil. XXXVIII, 39: altprov. calcadoira, altostfr. chauchoir), chialchiar, unterdrücken' oder in Ortsnamen: Ort, wo gekeltert ist, bezeichnet aber auch und nur in Unterengadin: "Brod-, Backtrog', wofür sonst zu Fetan saiver (ahd. Zubar, vgl. Thomas, Nouv. essais 208; obwald. ceiver, Wassergefäss', bei Pallioppi: zaiver, kupferne oder hölzerne Gelte'; grödn. cever; obw. tscheiver, "Fastnacht' dagegen < incipere, vgl. unten tschaider), zu Zuz araglid, "Backtrog mit Doppelbändern an den Ecken', zu Pontresina arbuol, nordit. albuol, nach Mussafia Beitr. 25 aus \*albullum < alveus, Meyer-Lübke dagegen setzt alveolus (lomb. albiöl, berg. arbiöl, "Kessel') aber hinzufügend (im Register), das eng. arbuol im Suffix unverständlich ist. Wohl nicht bei einem Grundwort albu (statt albeu)? Vgl. Romania XXVII, 235.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Wörterverzeichnis aus Zernetz vom Jahre 1708, das ich später veröffentlichen werde, übersetzt: bunt gelta.

#### Chamerots.

Ils chamerots, d. h. die in die Tiefe gegrabenen Löcher als Gefängnisse, stammt natürlich aus camera > chambra, vielleicht auf eine Grundbedeutung 'Gewölbe' zurückgehend, und dem beliebten Deminutivsuffixe -ottus. Vgl. übrigens Jud in Zeitschr. f. rom. Phil. XXXVIII, 14 über: cameratum.

## Chapoaint.

Chapoaint sc. terrain bedeutet ,sumpfig, vollgesogen, -stopfen = terrain palüdaınt ,Sumpfboden'. Im Celeriner Walde gibt es auch einen Sumpfnamen: palüd chapé, d. h. nach Pallioppi: die Vertiefung, worin der Sumpf gelegen ist, hat die Form eines umgestellten Hutes mit breiten Rändern. Ist nun chapoaint wid palüdaint (aus palüd) gebildet? Aber was ist denn chapo = borm. kapót, scodella'?

## Chartlans.

Der Psalm XXII, 16 lautet: Mia forza ais sechada via tant sco ün toc da terra cotta; e mia lengua ais rantada vi' al palat etc. In den älteren Übersetzungen steht für palat: chartlans, so auch bei Chiampel XXII, 64 (Ausg. Ulrich): Mia lengua sün ls chartlans randat. Das Wort bezeichnet also die Gaumenteile und stammt aus lat. cartilago, Knorpel' (lomb. car(te)lam, Häutchen des Eises') als italienisches Lehnwort eng. cartilagine, obwald. cartilagna.

## Charuogn.

Vital gibt auch cheruogn in der Bedeutung "mundfaul, gleichgültig". Pallioppi kennt nur die substantivische Form teils ital. carogna (-ugna) teils charuogn "schlechter Mensch, schlechtes Weib", vgl. zu Bormio carogna (nach Longa): "che dice o fa cose turpe, indecenti". Es stammt deutlich aus einem \*carroneus (vgl. Ascoli, Arch. gl. it. XI, 419, Zeitschr. f. rom. Phil. XXVII, 343). Meyer-Lübke (Etym. Wb.) setzt caronia "Aas", im Spanischen subst. carroña, adj. carroño. Das Wort ist auch im Schweizer-Deutschen (carronja "schändliches Luder") übergegangen.

#### Chattels.

Pallioppi gibt das Wort nicht, es erscheint im Ausdrucke: det cols chattels avant, er fiel und streckte alle viere aufwärts' oder ir cols chattels a munt d. h. so hinfallen, dass man Arme und Beine gegen Himmel streckt, und ist eine Ableitung von quattuor (vgl. log. imbattula, auf allen vieren'). Ch- muss etwas bestemden, qu- gibt im allgemeinen kw- oder k-: ueng. quadrus > quader, quadriga > ueng. kadria, quattuor > quatter, quadré, Ziegel' (quadrus) etc., aber zu Fetan und im Münsertal chadret, ein langer viereckig gehauener Balken' (z. B. schler da chadrets, Keller, die statt mit steinernem Gewölbe mit chadrets gedeckt sind). Dieselbe Bildung liegt auch im Plural quadrels, viereckige Stückchen Fett in den Würzen' vor.

## Clep, clet, clech.

Clet (auch tet?), clep ist nach Vital synonym mit sonst bräulichem clech = ,empfindsam, verhätschelt' (bei Pallioppi aub. subst. =, Liebkosung'), z. B. im Ausdrucke far clech, liebkosen, einen besonders aufwarten, pflegen', sonst auch clichager, genau wie zu blech (bleich) ein blichir (bleichen), blichida etc. Nun bezeichnet auch clep zu Fetan ,was einen besonderen Geschmack hat', man sagt: da quai da clep = , so etwa fade Gust jemands, der Petroleum für Sirup getrunken hat'. Pallioppi kennt doch weder clep noch tet in diesem Zusammenhange, clech (clet) stellt er mit cler, clegier (\*collegere für colligere) zusammen; man vergleiche auch borm. puschl. kolé(r) (< colere oder colligere?, Part. Perf. kolejt) von verwandter Bedeutung und weiter leck = ,lieb, zärtlich' (Desch etads da Stuppaun, hrsg. von Jud, Annalas XIX, 303). Zu Bormio finden wir aber klek (klèč) ,delicatuzzo, freddoloso (vgl. Longa, Vocab.) und klep = ,tiepido, die letzte Form auch im piem. čepp, auch in der judicarischen Mundart (vgl. Gartner, Wien. Sitz.ber. Bd. 100: 879), Livigno: klep (nach Huber) und friaul. clipp, clipa (nach Nigra, Arch. gl. it. XV, 108, Salvioni u. a.: \*tepulus > \*tlepu, vgl. dagegen Battisti, Prinzipienfragen. Festschrift Meyer-Lübke III, 213: tepidus > tjepid etc.). Dazu führe ich noch nach Salvioni (Postille in Mem. Ist. Lomb. XX) für Bergamo: tiet (tepidus) an, Zappetini (Vocab. bergam.) hat auch teped. Davon zu unterscheiden: eng. clitsch, (Pult: klets), vgl. unten lit.

Dass in clep ein ,tepidus' steckt, läst sich kaum verneinen wie übrigens in tet (berg. tiet), man mag nun wie Gartner (Gramm. 1 1) und Ettmayer (Rom. Forsch. XIII, 532) friaul. clip als eine nicht rein lautliche Entwicklung betrachten, und neben neapol. tiepolo dürfte denn nicht (vgl. Meyer-Lübke, Etym. Wb. und Zs. f. rom. Phil. XXIV, 140) das Vorhandensein einer schon lateinischen Umgestaltung: tepulu > tleppu (und hier weiter > kleppu) zu wenig dokumentiert erscheinen, clep wird jedenfalls nicht durch Einfluss von clech (clet) erklärt, während initiales tl > kl keine Schwierigkeiten macht. Sonst gebräuchliches tevi (vgl. Gartner, Gramm.

§ 200) wäre als aus \*tebiu entwickelt zu betrachten.

#### Coss.

Dies noch in Unterengadin, freilich aber selten vorkommende Wort stammt natürlich aus lat. cossus und bezeichnet eine Art Larven unter der Rinde der Bäume (ital. assillo), vgl. franz. cosson ,Kornwurm'. Es ist auch im Puschl. kontinuiert und erscheint im Obwaldischen unter der Form: tgess, Plur. coss, vgl. weiter Arch. rom. III, 101.

## Craisp, crasp, demin. craispin.

Craisp oder crasp stammt aus lat. \*crispus und wird von Brot oder Backwerk aber auch von gebackenen Fischen gebraucht, um die geröstete Spitze oder Ansäge zu bezeichnen, die (nach Vital)

wie eine krause Spitzengarnitur bildet und beim Essen Geräusch macht, daher auch in der Bedeutung: ,leicht, gut durchgebacken', von der ursprünglichen ,kraus' hergeleitet. Im Puschlavischen lautet das Wort: krešp.

## Culüm, malom.

Bezeichnet eine giftige Alpenpflanze, Nieswurz (Veratrum album, ital. veratro), wofür z. B. zu Sent, Remüs malom (oeng, risch malam =, weißer Germer'), am Heinzenberg: malom salvatg, während im Oberhalbstein (nach Ulrich, Beitr. z. bündn. Volksbotanik, auch am Heinzenberg) die Herbstzeitlose malom heisst und im Oberland búlom(a), zu Bormio malám, in Ortsnamen Malans usw., wohl aus malum (Apfel) 1 + -amen, wenn nicht wie für die Bedeutung , Teufel, Unglück' ein kennzeichnendes malus (vgl. grödn. malán < malus + anus, nur in der Bedeutung , Teufel', ueng. malandegn etc.) zu Grunde liegt. Davon ist zu unterscheiden z. B. im Schanfiggertal (Annalas I, 323): maluns , geröstete Mehlspeise', obwald. maluns (Rom. Forsch. XI, 531), eng. migluns, micluns (Annalas Soc. retorom. XXXI, 262: < micula + onem, Arch. rom. I, 436), eine Art Nationalspeise. Chiampel (Topogr. raetica) übersetzt radisch d'malauns , Nießwurz' mit: radix malorum annorum. Vgl. Arch. rom. II, 122: borm. (Valfurva) maloña und šmalorñé (Livigno). Aber bulom?

Culum entspricht im Obwaldischen ein culem (nach Carigiet: Bärlapp, Astmos, Gürtelkraut, zu Tavetsch auch: Filter, durch die Verwendung der Pflanze als Filter erklärlich, vgl. Luschinger, Molkereigerät S. 21). Ert. kolina (die Pflanze, aus der die skoéta von scopa abgeleitet = , Besen zur Reinigung des Milchsiebes' gemacht wird) hat Meyer-Lübke ebenso aus colum , Durchschlag' (eng. cul , Milchdurchschlag von Holz mit Stroh in der Öffnung') erklären wollen. Dann ist wohl auch oberl. culeischen, eng. culaischen, bergell. kuleischum (sorbus aucuparia ,Vogelbeerbaum') aus demselben Grundwort zu erklären?<sup>2</sup> Das von Huonder (Rom. Forsch. XI, 565, vgl. Guarnerio, Appunti less. in Rendiconti Ist. lomb., Ser. 2, vol. 41 [1908], S. 394) vorgeschlagene: caudic-inu (wie zu roticinus ein rudeischen) verwirft Meyer-Lübke als "ganz unwahrscheinlich". Das l bleibt ja unerklärt, Einwirkung von caulis ist natürlich eine sehr fragliche Annahme und ein zu forderndes cu(cau)licinus, das auch zur Bedeutung passt, hat nicht existiert. Nun hat indessen Jud (Bull. dial. rom. III, 63) auf schw.-dtsch. güretsch (Stalder: gurgitsch, zu Davos: giratsch, Schanfiggertal: gürgatsch etc.) für ,Vogelbeerbaum' aufmerksam gemacht, und setzt deshalb ein nicht lateinisches Grundwort curici oder culici, vgl. übrigens corylus, \*colurus > nordit. obwald. ueng. coller , Hasselstaude'. Ich verweise auch auf wallon.

<sup>1</sup> Vgl. Schneller, Rom. Volksm. 285.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Chiampel, *Topogr. raetica: "Coluthea* "Linsenbaum" ist vielleicht das rätische *colalschen*, obwohl ich meinen möchte, so heiße bei uns die "Schwarzpappel".

coretier (Rolland, Flore pop. V, 116) und bergün. chora, Vogelbeer-baum' hin.

#### Cuozza.

Pallioppi kennt das Wort nicht, es bezeichnet ,lange dünne Wurzeln zum Fegen des Geschirres'. Das denkbare Etymon ist lat. cot, cotem (nfranz. queux < \*cotiu), also ein \*cotia. Wir haben schon eng. koder (cotarium) und cuzer (\*cotiarium, oberl. cuzzé, nonsb. koçar, grödn. kuzé, borm. kozejr ,Wetzsteinbehälter') neben einfachem eng. cut (cos) ,Wetzstein'. Hier liegt doch die Möglichkeit vor, daſs güzzar (acutiare, ueng. jüzzar), güz ,wetzen, schleiſen' eingewirkt hat, vgl. zu Valſurva (Bormio) sogar: guzejr. Eine Paralelle bietet: \*kosja, borm. gúza etc. (Arch. romanicum I, 201) und bergell. güsch (Rend. Ist. Lomb. 41, S. 398). Vgl. übrigens Chiampel: cutzyr (cutere) ,schlagen' und bei Pallioppi: chuoz.

#### Cuvria.

Die Bedeutung ist wohl nicht, wie Vital vermutet: "vielleicht zuerst (auch jetzt noch) ein Stück Vließ" sondern: Decke, später Pelzdecke, wattierte Decke wie auch bei cuverta — das gleichbedeutende cultra, culter (ital. coltre, afranz. coutre) dagegen ist aus synkopiertem culcitra (vgl. Canello, Arch. gl. it. III, 397, Diez, Wb. I, 397; culcila gibt eng. cuotscha, cotscha) herzuleiten. Cuvria muß dann aus cuvrir (cooperire) mit dem sehr produktiven ursprünglich abstrakten Suffixe -ia gebildet sein und kommt in dieser Form nur im Münstertal vor.

#### As darschiar.

Pallioppi kennt jetzt veraltetes derscher aus Susanna (neben darschæder) , richten, Recht sprechen', in der Bedeutung vom deutschen Worte beeinflusst (vgl. Arch. gl. it. VII, 557, Rom. Forsch. XXXII, 406, 410 und Arch. rom. I, 539). Im Obwaldischen ebenso dérscher < derigere (zu Disentis doch nicht mehr im Sinne von , richten' verstanden, vgl. Rom. Forsch. XI, 469) und davon abgeleitet derschar, derschader mit derselben Bedeutung, während derscher , stürzen, umwerfen', sederscher, sich neigen, fallen' usw. aus erigere (\*ergere) zusammengesetzt sind und noch eine Bedeutung von , richten' im Schweizerdeutschen, nämlich , seihen' (vgl. Luchsinger, Molkereigerät, S. 20), sich wenigstens im Tavetscher derscher (\*1rajectorium > obwald. dartuir, dertgui (Carigiat), vgl. weiter unten: trajada) wiederspiegelt, dazu borm. drej (Arch. rom. II, 112), eng. dreg, oberl. dratg (Rom. Forsch. XI, 554 und Arch. Gl. it. VII, 601) ,Sieb', ueng. aber rai (vgl. ostfranz. rège), wofür Gartner früher (Gramm. § 13) deutsch dreschen, später (Zeitschr. f. rom. Phil. XXV, 620) -radiare als Etymon setzt und Battisti (Wiener Sitz.ber. 160, S. 99) für entsprechendes nonsb. zdrač , Haarsieb', zdrağar etc. eine Kreuzung von: setaceu + dreschen voraussetzt. Jud schliesslich (Bull. de dial. rom. III, 66 und Zeitschr. f. rom. Phil. XXXVIII, S. 64),

der auch die geographische Verbreitung der Wortsippe darlegt, setzt (d)ragia und Ronjat (Rev. langues rom. LIX, 107): trah, trag. Vgl. auch Schneller, Rom. Volksm., S. 138 und Alton, Lad. Id.

Ich glaube doch nicht, dass unser Wort, das auch unter der Form: as derschagiar vorkommt, damit zu tun hat, sondern dass es aus dem Deutschen stammt, wie oft bei verbalen Bildungen auf -iar, -agiar der Fall ist. Vital übersetzt: sich körperlich verlegen, Die eigentliche Bedeutung ist: sich in strenger Arbeit abmühen, so dass man sich krümmt und beinahe hinfällt. Vgl. Tappolet, Alemann. Lehnwörter II: tragen (schw.-sranz. traga, droga, mübsam und hart arbeiten'); Bühler, Davoser-Dial.: rälzga, sich abmühen'; Schöpf, Tir. Id.: tersch, matt, ermüdet'; Stalder, Schw. Id.: targen; Schmeller, Bayer. Wb.: dieren, sich um etwas bemühen', derren, schädigen, plagen' usw.

#### Enda.

Vital übersetzt das Wort mit: Fortgang, gute Spedizion der Arbeit. Ich finde es nirgends belegt. Vielleicht steckt darin nur dtsch. *Ende*; lavurar con bun *enda* oder *endi* == lavurar cun red (Erfolg).

#### Filada.

Der Aüsdruck für Spinnrad variiert, im allgemeinen filada oder filadé (Plur. -els, von filare abgeleitet), im Mittel-Engadin muliné (Plur. -els, von molinus), im Unterengadin gewöhnlich nur rouda (rota) einverstanden: da filadé oder moliné, alle begrifflich und etymologisch leicht erklärlich. Zu Latsch und Bergün kommt dagegen s-chev (< excavare; nach Vital: tschesch?) vor.

## Flidögna.

Bezeichnet die heruntergefallenen Nadeln der Waldbäume (sonst aguoglia da pign, ueng. und oeng. fruonzla, letztes wohl mit Salvioni, Postille u. a. von frondia, ital. fronza, puschl. fronzin, sard. frunza, abgeleitet, vgl. Nigra, Arch. gl. it. XV, 487, und nicht, wie Pult (Parl. de Sent) meint, aus frondula), ist dann synonym mit dascha (oeng. descha < \*dasia, obwald. daischa, discherina, vgl. Schneller, Rom. Volksmundart. 137, Rendiconti Ist. lomb. XLI, 208, Bull. dial. rom. III, 63, Wörter und Sachen, Beih. 3, S. 43, Arch. rom. III, 103) = ,die kleineren Reste (Tannenäste) mit den Nadeln darauf'. Flidögna und fruonzla also nur die Nadeln und äußersten Spitzen der Äste, dascha die Äste oder Zweige der Nadelbäume überhaupt. Man sagt z. B. trar insembel la flidögna, zusammenlesen, um sie aus den Wiesen zu entfernen' und far dascha, Äste als Brennholz sammeln'.

#### Fluêr.

Sonst heisst ,Herd(-platte), Feuerstätte in den Alpen' — platta da fö — ueng. föcler (< focularium), ital. focolare, puschl. figulå,

grödn. fudlé, friaul. fuglar; eine andere Ableitungsreihe bezeichnen: focaria > ital. focaia, friaul. fughere etc. Vielleicht liegt in fluer wie oft bei l-Kombinationen eine Umstellung oder Metathese vor, Gartner (Gramm. S. 21) belegt zu Kompatsch: flugér. Man hätte sonst fugler bezw. fögler (Pallioppi, Carisch etc. kennen nicht das von Meyer-Lübke (Etym. Wb.) angegebene ueng. fogler; schw.-dtsch. (Davos, Prättigau) fuglar, figlar deutet doch darauf) erwarten sollen, weshalb föcler auch jung oder spätere Entlehnung sein muß.

#### Fo.

Lat. fagus gibt in den norditalienischen Dialekten fo "Buche", so auch in Filisur, im Oberlande wie auch friaul. fau, die Schulbücher dagegen setzen ital. faggio (fageus, Thomas, Essais 74). Weil die Buche nicht im Engadin vorkommt, ist wohl eng. fo als entlehnt zu betrachten. Chiampel hat faug.

#### Fontaniva.

Das Suffix -ivus ist noch produktiv, wir haben z. B. umbriva, lischiva, sowohl bei Substantiven als bei Adjektiven. Fontaniva aus fontana bezeichnet ein Gebiet, wo überall Wässerlein hervorsickern.

### Giazellas, terrenzlas.

Das aus gaja (vgl. Erto, Zeitschr. f. rom. Phil. XVI, 321; gajetta, Arch. gl. it. XV, 286) stammende gaza — Nigra, Zeitschr. XXVII, 137 bestreitet mit Recht ahd. \*agatza -- unterengadinisch nur in der Diminutivform giazella (bergün. giazla vielleicht unter Einfluss von schw.-dtsch. hatzle, vgl. obwald. hazla; grödn. gatscha aber aus ahd. agatza; venez. (> ital.) gazza) bedeutet wie auch sonst , Elster, Krähe'. Der unterengadinische Plural hat indessen eine volkstümliche Nebenbedeutung bekommen und bezeichnet, was durch das Federkleid der Elstern leicht verständlich ist, die ersten schneefrei werdenden Plätzchen im Frühling. Das Oberengadin braucht dafür t(er)renzla (nach Vital: traunslas?). Vermutlich liegt auch in diesem letzten Falle eine volkstümliche Wortbildung vor: terrain + inslas = , erdige Inseln im Schnee, schneefrei' (vgl. grödn. terrend; Schneller, Rom. Volksm., S. 255), so haben wir auch eng. (in)terrinar oder sterrar = abern., den Schnee durch Bestreuung von Russ und Erde zum Schmelzen bringen' - wenn nicht auch hier eine Kreuzung mit schw.-dtsch. hatzle vorliegt.

#### Glüscharda.

Ueng. glüscharda, Molch, Salamander', wozu oberl. luschart (Rom. Forsch. XI, 531), sollte am nächsten lat. lacerta (ital. lucerta, lucertola, Eidechse') entsprechen; man hätte doch -tsch- (vgl. ueng. lütscherna < lat. \*lucerna, Eidechse', aber lucere > aoeng. lüschair) erwartet, primäres rt > rd ist auch unwahrscheinlich, eine Ableitung mit dem german. Suffixe -ard ebenso (nur gagliard, lombard, bastard etc.). Es bleibt nur übrig, dass das Wort aus dem Nord-

italienischen entlehnt ist, wir haben z. B. borm. lascharda (Semogno), sonst lužerta (== podarcis muralis). Vgl. doch auch franz. luizard (Rom. Forsch. XXVII, 934).

#### Griaint. -as.

Es gibt ein altes rätisches Rätsel: che als pitschen pitschen sco'n griaint e vain a maisa serviaint? Antwort: il sal (das Salz).1 Eigentlich wird das Wort im Plural (il griaint, las griaintas) verwendet und bezeichnet: ,Fäden, Stroh an der Ähre, die beim Absieben wegfallen' (Pallioppi, Diz.: ,das beim Wannen abgenommene, schlechtere Korn'). Es gibt auch im Bergünischen und Unterengadin ein criainta mit derselben Bedeutung: ,unreises, schlechtes, leichtes Korn, besonders als Futter für Vieh, Schweine'; borm. puschl. crienta, baccia del grano', nonsb. krient, Kehricht, Aussiebsel' (der Form nach ein jüngeres Lehnwort, Wiener Sitz.ber. 160, S. 33), weiter veltl. crienta, das Salvioni (Arch. gl. it. XVI, 174, 394) aus \*crodente (Rom. XXXVI, 231: durch frühe Kontamination von \*corrotare und cadere, wodurch Wegfall von d leichter erklärlich würde) herleitet, eine Etymologie, die durch rover. croenta bestätigt erscheint, weshalb er auch die ueng. Form als cisalpinisch betrachtet. Subselvisch doch auch carjentas (vgl. Carisch: draig), ein karjänta existiert sogar in dem deutschen Davoserdialekt und bedeutet: , leichtes unreines Korn, das beim Kornreinigen unter die Windmühle fällt und als Viehfutter benutzt wird' (vgl. Bühler, Davos in seinem Walserdialekt, T. 2, S. 25). Aus wortgeographischem Gesichtspunkte hauptsächlich (wir haben nämlich sogar afranz. crincier, savoy. crente, criante, schw.-franz. creintze (subst.), creintzi, valdost. équeriente) verwirft aber Jud (Bull. dial. rom. III, 68 und Zeitschr. f. rom. Phil. XXXVIII, 72) dies Etymon. Nach ihm gehen wenigstens die rätisch-franz. Formen auf einen Typus: cri(e)nt(1)a zurück, dessen Grundwort in einem vorromanischen (gallischen) Wort der Hanftterminologie zu suchen ist. Wir haben auch ueng. cré, z. B. pascul cré ,frische unangerührte Weide' und sejel cré ,der beste und schwerste Roggen' zum Unterschied von: sejel scuoss, ausgedroschener Roggen'.2 Enthält cré das Grundwort? Vgl. auch die Bedeutung von screada (< excreatus?), das erste Bienenvolk'. Die Herkunft der Wortsippe scheint jedenfalls dunkel. Davon unterscheidet Jud (l. c.) ueng. tscharesch, -ar , heckeln', oeng. tscharetsch (vgl. surs. carjentas) etc., die Gerig (Beih. z. Wörter u. Sachen, 1 [1913], S. 75) mit franz. serancer zusammenstellt und aus (s)ker-, \*cer + esius herleitet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. puschl. cria, una piccolissima cosa, niente'; Chiampel, Psalter (Ulrich, S. 103, 45): üna gryainta.

<sup>2</sup> Gleich bei der Ernte nimmt der Bauer die Roggengarben und schlägt sie an der Tennenwand (screar), er gewinnt dadurch den "sejel creu — ähnlich werden aus den Erbsenstauden die Erbsen gewonnen = screar arbaglia die so bearbeiteten Garben werden später, Spätherbst oder Vorwinter, gedroschen (sejel scuoss). — Vgl. weiter grödn. crióla , Ackerwinde'.

# Gruscha, grutta.

Ueng. und bergün. gruscha (Sent: grüsch) wird eigentlich nur vom Schweine gebraucht, ist aber synonym mit schaglia oder squaglia (< got. skalja + squama) und bezeichnet ,Schuppen am Leib von Schlangen, Fischen, Menschen, der räudige Hautausschlag, Krätze', obwaldisch mit der Nebenform gruschla ,Räude der Ziegen, starker Ausschlag der Geifsen' (vgl. Genelin, Germ. Bestandteile, S. 25). Es stammt nicht, wie Humboldt meint (Rom. Stud. VI, 314, daneben grita, gritla) vom lat. crusta (zu Sent gruosta oder cruosta, dtsch. Kruste, oeng. cravuosta, letztes nach Walberg [Parl. Cel.] aus crusta + crapere), sondern aus alemann. grüsch.¹ Gartner (Gramm. S. XIV) belegt aus der Schulser-Bibel (1679) das sehr geläufige: grüschas. In der von Vital angegebenen seltenen Form grutta liegt wohl germ. grut (Du Cange: grutum) vor, vgl. ostfranz. gru, prov., katal. grut (Herrigs Archiv, Bd. 126, S. 137).

#### Laina reada.

Laina (< lignum) reada oder rajada ist synonym mit laina secha, dürres Holz, das im Walde herum liegt', jenes bezeichnet am Boden liegende, durch Windwurf oder Schnee oder auf andere Weise gefallene Äste der Waldbäume, oder auch ganze Bäume, freilich werden sie nach einiger Zeit dürr (laina secha), dieses bezeichnet auch ,abgestorbene, stehende Bäume'. Ein zu rajada etc. passendes rajar, rear nach dem Typus: pliar, plajar gebildet, kenne ich nicht; doch vgl. unten riar (< radicare), obwald. rigiada und (nach Carigiet) ragau, eine verdorrte Tanne, ragada, ein Ort, wo viele verdorrte Tannen stehen oder liegen.

## Lit, litta.

Ueng. lit ist synonym mit clitsch (schw.-dtsch. glitschen, glitschenig, vgl. Stalder), bletsch (schw.-dtsch. pletschen), fraid (frigidus) und kommt z. B. in Ausdrücken wie: charn da lit vor, eingesalzenes, noch nicht geräuchertes Fleisch, um welches sich wie ein kaltschliepfriges Häutchen bildet'. Pallioppi (Diz.) gibt auch glitta in der Bedeutung ,schmieriger Überzug an Käsen etc.' und Carisch (Wb.) hat glitt, Froschlaich', zu Disentis: gltete (vgl. Huonder, Rom. Forsch. XI, 488) und obwald. gliet, Schlamm', wozu in den norditalienischen Dialekten: lomb. (comask. mail. bergam.) lita (neben slita), fanghiglia', bellun., trevis. bergam. bresc. leda, venez. veron. lea. Hier muss ein lig-leg- (vgl. Bull. dial. rom. III, 77) zu Grunde liegen, nämlich gall. \*ligita, bei monferr. parm. lidga, mod. ledga wie bei adalm. lenga (vgl. doch auch mail. lenzer, lenč, glänzend' aus lat. lingere, lechen') ein umgestelltes \*litiga — das von Flechia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. bei Stalder (Schw. Id.): grützen, grusel, griesel; Schöpf (Tir. Id.): grutz, wozu: grödn. grutsa, grusa (Schneller, Rom. Volksm. 150); Tappolet, Alemann. Lehnwörter II, 67: grüsch.

(Arch. gl. it. II, 325) angesetzte liquidus lehnt Meyer-Lübke ab. An eine Zusammenstellung mit dtsch. lecken, wie Huonder (l. c.) glaubt, wodurch möglicherweise nur eng. licher, surs. litgar ,lecken' (ital. leccare) aber besser durch \*ligicare erklärlich würde, ist nicht zu denken, ebenso wenig an dtsch. letten (vgl. Schw. Id. lettartig = , lehmig'). Aber daneben haben wir z. B. zu Bormio (nach Longa. Vocabol.): slitik, slitigar, lo sfuggire di mano delle cose a superficie umida o lubrica', comask. zlitigà ,gleiten', brianz. zlitigent ,schlüpfrig', wofür Zaccaria (Elem. germ. 1901) ahd. slītan. Mever-Lübke nhd. Schlitten ansetzt, neben zu Bormio gleichbedeutendem lip ,klibbig' (vgl. afriaul. lipar, Vionnaz lepá), puschl. slipa ,entwischen' (nach Michael, Dial. Poschiavotals, S. 45 aus: got. \*sleippan, d. h. lieber aus germ. slipan , schlüpsen'). Anderseits gibt es auch eng. glisch (< germ. līsi; ital. liscio; Lorck, Aberg. Sprachd. 192: lis; prov. lis), glischer oder lischer ,glatt, glätten', obwald. leischen ,glatt', lischnar ,ausgleiten' (nach Meyer-Lübke in Vokal und Stammbildung unverständlich), ital. slisegar (vielleicht auch ueng. schliesa; ,Schlitten' dagegen > schlita, vgl. Rendiconti Ist. lomb. XXXIX, 506) etc., weiter bei Mussafia, Nordit. Mundarten 106. auch in mittel- und osträtischen Dialekten kontinuiert, vgl. Alton, Lad. Idiome, S. 247, Schneller, Rom. Volksm., S. 189.

## Mach (gespr. matg).

Nach Vital bedeutet das Wort: ,auftauender, weichwerdender Schnee und Firn im Frühjahr'. Vielleicht hängt es mit \*maccare ,quetschen' (vgl. unten), dtsch. matschen, eng. smacher zusammen. Die Möglichkeit bleibt doch übrig, dass es aus schw.-dtsch. Ausdruck schneematt (vgl. Schw. Id.: matt ,kraftlos, weich' von Obst, Speisen und matsch ,breiartige weiche Masse' etc.) herzuleiten wäre.

# Mich (gespr. mitg), auch mach.

Die genannten Wörter sind synonym mit cregn (craign) = ,voll, gestrotzt von, viel', z. B. be mich frajas = ,gerade voll Erdbeeren'. Mach ist natürlich identisch mit aital. macco, nital. macca ,Menge, Haufen', nordital. mach, machet etc., obwald. maha ,Menge' — Genelin (Germ. Bestandteile): Menge, lautlich unverständlich — aus einem Stamme macc-, es mag nun ursprünglich \*maccare ,quetschen', wofür Vising neulich (Arch. romanicum II, 24) germ. smacka angesetzt hat, oder maccus ,Bohnenbrei' (vgl. Zeitschr. f. rom. Phil. XXXIX, 89 u. 202 und Mussafia, Nordit. Mundarten 76, zu magon) sein. Was mich betrifft, — Pallioppi und Carisch kennen die Formen überhaupt nicht — könnte es nur eine Nebenform zu mach sein, analogisch nach anderen Begriffen für ,viel': fich etc. oder deren Gegensätzen: mich(a), brich etc. gebildet.

# Machöas, machöglias.

Pallioppi kennt nur machöja zur Bezeichnung der wilden roten Lilienart, der "Feuerlilie" (Lilium bulbiferum), deren Blumenblätter

gegessen werden, wofür zu Sent: fanzögna (eig., kindisches Wesen', ital. fanticino, wohl von fant < infans abgeleitet, vgl. prov. fantina), man sagt sogar durch Kontamination: manzögna, die Wörter werden doch auch vom roten Mohn, Rohrpflanze gebraucht. Machöa entspricht im Grödnerischen magueža, Mohnkopf', Buchenstein, Ampezzo: magoia (vgl. Mischi, Deutsche Worte im Lad., Progr. 1882), Fassa: magóa neben magna (letzteres nach Angabe von Meyer-Lübke), puschl. (nach Monti): magoeugia, gaglio del lino coi semi', alle aus frank. mago (vgl. O. Schroefl, Ausdrücke für den Mohn, Diss. Zürich 1915, S. 50), norm. mas (Joret, Mél. de phon. norm. 34). Das Suffix ist deutlich im Engadin -iólus. Vgl. übrigens lat. modiolus (+ ital. maiolica) > eng. puschl. magiöl, Glas, Becher', obwald. mayola, aital. miolo (Mussafia, Mundarten 79).

# Magagn (gespr. magogn).

Erinnert an ital. magagna, -are, Fehler, Gebrechen, verderben', dessen begriffliche Bedeutung sich noch im ueng. Wort wiederspiegelt; es bezeichnet eine unfruchtbare Weidestelle auf Äckern, Wiesen, zu nass oder zu feucht', vgl. veltl. magengh nach Monti: prato con cascine pei pascoli di primavera. Magagnia, mehr im Sinne von allerlei Gebrechen: Ella non ais ammalada, ma ella ha da tuotta sort magagnas, bedeutet auch ,Schwäre oder Geschwür bei wüstem Krankheitsfieber' (sonst bignun), afranz. mehaing , Krankheit' zu mehaignir, prov. maganhar etc., wozu nur ein hypostasiertes Etymon \*mahañare (vgl. Zeitschr. f. rom. Phil. XXXIX, 202 und Vising, Nord. Tidsskr. f. filol. (4), Bd. 7, S. 23), wie Meyer-Lübke vorschlägt, passen würde.

# Malgiada.

Bezeichnet die Schneeschmelze, Mischung von Regen und Schnee (nach Vital: ,der Schnee wie Brei halb gefroren?), bergün. malgiadeda, wozu ein Verbum: malgiar ,zusammen regnen und schneien, zerschmelzen'. Pallioppi schlägt das gelehrte (a) malgamer vor; ich erinnere an das von Kluge belegte: malscatus (Heidelb. Sitzungsberichte, 1915) und ueng. alguar (liquare).

#### Muntschüt.

Bedeutet in alltäglicher Rede: , gutes Wetter. Die Zusammensetzung aus munt , Berg' und tschüttar , schauen' (tschüt , Blick', Bormio: čut, čutar, puschl. sciuttà [Rend. Ist. Lomb. XXXIX, 618] ,guardar sottecchi', bergün. tschittiar ,lauern, beobachten', wozu auch vielleicht der Ortsname Tschitta, wohl aus dem Schallworte kyu vgl. Meyer-Lübke - , Käuzchen', ital. chiu, civetta, mil. siguetta, oeng. tschuetta und nicht wie Monti aus ital. guatare (fränk. wahten), das aus dem Prozenzalischen entlehnt ist) bezeichnet nur die Voraussetzung des guten Wetters, d. h. wenn die Bergspitze von Nebel frei und ersichtlich ist. Vgl. dagegen Rev. dial. rom. V, 182.

#### Muriöl.

Muriöl bedeutet 'Abfall der Mauer, letzter Kehricht in den Backöfen ausgebürstet' und wird natürlich durch eine Ableitung von murus + iolus erklärlich. Pallioppi, Carisch u. a. kennen das Wort nicht.

#### Mözel.

Ueng. mözel (mosel, miesel) da rouda bedeutet ,Radnabe', d. h. beim Wagen der hohle Cylinder am Rad, der sich am langsamsten dreht, vgl. friaul. muyul, prov. moiol, aus lat. modiólus. Vielleicht von diesem Gesichtspunkte aus hat mözlas auch die Bedeutung: ,Frauen, die lange nicht fertig werden' (chi fan spettar adüna) bekommen. Somit nur eine volkstümliche semasiologische Vergleichung.

## Nauogls.

Ich muss gestehen, dass ich über die Herleitung dieses Wortes nicht klar bin. Die Wörterbücher kennen es nicht. Nach Vital bezeichnet es ,im Herbst aus Mäuselöchern hervorgegrabene Früchte' (Korn, Hanfsamen, Haselnüsse). An eine Ableitung von dem viel diskutierten \*nava, dessen Vorhandensein im Rätischen auch Jud (Bull. dial. rom. III, 12, n. 4) verneint, ist kaum zu denken, wohl ebensowenig an navica, \*nauca, vgl. auch puschl. nagula, velt. naula (navis), Heuhäufchen', borm. náula oder an napus, Stockrübe' (borm. napola, Klette', vgl. Gamillschegg u. Spitzer, Bezeichnungen der Klette. 1915: lomb. navon ,Stockrübe'). Ich dachte einen Augenblick an navale, Brachfeld' (vgl. Rev. dial. rom. II, 193: navalia), auf eine Umstellung von vannulus, Futterschwinge' und eine Analogie mit aboculis (vgl. Rom. 44, S. 243: \*anavoculis), die doch alle phonetisch oder begrifflich bedenklich erscheinen müssen. Steckt wohl darunter eng. lavuogn (< locare), versteckter Vorrat', eine Ableitung von lat. volvere, vgl. eng. ravuogl ,Schoss', oder lat. cava, eng. chafuol .tief' (Annalas II, 385: Cauolgs)?

#### Nella

Das Wort bedeutet nach Vital: "Nervenkraft in den Gliedern, etwa bei Reconvalescenz". Es fragt sich, ob wir es nicht hier mit lat. medulla (-ella, vgl. franz. moelle) zu tun haben, also der dem Rätischen von Zauner (Rom. Forsch. XIV, 348) abgesprochenen Femininform. Die sonst gewöhnliche ueng. Form ist maguogl neben mizguogl (durch Einmischung von medius) und puschl. borm. miöl, venez. meola (Meyer-Lübke nennt wohl fehlerhaft ueng. meola) entsprechend. Der hier wie im nordsard. neuddu unerklärte Anlaut nexistiert auch sonst im Rätischen: nizguogl, vgl. weiter nonsb. angola (Wiener Sitz.ber. 160, S. 114), lombardische Formen wie mail. ni(d)óla (Salvioni, Zeitschr. f. rom. Phil. XXIII, 522 u. v. Ettmayer, Berg. Alpenmundarten, S. 61, n. 3), veltl. gnóla, val. magg. nivóla werden von Ascoli (Arch. gl. it. I, 306) rätischem Einflus zugeschrieben. Die

Accentverschiebung ist im venez. méola, ert. médola, judic. miule und friaul. méule (neben medóle) gesichert. Vgl. auch Zeitschr. f. rom. Phil., Beih. 5, S. 171 und Arch. rom. IV, 376.

#### Niclain.

Pallioppi belegt auch die Form: niclaint in einem ueng. Texte (Abyss dal aeternitat, 1693), nach Vidal kommt das Wort nur im Münstertal vor und bedeutet: Enkel, wozu auch ein Verbum (g)niclar, klagend weinen' gehört, das Pallioppi mit, winseln' übersetzt. Das einzige mögliche Etymon scheint mir ahd. enikel, eniklein zu sein. Zu Davos noch: enakli, nach Schöpf, Tirol. Id.: enichl. Vgl. übrigens ital. nicchiare, Montelanico: nikkyá, klagen' (nictulare, schnüffeln', Misc. Ascoli 434, das Meyer-Lübke zurückweist).

#### Nuschin.

Nuschin (Pallioppi hat: nuschina) bedeutet eigentlich: "Nüßschen" aus nux + dem gewöhnlichen Suffixe -in, ist aber auch der Name der "Tannenmeise".

#### Païr.

Der heutige engadinische Ausdruck für "verdauen" ist: digerir. Ueng. pair (pajir) mit derselben Bedeutung aus einem hypothetischen \*paidire (vgl. parm. aneapol. paidir, bergam. friaul. paidi, averon. veltl. pair, puschl. pai) ist wohl, da es sonst nicht im Rätischen (wohl aber patire > oberl. pitir, bergell. patir, nonsb. padir etc.) kontinuiert zu sein scheint, als italienischer Eindringling zu betrachten. Vgl. übrigens Mussafia, Nordit. Mundarten 85, und Lorck, Aberg. Sprachd. 75.

#### Palontuf.

Das besonders im Münstertal vorkommende palontuf (Pallioppi: pallantüf) bezeichnet die "Falltür zur oberen Kammer" und ist synonym mit eng. burel (vgl. Pallioppi: "Falltür über dem Ofen zur Schlafkammer", oberl. boral"), ueng. falla und üschöl (> \*ustiolum "kleine Falltür"). Es ist deutlich eine Ableitung von lat. palus (eng. pal) oder besser phalanx, \*palanca (ueng. palanca), wie z. B. ueng. palanschiu "Diele, Fußboden", oeng. palintschieu, -alla, bergell. palančin (Rendic, Ist. lomb. XLI, 399: \*palanciu), obwald. plantšiu (Rom. Forsch. XI, 487, 537, 539: eher zu phalanga als zu planca), Carigiet: palancar, -chescha "Heustallboden aus Pfählen herstellen", palaunc "Pfahlboden", ital. palanca, nonsb. palanch, grödn. palancha, palantšin etc. Analogisch nach Ausdrücken wie: p. sutt "Fußboden", p. sura "obere Diele" (vgl. Pult, Parl. de Sent: palantschotta), ist wohl -uf das deutsche auf.

#### Paschamaint.

Auch Pallioppi bezeichnet das Wort als veraltet, es bedeutet ,Nahrung der Hirten in der Alp' (Fleisch, Mehl, Brot, Käse etc.)

und stammt selbstverständlich aus lat. pascuum > pasch (pascere > eng. paschantar, nähren') + -mentum.

## Pas(s)ella.

Passella ist der Name für "Rübe" zu Guarda, jetzt rava (< rapum, -a). Es entspricht borm. pásola "piccole rape che si fanno appassire", veltl. pásol "rapa brutta", kann demnach nicht aus pisum, pisellum (> ueng. pisel) stammen. Die borm. Bedeutung deutet auf Einwirkung von lat. passus "verwelkt", wovon auch eng. pissun "altes verdorrtes Gras zur Streu", impassir "verwelken".

#### Pastuoiras.

Pastuoira (ital. pastoia, friaul. pastoril) bezeichnet ,eigens verfertigte Hölzchen, um die Füße der Schafe während des Scherens festzuhalten' (vgl. Pallioppi), heißt auch zaungias della bescha, und ist von pastor (\*pastoria) abgeleitet.

## Piglias.

Vidal zitiert: "Adüna taunter las piglias ais il tragliun." Piglias ist eine Enge in den Bergwegen, wo der Wagen gefast ("genommen", daher auch ein Postverbale aus pigliare > \*piliare) wird und bricht oder zu schwer vorwärts kommt.

## Poclarina, sfuist.

Poclarina (vgl. Pult, Parl. de Sent: puklarina) notiert Vital für Sent - ist aber auch in andern Gemeinden gebräuchlich, heute doch öfters ruffiana, borm. rofian, delatore', rofianar aus ahd. ruf ,Schorf' - und ist als aus dtsch. Kupplerin umgestellt anzusehen. Der Kuppler dagegen heisst an demselben Orte: sfuin (sfuinar , ausspüren' d. h. nach Art des Marders; Carisch gibt für Münstertal: sfuign ,Wühler, läppisches, halbunterdrücktes Lachen', z. B. far il s. ,läppisch tun, den Kuppler machen') aus fagina (zu fagus). Formen mit -o- (-u-) erscheinen auch im Norditalienischen (vgl. Mussafia, Beitr. 58), z. B. berg. fui, mail. foin, venez. fuina etc. und sind an fodere und dessen Ableitungen angelehnt. Darauf deutet auch einerseits eng. sfuiner (Carisch: sfuigner), anderseits ueng. fuar, foar, bergün. sfüjer, oberl. sfuér; vgl. auch (nach Carisch) oberl. sfular (wohl aus fodiculare) und sfugattar, durchstöbern, weiter nach Carigiet: fueina , Esse, Feuergrube' und , schlechter Gesellschaftsort', vgl. Rom. Forsch. XI, 500, 561. Dieselbe Kontamination liegt wohl in borm. sfodiñ und sfodiñar, far qualche cosa in fretta e di nascosto' (nach Longa, Vocab.) vor.

## Puolvra da lumbes.

Bezeichnet ein Pulver aus verbranntem Schuhwerk, das Wunden am Vieh trocknet. Es ist deutlich identisch mit *lumbel*, -els bei Bifrun: ,Lende' aus *lumbus*, im Norditalienischen in verschiedenen Formen auftretend, z. B. borm. lombet, lombul, nombul, dombul, parti della corda o fune' und friaul. ombul, alle aus lat. lumbulus.

## Pögn.

Man sagt gust da pögna von "Brot schimmligen Geschmackes", sonst paun müf (< aital. muffo) oder muosch (< musteus). Vielleicht hängt das heute unbekannte Wort mit eng. puonna, puigna "Milchlab, Schafzieger" zusammen, vgl. Schneller, Rom. Volksm. 166; Lorck, Aberg. Sprachd. 232; Arch. gl. it. XIV, 288; Meyer-Lübke, Etym. Wb.: pupa und Jud, Bull. dial. rom. II, 4 A., 14 A.

#### Resi.

Resi oder eher aresi (Süs: resja), a re(i)sja noch öfter gebraucht, auf Gefahr' ist mit ital. a riscio (eng. auch ris-ch alias risic zu ris-char) zusammenzustellen. Von dieser Bedeutung aus liegt die Entwicklung zu: ,fast, vielleicht' sehr nahe (eng. quasi) z. B. aresi dat gio ,fast gefallen'. Resi entspricht wohl nordit. reisi (arreisi, vgl. Salvioni, Arch. gl. it. XVI, 202). Damit erhebt sich auch die schwierige Frage vom Etymon: resecare oder das von Schmitt (Misc. Ascoli 389) vorgeschlagene griech. rhizikon. Resecare lautet in Kompatsch resiär, 1. Sg. resch, im übrigen Unterengadin resgiar, re(i)sg.

#### Riar.

Riar il glin z. B. bedeutet den Flachs samt der Wurzel ausheben. Sonst kennt man nur oberl. rigiau, entwurzelter Baum', rigiada, die vom Sturm entwurzelten oder gebrochenen Bäume', dazu gibt Carisch den Inf. rigiar, riar, oberl. ragiar, Carigiet das inchoative ragischar. Das Etymon ist radicare, wovon teils ragiar, teils rigiar, riar durch Anlehnung an die stammbetonten ico-Formen, vgl. übrigens radicem > ueng. raisch, oeng. risch, borm. riš, trižar. Vgl. oben Laina reada.

#### Röt.

Röta da fain bezeichnet ,lange Streisen zugrecht bald dürren Grases', ist ohne Zweisel mit eng. rudé (rotellus) ,Kreis; Heu, das auf gewissen Stellen gezettelt ist' verwandt — vgl. auch oberl. ruta — ,Strickstreis, Strickräutchen' (Carigiet) — d. h. das Wort wäre am nächsten als ein Ausdruck für das Ausbreiten des Heues in Reihen zu fassen; vgl. übrigens die Ausdrücke der Westschweiz, zusammengestellt von Tappolet, Bull. gloss. des patois de la Suisse rom. VIII, 30 — eine Ableitung aus lat. rumpere, ueng. ruotta, Niederlage' ital. rotta scheint mir ausgeschlossen. Ich verweise aber auch auf schwdtsch. rötsch ,grobes und mageres Heu für Schase', rutsch ,vom Jauschregen verbranntes, rotgesengtes Laub oder Gras' (Schöpf), nach Schmeller rötzen, rietschgras (Riedgras).

## Sajas d'aua.

Vital übersetzt: wie ein Faden dünnes Wässerlein (quellen in Thalen hervor). Der Sing. stimmt mit ueng. sai (< sebum), Docht',

sonst pavagl < \*papilium < papyrium, mit der Nebenform saig (vgl. ital. sego) gegenüber siou < \*seu in Remüs und Münstertal, oeng. saif. Die Formen mit verschlungenen Endkonsonanten sind auch abteiisch und ennebergisch. Es gibt auch die Möglichkeit, dass dort lat. aqua steckt. Wir haben z. B. ueng. sava "Rinne", oeng. seva von \*ex-aquare, eng. asaver, saguar ,wässern', anderseits auch allajer (illajer), ueng. lajantar ,unter Wasser setzen', wo Einmischung von lacus. Kübler (Liquid. Suffixe I, 21) nennt sagliolas zu rät. saglia ,Graben am Rande eines Ackers', lad. sala ,Rinne' (vgl. auch Schneller, Rom. Volksm.: sala und sillam), Pallioppi kennt nur den Ortsnamen Sala (Sela) ,Stromsaden', es bleibt aber besonders phonetisch sehr fraglich, ob das letztere Wort mit den engad. Ableitungen von lat. salire: sagl, sigl, sagliuol, sigliantar etc. zusammenhängt.

#### Sansina.

Sensina oder sansina bezeichnet nach Vital eine gemachte Vertiefung, Rinne, Graben zwischen zwei Äckern als Grenze, Grenzgraben, 'foss limitrof', wofür auch ueng. muniva, zu Sent: zwisa (nach Vital), zu Süs: dvisa (nach Pallioppi), eig. 'Scheidelinie', aus lat. divisus. Sensina stammt wohl aus ueng. senda (< semila) 'Fuſspſad', auch im bergam., oeng. senda, durch das Deminutivsufſix -ina. Aber woher -s-? Vgl. aber das verwandte tarsenna 'Gang in der Mitte des Viehstallles' (Steub, Räth. Ethnol. 47), lomb. tresenda (Schneller, Rom. Volksm. 207: trisandel) < transire, sehr gewöhnlich bei Wiesennamen, weiter dtsch. Sense (früher urk. Sensuna, Sen(s)ina; alemann. segisa, bergam. seges), Name eines Weidenflusses, den Ortsnamen Sins (früher sindes, ahd. sind 'Weg, Fuſsweg') und oeng. chincher 'Rain zwischen zwei Äckern', ueng. röven (\*rovina, Rom. Forsch. XI, 500).

# S-chagna.

Vital schreibt schaina (= s-chaina) und übersetzt: Stücke vom Hochrücken eines Schweines, roh im Walde bei der Arbeit gegessen; nach Pallioppi: ein Stück Schweinsrücken mit der Speckseite. Vielleicht hängt es mit vegl. skaina, bologn. skeina, puschl. škena in der Bedeutung, Rückgrat, Rücken zusammen, vgl. auch bergell. škena da kaltšeta, Stricknadel, auch die eigentliche Bedeutung des eng. Wortes s-chagna, aus fränk. langob. škina, Schiene. Dagegen ist die Zusammenstellung Vitals mit schain, Aussehen und daher Versprechen, z. B. "quel non ha schain da gnir grass" (von einem Schweine) falsch.

# Scharplaz.

Bedeutet ,watschelig, schleppend' und deriviert vermutlich von scharpa, Schuh' (< ital. scarpa, Zeitsch. f. rom. Phil. XXV, 636, Nord. Tidsskr. f. Filol. (4), Bd. 7, S. 31, vgl. grödn. škarpetė, zappeln'), wenn es nicht mit dem ganz unklaren Etymon zu eng. scharpar, reißen, (< discarpere; Nigra, Zeitschr. f. rom. Phil. XXVIII, 647: \*skarp;

Brüch, Zs. XXXVIII, 680: got. \*skirpan ,schrappen'; vgl. auch Caix, Stud. 134: accerpellato = stracciato) oder eng. s-charplir, -inar, s-charpinar, -igliar , zupfen, zeißen ( ( scarpinare , schaben ) zusammenhängt. Vgl. auch Arch. gl. it. XVI, 322, garra > lomb. sgarlar (tirol. sghèrla, Schneller S. 183), ueng. charpella (< germ. krappa, Zernetz: s-charpella , Fuseisen') und bei Schneller: sgalmera.

## Schiavitsch, -un.

S-chavitsch bedeutet eig., Fusstritt, Spur im Moore, im weichen sumpfigen Boden', oberl. scavazz, scavazzar 1 eig., enthaupten, zertreten im sumpfigen Boden'; Pallioppi hat nur eng. s-chavatsch, auch = ,Markzeichen',2 ueng. chavezz(azz-)aglia ,Rain'. Aus Wendungen wie: l'aua non ha laschà schavitscha, das Wasser hat keine Spur gelassen, bis aufs letzte weggeschwemmt', stammt die Bedeutung: alles zusammen. Das Grundwort ist wohl nicht ex-cavare > s-chavar (vgl. aus cavea eng. giavöl, ueng. givgöl, Einschnitt' und Wörter u. Sachen, Beih. 3, § 189),3 sondern cap-icius > schavitsch, ein Suffix, das gewöhnlich eine kollektive, manchmal frequentative, oft auch pejorative Bedeutung hat (vgl. Pult, Rom. Forsch. XXXII, 420 n.), die Formen auf -azz, -atsch gegenüber bergün. s-chavezzer sind durch Suffixwandel zu erklären, so auch oberl. cavazza (capicia), vgl. auch Thomas, Essais 49. Nun bedeutet s-chavitscha auch , Rübenkraut' (sonst eng. ravitscha < rapicius, lomb. ravischa, friaul. ravitsa), wir haben weiter nach Schneller (Rom. Volksm.) tirol. sgiaviz , Kopfblätter bei Salat', puschl. sgavisc ,der krautige beblätterte Rübenstengel', fem. sgavisca, auch sgaviscón (Rend. Ist. lomb. XXXIX, 512) deutlich = eng. bergün. schavizun, der von der Faser entblößte Hanfstengel' (vgl. Gerig, Terminologie der Hanfkultur in Wörter und Sachen, Beih. I, S. 63), dazu mit Deminutivsuffix tirol. giavizzöl (nach Schneller, l. c. aus capitulum), rund erhobene Geschwulst', zusammengestellt mit synonymischem ital. gavocciolo < \*gaba ,Kropf' (nach Schneller aus caputulum).

#### Schirun.

Schirun bezeichnet , die bei Binstmilchtorten (tuorta da cuols) im Gefässe zurückbleibende Schotte', sonst oberl. (Carigiet: , Milchwasser'), darunter steckt wohl bergell. ueng. sarun, borm. mail. saron (< seru, ital. siero), von schirar ,verdorren, verkrüppeln' beeinflusst, dessen Etymon schon von Mussafia (Beiträge 29) festgestellt ist: \*assideratus > eng. schiro, verdorrt' (vgl. Genelin, Germ. Best.teile, Gartner, Gröbers Zeitschr. XXV, 620) oder von einem deutschen Worte, vgl. Stalder: Sirbele.

Conradi hat: tschappitschar.
 Statt Marksteine zu setzen wird nämlich in Bergwiesen die Grenze durch kürzere oder längere Linien bezeichnet, wo die Grasnarbe aufgegraben

Ber Givgöl ist ein dreieckiger Einschnitt in die Ohren der Schafe als nouda (Erkennungszeichen) wie auch tagt (einsacher Schnitt), foura (Loch) usw.

#### Schnisch.

Schnisch oder snisch nach Vital bedeutet: ,Abfall von Kohlen, der feine Staub', schwerlich identisch mit dem von Pallioppi angegebenen schnizcha ,Äpfel-, Birnenschintz' usw. aus dtsch.-alemann. Schnitz (vgl. Schöpf, Tirol. Id.: abschnitzl == ,Abfall von Tuch, Leinwand, Holz), oberl. schnez und schnizzar == eng. schnizlar.

Unter der Voraussetzung, dass die Angabe Vitals: schnisch richtig ist, konnte man vielleicht an eine naheliegende volkstümliche Begriffsbildung oder eine Kreuzung von Schnee (schw.-dtsch. snia, schneien) und sbisch(a) oder bischa (schw.-dtsch. bise, germ. bisa etc.)

, Nordwind' denken, vgl. sbischaduoir , Schneegestöber'.

#### Serviola.

Serviola ,Doste (Origanum vulgare) wird wie iva ,Wildfräulein-kraut', nach Chiampel (Topogr. rhaetica) eine Bergpflanze von sehr lieblichem, angenehmem Geschmack, in Branntwein gelegt, um demselben einen guten Geschmack zu geben. Serviola ist wohl mit Chiampels salviola ,Mutterkraut' identisch (Bormio: salviola, Nepeta cataria), und aus salvia durch Dissimilation entstanden.

#### S-chaint.

Vital schreibt auch sgiaint, aus siccu + ente, synonym mit sech, z. B. laina s-chainta, Holz, das dürr noch steht. Vgl. auch scher < siccare, ueng. sechar und das frequentative eng. schanter, ueng. sechantar.

# Splecha.

Ein klatschsüchtiges Weib, besonders bei Heirat, bedeutet zu Schuls splecha und entspricht rufiana (Fem. von rufian), Kupplerin' zu Fetan. Vgl. oben poclarina. Es fällt mir schwer, dasselbe mit eng. splecha, Milz' (bergell. und val. magg. spleca) aus lat. splen mit unerklärten Verlust von n (vgl. Rom. Forsch. XIV, 510, Arch. gl. it. IX, 213 und XVI, 377, Rend. Ist. lomb. 42, S. 986) oder mit dem ebenso unverständlichen ueng. splengia (nach Ascoli, Arch. gl. it. I, 195: \*splenia), auch im Gröden, Friaul und venez. spienza (nach Diez aus splen + milz), zusammenzustellen. splecha palst doch ganz gut zu borm. splek in Ausdrücken wie: far splek, far bella figura', dar splek 'darsi importanza, affettazione'. Vgl. einerseits: oberl. splenghiar, glänzen' etc., eng. placha, Schmeichlerin', oberl. se placar, sich ducken' (\*placicare oder plattus), oberl. pletg 'Schelle', eng. (s) plajer (pla(i)care) etc., andrerseits schw.-dtsch. blitzg etc. als Schimpfname für eine Weibsperson.

# Srajada.

Man sagt von einer Kuh, die viel oder zu viel Milch gibt: srajada da lat, auch srajadera. Es fragt sich, ob wir nicht mit einer Ableitung von ueng. raj (vgl. oben), weites Sieb' und rajar

, sieben' zu tun haben, was sich auch wegen der Bedeutung rechtfertigen ließe. Vgl. im Münstertal: rajada "Gußregen' (wie durch ein Sieb) und übrigens z. B. piac. strayar (dis-radiare) "aus-, vergießen', das sich doch nicht im Engadinischen wiederfindet, sondern nur das einfache defekte Verbum razzer (ueng. rachar) "stark regnen', razzeda "Strahlenguß" neben ueng. darachar, darachada, obwald. draccar (radicare), wozu nach Huonder (Rom. Forsch. XI, 554) derscha "sieben" eine Scheideform sein könnte, weiter bei Conradi: derschida "Guß".

#### Stausch.

Vital gibt stausch in der Bedeutung ,Art, Aussehen', z. B. stausch da bain = ,Form und Gestalt eines zusammengehörenden Gutes (Wiese oder Acker), noch heute von Gütern und Tieren gebräuchlich. Sonst ist nur stausch (Bifrun: stosch = lites, sonst dabatts, Rev. d. langues rom. 50 [1907], S. 203) in der Bedeutung: ,Streit, Zwist' bekannt, schw.-disch. stoss.

#### Sten.

In Sent und Umgegend lebt noch sten in der Bedeutung, viel' fort. Es entspricht obwald, und grödn. staign mit einer Grundbedeutung: ,fest', die auch in Ausdrücken wie branclar sten ,innigst umarmen' hervortritt. Meyer-Lübke (Etym. Wb.) erkennt nicht stagnum ,Zinn' (vgl. ueng. mobel sten ,Blechgefäß') als Etymon, die nach Walde (Lat. etym. Wb.) durch die handschriftliche Überlieferung bestbeglaubigte Form, sondern setzt \*stannius > oeng. stagn, doch mit Walberg (Parl. Cel. Cresta § 165) als italienisches Lehnwort zu deuten, obwohl auch obwald, und grödn. stagn, denn ueng. lautet es sowohl subst. als adj. sten und im Oberengadin adj. nur sten. Dabei fällt -e- auf, das sich doch über -ain- (vgl. puschl. stain) entwickelt haben muß, wobei das Etymon Meyer-Lübkes auch passen sollte, vielleicht -aniu > ain > en, wie -ariu > air > er, ohne Mouillierung.

# Svera (gespr. schwära).

Bezeichnet Speise, Proviant (d. h. Fleisch, Brot, Käse etc.) für die Hirten auf der Alp (ir con la svera, Speise hinaufführen') und ist nur unterengadinisch, sonst paschamaint, vgl. oben. Das Etymon ist natürlich lat. cibaria (Salvioni, Postille; ital. civaia, lomb. sivera; vgl. weiter Zeitschr. f. rom. Phil. XI, 102: tschavera, Gamillscheg, Mund. von Luzern in Beih. zu Zeitschr. f. rom. Phil. 43 [1912], S. 23 und Beih. 65: lothr. sver, Jud, Herrigs Archiv 127, S. 433), und davon abgeleitet: eng. tschiviergia, Schubkarren' (ueng. charrütla), wobei das vortonige i wohl dem Einfluss des Palatals zuzuschreiben ist (vgl. cepulla > tschiguolla, ceresea > tschirescha).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist möglich, das svera nicht nur die Speise bezeichnet, sondern auch das Vehikel, mit dem sie in die Alp geführt wird (ein zweirädiger Karren). Vgl. auch Arch. Rom. I, 156, 159 und III, 132.

#### Svetta.

Man hat in Unterengadin ein altes Sprichwort: ,chi non voul la letta piglia la svelta ,wer nicht die Auswahl will, nehme den Rückstand'. Man fragt sich, ob es etwas mit velta (lat. vitta) ,Schicht im Gestein' und sonst ,Lage, Ader' — keines dieser Wörter findet sich bei Pallioppi — zu tun hat, vgl. ital. velta, sveltar. Steckt nur darin dtsch. Schwarte (grödn. sverta ,Speckrinde', oberl. schelta, Conradi: ischelta, Meyer-Lübke: išita < exsuctus)), eng. fletta ,Schnitte' (< offula; ital. felta < offa) oder ist die Lösung analogisch mit svess: sibi + Part?

## Tarnojer.

Tarnojer, tarnojeratsch bedeutet ,dummes, unbeholfenes Kind'. Das Wort ist vielleicht mit folgenden norditalienischen Formen zusammenzustellen: venez. bresc. etc. tananai (auch friaul., vgl. Schneller, Rom. Volksm. 203: taranai < \*trahinaculum), borm. tananáj ,goffe' (nach Longa, Vocab.), daneben nach Monti: taramach, taramot ,inerte, lento al moversi', tananach ,gaglioffo', wozu auch z. B. zu Plessur (Annalas I, 326): trallari , einfälltige Mannsperson', trallara ,dumme Weibsperson', tralara ,ziellos herumwandern, schlendern', eng. tralari. Vgl. auch eng. tamazzi, einfältiger Mensch'. Vielleicht liegt ein Schallwort zu Grunde wie bei ital. tempellare (< temp). bologn. tamplar, klopfen', tamperla, langsam, zögernd, dumm', eng. tamberl , einfältiger Mensch' (ueng. tamberlan). Vgl. auch ahd. tarni, schw.-dtsch. tarlen ,einfältig reden, sein' aus taren ,überaus langsam und träge in Reden und Handlungen sein' nach Stalder, Schw. Id., schw.-dtsch. tarrlivatsch und dazu noch targinar, tardinar (Rom. Stud. VI, 318). Vgl. auch Wörter u. Sachen V, 128: tananai etc. < hebr. adanaj.

#### Tas-chas.

Tas-chas, eig. Täschen, aus fränk. taska, ital. tasca hat nach Vital eine besondere Verwendung, es bezeichnet nämlich bei Kohl etc. die innersten taschenähnlichen Blätter. Wenn der Kohlkopf nicht fest, kompakt ist, sondern eher locker, besonders gegen die Mitte zu, sagt man nämlich: il gibus ha tas-chas, el ais plain tas-chas.

#### Trasèra.

Das Wort bedeutet: ,eine zu hastige Arbeiterin' (auf dem Felde), also die zu geschwind arbeitet (sonst dar dels mauns). Pallioppi kennt das Wort nicht. Das Oberländische hat ein trusch, die überhäufte Arbeit, Beschäftigung', turschar, wozu eng. trusch, das Rühren, Mischen' und truscher (< \*trusare), mischen etc., schaffen, machen', die Pallioppi mit travsch, Umgang, Verkehr, Kummer', travschar (aus \*transversare¹ und nicht \*trans-vitiare)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist doch zu bemerken, dass das von Meyer-Lübke angegebene trafscher ,verwandeln' auch als trafuscher vorkommt.

zusammenstellen zu wollen scheint, vgl. Schneller, Rom. Volksm.: trabacar, trisac und strusciar, lomb. trüscia (nach Biondelli) , affacccendocci', bergell. treuzà (Zappairi), eng. tras-cha ,Tanz' < got. thriskan (dreschen), veltl. tres , Heuhäuschen', eng. terzer < tertiare (veltl. traso und terzoèu nach Monti) und weiter oben darschiar. Schliefslich ist es auch wohl möglich, besonders die pejorative Bedeutung aus trans > tras, sehr' zu gewinnen, vgl. lomb. trasá, durchbringen; eng. trassater, verschwenden.

## Travuondusa.

Pallioppi setzt travondusa, Strudel, Wasserwirbel nach unten, daneben auch travuondusa, aus travuondar (Chiampel: traguondar) ,verschlucken, verschlingen', aus lat. transfundere. Vgl. Rev. dial. rom. V, 258.

#### Tröv.

Man sagt zu Lavin dar tröv, ein Ausdruck, der dar suda zu Sent entspricht, ,antworten, wenn man gerufen wird, sich vernehmen lassen, wenn der Lärm z. B. zu arg wird'. Tröv (Pallioppi: tröf), noch ziemlich gebräuchlich, kommt bei Chiampel mit der Bedeutung ,Laut' vor, wie Ps. XIX, 23: schabain lg haun ingiuna uusch nè træw, dar tröv also = ,Laut von sich geben'. Das Wort scheint mir rätselhaft, wenn nicht aus lat. turbare, (\*trobidu, bergam. tröbi, trobe, v. Ettmayer, Alpenmundarten 34), obwald. truvà , recht finden, sprechen' (vgl. Pult, Rom. Forsch. XXXII, 407), das im gewöhnlichen Sinne von franz. trouver weder in der gesprochenen Sprache noch in der Literatur vorkommt. Es fordert jedenfalls wie sonst in den romanischen Sprachen einen Stamm aus tröb- oder tröp-,

## Truesch, tütschun.

Beide Wörter gehören zu dem Albula-Gebiete, besonders Latsch und Bergün. Jud (Bull. dial. rom. III, 7 und Zeitschr. f. rom. Phil. XXXVIII, 60, vgl. auch Rend. Ist. lomb. XXXIX, 621) hat schon nachgewiesen, dass truesch, Brunnen' (eng. bügl < bullium, Bull. S. 71-72) von der Wortfamilie truoch (< troju, vgl. borm. tröj, in den Stat. bosch. di Bormio: troium; Gartner, Gröbers Zs. XVI, 353 n. belegt: trogium) etc., Pfad' zu trennen ist (vgl. dagegen Guarnerio, Rend. Ist. lomb. XLI, 404 und XLII, 976, 986) und stellt es mit obwald. truaisch ,Speicher', truasch nach Carisch in Waltensburg, d. h. ein eigenes Gebäude, worin die Reichen unten Käse und Butter, im zweiten Stock das Korn aufbewahren, aus einem alten \*torbace zusammen. Es scheint doch Meyer-Lübke (Etym. Wb.) fraglich, ob wirklich obwald. truasch, bergün. truesch und veraltetes bergell. truvesch (nach Monti, Vocab. App.: trovás) , Brunnentrog' dasselbe Wort ist. Vgl. weiter Wörter u. Sachen, Beih. 3, § 186. Das von Lorck (Aberg, Sprachd. 222, trabicem) belegte trevis, treis, Krippe' stammt aus lat. praesēpe, eng. presepen. Vgl. Zs. f. rom. Phil. XXXVIII, 69.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Später finde ich, dass Fankhauser (Archiv f. schweiz. Volkskunde, Bd. 22) die Wortsippe ausführlich behandelt hat, vgl. dazu Arch. rom. III, 140.

Was aber tütschun, Brunnentrog' (Pallioppi setzt: titschun) betrifft, halte ich es für möglich, daß es eine Ableitung mit Dissimulation von tschütsch (tschütschar < suctiare) sein könnte, ü lautet bergünisch i, vgl. tschietscha, Saft', oder es handelt sich um das Schallwort: čuč. Ich erinnere auch an schw.-dtsch. tüchel, Deichel, hölzerne Wasserleitungsröhre' und tütschi, Holzklotz'. Eine Ableitung aus dem Schallworte tüt (vgl. franz. tuyeau), d. h. \*tutionem scheint mir nicht begründet. Vgl. auch oberl. dutg, eng. duoch (ductus).

## Tschögl, tschögliada.

Tschögl, halbblind, blinzelnd, auch verächtlich (wie oeng. pievsch) = kurzsichtig', mit einer Ableitung tschögliada, das Blitzeln des Auges' entspricht bergün. tschignat, -ter, wozu eng. tschigner, ueng. tschegnar oder tschögnar, winken', von tschegn (< cinnus, Wink' + signum) und tschögn. Es liegt hier deutlich eine nur unterengadinische Kontamination mit oculus > ögl, ögliada, Blick' vor — wenn nicht aus cæcus (vgl. Enneberg čedl < cæcus + ulus, Rev. dial. rom. III, 487) + oculus, vgl. oeng. tschiera, Nebel', Herrigs Archiv 127, 429 — wodurch auch tschögn gegenüber tschegn erklärt wird.

#### Tschaider.

Tschaider oder noch gebräuchliches schaider (nach Pallioppi Nebenform von tschaiver , Schwächling', auch schaiver) bedeutet eigentlich ,langsam, lahmig', daher unbehilflich, unbeholfener Mensch, also ein Schimpfwort, gewöhnlicher schogn, marschögn (vgl. Pult, Parl. Sent 175), auch schiloner, eig. ,Pflaster', oeng. heisst es chotsch (mail. cucch, ciocch ,unvermögend' etc., Schuchardt, Rom. Etym. II, 21, 25 et passim, und wohl mit eng. choc ,betrunken' < venez. choca < \*clocca, Rev. dial. rom. V, 193, verwandt). Vgl. auch zentrallad. ciöser ,unbehilflicher Mensch', nach Schneller aus dtsch. zöschen. Ein Zusammenhang mit oberl. tscheiver oder scheiver, eng. (t)schütschaiver (Gartner, Zeitschr. f. rom. Phil. XXV, 631: decipere oder exebrius, Pult, Rom. Forsch. XXXII, 415, 447: cibarius, besser incipere, vgl. obwald. enčeiver, und suscipere - es existiert auch ein oberl. zeiver, eng. zaiver, Gelte, Zuber, nach Genelin < ahd. zwibar, vgl. oben unter: chalchaduoira) scheint mir wenigstens begrifflich unmöglich; das von Pallioppi vorgeschlagene franz. toivre (frank. tiber, ahd. zeber = eng. zepra, zepla, Aas, schlechter Mensch') ebenso. Dann glaube ich lieber an eine Entstellung - darauf deuten die Doppelformen von piger > paiver, wenn nicht von flebilis > flaivel, vgl. friaul. flevar, agenues. xeiver (Salvioni, Postille II), borm. flaber, friaul. auch lédul, anderseits filis. deischel (debilis + gracilis), aital. dexeiver (decibilis, Salvioni, Postille I) etc. Die Kontaminationen sind zahlreich. Bei tschaider (-aiver) könnte denn vielleicht tsch- germanischen Ursprungs sein, z. B. schw.-dtsch. schnitter (oberl. tschitter), gebrechlich, schwach' (Stalder), oder es gibt romanische Verwandte, z. B. schirar (tsch-), erlahmen, ausmergen', schira > \*assideratus, alomb. asidrado (Bonvesin), judic. sidrá , kränklich . Vgl. oben: schirun.

## Tubiar.

Far tubiar bedeutet: ,an dem Beine krankes Vieh sich bewegen machen, dass es nicht starr werde'. Die eig. Bedeutung ist denn: ,herumhumpeln', wofür sonst eng. zoppiar (ital. zoppicare), das auch hier zu Grunde zu liegen scheint, wozu auch wenigstens in norditalienischen Dialekten eine Nebenform topicá, wenn nicht lat. tribulare (venez. pad. tubiar, tibiar; Arch. gl. it. XIV, 300; Mussasia, Beitr. 58 n., friaul. tibiâ, calcare, trebbiare' und tubiâ, tormentare', aus dem Venez. entlehnt) allein genüge, um das Wort zu erklären. Sonst kenne ich aus dem Westrätischen nur die jüngeren Formen: tribular, jängstigen' und ueng. treblöz, Trübsal'. Tribulare bedeutet meistens, dreschen', das nach Meyer-Lübke (Etym. Wb.,, vgl. auch diese Zeitschr. XXXIV, 260 A.) dadurch bewirkt wird, dass Tiere über das ausgebreitete Getreide getrieben werden.

#### Udatscha.

Das Wort kommt zu Schuls vor und bezeichnet "Holztaxe bei Gemeinderechnung". Pallioppi kennt das Wort nicht.

#### Vadrüsch.

Vadrüsch (Bifrun: vedrüsch, ältlich, sehr alt'), das natürlich eine Ableitung von lat. vetus ist, 1 bedeutet nach Vital substantivisch auch: ,alt und farblos gewordene Stoffe', il vadrüsch aber auch bei Rindern die Messhöhe oben bei den Schultern, wohl weil dieses Mass zur Bestimmung des Alters diente.

#### Vriet.

Vriet zu Sent, vrüet zu Fetan bedeutet "munter", bei der Arbeit: Aufmunterung an junge Leute etc. Es entspricht genau schw.-dtsch. frutig, fruetig (nach Schöpf daneben: fruot, vgl. auch z. B. Quellen z. schweiz. Gesch., Folge 2, Abt. 2, Wörterverzeichnis: vruotig "munter, aufgeweckt").

#### Zatra.

Zatra wird zu Schuls verwendet um einen Floss, d. h. aneinander gereihtes Holz zu bezeichnen, im Münstertal zattera neben flöz, also ital. zattera entsprechend und auch span. zatara, beide mit derselben Bedeutung "Flossholz", von einfachem ital. (venez. lomb.) und span. zata abgeleitet, das wohl aus ahd. zata "Tatze" (schw.-dtsch. zatte "Schwaden Getreides", nach Stalder, vgl. ueng. lezna "zatten, das Getreide aneinander reihen, in Schwaden legen") stammen muß. Dies Wort existiert auch im Zentralladinischen (vgl. Schneller, Rom. Volksm. 213) und im Friaulischen in derselben Bedeutung:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. auch eng. vadret "Gletscher", dessen Etymologie schon Chiampel (Topogr. rhetica) festgestellt hat und wofür die Deutschredenden fira haben. Vgl. dagegen Arch. rom. II, 72 und Rom. Forsch. XI, 483.

, Tatze und Floss. Ein Versuch mit Caix (Stud. etimol. 659) und Schneller das Wort aus piatta (< plattus) zu erklären, scheint deshalb nicht nötig. Im Engadinischen stehen auch für Tatze patta und tschatta nebeneinander, wofür ueng. auch tappa (vgl. nhd. Tappe), tschampa. Gewis wechselt der Anlaut, vgl. puschl. ciata (nach Michael: Pratze; Rend. Ist. lomb. XXXIX, 613, 1906, und Gamillscheg in Zeitschr. f. rom. Phil., Beih. 43, S. 40—41: zamp ist natürlich zanca + gamba), Ampezzo zatta, Buchenstein und Ober-Fassa ciatta, Gröden sogar ciaffa, friaul. cate—zate.

#### Zezna.

Zezna bedeutet oberengadinisch: "Schopf", ueng. = zazra, das letztere entspricht deutlich ital. zazzera (< langob. zazera, got. taturo) "herabwallendes Haar, Mähne". Unterengadinisch bedeutet aber zezna "Mist zum Versiegen (?) bei Alphütten", Plur.: "Mistklumpen, die sich dem Rindvieh anhängen" (oeng. zotlas, vgl. nhd. zotte) und läst sich wegen des Vokals schwerlich, wie auch comask. puschl. zézzan, das doch "langes Haupthaar der Männer" bedeutet, romagn. zizzarera (vgl. Lorck, Aberg. Sprachdenkm. 2) mit zazra zusammenstellen. Wir haben auch den Ortsnamen Zeznina (zwischen Lavin und Guarda), der entweder aus zezna oder zezzen, ziznun (Nebenform von signun, oberl. auch zignun) aus nhd. Senn oder Zusenn (bei der Alpwirtschaft) kommt. Vgl. weiter bei Schöpf (Tirol. Id.): zette "Heche, Gesträuch" und zetten "streuen".

#### Zudrün.

Zudrün, nach Pallioppi sudrüm, Eisgang' (il sdriegler del glatsch) übersetzt Vital mit: "Grundeis im Frühjahr in den Flüssen". Vgl. den von Steub (Räth. Ethnol. 17) angeführten Ortsnamen Sadrun, bei Studer (Schweiz. Ortsnamen, 1896): oberl. Sedrun, Sudrun und Muoth, Ortsnamen, Progr. Chur 1893.

PAUL HÖGBERG.

# Die beiden neuesten Bibliographien altfranzösischer und altprovenzalischer Lieder.

Der unermüdliche Forscher provenzalischer und altfranzösischer Lyrik, A. Jeanroy, der die Erforschung der Troubadour- und Trouvère-Kunst sich zur Lebensaufgabe gemacht hat und dem wir schon so vieles verdanken, hat uns wieder zwei Werkchen¹ beschert, die einem lang empfundenen Bedürfnis Rechnung tragen; und wenn auch Jeanroy, jedenfalls infolge der Zeitumstände, nicht in der Lage war, uns mit seinen Werkchen eine ausführlichere Bibliographie, ein bequemes Nachschlagewerk, wie es z. B. G. Raynaud's zuverlässige Bibliographie des Chansonniers français des XIIIe et XIVe siècles ist, zu bieten, begrüßen wir doch beide Werkchen auch in dieser abgekürzten Form mit Freuden.

Die provenzalische Bibliographie erleichtert das Arbeiten auf dem Gebiet der provenzalischen Lyrik ganz wesentlich. Bartsch's alphabetisches Verzeichnis der lyrischen Dichter des XII. und XIII. Jahrhunderts in seinem "Grundriss zur Geschichte der provenzalischen Literatur", Elberseld (1872), der leider seit einer Reihe von Jahren vergriffen ist, wird durch sie nicht, wie man zunächst annehmen könnte, ausgeschaltet: es dient auch Jeanroy noch als Grundlage und wird durch Jeanroy's neuestes Werkchen nicht ersetzt, sondern nur ergänzt und bis zur neuesten Zeit fortgesetzt.

Jeanroy hat seine Angaben aus einer Unmenge von Veröffentlichungen, aus zahllosen Büchern, Zeitschriften und Artikeln zusammengetragen. Es ist dies eine Leistung, die alle Anerkennung verdient. Daß hierbei hin und wieder ein Versehen mit unterlaufen ist, wird niemand dem Verfasser übelnehmen wollen, zumal es bisher an einer ähnlichen Zusammenstellung und größeren Vorarbeiten fehlte.

Das Büchlein zerfällt (wie der Titel schon mitteilt) in zwei Hauptteile, von denen der eine über die Handschriften, der andere über die Ausgaben handelt.

Wenden wir uns zunächst dem ersten Hauptteil, den Hss., zu. Hier adoptiert Jeanroy zum größten Teil die Handschriftenbezeichnungen von Bartsch und weicht nur dann davon ab, wenn ein dringender Grund dafür geboten scheint, der wohl meistens in dem Bekanntwerden neuer Hss. gesucht werden darf. Jeanroy gibt z. B.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Jeanro'y, Bibliographie sommaire des chansonniers provençaux (manuscrits et éditions) als No. 16 der Classiques français du moyen-âge, Paris (1916), VIII, 89 SS., bei Honoré Champion, 2,25 Frcs. A. Jeanroy, Bibliographie sommaire des chansonniers français du moyen-âge (manuscrits et éditions), als No. 18 der Classiques français du moyen-âge, Paris (1918), VIII, 79 SS., bei Honoré Champion, 2,25 Frcs.

der Bartsch unbekannten Hs. Mailand, Brera A. G. XIV, 49 die Abkürzung Aa, weil diese Hs. eine im XV. Jahrhundert entstandene Abschrift der Hs. A ist. Bartsch seinerseits bezeichnete mit Aa das letzte Blatt der Pariser Hs. Bibl. nat. fr. 12474, einer im XIV. Jahrhundert entstandenen, mit A verwandten Abschrift, die nun Jeanroy mit Ab bezeichnet, wozu sich noch das Bartsch ebenfalls unbekannte Ac, ein einzelnes Pergamentblatt aus Ravenna, class. 165, gesellt, das wahrscheinlich derselben Hs. wie Ab entstammt. Es gelingt so Jeanroy, die neugefundenen Hss. ohne allzugroße Veränderungen dem System von Bartsch einzuordnen, wobei freilich auf die Unterscheidung, daß die großen Buchstaben die Pergamenthandschriften, die kleinen Buchstaben die Papierhandschriften bezeichnen, keine Rücksicht mehr genommen werden konnte.

Es sind natürlich im Laufe der Zeit eine ganze Anzahl neuer Hss., besonders Fragmente, bekannt geworden, die bei Bartsch fehlen. Eine Übersicht in Tabellenform auf S. 85 dient hier zur

leichten Orientierung.

Die Zusammenstellung der Angaben über die Hss. kann wohl als erschöpfend bezeichnet werden. Jeanroy gibt das Siegel der Hs., den jetzigen Aufbewahrungsort der Hs. nebst der genauen Katalogzahl, sowohl der heutigen wie der früheren, was bekanntlich besonders für die französischen Bibliotheken von Wert ist. Dann folgt eine Angabe über die Größse der Hs. in der üblichen alten, wenig sagenden Weise (in-folio, in-4° etc.), wo eine Angabe der Größe in Centimetern vorzuziehen gewesen wäre. 1 Danach wird uns angegeben: ob die Hs. auf Pergament oder Papier geschrieben, wie groß die Zahl der Blätter ist, die ungefähre Zeit der Entstehung, die Provenienz, schließlich noch Angaben, über etwaige Notation [dies in Anlehnung an Beck, die Melodien der Troubadours, Straßburg (1908)] und über das Vorhandensein von Rubriken und Miniaturen.

Eine summarische Angabe über die Verteilung der einzelnen Dichtungsgattungen über die Hs., über das Vorhandensein eines alten Index und über die Geschichte der Hs., soweit diese festgestellt werden konnte, schließt diese wertvollen Angaben ab.

Dann verweist Jeanroy auf die bisher gedruckten Inhaltsangaben und Auszüge oder gegebenenfalls auf den diplomatischen Abdruck der betr. Hs., wobei er noch besonders der Facsimileausgaben gedenkt, leider jedoch ohne die jeweils hier veröffentlichten Seiten oder Blätter der Hss. anzugeben.

Es möge noch erwähnt werden, dass bereits von Silvestre, Paléographie universelle III (1841), 222 Faksimile der Hss. C, I

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Angabe nebst der Größe des beschriebenen Raumes, des sog. Spiegelmaßes, oder der Anzahl der Zeilen auf der Seite oder, was noch praktischer ist, der Schriftgröße, ist dem modernen Forscher, der gern mit Schwarz-Weißs-Aufnahmen arbeitet, die fast in allen Bibliotheken erhältlich sind, um so wünschenswerter, als er danach das Format der zu bestellenden Aufnahmen bestimmen kann,

und K veröffentlicht wurden. Eine weitere stattliche Anzahl wurde von Bertoni, I Trovatori d'Italia, Modena (1915) herausgegeben und zwar Proben aus den Hss. A, D, G, I, K, P, Q, S, U, a1, e und y, weitere im Archivum romanicum II (1918), 396 ff. aus A, C, L, Chantilly 703 und Sg.

Die Hs. Rom, Chigiana C. V. 181, die das Mysterium der heiligen Agnes enthält, scheint Jeanroy entgangen zu sein. Das Mysterium, das bereits öfters ediert worden ist (vgl. Bartsch, Chrest.6, p. 375), ist insolge der geistlichen Contrasacta auch in musikalischer

Beziehung von Wichtigkeit.

Neuerdings wurde aus einer Hs., die unter anderem Brunetto Latini's Tresor enthält, aus Bergamo, A VIII, 22 fol. 156 ro von Bertoni eine Tenzone des Aicart im Archivum romanicum I (1917), 89 mit Faksimile veröffentlicht, und aus der Hs. Chantilly 703 eine Strophe von B., Gr. 225, 10 im Archivum romanicum II (1918), 400. Aus Hs. D druckt Bertoni zwei bisher übersehene Coblas im

Archivum romanicum I (1917), 101 ab.

Aus a<sup>1</sup> edierte jüngst O. Schultz-Gora mehrere Unica in seinen provenzalischen Studien 2, 105 ff. [Schriften der Strafsburger Wiss. Ges., Neue Reihe 2 (1921)].

Zu berichtigen ist bei Jeanroy: S. 31 letzte Zeile lies fasc. XII

(1915), 139-186.

S. 32 Zeile 5 von oben lies natürlich Harl. manuscripts statt Bodleian. manuscr.

Der zweite, umfangreichere Hauptteil befast sich mit den Ausgaben der Troubadourlyrik, und zwar mit Sammlungen einerseits und Einzelausgaben andererseits.1

Die Sammlungen umfassen folgende drei Abteilungen: die allgemeinen Sammlungen (Nr. 1-20), die Sammlungen nach Dichtungsgattungen (Nr. 21-25) und solche nach geographischer Zusammengehörigkeit (Nr. 26-34). Die Werke werden in chronologischer Reihenfolge und durchgehender Numerierung aufgeführt. Jeanroy fügt bei jedem Werk orientierende Bemerkungen und eine kurze, beachtenswerte Kritik an, in der er sich über die Anlage des Werkes, die Zahl der edierten Stücke, die benützten Hss., kurz über den Wert der Veröffentlichung ausspricht und gegebenenfalls, was sehr wertvoll ist, die über das betreffende Werk erschienenen Besprechungen mitteilt.

In der ersten Abteilung vermisst man als

15 bis - A. Restori, Per la storia musicale dei Trovatori provenzali, gedr. in Rivista musicale italiana, Bd. II und III. Torino (1895-96).

<sup>1</sup> O. Schultz-Gora hat uns in seinem "Altprovenz. Elementarbuch" 3. Aufl. (1915), bereits eine Anzahl von Ausgaben, in Sammlungen und Einzelausgaben getrennt, die dort die Seiten 5-7a einnehmen, mitgeteilt, die auch schon gute Dienste leisten konnten. Natürlich war eine Vollständigkeit hier nicht angestrebt.

Als neuere Erscheinung sei noch genannt:

20 bis - E. Lommatzsch, Provenzalisches Liederbuch, Lieder der Troubadours mit einer Auswahl biographischer Zeugnisse, Nachdichtungen und Singweisen. Berlin (1917).

An die Gedichtsammlungen schließen sich die Einzelausgaben von Dichtern an, die die Nummern 35-207 umfassen. In alphabetischer Reihenfolge ziehen die einzelnen Troubadours an uns vorüber, wobei jedesmal die Ausgabe oder Ausgaben ihrer Dichtungen angeführt, gegebenenfalls auch die Sammlungen zitiert werden, in denen die Gedichte Aufnahme gefunden haben. Bei dieser Gelegenheit wird auch angegeben, wenn ein Gedicht bei Bartsch fehlt. Hier ist zu bedauern, dass die Mitteilung der ersten Liedzeile und der Hinweis auf die von Bartsch eingeführte Numerierung der einzelnen Dichter und Lieder fehlen, wie auch sonst noch mancherlei nachzutragen wäre. Ich will mich hier nur auf das neueste beschränken:

48bis - Gabrielle Kussler-Ratyé, in Archivum romanicum I (1917), S. 162 ff.:

57 bis - K. Vossler, Der Minnesang des Bernhard von Ventadorn, gedr. in den Sitzungsberichten der Bayr. Ak. der Wissensch. Philos.-philol. u. historische Klasse 1918, 2.

73 bis — C. Appel, Der Trobador Cadenet, Halle (1920).

135 bis - A. Jeanroy, Dejeanne et P. Aubry, Quatre Poésies de Marcabru, gedr. in Tribune de St. Gervais X (1904), 107-118 und separat Paris (1904).

136 bis - K. Vossler, Der Trobador Marcabru, gedr. in Sitz.-

Ber. d. Bayr. Ak. d. Wiss. Ph.-phil. u. hist. Kl. 1913, 11;

136 ter - A. Franz, Über den Troubadour Marcabru. Marburg (1914).

149 bis - K. Vossler, Peire Cardinal, gedr. in Sitz.-Ber. der Bayr. Ak. d. Wiss. Phil.-phil. u. hist. Kl. 1916, 6.

170 bis — J. Anglade, Rigaud de Barbezieux, gedr. in Revue des langues romanes 60 (1920), 201 ff., mit Musik von Restori.

183 — Es wäre noch nachzutragen, dass schon in Studi lett. et ling. dedicati a Pio Rajna (1911), S. 1-28 4 chansons du troubadour Uc de St.-Circ (457, 3; 9; 16 und 40) von Jeanroy und Salverda de Grave veröffentlicht wurden.

Eine Zusammenstellung der Hss. nach ihren jetzigen Aufbewahrungsorten 1 beschließt das hübsche Werkchen, das sich infolge seiner Zweckmässigkeit und Billigkeit viele Freunde erwerben wird. Es bedeutet einen wesentlichen Fortschrift auf dem Gebiete der provenzalischen Liedforschung, ohne freilich das Bedürfnis nach einer ausführlichen Bibliographie der provenzalischen Lyrik zu befriedigen.

<sup>1</sup> Auf Seite 87 bei Bergamo lies 2, x statt a und füge hinzu A VIII, 22; Greifswald I lies ca statt Fb.

Ich begnüge mich zunächst damit, dieses erste Werkehen nur von diesen allgemeinen Gesichtspunkten aus zu betrachten, um mich der zweiten Bibliographie ausführlicher widmen zu können.

Wir wenden uns nun dem zweiten Werkchen, der altfranzösischen Bibliographie zu. Hier lagen Jeanroy die hervorragenden Arbeiten von Raynaud, Bibliographie des Chansonniers français des XIIIe et XIVe siècles, Paris (1884) und E. Schwan, Die altfranzösischen Liederhandschriften, Berlin (1886) vor. Wohl sind diese Arbeiten jünger als Bartsch's Grundriss, doch ist auf diesem Gebiet seither so viel gearbeitet worden, dass eine zusammenfassende Darstellung (Nachträge wie z. B. die von Noack, Der Strophenausgang etc., p. 3 sind hier belanglos) zu wünschen war. Diesem Bedürfnis will Jeanroy mit seinem Werkchen Rechnung tragen. An eine Neuausgabe von Raynaud's Werk, wie Jeanroy sie ursprünglich vorhatte, konnte er (vgl. Einl. p. V) der Zeitumstände halber nicht denken.

Ohne Jeanroy's Absicht noch seine Veröffentlichung zu kennen, hatte ich mich bereits vor längerer Zeit an eine bedeutend erweiterte Neuausgabe von Raynaud's Bibliographie gemacht, die zum großen Teil abgeschlossen ist. Sie wird nicht, wie bisher, nur die Texte bringen, sondern auch die mit den Texten unzertrennlich verbundenen Melodien berücksichtigen. Dass Jeanroy letztere ganz außer Acht gelassen, ist der größte Mangel an seinem neuesten Werkchen. Nachdem bereits soviel über die musikalische Kunst der Trouvères geschrieben worden ist 1 (in meiner Studie "Die Musik als Hilfswissenschaft der romanischen Philologie" 2 habe ich nachgewiesen, von welch unbestreitbarem Wert die Melodien für die Erforschung der Troubadour- und Trouvère-Lieder sind), lässt sich über diese Seite der Forschung nicht mehr mit Stillschweigen hinweggehen. In Jeanroy's Werkchen ist die reiche musikalische Literatur vollkommen unberücksichtigt geblieben.

Hier ist natürlich nicht der Ort, das Fehlende nachzuholen, es muß dies der Neuausgabe von Raynaud's Werk überlassen bleiben; ich will nur Nachträge und Berichtigungen zu Jeanroy's Büchlein geben, soweit sie den Rahmen einer Besprechung nicht überschreiten.

Im Vorwort erörtert der Verfasser die Anlage seines Werkchens, die im wesentlichen mit der der soeben besprochenen provenzalischen Bibliographie übereinstimmt. Jeanroy kennt die Mängel der Raynaud'schen Bibliographie und ist bestrebt, dieselben soviel wie möglich zu beheben. Ein wunder Punkt bleibt aber immer noch die Bezeichnungsweise der einzelnen Lieder. Raynaud hatte sich auf einige wenige Gattungen beschränkt, deren Merkmale er oft schon an der rein äußerlichen Form der Stücke erkennen konnte. Hierbei konnte wohl leicht ein Irrtum mit unterlaufen, zumal

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die Literaturnachweise in meiner Schrift "Musikwissenschaft und romanische Philologie" Halle 1918.
 <sup>2</sup> Gedr. in Zeitschrift für rom. Philologie XXXIX, 330 ff.

Raynaud viele Lieder nur der ersten Zeile nach kannte. Hier bessert Jeanroy, doch, wie mir scheint, manchmal etwas zu weit gehend. Raynaud machte einen Unterschied zwischen Chansons à refrain und Rotrouanges. Jeanroy will diese Unterscheidung nicht mehr gelten lassen (vgl. Anm. 2, p. VII), sondern identifiziert chanson à refrain mit rotrouange, ist jedoch genötigt, Seite 67 einzuräumen, dass 919 sei "intitulée rotroange, quoiqu'il n'y ait pas de refrain". Und dies ist nicht der einzige Fall, in dem Jeanroy mit seiner Identifizierung nicht durchkommt; hat doch die bekannte Rotrouange Jacque's de Cambrai Rayn. 602 Rotrouange nouvelle | dirai et bone et belle ebenfalls keinen Refrain. Ich verspare mir jedoch auf ein andermal, die hier ausgeworsene Frage zu klären.

Wohl haben Jeanroy in seinen Origines p. 102 Anm. und Revue des langues romanes 45, 193 ff. und Noack, Strophenausgang S. 2 und S. 59—72 wie S. 3 und S. 72—78 Listen der *Chansons à refrain* und der *avec des refrains* aufgestellt, doch können diese ebensowenig wie die Angaben Raynaud's Anspruch auf Vollständig-

keit erheben.

Die Motetten sollen ausgeschlossen bleiben (Einl. p. VII). Dies wird sich nicht ganz rechtsertigen lassen; denn es gibt eine Reihe von Motetten, die auch als Lieder in den Liederhandschriften überliefert sind und die dem mehrstrophigen Lied so sehr gleichen, daß man in ihnen gar nicht ohne weiteres Motetten erkennt. Ich erinnere an die mehrstrophigen Lieder Rayn. 19, 759, 1485 und 1852, die weder von Raynaud noch von Jeanroy als Motetten angesehen wurden, ebensowenig wie 498. Selbstverständlich gehören die eigentlichen Motetten nicht hierher, aber die in den Liederhandschriften unter die Chansons vermischten wird man berücksichtigen müssen. In Kürze wird uns ein grundlegendes Werk von Ludwig¹ über die mittelalterlichen Motetten zur Verfügung stehen, auf das ich dann ausführlich zurückkommen werde.

Der erste Hauptteil von Jeanroys altfranzösischer Bibliographie behandelt die Liederhandschriften genau wie die oben besprochene provenzalische Bibliographie. Jeanroy zieht hier die Sigel Schwan's denen von Raynaud, die er in Klammern beisetzt und auf Seite 74f. in einer Übersicht noch einmal zusammenstellt, vor. Beide Bezeichnungen haben ihre Vorzüge und Nachteile; bei der Wahl der einen oder anderen Bezeichnung spricht wohl mehr persönliches Gutdünken mit als wissenschaftlicher Wert oder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bisher ist erst der Bd. I/I erschienen unter dem Titel: Repertorium organorum recentioris et motetorum vetustissimi stili, Bd. I. Catalogue raisonné der Quellen. Abt. I. Hss. in Quadratnotation. Halle (1910), Niemeyer. Ich zitiere bereits auch aus den gedruckten Anfangsbogen von Bd. I/2, deren Einsicht ich dem Verfasser verdanke.

Auch hier bin ich Herrn Prof. Dr. Ludwig zu warmem Dank verpflichtet

für eine Menge von Mitteilungen sowohl aus seinem reichen Hss.-Material, umsomehr als ich diese weder aus der Literatur schöpfen konnte, noch durch Anfragen bei den Bibliotheken des Auslandes hätte erhalten können, wie tür eine Reihe von Hinweisen, besonders auf mir zur Zeit nicht zugänglichen Literatur.

Unwert. Sehr zu wünschen wäre, dass man sich zur Vereinheitlichung endgültig für die eine oder andere Art der Abkürzungen entschiede. Berücksichtigt man, dass z.B. ein und dieselbe Hs. Paris, Bibl. nat. fr. 844, als afrz. Liederhandschrift folgende Bezeichnungen trägt: R nach Laborde Essai sur la musique anc. et mod.; K nach Brakelmann, Les plus anc. chans. fr.; E nach Bartsch, Rom. u. Past.; C nach Scheler, Trouvères belges; Pb3 nach Raynaud, Bibl.; M nach Schwan seine Konkordanz zwischen Brakelmann, Scheler, Raynaud und Schwan gab Stengel als Anm, in seiner Ausgabe von Brakelmann's Les plus anciens chans. fr. II, S. V.]; als afrz. Motettenhs.: R nach Raynaud, Molets und Ludwig, Rep.; schließlich als prov. Liederhandschrift: W nach Bartsch und Jeanroy, dann ist der Wunsch nach Vereinfachung wohl begreiflich. Auch Jeanroy führt diese Vereinheitlichung noch nicht konsequent durch. Es mag dies wohl darin begründet liegen, dass er eben (S. 63 ff.) eine Ergänzung zu Raynaud's Liste gibt.

Jeanroy weicht in der Bezeichnung von Pb2 = t von Schwan ab, der Pb2 und Pb3 mit M bezeichnet, aus welchem Grunde, ist nicht recht ersichtlich. Meines Erachtens entsteht dadurch eine gewisse Verwirrung, denn Pb<sup>2</sup> ist keineswegs das authentische Liederbuch Thibaut's de Champagne, sondern lediglich ein späterer Zusatz zu der Hs. Pb<sup>3</sup>, die — wie alle Hss. dieser Gruppe — ursprünglich nur eine Auswahl von Thibaut's Liedern enthielt. Pb2 ist keine selbständige Hs.; die ganze Anlage zeigt vielmehr, dass diese Einlage in enger Anlehnung an Pb3 hergestellt worden ist, zu dem Zweck, die bestehende Lücke auszufüllen. Schwan bezeichnet deshalb diesen Teil der Hs. ganz konsequent mit Mt, nicht t allein, welches er für den ganzen Komplex der Lieder

Thibaut's reserviert.

Größer erscheint die Notwendigkeit, die Hss. Pb 15 und Pb 16 mit verschiedenen Sigeln zu versehen; denn diese Hss. haben nichts miteinander zu tun. Sie sind wohl zufällig zusammengebunden, doch sind sie nach Größe und Art vollkommen verschieden. Jeanroy lässt W dafür bestehen, während Schwan doch wenigstens W<sup>1</sup> und W<sup>2</sup> unterscheidet.

In den bisher gebräuchlichen Abkürzungen ist kein System zu erkennen; weder bei Raynaud, noch bei Jeanroy, noch bei Schwan. Wenn letzterer auch mit den Minuskeln wirklich vorhandene Hss. bezeichnet, so durchbricht er aber sein Prinzip mit t und h. Die so bezeichneten Überlieferungen sind beide keine eigentlichen Hss., sondern erst noch zu erschließende Liederbücher. Auch r als Liederbuch des Jehan de Renti ist nicht recht begründet; denn mit demselben Recht könnten auch z. B. die Lieder des "Quens de Bretaigne" in P (Pb6) mit einem besonderen Sigel bezeichnet werden.

Meine Bibliographie sucht die oben erwähnten Übelstände zu beseitigen. Unter möglichster Beibehaltung der Schwan'schen Sigel habe ich eine streng durchgeführte einheitliche Bezeichnung gewählt. Danach werden die größeren Liedersammlungen mit Majuskeln in

Antiqua bezeichnet, die kleineren Sammlungen und die Fragmente von Liederhandschriften mit Minuskeln in Antiqua, die Hss., die gelegentlich Lieder oder Liederfragmente als Bestandteil eines anderen Textes bringen, also die Hss. mit Liedeinlagen, mit kleinen griechischen Buchstaben nebst römischen Ziffern, die Hss. mit vereinzelten Liedern durch die Anfangsbuchstaben des Aufbewahrungsortes, gegebenenfalls noch durch Hinzufügung der Anfangsbuchstaben der betr. Bibliothek, und schliesslich die frz. Lieder in provenzalischen Liederhandschriften mit den von Bartsch-Jeanroy eingeführten entsprechenden Buchstabensiegeln in Fraktur. So ist

es möglich, alle Hss. einheitlich unterzubringen.

Eine andere Frage, nämlich die der Begrenzung der Liederdichter im XIV. Jahrhundert, ist auch von Jeanroy nicht aufgeworfen worden, obwohl sie von größter Wichtigkeit ist. Gehören alle Liederdichter des XIV. Jahrhunderts hierher oder nicht? wo ist die Grenze zu ziehen? mit andern Worten: wie weit hat die Bibliographie zu gehen? Raynaud hat als jüngste Lieder die aus Jehan Acart de Hesdin's Prise amoureuse und die Serventois et sottes chansons couronnés à Valenciennes in seine Bibliographie mit einbegriffen, geht also bis cr. 1340. Dazwischen liegen aber noch eine Reihe anderer Lieder, die ebenfalls aufgenommen werden müssten. Es mag nun sein, dass Raynaud damals weitere Lieder nicht bekannt waren, aber auch Jeanroy lässt diese Frage vollkommen offen.

Es ist nicht schwer, eine Trennungslinie festzulegen: maistre Guillaume de Machault, le grand rethorique de nouvelle forme qui commencha toutes tailles nouvelles, wie ihn die "Règles de la seconde rhétorique" 1 zutreffend nennen, bedeutet jenen Wendepunkt, und zwar nicht nur in textlicher, sondern auch in musikalischer Hinsicht. Machaut lebte von ca. 1300-1377. Er war etwa 1350 auf dem Höhepunkt seines Kunstschaffens angelangt, zu welchem Zeitpunkt wohl auch seine Dichtungsart sich Eingang und Geltung verschafft haben dürfte. Diesen Zeitpunkt können wir vielleicht auch wählen als den des Eintritts der neuen Formen, und bis zu diesem Zeitpunkt wäre die mittelalterliche altfrz. Lyrik zu rechnen.

Danach wären alle Lieder vor 1350 in der Bibliographie zu berücksichtigen, und es wären unter anderen noch aufzunehmen: die Lieder des Jehannot de L'Escurel, die Lieder aus dem Roman de Fauvel, aus dem Regret Guillaume und aus dem Roman de la

Dame a la Lycorne.

Im Anhang werde ich eine Übersicht über alle in Betracht kommenden Hss. mit den von mir benützten Abkürzungen, nebst einer Übersicht über die sonst gebräuchlichen Abkürzungen geben, um das ganze Gebiet der Hss. eng zu umgrenzen.

Die Hss.-Beschreibungen bei Jeanroy weichen nur wenig von denen bei Raynaud und Schwan ab. Auch hier werden gelegentlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Langlois, Recueil d'Arts de seconde rhétorique, Paris (1902) S. 12.

willkommene Notizen über die Geschichte der Hss. gegeben, die sich wohl noch erweitern ließen, wie man auch nicht nur bei C (B2), O (Pb5), P (Pb11), U (Pb12) und W (Pb15 und Pb16), sondern auch bei den anderen Hss. eine Bemerkung über die Mundart des Schreibers der Hs. erwartet hätte, so wie Jeanroy sie in der provenzalischen Bibliographie beigefügt hat. Kurze Angaben über die Mundarten der wichtigsten Liederhss. finden sich wohl hier und dort, z. B. bei Wichert, Über Heimat und Alter der altfranzösischen anonymen Pastourellen, Diss. Königsberg (1913), S. 4-7 (wohl nicht immer ganz zutreffend).

Zu den einzelnen Hss. könnte dann noch folgendes erwähnt werden. (Um eine genaue Vorstellung von den einzelnen Hss. zu ermöglichen, werde ich bei der Aufzählung ihre Größe in cm angeben.)

A (A) = ARRAS, BIBL. MUNIC. 657 (olim 139), Größe? [Die

Spalte hat 40 Zeilen.1

Die Hs. besteht aus 32 Pergamentblättern, die der Sammelhandschrift 657 der Arraser Stadtbibliothek als fol. 129—160 einverleibt sind. Jeanroy nimmt — nach Schwan l. c. S. 52 ff. — das Fehlen einer Lage nach fol. 135, dreier Blätter nach fol. 151, zweier nach fol. 158 an, Lücken, die die moderne Foliierung nicht erkennen lässt.

Wie mir scheint, fehlen in dem Fragment nicht nur einige Blätter, sondern die erhaltenen Blätter sind auch in falscher Reihenfolge zusammengebunden worden; denn mit den bereits oben angeführten Lücken fällt auch die Versetzung der Blätter zusammen, und es fragt sich, ob die Hs. nicht noch mehr fehlende Blätter erkennen läßt.

Es ist bekannt, dass die Hs. A (A) mit der Hs. a (R1) sehr eng verwandt ist; dass A (A) wohl nicht alle Lieder von a (R1) bringt — was aber trotzdem nicht immer als ein Beweis für das Fehlen von Blättern in der Hs. A (A) angesehen werden kann; z. B. ist fol. 152 a an das Ende von Rayn. 2075 unmittelbar Rayn. 711 anschließend, während Hs. a (R¹) zwischen beiden Rayn. 1440 überliefert, oder bei den Jeux partis schliefst Rayn. 1675 auf fol. 147 c unmittelbar an Rayn. 1354 an, während a (R1) noch 44 weitere Stücke dazwischen bringt —; das hingegen kein Lied in A (A) steht, welches nicht auch in a (R¹) überliefert wäre. Dieser letzte Umstand legt die Vermutung nahe, dass auch die Reihenfolge der Dichter in beiden Hss. dieselbe war. Bisher ist dieser Vermutung noch kein Raum gegeben worden, sie liegt aber so auf der Hand, dass ich versuchen will, die ursprüngliche Gestalt der Hs. A (A), so weit es mit Hilfe der Raynaud'schen Angaben möglich ist, zu rekonstruieren.

Natürlich werden manche Lücken einwandfrei nur an der Hs. selbst, wo leicht zu erkennen ist, ob ein Blatt ein Doppelblatt ist oder nicht, ob die Blätter einer Lage vollzählig vorhanden sind oder nicht, ob die Lagen auf Grund der Kustoden richtig aufeinander folgen oder nicht, usw. festgestellt werden können. Ich bezeichne deshalb, was einer Nachprüfung bedarf, mit einem ?.

#### [LI ROIS DE NAVARE.]

Lücke am Anfang! Es dürften 7 Lieder fehlen; 21/2 Lieder (nicht 31/2 wie Schwan augibt) gehen auf das Blatt, somit dürften drei Blätter fehlen.

fol. 152a [Aussi com unicorne sui] Rayn. 2075 vom Ende der dritten

Strophe ab puant | qui est et maus . . .

152a Tant ai amours servie longement.

152c Savés pour koi amours a non amours — nur 4 Strophen; Raum für 5. Str. ist leer.

Lücke? Es dürsten 4 Lieder sehlen, also etwa 2 Blätter. Obwohl der Name sehlt, der wohl am Ende der Lieder Thibaut's gestanden hat, so eröffnet doch die Miniatur die Lieder

## [LI KASTELAINS DE COUCHI]

fol. 153a A vous, amant, plus k'a nulle autre gent

153c Fine amour et boine esperanche

153d Je kantaisse volontiers liement

154b Bien quidai vivre sans amour

154vº La douce vois dou louseignol sauvaige

155 Li nouviaus tans et mais et violete

155 Mout m'est bel[e] la douce commencence

155 vo Merci clamans de mon fol errement

Lücke? Ist das letzte Lied vollständig oder nicht? Fehlt noch da Lied des Dichters Rayn. 1010, mithin ein Blatt?

#### MONSEIGNEUR GAUTIER DE DARGIES.

fol. 156 Quant li tans pert sa choulour

156vº Maintes fois m'a on demandé

157 Humelités et frankise

157 Cançon ferai mout maris

157vº La gens diens pour coi jou ne fai kans.

Lücke! Das letzte Lied dürfte wohl kaum vollständig sein; fehlt ferner das Lied des Dichters Rayn. 418? vielleicht auch etwa 6 Lieder von Gaces Brulés? Sicher ist das erste Lied des Vidames Rayn. 2086 verloren gegangen. Es fehlen also etwa 5 Blätter oder ohne Gaces Brulés etwa 2 Blätter.

## [LI VIDAMES DE CHARTRES]

fol. 159 [Combien que j'aie demoure] unvollständig am Anfang.

159 Tant con fuisse hors de ma contrée

159 vo Li plus desconfortés del mont

## MESIRES PIERES DE MOLAINES.

159 vo Chanter me fait çou dont je chriem mourir

160 Tant sai d'amours ke cil ki plus l'emprent

## LE DUC DE BRABANT.

160 vo Se kascuns del monde savoit

Lücke? Ist das letzte Lied vollständig oder nicht und fehlt noch das Lied des Dichters Rayn. 1535, mithin ein Blatt?

# Monseigneur Uzon de Bregi.

fol, 158 Nus hom ne set d'ami ki puet valoir

158 Jou sui con cieus ki coeuvre sa pesance

158 v<sup>0</sup> S'onkes nus hom pour dure departie (unvollständig!)

Größere Lücke! Wahrscheinlich fehlen hier Rayn, 2071 und 26, die Lieder des Jakemon de Cison, des Mesire Raoul de Soissons, und der Anfang der Lieder des Maistre Willaume li Viniers, also etwa 14 Lieder, d. h. 6 Blätter.

[MAISTRE WILLAUMES LI VINIERS.]

[En tous tans se doit fins cuers esjoir] vom Ende der ersten fol. 129 a Strophe ab sloiau | ment proi | boine est ...

Ki merchi prie, merchi doit avoir 129b

S'onques kanters m'ëust aidié I29c

130a Tel fois kante li jougleres

130b La flour d'iver sour la branche

130c Flour ne glais ne vois autaine

MAISTRES RICARS DE FOURNIVAL.

131b Puis k'il m'estuet de ma dolour kanter

131 vº Teus s'entremet de garder

Joie d'amours ne puet nus esprisier 132

132 vo Ains ne vi grant hardement

132 vo Talent avoie d'amer

Lon tans me sui escondis 133

ADANS LI BOÇUS D'ARRAS.

133 v<sup>0</sup> D'amourous cuer voel canter

134 Li jolis maus ke je senc ne doit mie

134 Il ne muet pas de senc celui ki plaisnit

134 ve Je n'ai autre retenance

135 Helas! il n'est mais nus ki aint

135 vo De cuer pensieu en desirant (unvollständig!)

Große Lücke!

fol. 136a folgen die Jeux partis bis fol. 151 c Sire Jehan, ains ne fustes partis

Das Jeu parti bricht in der Mitte der 3. Strophe ab und beschliesst eine Lage, wie aus dem Custos: a ki bien ersichtlich ist. Nach der Hs. a (R1) zu urteilen, fehlen noch drei Jeux partis Adam de la Halle's, wenn die Lücke nicht noch größer ist.

Dass Versetzungen von losen Pergamentblättern beim Binden vorkommen, ist nichts Außergewöhnliches (vgl. unten S. 303) und kann in der Arraser Hs. auch vorgekommen sein, umso mehr als vor fol. 129, 136, 152, 159 und hinter fol. 160 schon mit Bestimmtheit Lücken erkannt worden sind. Ob die Annahme der anderen Lücken sich ganz oder nur zum Teil bestätigen wird, lässt sich natürlich nur durch ein genaues Handschriftenstudium feststellen; Raynaud's Verzeichnis ist in der Hinsicht nicht genau genug, denn dort ist z. B. auf fol. 151 d Rayn. 1584 nicht als unvollständig bezeichnet, obwohl das Lied mitten in der 3. Str. abbricht, und ebenso wenig ist das erste Stück auf fol. 152a als Ende von Rayn. 2075 — Schwan und Jeanroy erwähnen auch nichts davon - angegeben worden.

Immerhin steht, was die Lieder auf fol. 152-154 angeht, fest, dass die Hs. keine "chansons anonymes" hinter den Jeux partis

enthält, wie Jeanroy angibt.

Es ist bekannt, das in den Liederhss., die nach Dichtern geordnet sind und Miniaturen enthalten, die Lieder des jeweiligen
Dichters mit einer Miniatur, den Dichter darstellend, beginnen.
Gewöhnlich geht der Miniatur auf der vorhergehenden Spalte, am
Ende der Lieder des vorhergehenden Dichters, die Bezeichnung
der nun folgenden Lieder voran. Das ist auch in unserer Hs. der
Fall: auf fol. 131 a steht Maistres Ricars de Fournival fist ches kanchons asevie, dann folgt auf der folgenden Spalte oben die Miniatur
und darauf das erste Lied des Dichters. Auf fol. 136 a finden wir
die Miniatur zu den Jeux partis, die Rubrik fehlt, weil vor fol. 136
sicher eine Lücke ist. Auf fol. 153 a finden wir die Miniatur des
Chastelain de Couci, die Rubrik müßte auf der vorhergehenden
Spalte, also auf 152 d stehen. Hier fehlt sie, ein Grund mehr für
die Vermutung, das hier eine Lücke vorhanden ist.

Auch die einzelnen Lieder eines Dichters waren in den erwähnten Hss. in der Regel bezeichnet, und zwar befand sich der Name des Dichters gewöhnlich am Ende des vorhergehenden Liedes; aber nur, wenn der Raum dazu ausreichte und keine Pergamentverschwendung durch das Anfügen des Namens eintrat. Der Schreiber richtete sich danach ein, setzte den Namen des Dichters bald vollständig, bald abgekürzt, bald nur zum Teil, auch gar nicht hin, je nachdem ihm Raum zur Verfügung stand. Es ist also gar nicht gesagt, daß, wenn ein Lied unter den Liedern eines Dichters keine Bezeichnung trägt, es als anonym angesehen werden muß. Nein, der Schreiber setzte unter die Lieder eines Dichters nur diejenigen, von denen er wußte oder annehmen mußte, daß sie von dem betreffenden Dichter herrühren.

Die auf fol. 152—154 stehenden Lieder gehören für den Schreiber zu der Liedergruppe des Thibaut de Champagne bezw. des Chastelain de Couci, leider fehlt in der Hs. der Anfang der Lieder Thibaut's und damit der Anfang der Hs., und ebenso das Blatt mit der Rubrik der Lieder des Chastelain.

Die Liederhandschrift dürfte also bedeutend umfangreicher gewesen sein und ursprünglich vielleicht einen Band für sich ausgemacht haben. Nach der Verstümmelung wird der Rest der Liederhandschrift mit anderen ungefähr gleichgroßen und etwa gleichalten Pergamentblättern zusammengebunden worden sein. Jedenfalls bildet die Hs., so wie sie jezt vor uns liegt, kein einheitliches Ganzes. Vergleicht man z. B. fol. 128 v° mit 129 r°, so fällt einem der vollkommen andere Schriftcharakter der Liederhandschrift im Gegensatz zu dem der ihr vorangehenden geistlichen Dichtung sofort auf. Auch die Initialen sind vollkommen verschieden. Verschieden dürfte wohl auch die Fortsetzung der Hs. hinter fol. 160 sein, was ich leider, ohne die Hs. selber zu sehen, nicht feststellen kann.

Wie verhält sich hierzu die Angabe von Schwan, wonach die Hs. von einer Hand geschrieben, und der Name des Dichters, welcher sich selbst nennt, Jehans d'Amiens li Petis ist? Es bedarf diese Frage auch noch einer genaueren Untersuchung, denn bis

jetzt scheinen mir diese Angaben von Schwan noch recht fraglich zu sein.

 $\mathbf{B}$  (B¹) = Bern, Stadtbibl. 231; Größe (29,5:21,7 cm).

C ( $B^2$ ) = Bern, Stadtbibl. 389; Größe (22,5:16,5 cm).

Die Hs. ist für Musik eingerichtet, aber weder die Noten noch die Notenlinien sind in die leeren Räume eingetragen worden. Der bekannte diplomatische Abdruck von Brakelmann beruht auf der Abschrift der Hs. von Mouchet, die sich heute in Paris, Bibl. nat. fonds Moreau 1687—8 befindet. Wie wenig zuverlässig die Abschrift ist, ergibt sich aus der Kollation von Gröber und Lebinski in Z. f. rom. Phil. III, 44—60.

D (App. V) = Frankfurt A/M, Stadtbibl. Größe (41:29,5 cm), wohl mit e Bruchstück einer Hs. (siehe unten S. 309 unter e).

Das Frankfurter Fragment trug früher die Bezeichnung 29; heute ist dasselbe merkwürdigerweise nicht signiert. Das Fragment stammt aus dem 13. Jahrh.

E (H) augenblicklich verschollen. Größe?

Jeanroy korrigiert Raynaud, scheint aber übersehen zu haben, dass bereits Jubinal, der das Fragment zuerst veröffentlichte, recto und verso des Pergamentblattes verwechselt hat. Dieses Versehen ist übrigens häufiger zu beobachten. Die Reihenfolge der Stücke ist also:

1. fol. 1 r<sup>o</sup> Rayn. 947 [Maistre de Jehan Marli respondés] von der zweiten Strophe ab.

2. Rayn. 861 Or coisissiés, Jehan de Grieviler

mit Notation der ersten Strophe, noch auf dem recto. Dann teilt Jubinal die unleserlichen Zeilen von Anfang des verso nicht mit, sondern beginnt erst mit Strophe IV von 861.

3. fol. I vo Rayn. 1671 Cuvelier, j'aim mius ke moi

 $\mathbf{F}$  (Lb) = London, Brit. Mus. Egerton 274 (olim Van de Velde 15119); Größe (15:10,7 cm).

Die Hs. ist nicht in-folio, sondern, wie schon Raynaud bemerkt, ein "petit volume", ein 160 Blätter umfassender Pergamentkodex von der Größe (15:10,7), also ein niedliches Taschenformat. Er wechselte öfters seinen Besitzer, gehörte einem Jacobus Dogimon (auf fol. 1 r° und 1 v° eingetragen), einem Jehan Perthuis von Hacquemere und gelangte 1834 aus Genter Privatbesitz in das British Museum.

Die List of Additions erschien London 1837, nicht 1857. Für genaue Beschreibung siehe Ludwig, Repertorium I/1, 252

G (LI) = LONDON, LAMBETH PALACE, MISCELLANEOUS ROLLS 1435; Größe (154:11,5 cm).

Das Jeu parti Rayn. 1890 (nicht 1899) steht an 6. Stelle.

**H** (M) = Modena, Bibl. Estense, R. 4, 4 (olim IV, 163); Größe (34,2:24,3 cm).

Ein Anfangsverzeichnis der Stücke befindet sich von Sainte-Palaye angefertigt in der Pariser Arsenal-Bibliothek 3097, fol. 229—243.

Handschriftenbeschreibung wird von Bertoni, Archivum romani-

cum I (1917), 307 ff. ergänzt.

Die bereits von Jeanroy im Anhang S. 77 für S. 4 (nicht 8!) als Nachtrag zu H (M) angekündigte Veröffentlichung von Bertoni ist als diplomatischer Abdruck des ganzen frz. Teiles mit vollständigem Faksimile im Archivum romanicum I (1917), 307—410 erschienen.

I (O) = Oxford, Bibl. Bodleiana, Douce 308; Größe (24:18 cm).

Eine der wenigen altfranzösischen Liederhandschriften, in der die Musik völlig unberücksichtigt geblieben ist, also eine Texthandschrift; siehe das Faksimile von fol. 206 r°, das sich im Archiv 99, 80 befindet.

Die Reihenfolge der einzelnen Liedergruppen ist:

fol. 147a—150c ein altes Inhaltsverzeichnis,

fol. 150d-151d ist leer,

fol. 152a-178c Grans chans (chansons),

fol. 179a—185c Estampies,

fol. 186a—203d Jeus partis,

fol. 204 a—205 d ist leer,

fol. 206a—219c Pastorelles,

fol. 220a—221 d ist leer, fol. 222a—248 d Balletes.

fol. 249a—250d ist leer.

fol. 251 a—256 c Sottes chansons (zwischen fol. 253 und 254 sind zwei Blätter herausgerissen),

fol. 256c-259c Motets entés (in Hs. aber nicht so genannt;

fol. 258 ist irrig doppelt gezählt),

fol. 259c-262a Rondeaux (ebenso in Hs. nicht so bezeichnet).

Nicht alle "balletes" der Hs. sind Unica, wie Jeanroy angibt, sondern Ball. 139 von Adam de la Halle (Rayn. 658 = 659); Ball. 133 (Rayn. 990) steht noch in K (Pa) pag. 411 (= Rayn. 988); Ball. 66 (Rayn. 1602) steht noch (wie Raynaud bereits mitteilt) in zwei weiteren Hss.; Ball. 72 (Rayn. 1165), Ball. 74 (Rayn. 589) und Ball. 177 (Rayn. 766) kommen noch in Hs. C (B²) und Ball. 153 (Rayn. 1326) kommt auch in Nicole de Margival's Dit de la Panthère als Vers 2259 ff. vor. Schliesslich ist Ball. 110 die Motette [610]. Vgl. auch Ludwig, Repertorium I/1, 307 ff.

**K** (Pa) = PARIS, BIBL. DE L'ARSENAL 5198 (olim B. L. F. 63); Größe (31.5:22 cm).

Die Hs. wurde vor dem Kriege von Aubry und Nachfolgern bis Seite 384 im Faksimile veröffentlicht, so das heute nur noch ein kleiner Teil, 36 Seiten, aussteht.

L (Pb1) = Paris, Bibl. NAT. FR. 765 (olim 71825, olim Colbert 3075); Größe (29,5: 20,5 cm).

M (Pb3) = Paris, Bibl. NAT. FR. 844 (olim 7222); Größe (31:21,5 cm).

Ich möchte bei dieser wichtigen Hs. nicht versäumen, wenigstens auf die als Faksimile herausgegebenen Seiten der Hs., die Lieder enthalten, hinzuweisen: fol. 5 r°, 103 v°—104 v° von Aubry, Estampies et Danses Royales, Paris (1907); fol. 6 ro von Aubry, in Revue musicale VII (1907), 324 (= La Rythmique musicale Paris [1907]) und Joh. Wolf, Handbuch der Notationskunde, Leipzig I (1913), S. 204; fol. 66 ro von Aubry, Lais et Descorts (1901); fol. 174 vo von Aubry, Les plus ancients monuments de la musique française,1 Paris (1905), pl. IX; und fol. 207 ro von Aubry, Cent Motets (1908), Bd. III, pl. VII.

Für die Beschreibung der Hs. sei noch auf Ludwig, Reper-

torium I/1, 285 verwiesen.

N (Pb4) = PARIS, BIBL. NAT. FR. 845 (olim 72222, olim.

Cangé 67); Größe (30: 20,5 cm).

Die Reihenfolge der verwechselten Blätter ist bei Jeanroy auch noch nicht ganz richtig, sie muss sein: 184, 190, 189, 186, 185, 191, 187, 188.

fol. 186 ro enthält das Fragment eines bisher nicht erwähnten Lai,2 das Ludwig, Repertorium I/1, 306 nachweist. Faksimile von fol. 140 v° bei Aubry, Mon. pl. X. Zur Handschriften-Beschreibung vgl. noch Ludwig, Rep. I/1, 306.

O (Pb5) PARIS, BIBL. NAT. FR. 846 (olim 72223, olim Cangé 66); Größe (24,2: 16,6 cm).

Die Hs. ist eine für die Trouvère-Kunst musikalisch wertvollste Hs. Die Hs. enthält eine ganze Reihe von späteren Einträgen, die sich nicht nur auf die Feststellung der Liederdichter beschränkt, sie enthält auch eine ansehnliche Zahl von fehlenden Strophen und Varianten, die von einem früheren Besitzer der Hs. (vgl. fol. 97 vo, wo es heisst: "Couplet du M. S. Cl. qui n'est point dans le mien") nachgetragen wurden. Raynaud gibt als Verfasser der Einträge Châtre de Cangé an, der die Hs. 1724 (laut Vermerk auf dem ersten Blatt der Hs.) wahrscheinlich aus dem Nachlass von Baudelot († 1722) für 175lt gekauft hatte. Jeanroy präzisiert dann die Angabe von Raynaud, der den Ursprung der Einträge aus verschiedenen Hss. herrührend angibt, als gempruntées à ses autres chansonniers (N et P)".

Dem aufmerksamen Leser der Hs. wird nicht entgangen sein, dass gleich das erste Lied am Rand die Buchstaben RN trägt, das folgende  $\frac{C}{N}$ , das dritte  $\frac{C}{N}R$ , das vierte  $\frac{C}{N}$ , das sechste  $\frac{C}{N}$  usw. Beim Durchblättern der Hs. fällt es nicht schwer, diese Buchstaben zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im folgenden immer als Aubry, Mon. bezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Musikwissenschaft und romanische Philologie, S. 15.

entziffern. R bedeutet nämlich M. S. du Roy (fol. 50a) oder R 7222 (fol. 29b) oder B. R. 7222 (fol. 33a) — also Hs. M (Pb<sup>3</sup>), N bedeutet M. S. No. (fol. 36a) oder M. S. de Noailles (fol. 53b) also Hs. T (Pb11) und C, auch Cl, bedeutet M. S. de M. Clairambault (fol. 8a) - also Hs. X (Pb 15). Bei jedem Lied, das Einträge enthält, steht nun eine Signatur, woher die Einträge stammen, die

leicht nachzuprüfen sind.

Manchmal werden Lesarten aus diesen Hss. mitgeteilt, wie auf fol. 14a aus M, T und X. Weiter erstrecken sich diese Anmerkungen mitunter auf die Reihenfolge der Strophen, z. B. auf fol. 3b-c oder 26b sind Abweichungen von X festgestellt. Auch fol. 15d wird angegeben: "Le M. S. de Noailles met cette chançon avec celles de Gaces Brulés". Auch sonst stammen Dichterangaben, wie auf fol. 18b, aus M oder T (denn sonst ist das Lied nur anon. überliesert), aber bei weitem die meisten Einträge rühren aus dem Ms. de Clairambault her. Weiter ist noch die Hs. Bib. du Roy No. 7363 — also Hs. Q (Pb7) — auf fol. 46b, 57b, 66d, 79b, 84d, 104a und 106b und bei Liedern von Adam de la Halle und ein einziges Mal auf fol. 123b die Hs. 7613 also R (Pb8) herangezogen worden. Schliesslich wird Fauchet zweimal genannt und zwar auf fol. 14b und 122d. Damit sind in der Hs. die fremden Quellen erschöpft.

Nirgends ist aber eine Spur von den Hss. N (Pb4) und P (Pb6) zu finden, denen — nach Jeanroy — Cangé seine Einträge entnommen haben soll. Jeanroy's Angaben lassen sich deshalb nicht halten und sind abzulehnen; sie scheinen sich lediglich auf die Vermutung zu stützen, dass Cangé die Hss. N und P besass,

deshalb auch diese Hss. benutzt haben muss.

Was nun die Ansicht Raynaud's betrifft, dass Cangé die Einträge besorgt habe, so berührt es doch seltsam, dass Cangé diese seine Hss. nicht benützt hat, noch überhaupt erwähnt, sondern seine Einträge fremden Hss. entnahm, obwohl die in Frage kommenden Stücke zum großen Teil auch in N und P stehen. Auffällig aber ist, dass die Hs. X (Pb17) so ausgiebig benutzt wurde (was ja umgekehrt für O (Pb5) auch der Fall ist), sollte es da nicht näher liegen, anzunehmen, dass Baudelot selbst die Einträge in die Hs. gesetzt hat, zumal aus seinen Einträgen in der Hs. X (Pb 17) doch eine intensivere Beschäftigung mit Hs. O vorausgesetzt werden muß, umgekehrt aber eine solche von Cangé nicht nachgewiesen ist?

Jeanroy und Långfors fügen zu den bereits von L. Brandin veröffentlichten 28 Inedita noch 58 nur in O (Pb5) stehende Texte hinzu in Archivum romanicum II (1918), 296-324, III (1919)

1-27 und 355-367.

Als Faksimile wurden herausgegeben fol. 45 ro von Aubry, Mon. pl. XI und fol. 1161° von J. B. Beck, Musique des Troubadours, Paris (1910) pl. VIII.

P (Pb6) = Paris, Bibl. NAT. FR. 847 (olim 72224, olim Cangé 65); Größe (19,5: 13 cm.).

Die Lieder des "Quens de Bretaigne" beginnen fol. 198 v° (nicht 178). Es fehlt Blatt 92, nicht 72, wie Jeanroy angibt. Als Faksimile ediert sind: fol. 5 r° von Aubry, Trouvères et Troubadours, Paris (1910), p. 205 und fol. 176 v° von Aubry, Mon. pl. XII.

 $Q \text{ (Pb}^7) = PARIS, BIBL, NAT. FR. 1109 (olim 7363); Größe (29,5: 20 cm).$ 

R (Pb8) = PARIS, BIBL. NAT. FR. 1591 (olim 7613); Größe (24:16,5 cm).

S (Pb 10) = Paris, Bibl. Mat. fr. 12581 (olim Suppl. fr. 198); Größe (30: 21,5 cm).

Auf fol. 88 r° ist die französische Nachdichtung der provenzalischen "Wünsche" des Pistoleta nachzutragen (vgl. Rayn. 738a).

T (Pb<sup>11</sup>) = PARIS, BIBL. NAT. FR. 12615 (olim Suppl. fr. 184); Größe (30,7: 20 cm).

Lies 172 v°—176 v° (statt 172 v°, 176 v°). Als Faksimile ediert wurden fol. 57 1° von Aubry, Mon. pl. XIII; fol. 62 r° von Aubry, Lais et Descorts.

Zur Handschriftenbeschreibung vgl. auch Ludwig, Rep. I, 1, 285 f.

U (Pb 12) = Paris, Bibl. NAT. FR. 20050 (olim Saint-Germain fr. 1989); Größe (18:12 cm).

V (Pb 14) = Paris, Bibl. NAT. Fr. 24406 (olim La Vallière 59); Größe (28,3: 18,5 cm).

Die 29 chansons à la Vierge stehen auf fol. 148b—155a (nicht 158). Faksimile von fol. 16 v° von Aubry, Mon. pl. XIX ediert.

**W** (Pb 15 und Pb 16) = PARIS, BIBL. NAT. FR. 25566 (olim La Vallière 81); Größe Pb 15 (20,8:13,5 cm), Pb 16 (25,2:17 cm).

Als Faksimile ediert ist fol. 41 v° von Aubry, Mon. pl. XVII.

X (Pb 17) = Paris, Bibl. nat. nouv. acq. fr. 1050; Größe (24,5:17 cm).

Raynaud bemerkt ganz richtig, dass fol. 126 in der Hs. fehlt. Bei dieser Gelegenheit übersieht er aber, dass fol. 127a die Fortsetzung eines Liedes, dessen Anfang auf dem herausgerissenen Blatt 126d gestanden haben mus, enthält. Schwan l. c. S. 89 nimmt an, dass Rayn. 533 und 868 auf dem herausgerissenen Blatt gestanden hätten; dann müste auf fol. 127a die Fortsetzung von 868 stehen, was aber nicht der Fall ist.

Als Faksimile wurde veröffentlicht fol. 1901° von Aubry, Mon. pl. XIV.

Y augenblicklich verschollen. Größe?

Z (S1) = Siena, Bibl. comun. H. X. 36; Größe (28,5: 20 cm).

Wie mir die Bibliothek in Siena mitteilt, trägt die Hs. auch heute noch die alte Signatur (nicht XII, 36 wie Jeanroy angibt). Jeanroy hätte zur Geschichte der Hs. noch erwähnen können, daß dieselbe sich früher im Besitze des gelehrten Antiquars Uberto Benvogliena (1668—1733) befand, dessen bedeutende Bibliothek nach seinem Tode der Biblioteca comunale von Siena einverleibt worden ist.

Es ist ferner nachzutragen, dass bei den sonst anonym überlieferten Gedichten Colars li Boutellier eine Ausnahme macht. Die Lieder auf fol. 35 vo—38 ro, also Rayn. 891, 1875, 1610, 794, 314, 369 und 219, sind jeweils als von "Colars li boutelliers" herrührend bezeichnet. Seltsamerweise fehlt die Bezeichnung bei dem dieser Reihe vorhergehenden Lied Ray. 1730 und ebenso bei dem auf sie folgenden Lied Rayn. 220, die beide von Colars sind.

a  $(R^1) = Rom$ , Bibl. vaticana Fund. Reg. Christ. 1490; Größe (30,6:21 cm).

Zunächst ist zu bemerken, dass die Chansons à la Vierge fol. 120 ro (nicht 10) beginnen, die Hs. ursprünglich 79 jeux partis (nicht 78) enthielt und dass die "musique çà et là" doch häusiger

ist, als Jeanroy anzunehmen scheint.

Dass die Hs. Fauchet gehört habe, scheint recht fraglich. E. Langlois, Notices et Extraits XXXIII, 2 (1888) lehnt auch Fauchet's Besitz als unerwiesen ab. Wenn man aus den oft recht sinnlosen, die Hs. verunzierenden Anmerkungen, die sich nicht nur auf "quelques notes" beschränken, sondern sich über eine große Anzahl von Blättern erstrecken, Schlüsse auf den Besitzer ziehen soll, so muss die Annahme, dass sie Fauchet gehört habe, entschieden verneint werden. Wenn z. B. auf fol. 2 (der alten Foliierung) über Li dous pensers et le dous souvenir - Le doux penser et le doux souvenir, über cuer-cœur, über laist-laisse, über ki-qui, über chest-cest usw. übergeschrieben worden ist ohne Rücksicht auf die Notation und Leserlichkeit der Hs. und außerdem sehr umfangreiche Randglossen, alles von derselben Hand geschrieben, eingetragen sind, so glaube ich, dass man bei Fauchet einerseits eine größere Vertrautheit mit dem Altfranzösischen, als die Glossen sie verraten, voraussetzen darf, andererseits auch wohl mehr Pietät Hss. gegenüber, als der skrupellose Besudler der Hs. an den Tag legt. So sinnlos besudelt kein Gelehrter — als solchen muss man Fauchet doch ansehen - eine Hs. Die größeren Fußnoten sind allerdings dem Buche Fauchet's entnommen, wie z. B. der Eintrag auf fol. 2 (alte Foliierung) deutlich zeigt. Dort ist unter der Überschrift "Fauchet" zu lesen: La premiere de celles du livre du seigneur de Roissi commence:

Quand fine amour me prie que je chant chanter m'estuet

laquelle ne doibt estre la premiere en nombre, pour ce que le livre n'est entier etc., also genau die Stelle aus Fauchet's Recueil. Langlois, l. c. S. 167 bemerkt ebenfalls, dass die Anmerkungen aus dem Werk von Fauchet stammen, wie bereits P. Lacroix 1839 festgestellt habe.

Kaum anzunehmen ist wohl, dass Fauchet selbst seinen Namen über eine Stelle aus seinem eigenen Buch in eine Hs. einträgt, ebensowenig können die Bemerkungen in der Hs. etwa als Fauchet's Concept zu seinem bekannten Buch angesehen werden. Es bleibt also die einfachste Erklärung die, dass ein Besitzer der Hs. sich die auf die betreffenden Lieder sich beziehenden Stellen aus dem Werk von Fauchet in die Hs. exzerpierte.

Langlois sieht Randbemerkungen in der Hs. Dijon 526 (vgl. Bibl. de l'Ecole des Chartes 65 (1904), p. 101 ff.) für von Fauchet selbst geschrieben an; dazu käme noch ein Eintrag von Fauchet in Hs. L (Pb1) fol. 62 vo (siehe S. 31; Raynaud, Bibl. I, 73 spricht zwar von "notes autographes"). Ein Vergleich der Schriften wäre recht interessant und würde vielleicht einige Sicherheit in die

Lösung der Frage bringen.

Eines geht aus den Randbemerkungen aber mit Sicherheit hervor, dass die Verstümmelung der Hs. durch Herausschneiden der Seiten mit bemerkenswerten Initialminiaturen bereits vor dem

Eintragen der Bemerkungen bestanden hat.

Die allgemeine Ansicht über den Wert der Hs. scheint mir durch die recht fehlerhafte Abschrift, die Sainte-Palaye von ihr herstellen ließ und die heute als Hs. der Pariser Arsenalbibliothek 3101 weit bekannter und öfter benützt worden ist als das Original selbst, abgeleitet werden zu müssen. Ich habe Rayn. 2073 Amours, mout as bele venue, die "Vers d'Amours" von Guillaume d'Amiens, die Jeanroy nach der Abschrift der Arsenalbibliothek in Romania XXII, 58 ff. herausgab, mit der Hs. verglichen und habe an vielen Stellen ein Abweichen feststellen müssen, Lesefehler, die die Herausgabe des an und für sich schon nicht ganz klaren Textes noch wesentlich erschweren. Unbedeutende Lesefehler, die z. T. wohl in fehlerhafter Auflösung der Abkürzungen der Hs. zu suchen sein werden oder V. 15 que statt qui der Hs., 18 me statt. m'en der Hs., 50 se statt si der Hs. sind ja weniger von Belang; andere dagegen wie V. 19, wo die Abschrift wahrscheinlich lascarcele m'a renviiet schreibt, was Jeanroy in l'escorcele m'a resoiet bessert, während die Hs. ganz deutlich schreibt: Las! car cele m'a renoiet führen zu Missverständnissen. Ebenso V. 23 f. Jeanroy: Quant ele a men coust l'a vuidiet, die Hs. Quant ele a men goust la widiet. V. 34 liest die Abschrift Aus hom, se tu le veus saisir - Jeanroy bessert das sinnlose Aus in [H]aus hom etc., während die Hs. Nus hom etc. klar und deutlich aufweist. Der Abschreiber hat die Majuskel N der Hs. als A gelesen, daher der Irrtum! V. 65 hat Jeanroy: tant soit desloiaus ne desrieus, wobei desrieu als Derivat von desriver und im Sinn identisch mit desloiaus angenommen wird. Wahrscheinlich ist Jeanroy durch die Abschrift auf desloiaus und desrieus gekommen, während die Hs. ganz deutlich getrennt schreibt: tant soit des loiaus ne des rieus mit dem Sinn: gehöre er zu den Ehrlichen oder Unehrlichen (Beschuldigten); afrz. rieus aus lat. reus (wie dieus aus deus). V. 66 ist die Bemerkung Jeanrov's.

dass in der Hs. unter pec ein i stünde, nicht zutreffend. V. 72 schreibt Jeauroy a ten kieus, die Hs. sa a tens (zeitweise) kieus. V. 84 hat Jeanroy folie, die Hs. salie. V. 104 hat die Abschrist de greu delitaule — Jeanroy bessert in: du gieu de li taule, dessen Sinn unklar bleibt, während die Hs. et servent de gieu delitaule richtig liest. V. 121 druckt Jeanroy: jou m'esmervel, die Hs. bringt: jou me merveu.

Kann es da Wunder nehmen, wenn eine Hs. in Miskredit gerät?

Diese wenigen Beispiele zeigen, wie vorsichtig man bei der Benutzung einer derartigen Abschrift sein muß. Heute wird man den Abschriften der Liederhandschriften auf den Pariser Bibliotheken noch ein gewisses historisches Interesse entgegenbringen können, während ihr wissenschaftlicher Wert nicht weit über Null anzusetzen ist. Sie dürften zweckmäßiger durch Photographien der betreffenden Hss. ersetzt werden, falls die Pariser Bibliotheken überhaupt Wert auf den Besitz dieser Hss. legen.

Als Faksimile wurden ediert: fol. 94 r° und v°, 100 r° von E. Monaci, Fac-simili di antichi manoscritti Rom (1881—92), pl. XVI—XVIII; und Fac-simili di documenti, Rom (1911—14), pl. XCVI—XCVIII; fol. 26 r° von Aubry, Mon. pl. XV und fol. 119 v° von Bannister, Codices e Vaticanis selecti vol. XII, Mon. Vaticani di paleografia musicale latina, Leipzig (1913), pl. 100b.

b (R  $^2$ ) == Rom, Bibl. vatic. Fund. Reg. Christ. 1522; Größe (24:20 cm).

Die Angabe Jeanroy's, wonach die Hs. leere Notensysteme (portées vides) ausweise, ist irrig. Die Hs. ist eine der wenigen nur als Texthandschrift angelegten Liederhandschriften.

E. Langlois, Notices et Extraits XXXIII, 2 (1888), S. 186 hat bereits festgestellt, dass die Hs., die auf fol. i den Eigentumsvermerk: C'est a moi Fauchet trägt, im Besitz Fauchet's war. Auch diese Hs. trägt in dem Teil, der den Jeux partis gewidmet ist, einige Randbemerkungen, die von Fauchet herrühren können. So lesen wir auf fol. 149 vo die später zugesetzte Überschrift: Cest ung recueil de chançons des plusieurs autheurs und daneben die Anmerkung Ce livre doit estre intitulé chançons en dialogues de jeu parti d'Amours . . .; auf fol. 151 d oben steht die Bemerkung (wohl in Bezug auf die Rubrik Maistre Richart de Dargies a Gautier) Ce Richart estoit . . . de Semilli; auf fol. 153 c ist in Rayn. 496 voist en Pulle a ceste croiserie und les bons estre envers Mainfroi Faidiex unterstrichen und auf fol. 169b findet sich neben der Rubrik: Guilloume le Viniers au moine d'Arras - Je croi Moniot d'Arras. Damit sind die Anmerkungen, die eine gewisse Sachlichkeit verraten, erschöpft. Diese Bemerkungen, die nur auf dem Rand, niemals im Text stehen, tragen einen von denen in Hs. a (R1) stehenden vollkommen verschiedenen Charakter. Aber auch die Schrift ist eine vollkommen andere als die der Bemerkungen in Hs. a (R1).

Die Anmerkungen in den beiden Hss. rühren also von zwei verschiedenen Personen her. Wenn auch nichts gegen die Annahme spricht, dass Fauchet die Hs. b (R2) benützt habe, so ist damit doch noch nicht erwiesen, dass die Anmerkungen von Fauchet's Hand sind. Jedenfalls wäre ein Vergleich mit den Anmerkungen der oben genannten Hs. Dijon 526 und der Notiz in L (Pb1) fol. 62 v° höchst interessant und aufschlussreich. Sollte diese Hs. vielleicht mit der identisch sein, von der Fauchet fol. 584 a seines Recueil spricht: celuy qui est en possession de Monsieur Matherel, Avocat en Parlement (bien estimé) est digne d'estre gardé. C'est un recueil de chansons en Dialogues contenant des demandes et responses amoureuses, debatues pour et contre? Man vergleiche den ähnlichen Wortlaut mit der oben angeführten Bemerkung; dazu ist b die einzige uns bekannte Hs. die nur Jeux partis enthält.

c = Bern, Stadtbibl. A. 951; Größe (27,5: 20,5 cm).

Die Signatur der Berner Hs. lautet genauer A 951. Sie ist eine Papier- (nicht Pergament-, wie Jeanroy irrtümlich mitteilt) Handschrift, die heute nur noch aus 4 Blättern mit alter Foliierung 87, 88, 89 und 106 besteht. Sie ist in ziemlich schlechtem Zustand, hat durch Wasser stark gelitten und ist am Rand stark zerrissen. Die Hs. ist nur als Texthandschrift angelegt und überliefert noch 18 Jeux partis [Rayn. 704, 1341, 1200, 1351, 841, 8, 1346, 958, 955b, 1671, 928, 1094, 1798, 1794, 1354, 1774, 296 und 942] (gewöhnlich nur 3 Strophen), darunter das Unicum auf fol. 88 a. Rayn. 955b Grieviler a ma requeste | respondés, je vous demant, während fol. 106 eine Redaktion der Prise amoureuse von Acart de Hesdin und zwar die Verse 144-288 nach der Ausgabe von Hoepffner enthält. Leider ist in den Versen, die das Fragment überliefert, keine lyrische Einlage vorhanden, sodass nicht mehr festgestellt werden kann, ob diese Redaktion die lyrischen Partien berücksichtigte oder nicht.

Zur Handschriftenbeschreibung vgl. auch Schwan, Die alt-

französischen Liederhandschriften, S. 59.

Diplomatischer Abdruck mit vollständigem Faksimile: Bertoni, Archivum romanicum III (1919), 43-61.

d (C) = CAMBRIDGE, CORPUS CHRISTI COLLEGE 450; Größe (18,5:13 cm).1

e (App. III) = Früher Metz, Privatbesitz (gewöhnlich fälschlich

als Archives de la Moselle bezeichnet); Größe?

Ein Doppelpergamentblatt einer Hs. des XIII. Jahrhunderts, das innerste einer Lage, das auf fol. I vo und 2 ro aufgeklebt war und deshalb hier schlechter lesbar ist. Das Fragment umfasst 9, nicht 10 Lieder wie bei Raynaud, der sich auf Bonnardot [Archives des Missions scient. et litt, 3e série, t. I (1873)2, pp. 263, 283-284],

d ist nur Schwau's, nicht Jeanroy's Signatur.
 Jeanroy hat irrtümlicherweise die Jahreszahl 1873 als Seitenzahl 187 angesehen. Seine Angabe: S. 187—263 beruht also auf einer falschen Auslegung.

der zuerst Nachricht von dem Fragment gab, beruft. Der Irrtum ruht wie bei dem Haager Fragment [siehe dort] von der Verwechslung des verso und recto her. Von den Liedern ist nur das 4. mit Notation überliefert ist, während 5 und 6 nur die Systeme, 2, 3, 8 und 9 nur den freien Raum für solche bieten. Die Reihenfolge der Lieder ist folgende, wie schon Wallensköld, Conon de Bethune 29—30 festgestellt hat:

1. fol. 1 ro Rayn. 472 [Bel m'est del pui que je voi restoré] von Vers 12 in der zweiten Str.: en moi le hardement ab.

Rayn. 741 Tuit mi desir et tuit mi grief tourment.

Rayn. 407 De bonne amour vient science et bonté.

fol. I vo Rayn, 711 Tant ai amours servies longuement. 4.

5. fol. 210 Rayn. 1128 C'est rage et derverie.

Rayn, 1623 L'autr'ier [un] jor apres la saint Denise.

7. fol. 2 vo Rayn. 1837 [Mout me semont amours que je m'envoise] nur die 3. Str., die als Str. von 1623, wie auch in Hs. M (Pb3) und T (Pb 11), fungiert.

Rayn. 629 Chançon legiere a entendre.

Rayn. 891 Quant voi del tans renouveler

bis Vers 31 in Str. 5.

Als Wallensköld 1882 das Fragment für seine Ausgabe des Conon de Béthune kopierte, befand es sich in den Händen eines Privatmannes. Wiederholte Nachforschungen, die ich 1909 und 1910 anstellte, konnten den Verbleib des Fragmentes nicht mehr feststellen; dasselbe Ergebnis hatten die Bemühungen Wallensköld's 1913. Das Fragment darf deshalb wohl als verschollen angesehen werden.

Bereits Schwan, Liederhandschriften S. 50 vermutete, dass das Metzer Fragment derselben Hs. wie das Frankfurter entstammt. Dieser Vermutung schließt sich auch Wallensköld an, der weiter feststellt, dass der Zeilenumfang, den beide Fragmente aufweisen, nämlich e: 33 + 29 + 30 + 32; D: 34 + 32 über die ganze Seite durchgehende Zeilen, ähnlich ist, ebenso die Untermischung von französischem und pikardischem Dialekt, und dass sogar die Schreiber dieselben gewesen sind. Allerdings macht die Bezeichnung der Lieder mit den Dichternamen im Frankfurter Fragment gegenüber der anonymen Überlieferung in Metz Wallensköld etwas schwankend. Ein derartiges Vorkommen begegnet aber auch in anderen vollständigen Hss., sodass diesem Einwand kein großes Gewicht beigelegt werden kann.

Zweierlei könnte uns freilich der Entscheidung der Frage noch weiter nähern, einerseits das Spiegelmass der beiden Fragmente: das Frankfurter hat das überraschend kleine Spiegelmaß von 28,5 : 21,5 cm bei einer Blattgröße von 41: 29,5 cm, die Masse des Metzer Fragmentes entziehen sich meiner Kenntnis. Andererseits könnte die Notation der Melodie aus e einen sicheren Anhaltspunkt geben. D ist unregelmässig mensural aufgezeichnet, die

Notation aus e ist mir unbekannt.

311

Beide Punkte sind ein weiterer Beweis für die Forderung genauer Größenangaben (siehe auch oben S. 290 Anm.) einmal, und weiterhin für die Wichtigkeit der musikalischen Überlieferung.

Beschreibung der Hs.: Archives des Missions, 3e série, t. I

(1873), pp. 263, 283-284 (nicht wie Jeanroy angibt).

Ausgabe: Wallensköld, Un fragment de chansonnier, actuellement introuvable du XIIIe siècle, Neuphil. Mitt. XVIII (1917), S. 2-17.

f (App. X) = Montpellier, Bibl. de l'Ecole de Médecine 236; Größe?

g (App. X) = Paris, Bibl. nat. fr. 1593; Größe (25: 19,5 cm).1

h = die Adam de la Halle-Handschriften.

Hier ist noch ein Fragment zu nennen, das auch L. Nicod bei der Neuausgabe der Jeux partis Adam de la Halle's entgangen ist, obwohl es bereits Coussemaker in seiner Ausgabe von Adam de la Halle benützte. Es ist das Fragment

p<sup>2</sup> = Cambrai, Bibl. Munic. 1328 (1176), Größe (22,5:16,5 cm); ein Pergamentblatt, das in obiger Sammelhandschrift als fol. 3 Aufnahme gefunden hat. Leider ist auch hier beim Binden das verso mit dem recto verwechselt worden [siehe oben bei E (H)], so daß die Stücke nicht mehr in der ursprünglichen Reihenfolge stehen. Das Fragment enthält das Ende des Jeu parti Rayn. 1094, an das sich, wie in Hs. W (= Pb<sup>16</sup>), noch drei Rondeaux von Adam de la Halle anschließen. Hieraus darf auf dieselbe Anlage und nahe Verwandtschaft mit der eben genannten Hs. geschlossen werden.

Als Faksimile ediert wurde die verso-Seite von Coussemaker, Histoire de l'harmonie pl. XXXI.

j = Paris, Bibl. nat. nouv. acq. fr. 21677; Größe (37,5:

23,5 [fol. 1] bezw. 37,5: 27 cm [fol. 2]).

Das Fragment wurde 1909 von Aubry bei einem Pariser Antiquar gefunden und der Bibl. nat. geschenkt. Lies 1811a statt 1811.

Nur eine Seite wurde von Bédier als Faksimile, l. c. ediert.

Es bleibt noch ein in der Literatur bisher unbekanntes Fragment einer Liederhandschrift zu erwähnen, nämlich:

n = Berlin, Bibl. Johannes Wolf, Größe (14,5-15,7:9,1

bis 11,1 cm).3

Diese Hs., das Fragment eines Pergamentkodex, bestehend aus drei vollständigen Doppelblättern, den Resten von weiteren drei Blättern nebst einigen unbedeutenden Bruchstücken, stammt aus der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts. Das Fragment enthält

1 g ist das Sigel nur nach Schwan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Abkürzung ist die von mir im Anhang S. 340 gewählte.

<sup>3</sup> Die Angabén verdanke ich Herrn Prof. Dr. Joh. Wolf, dem ich hiermit meinen Dank ausspreche.

neben zahlreichen zweistimmigen Motetten auch den Lai du Chievrefueil

Rayn. 995 Par cortoisie despoil vilanie et tot orgueil.

Die Stücke sind alle mit Quadratnotation auf 4-5 linigen Systemen versehen.

Die Aulage der Hs. hat viel Ähnlichkeit mit der von M (Pb³), in der auch der Lai du Chevrefeuil im Zusammenhang mit den Motetten erscheint. Auch N (Pb⁴) bringt die Vereinigung von Motetten mit Lais, und T (Pb¹¹) enthält ebenfalls Motetten und Lais, wenn auch hier getrennt. Leider fehlt in dem Fragment der Teil, der event. die Chansons enthielt, was jedoch nicht daran hindern kann, in dem Fragment den Rest einer der älteren Liederhss. zu erblicken (die jüngeren Liederhss. enthalten keine Lais).

Hiermit wäre der erste Abschnitt, der, mit wenigen Ausnahmen,

schon Raynaud bekannte Hss. aufzählt, beendet.

Im zweiten Abschnitt: provenzalische Hss., die französische Lieder enthalten, ist die Ausbeute nicht groß. Immerhin ist noch eine Reihe von Stücken den Jeanroy'schen Angaben hinzuzufügen, auf die bereits P. Meyer in seinem bekannten Artikel in der Romania XIX, 34 f. aufmerksam gemacht hat, ein Aufsatz, der Jeanroy entgangen zu sein scheint. Der Vollständigkeit halber gebe ich die ganze Liste (mit Wiederholung der bereits von Jeanroy angegebenen Stücke) nach den Abkürzungen von Bartsch-Jeanroy:

© = Paris, Bibl. nat. fr. 856 (olim 7226, olim Mazar. 38); Größe?

fol. 350 Peire Espanhol.

Rayn. 679 a Or levetz sus, francha corteza gans [Bartsch, Grundriss 342, 1].

fol. 376 a Gautier de Murs.

Rayn. 1364 [Ge] me chivauioy [l'a]utr'ier plus pansos que no soloya

gedr. Bartsch, Rom. u. Past. 358.

fol. 379 Tibaut de Blizon (= Blason).
Rayn. 1187b. Amors, ges ne me planh mia.

D = Modena, Estense, R. 4,4 (olim IV, 163; cat. Est. nr. 45); Größe (34,2: 24,3 cm).

Auf fol. 210d steht das Kreuzzugslied

Rayn. 37 a Bernard, di me Folquet q'om tient a sage.

Gedr. Gaston Paris, Hugues de Berzé, Romania XVIII, 556—560 und Bédier-Aubry, Chans. de crois. S. 155.

fol. 217a—230d enthält die bekannte altfrz. Liedersammlung: M nach Raynaud, H nach Schwan (siehe oben).

**©** = Paris, Bibl. nat. fr. 1749 (olim 7698); Größe? pag. 229a enthält

Rayn. 489 Nouvele amour qui si m'agrée

gedr. von Bartsch, Denkmäler der prov. Literatur, Stuttgart (Bibl. des lit. Ver. 39) (1856), S. 4.

(6 = Mailand, Ambrosiana R. 71 sup.; Größe (26:18 cm). Auf dem letzten Nachsatzblatt steht der Anfang von Rayn. 534 Quant voi né.

Gedr. Bertoni, Il canz. prov. della Bibl. Ambrosiana, p. XXII.

D = Rom, Vaticana, Lat. 3208; Größe?

fol. 42 enthält Rayn. 782.

fol. 54 ro enthält Rayn. 1125 und fol. 54 vo enthält Rayn. 1126 in abgeänderter, untermischter Form.

Vgl. P. Meyer, Rom. XVII, 304, Wallensköld, Conon de Béthune, p. 31-32 und Bédier-Aubry, Chans. de crois. S. 27 u. 121.

\$\$\mathbb{B}\$ = Florenz, Laur. XLI, 42; Größe?

fol. 65c enthält

Eu vorria star joven e viver jauzen.

Gedr. Stengel, Arch. L, 282; es ist eine frz. Fassung der bekannten "Souhaits" des Pistoleta, die noch in folgenden afrz. Hss. überliefert sind: U (Pb12) 82a; O (Pb5) 125a [= Rayn. 641]; Montpellier, Bibl. de l'Ecole de Médecine 236 am Ende (gedr. Rev. des langues romanes III, 318); I (O) 247 b [= Rayn. 2051] und S (Pb10) 88a.

Vgl. P. Meyer, Rom. XIX, 54 und Niestroy, Der Trobador Pistoleta, Beihefte zur Ztschr. f. rom. Phil. 52, Halle (1914), S. 59f.

D == FLORENZ, RICC. 2909; Größe (21:11,4 cm).

fol. 107 d enthält die 2. Str. von

Rayn. 1232 Gie cuit qe il soit grant folie.

fol. 112c enthält Rayn. 1126 mit Verfasserangabe Cirardus.

fol. 112c enthält die 1. Str. von Rayn. 653.

Gedr. Bertoni, Il canz. prov. della Riccardiana, p. 206, 215 und 216.

R = Paris, Bibl. nat. fr. 22543 (olim La Vallière 14, früher 2701); Größe (43:30,5 cm).

fol. 28d enthält

Rayn. 1187b Amors, je ne me planh mie.

fol. 29a enthält Rayn. 584, Strophe 1-4, das Tibaut de Blizon zugeschrieben wird.

fol. 100b P. Espanhol

Rayn. 679a. Or levés sus, franca cortoiza gen.

Vgl. P. Meyer, Bibl. de l'École des Chartes 31 (1870), S. 424 und 448.

Ferner sind die beiden Lioder Richards I., Bartsch, Grundriss 420, 1

Rayn. 12742 Daufin ieus voill deresnier vos e le conte Guion

nur in prov. Hss. überliefert und zwar in A 203 r°; B 119 v°; D 135 r°; I 185 r°; K 170 v°; N?; R 23 v°.

und Bartsch, Grundriss 420, 2

Rayn. 1891 Ja nus hon pris ne diroit sa raison adroitement s'enzi com dolans non

außer in afrz. Hss. überliefert in den prov. Hss. P 22a, S pag. 1 und f fol.  $48\,\mathrm{v}^{\circ}$ .

Vgl. Brakelmann, Les plus anciens chansonniers français I, 222 und II, 1 ff.

Den III. Abschnitt widmet Jeanroy den Manuscrits divers contenant des chansons françaises. Die an der Spitze dieses Abschnittes unter  $\alpha$  bis  $\gamma$  aufgeführte Liste der Versdichtungen, die eingestreute altfranzösische Lieder enthalten, ist wohl kaum anders als recht lückenhaft zu bezeichnen. Weshalb der Roman de Guillaume de Dole nicht auch hierher gesetzt wird, wo der mit ihm eng verwandte Roman de la Violette unter  $\gamma$  genannt wird, ist nicht recht ersichtlich.

Jeanroy geht über die schon immer sehr stiefmütterlich behandelten Lieder Gautiers de Coincy's in drei Zeilen hinweg, indem er auf Raynard (lies Raynaud) I, 183 verweist, obwohl ihm doch eine neue Gautier-Hs., nämlich Paris, Bibl. de l'Arsenal 3517 teilweise bekannt war.

Von Långfors 1 sind nicht weniger als 41 Hss. der Miracles aufgeführt worden, die aber zum größten Teil keine lyrischen Einlagen aufweisen. Immerhin kann die Raynaud'sche Liste um 7 Liederhss. vermehrt werden. Da die Lieder bisher nur von Ludwig, Repertorium I/1, 333 ff. in der Reihenfolge, wie sie in den Hss. überliefert sind, genannt worden sind, werde ich hier eine genaue Liste der Hss. und Lieder folgen lassen. Ich weiche von der Reihenfolge der Hss., wie sie Raynaud anführt, etwas ab, um die Hss. ihrer Bedeutung nach zu ordnen.

I. Früher Soissons, Bibl. du Séminaire, Pergamentkodex (34: 24,3 cm), den Poquet seiner Ausgabe: Les Miracles de la Sainte Vierge, traduits et mis en vers par G. de Coincy, Paris (1857) zu Grunde legte. Die Hs., die die lyrischen Stücke in Mensuralnotation enthält, ist leider seit 1907 verschollen. Die Lieder zitiere ich in der folgenden Liste nach der Ausgabe von Poquet und gebe die bekannt gewordenen fol.-Angaben der Hs. gelegentlich an.

Långfors, Les Incipit des poèmes français antérieurs au XVIe siècle,
 Paris (1917) S. 9f.
 Siehe Längfors, l. c. p. 10.

II. Paris, Bibl. nat. fr. 22928, eine Pergamenthandschrift von der Größe (27,3: 19,5 cm) mit Quadrat-, teilweise auch Mensuralnotation.

III. Paris, Bibl. nat. fr. 25532, eine Pergamenthandschrift von der Größe (25: 17 cm) mit Quadratnotation.

IV. Paris, Bibl. de l'Arsenal 3517 und 3518, ein Pergamentkodex von der Größe (28: 20 cm), der in zwei Bände gebunden wurde, mit Quadratnotation. Über den ersten Band des Kodex verbreitet sich Jeanroy S. 25 f.

V. Brüssel, Bibl. roy. 10747 (3357), ein Pergamentkodex des 13. Jahrh. von der Größe (24:16 cm) mit Quadratnotation.

VI. Blois, Bibl. munic. 34, eine Pergamenthandschrift von der Größe (28: 19,5 cm), die nur den Text überliefert.

VII. Rom, Vaticana Pal. lat. 1969, eine Pergamenthandschrift von der Größe (22,8:16 cm) mit leeren Notensystemen. Genaue Beschreibung siehe: K. Christ, Die alıfranzösischen Handschriften der Palatina, als Beiheft zum Zentralblatt für Bibliothekswesen Nr. 46, Leipzig (1916).

VIII. Paris, Bibl. nat. fr. 1530, eine Pergamenthandschrift von der Größe (25,5: 17,5 cm) mit schlechter, ungewandter Quadratnotation.

IX. Paris, Bibl. nat. fr. 1533, Pergamenthandschrift von der Größe (30:21 cm), die auf die Zufügung der Melodien eingerichtet ist.

X. Paris, Bibl. nat. fr. 1536, eine Pergamentkodex von der Größe (26,5: 19,5 cm) mit Quadratnotation.

XI. London, Brit. Mus. Harl. 4401, eine Pergamenthandschrift

von der Größe (28:21,5 cm) mit Quadratnotation.

XII. Paris, Bibl. nat. nouv. acq. fr. 6295, eine Pergamenthandschrift von der Größe (30:21,5 cm), die auf die Zufügung der Melodien eingerichtet ist.

XIII. Paris, Bibl. nat. fr. 986, eine Pergamenthandschrift von

der Größe (28:19 cm) mit Quadratnotation.

XIV. Paris, Bibl. de l'Arsenal 3527, eine Pergamenthandschrift

von der Größe (28,7:21 cm) mit Quadratnotation.

XV. Paris, Bibl. nat. fr. 2193, eine Pergamenthandschrift von der Größe (20: 13,5 cm), die auf die Hinzufügung der Melodien eingerichtet ist.

XVI. Paris, Bibl. nat. fr. 2163, eine Pergamenthandschrift von

der Größe (17,5:13 cm) mit Quadratnotation.

XVII. Paris, Bibl. nat. fr. 817, eine Pergamenthandschrift von größtem Format, die nur als Texthandschrift angelegt ist.

XVIII. Neuchâtel, Bibl. munic. 4816, eine Papierhandschrift von der Größe (30:21 cm), die nur die Texte überliefert.

Die Verteilung der Lieder auf die einzelnen Hss. ergibt sich aus folgender Übersicht:

| -       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |               |                  | -   |
|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|------------------|-----|
| pnu     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I.       | II.         | III.          | IV.              |     |
| Raynaud | Liedanfang                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E X      | h           | i             | -                |     |
| No.     |                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2</b> | h           | i             | n-n <sub>1</sub> | -   |
| 140.    | -                                            | Hs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Poq.     | <u> </u>    |               | -                | 18  |
| 851     | Amours qui bien set enchanter                | 4 v°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13       | 39a         | 13            | 9b u<br>145v     |     |
| 603     | Qui que face rotruenge novele                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15       | 39c         | Ib            | 90               |     |
| 956     | Roïne celestre                               | And the second s | 15       | 39d         | Id            | 102              |     |
| 1845    | Talens m'est pris orendroit                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19       | 40c         | 20            | 100              |     |
| 1836    | Efforcier m'estuet ma vois                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19       | <b>40</b> d | 2 d           | Ila              |     |
| 1677    | Quant ces floretes florir vol                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21       | 4Ia         | 3a            | { 110            |     |
| 20      | Por conforter mon cuer et mon corage         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23       | 4Ic         | 3c            |                  |     |
| 1644    | Las, las, las! par grant delit               | I IOr°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 129      | 158d        | 102d          | 990              | 10: |
| 1831    | Sour cest rivage, a ceste crois              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 133      | 159b        | 103c          | 100b             |     |
| 12      | De la sainte Leocade                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *135     | ×1 59d      | *104a         | 100d             |     |
| 1930    | Pour la pucele en chantant me deport         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 385      | 157b        | <b>+10</b> 7b | 142b             | 10; |
| 556     | Mere Dieu, vierge senée                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             | +107c         | _                | 23  |
| 1899    | Ma viele vieler veut uu biau son             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 385      | _           | 109b          | _                | -   |
| 1546    | S'amours dont sui espris                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 387      | 157c        | 108a          | 142d             | 22  |
| 491a    | Hui matin a l'ajournée                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 389      | 158Ъ        | 108b          | 143c             |     |
| 1212    | D'une amour coie et serie                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 391      | 157d        |               | 143a             |     |
| 520     | Ja pour iver, pour noif ne pour gelée        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 393      | 158c        | 108d          | _                | ,   |
| 83      | Entendez tuit ensemble et li clerc et li lai | 240r°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | °291b       |               | Bd. II.          | 77  |
| 9248    | Hui enfantés                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :        | _           | _             | 101c             | 7)  |
| 885     | Pour mon chief reconforter                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -        | -           |               |                  |     |
|         |                                              | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |             | 1             |                  |     |

<sup>1</sup> Abkürzungen nach Raynaud.
2 Abkürzungen nach Ludwig.
3 Die als Exponent hinzugesetzten Ziffern geben die Reihenfolge der Lieder wenn mir die einzelnen fol.-Angaben noch nicht bekannt sind.
4 Von Rayn. 956 steht hier nur der 2. Teil (= Rayn. 1903!).

| VII.         VIII.         IX.         X.         XI.         XII.         XIII.         XIV.         XV.         XVI.         XVII.         XVIII.         XVIII.         XVIII.         XVII.         XVII.         XVIII.         XVIII.         XVII.         XVIII.         XVIII. <th></th> <th></th> <th></th> <th>,</th> <th>_</th> <th></th> <th>_</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> |     |      |       | ,           | _          |                    | _    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |       |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-------------|------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | VII. | VIII. |             | x.         | XI.                | XII. | XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XIV.   | xv.  | xvi.  | XVII. | XVIII. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      | c     | d           | е          | -                  | -    | ь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _      | g    | f     | a     | j      |
| - 5a 40a 5a 3d 107d 3d 103v° pag. 361 - 5c 41c <sup>4</sup> 5c 4b - 4b 104v°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | r    | С     | ď           | c ~        | O<br>Prince Prints | m    | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ď      | g    | f     | a     | j      |
| Sc 41ce 5c 4b 4b 104re 36re 6c 6b 4d 108b 4d 104ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      | 4b    | 39c         | 4d         | 3c                 | 107b | 3c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103r°  |      | _     | -     |        |
| 5c 41c4 5c 4b 4b 104r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      | 5a    | 40a         | 5a         | 3d                 | 107d | 3d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103v°  |      |       | _     |        |
| - 7a 40c 6d 5a - 5a 105r°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | _    | 5c    | 41c4        | 50         | <b>4</b> b         | -    | 4b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104r°  |      | -     |       |        |
| - 7c 40d 7b 5b 108c 5c 105r°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      | 6c    | -           | <b>6</b> b | 4d                 | 108b | 4d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104v°  |      | _     | -     | _      |
| - 8a 41a 7d 5c 109a 5d 105v° 15d  97d 72 -  98c 72 -  99b 73 -   1 101b1 145a 138b 111d 106b 15b +102b 75 -  1 2 145c 138c 112b 107a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ľ   | _    | 7a    | 40c         | 6d         | 5a                 | -    | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105r°  |      | _     | _     | _      |
| 97d — — — — — — — — 72 — 98c — — — — — — — 72 — 99b — — — — — — — — — 73 —  1 101b1 145a 138b 111d 106b — — — 15b +102b 75 — 1 2 145c 138c 112b 107a — — — — — — — — 1 3 146a 138d *112c 107b — — — {16b 146b — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | _    | 7c    | <b>40</b> d | 7b         | 5b                 | 108c | 5c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105r°  |      | _     | _     | _      |
| 98c — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | -    | 8a    | 4Ia         | 7d         | 5c                 | 109a | - 3d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 105 v° | 15d  | ey-4  | -     | -      |
| 3   99b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 | 97d  | -     | _           | _          | _                  |      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | _    | _     | 72    | _      |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00  | 98c  | _     | _           | -          | _                  | -    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _      | _    | _     | 72    | _      |
| 1 101b1 145a 138b 111d 106b — — — 15b +102b 75 —  " 2 145c 138c 112b 107a — — — — — — —  " 7 — — — — — — — — — — — — —  " 8 146a 138d *112c 107b — — — {16b 146b — — —  " 5 146d 139b 113c 107d — — — 16c — — pag. 369  " 4 146c 139a 113b 107c — — 146a — — — —  " 139d *247d — 166c { *209v° — 1 1 223v° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3   | 99b  | _     | _           | _          | -                  | -    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _      | -    |       | 73    | _      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2   |      | 145a  | 138b        | 111d       | 106b               | _    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _      | 15b  | +102b | 75    | _      |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | n 2  | 145c  | 138c        | 112b       | 1072               | -    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | -    | _     | _     | _      |
| " 5 146d 139b 113c 107d — — — 146b — — pag. 369 " 4 146c 139a 113b 107c — — 146a — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | , 7  |       | _           | -          | _                  |      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -      | _    | _     | _     | _      |
| "   146d   139b   113c   107d       16c     pag. 369     146c   139a   113b   107c     146a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١   | n 8  | 146a  | 138d        | *112c      | 107b               | _    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -      | 16b  | _     | _     | _      |
| " 4 146c 139a 113b 107c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | n 5  | 146d  | 139b        | 113c       | 107d               |      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _      |      |       | _     |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 27 4 | 146c  | 139a        | 113b       | 107c               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 146a | _     |       |        |
| 140b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 11 6 |       | _           | _          | _                  | 167a | and the same of th | -      | _    | -     |       | _      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -   | -    | -     | 139d        | *247d      | -                  | 166c | { *209v°<br>{ +210r°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -      | 1 d  | 223v° | -     | _      |
| 145b 103a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -   | -    | -     | 140b        | _          | -                  |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -      | -    | 2241° | 1-    | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | -    | -     |             | -          | -                  | -    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -      | 145b | 103a  |       |        |

<sup>\*</sup> Zweistimmig (jedoch in XIII. ohne Noten überliesert).
† Abweichende Melodie.
× Nur die 15 ersten Silben erhalten.

Ohne Noten überliesert.

Das Gros der Lieder verteilt sich also auf drei Gruppen:

1. den Liederzyklus nach dem Prolog am Anfang des ersten Buches,

2. drei Lieder auf die heilige Leochade,

3. den Liederzyklus am Anfang des zweiten Buches.

Die Hss. IV, XV, XVI und XVIII enthalten außerdem noch eine Reihe singulärer Lieder, vor allem IV und XV.

XVI. hat fol. 102 c Rayn. 600 Puis que voi la fleur novele

und unmittelbar folgend Rayn. 885.

XVIII. hat als zweites Lied auf pag. 367 Rayn. 1600 Porte du ciel, pucele de grant pris, wozu Ludwig, Rep. I/1, 334 und Jeanroy S. 69 zu vergleichen ist.

IV. bringt weitere 8 (nicht 9, wie Jeanroy S. 26 angibt)

Raynaud unbekannte Lieder:

Rayn. 709a Tant ai servi le monde longement, auf fol. 13a; Rayn. 1181a Chanter m'estuet de la virge Marie, auf fol. 13c;

Rayn. 924a Hui enfantés, auf fol. 101c;

Rayn. 2a Chil en la virge s'aombra, auf fol. 102a; Rayn. 1984a Douce dame, sainte flour, auf fol. 102c;

Rayn. 1094a Mere de pitié, auf fol. 102d;

Rayn. 1739a De la virge qui ot joie, auf fol. 104a; Rayn. 1247a Puis que de canter me tient, auf fol. 104b.

XV. überliefert die lyrischen Einlagen abweichend in vier Gruppen:

1. Rayn. 83 auf fol. 1d;

2. vor dem Prolog zum 2. Buch sechs singuläre französische Lieder:

Rayn. 1272 A che que je weil commanchier, auf fol. qd;

Rayn. 1491 Chanter m'estuet, car nel doi contredire, auf fol. 10a;

Rayn. 2090 Bele douche creature, auf fol. 10b;

Rayn. 364 De la miex vaillant, auf fol. 10 d;

Rayn. 677 Vers Dieus mes fais dessirans sui forment, auf fol. 11a;

Rayn. 1236 Quant je sui plus em perilleuse vie, auf fol. 11c;

3. fünf Lieder am Anfang des zweiten Buches, nämlich:

Rayn. 1930, 20, 1546, 491a und

Rayn. 192 Flours ne glais, auf fol. 18d.

4. Die drei Texte am Schluss der Hs., nämlich:

Rayn. 885 auf fol. 145b;

Rayn. 1212 auf fol. 146a und die Wiederholung von Rayn. 1546 auf fol. 146b.

Als Faksimile dieser Hss. sind erschienen:

Aus Hs. I De la sainte Leocade in Annales Archéologiques, tome X, Paris (1850); Mere Dieu, virge senée in Ann. Arch. X; und Amours qui bien set enchanter als genauer Abdruck bei Aubry,

Rythmique S. 36; aus Hs. X Mere Dieu, virge senée in Aubry, Mon. pl. VIII; aus Hs. XVI. Hui enfantés in Aubry, Mon. pl. VI. Über die veröffentlichten Melodien siehe Ludwig, Rep. I/I, 335.

Außer den von Jeanroy genannten Dichtungen sind noch

folgende in dieser Abteilung anzuführen:

1. Roman du Chastelain de Coucy et de la Dame de Fayel in den Hss.:

Paris, Bibl. nat. fr. 15098, Größe (23: 14 cm).

Paris, Bibl. nat. nouv. acq. fr. 7514, fol. 34-91. Größe (24,8: 17 cm). Früher Bibl. des Lord Ashburnham

überliefert, enthält Rayn. 549, 40, 1913 (3 Strophen), 437, 986 und 679. Ausgabe: G. A. Crapelet, L'Histoire du Châtelain de Coucy et de la Dame de Fayel, Paris (1829) als Bd. VI der Collection des anciens Monumens de l'Histoire et de la Langue françoise.

2. La Chastelaine de Vergi, die nach Långfors, Incipit S. 420, in 18 Hss. überliefert ist, wozu noch Maihingen I, 4, fol. 3 (vgl. Langlois, Mss. du Roman de la Rose S. 165) kommt, enthält in V. 295 ff. die 3. Strophe von Rayn. 679.

Ausgabe: Raynaud, Romania XXI (1892), 145 ff und in den Classiques fr. du moyen-âge Bd. 1 1(1910), 2(1912) [revue par

L. Foulet].

3. Le Chastoiement des Dames von Robert de Blois in den Hss.

Paris, Bibl. nat. fr. 837 Paris, Bibl. nat. fr. 24301

Paris, Bibl. de l'Arsenal 3516 Paris, Bibl. de l'Arsenal 5201

enthält

Rayn. 1466 a Dame por cui sovent sospir.

Ausgabe: Ulrich, Robert de Blois, sämtliche Werke Berlin (1889-95) III, 75 (vgl. P. Meyer, Romania XVI, 43).

4. Dit de la Panthère von Nicole de Margival in den Hss.

Paris, Bibl. nat. fr. 24432

St. Petersburg, ehem. kaiserl. Bibl. fr. XIV, 3 (nicht Eremitage 53) enthält, außer den Chansons von Adam de la Halle: Rayn. 833 (4. Str.); 1186 (2. Str.); 1237; 1247 (5. Str.); 1458 (1.—4. Str.); 1973 und 2128 (2. Str.) noch zwei Rondeaux, die Balladen Rayn. 1326,

759a Se nulz doit por bien amer | avoir volenté jolie (nicht

bei Raynaud):

1551a J'ai esté chantans, jolis et gays, mais venue est l'eure (desgl.)

und die Baladele 157a Anuis meslez a contraire | m'a si mué

mon afaire (desgl.).

Ausgabe: Todd, Dit de la Panthère d'Amours in Soc. des anc. textes fr. Paris (1883).

#### 5. Estoire de Joseph in der Hs.

Paris, Bibl. nat. nouv. acq. fr. 10036, fol. 33 (Größe 18,5:12 cm) enthält vier lyrische Einlagen, und zwar zwei Rondeaux und zwei Lamentations.

Rayn. 904a Joseph, Joseph, de tes freres | li plus biax et li plus gens, auf fol. 100 vo.

Rayn. 80a Las, las, las! que ferai | las, las, las! ja morrai, auf fol. 116 vo.

Die Lieder haben neumenartige Notation.

Ausgabe: Steuer, Die altfranzösische "Histoire de Joseph" in Romanische Forschungen XIV<sup>2</sup> (1903), 227 ff.

## 6. Jeu du garçon et de l'aveugle in Hs.

Paris, Bibl. nat. fr, 24366

enthält:

Rayn. 1851a Faites nous bien, seigneur baron.

Ausgabe: M. Roques, Le garçon et l'aveugle, jeu du XIIIe siècle, in Classiques fr. du moyen-âge, No. 5, Paris (1912), S. 1.

### 7. Lai d'Aristote von Henri d'Andeli in den Hss.:

Paris, Bibl. nat. fr. 837

Paris, Bibl. nat. fr. 1593

Paris, Bibl. nat. fr. 19152

Paris, Bibl. nat. nouv. acq. fr. 1104

Paris, Bibl. de l'Ars. 3516

überliefert, enthält die erste Strophe von Rayn. 594, ohne Notation.

Ausgabe: A. Héron, Oeuvres de Henri d'Andeli, trouvère normand du XIIIe siècle, publiées avec introduction, variantes, notes et glossaire, Paris (1881).

#### 8. Méliacin oder Conte du Cheval de Fust von Girard d'Amiens überliefert in den Hss.:

Florenz, Riccardiana 2757

Paris, Bibl. nat. fr. 1580

Paris, Bibl. nat. fr. 1633,

enthält Strophen von Rayn. 199, 413, 505, 565, 656, 805, 879, 1073, 1172, 1569 und 2118.

Rayn. 639a J'ai mis si amourousement ist ein sechsstrophiges

Lied, das sonst nicht belegt ist.

Rayn. 13a — Quant li tans se rassoage,

Rayn. 47 b — Esperance d'amour que j'ai, Rayn. 1520a — Tant vi li hom q'il vit amis,

Rayn. 1576a — Tant plus sui en lontain pays,

Rayn. 1797a — Bone aventure aviegne a fol espoir, Rayn. 2117a — La douce verdure

sind Chansonstrophen, die bisher nicht wiederkehren.

Ausgabe der Lieder: Stengel, in Zeitschrift für romanische Philologie X (1886), 460 ff.

9. Les Memoires de Philippe de Novare (1218-1243). Hs. in italienischem Privatbesitz in Verzuolo, Bibl. C. Perrin enthält die Unica:

Rayn. 184a — A tout le mont vueil en chantant retraire, Rayn. 190a — Nafré sui je, mais encore ne puis taire und Rayn. 1990a — L'autr'ier gaitay une nuit jusqu'au jour.

Ausgaben: G. Raynaud, Les Gestes des Chiprois, gedr. in Société de l'Orient latin, Genève (1887) und Kohler, Philippe de Novare, Mémoires (1218—1243) in Classiques fr. du moyen-âge, No. 10, Paris (1914).

10. Traduction d'Ovide oder Ovide moralisé in den Hss.

Paris, Bibl. nat. fr. 881 und Paris, Bibl. de l'Arsenal 2741

enthält neben einer Reihe von Refrains das Unicum

Rayn. 466a - Par Dieu, Guiot, assés a fol pensé.

Eine Ausgabe des interessanten Werkes liegt nicht vor. G. Paris in Histoire littéraire, Bd. 20 (1885) gab die Refrains und das Lied auf S. 481 heraus.

Es bleibt offen, ob Jeanroy die Balladen aus Acart de Hesdin's Prise amoureuse, die in den Hss.

Arras, Bibl. munic. 897 fol. 141 ff. (vgl. Langlois, Mss. du Roman

de la Rose S. 114),

Bern, Stadtbibl. A 95 1 fol. 106 (siehe oben S. 300 unter c). früher Cheltenham, Bibl. Phillipps 3656 [vgl. P. Meyer, Romania 40 (1911), 1317

Paris, Bibl. nat. fr. 24391 fol. 138 ff.

Paris, Bibl. nat. fr. 24432 fol. 396-412 [vgl. G. Raynaud. Romania 40 (1911), 131]

hinzurechnen will oder nicht, Die Hss. führt er nicht an.

Ausgabe: E. Hoepffner, La Prise amoureuse von Jehan Acart de Hesdin in Gesellsch. für rom. Lit., Bd. 22, Dresden (1910).

Es folgen nun die kleineren Handschriften: einzelne Lieder, die auf Vor- oder Nachsatzblättern oder auf leer gebliebenen Seiten und Blättern in anderen Hss. eingetragen wurden. Auch hier lässt sich noch eine ganze Reihe von Stücken zu den von Jeanroy angeführten hinzufügen.

CAMBRIDGE, UNIV. LIBR. Dd. XI, 78 (nicht, wie Jeanroy mitteilt, 98), Größe? enthält auf fol. 1961° das Kreuzzugslied

Rayn. 1738a — Tous li mons doit mener joie.

Ausgabe: W. Meyer und A. Stimming, Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-hist. Klasse, 1907, S. 246 ff. und H. Suchier, Zischr. f. rom. Phil. XXXII (1908), 73.

DUBLIN, TRINITY COLLEGE, D. 4, 18 ist besser als D. Bibl. de l'Université, da die Dubliner Universität weit und breit als Trinity College bekannt ist; auch der Handschriftenkatalog trägt diese Bezeichnung.

ERFURT, AMPLONIANA, 8º, No. 32 ist die genaue Signatur des Erfurtes Kreuzzugliedes.

Jeanroy etwähnt nicht:

London, Brit. Mus. Addit. 16559; Größe (34,5: 22,5 cm).

Auf dem vorletzten Nachsatzblatt fol. 220 ro ist ein weltliches Refrainlied enthalten, - Schrift aus der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts, - welches beginnt:

Rayn, 2023a — Quant primes me quintey d(e) amors | a luy me donay a tuz jors.

Die Hs. ist nur als Texthandschrift angelegt.

Beschreibung der Hs.: Catalogue of additions to the mss. in the British Museum in the years 1846-47, London (1864), p. 277.

Ausgabe: P. Meyer, Romania XIX, 104.

London, Brit. Mus. Arundel 248; Größe (20,5:14,5 cm) enthält auf fol. 153 vo (nicht 10 wie Jeanroy angibt) den Cantus de

domina post Cantum Aaliz: Flur de virginité.

Die beiden Blätter wurden als Faksimile ediert von Wooldridge, Early English Harmony, London (1897), Bd. I, pl. 33 und 36 und Bd. II ediert von H. V. Hughes, London (1913), S. 66 ff. u. S. 78 f. (Übertragung). f. 155 auch als Faks. in The musical notation of the middle ages, London (1890) pl. XIX.

LONDON, BRIT. MUS. EGERTON 613; Größe?

Die Signatur ist 613, nicht 615, wie Jeanroy angibt.

London, Brit. Mus. Harleian 1717; Größe?

Das Kreuzzugslied steht übrigens fol. 251 vo (nicht ro) und wurde als Faksimile ediert von Wooldridge, Early English Harmony I, pl. 8 (vgl. II, 8 ff.) und Aubry, Mon. pl. IV.

London, Brit, Mus. HARLEIAN 3775; Größe? enthält Rayn. 1126 auf fol. 14 ro (nicht 114 ro).

METZ, STADTBIBL. 535; Größe (20: 13 cm).

Diese Pergamenthandschrift aus dem zweiten Drittel des XIII. Jahrh. hat bei einigen der Lieder neumenartige Notation. Die Anfänge der Lieder, die bei Raynaud und Jeanroy fehlen, lauten:

1. fol. 161 vo Rayn, 1541 a Cum cil qui est de bone amour espri(n)s

2. 162 vº Rayn, 2107 Quant voi la glaige mëure.

165 vo Rayn. 934a L'autr'ier m'estoie leveis, 3. 166 ro Rayn. 47a Au paradis bel ami ai; 4.

5.

166 vo Rayn. 526b En mai a la matinée 166 v<sup>o</sup>

[Oïr d'amours ces noviax chans, eine lange Dichtung, die wohl nicht zu den Liedern zu rechnen ist]

- 168 vo Rayn. 162 a Quant li noviaus tens repaire | qu'ivers trait;
- 169rº Rayn. 829a Amours me font en sospirant chanter;
- 169 vo Rayn. 1187 a Amours, ne m'ociés mie.

Rayn. 934 a L'autr'ier m'estoie leveis ist ein Contra-factum zu Rayn. 936 L'autrier estoie montés des Duc de Brabant.

Beschreibung der Hs. siehe Ludwig, Rep. I/r, 339-40.

MÜNCHEN, BAYR. STAATSBIBL. gall. 32; Größe (20,7:15,2 cm) (nicht Stadtbibl. wie Jeanroy angibt); auch hier fehlen bei Jeanroy die Anfänge der Raynaud nicht bekannten Lieder:

- 1. fol. 58 vo Rayn. 829 a Amours mi fait en sospirant chanter
- Rayn. 179 a Quant li dous temps se repaire,

  [A l'oure de meydi, an la plus grant chalour 3. 60 yo
- 62 vo Devant nous sont passeiz hyraulz]
- 63 ro Rayn. 1235 a Ihesus, vergiers d'espices, notre vie
- 63 vo Rayn. 1355 a O quant vanreit cil
- 6410 Rayn. 2017a Ie me vant tout a amours
- 65 ro Rayn. 355 a Or m'an irai en sospirant
- 67 vo Rayn. 60 a Dame, je vous ai amée et ancor vous amerai

Die in [ ] stehenden Lieder dürften wohl nicht unter die bei Raynaud aufzunehmenden Lieder rechnen.

MÜNCHEN, STAATSBIBL. ?

Das von Fr. Auracher in Zeitschrift für rom. Phil. I (1877), 336 veröffentlichte Gedicht konnte augenblicklich seltsamerweise nicht festgestellt werden. Der Codex Ratisb. civit. 417 ist heute als Cod. lat. 26938 aufgestellt, doch enthält diese Hs. weder das benannte Gedicht:

Rayn. 610 b Chanter m'estuet de la verge pocelle qui Ihesu Christ lo roi del mont porta, noch zeigt sie Spuren irgend einer Auslösung.

OXFORD, BODLEIANA ASHMOLE 1285; Größe?

Das mit Notation überlieferte Lied auf fol. 235 vo:

Rayn. 833 a De ma dame voill chanter wird von Stainer auf etwa 1185 angesetzt.

Faksimile-Ausgabe: J. Stainer, Early Bodleian Music Bd. I, London (1901), pl. 1.

OXFORD, BODLEIANA DOUCE 137; Größe (24,8:18,4 cm) enthält ohne Notation das Lied

Rayn. 665a — Or est acompli a mon ensient, das Jeanroy S. 66 nennt.

Ausgabe: P. Meyer, Romania IV (1875), 397.

PARIS, BIBL. DE L'ARSENAL 3517 und 3518.

Es ist zu ergänzen, dass der oben bereits angeführte Gautier-Codex 407 Blätter hat und in zwei Bände gebunden wurde. Da eine alte Foliierung fehlt, wurde jeder Band, der erste 3517 von 1—186, der zweite 3518 von 1—221 foliiert. Die Trennung der Bände geht mitten durch ein Miracle hindurch. Die Hs. gehört nur insofern hierher, als sie in einer vorgebundenen Lage einen Teil einer Musikhandschrift mit einigen altfrz. Liedern enthält, die nicht zu dem eigentlichen Gautier-Corpus gehören. Es sind:

I. fol. Ic Rayn. 1246a Chanter voel, or m'en souvient

2. 3b Rayn. 1020 Virge glorieuse

3. 4c Rayn. 610a Canter m'estuet de la virge puchele que Ihesu trouva tant nete et tant bele

PARIS, BIBL. MAZARINE, 54 (70); Größe (32,5: 23 cm).

Die Hs. enthält eine Strophe von Rayn. 2107, von Jeanroy nicht erwähnt.

Beschreibung der Hs.: Catalogue des Mss. de la Bibl. Maz. I, 18; vgl. P. Meyer, Bull. de la Soc. des anc. textes fr., 12e année (1886), p. 65 f.

Paris, Bibl. Mazarine 753 (906 A); Größe (13,8:9,3 cm).

Pergament-Hs. von 299 Blättern aus der Mitte des XIII. Jahrh., die aus St. Martin in Tournai stammt und hauptsächlich lat. geistliche Werke enthält. Auf fol. 290 v° stehen 9 Zeilen von Rayn. 711 Tant ai amours servies longuement mit Notation als letztes Stück der Hs.

Beschreibung der Hs.: Catalogue des Mss. de la Bibl. Mazarine, Bd. I, S. 358 f.

Paris, Bibl. nat. fr. 837 (olim 7218); Größe? enthält ferner auf fol. 314  $v^{\circ}$  die von Jeanroy unter 836 a, besser:

Rayn. 835a — Du siecle vueil chanter genannte Chanson des Ordres von Rustebuef und

Rayn. 1443a — S'amour venist a plesir | que me vousissent sesir, ein Virelai, das bereits von Roquefort, De l'état de la poésie françoise dans les XIIe et XIIIe siècles, Paris (1815), p. 213 und Gennrich, Rondeaux, Virelais und Balladen, Dresden (1921), p. 277 herausgegeben worden ist.

Paris, Bibl. NAT. FR. 12483 (olim Suppl. fr. 1132), nach Raynaud Pb<sup>9</sup> und Schwan i; Größe (25,3:17,5 cm).

Diese Hs. gehört eigentlich an den Anfang dieses Abschnittes zu den Versdichtungen mit eingestreuten lyrischen Stücken. Es hätte noch das Raynaud entgangene

fol. 31 d Rayn. 318a — Ma douleur veil alegier en chantant erwähnt werden können.

Faksimile: fol. 25 vo wurde von Aubry, Mon. pl. XVIII ediert.

Paris, Bibl. NAT. FR. 12786 (olim Suppl. fr. 319), Hs. k nach Schwan; Größe (27,8: 18,5 cm).

Lies fol. 42 v° statt 47 v°.

Paris, Bibl. NAT. LAT. 995; Größe (18:13,5 cm) enthält Rayn. 2012 auf fol. 87 v° [vgl. Romania XVII (1888), p. 433].

PARIS, BIBL. STE.-GENEVIÈVE 1273; Größe (21:14 cm).

Ein lat. Psalter aus dem Anfang des XIV. Jahrh.s, der auf fol. 100 vo die frz.-lat. Chanson à la Vierge

Rayn. 1140a — De chanter m'est pris envie | de regina celorum mit Notation enthält (als Ergänzung von Jeanroy S. 78), vgl. P. Meyer, Bull. de la Soc. des anc. textes fr., 37º année (1911), p. 48.

PARIS, BIBL. STE.-GENEVIÈVE 2200; Größe (18,7:13,5 cm) enthält auf fol. 207 ro Rayn. 1938 (= Rayn. 37), das Jeanroy p. 71 erwähnt.

ROUEN, BIBL. MUNIC. 533; Größe (22: 15 cm) enthält in einem lat. Briefe als Zitat die 5. Str. von Rayn. 1429 auf fol. 114b und die erste Str. von Rayn, 1600 auf demselben Blatt.

Ausgabe: P. Meyer, Romania XXXVI (1907), p. 302 ff.

SANKT PAUL (KÄRNTEN) 29. 4. 3; Größe (23: 17 cm).

Das Fragment wurde bereits 1885 von Kemp gedruckt (also nicht zuerst von Châtelain 1889 entdeckt). Die in dem Fragment, enthaltenen Lieder sind:

- I. fol. I a Rayn. 1880 Costume est bien quant l'en tient un prison,
- 1b Rayn. 405a Auscune gent m'ont blasmé
- 3. 1c Rayn. 185 Pour demorer en amour sanz retraire,
- 4. Id Rayn. 1456a Ie vueil amours servir (Ende fehlt in Hs.).

Letzteres Lied befindet sich in einer Abschrift, die Gobet 1770 von einer mit diesem Fragment vielleicht identischen Hs. im Besitze von La Clayette machte, in Paris, Bibl. nat. coll. Bréquigny 65, fol. 177 mit der Verfasserangabe Eustache de l'Espinasse, die in der Hs. fehlt.

Literatur: P. Meyer, Notices et Extraits XXXIII, 1 (1890), S. 3 und Hoepffner, Zeitschrift für rom. Phil. XXXVIII (1914), 163-172.

An Ausgaben sind noch zu erwähnen: J. B. Kemp im 28. Jahres-

bericht der Staatsoberrealschule zu Klagenfurt 1885.

Die Notation edierte: O. Koller in den Monatsheften für Musikgeschichte, Bd. XXII (1890), S. 37 ff.

Tournai, Archives de T. Größe (18: 25 cm).

Ein Pergamentblatt eines Aktenstückes aus dem Jahre 1276, welches das Lied mit Quadratnotation:

Rayn. 1441a — A li sui donnés, n'en quier ja partir més a li siervir tant com iert ses grés

enthält.

Literatur und Faksimile: van Duyse, Bull. de l'Académie de Belgique, 3e série, tome 32 (1896), Nr. 7. Aubry, Mon. pl. XVI. Tours, Bibl. Munic. 948; Größe (18,5:13 cm) bringt auf fol. 1191° den Lai Rayn. 1020 Virge glorieuse.

Vgl. Catalogue général Mss. Dép. XXXVII, 2, p. 686 und Romania XX (1891), S. 283.

WOLFENBÜTTEL, STAATSBIBL. EXTRAV. 268; Größe (16,5:12 cm). Lies fol. 68 v°.

Verwunderlich ist eigentlich, daß Jeanroy die bekannte Motettenhandschrift der früheren herzoglichen (nicht grand-ducale!) Bibliothek in Wolfenbüttel 1206, olim Helmst. 1099 (nicht Aug., wie Jeanroy angibt), die von Stimming, Die altfranzösischen Motette in Gesellsch. für rom. Lit., Bd. 13, Dresden (1906) beschrieben und zum Teil ediert worden ist, nicht kennt. Ganz eingehend handelt über die Hs. Ludwig, Rep. I/1, 157—222, wo über jede Motette genaue Auskunft eingeholt werden kann.

Ein kleiner IV. Abschnitt über die verlorenen Handschriften beschließt den ersten Hauptteil, der über die Hss. handelt, die Liste kann augenblicklich wohl noch erweitert werden durch die als verschollen angeführte Gautier-Handschrift I (k) und und die Handschriftenfragmente: E (H), Y, München, Staatsbibl., Stuttgart und London, Brit. Mus. Reg. 16, E. VIII. Vielleicht taucht die eine oder andere Hs. wieder auf, wenn dieses auch recht fraglich scheint.

Den zweiten Hauptteil widmet Jeanroy den Ausgaben. Die aus der provenzalischen Bibliographie bekannte Einteilung ist hier wiederzufinden: Allgemeine Sammlungen [4 — Wackernagel's Altfranzösische Lieder usw. sind 1846 erschienen (nicht 36) und 21 bis hätte L. Constans, Chrestomathie de l'ancien français, Paris (1884) mit den Liedern Rayn. 529, 526, 1352, 1520 und 317 — die 3. Aufl. soll auch noch Rayn. 1579 enthalten — erwähnt werden können], solche nach Gedichtgattungen, bei denen unter Balladen der Aufsatz von E. Stengel, Der Strophenausgang in den ältesten französischen Balladen und sein Verhältnis zum Refrain und Strophengrundstock, gedr. in Zeitschrift für frz. Spr. u. Lit. XVIII (1896), S. 85—114, der eine ganze Anzahl Virelais und Balladen aus der Oxforder Hs. Bodl. Douce 308 zum erstenmal veröffentlicht, hätte angeführt werden müssen. Neuerdings ist hier auch meine Sammlung: Rondeaux, Virelais und Balladen, gedr. in Gesellschaft für rom. Literatur, Bd. 43, Dresden (1921) zu erwähnen.

Die Sammlungen nach geographischen Gesichtspunkten geordnet beschließen diesen Teil.

Ihm folgen Einzelausgaben der verschiedenen Trouvères, die nur geringer Ergänzungen bedürfen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 28 bis — Jüngst erschien A. Jeanroy et A. Längfors, Chansons satiriques et bachiques du XIII<sup>c</sup> siècle in "Les classiques français du moyen-âge" No. 23 Paris (1921).

46 bis - L. Nicod, Les jeux partis d'Adam de la Halle in der Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Nr. 224, Paris (1917) ist erschienen.

47 bis - A. Cullmann, Die Lieder und Romanzen des Audefroi le Bastard, Halle (1914).

Auch die Lieder von Brunel de Tours haben in

49 bis — Brachet, Paris (1865) einen Herausgeber gefunden.

57 - Bédier's Colin Muset ist 1912, nicht 1902 erschienen. Kürzlich ist eine bedeutend verkürzte und verbesserte Auf-

lage der Lieder des Conon de Béthune erschienen:

58 bis - A. Wallensköld. Les Chansons de Conon de Béthune in "Les Classiques français du moyen-âge" No. 24, Paris (1921). Der Vollständigkeit halber mag hier auch als

61 bis - Eugène Vaillant, Chansons inédites de Gautier d'Argiés, trouvère picard du XIIIe siècle, Paris (1913), in 80, 137 pp. 1

genannt werden, obwohl P. Meyer in Romania XLII (1913), S. 320 von dieser Ausgabe sagt: "Cette publication doit être considérée comme nulle et non avenue . . . l'édition est simplement ridicule".

Ebenso unbekannt ist bisher die Ausgabe

62 bis - de Pange, Les chansons de Gautier d'Epinal (Druckort und Jahr?) geblieben.

64 — Bei Gillebert de Berneville mag noch eine Ergänzung von Waitz in Zeitschrift für rom. Phil. XXIV (1900), S. 310 ff. genannt werden.

74 bis - H. Wolff, Dichtungen von Matthäus dem Juden und Matthäus von Gent, Diss. Greifswald, Berlin (1914).

Die Ausgaben der anonymen Stücke sind auf S. 58-62 zusammengestellt. Leider fehlen die anonymen Balletes der Hs. Oxford, die Stengel (siehe oben) herausgegeben hat und die heute gesammelt in meinen Rondeaux, Virelais und Balladen S. 102—251 vorliegen. In Jeanroy's Liste haben sich noch einige Druckfehler eingeschlichen, die oft leicht zu rektifizieren sind, manchmal aber ziemlich große Schwierigkeiten bereiten.

Gleich das zweite Stück, das auch in meinen Rondeaux etc.

S. 254 zu finden ist, muss Rayn. II statt 6 sein;

341 steht Bédier Nr. 57, nicht Nr. 32;

390 nennt Jeanroy eine "chanson de repentir". Ich glaube, hierin geht Jeanroy zu weit; wollte man so ins Einzelne gehende Unterschiede machen, so könnte man beinahe jeder Chanson eine besondere Bezeichnung geben. den der der der der

409 lies Origines 509.

458 kein Refrain, wie Raynaud angibt, sondern ein virelai, das neuerdings auch in meinen Rondeaux etc. S. 257 steht.

697 lies Zeitschrift für rom. Phil. XI (1887), S. 298.

747 — ergänze Schläger in Zeitschrift für rom. Phil. XXXV (1911), 371.

1020 muss wohl heisen: Hs. Tours 948 fol. 119 (vgl. Cat. gen. XXXVII/II, p. 686, gedr. Romania XX (1892), S. 283).

1851 Zeitschrift für frz. Spr. u. Lit. XLI (1913), S. 166 ff.

1972 statt 1979.

1980 steht bei Noack, Strophenausgang S. 147.

2012 muss gebessert werden in: Romania XVII (1888), S. 433.

2076 steht neuerdings in meinen Rondeaux etc. S. 259.

Als Anhang gibt Jeanroy S. 63—72 Zusätze und Berichtigungen zu Raynaud's Liederliste, also zu Bd. II der Bibliographie. Bekanntlich ist für den praktischen Gebrauch diese Liste das Wertvollste an Raynaud's Werk; deshalb darf es einen wundern, das Jeanroy sie nur als Anhang behandelt. Gerade hier hätte man eine ganz genaue, bis in die letzte Zeit gehende Liste mit großer Genugtuung begrüßt. Jeanroy läst hier die in seinem Werkchen erwähnten, Raynaud noch unbekannten Lieder zum großen Teil fort, in welchem Umstand eine gewisse Inkonsequenz vorliegt.

Unbedingt hätten aber bei denjenigen Liedern, die Raynaud bereits anführt, alle neugefundenen Hss. hinzugefügt werden müssen. Z. B. 2012 kennt Raynaud nur in M (Pb³) fol. 1, während heute zwei weitere Hss.: Ars. 3517 fol. 102 ro und Bibl. nat. lat. 995 fol. 87 vo bekannt geworden sind. Diese Nummer führt Jeanroy in seinen Berichtigungen gar nicht auf. Wohl sind die Hss. auf S. 26 (wo noch 2013 in 2012 zu korrigieren ist) und S. 28 genannt, aber der Gebrauch des Büchleins wird höchst umständlich, wenn man bei jeder Feststellung genötigt sein wird, das ganze Büchlein durchzugehen. Man wird gut daran tun, sich Jeanroy's Berichtigungen in die Raynaud'sche Bibliographie selbst nachzutragen, wenn man nicht unnötig Zeit verlieren will. Das Werkchen wäre durch Eintragung der Ergänzungen nicht allzusehr angewachsen, wohl aber wäre sein Wert dadurch wesentlich erhöht worden.

Es ist bekannt, das Raynaud's Liederliste auf Grund der alphabetischen Reihenfolge der Reime der ersten Verszeilen der verschiedenen Lieder ausgestellt ist. Dieses Versahren hatte bereits K. Bartsch in dem Index seiner "Romanzen und Pastourellen" angewandt. Es war aus der ganz richtigen Erwägung, das die Reime eines Liedes bedeutend geringeren Veränderungen als der Versansang ausgesetzt sind, hervorgegangen. Voraussetzung dabei ist aber, das der Reim der ersten Verszeile auch richtig erkannt wird. Raynaud hat zu seiner Liste gewöhnlich nur den ersten Vers herangezogen, in seltenen Fällen gibt er eine weitere Verszeile, nämlich nur dann, wenn zwei verschiedene Stücke mit derselben Verszeile ansangen, wie z. B. in 1175 und 1176. Oft ist, wie in diesem Fall, das eine Lied ein Contrasactum des anderen. Aber die Zahl der Lieder, die, obwohl sie den gleichen Ansang

haben, trotzdem verschieden sind, ist größer, als es Raynaud annimmt. So ist auch 409, 1224, 1897, 2035, 2101 und 2106 der Anfang zweier verschiedener Stücke. Bei Mitberücksichtigung der zweiten Verszeile wäre die Gefahr eines derartigen Versehens weit

geringer gewesen.

Ein weiterer Nachteil erwuchs aus dem Umstand, dass Raynaud sich nicht genügend Rechenschaft darüber ablegte, wo die erste Verszeile aufhörte. So teilte er z. B. 1950 zu kurz ab, die erste Verszeile muss heisen Li plus se plaint d'amour + mais je n'os dire, gehört damit zu 1495 und ist kein selbständiges Lied oder 1958 En loial amour + ai mis ist somit identisch mit 1568. Umgekehrt ist die Verszeile zu lang in 2074, wo der Reim bereits secours ist, und damit ergibt sich das Lied als Variante von 2038. 1450 muss nach esté abgetrennt werden und gehört so hinter 458. In 526 heisst das Reimwort l'ajournée und somit ist das Lied unter 401a zu führen. Weiter hat Raynaud sich bei den sog. "Balletes" keine Rechenschaft darüber gegeben, ob die erste Zeile ein Refrain war oder die richtige erste Zeile der ersten Strophe. Er führt deshalb Ball. 15, die den Refrain nicht am Anfang trägt, als 852 und dasselbe Stück, Ball. 117, das den Refrain auch an den Anfang setzt, als 1145 auf. Aus demselben Grund ist 974 = 1697.

Zur Inkonsequenz hat auch geführt, dass Ravnaud nicht immer die Hss. selbst bearbeitet hat, sondern sich mit Inhaltsangaben wie bei Hs. Oxford, Bodl. Douce 308 - denn sonst müßte er das Fehlen zweier Blätter bei der Gruppe der "Sottes chansons" gemerkt haben — oder mit Abschriften von Hss. wie der von Hs. a (R1) — wo er die Stücke der herausgeschnittenen Blätter über-

sieht - begnügte.

Wenn zwei gleiche Lieder in verschiedenen Hss. mit verschiedenen Strophen anfangen, wie z. B. 329, das in U (Pb12) mit Raum für Notation versehen ist, tatsächlich aber die zweite Strophe von 324 ist. 1 oder 805 der Anfang der zweiten Strophe von 1420, oder 991 die fünfte Strophe von 741, oder 1903 der zweite Teil von 956, war es natürlich sehr schwer, die Identität zu erkennen, ebenso bei Liedfragmenten, wie z. B. 1328, das die 3. Str. von 590 ist, oder 115 = 562, oder 567 = 2. Str. von 565 usw.

Jeanroy hat in dieser Hinsicht eine stattliche Menge von Verbesserungen gegeben. Leider bemerkt er über das ihm doch so vertraute Gebiet der Contrafactur nichts, und doch wäre hier der gegebenste Ort gewesen, die an vielen Stellen zerstreuten Nachweise einmal zusammenzustellen. Ich habe bereits auf die Schwierigkeiten, die sich der Feststellung von Contrafacta entgegenstellen, hingewiesen 2 und eine Reihe von Nachprüfungen auf Grund musika-

<sup>1</sup> Diese an und für sich ungewöhnliche Erscheinung wurde auch von dem Schreiber der Hs. U (Pb<sup>12</sup>) als solche empfunden, denn er fühlt sich veranlasst, hinter dieser Strophe als Anmerkung zu schreiben: Cil daeriens vers de ceste chanson davant ditte est noteis por ceu ke li premiers est obliez.

2 In Zeitschrift für rom. Phil. XXXIX (1918) S. 333—340.

lischer Überlieferung angegeben. Ich werde hier nun die Liste der Contrafacta, soweit ich sie feststellen konnte, ergänzend ein-

#### Ergänzungen zu der Liederliste von Raynaud und den Nachträgen von Jeanroy.

7a — Or i parra | la cerveise nos chantera | alleluia! ist Contrafactum der lat. Sequenz Laetabundus (vgl. 924a).

12 — ist Contrafactum von 83.

15 = 1124.

20 — kein Contrafactum von 2071, da die Melodien vollkommen abweichen.

23 — vermutliches Contrafactum von 37a.

37a — vermutliches Vorbild für 23.

39a — muss wohl 37a sein.

45 — nur im Index der Hs. I (O) erhalten.

52 — steht auch in R (Pb8) 178 vo.

- 56 Pastourelle à refrain. 62 — Pastourelle à refrain.
- 67 Contrafactum von 144.
- 70 Pastourelle à refrain.
  - 71 Pastourelle à refrain.
  - 72 Pastourelle à refrain.
- 73 gedr. Aubry, La chanson populaire dans les textes musicaux du moyen âge, in Revue musicale IV (1904), S. 600 und separat Paris (1905), S. 8.

75 — Pastourelle à refrain.

- 79 Pastourelle à refrain. 82 — Contrafactum von 2005.
- 83 Vorbild von 12.

- 85 Pastourelle à refrain. 87 — Pastourelle à refrain.
  - 88 Pastourelle à refrain.
  - 89 Pastourelle à refrain.
- 89 a L'autr'ier matin el moi de mai in i (Pb9) fol. 54c (bei Raynaud 1368!).

94 - Musik bei Joh. Wolf, Handbuch der Notationskunde I, 203.

100 — Contrafactum von 939. 114 — Contrafactum von 1730.

123 - Vorbild für 1881, gedr. Aubry, Un coin pittoresque de la vie artistique au XIIIe siècle, Paris (1904), S. 4f. und J. Wolf, Handbuch der Notationskunde I, S. 211.

126 - nicht Vorbild für 541.

144 — ein Virelai, Vorbild für 67, müsste eigentlich unter 2017a eingeordnet werden.

145 — Chanson avec des refrains.

157 — Chanson avec des refrains.

164 - Vorbild für 565?

166 - sog. Vers d'amours mit Dit-Charakter, ist zu streichen.

187a — lies 184a, gedr. Raynaud, Gestes des Chiprois, S. 61.

190a - von Raynaud falsch eingeordnet, der Reim ist: mer, also muís es 871 a sein.

190a - von Jeanroy, ist die Ausgabe von Raynaud, Gestes des Chiprois S. 64 nachzutragen.

102 — Contrafactum des provenzalischen Lai Markiol.

197a — die Ausgabe von Hoepffner, La prise amoureuse von Acart de Hesdin in Gesellschaft für rom. Lit., Bd. 22, Dresden (1010) hätte hier genannt werden müssen.

198 - Contrafactum von 199.

199 — Vorbild für 198 und 380. 210 — Vorbild für 249.

221 - Vorbild für 222 und 1179.

222 — Contrafactum von 221.

240 — nur im Index der Hs. I (O) erhalten. 249 — Contrafactum von 210.

251 - Långfors, Incipit S. 16 nennt hier noch die Hs. Paris, Bibl. de l'Arsenal 3101, die aber weiter nichts als die Abschrift der Hs. Rom, Vaticana Reg. Christ. 1490 ist (vgl. oben S. 307). Das Stück ist wie 166 und 2073 (sog. Vers d'Amours mit Dit-Charakter) hier zu streichen.

258 — in Hs. I (O) fol. 196b ist nur eine Strophe des jeu parti enthalten. Unter dieser Nummer sind in der Hs. I (O) zwölf dilemmatische Fragen, wie sie als Themen zu jeux partis dienen, zusammengestellt, mit der dazu gehörigen Antwort. Z. B. kehrt Frage 2 in 1825, Frage 6 in 1393 bezw. 1185, Frage 8 in 1351, Frage 10 in 942 wieder.

294 — hinzuzufügen ist Hs. I (O) fol. 199d. 296 — lies R<sup>1</sup> statt Pb<sup>4</sup>.

317 — Faksimile bei Aubry, Mon. pl. IX.

318a — Ma douleur veil alegier en chantant — in i (Pb<sup>9</sup>) fol. 31 d.

333 — Notation gedr. Joh. Wolf, Handbuch der Notationskunde I, 208.

334 - Vorbild für 713.

341 — Aubry, Coin pittoresque etc. (vgl. 123) S. 7.

342 — kein Contrafactum von 1845.

353 — Contrafactum von 724.

364 — Contrafactum von 2012.

380 — Contrafactum von 199.

381 — Contrafactum von provenzalisch Bartsch, Grundriss 167, 22 Fortz causa es que tot lo major dan.

407 — Vorbild für 1431.

416a — steht in Pb<sup>11</sup> nach Raynaud I, 195 auf fol. 99c und fol. 101d. Die Melodien beginnen völlig verschieden; ob die Texte identisch oder verschieden sind, konnte ich noch nicht feststellen.

425 - Contrafactum von 437.

430 - Vorbild für 435 (nicht für 1897!).

435 — Contrafactum von 430. 437 — Vorbild für 425 und 466a.

439a — C'est en mai au mois d'esté || que florit flour (vgl. 1979!).

458 — Ein Virelai, kein "Refrain", vgl. oben S. 327.

458a — Quant voi esté || et le tans venir, das erste Reimwort ist esté, also nicht 1450.

459 — Im Geleit wird Perros de Doai als Dichter genannt. 463 — der Reim heißt "nature", also ist die Estampie als

2107a zu führen.

466a — Par Dieu, Guiot, assés a fol pensé ist Contrafactum von 437.

475 - die Notation ist bei Joh. Wolf, Handbuch der Notations-

kunde I, 212 gedruckt.

476a — Flur de virginité, Lai — Contrafactum: "Cantus de domina post Cantum Aaliz". Facsimile in Wooldridge, Early Engl. Harmony pl. 33.

479a — De jolie volonté | voil amer sans fauceté in Hs. I (O)

fol. 239a gedr. in Arch. 99, 371.

491a — von Raynaud 526 genannt, ist Contrafactum von der Motette [764] Hyer matin a l'enjournée, vgl. Ludwig, Rep. I/1, 213.

- 493 wird bereits von Raynaud im Nachtrag II, 247 als Motette bezeichnet; vgl. Ludwig, Rep. I/1, 339, wo sie unter [1139] aufgeführt ist.
- 498 ist ebenfalls ein Motettentext, vgl. Ludwig, Rep. I/1, 208 unter [820].

500 — Vorbild für 514.

511 — Faksimile: Aubry, Rythmique pl. I und Joh. Wolf, Handbuch der Notationskunde I, 204.

514 — Contrafactum von 500.

518 - Vorbild für 1188?

526 = 491a. Warum Noack, Strophenausgang S. 1 Anm. 3, S. 38 und S. 95 1212 = 526 setzt, ist mir nicht ersichtlich.

527 — Contrafactum von 538.

536 — ist eine Chanson avec des refrains.

538 — Vorbild für 527 und 1182.

- 541 weder Contrafactum von 549, noch von 126, noch von 1638.
- 550 Vorbild von Adam de la Bassée's O quam fallax est mundi gloria.

556 — Faksimile: Aubry, Mon. pl. VIII.

563 — Contrafactum von 565.

565 — Vorbild für 563.

569 — kein Contrafactum von 574; Musik ist verschieden.

574 - kein Vorbild für 569; Musik ist verschieden.

590 - Vorbild für 610.

598 — Contrafactum von 599.

599 - Vorbild für 598.

610 — Contrafactum von 590. 631 — Contrafactum von 1216.

633 - kein Vorbild für 1179, denn Musik ist ganz verschieden.

641 — vgl. 738a.

642 — ist unvollständig, Schlus fehlt in Hs. I (O).

644 - Vorbild von 720.

654a — Doucement | souvent, vgl. 731.

658 = 659. 659 = 658.

660 — Vorbild für 1686?

665a — Or est acompli a mon escient — außerdem noch in Hs. Oxford, Bodl. Douce 137, gedr. P. Meyer, Romania IV (1875), S. 397. Die Seitenzahl bei Le Roux de Lincy ist 185, bei Wright 42.

709a — Tant ai servi le monde longement ist ein Contrafactum von 711.

711 — Vorbild für 709a und Adam de la Bassée's Ave gemma quae lucis copia.

713 — Contrafactum von 334.

720 — Contrafactum von 644? 724 — Vorbild für 353.

731 — das erste Reimwort ist "doucement", also ist das Lied als 654a zu führen.

738a — die erste Zeile lautet: Et je souhait que j'aie a mon talent, vgl. P. Meyer, Romania XIX (1890), S. 62.

739 - Vorbild für 713 und 334.

741 - Vorbild für 1856.

759 = 1281 und erste Strophe = Motetus [526], vgl. Ludwig, Rep. I/1, 207.

761 - vgl. 1613a.

824 — Vorbild für 911.

835 — Contrafactum von 1362.

835a — Du siecle vueil chanter — steht auch in Hs. Paris, Bibl. nat. fr. 837 fol. 314 vo.

838 — lies Raynaud Pb17 59b statt Pb14.

840 - Vorbild für 1588, das in P (Pb6) leider nur als Text

848 — unter dieser Nummer sind zwei verschiedene Stücke in Hs. I (O) vorhanden, vgl. q10a.

852 = 1145.

866 — Contrafactum von 868.

868 - Vorbild für 866.

871a — (vgl. Raynaud 190 bis) Dame, il n'est dolors en terre ne en mer.

878 = 876 hinzuzufügen ist noch: Hs. I (O) fol. 201a, gedr Arch. 98, 378.

878a — Je n'os a m'amie parler in Hs. I (O) fol. 235d, gedr.

Arch. 99, 367.

879 — kein Vorbild für 880, denn Musik ist nicht gleich.

880 — kein Contrafactum von 879, denn Musik ist nicht identisch.

911 — Contrafactum von 824.

913 — Notation gedr. von Joh. Wolf, Handbuch der Notationskunde I, 209.

924a — Hui enfantés | fu li fiz Dieu | chantés, chantés ist Contrafactum der lat. Sequenz: Lactabundus (vgl. 7a).

934a — L'autr'ier m'estoie levés ist Contrafactum von 936.

936 — Vorbild für 934a und Adam de la Bassée's: Felix qui humilium vilam sequilur.

937 — ist zu streichen; es sind zwei Rondeaux, die unter die "Balletes" in der Hs. I (O) geraten sind, gedr. Stengel, Zeitschrift für frz. Spr. und Lit. XVIII (1896), 87—88 und in meiner Sammlung Rondeaux etc. S. 101 f.

955a — Grieviler a ma requeste in Hs. c fol. 88a.

956—1903 ist ebenfalls ein Teil von 956.

974 = 1697.

981 — Contrafactum von 982.

982 — Vorbild für 981.

988 = 990.

990 = 988.

991 — ist die 5. Strophe von 741.

995 - Auch in Hs. Berlin, Bibl. Joh. Wolf vorhanden.

1020 — Contrafactum von 2060.

1022 — Contrafactum von 1125.

1024 — die erste Verszeile endigt schon bei sont, also ist das Stück unter 1924a einzuordnen.

1035 — Vorbild für 1037.

1037 — Contrafactum von 1035.

1074 — ist der Anfang zweier verschiedener Stücke, die beide im Arch. 98, 353 und 379 gedruckt sind.

1081 — in M (Pb3) noch fol. 210.

1094a — Mere de pitié in Hs. Arsenal 3517 fol. 102d.

1102 — Vorbild für 1102a, 1178, nicht für 1102b noch für 1181a.

1102a — De bone amour et de loial amie (Hs. j) ist Contrafactum von 1102.

1102b — Bien dëust chanter ky ëust leale amie (Hs. London, Brit. Mus. Arundel 248 fol. 155) ist kein Contrafactum von 1102, da die Melodien abweichen.

1104 — Contrafactum von 2107.

1124 = 15 zweite und dritte Strophe.

1125 — Vorbild für 1022, nicht für 1188.

1126 - Vorbild des prov. Liedes Bartsch, Grundrifs 437, 10 von Sordel: Bertrans, lo joi de dompnas e d'amia, das leider ohne Notation überliefert ist.

1120 - kein Contrafactum von 126.

1131 — Contrafactum von 1325.

1133 — Contrafactum von 1135? leider ist keine Notation von 1133 erhalten.

1135 - Vorbild für 1183, 1231 und 1188; ob auch für 1133?

1136 — Contrafactum von 1216.

1137 — Contrafactum von 1325.

1145 = 852.

1159 — Contrafactum von 1756.

1175 — Vorbild für 1176. 1176 — Contrafactum von 1175. 1178 — Contrafactum von 1102. 1179 — Contrafactum von 221.

1181a - Chanter m'estuet de la virge Marie ist kein Contrafactum von 1102.

1182 — Contrafactum von 538.

1183 — Contrafactum von 1135. 1188 — Contrafactum von 1135. 1194 — Vorbild für 1195. 1195 — Contrafactum von 1194.

1203 — steht nicht Pb4 fol. 1601 ist Contrafactum von 1216. 1216 — Vorbild für 631, 1136, 1203 und 2114. 1227 — Vorbild für 1236.

1231 — Contrafactum von 1135.

1236 — Contrafactum von 1227.

1230 — Contrafactum von 1240.

1240 - Vorbild für 1230.

1248 — Contrafactum von 1789 (siehe 1789!).

1256 — als Tenor der Doppelmotette [898-899] in Hs. Montpellier, Bibl. de l'Ecole de Médecine H. 196 fol. 371, vgl. Aubry, Tenors français, Paris (1907), S. 13.

1259 — Contrafactum von 1406?
1272 — Contrafactum von 1293? leider hat 1272 keine Notation.
1287 — Vorbild für 1310.

1293 — Vorbild für 1272? (siehe oben). 1310 — Contrafactum von 1287.

1325 - Vorbild für 1131 und 1137, vgl. Jeanroy, Romania XXI (1892), S. 418ff.

1337 — nur im Index der Hs. I (O) erhalten. 1362 — Vorbild für 835.

1368 — vgl. 89a.

1381 = 1385.

1385 = 1381. 1393 - Vorbild für 1410.

1406 — Vorbild für 1447; ob auch für 1259?

1410 — Contrafactum von 1393.

1424 — Vorbild für 1860.

1431 — Contrafactum von 407.

1447 — Contrafactum von 1406; lies p. 319 statt 312.

1450 - vgl. 458a.

1484 — Im Geleit wird Renalt de Trie als Dichter genannt. 1485 — die erste Strophe begegnet als Motetus [235], vgl. Ludwig, Rep. I/1, 216 und 337.

1495 - kein Vorbild für 1497, denn die Melodien sind ver-

schieden.

1497 — kein Contrafactum von 1495.

1532 - das älteste weltliche zweistimmige Lied in musikalischer Conductus-Form; vgl. Ludwig, Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft IV (1902-03), S. 35.

1545 - Vorbild für 1546.

1546 — Contrafactum von 1545. 1552 — fällt als Rondeau fort.

1559 — Vorbild für 1609.

1563 — Contrafactum von 2075.

1568 = 1958.

1570 — Contrafactum von 1573.

1573 — Vorbild für 1570. 1586 — ist eine Chanson avec des refrains.

1588 — Contrafactum von 840. 1598 — fällt als Rondeau fort. 1603 — fällt als Rondeau fort. 1607 - Contrafactum von 1789.

1609 — Contrafactum von 1559.

1613a — Sorpris || et empris || d'amer (vgl. 761). 1617 - ist die Fortsetzung von 1631 (also 1617 zu streichen!)

1635 - Vorbild für 1636. 1636 — Contrafactum von 1635.

1661 — Vorbild für 1662.

1662 — Contrafactum von 1661.

1664 - Vorbild für das mhd. Lied Nu enbeig ich doch des trankes nie des Hêr Bernger von Horheim, gedr. K. Lachmann und M. Haupt, Des Minnesangs Frühling 3 (1882), S. 112 und K. Bartsch, Deutsche Liederdichter 3 (1893), S. 30.

1686 — Contrafactum von 660?

1602 - Vorbild für 1743.

1695 — Contrafactum von 2060.

1697 = 974

1702 = Hui main me chemin, das in M (Pb3) verloren ist, Verfasser ist Jehan Bodel, vgl. Cloetta, Archiv 91, 33.

1730 — Vorbild für 114.

1731a - En joie || seroie || s'amors metoit en voie (vgl. 1762). 1737 - kein jeu parti, sondern 18 dilemmatische Fragen mit

Antworten, wie sie sich als Themen in den jeux partis finden.

Die Fragen stammen aus Rayn. 1235, 949, 918, 403, 297, 909, 841, 496, 1505, 1354, 1293, 909 bezw. 1804, 1072; gedr. Archiv 98, 368.

1743 — Contrafactum von 1692, 1756 — Vorbild für 1159.

1761 = 1773.

1762 — falsche Abteilung des Reimes; vgl. 1731 a.

1773 = 1761.

1778 — Contrafactum von 1779.

1779 — Vorbild für 1778. 1786 — Vorbild für 1980.

1789 — die beiden ersten Strophen wurden in M (Pb3) fol. 161 vo mit mensuraler Notation, jede Str. mit besonderer Melodie, die von der bekannten abweichen, nachgetragen. Vorbild für 1607; da 1248 ohne Notation überliefert ist, so bleibt die Frage, ob 1789 hierfür das Vorbild war, offen.

1811 - Vorbild für 1811a.

1811a - Emperëur ne roi n'ont nul pooir (gedr. Bédier in Mélanges Wilmotte Bd. II (1910), S. 908, Contrafactum von 1811.

1848 — Contrafactum von 1854? 1852 — begegnet auch als Motette [137] in Hs. Montpellier, Bibl. de l'Ecole de Médecine H. 196 fol. 244 v°; vgl. Ludwig, Rep. I/2, 357.

1854 — Vorbild für 1848? 1856 — Contrafactum von 741. 1857 - Vorbild für 1883 und 1986.

1860 — Contrafactum von 1424.

1874 — ist nur im Index der Hs. I (O) erhalten. 1881 — Contrafactum von 123; Faksimile: Aubry, Mon. pl. XI.

1883 — Contrafactum von 1857. 1891 — von dem Lied sind auch prov. Fassungen in prov. Hss. überliefert, siehe Brakelmann, Les plus anciens chansonniers français, Paris 1870/91, S. 197.

1897 — kein Contrafactum von 430.

1903 - ein Teil von 956.

1924a - En l'an que chevalier sont, vgl. 1024.

1934 — Contrafactum des provenzalischen Liedes Bartsch, Grundriss 70, 43 von Bernard von Ventadorn: Quant vei la lauzeta mover.

1936a — Et que me demand[ez—vous], amis mign[os]? gedr. in meinen Rondeaux etc. S. 259 (vgl. Rayn. 2076).

1955a — Fine amour || cui j'aour || m'a doné colour, Estampie in Hs. I (O) fol. 184c; gedr. Arch. 98, 352 (vgl. Rayn. 1968).

1958 = 1568.

1968 — Reim von Raynaud falsch abgeteilt, vgl. 1955.

1977 — lies 1979.

1979 = 439a; der Vers ist von Raynaud falsch abgeteilt worden: er ist hinter esté abzuteilen; vgl. 439 bis.

1080 - Contrafactum von 1786.

1986 — Contrafactum von 1857.

1990a — bereits bei Raynaud, Gestes des Chiprois S. 65 gedruckt.

2005 - Vorbild von 82.

2006 == 2007 - keine Motette!

2007 = 2006.

2012 - Vorbild von 364?

2051 — vgl. 641 und 738a. 2053 — Contrafactum von 2054.

2054 - Vorbild für 2053 und Adam de la Bassec's Ave rosa rubens.

2060 - Vorbild für 1020 und 1695.

2066 - vgl. dazu auch Motetus [150] in Hs. Wolfenbüttel, 1206 fol. 237 ro; vgl. Ludwig, Rep. I/1, 214.

2071 — nicht das Vorbild für 20.

2073 - sog. Vers d'amours mit Dit-Charakter (vgl. die Bemerkungen hierzu oben S. 307), ist zu streichen.

2075 - vom Ende der 3. Str. ab auch in Hs. A (A) fol. 152a erhalten; Vorbild für 1563.

2076 — ist von Raynaud falsch gelesen worden, vgl. 1936a.

2001 — Contrafactum von 2107.

2092 — Contrafactum von 2104? 2092 hat leider keine Notation.

2096 — Contrafactum von 2107.

2104 - Vorbild für 2092? (vgl. dort!).

2107 - Vorbild für 1104, 2091, 2096, 2112 und Adam de la Bassée's O constantia dignitas fundamentum graciae!

2107a — Amours et nature | et jolieté, eine Estampie in Hs. I (O) fol. 181b, gedr. Arch. 98, 346 (vgl. 463).

2112 — Contrafactum von 2107.

2114 — Contrafactum von 1216.

Damit wären wir am Ende der Raynaud'schen Liederliste an-

gelangt.

Jeanroy hat uns mit seinem Werkchen ganz zweiselsohne einen nicht zu unterschätzenden Dienst erwiesen, wenn auch, wie Jeanroy selbst befürchtet (Einl. p. VIIf.) und dies bei der ersten Bearbeitung einer Bibliographie wohl auch nicht zu vermeiden ist, dem Büchlein mannigfaltige Ungenauigkeiten anhaften. Schade, dass der Druckfehler gar zu viele sind! Dies ist um so bedauerlicher, als dadurch der Wert der Bibliographie beeinträchtigt wird. Eine gründliche und allen Anforderungen der mittelalterlichen Liedforschung entsprechende Neuausgabe der Raynaud'schen Bibliographie vermag das Werkchen nicht zu ersetzen.

# Die bekannten altfranzösischen Liederhandschriften.

## Tabelle der Abkürzungen.

| Gennrich | Bezeichnung<br>der Liederhandschristen | De la Bord | Brakelman | Bartsch | Scheler | Raynaud          | Schwan | Jeanroy | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------|----------------------------------------|------------|-----------|---------|---------|------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          | I. Größere Liedersammlungen.           |            |           |         |         |                  |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| A        | Arras, Bibl. munic. 657                | I —        | 0         | _       | 1 —     | I A              | A      | A       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| В        | Bern, Stadtbibl. 231                   | _          | c         | K       |         | Bi               | В      | В       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| C        | Bern, Stadtbibl. 389                   | _          | A         | A       | A       | B <sup>2</sup>   | С      | C       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| D        | Rom, Vat. Reg. Christ. 1490            | V          | N         | G       | N       | R1               | a      | a       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| E        | Rom, Vat. Reg. Christ. 1522            | _          | P?        | -       | _       | R <sup>2</sup>   | ъ      | b       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| F        | Paris, Bibl. nat. fr. 146              | _          |           |         | _       | _                | _      | _       | bekannte Fauvelhs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| G        |                                        |            |           |         |         | Ī                |        |         | für ev. neue Funde<br>freibleibend!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| H        | Modena, Bibl. Est. R. 4, 4             |            | f         | D       |         | M                | н      | н       | , and a second s |  |
| I        | Oxford, Bodl. Douce 308                |            | D         | C       |         | 0                | I      | I       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| K.       | Paris, Bibl. de l'Ars. 5198            | P          | E         | M       | F       | Pa               | K      | K       | Chansonnier de<br>l'Arsenal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| L        | Paris, Bibl. nat. fr. 765              | -          | Ъ         |         |         | Pb1              | L      | L       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| M        | Paris, Bibl. nat. fr. 844              | R          | K         | E       | С       | Pb2 Pb8          | M      | M       | Manuscrit du Roi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| N        | Paris, Bibl. nat. fr. 845              |            | F         | L       | E       | Pb4              | N      | N       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 0        | Paris, Bibl. nat. fr. 846              | _          | M         | 0       | н       | Pb5              | 0      | 0       | Ms. Baudelot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| P        | Paris, Bibl. nat. fr. 847              | -          | G         | N       | G       | Pb <sup>6</sup>  | P      | P       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Q        | Paris, Bibl. nat. fr. 1109             |            | S?        | -       |         | Pb7              | Q      | Q       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| R        | Paris, Bibl. nat. fr. 1591             |            | J, I      |         | M       | Pb <sup>8</sup>  | R      | R       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 8        |                                        |            |           |         |         |                  |        |         | für ev. neue Funde<br>freibleibend!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| T        | Paris, Bibl. nat. fr. 12615            | N          | L         | F       | D       | Pb <sup>11</sup> | T      | Т       | Chansonnier de<br>Noailles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ט        | Paris, Bibl. nat. fr. 20050            | -          | В         | В       | В       | Pb18             | U      | ט       | Chansonnier de<br>StGermain,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| V        | Paris, Bibl. nat. fr. 24406            |            | С         | P       | I       | Pb14             | v      | V       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| w        | Paris, Bibl. nat. fr. 25566            | -          | R?        | -       |         | Pb16             | w      | W       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| X.       | Paris, Bibl. nat. nouv. acq. fr. 1050  | С          | [H]1      | -       | [L]1    | Pb <sup>17</sup> | X      | X       | Ms. Clairambault.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Y        | Paris, Bibl. nat. fr. 25566            |            | R?        |         |         | Pb15             | w      | W       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Z        | Siena, Bibl. com. H. X. 36             |            | 0         |         | -       | S <sup>1</sup>   | Z      | Z       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |                                        |            |           |         |         |                  |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In [] gesetzt, weil damals nur Register und Kopie bekannt.

Zeitschr. f. rom. Phil. XLI, 22

| _        |                                                               | -           |            | -       |         |            |        |         |                                  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|---------|------------|--------|---------|----------------------------------|--|
| Gennrich | Bezeichnung<br>der Liederhandschriften                        | De la Borde | Brakelmann | Bartsch | Scheler | Raynaud    | Schwan | Jeanroy | Bemerkungen                      |  |
|          |                                                               |             |            |         |         |            |        |         |                                  |  |
|          | II. Kleinere Liedersammlungen.                                |             |            |         |         |            |        |         |                                  |  |
| a        | London, Brit. Mus. Egerton                                    | -           | h          | -       |         | Lb         | F      | F       |                                  |  |
| ъ        | 274<br>London, Lambeth Palace,                                |             |            |         |         | Ll         | G      | G       |                                  |  |
| D        | Misc. Rolls 1435                                              |             |            |         |         |            | ď      | ď       |                                  |  |
| С        | Metz, Stadtbibl. 535                                          | _           |            |         | _       |            |        | ×1      |                                  |  |
| d        | Montpellier, Éc. Méd. 236                                     | -           | _          |         |         | -          | f      | £       |                                  |  |
| Θ        | München, Staatsbibl. gall. 32                                 | -           |            |         |         | Apparents. | -      | ×       |                                  |  |
| f        | Paris, Bibl. de l'Ars. 3517-18<br>Paris, Bibl. nat. fr. 12581 | _           | a          | 0       | K       | Pb10       | S      | ×       |                                  |  |
| g<br>h   | Paris, Bibl. nat. fr. 12786                                   |             | g          | ×       |         | 1.0        | k      | S       |                                  |  |
| i        | Paris, Bibl. nat. fr. 24432                                   | _           | -          | _       | _       | App. IV.   |        | ×       |                                  |  |
| j        |                                                               |             |            |         |         |            |        |         | )                                |  |
| k        |                                                               |             |            |         |         |            |        |         | für ev. neue Fund                |  |
| l<br>m   |                                                               |             |            |         |         |            |        |         | freibleibend!                    |  |
|          |                                                               |             |            |         |         |            |        |         | )                                |  |
|          |                                                               |             |            |         |         |            |        |         |                                  |  |
|          | III. Fragm                                                    | ent         | 9 VO:      | n L     | iede    | rhandsc    | hri    | ften    | •                                |  |
| n.       | Berlin, Bibl. Joh. Wolf                                       | -           |            |         | _       | _          | —      | -       |                                  |  |
| 0        | Bern, Stadtbibl. A 951                                        |             | -          | _       |         |            | С      | С       |                                  |  |
| p        | Cambrai, Bibl. munic. 1328<br>(1176)                          |             | *****      | _       |         | -          |        | _       |                                  |  |
| ,        | Frankfurt, Stadtbibl.                                         |             | -          |         |         | App. V.    | D      | D       |                                  |  |
| q {      | Früher Metz, Privatbesitz                                     |             | _          |         |         | App.III.   | e      | e       | verschollen!                     |  |
| - L      | od. Archiv?                                                   |             |            |         |         | ••         |        |         |                                  |  |
| r        | Früher Haag, Privatbesitz                                     | -           | -          |         | _       | H          | E      | E       | verschollen!                     |  |
| 8        | Paris, Bibl. nat. nouv. acq. fr. 21677                        |             | _          | -       | -       | _          | -      | j       | Fragment Aubry.                  |  |
| ŧ        | Früher St. Lô, Privatbesitz                                   |             |            |         |         |            | Y      | Y       | verschollen!                     |  |
| u        | St. Paul, Bibl. des Bened.                                    |             | _          |         | _       |            | _      | ×       | verschoffen:                     |  |
|          | Klosters 29. 4. 3                                             |             |            |         |         |            |        |         |                                  |  |
| v        | Früher Stuttgart                                              | -           | -          |         | _       |            | _      | ×       | verschollen!                     |  |
| w        |                                                               |             |            |         |         |            |        |         | 6                                |  |
| y y      |                                                               |             |            |         |         |            |        |         | für ev. neue Funde freibleibend! |  |
| 2        |                                                               |             |            |         |         |            |        |         | meinieineug;                     |  |
|          |                                                               | '           |            | . 1     |         |            |        |         |                                  |  |

<sup>1 ×</sup> bedeutet, dass die Hs. genannt, ihr aber keine Abkürzung beigelegt wird,

|   | Gennrich   | Bezeichnung der Handschriften                                      | Raynand     | Schwan | Jeanroy | Bemerkungen                    |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|--------------------------------|
|   |            | IV. Handschriften mit                                              | Liedeink    | agen   |         |                                |
| α |            | Roman de la Rose ou de                                             | 1           | 1      | 1       | (cr. 1200)                     |
|   |            | Guillaume de Dole                                                  |             |        |         | (611 2200)                     |
|   | I.         | Rome, Vat. Reg. Christ. 1725                                       | App. I.     | u      | ×       | einzige bisher<br>bekannte Hs. |
| β |            | Roman de la Violette von<br>Gerbert de Montreuil                   |             |        | γ       | (cr. 1225)                     |
|   | I.         | Paris, Bibl. nat. fr. 1374                                         | App. IX.    |        |         |                                |
|   | II.        | Paris, Bibl. nat. fr. 1553                                         | App. IX.    | w      |         |                                |
|   | III.       | St. Petersburg, ehem. Kaiserl. Bibl.                               |             |        |         |                                |
|   |            | fr. XIV, 3                                                         |             |        |         |                                |
|   | IV.        | New-York, Bibl. Pierpont Morgan                                    |             | _      |         |                                |
|   |            |                                                                    |             | 200    |         |                                |
|   |            | Les Miracles de Notre Dame                                         | Pb18        | Ludwig | α       | (cr. 1225)                     |
| γ |            | von Gautier de Coinci (+1236)                                      | 10-         | 13     | u       | (01. 1225)                     |
|   | I.         | Früher Soissons, Bibl. du Sémi-                                    | k           | k      |         | verschollen!                   |
|   |            | naire                                                              |             |        |         |                                |
|   | II.        | Paris, Bibl. nat. fr. 22928                                        | h           | h      |         |                                |
|   | III.       | Paris, Bibl. nat. fr. 25532                                        | i           | i      |         |                                |
|   | IV.        | Paris, Bibl. de l'Arsenal 3517-18                                  | * sale-sale | n<br>n |         |                                |
|   | v.         | Brüssel, Bibl. roy. 10747                                          | _           | P      |         |                                |
|   | VI.        | Blois, Bibl. munic. 34                                             | ×           | 1      |         |                                |
|   | VII.       | Rom, Vat. Pal. lat. 1969                                           |             | r      |         |                                |
|   | AIII'      | Paris, Bibl. nat. fr. 1530                                         | С           | C      |         |                                |
|   | IX.        | Paris, Bibl. nat. fr. 1533                                         | d           | d      |         |                                |
|   | <b>X</b> . | Paris, Bibl. nat. fr. 1536                                         | е           | е      |         |                                |
|   | XI.        | London, Brit. Mus. Harl. 4401                                      |             | 0      |         |                                |
|   | XII.       | Paris, Bibl. nat. nouv. acq. fr. 6295<br>Paris, Bibl. nat. fr. 986 | <u>-</u>    | m<br>b |         |                                |
|   | XIV.       | Paris, Bibl. de l'Arsenal 3527                                     |             |        |         |                                |
|   | XV.        | Paris, Bibl. nat. fr. 2193                                         | g           | q<br>g |         |                                |
|   | XVI.       | Paris, Bibl. nat. fr. 2163                                         | f           | f      |         |                                |
| 2 | XVII.      | Paris, Bibl. nat. fr. 817                                          | a           | 8      |         |                                |
|   | VIII.      | Neuchatel, Bibl. munic. 4816                                       | j           | j      |         |                                |
|   |            |                                                                    |             |        |         |                                |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gennrich                                    | Bezeichnung der Handschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bemerkungen                                    |
| J.<br>II.<br>III.<br>IV.<br>V.              | Paris, Bibl. nat. fr. 1593 Paris, Bibl. nat. fr. 19152 Paris, Bibl. nat. nouv. acq. fr. 1104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (cr. 1230)                                     |
| ε<br>I.                                     | Mémoires de Philippe de Novare<br>Verzuolo, Bibl. C. Perrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (cr. 1245)                                     |
| ζ<br>I.<br>III.                             | Chastolement des Dames von Robert<br>de Blois<br>Paris, Bibl. nat. fr. 24301<br>Paris, Bibl. de l'Arsenal 3516<br>Paris, Bibl. de l'Arsenal 5201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (cr. 1250)                                     |
| η                                           | Estoire de Joseph Paris, Bibl. nat. nouv. acq. fr. 10036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (cr. 1250)                                     |
| ## I. II. IV. VI. VII. VII. IX. XI. XII. XI | Chastelaine de Vergi Berlin, Staatsbibl. Hamilton 257 Brüssel, Bibl. roy. 9575 Genf, Bibl. de l'Univ. 179 bis Hamburg, Stadtbibl. Keswick Hall, Bibl. I. H. Gurney Maihingen, I, 4 fol. 3 Oxford, Bodl, 445 Paris, Bibl. nat. fr. 375 Paris, Bibl. nat. fr. 780 Paris, Bibl. nat. fr. 837 Paris, Bibl. nat. fr. 1555 Paris, Bibl. nat. fr. 2136 Paris, Bibl. nat. fr. 2236 Paris, Bibl. nat. fr. 2236 Paris, Bibl. nat. fr. 25545 Paris, Bibl. nat. fr. 25545 Paris, Bibl. nat. Coll. Moreau 1719 Rennes, Bibl. munic. 243 Valenciennes, Bibl. munic. 398. | (cr. 1270)                                     |
| í                                           | Ludus super Anticlaudianum von<br>Adam de la Bassée († 1286)<br>Lille, Bibl. munic. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (cr. 1275)  zur Zeit in der dortigen UnivBibl, |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | worden Oniv. Dioi.                             |

| -  |                   |                                                                                    |                                                |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | Grunrich          | Bezeichnung der Handschriften                                                      | Bemerkungen                                    |
| 26 | I.                | Jeu du Garçon et de l'Aveugle<br>Paris, Bibl. nat. fr. 24366                       | (cr. 1290)                                     |
| λ  | I.                | Roman du Chastelain de Couci von<br>J. Maket<br>Paris, Bibl. nat. fr. 15098        | (cr. 1290)                                     |
|    | II.               | Paris, Bibl. nat. nouv. acq. fr. 7514                                              |                                                |
| μ  | I.<br>II.         | Traduction d'Ovide<br>Paris, Bibl. nat. fr. 881<br>Paris, Bibl. de l'Arsenal 2741  | (cr. 1300)                                     |
| ν  | Ţ                 | Roman de Méliacin von Girard<br>d'Amiens                                           | (cr. 1300)                                     |
|    | I.<br>II.<br>III. | Florenz, Bibl. Riccard. 2757 Paris, Bibl. nat. fr. 1589 Paris, Bibl. nat. fr. 1633 |                                                |
| ξ  | _                 | Dit de la Panthère von Nicole de<br>Margival                                       | (cr. 1300)                                     |
|    | I.<br>II.         | Paris, Bibl. nat. fr. 24432<br>St. Petersburg, ehem. Kaiserl. Bibl. fr. XIV, 3.    |                                                |
| 0  | I.                | Chroniques d'Outremer von Philippe<br>de Nanteuil<br>Paris, Bibl. nat. fr. 8404    | (cr. 1300)                                     |
|    | II.               | Paris, Bibl. nat. fr. 9083 Paris, Bibl. nat. fr. 22495                             | Rayn. App. VII.<br>Schwan 1.                   |
|    | IV.               | Paris, Bibl. nat. fr. 24209                                                        |                                                |
| π  | I.                | Roman de Fauvel<br>Paris, Bibl. nat. fr. 146                                       | (cr. 1316)                                     |
| ę  | I.                | Mariale  Paris, Bibl. nat. fr. 12483                                               | (nach 1325)<br>Rayn. Pb <sup>o</sup> Schwan i. |
| σ  | I.                | Prise amoureuse von Jehan Acart de Hesdin                                          | . (cr. 1330)                                   |
|    | I.                | Arras, Bibl. munic. 897                                                            |                                                |

Charl.

Charleville, Bibl. munic. 100

| Gennrich            | Bezeichnung der Handschriften           | Bemerkungen           |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| п.                  | Bern, Stadtbibl. A 951 (Fragment)       |                       |  |  |  |  |  |  |
| III.                | Früher Cheltenham, Bibl. Phillipps 3656 |                       |  |  |  |  |  |  |
| IV.                 | Paris, Bibl. nat. 24391                 | Rayn. App. II.        |  |  |  |  |  |  |
| v.                  | Paris, Bibl. nat. 24432                 | 1,,                   |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                         |                       |  |  |  |  |  |  |
| τ                   | Regret Guillaume von Jehan de le        | (cr. 1335)            |  |  |  |  |  |  |
|                     | Motte                                   |                       |  |  |  |  |  |  |
| I.                  | Paris, Bibl. nat. nouv. acq. fr. 7514   |                       |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                         |                       |  |  |  |  |  |  |
| υ                   | Roman de la Dame a la Lycorne           | (cr. 1340)            |  |  |  |  |  |  |
| I,                  | Paris, Bibl. nat. fr. 12562             |                       |  |  |  |  |  |  |
| -                   |                                         |                       |  |  |  |  |  |  |
| φ                   |                                         |                       |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                         | für ev. neue Funde    |  |  |  |  |  |  |
| X                   |                                         | freibleibend.         |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                         | I included and        |  |  |  |  |  |  |
| Ψ                   |                                         | ,                     |  |  |  |  |  |  |
| ω                   | Prière Notre Dame von Thibaut           |                       |  |  |  |  |  |  |
| w                   | d'Amiens                                | Rayn. 695. Jeanroy β. |  |  |  |  |  |  |
| I.                  | Oxford, Fragment                        |                       |  |  |  |  |  |  |
| II.                 | Oxford, Digby 86                        |                       |  |  |  |  |  |  |
| III.                | Paris, Bibl. nat. nouv. acq. fr. 1050   | siehe X.              |  |  |  |  |  |  |
| IV.                 | Dijon, Bibl. munic. 526 (299)           | siche 2k.             |  |  |  |  |  |  |
| V.                  | Paris, Bibl. de l'Arsenal 3517          | siehe yIV.            |  |  |  |  |  |  |
| VI.                 | Pavia, Bibl. Univ. CXXX, E 5            | Schwan p.             |  |  |  |  |  |  |
| VII.                | Dublin, Trinity Coll. D. 4. 18          | siehe Dubl.           |  |  |  |  |  |  |
| VIII.               | Früher Cheltenham, Bibl. Phillipps 8336 |                       |  |  |  |  |  |  |
| IX.                 | Paris, Bibl. nat. fr. 12483             | siehe Q I.            |  |  |  |  |  |  |
| <b>X</b> .          | Paris, Bibl. nat. fr. 12581             | siehe g               |  |  |  |  |  |  |
| XI,                 | Paris, Bibl. de l'Arsenal 570           |                       |  |  |  |  |  |  |
| XII.<br>XIII.       | Paris, Bibl. nat. fr. 24436             |                       |  |  |  |  |  |  |
| will,               | Oxford, Bodl. Douce 252                 |                       |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                         |                       |  |  |  |  |  |  |
| Don                 | V. Vereinzelte Lieder.                  |                       |  |  |  |  |  |  |
| Bes.                | Besançon, Bibl. munic. 716              |                       |  |  |  |  |  |  |
| CaChrist.<br>CaPem. | Cambridge, Corpus Christi College 450   | Rayn. C; Schwan. d.   |  |  |  |  |  |  |
| CaPem,              | Cambridge, Pembroke College 113         |                       |  |  |  |  |  |  |
| Charl.              | Charlevilla Ribl munic 700 XI. 78       |                       |  |  |  |  |  |  |

| Gennrich            | Bezeichnung der Handschriften.         | Bemerkungen                             |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Chart,              | Chartres, Bibl. munic. 620             |                                         |
| Dubl,               | Dublin, Trinity College D. 4. 18       |                                         |
| Erf.                | Erfurt, Amploniana 80, 32              |                                         |
| Flor.               | Florenz, Laurentiana XVII, 16          |                                         |
| La.                 | Laon, Bibl. munic. 470 (Vorsatzblatt)  |                                         |
| LoAdd.              | London, Brit. Mus. Addit. 16559        |                                         |
| LoAr.               | London, Brit. Mus. Arundel 248         |                                         |
| LoEg.               | London, Brit. Mus. Egerton 613         |                                         |
| LoHarl.1            | London, Brit. Mus. Harl. 1717          | Rayn. App. VIII;                        |
| LoHarl.2            | London, Brit. Mus. Harl. 3775          | Schwan O.                               |
| LoReg.              | London, Brit. Mus. Reg. 16, E. VIII    | verschollen!                            |
| Mü.                 | München, Staatsbibl.?                  | verschollen!                            |
| Ox Ash.             | Oxford, Bodleiana Ashmole 1285         | 100000000000000000000000000000000000000 |
| OxDouce             | Oxford, Bodleiana Douce 137            |                                         |
| OxChrist.           | Oxford, Corpus Christi College 154     |                                         |
| PaMaz.1             | Paris, Bibl. Mazarine 54 (70)          |                                         |
| PaMaz.2             | Paris, Bibl. Mazarine 753 (906 A)      |                                         |
| PaNat.1             | Paris, Bibl. nat. fr. 837              |                                         |
| PaNat. <sup>2</sup> | Paris, Bibl. nat. fr. 1593             | Rayn. App. X.<br>Schwan g.              |
| Panat.8             | Paris, Bibl. nat. fr. 1635             |                                         |
| PaNat.4             | Paris, Bibl. nat. lat. 995             |                                         |
| PaNat.5             | Paris, Bibl. nat. lat. 7682 A          |                                         |
| PaNat.              | Paris, Bibl. nat. lat. 11412           | Rayn. App. XI.<br>Schwan m.             |
| PaNat.              | Paris, Bibl. nat. lat. 11724           | Rayn. App. XII.<br>Schwan n.            |
| PaNat.s             | Paris, Bibl. nat. lat. 15131.          |                                         |
| PaGen.1             | Paris, Bibl. SteGeneviève 1273         |                                         |
| PaGen.2             | Paris, Bibl. SteGeneviève 2200         |                                         |
| Rou.                | Rouen, Bibl. munic. 533                |                                         |
| Stock.              | Stockholm, Kon. Bibl. fr. 46           |                                         |
| Tourn.              | Tournai, Archives                      |                                         |
| Tours               | Tours, Bibl. munic. 948                |                                         |
| Wo.                 | Wolfenbüttel, Staatsbibl. Extrav. 268. |                                         |
|                     |                                        |                                         |

| Bezeichnung der Handschriften | Bartsch | Bemerkungen |
|-------------------------------|---------|-------------|
|-------------------------------|---------|-------------|

#### VI. altfrz. Lieder in prov. Liederhandschriften.

| C | Paris, Bibl. nat. fr. 856 fol. 350; 376a; 379      | C |
|---|----------------------------------------------------|---|
| D | Modena, Estense R 4.4 fol. 210 d                   | D |
| Œ | Paris, Bibl. nat. fr. 1749 fol. 229a               | E |
| G | Mailand, Ambrosiana, R. 71 sup. (Nachsatzblatt)    | G |
| D | Rom, Vat. lat. 3208 fol. 42; 54f.                  | 0 |
| Ŗ | Florenz, Laurentiana XLI, 42 fol. 65c              | P |
| D | Florenz, Riccardiana 2909 fol. 107d, 112vo.        | Q |
| R | Paris, Bibl. nat. fr. 22543 fol. 28 d, 29 a, 100 b | R |
|   |                                                    |   |

F. GENNRICH.

#### VERMISCHTES.

### I. Zur Wortgeschichte.

#### 1. Röm. bafa = ital. afa Schwüle.

Das Wort steht nicht in dem handschriftlichen Dizionario del dialetto romanesco des Baumeisters Pietro Bonelli von 1857 (283 Seiten), das ich zehn Jahre später mir in Rom abschrieb. Wohl aber hörte ich es selbst aus römischem Munde und fand es in Bellis Sonetten (Ausg. von 1896) 2, 419: Uff! che bbafa d' inferno! (von 1833). Und schon bei Peresio Il Maggio romanesco (1688) 6,50: Ch' i giorni havevan sempre più scaldato, Sentendo ogn' uno de la bafa i guai, im Wortverzeichnis 440: bafa, ambiente, caldo. Ital. afa ist aus der affanno-Gruppe (REW 252) auszuscheiden und zu baf (REW 878) zu stellen. Es lebt auch im Bask.: sapa Schwüle, wo das s- sich wie in manchen anderen romanischen Lehnwörtern aus dem romanischen Artikel — hier vielleicht aus dem weibl. Sg. sa — erklärt (umgekehrt z. B. bask. apo neben sapo Kröte). Afa + favonius hat im Bask. apoñu ergeben: "Feuchtigkeit, laues Wetter, Regensturm, Schwüle" (Mendizabal 1916 hat auch die Form apoin Schwüle). Bafa + favonius hat im Neap. abbafuogno Südwind, ergeben (neben favuogno).

H. SCHUCHARDT.

## 2. Franz. cibaudière

(zu Zeitschr. 40, 171).

Dieser Name einer Netzart ist klärlich von dem Namen des Fisches abgeleitet, der damit gefangen wird, nämlich der Seebarbe. Aber das Griechische von Marseille bleibt dabei aus dem Spiele. Von ven. cievolo, rom. zivol (serb. cipol, cipo) heißt in der Adria das betreffende Netz cievolera. Es kam auf dem Seeweg nach Südfrankreich, wo aber sein Name durch mugeliero ersetzt worden ist. Cibaudière scheint jetzt nur in Nordfrankreich üblich zu sein; was die Sache anlangt, so werden nach dem Fischereiwörterbuch von H. de la Blanchère (1885) vorzugsweise Rochen damit gefangen.

H. SCHUCHARDT.

#### 3. Südrom. coca Kuchen.

Die Unwahrscheinlichkeit von dessen Entlehnung aus dem Germanischen (s. REW 4734) hat sich mir durch berb. und ägypt. Wörter bestätigt (Zeitschr. d. d. morgenl. Ges. 1920, 299 f.). Dabei hatte ich den Artikel von W. Spiegelberg: Zu den Wörtern für "Kuchen" (hier 39, 103 f.) übersehen, ebenso wie die zwei Jahre früher gemachte Bemerkung von H. Junker, an die er anknüpft.

H. SCHUCHARDT.

#### 4. Lat. eschăra.

Wenn im REW unter dieses Stammwort das riet. scaraccia "Milchschorf" gesetzt worden ist, so doch wohl in der Voraussetzung, dass auch jenes schon, um so erweitert zu werden, in irgend einem Sinne volkstümlich sein musste. Das regt nun weiter die Frage an, ob wir das nicht mit noch mehr Recht für span. port. escára und das schon aus alter Zeit belegte franz. escarre als für das ital. iscara annehmen dürfen; man vgl. auch mlat. scara. Schliefslich ist mir der Gedanke gekommen, dass bask. zakar (-rra) von escara stamme, mit dem es sich in seiner Hauptbedeutung vollständig deckt ("costra de cicatrización" Azkue, besonders einer Brandwunde); die sonstigen Bedeutungen lassen sich unschwer daher leiten. Bedenken erregt mir nur der Anlaut, da im Bask. ezk-, esk- sich so großer Beliebtheit erfreuen (so hätte bask. ezkabi Zeitschr. 29, 563 | lat. scabies geradezu einen Halt für ezkar\* abgegeben). Aus zakar konnte durch "Zerdehnung" zarakar "Schorf" entstanden sein; wie aber verhalten sich dazu zalakar, zaragar "Krätze"? In lazkar "Schorf" wird sich der romanische Artikel eingemischt haben. Endlich vergleiche man zu allen diesen Wörtern noch zolda, zokolda, kozolda, kazalda, zaldar, azaldor (bask. azal ist "Haut"), zalgi, zagi u. a., die teils Schorf, teils Hautschuppe oder beides zusammen bedeuten. Vielleicht springt daraus ein Lichtstrahl auf span. port. caspa "Schuppe", das weil es nicht einmal eine "unmögliche" Herleitung aufzuweisen vermag, vom REW. ganz zurückgewiesen worden ist.

# H. Schuchardt.

## 5. Span. / polaina!

Aus der Feder des Jesuiten L. Coloma rührt ein sehr interessanter Roman her: Pequeñeces, der eine Sittenschilderung der Hofgesellschaft von Alfonso XII. bildet; ich kenne ihn nur in der oft aufgelegten Übersetzung: Lappalien, von E. Berg, und da ist mir der im Munde eines eigentümlichen Aristokraten immer wiederkehrende Fluch oder Ausruf: "Potz Gamaschen!" zuerst als unverständlich aufgefallen. Dass im Spanischen polaina nicht bloss "Gamasche" bedeutet, sondern auch ein Ausruf ist, der mit dem andern Wort gerade so viel zu tun hat wie unser Deixel! mit

Deichsel, das habe ich erst aus J. de Urquijos Aufsatz: "¿Existen juramentos y maldiciones en vascuence?" (Rev. intern. des études basques 11, 109-116) erfahren, aber seitdem (auch in der flamenkischen Literatur) vergeblich nach Belegen gesucht. Urquijo selbst gibt keine Erklärung an jener Stelle S. 111; da er meine Ansicht zu hören wünschte, so schrieb ich ihm, mir schiene eine euphemistische Verkürzung von ipor la Virgen santisima! ipor la sangre de Dios! o. ä. vorzuliegen (in galizischer Aussprache: po-l-a), und daraus habe sich für den Basken pola als selbständige Interjektion gelöst, sodass er span. jarrayo! nicht nur mit jarraiua!, sondern auch mit jarraio polaj jarrano pola! (bask. arrano ist "Adler") und "Teufel" mit jdebri pola! wiedergibt. Eine solche Zwitterbildung ist nun wiederum aus dem Bask. ins Span. gewandert; polaina entspricht einem bask. \*pola jainkoa "bei Gott". Freilich kann ich diese Verbindung selbst nicht nachweisen, aber doch die sehr ähnliche und in zahlreichen Varianten häufige jala jainkoa! jala jinkoa! (daher engl. by jingo!) jala jin! jala inka! usw. Wie pola, so stammt auch ala aus dem Romanischen und wohl zunächst aus der Verbindung á la fé, die im Bask. als ja la fedej (meist Ausruf des Erstaunens: "wahrhaftig?") auftritt. Der Annahme, dass in ala das bask. (h)ala "so" stecke ("so wahr Gott ist" o. ä.), kann ich nicht beistimmen; doch mag es zur Festigung und Verbreitung der betreffenden Verbindung beigetragen haben.

H. SCHUCHARDT.

# 6. Sard. tirriólu (zu Archiv 140 [1920], 241).

In diesem Worte und ähnlichen für die Fledermaus und auch gewisse andere Tiere vermutet M. L. Wagner "Wörter der vor-römischen Sprache". Dazu haben ihn wohl die nicht stichhaltigen Hinweise auf das Iberische, eigentlich das Baskische veranlasst, die Forsyth Majors im allgemeinen vorbildliche Abhandlung über die italienischen Fledermausnamen enthält (hier 17, 154. 158; vgl. dazu hier 29, 226 f.). Ich glaube, dass es vor dieser letzten Zuflucht noch eine Haltestelle gibt, und sie findet sich auch in der erwähnten Abhandlung angedeutet (153 f.). Sard. Fledermausnamen wie cinciriólu lassen sich zu ähnlichen Namen für Vögel und Käfer vergleichen und es wird dadurch die Annahme onomatopoetischen 1 Ursprungs nahe gelegt. Die Fledermäuse bringen "einen zirpenden Ton" hervor oder, wie es bei Brehm heisst, "ein zitterndes Gekreisch, welches ungefähr wie krikri klingt". Dergleichen dürften wir aber auch aus sard. tirriólu, zirriólu, vidirriólu, vikkirriólu, lipar. izi(di)rixi heraushören, und diesen Namen wiederum ähneln, aber durch den dunkeln Vokal bestimmt geschieden, sard. zurrun-

¹ Trotz meiner Abneigung gegen diesen schwerfälligen Ausdruck bediene ich mich seiner, weil er den größten Begriffsumfang zuläßt.

deddu, Judurreri u. ä. Zwischen den letzteren endlich und neugr. νυχιερίδα, λυχτερίδα, λαγταρίδα stehen südital. taddarita, tardarita u, ä. Hier liesse sich von onomatopoetischer Umbildung reden und ebenso, nicht von volksetymologischer, bei gewissen und zwar den verbreitetsten Fortsetzungen von vespertilio. Denn welcher begriffliche Zusammenhang, welche lautliche Ähnlichkeit besteht zwischen diesem und barba? Wir müssen vielmehr eine neue Onomatopoesie voraussetzen und zwar eine sekundäre, nämlich eine, die sich nicht auf die Stimme der Fledermaus, sondern auf ihr geräuschloses Flattern bezieht. Schon im altital, vispistrello könnten wir einen Anklang an vispa, Fisperlein flatterhaftes Mädchen (s. hier 40, 607) finden; jedenfalls ist der ursprüngliche Begriff 'Nachttier', obwohl neben vespertilio auch vesperugo vorkommt, früh verdunkelt worden. Das Flattern wird nun hauptsächlich durch die Reduplikation dargestellt, so ital. pipistrello, und mit Anlehnung an vuxteolc: laddarita und mit Anlehnung an papilio: sard. papparotto, babbarottu, nordwest-tosk, papastrello. Aber in gewissen ital. Mdd. heisst die Fledermaus auch, wie anderswo, 'Schmetterling der Nacht' und sogar kurzweg 'Schmetterling': parpaglione. Den mit parp-, palp-, selten barb- anlautenden Namen für Schm. entsprechen mit parppalp-, besonders barb-, balb- anlautende für Fl. Hier sehen wir eine zweite primäre Onomatopoesie hereinspielen, nämlich die Nachahmung geräuschvollen Flatterns (z. B. einer wehenden Fahne), f-, fr- in flattern, flutter, fluturd (nach dem REW von \*fluctulare), frfrati, farfar (s. Rom. Lehnw. im Berb. 34 f.), woran sich Namen des Schm. anschliessen wie Falter, fluture, vlinder, farfalla, farfur.

H. SCHUCHARDT.

### 7. Tormentum, turbo.

Im REW. 8793 setzt Meyer-Lübke zu den nördlichen und östlichen Entsprechungen von tormentum mit der Bed. 'Qual', das span. port. tormento, tormenta Sturm, in eckigen Klammern, betrachtet sie, demnach als Buchwörter. In der Gramm. I, 164 bezeichnet er span. tormento als Buchwort, sagt aber, tormenta Sturm, als solches zu fassen, gehe kaum an. Vielleicht wollte er im REW schreiben: "span. port. tormenta Sturm [tormento Qual]". Hierzu wäre zu bemerken, dass die Bed. "Sturm" auch Frankreich und Italien nicht fremd ist und zwar für die weibliche Form: tourmente Seesturm, tormenta Schneesturm; aber es gibt auch altital. tormento Schneesturm (umgekehrt altspan. altport. tormenta Qual). Das Interessanteste oder wohl das einzig Interessante an dem Worte ist der Übergang von "Qual" zu "Sturm". Die nichtlateinische Bedeutung lässt sich allerdings durch eine mittlere ("Widerwärtigkeit" o. ä.) an die lateinische anknüpfen, aber aus ihr doch schwieriger herleiten als dies bei rom. fortuna Seesturm, der Fall ist. Wir müssen Einwirkung von turbo Wirbelwind, Sturm, Kreisel, annehmen, in welchem

sich das b an das n der Endung angeglichen hat: \*turmine \{ turbine. Vgl. logud. trimizone (franz. tourbillon) Wirbelwind, bask. turmoi Donner (vgl. kymr. twrf Tumult, Donnerschlag \{ turbo\}). Wie für turb-: turm- eintreten kann, so wohl, immer unter dem Einflus des folgenden n, für \*truba: trumb- (und weiter mit Hereinspielen von Schallwörtern trump-), so südsard. trumbullu Verwirrung (vgl. engl. turmoil), bask. trumbil von Südwest herausziehende schwarze Wolken.

H. SCHUCHARDT.

## 8. Frz. bègue, stotternd'.

Ich stimme Brüch zu, wenn er hier 40, 690 f. frz. beguine 1 aus begart und dieses aus dem Niederländischen ableitet: nur möchte ich darauf hinweisen, dass gegen die Ableitung in letzter Linie aus engl. to beg , betteln', as. beggen schon Hallmann, Die Geschichte des Ursprungs der belgischen Beghinen (Berlin 1893) S. 120 bemerkt, "dass die älteren Beguinen und Begharden nicht bettelten, sondern sich von ihrer Hände Arbeit ernährten (was die belgischen zu allen Zeiten taten). Mosheim will daher nicht gerade an dieser Bedeutung des alten beggen festhalten, sondern macht darauf aufmerksam, daß dies Wort wohl in früheren Zeiten im allgemeinen ,inständig bitten und daher auch ,beten' bedeutet haben könne. Er nimmt daher an, dass Beghard und Beggine einen Beter und eine Beterin, Betschwester bedeuten. Dagegen ist nur zu erinnern, dass, wenn dies der Ursprung des Namens wäre, die Deutschen höchst wahrscheinlich Beggine schreiben würden, während doch gerade Franciscus Petri und Mosheim selbst [1790] Beguina schreiben; eine fremdartige Form, die sehr stark auf lütticher Ursprung hinweist". Die letztere Erwägung spricht für Brüchs Erwägung bezüglich béguine, die erstere aber gegen den Zusammenhang mit to beg. Nun möchte ich aber erwähnen, dass in den Horae Belgicae lollaerde ende begaerde erwähnt also die Lollarden den Begarden gleichgestellt werden:2 wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über altsranzösische Etymologien des Wortes sowie die Darstellung der Beguinen in der altsrz. Literatur kann man bei Denkinger "Die Bettelorden in der frz. didakt. Literatur des 13. Jh." (Franzisk. Stud. 2, 288 ff.) nachlesen. Der zweite Vers der Gautier der Coincy'schen Etymologie ist historisch unrichtig:

Beguin se vienent de begon Et de Beguin revient begart.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ital. becchino, Totengräber', das Pianigiani mit becca-morti vergleicht, gehört wohl nicht zu den Begharden: da Ducange s. v. becchetus, becha ein ital. becchetto, fascia del cappuccio' belegt (als Kleid der Franziskaner wird die becha beschrieben: "habitum scilicet brevem cum capucio ante et retro, ac chordam usque pyramidali forma cui a tergo pannea lingua haerebat", die spätere Bdtg. 'Schärpe der Universitätsprioren', 'Eselsohr' geht von dieser "lingua" aus, von da kat. span. beca 'Schärpe des Priors, Präbende'), so wird der becchino urspr. wohl ein kapuzentragender Bruder gewesen sein, wie ja die Kapuziner Begräbnisse in Italien gern übernahmen: aus Ducange s. v. bizochi wissen wir, das Minoriten tatsächlich als bichini bezeichnet wurden: a. 1189 nonnulli viri pestiferi, qui vulgariter

ienes Wort aus holl, lollen, dtsch. lullen, lallen etc. (,Gebete lallen') entstand, so dieses aus einem \*beggen, Gebete leiern', das ich in dem mundartlichen beggelen bei De Bo, Westflaamsch Idioticon wiederfinde: ,met eene schrille stem rellen, lellebellen, luid babbelen', beggel , snater', 1 das mit frz. bégayer , stammeln' sich bestens vereinigt. Dieses beg-, stammeln, murmeln', kann seinerseits lautmalend sein (vgl. auch oberital. bettegá, stammeln', also bet-): man beachte das -ek- außer in dtsch. meckern<sup>3</sup> in den k-Formen von bégue (s. u.) und in neuprov. tèque, bègue, à Montauban' zu tècle, myope, ébahi, stupide, niais, imbécile' (zur l-Epenthese vgl. bègle auf K. bègue), vielleicht beide zu teco, teque cosse, gousse de légume' wie ital. bacello ,Schote', ,Dummkopf' (REW. 864), ferner quèque (REW. 4687), clec (dagegen arag. quicar, chocar'), vielleicht auch mè(c), niais', das auf engerem Gebiet (Gascogne), bègue' bedeutet, arag. tartameco, stotternd' (vgl. span. tartamudo), wo ich Bertoni's Etymologie Ann. du Midi 20, 157 (= gr. μυχός, dumm')

Fratricelli, seu Fratres de paupere vita, aut Bizochi sive Bichini, vel aliis fucatis nominibus nuncupabantur. Die Geistlichen im Mittelalter weigerten sich des öfteren, die Leichen armer Leute zu bestatten (Vossler, Peire Cardinal S. 133 f.), — so griffen nun die neugegründeten Bettelorden ein. Die bizzocchi erscheinen im eben zitierten Beleg neben den becchini und auf diese Form geht wieder auf ital. pinzocchera, Frömmlerin' zurück, worüber Brüch, Zlschr. 36, 582 eine mich nicht überzeugende Vermutung geäußert hat: die richtige Etymologie ist: zu ital. bigio (REW. 6545): "grau", da diese Brüder graue Kleidung tragen (Hallmann passim), vgl. die frz. Benennung frères bisets: die zz-Form vergleicht sich mit mehreren REW. s. v. bombyceus zitierten Formen. Der ro-Auslaut mag mit Brüch von povero her erklärt werden (vgl. noch ähnliche Beispiele bei Pieri, Arch. glott. 15, 380 Anm.). Auch die Beghinen hatten graue Kleidung, daher weststäm, beghijne, "bos pulli cinerei coloris", begijnen "grau werden" (De Bo).

¹ Selbst wenn wir von 'Bettler' ausgingen, finden wir im Nl. Anhaltspunkte: Brüch leitet zwar mnl. beggaert 'Bettler' aus dem Englischen ab: nun finden wir aber in Gezelle's Loquela ein fläm. beggeren 'fragen', das dieser Autor als Überbleibsel eines fläm. †beggen = engl. to beg faßst.

³ Hiervon der Eigenname Bettega, womit ich formell südfrz. begagno 'stotternd' mit einer urspr. Imperativ- oder Femininform vergleiche (hierüber vgl. meinen Aufsatz über epizönes -a in Biblioteca dell' Arch. rom. II, 2). —

Mit bet-, stammelnd' kann man auch prov. bret, stammelnd' vergleichen, das nicht nur aus der Ansicht von der Dummheit der Bretonen, sondern auch dem lautlichen Charakter des Wortes sich erklärt.

lautlichen Charakter des Wortes sich erklärt.

3 Da Villatte, Parisismen ein begue = bezigue, dem bekannten Kartenspiel, ansetzt, so vermute ich in bezigue) den Laut der Ziege, den Rolland in dieser Form aus Jaubert belegt. Das Bezigue-Spiel soll gerade in Angoulême und Poitou heimisch sein (Stabenow, Ausgewählte Kartenspiele III, 21). Die Etymologie dieses Autors (span. basico!!) wäre auch falsch, wenn richtig span. besico angesetzt würde: das span. Wort, das zu mariage passen würde, ist nicht in dieser Bdtg. belegt: zu "stammeln", "stottern" stelle ich das Wort nicht etwa wie bredouiller = rester bredouille, sondern deshalb weil Stabenow folgendes angiht: "Alle Meldungen werden einzeln gemacht. d. h. man kann folgendes angibt: "Alle Meldungen werden einzeln gemacht, d. h. man kann bei dem jedesmaligen Ausspielen nie mehr als eine Ansage melden und muß mit einer etwaigen zweiten, dritten usw. Ansage warten, bis man wieder ausspielen kann. Aber ein und dieselbe Karte darf zu Meldungen verschiede en er Art benutzt werden". Etwas anders erscheint dieselbe Lautfolge verwendet in arag. ues (i) que, als Ermunterungsruf für Pferde für Aragon belegt.

nicht zustimme. So ist zwar Lambert le Bègne, über den übrigens schon P. Meyer, Rom. 29, 534 gehandelt hat, wohl ein falsch rekonstruierter Heros eponymos der Begarden und Beghinen, aber bègue, bégayer hängt dennoch eng mit den Benennungen jener Ordensbrüder und -schwestern zusammen, vielleicht ist sogar aus dem flämischen Wort mit dem dem Frz. entlehnten Suffix das mndl. beggaert > frz. bégart und daraus frz. bègue nach dem Typus riche - richart gebildet.

Im Frz. hat sich dieses beg- ,stotternd' zweifellos mit Formen von bec ,Schnabel' vermischt: vgl. wall. bèketer, bècheter bei Horning,

Ztschr. 21, 450, pik. beique, bièque bei Bugge, Rom. 4, 351.

Die Erwägung Diezens, begaver, begue zu bec1 sei "logisch unstatthaft", kann ich von vornherein nicht einsehen - schnäbeln heisst ja auch im Dtsch. ,schwatzen, plaudern' und von Vogelgezwitscher ist nicht weit zu becqueter , stottern', , meckern' (S.-V.) umsomehr als auch sonst -k- und -g- Ableitungen von bec nebeneinanderstehen (-g-Ableitung wie longue, largue) : bequettes, beguettes , kleine Zange ' REW. 1013, begasse neben bécasse, Schnepfe', vgl. auch neuchâtel. becher, sonner une cloche d'un manière irrégulière'2, bei God. s. v. bechier, bequier , frapper du bec, bequeter erwähnt, neben unserem bégueter , stottern', wo Rabelais becguettant schreibt usw. Das biktoner in P. 399 auf K. bégayer ist dagegen nicht beweisend, weil aktoner, jaquetonner (zu jacasser, urspr. von der Elster gesagt) danebenstehen und es überdies auch zu bique ,Geiss' gehören kann. Von bec sind auch in anderer Bdtg. g-Ableitungen vorhanden: afrz. begaier in le gesier begaie, s'ouvrir violemment, éclater' (God.). Hierher wohl auch zentralfrz. bégaud Milch. die die Kinder erbrechen, Molke', begauder ,erbrechen' (vgl. K. petit-lait), ähnlich nbret. begek ,saumon' = trz. becard und beg als Var. von bec. Das altspan. vegue Bugges steht im Cancionero de Baena in einem Gedichte Villasandino's, dessen Werke Ticknor nach den Nachrichten im Cancionero selbst (S. 640 f.) zwischen 1374 und 1423 datiert, womit also Entlehnung aus dem Frz. möglich ist (so schon das Glossar des Cancionero in der Ausg. Rivadeneyra, vgl. jetzt auch Lang, Rom. 45, 413). Dagegen sp. bigardo, kat. bigart, ausschweisend', arag. bigardon ,faul, übermässig lang für sein Alter' stammen wohl von den Begarden. Die Bdtg. 'dumm', die manche

¹ Wenn in einem Punkt des Atlas K. 122 die Ausdrücke für 'Specht' und 'stammelnd' sich decken (bek-bo, beg-bo == bec de bois oder bequenbois), so ist das sekundär und übrigens nicht verwunderlich für den, der Rieglers "Spechtnamen" (Ztschr. d. Ver. f. Volkskunde 1913), besonders die Abschnitte über die verschiedenen Geräusche des so lauten Tieres, gelesen hat. Man könnte auch von der Bdtg. 'niais', die Rolland Faune pop. IX für bèque-bois belegt, ausgehen. — Dass der eine Spechtname überhaupt frz. bègue zugrunde liege, möchte ich nicht annehmen.

³ Hierher gehört im Argot ça biche 'ça va', aus der Sprache der Angler: ça biche-t-il? 'beist der Fisch gut an?', cf. wall. i bèche a doze heurez 'il est près de midi' (wörtl. 'es berührt (mit dem Schnabel)' > 'es ist nahe' wie gelegentlich frz. toucher).

beg-Ableitungen haben kann direkt von "stotternd" stammen (vgl. kat. boig [= \*balbius] , verrückt").

LEO SPITZER.

#### 9. Franz. biche, ital. biscia etc.

Neben den wenigen Reflexen, die eventuell auf ein lat. bēstia (so auch Walde statt bēstia, das Meyer-Lübke vorzuziehen scheint) zurückgehen könnten (engad. beša, aportg. bescha), begegnen auf weiten Gebieten der Romania Formen mit -i-, welche einer Herleitung aus bestia Schwierigkeiten machen. Die weite lokale Verbreitung der Formen (franz. biche, oberit. bisa, zentralital. biscia, span. portg. bicho, bicha) dürfte zunächst wohl eine nicht römische Grundlage ausschließen. Im übrigen dürften für die Bestimmung des lateinischen Mutterwortes auch hier in erster Linie die begrifflichen Momente ausschlaggebend sein. Ihnen gegenüber müssen alle lautlichen Bedenken zunächst in den Hintergrund treten.

Das Wort wird in Italien meist für die kleineren Reptilien gebraucht: Venedig, Mantua, Ciriè, Palondenza (Reggio E.) bisa. Genua bisja, S. Felice (Modena) besja, Carresano bisia, Marrara (Ferrara), Intra bis, Rovigo biso, Belluno bisũ 'Blindschleiche'; Pordenone bisa 'Eidechse', ital. biscia 'Schlange'2. Häufiger noch tritt das Wort in Zusammensetzungen auf: Pallanzeno bisorba, Carrisio, Casale bisa borna, S. Giorgio delle Pertiche bisa orbola, Luzzara bes urbī, Piadena, Cenata Sotto bis urbī, Ponderano (Biella) bisa kupera, Novara bisa susia = 'Blindschleiche'; Soresina (Cremona), Verola Nuova (Brescia) bisa kana, Cenata Sotto, Bagnolomella, Casale bisa lisandra, Pordenone bisa mandria, Clusone bis' angola 'Salamander', Forli bisəgalena, Bagnacavallo, Faenza, besa-galana, Carrisio bisa kupera, Parma bisa skutlära 'Schildkröte'; bologn. bessandzla, romagn. bessandzula 'Natter' (Et. Wb. no. 462). Andererseits bedeutet ital. biscio 'Trichine', Pallanzeno bisa kā 'Raupe'; venez. bisa auch 'Holzwurm'. Damit berührt sich span. portg. bicho, bicha 'Ungeziefer', 'Wurm', 'Insekt', das wenigstens im Portugiesischen auch wieder 'Schlange', 'Ungeheuer' bedeuten kann. Im Französischen ist biche hingegen 'Hirschkuh', in Poschiavo bišča 'Schaf' (Michael p. 43), in Ardesio (Bergamo) bis, Calco (Como), Treviglio (Bergamo) besôtt 'Hammel'.3 Alle diese Bezeichnungen so verschiedener Tierarten weisen darauf hin, dass das lateinische Mutterwort eine ganz neutrale Bedeutung gehabt haben muß. Nun ist aber gerade für lat. bestia die Verwendung im Sinne von 'Schlange', 'Raupe', 'Hund', 'Esel', 'Elefant' etc. belegt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Ro. Gr. I, § 170 angeführten südostfranzösischen Formen gehen wie franz. bête, wallon. bies auf besta zurück. 1tal. bescio ist kein sicherer Bürge für bestius.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. friaul. man'e (< animalia) 'Schlange'.

<sup>3</sup> Vgl. noch schweiz. Mala-bithia 'démon',

Bleiben die lautlichen Bedenken. Die Formen nur deswegen von lat. bestia zu trennen, weil der Vokal nicht in die 'Lautgesetze stimmen' würde, wäre ebenso verkehrt, als wenn man für franz. huis, ital. uscio, die ja nicht direkt von einem östium kommen können, ein neues Etymon suchen wollte. Es dürfte hier vielmehr unter den analogen Bedingungen sich der gleiche sprachliche Vorgang vollzogen haben. Wie die romanischen Vertreter des klassischen östium nur auf ein vulgäres ustium zurückgehen können, ebenso kategorisch verlangen die romanischen Fortsetzer des klassischen bēstia als Grundlage ein bīstia. 1 Das heisst, es tritt beide Mal unter dem Hauptton der Vokal ein, der hier bei der Wirkung eines i-Umlauts erscheinen müßte. Sollte dieser Umlaut tatsächlich bereits in vulgärlateinischer Periode eingetreten sein? Zu einem solchen vulgären bistia stimmen ohne weiteres die italienischen Formen. Auch die Formen mit -e- (Luzzara, Faenza, S. Felice, Bagnacavallo, Bologna s. o.) bilden nur eine scheinbare Ausnahme, da sie auf dem gleichen Gebiet erscheinen, auf dem auch riccio (oberital. ris) zu res (Luzzara, Bagnacavallo, Faenza, Bologna res, Rovigo reso) wird, d. h. es liegt hier sekundäre Entwicklung vor. 2 Im Französischen würde man aus bistia ein bisse erwarten. Dies ist denn tatsächlich auch die altfranzösische Form, während biche offenbar aus dem pikardischen Norden stammt, vgl. franz. huis, pik. huiche (y/) [< ostia].

Lautlich nicht mit bistia vereinbaren lassen sich span. portg. bicho, bicha. Der in beiden Sprachen auftretende Nexus -ch- weist auf eine lateinische Verbindung -scl-3, also bescla < bestula. Entgegen REW. 1061 dürste auch bei der Herleitung aus bestula, -um sowohl im Spanischen wie im Portugiesischen das -i- berechtigt sein, da ja vor aus l entstandenem i Umlaut eintreten müsste, vgl. span. mucho, portg. muito statt mocho, moito, s. Ro. Gr. I, p. 131.

GERHARD ROHLFS.

### II. Zur Literaturgeschichte.

### 1. Zu Kolsen, Dichtungen der Trobadors III.4

Nr. 36, 6: Zu emblidar vgl. Gilliéron-Roques, Études de géographie linguistique S. 5.

9 st.: La bela, de cui son amis | M'a fait passar d'outra la mar | Em dechaset de son païs | Si que ieu noi aus re tornar. | Ni sai no

¹ Belegt bei Gregor v. Tours (s. Thes.),
² Merkwürdig ist auch hier wieder die Übereinstimmung mit ostium,
das auf dem nämlichen Gebiete statt u- wieder o- bietet: bologn, romagn, oss.
³ Vgl. span. portg. macho < (masculus), span. hacha, portg. facha
(< fascula), portg. acha (< astula).
⁴ Ich habe aus den vor mehr als Jahresfrist eingereichten Bemerkungen
zu den verdienstlichen Ausgaben Kolsens 13 Stellen gestrichen, die sich mit
den seither erschienenen Besprechungen der Kolsen'schen Schriften von Lewent
in Lbl. 1920, Ztscht. 40 und von Schultz-Gora, Archiv 1919 deckten, und
behalte nur diejenigen bei, die Neues bringen.

m'à s'amor requis? | A leis m'es obs a retornar. Kolsen übersetzt:, so dass ich nun nichts dorthin zu senden wage. Aber hat es mich nicht hier nach Liebe verlangt?' und sast tornar als , senden' mit Berufung auf tornar en la via im Glossar Appels, Chrest. (S. 312a) und re als , poetischen Gruss'. Aber a. a. O. ist der Sinn der Stelle bei Appel , zurückbringen' (tot so qu'Eva desvia, maire de Dieu "ave" torn'en la via). Da der Dichter an unserer Stelle in Str. III fortsährt No puesc morir que no retor, so nehme ich die intransitive Bdtg. von tornar , zurückkehren' an, zu no .. re im Sinn von , keineswegs' (nicht , nichts') vgl. Levy s. v. ren 4 und Appel, Gloss. zur Chrest., der folgende Satz ist positiv, requerer = , aufsuchen' (Appel, Gloss.): , und so verjagte sie mich aus ihrem Land, das ich keineswegs wage, zu ihr zurückzukehren, und auch hier (an meinem Ausenthaltsort) hat mich ihre Liebe nicht ausgesucht' (in Form eines Brieses).

Nr. 36, 22: l. statt qu'i: qui, das auch kondizional gefasst

werden kann , wenn er', 24 st. com l. com.

49 zu aprov. en paiz ,ruhig, ohne Bedenken' vgl. kat. en paus, arag. en paz ,gut! meinetwegen' (RDR. VI, 132), auch andalusisch: Coloma, Juan Miseria S. 20 él me quiere y yo to quiero, y aquí paz y despues gloria ,Schluss!', ein Beispiel, das den kirchlichen Ursprung beweist.

Nr. 37, 33 ff.: Per Dieu, Amors, so non es ges egual | Qu'ieu aia'l dan e tota la trebalha, | Ni ges d'aisso no us tenc per cominal. K.: ,und ich halte euch daher durchaus nicht für unparteisch': "cominal wie zuweilen lat. communis ,alle gleichstellend' und griech. zowóg ,unparteisch'". D'aisso bleibt so unerklärt. Ich knüpfe an Levy's Bdtg. 3) des Wortes communal an ,mitteilend, gewährend' (vgl. bei Arn. de Mar. d'un salut sol no m'es cominaus): ,und keineswegs halte ich Euch [== Minne] für [nur] Schaden und Leid austeilend'.

Nr. 38, 23 f.: E d'autra mos cors nos clama, Qu'ai dig? Qu'en re no m'en clam. K.: ,über eine andere hat mein Herz nicht zu klagen' [dazu Anm.: ,sie allein ist also schuld an meiner Qual']. Was habe ich gesagt? Ich beklage mich (auch) über sie gar nicht'. Das erste clama würde ich fassen wie das pel vostre don mi reclam bei Peire d'Alv., wobei ich mich der Auffassung von Schultz-Gora, Ltbl. 23, 73 anschliese: ,nach einer anderen verlange ich nicht' (vgl. nfrz. se réclamer de ,auf etw. Anspruch erheben, sich auf etw. berufen').

26. Non trobara qu'il mi tuelha. K.: , sie wird nichts finden, was mich ihr entzöge'. Ich lese qui'l ,jemand, der ihr mich entzöge'.

27 könnte man Qu'ieu l'ass que no m'en uelha das uelha zu vuelha verbessern und 28 etwas wie Qu'a lieis conve que m'acuelha hinzudichten: ,ich versichere ihr — möge sie es mir nicht verargen! — dass... Kolsens Korrektur duelha mit der Übersetzung ,kann ich ihr doch versichern, dass ich mich um sie etwa nicht

gräme — (falls es ihr beliebt, mich bei sich aufzunehmen) steht im Widerspruch mit der folgenden Versicherung des klaglosen Glücks im Fall der Aufnahme.

35 ff. Tal desrei | A'i [die Liebe in mir] fait, per que ieu agrey | Et ai en cor que m recreya, | Pus vei qu' Amors nos recrey. K. korrigiert agrey in guerrey im Sinn von , kriegerisch, kampflustig sein'. Ich belasse agrey und stelle es zu dem (a)greiar bei B. de Born = frz. agréer, neuprov. agreia, agréer, trouver à son gré', das Levy zweifelnd Ltbl. 11, 230 fürs Altprov. rekonstruiert: ,ich befinde für gut und habe im Sinn ...

42 una folha gens cornuda. K.: "cornut ,zänkisch, zank-, händelsüchtig'? Vgl. bei Georges lat. cornu (poet.) als Sinnbild des Ungestümen und auch zur Bezeichnung des kräftigen Widerstandes und des Mutes". Vielmehr cornu = ,verrückt' (vgl. frz. (bis-) cornu, in dieser Bdtg. schon bei Eust. Deschamps). Altprov. cornut , Hahnrei kann auch von der Bdtg. ,dumm' ausgehen (urspr. Geberde der

2 Finger, die , Hörner' über dem Kopfe machen!).

Nr. 39, 2: Que ja per mal qu'en sapch'aver | Non partrai lo cor. K.: ", obwohl ich weis, dass ich durch sie Leid erfahre": man beachte den Inf. nach saber, wissen, einsehen, merken". Vielmehr saber phraseologisch, vgl. Appel, Glossar zur Chrest. = ,können eine ganz parallele Stelle dort 31, 25: e ja per mal que m sapcha dir ni far, non puesc esser de lieys amar partens. Der prov. (auch span.) Gebrauch beweist, dass das wallonische und graubündnerische \*sapere ,können' nicht auf germanischen Einfluss zurückgehen muss (Meyer-Lübke, Zischr. 1919, S. 77).

4. Zu que'l mal e'l ben tenh a onor ebenso wie zu 43 aia'n mal o aia'n be vgl. den Artikel "Nacht und Tag" meiner Aufsätze

zur romanischen Syntax und Stilistik.

34. Qu'afranquetz tan vostra valor | Que no sofratz mais preyador, nicht: "mildert euren Adel zu meinen Gunsten", sondern erhöhet

euern Adel' (zu franc in der Bdtg. ,edel').

61 ff. Al comte, mo senhor, vuelh dire, | Qu'aissi cum ac primiers l'onor, | Guar que Dieus li sia grazire, | Qu'al passar comton la lauzor. K.: ,Dem Grafen, ..., der, da er ja die Ehre als Erster (Führer) erhielt, darauf achten möge, dass Gott ihm dankbar sei, will ich sagen, dass man, wenn er hinüberzieht, sein Lob verkündet! Wie kann der Mensch aber darauf achten, dass Gott ihm dankbar sei? Ich fasse primiers wie sonst als ,zuerst' und übersetze: ,dass, wie er zuerst die Ehre bekam [als Heerführer zum 4. Kreuzzug gewählt zu werden], er darauf achte, dass Gott ihm dankbar zu sein Grund habe swegen des Unternehmens und Zuendeführens des Kreuzzugs], denn [erst] beim Kreuzzug verkündet man das Lob'.

22 ff. Don fui gent baisan acuillitz | Per lieis, c'anc non fetz faillensa, | E pos tant gen m'o comenssa, | Anc la doussors del bais nois poc partir | De ma bocha; ja nom deu mais faillir | Ni far ni dir nuilla desavinenssa. K.: , die Freuden, mit denen ich von ihr,

die mich artig küste, in untadeliger Weise ("ohne das sie dadurch irgend einen Fehler beging") aufgenommen wurde, und obgleich sie mit mir so hübsch Streit anfängt, so konnte doch (auch danach) die Süsse des Kusses von meinem Munde nimmer schwinden; er (der Mund) soll sich fortan nie mehr vergehen oder missliebig machen'. Pos fasst K. konzessiv, wogegen sich K. Lewent, Ztschr. 1919, S. 212 ff. schon gewandt hat, gen ironisch und o comensa wie dtsch, ,er fängt schon wieder an'. Viel natürlicher ist zu übersetzen: ,... die mich artig küste, sie, die daran sam acuill durch gen baisar] es nicht fehlen liess; und da sie so hübsch mir gegenüber anfängt, so konnte ich den Geschmack ihres süßen Kusses keineswegs aus dem Munde bringen und sich verlange noch mehr, nämlich: nie mehr darf sie mir untreu werden und etwas Unrechtes sagen noch tun'. Über far faillenza vgl. Kolsen selbst zu 43, 3. Anders Lewent, Lbl. 1920, 33, der für mais eine neue Bdtg. erschliesst.

50. Der Spielmann soll An Ric-de-Joi a presenssa | Dir qu'... gehen; K.: a presenza, alsbald'; vielleicht, persönlich', vgl. in ital. volkstümlichen Briefen saluti a N. come se fosse di presenza.

53 f. Car si per els no fos, er, ses faillir, Forieu Lombartz de sen e de valenssa. K. erinnert an engasconir, in die Gascogne kommen' bei Giraut de Bornelh 20, 54 und 59 und fast de sen als ,förmlich', de valenssa ,leibhafüg' — für letzteres ohne Anhaltspunkt. Mit Rücksicht darauf, dass das von K. herangezogene engasconir ein Wortspiel darstellt (K. übersetzt in seiner Ausgabe selbst an einer Stelle mit ,untreu'), möchte ich Lombartz doppelsinnig fassen: — afrz. lombart, Wucherer' oder zumindest — ,reich': der Dichter will dem lombardischen Edelmann ein Kompliment machen: durch den Ausenthalt bei ihm würde er reich an Geist und Tüchtigkeit. Zu beachten ist auch, dass Lombart, Wucherer' (— überreicher Mann) eine Wortspielklimax bildet mit den Namen Bei Thesaur, Ric-de-Joi, Sobeirans d'Argenssa. Über die lombardischen Kausleute vgl. Kolsen selbst, Zwei prov. Sirventese nebst einer Anzahl Einzelstrophen, S. 15.

Nr. 41, 23. Mas bel arnes li presta na Maimona, | Qan vest la jup'ab l'obra Salamona! K.:, [er, den Gott vernichten möge] wenn er, da ihm doch Frau Maimona schöne Kleider besorgt, das Gewand mit der Arbeit der Salome anzieht'. Die semitische Umgebung hat K. verführt, in "Frau Maimona" eine Jüdin aus der Verwandtschaft des Maimonides zu sehen (Archiv 135, 207). Ich sehe in Na Maimona vielmehr eine Äffin¹: die Femininform zu maimo ist

<sup>1</sup> Es sei hier erwähnt, dass das maymo(n), das Levy, Suppl.-Wb. zweimal aus den Comptes Albi, ohne Bedeutung anzugeben, belegt, ähnlich wie frz. marmouset, Affe'>, Fratze'>, Fratze am Torriegel'>, Torriegel' bedeuten muss (per '|. maymo de fer que fo mes a la porta del Vigua). Zu frz. marmouset vgl. meinen Artikel Ztschr.'20, 103 und jetzt auch die sich mit den meinen deckenden Zweisel gegen Jeanroy bei Iwan Pauli, Enfant, garçon, fille S. 328 ff., zu marmouset, Fratze'>, Feuerbock' schon Sainean, Beih. 17

prov. belegt (vgl. Thomas, Romania 38, 560), auch die ironische Titulatur mit en hat ihre Analogie in dem sire Monnin (ebenda S. 563) und in señores puercos im Don Quijote sowie im altkat. und heutigen mallork. Brauch, En vor Tiernamen zu setzen (hierzu Verf. Lexik. aus d. Katal. s. v. En Barrufel): , aber schönes Auftreten leiht ihm die Äffin, wenn er mit einem [herrlichen] Gewand ... bekleidet ist', d. h. er, der die Sarazenen nachäfft, hat auch ein äußeres Auftreten, als ob er seine Kleider von einer Äffin geliehen hätte. la jup' ab l'obra Salamona übersetzt K., das Gewand mit der Arbeit der Salome': vielmehr ,Salomons', da sonst die Endung nicht verständlich wäre. Vgl. über span. salmoniegos, mlat. opera Salomonis, afrz. oevre Salomon, eine Art Verzierung an Satteln, Kleidern, Tüchern' Diez, Et. Wb. S. 692 f.

25. Ich würde cara-trona schreiben, um das Bahuvrihi (,plattnasig') anzudeuten: cf. kat. caraple, cararodó, cararugat, carafresc,

carallarc, carabrú.

29. E tu non as enqer souta ta gona! K.: , hast du doch deinen Rock noch nicht abgeliefert'. Vielleicht solver = ,auslösen' (Levy, Suppl.-Wb. 2), ,bezahlen' (ebda. 8): der Spielmann hat seinen Rock dem Wirt verpachtet. Die Fortsetzung: Rendetz l'a l'ost', anz que trop vo'n somona enthält dann offenbar ein rendere ,zahlen', das ich aus renden ,zahlbar' erschließe. Qu'ie us pagarai al laus de na Peirona nicht ,ich werde für euch bezahlen, dass Frau Peirona zufrieden ist', sondern ,ich werde euch bezahlen ... '

Nr. 42, 12: Plazenz dompna, per merce | Vos prec qe'm suffratz d'aitan | Qu'eu vos posca desiran | Lauzar e servir jase | E mais qe si'm destregnia | Lo mals, qe'm ten contiros, | trop fort - q'a vos mal non sia! — | S'ieu vos o dic a rescos, | Ni mal no mi respondatz, S'ieu vos deman ajuda. K.: ... und härter, als wenn das Übel, das mir Kummer bereitet, mich bedrängte, finde ich es, euch — möge euch das nicht leid sein! — dies heimlich sagen zu müssen'. Ich setze Beistrich nach fort und tilge die Gedankenstriche: ,und außerdem [bitte ich], dass, wenn mich das Übel... zu hart bedrängt, es euch nicht unlieb sei, wenn ich es euch heimlich sage'. Auf diese Weise erhalten wir drei parallele von prec abhängige Sätze (qem suffratz — q'a vos mal non sia — ni mal no mi respondats). Das doppelte que (que sim ... q'a vos mal non sia) hat nichts Auffallendes, da ein langer Einschub die Wiederholung notwendig macht (so ständig im Spanisch des Cervantes), vgl. Kolsen zu Nr. 9 in Zwei prov. Sirventese nebst einer Anzahl Einzelstrophen S. 13.

8 ff. Ar vos desfi | ... e d'aital vos mesc | E totz jorns trobaretz mi fresc | Al vostre dan: mesc übersetzt K., so beginne ich denn den Kampf mit euch' und erklärt: "In mesc, 1. Pers. sing. praes.

d. Ztschr. S. 93. Zu baiser les verrous vgl. noch tosk. baciare il chiavistello , andarsene da una casa per sempre per venirne cacciato' (Piero Giacchi, Diz. del vernacolo fiorentino S. 36).

von mesclar, ist l nach sc gefallen". Aber wir haben giscl' in 53, 2: ich fasse mesc als 1. Pers. von meisser (= miscere) in der Bdtg., einschenken" (Levy): d'aital vos mesc entspricht genau einem frz. je bois d'autant, afrz. pleigier d'autant: die Herausforderung (desfi) ist mit einem Trunk verbunden. Ähnlich Lewent, Lbl. 1920, 333.

- 12. on qu'an ni tresc. K. fasst tresc wie ital. trescare = , sich auf Liebeshändel einlassen'. Besser wie kat. trascar , stampsen, treten, wandern' zu fassen. Es handelt sich um eine blosse Formel wie vas on qu'ieu an ni venha (Kolsen zu 38, 10).
- 30. Qu'eu non sai luoc, on bon' enviar t'aia. K., wohin ich dich angemessener Weise schicken soll'. Besser wie span. ¿adonde bueno? , wohin geht der Weg?', ptg. andarse embora ,weggehen' (vgl. was tun Sie Schönes?): bei der Frage wird aus einer Art optimistischer Höflichkeit für den Gesprächspartner angenommen, dass er nur Schönes tun, nur "gute" Wege gehen könne. Damit bleiben wir innerhalb der Bdtg. von prov. bona = bonā [horā], sous d'heureux auspices, heureusement'.
- 50. Zu dem Spiel mit grammatischen Ausdrücken vgl, man die Bemerkungen von Frantzen und van Poppel in Neophilologus V, S. 69, 177, 180 f. über derlei Spielereien in der mittellateinischen Vagantenpoesie, aus der der anonyme Troubadour geschöpft haben muss: genitivus bedeutet dort coitus, coitor oder genitale und so meine ich, dass auch de pretz genetiva obszönen Nebensinn haben muss (nicht nur ,ruhmerzeugend'), wie denn die Tornada die unverhüllte Begierde nach dem Sexualakt ausspricht: in volgr' aver un genetiu de vos heisst genetiu wohl nicht, wie K. meint, ,Sprössling', sondern , coïtus'. Dativus und Accusativus kommen ebenfalls im Wortspiel in der lat. Apocalypsis Goliae vor, ebenso Ablativus, das im Prov. kein lebendes Verb oder Partizip neben sich hatte, daher fallen gelassen werden musste. Ein Nachklang dieser Spielereien findet sich noch in den Wortlitaneien Rabelais' (couillon positif, gérondif, génitif, actif), vgl. auch dtsch. Vokativus und ptg. fazer ablativo de viagem , plötzlich verschwinden'. Wenn man letzterem gegenüber beachtet, dass ablativus von den Vaganten in der Bdtg., bestochen' gebraucht wird, so wird man die Bdtg. solcher übertragenen Grammatikertermini nicht eindeutig fassen dürfen und die Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden niederländischen Autoren, ob genitivus, genitale' oder, coïtus, coïtor' bedeute, löst sich ziemlich einfach dadurch, dass das Wort je nach dem Zusammenhang bald so bald so gebraucht werden konnte. Fest stand nur die Art und Richtung der (obszönen) Ausdeutung, nicht die Anwendung im einzelnen Fall. Auf einen Gramatikerterminus (das auch in dem aprov. Gedicht vorkommende passiv) spielt folgende Stelle in Calderon's El galan fantasma I, 291c an: Barbarismo de amor grande, Salir a ver y ser vista; Pues, mal gramático, sabe Persona hacer que padece De la persona que hace (, die Liebe macht aus einem Handelnden einen Leidenden').

Nr. 52, 2: Zu bordre (Nebenform von bordir, baordir etc., buhurdieren'), das weder Raynouard noch Levy verzeichnen, wäre eine Anmerkung nötig.

33 ff.: Mas pres en loc de colom Me fai [sc. Amors] de sis caz envolvre | Qe nom gic penr'un sol tom | E m'apella per mon nom. K. bessert si caze M, si cazen uoluer D, si eschazen uoluer N2 zu sis caz c. und fasst cat als Kriegsmaschine; tom als ,Fall, Fehltritt' ("sodafs sie mich nicht einen einzigen Fehltritt begehen lässt"). Aber zur Taube passen nicht recht 6 (!) Kriegsmaschinen, außerdem ist cat ein Belagerungswerkzeug, der vinea der Römer entsprechend, endlich passt envolvre nicht recht (,umgeben' ist nur eine ungefähre Übersetzung). Ich verbessere si caz zu sisei] latz (,Lasso'). Damit bleiben wir im Bilde der gefangenen Taube. tom heisst dann ,Drehung, Wendung' wie im Katal.: ,sie lässt mich keine einzige Wendung machen und nennt mich beim Namen [wie eben einen gezähmten Vogel]'. Kolsens Auffassung "erinnert mich an meinen gräflichen Stand" lässt sich nicht halten.

Nr. 53, 54 ff. Que tant grans volontatz m'en nais | Q'om en un jorn tant ben no's pais - | En pert so que d'un mes engrais. K.: Denn eine so große Lust dazu [zum Küssen] erwacht in mir, daß ich dadurch, trotz angemessener Ernährung [Anm. "so gut ernährt man sich nicht", dass das zu verhüten wäre], das wieder verliere, was ich im Verlaufe eines Monats zunehme". DSN2 haben in 55 nos pais, C non pais, A nom pais. Bei K.'s Konstruktion wird das Nebeneinander von om und eu (in e'n) nicht verständlich. Also entweder com en un j. tant ben no m pais, dass ich an einem Tage mich nicht so gut nähren kann [um das Verlorene einzubringen] und verliere . . . . (tant com ist ja geläufig, allerdings musste man sich A anschließen) oder q'om en un jorn tant ben no's pais (mit Tilgung der Gedankenstriche) ,dass man in einem Tag sich nicht so gut nähren kann [um das Verlorene einzubringen] und ich verliere . . . '

Nr. 54, 1 ff. Bon' aventura mi veigna | Q'en mon cor tan grant jo ai | Q'eu no sai vers on me teigna. K. korrigiert mi veigna zu m'aveigna (zu avenhar) und fasst den ersten Vers als Frage: ,Wird mir ein gutes Geschick zu teil?' Besser mit Belassung der Hdschr.: "Möge mir ein gutes Geschick zu teil werden". Der Dichter ahnt aus seiner freudigen Stimmung heraus ein nahendes Glück und wünscht sich dieses. LEO SPITZER

#### 2. Zu Kolsen, Zwei provenzalische Sirventese nebst einer Anzahl Einzelstrophen (Halle, Niemeyer 1919).

Nr. 1, 15. chauzimens im Gegensatz zu tortz nicht ,Nachsicht',

sondern discrétion' (Levy), feiner Anstand'.

38 f. Quan merces ni pietatz | Non pot pron tener. K.: tener pro de ,schützen vor (sc. Unrecht). Oder l.: non: ,nicht nützlich sein können'.

4 f. E de maiti vol un pauc trop dormir | E diz get estranha. K.: geta diz estragna, und seltsamen Unsinn redet (zu gieta, das aus dem faria gietas von Flam. 5062 rekonstruiert wird). Eher vielleicht mit Belassung der Stellung: e ditz getar estranha, und Urteile zu fällen unterläst (estranhar, unterlassen, vgl. Levy, Suppl.-Wb. zweifelnd, zu gitar sentencia, Urteil fällen id., dich , jugement, sentence). Die Faulheit des zum Rechtsprechen befugten Lehensherren wurde so gemalt.

Nr. 9, 7 f. Sembla que's voilha defendre | De mi, si trop m'o vai tarzan, | Ho espera qu'ieu tost m'en an: K.: ,dass [Der, der nicht schnell gibt] sich meiner erwehren will, oder aber er rechnet auf mein baldiges Ende'. Statt tost würde ich anz ergänzen: ,oder aber dass ich früher [bevor er mir etwas gibt] fortgehe'.

Nr. 13, 2: Qadauns deu son amic enantir | E mantener, en que n'auja parlar. Kolsen übersetzt en que ,worin'. Vielleicht entsprechend mallork. en que, ptg. em que = ,obwohl' und parlar ,(übel) reden' wie dtsch. über jem. reden? Die zwei Stellen bei Appel, Chrest. sind wohl anders geartet.

Nr. 16, 2: über tramontana , Polarstern' vgl. Sainéan, Rev. d. ét. rabelais. 8, 54.

Nr. 16, 4: Aissi us deuria guidar | A salut la cortz romana | Qe lo vostr' orgueils en sana | A ben dir e a ben far. K., so dass euer Hochmut infolgedessen in sein Gegenteil umschlägt ("zum guten Sprechen und Handeln gesundet")'. Hdschr. Euos o. en fana. Etwa zu korrigieren: E'us mut l'orgueil en ufana, und den Stolz euch in Eitelkeit, Gutes zu sprechen und zu tun, wandle."

Nr. 17, 3 ff. [Volria] \_ tot chauzis ben al mieu comandamen. | Fos en aquest siegl' en l'autrui joi atendre. K.: ,lch wünschte, . . . dass ich alles wohl nach meinem Wunsche wählen könnte. Wäre es doch in dieser Welt so, dass man daran dächte, seine Mitmenschen zu ersreuen . . . ' Das fos + Ins. = ,wäre es so, dass' erstaunt etwas. Die Hdsch. hat: 4 E tot lautre chose al, 5 lautre. Besser E l'autra chausa al mieu comandamen | Fos en aquest siegle e'n l'altr'a j. a, ,und dass alles andere in dieser Welt unter meinem Gebot stünde und ich in jener nur mit Freude mich beschäftigen dürste'.

Nr. 20, 8. Es scheint mir doch gewagt, wegen des syntaktischen Bedenkens (Indikativ nach es miels) die Wortstellung und Ausdrucksweise zu ändern. Vgl. in altfrz. Rolandslied V. 2030 dulur est que jo vif.

Nr. 26, 5: Zu dem atendre, ein Versprechen erfüllen (Rayn. V, 323) vgl. oberital. intender id. und attendere bei Dante (Mussafia, Beitrag S. 71).

LEO SPITZER.

# 3. Zu Kolsen's "Altprovenzalisches" Zischr. f. rom. Phil. 39, S. 156ff.

Nr. 3a, 19—22: Mas lei, qe bon prez honora, | Preiarai qe'l cor m'esclaire | Ab un samblan amoros. | Haurai joi? Si gen lo'm lancha | E pois no n'haurai doptancha. Interpungiere vielmehr: Doppelpunkt nach esclaire, Beistrich nach joi: ,Mit einem freundlichen Blick, den sie mir lieb zuwirft, werde ich Freude gewinnen ....

Nr. 3b. V. 18: E qerrai la ben venguda, nicht , die aufsuchen, die mir zum Glück zuteil geworden ist', wobei venir wie lat. venire , zufallen' gebraucht wäre, sondern la benvenguda , der Willkomm' (vgl. Levy und frz. la bienvenue). Der Dichter, mutig geworden, bittet, von der Dame bewillkommnet, aufgenommen zu werden.

Nr. 4a, 7: esperancha übersetze "Warten" (cf. span. esperar), nicht "Hoffen".

18—20: Q'ieu auch dir: ,Per usatge | Fols non tem, tro q'es chastiatz', | E d'aisso vauc ben acesmatz. Kolsen: ,und danach werde ich wohl gewürdigt', ,ob ich sie mit den Waffen in der Hand züchtige oder nicht'. Aber acesmar heißt nicht "würdigen', sondern "vorbereiten", daher ist vauc nicht passivisch, sondern wie in ital. andar superbo zu verstehen: ,darauf [auf die in dem Sprichwort enthaltene Wahrheit] bin ich gut vorbereitet", der Dichter wird also, wenn er auf dem Pferd sitzt, seine kriegerischen Unternehmungen vorher bedenken.

26: E si tot me sui guerrejatz nicht: ,und obwohl man mich bekriegt, behalte ich doch alle meine Besitztümer', sondern ,obwohl ich Krieg führe': über reflexives guerrejar vgl. Levy, Suppl. Wb. 7.

33: E tenc totas mas heretatz, nicht ,alle meine Güter halte ich fest' sondern ,[durch euch] habe ich a. m. G.'.

LEO SPITZER.

#### BESPRECHUNGEN.

Eugen Lerch, Die Verwendung des romanischen Futurums als Ausdruck eines sittlichen Sollens. Gekrönte Preisarbeit der Samson-Stiftung bei der Bayr. Akademie der Wissenschaften. Leipzig, O. R. Reisland, 1919. VI, 427 S. 80.

Den Vorwurf zu dieser Studie hat der Verf. von seinem Lehrer Vossler erhalten, dem beim Stellen der Preisaufgabe wohl die Idee vorschwebte, es möchte einmal eine einzelne syntaktische Erscheinung im engsten Zusammenhang mit der Geschichte der Volkspsyche betrachtet werden. In welcher Art dies geschehen kann, hat uns ja V. in seinem Buch über "Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung" in großen Zusammenhängen gezeigt. Doch war bis jetzt noch keine Spezialuntersuchung irgend einem syntaktischen Problem mit solcher Fragestellung auf den Leib gerückt. Die Arbeit von L. verdient schon aus diesem Grunde ganz besondere Beachtung.

Die Erscheinung, dass das Futurum die Bedeutung eines Imperativs annehmen kann, ist aus vielen Sprachen bekannt (Griechisch, Lateinisch, Deutsch, romanische Sprachen). Es ist von vornherein kaum wahrscheinlich, dass die semantische Übereinstimmung der beiden Verbalformen eine absolute sei; eine solche gibt es nicht innerhalb einer Sprache, weder in den Formen noch im Wortschatz, noch in der Syntax. So ist denn auch von romanistischer Seite wiederholt versucht worden, die fragliche Erscheinung in ihrem Eigenwert genauer zu erfassen. So haben insbesondere schon Meyer-Lübke und Strohmeyer beobachtet, dass das Futurum eine "bescheidenere", eine "abgeschwächte" Form des Besehls darstellt, während andere, wie Soltmann und J. Haas sich eigentlich mit der Konstatierung der Tatsache begnügen. Mit den beiden ersteren teilweise im Einklang, aber über sie hinausschreitend, gelangt L. zu dem Ergebnis, dass das Heischefuturum in zwei Spielarten vorkommt, einer kategorischen und einer suggestiven. Beide haben einen gemeinsamen Ausgangspunkt: dass nämlich der Wille des Angesprochenen gar nicht in Berücksichtigung gezogen wird. Durch den Imperativ suche ich meinen Willen dem mir gegenüberstehenden Menschen aufzudringen, und setze mithin voraus, dass der andere bisher eine selbständige Willensrichtung gehabt habe. Ich anerkenne also das Vorhandensein des Willens des Mitmenschen und rechne mit ihm. Durch Anwendung des Futurums aber stelle ich dasjenige, was ich verwirklichen möchte, als in der Zukunft real existierend hin; ich bezeuge damit, dass es meiner Aufsassung nach zur Verwirklichung des Objekts genügt. wenn mein Wille die angegebene Richtung eingeschlagen hat. Der Wille

meines Mitmenschen kommt gar nicht in Betracht. Ich setze mich über ihn hinweg, und das kann auf zwei Wegen zustande kommen: entweder erwarte ich Widerstand und deute mit dem Futurum an, dass dieser Widerstand von vornherein als aussichtslos anzusehen ist (kategorisches Futurum, Beispiel: tu le feras); oder aber ich setze ohne weiteres voraus, dass der Wille des anderen mit dem meinen übereinstimmt und will durch Anwendung des Futurums diesen bloss noch anregen, ihm seine Übereinstimmung mit mir so recht zum Bewusstsein bringen (suggestives Futurum, Beispiel: vous boirez encore un verre). Beide unterscheiden sich nur im Tonfall von einander, sind aber reinlich zu trennen. Den Satz: vous ne partirez pas, kann ich so aussprechen, dass er bedeutet: Sie werden nicht abreisen, auch wenn Sie wollten; es genügt, dass ich mich Ihrer Abreise widersetze, um sie zu verhindern. Ich kann aber durch einen anderen Tonfall die Bedeutung hineinlegen: Wenn Sie jetzt schon tun, als ob Sie abreisen wollten, so weiss ich doch sehr wohl, dass Sie im Grunde auch lieber noch bleiben; Sie werden Ihnen selber und mir nicht das Leid antun, jetzt schon zu verreisen. Das erste ist, wie man sieht, stärker, das zweite schwächer als der Imperativ, aber "beide Ausdrucksweisen kommen darin zusammen, dass ich den Eigenwillen des Angeredeten nicht genügend respektiere, dass ich über ihn verfüge wie über einen mir gehörigen Gegenstand". In diese zwei Abteilungen des kategorischen und des suggestiven Futurums getreunt bringt nun L, seine ausserordentlich reichhaltige Beispielsammlung, innerhalb jeder zahlreiche feine Nüancen unterscheidend. Zweifellos ist diese Belegschau mit ihrer überaus treffenden Interpretation der Bedeutungsabstufung der glücklichste und fruchtbarste Teil des Buches; er zeugt von einer wirklich hervorragenden Einfühlungsgabe des Verfassers in die psychische Disposition, die den Texten zugrunde liegt. Dass man selber da und dort einzelne Stellen anders auffasst, bleibt demgegenüber unwesentlich. Hingegen sind die verschiedenen Kategorien, in die z. B. die kategorischen Gebote eingeteilt werden (alternative Aufforderung, einfache kategorische Befehle, kategorische Bitte, kategorischer Rat. kategorische Frage, prohibitive Frage), oder in die das suggestive Futurum gebracht wird (suggestiver Besehl, suggestive Aufforderungen, Aufträge, Bitten und Gebete, Vorschläge, Ratschläge, Zugeständnisse) eine wirkliche Bereicherung unserer syntaktischen Betrachtungsweise. Durch die genussreiche Lektüre der Beispiellisten kann sich jeder überzeugen, dass diese Unterscheidungen nicht etwa hypersubtile Hirngespinste des Verf. sind, sondern wirklich Realitäten entsprechen. In der Verseinerung der Methode liegt zweisellos der Hauptwert des ganzen Buches. Er liegt durchaus im ersten Teil der Studie, in der Systematik.

Weniger gelungen scheint mir der zweite, historische Teil. Hier beschränkt sich L. auf das Französische, das schon im systematischen Teil die überwiegende Mehrzahl der Beispiele geliefert hat. Er glaubt behaupten zu dürfen, dass das Französische dem Heischefuturum in ganz besonders hohem Masse zugetan sei, jedenfalls ungleich viel mehr als das deutsche. Diesen Unterschied sucht er im Charakter der beiden Völker zu verankern. Für ihn entspricht die häufige Verwendung des Heischefuturum durch den Franzosen seinem Mangel an Ehrsurcht vor der Individualität des andern, seiner geringen Fähigkeit, sich in diesen hineinzudenken und hineinzusühlen, seiner Impulsivität und seinem Fanatismus. Daran schließt er eine eingehende Schilderung des

französischen Nationalcharakters, dem er dann den deutschen als Antipoden gegenüberstellt. Jener führt zu einer mehr kollektivistischen, dieser zu einer stark individualistischen Kultur. Der Franzose wie der Deutsche werden zwar treffend, aber sehr einseitig geschildert. Wenn auch L. seine Darstellung durch viele Urteile hervorragender Vertreter beider Nationen zu stützen vermag, so übersieht er doch an beiden recht vieles, was zwar zu seinen Ausführungen einen gewissen Gegensatz darstellt, aber zur Erlangung des Reliefs notwendig ist. So sieht er denn am Franzosen hauptsächlich die Schattenseiten, die in dieser bittern Zeit leider so stark hervortreten. Es zeigt sich aber auch hier wiederum, wie gefährlich es ist, Tagesereignisse in wissenschaftliche Betrachtungen mit einzubeziehen. Wir besitzen noch nicht die genügende Distanz von diesen Dingen. Lerchs diesbezügliche Auslassungen sind daher zwar menschlich begreiflich, aber in einer wissenschaftlichen Arbeit doch bedauerlich. Es ließe sich ganz wohl auf der andern Seite eine Charakteristik des Deutschen schreiben, die zu einem häufigen Gebrauch des Heischefuturums in der deutschen Sprache passen würde. Tatsächlich verhält sich die Frage folgendermaßen: im Deutschen ist der Gebrauch des Futurums überhaupt viel beschränkter als im Französischen. Hier kann ich nur sagen: demain j'écrirai une lettre, das Präsens wäre falsch. Dort aber ist: morgen schreibe ich einen Brief erlaubt und wohl in der gesprochenen Sprache eher häufiger als das Futurum. Daher ist es unrichtig, das französische Futurum ohne weiteres statistisch mit dem deutschen zu vergleichen. Das wesentliche am Unterschied zwischen Imperativ und Heischefuturum ist ja nicht die Verschiedenheit des Tempus, sondern die des Modus. Daher darf ohne weiteres das deutsche Heischepräsens dem französischen Heischefuturum gleichgesetzt werden. Vous ferez cela! entspricht deutsch Sie machen das! Niemand wird aber leugnen können. dass, wenigstens in der Umgangssprache, diese letztere Form nicht so selten ist, wie die kurze Beispielsammlung S. 56 und S. 424 uns glauben lassen könnte. Mir wenigstens klingt diese Befehlsform nicht ungewohnt.1 Ich bin auch überzeugt, dass eine systematische Durchforschung der deutschen Literatur, bei der besonders darauf zu achten wäre, dass die verschiedensten Milieus berücksichtigt würden, eine reiche Ausbeute an solchen Heischepräsentia ergeben würde: Ungefähr 100 Seiten aus Roseggers Waldbauernbub, die ich durchgangen habe, liefern mir neben beiläufig 50 Imperativen 12 Heischepräsentia und I Heischefuturum. 3 Mit dieser Konstatierung fällt der Zusammenhang, den L. hat erweisen wollen, dahin und also auch seine erste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Besonders häufig ist sie natürlich im Militär. Um mich zu vergewissern, dass mein Eindruck nicht auf einer Verrohung meines deutschen Sprachgefühls durch den langen Grenzdienst beruht, habe ich eine ganze Reihe anderer, nicht militärisch "infizierter" Menschen deutscher Zunge aus den verschiedensten Kreisen befragt, und ich bin dabei durchwegs auf das gleiche Gefühl gestoßen. Unter meinen Zeugen sind auch 2 Germanisten.

Unter meinen Zeigen sind auch 2 Germanisten.

2 Ich gebe gerne zu, dass bei diesem Buch der Umstand mitwirkt, dass das Wort häusig an Kinder gerichtet wird. In der Tat ist das Heischepräsens in andern Büchern weniger häusig. Doch enthalten alle Bücher, bei deren Lektüre ich auf die Erscheinung geachtet habe, einige Fälle. Es bleibt mir daher unbegreiflich, dass L., der berichtet, er habe ungefähr gleich viel deutsche wie französische Texte gelesen, nur eine so magere Ausbeute an Beispielen hat vereinigen können.

These: das Heischefuturum ist etwas spezifisch Französisches. Die zweite These: es ist im Französischen vermutlich kein Latinismus, wird dadurch bedeutungslos. Wohl aber mag L. recht behalten mit These 3 und 4: das Heischefuturum ist populär; die kategorische Form des Heischefuturum ist eine Ausdrucksweise des Affekts.

Von großem Interesse ist sodann, was L. feststellt über Anwachsen und Abnehmen des Heischefuturums im Laufe der französischen Sprachgeschichte, soweit sie wenigstens durch Literaturdenkmäler beobachtet werden kann. Während es in den ältesten Texten wegen ihres speziellen Charakters fehlt, findet es sich recht häufig im Nationalepos, etwas weniger im höfischen Epos, schwillt an im Mittelfranzösischen und erreicht am Ende des 15. Jahrhunderts ein Maximum. Die Renaissance drängt es wieder etwas zurück, und dieser Rückgang setzt sich im 17. und 18. Jahrhundert fort, so dass die Aufklärung ein Minimum bedeutet. Im 19. Jahrhundert greift es wieder immer mehr um sich und erreicht ein zweites Maximum in der Blütezeit des Naturalismus. L. weist nach, dass diese Wellenlinie ganz genau eine andere begleitet, nämlich des allgemeinen Bildungs- und Kulturstandes. Auch hier ist es sehr interessant, seinen ungemein lehrreichen Ausführungen zu folgen, aber auch hier scheinen mir die Schlüsse zu weit zu gehen. L. zieht gar nicht in Betracht, dass die Literaturdenkmäler nicht ein unveränderlicher Spiegel des Sprachzustandes sind. Bald lehnen sie sich sprachlich an die obersten Klassen der Gesellschaft an, wie etwa zur Zeit eines Chrétien de Troyes und wieder im 17. und 18. Jahrhundert. Bald wieder nähern sie sich absichtlich oder unbewust dem Idiom der untern Volksklassen, wie etwa in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wer sie für historische Vergleiche nützen will, der muss vorerst sorgfältig auszuscheiden versuchen, was auf Konto der sozialen Unterschiede zu setzen ist. Er darf nicht den Fehler begehen, die Literaturdenkmäler ohne weiteres als gleichmässig gültige Sprachzeugnisse hinzunehmen, am allerwenigsten bei so subtilen, ins Stilistische hinüberspielenden Untersuchungen wie die vorliegende. Er muss Texte aus sozial gleichstehenden Milieus verschiedener Jahrhunderte miteinander vergleichen. Auf der andern Seite kann ich mich nicht des Eindrucks erwehren, dass L, auch die Schwankungen im allgemeinen Bildungsstand zu groß einschätzt. Es sei denn, er wolle die besonders früher ganz dünne, gebildete Oberschicht der Bevölkerung für das ganze Volk einsetzen. An der Sprache hat aber doch wohl das ganze Volk mitgearbeitet. L. gelangt nur dadurch zu seinen Schlüssen über die historische Entwicklung, dass er es unterlässt, vorher festzustellen, was auf Rechnung dieser sozialen Unterschiede zu setzen ist. Ein Griff aber z. B. in diejeuige Literatur des 18. Jahrhunderts, welche die Sprache unterer Volksschichten widerspiegelt, lehrt, wie voreilig unter anderen L.'s Schlus ist, das 18. Jahrhundert habe sich zufolge seines höheren Bildungsstandes vom Heischefuturum losgerungen. In Restif de la Bretonnes Les contemporaines mêlées finden sich so charakteristische Beispiele wie: "Permettez seulement que je vous mette chacune dans une voiture," "Non, nous en prendrons nous-mêmes." "Tout ce que vous voudrez: mais vous me permettrez au moins d'avoir l'oeil sur vous de loin ..." Es handelt sich hier um eine suggestive Bitte, die durch den vorangehenden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Éd. Assezat. Paris, Charpentier, p. 244 f.

Imperativ das richtige Relief erhält. Der Sprechende ist ein Graf, der sich allerdings um zwei Mädchen aus dem Volke bemüht. In des gleichen Schriftstellers Les contemporaines du commun et par gradation enthalten die Seiten 330-4501, die ich mit Rücksicht auf die vorliegende Frage durchgangen habe, neben 39 Imperativen nicht weniger als II Heischefutura, worunter so sprechende wie folgendes: (eine junge Novize überrascht im Obstkeller des Klosters den jungen Messknaben beim Obstdiebstahl) "Ah, petit coquin, je vous y prends à chateyer! en avez-vous déjà beaucoup?" "Plein mes poches". "Prenez encore ceux-ci: mais vous ne sortirez pas que vous ne m'ayez embrassée." 2 Ähnliche Verhältnisse würden sich sicherlich auch in anderen Epochen ergeben. So wenig Racine, Voltaire, Marivaux die Sprache des ganzen Volkes widerspiegeln, so wenig auch Zola. Wie jene über dem Durchschnitt stehen, so dieser darunter. Will man sie als Zeugnis für den Gesamtzustand nehmen, so begeht man den gleichen Fehler, wie etwa gewisse Deutsche, welche den sittlichen Zustand des französischen Volkes nach seiner Ehebruchsliteratur beurteilen, oder wie die vielen Franzosen, welche von den Äußerungen deutschen Geisteslebens nur die alldeutsche Literatur kennen und das deutsche Volk als Gesamtheit dementsprechend einschätzen. Eine Differenzierung innerhalb der einzelnen Perioden hätte ein viel weniger abstraktes. weniger einseitiges, kurz, ein der Wirklichkeit gemäßeres Bild ergeben und hätte in reicher Abtönung ein Gegenbild der gesellschaftlichen Entwicklungsgeschichte werden können. Allerdings hätte das eine so weitschichtige Materialsammlung verlangt, dass L. mehrere Jahre hätte zur Verfügung haben müssen.

So müssen wir feststellen, dass der Hauptwert des Buches nicht dort liegt, wo der Versasser glaubt, nämlich im historischen Teil, sondern in der Systematik. Und das ist keineswegs verwunderlich. Sind doch die Methoden dieser letzteren durch die Arbeit mehrerer Jahrzehnte stets verseinert worden, während wir im erstgenannten Gebiet eigentlich noch in den Anfängen stecken. Der systematische Teil mag verglichen werden mit dem reisen Gemälde eines reisen Künstlers, hinter dem man die Kulturarbeit einer ganzen Periode merkt; der historische Teil gleicht dem Erzeugnis einer jungen, noch in den Anfängen steckenden Kunst, die eine reiche Entsaltungsmöglichkeit ahnen läst, bis zu der sie aber noch einen Psad vielsacher Läuterung zu durchschreiten hat.

Noch einige Einzelbemerkungen mögen hier folgen: S. 23—28 will L. den Imperativ *chantes* als aus dem Indikativ entlehnt auffassen. Gegenüber der Tatsache, das in der Einzahl der Imperativ *chante* sich gegenüber dem Indikativ *chantes* gehalten hat, glaubt er in dem Ersatz des Imperativ durch den Indikativ in der Mehrzahl eine Wirkung der höslichen Ausdrucksweise zu sehen. Im Lateinischen soll nämlich das Heischepräsens einen urbaneren Charakter gehabt haben, als der Imperativ. Daher hätte sich jenes im Plural,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Éd. Assezat. Paris, Charpentier.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Gegenüberstellung der beiden Formen ist hier sehr instruktiv und bestätigt durchaus die Auffassung L.'s von ihrer Bedeutung. Der Imperativ prenez bezieht sich auf eine Handlung, die im Interesse des Angesprochenen, der Sprechenden aber gleichgültig ist, deutsch etwa: "nehmen Sie nur noch", meinetwegen mögen Sie auch die da noch nehmen". Den Befehl aber, an dessen Ausführung die Novize persönlich interessiert ist und bei dem sie einigen Widerstand erwarten könnte, gibt sie im Futurum: "aber Sie kommen mir nicht heraus, bevor Sie mich geküsst haben".

der zur Höflichkeitsform geworden war, durchgesetzt, dieser aber im Singular. Diese Erklärung trägt meines Erachtens den Verhältnissen der andern romanischen Sprachen zu wenig Rechnung. Es bleibt eben unerklärt, warum im Sp. cantad < cantate neben cantais < cantatis, im Pg. cantai neben cantais, im Sard. cantade neben cantades usw. stehen. Ich vermute daher, dass eine gründliche Untersuchung der Frage die Lösung in einer anderen Richtung suchen müßte. Während nämlich das Part. Prät. cantatus sp. pg. cantado, sard. cantadu usw. ergab, wurde es im Fr. zu chanté, Pr. cantat, genau den Formen also, welche auch cantate ergeben hätte. So entstand hier eine Homonymie der beiden Verbalformen, die eine analogische Umbildung des Imperativ cantate nach dem Indikativ sehr begünstigen musste. Denn um eine solche Umbildung des Imperativ handelt es sich wohl, nicht um eine Ersetzung des Imperativs durch den Indikativ. - S. 52 leitet L. das romanische Futurum mit habeo auf lat. Redewendungen wie iter habeo nich habe den Weg vor" zurück und lehnt die Thielmannsche: cantare habeo nich habe zu singen" > nich muss singen" > nich werde singen" ab. Ich gestehe, dass mich seine Aussührungen nicht überzeugt haben. Die Frage verlangt natürlich eine Untersuchung auf breiter Basis. - S. 115 spricht L. von der kategorischen Frage: le feras-tu "wirst du es wohl tun?" Die vorhergehenden Unterabteilungen: alternative Ausforderung, Besehl, Bitte, Rat unterscheiden sich nun durch die Bedeutung, nicht durch die Form. Das Merkmal der kategorischen Frage aber beruht in der Form, während inhaltlich die einzelnen Sätze in einer der vorangehenden Kategorien Platz finden sollten. L. begeht also die Inkonsequenz, mitten im Kapitel sein Einteilungsprinzip zu ändern. Wollte er die Form auch berücksichtigen, so hätte er in jeder der vier vorhergehenden Unterabteilungen zwischen bejahender und fragender Formulierung des Satzes unterscheiden können. - Aus dem gleichen Grunde gehören die Beispiele des folgenden Abschnittes S. 120: prohibitive Frage, zu dem ersten Kapitel, über die kategorischen Verbote. - Die Interpretation der Beispiele ist im allgemeinen sehr gut, oft glänzend. Wo ich anders verstehe, ist fast immer L.'s Auslegung doch auch möglich, weswegen es keinen Zweck hat, diese Fälle einzeln zu erörtern. Ich möchte mir nur gestatten, in einem Punkte (S. 149) zu widersprechen, der mir nicht ganz unwichtig zu sein scheint. Maupassant lässt eine Dirne zu einem Matrosen sagen: Ju l'connais, Duclos? ... Ecoute, tu y diras ... non rien! ... Tu vas me promettre de ne pas l'y conter que tu m'as vue ... Faut jurer ... Eh ben! tu l'y diras que son père est mort. Im alten Futurum wird hier nach L,'s Meinung ein Auftrag ausgedrückt, dessen Erfüllung als selbstverständlich angenommen wird, also suggestiv. Dagegen soll tu vas me promettre kategorisch sein. Hier, glaube ich, liegt einsach der Unterschied zwischen der eigentlichen Bedeutung der beiden Formen zugrunde. Die Dirne will zuerst den Auftrag erteilen, besinnt sich dann aber, dass er ihr vorher Stillschweigen über ihr Zusammentreffen versprechen müsse, und braucht nun naturgemäß die Form, welche die nächste Zukunft auszudrücken vermag. Aus dem Spiel der beiden tu diras mit dem dazwischen liegenden tu vas promettre scheint mir klar hervorzugehen, dass hier eine Verschiedenheit in der Zeitstuse vorliegt Tu vas promettre heisst: "du sollst jetzt gleich versprechen", tu diras "du sollst (vielleicht morgen erst) sagen". W. v. WARTBURG,

K. Sneyders de Vogel, Syntaxé historique du français. Groningue, 1919. (Neophilologische Bibliotheek.)

Die Behandlung der romanischen Syntax ist seit ungefähr 10 Tahren in voller Bewegung. Immer mehr bricht sich die Überzeugung Bahn, dass eine rein formalistische Behandlung des Stoffes den letzten Einblick in das Leben der Sprache nicht vermittelt. Es ist ein unleugbares, großes Verdienst von T. Haas, dass er in seiner neufranzösischen und seiner französischen Syntax nicht das syntaktische Gebilde, sondern den Denkvorgang der Behandlung des Stoffes zugrundelegt. Vorangegangen ist ihm Fritz Strohmeyer mit seinem von der Kritik viel zu wenig beachteten Buche, Der Stil der französischen Sprache (Berlin, 1910), in dem das Verhältnis der seelischen zu den grammatikalischen Kategorien mit einer Fülle feiner Beobachtungen klargelegt ist. Was hier als Hilfsmittel gebraucht wird, mit dem Zweck, ein "anschauliches Gesamtbild der Sprache" zu schaffen, hat Karl Vossler (Über grammatische und psychologische Sprachformen, Logos, 1919, S. 1 ff.), mit gewohnter Meisterschaft herausgearbeitet. Wie Vossler seit Jahren den Einfluss der allgemeinen Kultur auf die Sprachentwicklung betont, so hat L. Spitzer (zuletzt in seinen Aufsätzen zur romanischen Syntax und Stilistik) auf die Bedeutung des Milieus, in dem eine syntaktische oder stilistische Wendung entsteht, bevor sie grammatisches Allgemeingut wird, hingewiesen. Es ist im Grunde der Geist Toblers, der in seiner Auswirkung noch heute das Gebiet der romanischen Syntax belebt. Diese Bewegung ist noch in vollem Flusse und es ist, wenn man nicht wie J. Haas programmatisch in der Ausführung die vertretene Theorie vor Augen führen will, heute ein großes Wagnis, mit einer Gesamtdarstellung der französischen Syntax an die Öffentlichkeit zu treten.

Von solchen Bedenken war aber offenbar der Verfasser der hier besprochenen, seit längerer Zeit angekündigten historischen Syntax des Französischen frei. Er ist mit einer gewissen Naivität an seine Arbeit gegangen und hat sich über die Probleme der syntaktischen Forschung umsoweniger den Kopf zerbrochen, als sie ihm offenbar gar nicht bekannt waren. Man bekommt bei der Lekture des Buches den Eindruck, als wäre dem Verfasser erst gegen Ende der Arbeit die Tatsache, dass es auch eine Theorie der Syntax gibt, bekannt geworden. (So wird Blümels Einleitung in die Syntax erst in einer Anmerkung zu § 321 zitiert) und da ihm nun sein eigener Standpunkt, der begreiflicherweise von seelischen Kategorien nichts zu berichten weiß, bedenklich erscheint, wird eine Einmengung der psychologischen Vorstellungen in die Erklärungen syntaktischer Erscheinungen von oben herab als Vermengung von Logik und Grammatik erklärt (z. B. § 453 "or, nous avons déjà remarqué qu'il ne faut pas confondre la logique avec la grammaire. Cela a été un peu le côté faible des grammairiens du XVIIIe et même du XIXe siècle de vouloir trop appliquer la logique à la langue" usf.). Aber auch wenn der Verfasser a priori auf eine psychologische Erklärung der Erscheinungen zu verzichten geneigt war, konnte er doch mit genauer Darstellung der Tatsachen ein verdienstliches Werk schaffen, besonders da es, nach der Einleitung zu urteilen, in erster Linie für Studenten berechnet war.

Aber auch in dieser Beziehung versagt das Werk vollständig. Für Sneyders de Vogel gibt es keine Satzlehre. Einzelnes wird zwar in der Tempus- bzw. Moduslehre, anderes in der Lehre von den Konjunktionen er-

wähnt, aber wir erfahren nichts von dem Verhältnis der einzelnen Satzglieder zueinander, nichts von den Gesetzen der Zeitenfolge usw. usw. Auf welcher Höhe sich diesbezügliche Erklärungen halten, dafür genügt der folgende Beleg (§ 363): si zur Einleitung von Einräumungssätzen "s'explique par le fait que la conditionnelle aussi bien que la concessive sont au fond des causales" (§ 278) und in dem in Klammern angeführten Abschnitt: "Quoique la phrase conditionnelle ne soit qu'une subdivision de la phrase causale -- elle renferme la cause de l'action de la principale, mais présentée à l'état de hypothèse . . . Il faut ... retenir cette valeur fondamentale pour comprendre que, des qu'on insiste moins sur le caractère hypothétique, la phrase conditionnelle amené par si puisse passer à la causale, ou à la concessive. D'un autre côté, une condition qui s'est réalisée frequemment dans le passé équivaut à peu près à une temporelle et ce fait explique qu'en français si a quelquefois la valeur de quand". Konditionalsatz und Konzessivsatz sind also eigentlich Kausalsätze. und umgekehrt, wenn man im Bedingungssatz die Vorstellung des Bedingten in den Hintergrund treten lässt, entsteht daraus ein Kausal- oder Konzessivsatz oder gar ein Temporalsatz. Kommentar überflüssig.

Wir erlahren aber auch nichts von dem Wesen der Apposition (weil dem Verfasser die Dissertation von Johannes Hoefer unbekannt war), ihrem Verhältnis zum Attribut, es werden daher weder Fälle wie frz. un bourgeois président, un roi enfant, le style Renaissance noch das Verhältnis von afz. Guillaume Fierebrace gegen Guillaume au court nez besprochen, auch nicht die Artikel in nfrz. le rouge-gorge, le bon-bec u. ä. erwähnt. Es fehlt jede Andeutung für den Gebrauch des Plurals bei Abstrakten wie frz. amitiés, courages, bontés, amours, jeder Hinweis auf die prädikative Stellung gewisser Adjektiva (tout, afz. meesme, daher neufrz. mit Verkennung der Entstehung boire à même le goulot, mordre à même un gâteau, dann selbst boire à même ohne Angabe des zugehörigen Substantivs, afz. demi, mi u. e. a.), nirgends ist das auffällige à bei Verben wie acheter, gagner, emprunter u. ä. besprochen, auf das schon Mätzner hinweist; das es ein Direktiv- bzw. Respektivobjekt gibt, das die verschiedenen Objekte zueinander in ganz bestimmten Wechselbeziehungen stehen können, ersahren wir nirgends aus dem Buche.

Aber auch die besprochenen Erscheinungen sind so mangelhaft behandelt, dass man dem Versasser füglich die nötige Sachkenntnis absprechen muß. Die Bibliographie von Horluc und Marinet, die ihm, wenn schon nicht anders, aus der Einleitung zur französischen Syntax von Haas bekannt geworden sein müste, ist von S. d. V. offenbar nicht benützt, erst in den Zusätzen zitiert worden. So kommt es, dass er für die Frage nach der Stellung des Adjektivs, die ja auch in der modernen Grammatik eine große Rolle spielt, zwar die Dissertation von Wagner (1890), nicht aber die von Driesch, Stellung des attrib. Adj. im Altfrz., Rom. Forsch. 19 (1903) zitiert und die älteren Dissertationen von Cron, Schöningh, die ausgezeichnete Programmarbeit von Hendrych, Görz 1892, aber auch die Ausführungen Groebers im Grundriss I2, 273 ignoriert. Daher ist das ganze Kapitel wertlos. Es findet sich nicht einmal der Versuch einer Erklärung, kein Hinweis auf den Einfluss der Tradition (Schöningh), des Affekts (Gröber, Cron, Kalepky), des oratorischen Hochtones, auf den Einfluss der Einheitlichkeit oder Doppelheit der zugrundeliegenden Vorstellung (Haas) usf. Er kennt auch nicht des Rezensenten Studien zur Vorgeschichte einer

romanischen Tempuslehre und zitiert daher seinen Schülern die alte Studie von Foth 1876, obwohl ihm eine nur oberflächliche Durchsicht des Archivs für das Studium neuerer Sprachen den Titel des Buches vermittelt hätte; er kennt Herzogs Studie über das -to-Partizip im Altromanischen nicht und erlaubt sich daher lat. Rekonstruktionen wie venutus sum.

Aber auch die sonstige linguistische Ausbildung des Verfassers ist heutigen Ansprüchen nicht entsprechend. pueent ist ihm = pouvaient (242, Anm.), afrz. totes veies, tote veie setzt angeblich lat. totas vices fort (was für ein Latein soll das sein?); jusque ist für ihn trotz Rom. Etym. Wb. 9095 noch immer de usque usw. Wie tief der Verfasser zu schürfen liebt, dafür genügt das folgende Beispiel. Er findet in seinen Quellen, dass vor dem Infinitiv, dem Partizip und dem Gerundium im Altfrz. die volltonige Form des Personalpronomens steht: "Cela prouve que c'est la valeur substantive de l'infinitif et la valeur adjective du participe et du gérondif qui amène la forme tonique". Das Substantiv als solches hat zwar die tonlose Form des Artikels, des Possessivpronomens usf. vor sich, aber der substantivische Charakter des Infinitivs soll es bewirken, dass vor ihm die volltonige Form des Personalpronomens steht. Das geht über meine Fassungskraft. Aus allen Erklärungsversuchen des Verfassers spricht so deutlich die Freude am Wortklang und das Unverständnis für das Wesen der Erscheinungen, daß es schwer wird, überhaupt zu den Darlegungen Stellung zu nehmen.

& II. Der Verfasser kennt nicht O. Müller, Die Substantivierung anderer Redeteile im Französischen, Göttingen, 1900; er unterscheidet nicht zwischen gelegentlicher und dauernder Substantivierung, nfrz. Wendungen wie le dedans "Treffer", à l'arrière "am Achterdeck", Prapositionen wie au dessus de, à l'encontre de, auparavant bleiben unerklärt; § 13 "Quand on veut indiquer", tous les hommes, le vieux français n'emploie pas l'article", dazu als Beispiel: paiien unt tort et crestiien unt dreit (Rol. 1015). Der Text soll heißen: Der Plural von Substantiven in kollektiver Bedeutung hat afrz. bisweilen keinen Artikel. § 22. Substantiva, die schon anderweitig determiniert sind, brauchen afrz. angeblich keinen Artikel. Dazu werden Beispiele mit même und afrz, cui + Subst. gegeben, ferner nfrz. "M. C., lui, était chauve et maigre: crâne plus lisse que ses bougies, corps plus sec que ses balais. Das soll auf einer Stuse stehen mit afrz. fors l'apostoile en cui protection je suis. Dabei sind plus lisse und plus sec Prädikat zu den Subjekten crâne, corps, gehören also einem ganz anderen Satzteil an als die Substantiva; das Fehlen des Artikels ist stilistisches Hilfsmittel, die blosse Aufzählung der Eigenschaften soll den Eindruck des Geschäftsmässigen machen. Der Verfasser scheint tatsächlich zu glauben, dass die Verbindung des Substantivs mit einem Adjektiv die Setzung des Artikels überflüssig macht, vgl. § 32 (Das Fehlen des Teilungsartikels im Altfrz.) "découle tout naturellement du fait qu'un substantif déterminé par un adjectif se passe longtemps de l'article". Worauf diese Bemerkung sich gründet, ist mir unbekannt, es ist auch aus der Natur des Artikels nicht zu verstehen, warum er vor der Nachbarschaft mit einem Adjektiv zurückschrecken sollte. § 46. Als ein Fall auffallender Nichtübereinstimmung zwischen adverbiellem Adjektiv und zugehörigem Partizip (nfrz. une fille nouvelle mariée) wird angeführt Rol. 2053 mais chier me sui venduz. Ich bezweifle, dass ein \*chiers me sui venduz überhaupt zu finden ist, (dass es afrz. heisen kann

une chose chiere vendue, ist selbstverständlich), da chier altes lat. Neutrum ist (lat. grande sonant tragici, s. Heise, Zur hist. Syntax des adverbiell gebrauchten Adjektivs im Französischen, Göttingen, 1911). Außerdem ist venduz unberechtigte Korrektur des in der Handschrift stehenden vendut. § 55. milliasse ist nach dem Dict. gen. schon 1505 belegt. § 69. Das Altfranzösische soll volle Freiheit haben, beim Verbum die betonte oder unbetonte Form des Personalpronomens zu gebrauchen. Man soll also gleichmäßig sagen können I. à moi semble, 2. il moi semble, 3. il semble à moi und selten 4. il semble moi. Das ist denu doch zu einfach dargestellt. Zunächst sind I. und 3. auszuscheiden, da hier auf dem Personalpronomen der volle Ton liegt. 4. (besser zu ersetzen durch ço semble moi) ist durchaus nicht selten, sondern die Regel, wenn das Verbum den Satz eröffnet. Wo ist aber im 11.-12. Jhdt. il moi semble zu finden? Vorangestelltes betontes Personalpronomen findet sich sonst nur nach et und mais. Der Einfluss der Enklise, Proklise, der vulgärlat. Akzentuierung auf die Setzung der Voll- bzw. Kurzform der Personalpronomina ist nicht erwähnt. § 152 ff. Es fehlt der Hinweis auf H. Schulze, Das französische Passiv und seine Ersatzmittel, Zittau 1895; das unpersönliche Passiv, afrz. ci a sauté nhier wird getanzt" ist kaum angedeutet, s. Tobler. VB. V, S. 400 ff. § 192. Der Unterschied zwischen Akkusativobjekt und Dativobjekt ist ein "simple accident de grammaire". Daher sei auch verständlich, dass im Lause der Entwicklung einzelne Verba ihre Konstruktion wechseln oder intransitive Verba passivisch verwendet werden können. Man sage also: pardonner à qn., aber vous êtes tout pardonné, oder obéir à qn., aber je veux être obéi; aber afz. pardoner und obéir werden auch transitiv konstruiert, die passivischen Wendungen sind also nur Reste alter Konstruktionen. Zu dem angegebenen Beispiel mit moquer vgl. Monsieur a peur qu'on le moque? et qui donc te moquera, nigaudasse? (Prévôt). Das Altfranzösische macht ferner zwischen Akkusativ- und Dativobjekt einen zwar feinen, aber immerhin deutlichen Unterschied; vgl. z. B. im Brut li febles deit fuir lo fort gegen pour fuire a telles douleurs (Charr.). Das Akkusativobjekt steht, wenn das handelnde Subjekt bewusst, mit voller Absicht die Objektsvorstellung in den Kreis der Handlung zieht, das Dativobjekt, wenn dies ohne Mitwirken des handelnden Subjektes geschieht; daher afrz. servir aucun "persönlich bedienen" gegen servir à aucun "von Diensten sein"; ebenso afrz. aidier à aucun und aucun usf. Auch der Wechsel zwischen Passiv- und Direktivobjekt im Neufranzösischen lässt sich größtenteils auf dieses Prinzip zurückführen. § 196. Es werden zusammengeworfen aller le galop (wo in le galop alter Ablativus absolutus zu sehen ist), mit der etymologischen Figur, vivre sa vie, dem Inhaltsobjekt crier un bulle tin und dem inneren Objekt sentir le renfermé. Fälle des kausalen Objekts wie in trembler la fièvre, souffler la fureur "vor Wut keuchen" werden nicht erwähnt. § 228. Wo steht lat. Caesar legatos mittit qui dicerent? § 234. Ein auffallender Indikativ im vorzeitigen Temporalsatz soll vorliegen in Rol. 83/4 ainz ne verrat passer cest premier meis - que jel sivrai od mil de mes fedeils. Hier liegen begreiflich zwei Hauptsätze vor, que ist rein kopulativ, keinesfalls ist aber in dem que ... sivrai der vorzeitige Temporalsatz zu sehen, wie durch den Fettdruck angedeutet ist; § 273 se operam dare promittere mag zwar lat. gelegentlich belegt sein, kann aber doch nicht als Beispiel der normalen lateinischen Kon-

struktion gebracht werden! Ein vulgärlateinisches dico quod hoc fecerit heißt nicht, dass er "getan hat", sondern "tun wird". Im ersten Fall setzt das Vulgärlateinische quod hoc fecisset. § 281. Fälle wie frz. des couleurs voyantes, une rue passante werden mit dem Hinweis auf Tobler in einer kleingedruckten Zeile erledigt. § 283. Als auffällige Verbindung von Substantiv und Partizip wird bezeichnet afrz. foi mentie "Lehenseidbruch". Es ist dies Ableitung von atrz. foimentir "den Eid brechen", wie afrz. fervestir, ferarmer, graissefondre u. v. a. § 287. Wo steht Caesar urbem occupatam habet? § 304 ff. Das Verhältnis von Imperfekt und Perfekt wird kaum berührt, über das erstere finden sich nur einige Angaben statistischer Natur aus der Dissertation von Schaechtelin. Die vorbildliche Abhandlung von Th. Kalepky, Der Unterschied zwischen Imparfait und Passé défini und seine schulmässige Behandlung, Berlin, 1904 ist dem Versasser unbekannt. Daher wird auch kein Unterschied zwischen dem absoluten und dem relativen Gebrauch des Imperfekts gemacht. Über die sogenannten Tempora perfectae für imperfectae actionis wird nur beim Futurum gesprochen, da Tobler darüber gehandelt hat; die Dissertation von Engwer, Berlin, 1884, scheint unbekannt geblieben zu sein. § 327. Rumänisch si (nicht si) hat angeblich lat. et vollständig verdrängt; aber altrum. și und e verhalten sich wie afrz. și und et. § 3672. Nfrz. il a beau faire u. ä. ist nur nebenbei ohne Erklärung oder Bibliographie erwähnt. § 376bis. Zu meillurs vassalls de vous ware afrz. si belle de li, autres de lui nachzutragen, Tobler, VB. V. S. 28 ff. § 417. Frz. dans ist nicht de intus, s. z. B. Rom. Gram. III, 434. § 418bis. Es fehlt der Hinweis, dass avec ursprünglich adverbiell ist. Wie soll man ein vlat. \*ab hoc als Präposition verstehen? § 438. Aufzählungen wie suivent deux hommes, armés de fusils werden erklärt nach Imperativen, die den Satz eröffnen, wie im perissent les traîtres. Vgl. dazu F. Strohmeyer, I. c. II., Satzton und Wortstellung.

Es ist selten ein Buch so schlecht, dass nicht auch manches Gute darin zu finden wäre. Sofern der Verfasser die oft mit so viel Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit gearbeiteten deutschen Dissertationen besonders aus der Schule Toblers oder den Seminaren von Göttingen und Gießen seinen Ausführungen zugrundelegt, ist auch das eine oder andere Gute in seinem Buche zu finden. Das Eine zeigt aber das stattliche, auf prachtvollem Papier gedruckte Buch, dass nämlich die romanische Sprachwissenschaft bei Nichtberücksichtigung der Ergebnisse der deutschen Forschung ohne schwere eigene Schädigung nicht bestehen kann, und um dieser Erkenntnis willen sei dem Versasser seine französische Syntax verziehen.

E. GAMILLSCHRG.

## Brief an Karl Jaberg.

Sehr geehrter Herr Kollege!

Unter den mannigfachen kritischen Äußerungen, die mir anlässlich des Erscheinens meines Vademecums teils öffentlich, teils privatim, teils direkt, teils indirekt zukamen, hat Ihr Brief vom 18. VIII. 20 am schärfsten den Kern der Sache getroffen und in knappen Worten zwei Punkte unter die kritische Sonde genommen, die, wie ich bekennen muss, für die Gesamttheorie, welche ich im V. entwickelte, von vitaler Bedeutung sind, jedoch, wie ich nun begreife, nicht genügend herausgearbeitet wurden, so dass mich eine eingehendere Erörterung derselben notwendig dünkt. In einem Fall sind Sie der einzige, der bisher, soviel ich weiß, den gefährlichen Riss im Bau erkannte. Sie schreiben zu § 20: "Fassen Sie wirklich zwei so verschiedene Dinge, wie den Ausgleichungsprozess zwischen der Ausdrucksweise der verschiedenen Mitglieder einer Sprachgemeinschaft und den Ausgleichungsprozess zwischen den verschiedenen Formen eines sprachlichen Systems unter einen Begriff zusammen?"

Ich spreche an der angezogenen Stelle davon, dass man die Formenlehre als die Lehre von der Analogie bezeichnen kann, und wollte damit den mir von Schuchardt eingeimpsten Gedanken aussprechen, dass man auf diesem Wege dahin gelangen könnte, einen theoretisch einheitlichen Abschnitt in der Linguistik zu statuieren, der ungefähr mit dem, was wir sonst als Formenlehre bezeichnen, übereinstimmen würde und den Vorteil der Geschlossenheit und prinzipiellen Umgrenzung seines Fundamentes böte. Infolge der Konzision eines knappen Wegweisers musste ich mich allerdings mit dieser Andeutung begnügen, da das Durch-

denken dieser Idee auf allerhand Schwierigkeiten stößt.

Das Tatsächliche, das dem Erscheinungskomplexe der sprachlichen Analogien zu grunde liegt; ist die Homophonie (§ 25). Bezeichnen wir als Analogie schlechthin das Anstreben von Homophonie bedeutungsverwandter Zeichen (Worte), so ist damit der Rahmen dieser Definition außerordentlich weit gespannt. Sie wäre damit jener elementare Trieb, der die Keime der Kindessprache entwickelt; sie modelt unaufhörlich an der Sprache der Erwachsenen, indem sie dialektbildend oder dialektzerstörend wirkt (wovon später!); sie ist einer der wesentlichsten Faktoren bei Sprachmischungen und bewirkt vielfach die Selektion der neuaußkommenden Wortbezeichnungen; sie leitet das schwankende Gedächtnis einer Sprachgemeinschaft zur Umbildung verschwindender Zeichen (Wortcontaminationen) an, und verleikt Neubildungen, besonders in der Wortbildung, Lebenskraft. Endlich hält sie jene lautlichen Nuancierungen, welche

die syntaktischen Beziehungen der Worte untereinander zum Ausdruck bringen, in fortwährendem Flusse. Wie enge alle diese Phänomene ursächlich miteinander zusammenhängen, mag eine kurze Andeutung beleuchten. Nehmen Sie die kurze Schrift Meumanns, Die Entstehung der ersten Wortbedeutungen, zur Hand und beachten Sie, welch treffende Illustration Sie aus ihr zu Ihren eigenen "Schluß"gedanken Ihrer Abhandlung über die assoziativen Erscheinungen in der Verbalflexion einer sofrz. Dialektgruppe daraus gewinnen. Man darf wohl sagen, die Analogie ist eines der fundamentalsten Lebenselemente der Sprache (nicht das einzige!) 1 — oder, um bei meiner eigenen Nomenklatur zu bleiben, - des Sprechens, denn es handelt sich hier durchaus um biologische Akte, um Lebensäußerungen des Mitteilens, bei denen sie zur Geltung kommt, während mir die "Sprache" im eigentlichen Sinne eine gedankliche Abstraktion ist, fest, unabänderlich starr, wie die Zahlenreihen der Mathematik, wie die Termini der Logik, die in ihrer Idealform kein Vergessen und keine Veränderung des einmal gewonnenen Sprachgutes kennt: mithin auch keine Analogie!

In dieser Fassung gehört mithin die Analogie in meinem Lehrgebäude überhaupt gar nicht in die Grammatik hinein (so scheint es wenigstens!), sondern wäre in der Stilistik zu behandeln gewesen, ebenso wie z. B. die sprachliche Aufmerksamkeit, obwohl ich sie erst § 15 zur Erörterung bringe. Ist das nicht ein Widerspruch in meinem System? Nur ein scheinbarer und ich will dankbar die Gelegenheit, die mir Ihre Worte bieten, zu einer Erklärung ergreifen.

Zuvörderst möchte ich Ihrem Vorschlag näher treten, zweierlei Arten von Ausgleichsprozessen, die Sie grundverschieden nennen, zu unterscheiden, jenen zwischen den Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft und einen andern zwischen den einzelnen Formen eines sprachlichen Systems. Ich hatte bisher nur die erste Art von Analogien im Auge. Und in der Tat besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen beiden "Analogien" darin, daß die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft eine reale Existenz führen, wirklich agieren, wirklich ausgleichen, während das sprachliche System eine Abstraktion ist, die zu einer Handlung, ja zu einer Veränderung überhaupt nicht befähigt erscheint, so daß wir diesen sprachlichen Systemen mithin einen Lebensprozes zumuten, der

Als "sprachliches Lebenselement" bezeichne ich psychische Kräfte oder Triebe, die mit jeder sprachlichen Lebensäußerung typisch verbunden erscheinen. Derartiger Elemente glaube ich beim Sprechen mehrere unterscheiden zu können: jenen seelischen Erregungszustand, den ich "sprachliche Außmerksamkeit benenne, der sich von der gewöhnlichen "Außmerksamkeit" dadurch unterscheidet, daß er sich bis zur sprachlichen Ausdrucksbewegung steigert, wodurch er die syntaktische Gliederung der Rede bedingt. Sodann jene Suggestivkraft, die interindividuell von Mensch zu Mensch wirkt, welche ich als "Mitteilung" bezeichnen will. Endlich die Analogie selbst. Es mögen wohl noch mehr solcher sprachlicher Lebenselemente zu entdecken sein. Vielleicht sind sie alle nur verschiedene Aspekte des nämlichen psychophysischen Zustandes, den ich auf diese Weise rationell zu zergliedern trachte.

nicht diesen, sondern ausschließlich den Mitgliedern der Sprachgemeinschaften zukommt.

Dennoch möchte ich Ihren Vorschlag, an dieser Zweiheit festzuhalten, nicht a limine abweisen und nehme an, dass mein obiger Einwand, auf den ich zwei Seiten später zurückkomme, kein ernstliches Hindernis bildet. Was wird dadurch gewonnen? Ich meine, dass die eingangs aufgestellte Definition von der Formenlehre = Analogie in Ihrem zweiten Sinne jedenfalls eher Existenzberechtigung haben wird, als in meinem ersten. Schon Ihre Einschränkung auf sprachliche Systeme ermöglicht jene durchaus notwendige Einengung des weiten Analogiebegriffs auf die in der Formenlehre zur Behandlung kommenden Fälle. Wir werden nicht leicht von einem System kindlicher Lallsilben sprechen, noch wird es uns beifallen, die verschiedenen Ausdrücke für gleiche oder nah verwandte Begriffe wie für dileggiare, für die Begriffe "suchen" und "finden", für "Donner", für "Trunkenheit", für "Hunger", in ein System zu bringen; denn wir wissen zu gut, dass diese freien Schöpfungen der Sprache keine logische Ratio besitzen, nach der sie gebildet wurden. Hingegen reden wir von einem Kasussystem, von einem pronominalen System, von einer Systematik des Verbs. Warum? Was macht das Systemhafte daran? Wir nennen System einen Tatsachenkomplex, der durch eine einheitliche gemeinsame Gesetzmäßigkeit zusammengehalten wird. In den obigen sprachlichen Systemen handelt es sich ausschließlich um die Wiedergabe syntaktischer Funktionszeichen [Funktionsendungen, funktionelle Vorsilben, nfrz. Personalpronomen! und Änderungen im sogen. Wortstamm, da das Umlauts-i in frz. pris, fis ebenso Funktionszeichen ist wie das auslt. -s]. Die Gesetzmässigkeit, der Nomos, der in den syntaktischen Funktionszeichen waltet, ist aber das Lebenselement der sprachlichen Aufmerksamkeit (im Sinne von § 15), und die Analogie tritt hier als sein Werkzeug auf. Das der Formenlehre allein zukommende Zusammenwirken beider differenzierter Faktoren der Sprachbildung bewirkt mithin die Sonderstellung dieses Abschnittes der Grammatik.

Ihrer Anregung Rechnung tragend könnte daher p. 79 Z. 22 ff. etwa folgender Weise lauten: "Die Aufgabe der Formenlehre ist es, das Verhältnis der Lautform eines Wortes zu seinen syntaktischen Funktionen festzustellen. Jenen Faktor, welcher dieses Verhältnis bestimmt, nennen wir Analogie in einem sprachlichen System oder Analogie schlechtweg (in eingeschränktem Sinne). Mithin kann, wenn man will, auch die Formenlehre als die Lehre von der Analogie bezeichnet werden." Das Folgende bis p. 80 "Wir haben . . ." wäre dann durch Kleindruck als Anmerkung, als Exkurs über die Analogie überhaupt, zu kennzeichnen, ergänzt durch eine Darlegung, daß wir theoretisch berechtigt sind, zweierlei Arten von "Analogien" zu unterscheiden.

Bevor ich aber darauf eingehe, noch etwas anderes. Während wir die Formenlehre unter Dach und Fach brachten, ist uns die

Wortbildungslehre entschlüpft, denn indem die funktionellen Analogien als ein geschlossenes Ganzes isoliert werden konnten, erscheinen nun die begrifflichen Analogien aus den Systemen sprachlicher Formen eliminiert. Und doch müssen diese beiden Sphären analogischer Wirksamkeit vereint bleiben, da keine festen Grenzen zwischen ihnen zu ziehen sind. Ich denke dabei weniger an jene "innere begriffliche Angleichung", von der Sie in ihrer Arbeit sprechen, da das Unterbleiben einer funktionellen Differenzierung - sei es, dass dieses primär gegeben erscheint, sei es, dass sich dieser Umstand erst sekundär aus früher vorhanden gewesenen funktionellen Unterscheidungen herausbildete -, im Grunde ebenfalls funktionelle Analogiebildung ist, wenn auch in negativem Sinne. Wohl aber geben andere Fälle zu denken. Mit Recht betont Meyer-Lübke (Rom. Gr. III p. 19ff.), dass die alten Part. praes. im Romanischen zu reinen Adjektiven herabgesunken sind, woran spätere latinisierende Wendungen bei Leopardi und anderen nichts mehr zu ändern vermögen, d. h. dass ital. amante, potente, moriente, afrz. podent, mescreant (soweit diese keine Gerundialfunktion übernehmen) keinerlei funktionelle Beziehungen zum Satzganzen, sondern lediglich begriffliche Nuanzierungen wiedergeben. Fall steht nicht vereinzelt. So mag lt. moribundus, das wir nur als Adjektiv kennen, aus alten, echten Partizipialkonstruktionen erwachsen sein. Die Genusbildung, die im Romanischen niemals anders, denn als rein wortbildender Faktor auftritt, ist in sprachhistorisch weit zurückliegenden, präbistorischen Perioden aus syntaktischen Kennzeichnungen hervorgegangen. Auch bei den Adverbien, den Numeralien usw. sind die Grenzen zwischen Formenentwicklung und begrifflicher Wortbildung keine scharfen. Und namentlich bei den Verben greift der Ausdruck bestimmter Aktionsarten (Deponentia, Inchoativa, Iterativa, Intensiva etc.) immer wieder in die Kategorien reiner Wortbildungen herüber. Neben den Funktionszeichen gibt es eben auch Begriffszeichen, als welche im Romanischen Prä- und Suffixe dienen, und zwar sind die Begriffszeichen oft genug aus jenen hervorgegangen, können aber auch wieder (wie die rein funktionell zu verstehenden Deponentialformen des Spätlateins, vgl. Löfstedt, Komm. p. 215) zu Funktionszeichen werden. Die Beziehungen zwischen den durch verschiedene Begriffszeichen nuanzierten Worten nenne ich "begriffliche Funktionen" und erblicke die Aufgabe der Wortbildungslehre darin, die Wirksamkeit der Analogien bei der Wiedergabe begrifflicher Funktionen klarzustellen. Es fragt sich nun, ob der Begriff eines "sprachlichen Systems" auch auf die Begriffszeichen übertragen werden kann.

Mag sein, das jemand die Ausdrücke aimer, aimable, amant, ami, amijoler, amitié, amour, amoureux, désamour, entr'aimer, amour-propre und dergleichen zu einem System (Wortsippe, Wortfamilie) zusammensassen will, — doch kann ich offengestanden nicht erkennen, welcher Nomos dieses System zusammenhalten mag, da die Etymologie fürs Französische keinen solchen ergibt, indem

schon im Latein amare, amicus, amor vollständig selbständige Worte waren und man im Französischen durch ein "System", das etwa verser mit vers, version, vertige, univers, adversaire, conversation, pervertir etc. zusammenfassen wollte, zu Unmöglichkeiten käme (ohne jener bekannten schwierigen "Wortsippen" zu gedenken um cochlea, galla, pinna u. dgl.!) -, es wäre denn, dass man die Analogie selbst als einzige Gesetzmässigkeit hier anerkennen würde, wodurch uns zur Abgrenzung der einzelnen Wirkungssphären derselben nicht geholfen ist. Da ich nun einerseits die Wortbildungslehre als integrierenden Bestandteil der Formenlehre anerkennen muss, andererseits ihre Umgrenzung in mangelhafter Erkenntnis der Natur des von ihr behandelten Materials nicht vorzunehmen weiß, ließ ich die Frage offen und drückte mich mit Hilfe eines hypothetischen "kann" (als die Lehre von der Analogie bezeichnet werden) aus. Statt weiter auf das Problem einzugehen, gab ich eine allgemeine Erklärung dessen, was alles unter das Kapitel Analogie einschlägig ist, und legte die beiden Unterarten der begrifflichen und funktionellen Analogie fest, um erst § 25 und 26 dieselben einer genaueren Analyse zu unterziehen. Ob es mir mithin bis zu einer Neuauflage des V. gelingen wird, in dieser Richtung Ihrer Einwendung voll Rechnung zu tragen, weiss ich nicht, doch kann ich in einer anderen Hinsicht Ihre vorgeschlagene Zweiheit der "Analogie" in der wissenschaftlichen Terminologie positiv bejahen.

Es ist zwar richtig, dass die Analogie lediglich beim Sprechen verwirklicht wird, und nur die Sprachgemeinschaft, nicht die Sprache selbst Analogien bildet. Doch ist zu bedenken, dass jene sprachlichen Lebenselemente, zu denen ich die Analogie rechne, jedem Sprechakte latent innewohnen und mithin ein Gemeinsames jeglichen Sprechens sind. Man hat eben auch hier zwischen dem wirksamen Prinzip und dem verwirklichten Effekt zu unterscheiden (genau so wie beim Lautwandel!). Da nun die Sprache das abstrahierte Gemeinsame aus den Sprechakten darstellt, gehört auch das Prinzip der Analogie nicht bloss diesen, sondern auch der Sprache selbst an, und sind wir berechtigt, die analogischen Effekte ebenso gut vom Standpunkte des "Sich-vollziehens" (stilistischer Standpunkt) wie des "Vollzogen-seins" (grammatischer Standpunkt) zu beurteilen. In diesem zweiten Falle entfällt nach meinen Ausführungen Vad. p. 15 die Differenzierung nach Individuen, welche durch die "Sprachgemeinschaft" ersetzt wird, und das ist offenbar der Gedanke, den Sie in Ihrem Briefe zum Ausdruck bringen wollten. Vielleicht liefse sich derselbe schärfer fassen, wenn man den von ihnen gebrauchten Ausdruck "Prozess", ihn auf das Sprechen reservierend, für die Sprache vermeiden wollte, denn diese kennt keine "Prozesse", so dass man den Ausgleichsprozess im Sprechen der erreichten Homophonie der Sprache gegenüberstellte. Mag dieser Passus gleichzeitig als Erklärung dienen, warum ich die eigentlich der Stilistik einzureihenden Lebenselemente berechtigt war, erst im grammatischen Abschnitt zur Sprache zu bringen.

Sie werden vielleicht lächeln, verehrter Herr Kollege, dass ich somit zu meinem Steckenpferd zurückkehre und selbst vor einer Abänderung Ihrer Worte nicht zurückschrecke, nur um sie zu meiner Differenzierung von Sprechen und Sprache in Beziehung zu bringen. Ich meine aber, dass es sich hier doch um mehr als um ein Steckenpferd handelt, denn ein anderer Einwand Ihres Briefes zeigt mir, dass Sie mir in diesem Punkte nicht immer Gefolgschaft zu leisten gewillt sind. Wenn ein Dialektforscher wie Sie, der aus der Praxis dieses Forschungsmaterial kennt, schreibt, dass mir "die Gewaltsamkeit" passierte, die Dialektologie zu einem Teilgebiet der Stilistik werden zu lassen, so muss ein tiefer greifender Unterschied in der Auffassung zwischen uns bestehen. Sie stehen hier nicht allein. Auch v. Wartburg schreibt (ZfrPh. XL p. 507), meine Auffassung über den Dialekt dürfe nicht unwidersprochen bleiben. "Es ist einfach unrichtig, dass ihm die Sprachgemeinschaft abgehen soll. Allerdings erstreckt sich diese oft nur über ein sehr eng begrenztes Gebiet; innerhalb dieses ist sie aber entschieden vorhanden und sie gelangt auch meist den beteiligten Menschen recht wohl zum Bewusstsein. Ebenso falsch ist, was E. von der Modifikation der Sprechweise sagt. Das mag seine Gültigkeit haben für den gebildeten Städter ... nicht aber für den ganz in seiner Mundart lebenden Bauern. ... Eine gewisse Modulationsfähigkeit muß natürlich auch der Mdt. zugeschrieben werden und gerade dadurch wird sie mit nichten zu etwas von der Sprache prinzipiell Verschiedenem. fehlt der Mdt. ebensowenig wie der Sprache das Moment des gemeinsamen Werdens ... " Und im Vorbeigehen registriert auch Vossler (LGRPh. 1920 p. 183) das den meisten Philologen Befremdende, Phonetik und Dialektkunde in der Stilistik behandelt zu finden. Wenn ich diesen keineswegs hyperkritischen Stimmen die sonstigen mir bekannten mündlichen und schriftlichen Äußerungen von Fachkollegen beifüge, so kann ich wohl sagen, dass sich hier etwas wie eine communis opinio gegen mich erhob, keineswegs unerwarteterweise! Sie können sich wohl denken, dafs ich, gerade in dieser Hinsicht nicht ohne eigene Erfahrungen, nicht leichtfertig eine solche Sonderstellung einnehme. Und wenn ich nun beifüge, dass es sich um einen ganz vitalen Punkt meiner Gesamttheorie handelt, so werden Sie verstehen, dass ich darüber nicht schweigend hinweggehen will.

Es ist selbstverständlich, dass jede sprachliche Äusserung, also auch jede dialektische, ebenso vom Stilisten wie vom Grammatiker beurteilt werden kann. Es ist weiter auch unbestreitbar, dass die wissenschaftlichen Darstellungen, die wir heute besitzen, äußerlich das Gewand rein grammatischer Forschungen tragen und von ihren Verfassern so auch beabsichtigt waren. Hätte ich meinem Vad. einen referierenden Charakter geben wollen, so hätte ich wohl nicht gezögert, den § 13 etwa zwischen § 14 und 15 einzuschalten, darstellend, dass von Ascoli's "Saggi ladini" und seinen Vorläusern

bis Morfs "Zur sprachlichen Gliederung Frankreichs" und darüber hinaus in der Dialektforschung das Bestreben vorwaltet, die wissenschaftliche historische Grammatik der romanischen Kultursprachen durch die geschichtliche Erforschung der dialektischen Sprachentwicklung zu ergänzen, sei es, dass diese Materialien direkt in die historische Grammatik verarbeitet wurden (wie dies Meyer-Lübke in seiner ersten Schaffensperiode, bis zum Erscheinen seiner Einführung tat), sei es, dass eigene Monographien diese Aufgabe erfüllten. Obwohl ich selbst es in diesem Punkte früher nicht anders hielt, als alle Welt eben dachte, bin ich im Laufe der Zeit zur Überzeugung gelangt, dass diese Behandlungsweise der Mundarten an einem prinzipiellen, jedoch behebbaren Grundübel krankt. Sie setzt eine ideelle Existenz der Dialekte voraus, ähnlich wie die Existenz der Sprachen, nur mit dem Unterschiede, dass die Existenz der Sprachen von niemandem angezweifelt wird, mag ihr Dasein auch dem der platonischen Ideen vergleichbar sein, also jedenfalls anders zu beurteilen sein, als die Existenz realer Dinge, während die Existenz der Dialekte von gewichtigen und erfahrenen Forschern rundweg geleugnet wurde. Weder Paul Meyer noch Devaux oder einem seiner späteren Schüler ist es allerdings gelungen, diese Negierung genügend zu begründen. Sie blieb eine Behauptung, doch steckt etwas Wahres darin, das ich in einem Beweise zu formulieren suche, der nun folgen möge.

Das, was wir in der Grammatik behandeln, sei es nun "Dialekt" oder "Sprache", gewinnen wir durch Abstrahierung aus den Sprechakten. Wie bei nächtlicher Fahrt im Eisenbahnzug die tausendfachen Funken beim Abteilsenster vorüberjagen, auftauchen, um dann auf immer zu verschwinden, so werden die Sprechakte geboren, um im nächsten Augenblick verklungen zu sein. Gäbe es keine Sprache, sondern nur ein Sprechen, so wären sie auf immer dahin. Die Sprache gibt uns erst die Möglichkeit, den "gleichen" Sprechakt zu wiederholen. Der gleiche Funke kann für uns zwei-, drei-, hundertmal wiederkehren. Der Sprechakt verklingt, doch haben wir etwas daraus abstrahiert, das uns dazu führt, spätere Sprechakte, in denen wir dieses Abstrahierte wiederfinden, mit dem ebengehörten zu identifizieren. Wir nennen dies das "Wiederholen". Ich glaube, als Linguisten können wir es den zünftigen Philosophen überlassen, diese Begriffe "abstrahieren" und "wiederholen", genauer zu umschreiben. Ich habe mich absichtlich etwas primitiv ausgedrückt und weiss wohl, die beiden Worte hier für Vorgänge gebraucht zu haben, die eigentlich etwas ganz anderes sind, als man besonders unter dem Ausdrucke "abstrahieren" leicht vermuten könnte. Also meine Termini sind unvollkommen, ja sie scheinen mir, an der Sache gemessen, läppisch. Aber für unsere Zwecke finden wir mit ihnen vorläufig unser Auslangen. Denken wir uns die Sprache als ein Ganzes, - und als ein solches stellen wir sie uns vor -, so ist es die Gemeinverständlichkeit, welche wir von jeder einzelnen Sprachtatsache

postulieren: sie macht die Sprache eben zu einem Ganzen. Wodurch unterscheidet sich nun ein dialektisches Sprachdenkmal von einem nichtdialektischen? Offenbar dadurch, dass der Grad der Gemeinverständlichkeit variiert. Wird z. B. ein Dialektwort wie das nordwestfrz, chaise in einer Sprache gemeinverständlich, so hört es eben auf, ein Dialektwort zu sein. Wir abstrahieren jedoch aus dialektischen Sprechakten ebenso wie aus nichtdialektischen und -- ich will es zugeben, -- innerhalb einer Mundart kommt den dialektischen Sprachakten die gleiche Gemeinverständlichkeit zu wie den andern im weiteren Rahmen der Gesamtsprache. Aber ein fundamentaler Unterschied besteht doch: jene Gesamtabstraktion, welche wir Sprache nennen, kann einer Forschertätigkeit ohne weiteres als Grundlage dienen, denn aus sachlichen, nicht arbiträren Gründen wissen wir in der Regel, welche Sprachäusserungen wir dieser Sprache zuzuerkennen haben, welche nicht. Zweifeln wir aber einmal in dieser Richtung, so geschieht dies entweder deshalb, weil wir die betreffenden Sprachdenkmäler überhaupt nicht ganz verstehen (wie die sog. provenz. bilingue Alba) oder weil Dialekt- oder Jargonbildungen vorliegen (wie z. B. die francoitalienischen Dichtungen), die des Charakters der Gemeinverständlichkeit den bekannten Sprachen gegenüber mehr oder weniger entbehren. Aber bezüglich dessen, was wir zu einem Dialekt rechnen und was nicht, verfahren wir ganz anders als bei den Sprachen, hier sind wir rein arbiträr, indem wir aus dem Dialekt auch solches ausschalten, das für dessen Sprachgemeinde vollkommen gemeinverständlich wäre und anderes mitunter aufnehmen, was selbst für die Mundart kaum mehr gemeinverständlich genannt werden kann (Argot- und Jargonwörter u. dgl.). Warum verfährt die Wissenschaft so? - Weil sie bei der Statuierung der Mundarten den Faktor "Sprachgemeinschaft" einfach vernachlässigt, sich um dieselbe nicht kümmert und sprachhistorischen Theorien nachjagt, statt zu eruieren, was alles innerhalb einer Mundart gesprochen und verstanden wird.

Denken wir uns einen extremen Fall einer solchen dialektischen Sprachgemeinschaft A, welche ausschließlich die Mundart N spräche und von der Schriftsprache wie von den Nachbarmundarten keine Ahnung hätte. Nehmen wir an, die Leute von A würden mit ihrer Mundart weder ihre Dialektnachbarn noch die sonstigen Angehörigen der Gesamtgemeinschaft verstehen. Sie würden infolgedessen auch selbst nicht von diesen verstanden sein und damit ipso facto aus der Gesamtheit der Sprachgemeinschaft ausscheidend, eine eigene, wenn auch kleine, unabhängige Sprache, keinen Dialekt mehr sprechen. Damit dies nicht der Fall werde, sind daher zwei Voraussetzungen nötig:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es handelt sich hier um mehr als um eine blosse hypothetische Annahme, da dies der saktische Vorgang ist, der sich bei jeder sprachlichen Abspaltung abspielt.

I. Entweder muss der Dialekt N mit den Nachbarmundarten oder der Gemeinsprache soviele gemeinsame Elemente besitzen, dass die Gemeinverständlichkeit vielleicht erschwert aber nicht aufgehoben erscheint. Oder

II. die Angehörigen der Gruppe A sind gewohnt im Verkehr mit Fremden soviele fremde Ausdruckselemente in ihre eigene Sprechweise aufzunehmen, dass die Gemeinverständlichkeit aufrechterhalten werden kann.

Gewöhnlich ist wohl beides der Fall, doch ergeben sich daraus wichtige Folgerungen.

Wollte man versuchen, in einem Dialekte jene spezifischen (für Nachbarn und Schriftsprache unverständlichen) Elemente, die ihm allein eigen sind, von den für die sonstigen Mundarten und die Schriftsprache gemeinverständlichen zu sondern, so würde man bald in die ärgsten Schwierigkeiten geraten. Die Gemeinverständlichkeit, von der ich da handle, ist ja keine effektive, sondern eine postulierte: Jedermann weiß, daß sie sich bei Kindern und kulturell Rückständigen nur über einige hundert Zeichen, bei Durchschnittsmenschen über etliche Tausend, bei Hochgebildeten und Sprachgewaltigen über vielfache Zehntausende erstreckt, - von der "Gemeinverständlichkeit" syntaktischer Fügungen und stilistischer Wendungen ganz abgesehen. Überträgt man nun ein solches Postulat "dialektischer Gemeinverständlichkeit" auf die Mundarten - und man müste es wohl tun, da auch in den Mundarten die Sprachbeherrschung von Individuum zu Individuum den stärksten Schwankungen unterworfen ist, - so wird eine Grenze des "dialektischen" Sprachmaterials gegenüber den Nachbarmundarten sowie gegenüber der Schriftsprache so wenig gezogen werden können, wie eine solche zwischen den spezifischen und nichtspezifischen Elementen aus eben diesen Gründen nicht zu finden sein wird.

Wenn also v. W. behauptet, dass jedem Dialekte eine Sprachgemeinde, mag sie noch so beschränkt an Zahl sein, entspricht, so scheint mir das für die Wissenschaft unhaltbar zu sein. Faktisch betrachtet diese als Dialekt meist nur eine bestimmte Gruppe von Sprachtatsachen, die sie aber weder von den Nachbarmundarten noch von der Gemeinsprache anders als auf induktorischem Wege zu trennen vermag und der sie spezifische Elemente zuschreibt, die sie abermals nur durch die Induktion "charakteristischer Merkmale der Mundart" von den nichtspezifischen zu umgrenzen vermag. Wenn daher v. W. meint, die Schwierigkeit der geographischen Umgrenzung hätte mich zu meinen Aufstellungen veranlasst, so ist das zu wenig. Die Unabgrenzbarkeit des Dialekts ist für den deduktiven Forscher eine mehrfache: eine materielle hinsichtlich dessen, was dem Dialekt an Sprachtatsachen zu subsummieren ist, eine prinzipielle hinsichtlich dessen, was für den Dialekt als spezifisch anzusehen ist und eine geographische gegenüber den Nachbarmundarten, alles dies, weil die Dialektforschung praktisch von der Existenz einer Sprachgemeinschaft absieht und sich unter dem Worte Dialekt lediglich einen gewissen Komplex mehr oder weniger deutlich lokalisierter Ausdrucksweisen vorstellt.

Ad. II. Das Einverleiben dialektfremder Elemente in eine Mundart stellt einen Akt der Sprachmischung oder, wenn es sich nur um einzelne Worte handelt, der Entlehnung dar. Schweizer werden vielleicht nicht geneigt sein, solches Lehngut einer Mundart mit den ererbt überlieferten Ausdrucksformen auf eine Stufe zu stellen, da bei den scharf ausgeprägten Mundarten Ihrer Heimat, die von den Schristsprachen wie der Sprechweise der benachbarten Landschaften so stark differenziert sind, jede derartige Entlehnung meist leicht als solche erkannt und wohl auch gefühlt werden wird. Der Fall wird aber dort schwierig, wo diese Unterschiede gering sind. Die Parisismen, die das Land gegen Rouen oder Orléans überfluten, das Toscanisieren eines Venetianers kann in den betreffenden Mundarten so echt, so bodenständig klingen, dass weder der Sprecher noch der Hörende sich des Fremdartigen, das diese Sprachmischung ihrem Ortsdialekte einimpft, jederzeit bewusst sein wird. Aber selbst in stockkonservativen Mundarten kann eine solche Infiltration von auswärts unbemerkt vor sich gehen, besonders dann, wenn gewisse heimische Dialektzüge auf diese Lehnformen übertragen werden. Auch im Sprachleben gibt es ein konservatives und ein fortschrittliches Prinzip. Während aber in den Kultursprachen letzteres vorwiegend aus dem Born der eigenen Sprache schöpft und einerseits aus den Neuschöpfungen der Dichter, andrerseits, durch das demokratische Emporsteigen neuer Volksschichten, aus deren Dialekten seinen Bestand bereichert oder Altererbtes dem Vergessen anheimfallen läst, woneben die Entlehnungen aus andern Sprachen meist eine weit geringere, in den rom. Spr. sogar eine sehr geringe Rolle spielen, ist dies bei den Mundarten anders. Wenn eine junge Generation anders spricht als die Alten, so ist fast ausschließlich das "dialektische Ausland" daran schuld, Militärdienst, Arbeiterfluktuationen, Einwanderung aus der Nachbarschaft, Schule, sie bringen den Mundarten den sprachlichen Fortschritt. Dürfen wir, wenn wir die Dialekte, wie v. W. ganz richtig fordert, vom sprachhistorischen Standpunkte aus betrachten wollen, die Entlehnungen und Dialektmischungen aus den "eigentlichen Mundarten", wie man sich auszudrücken pflegt, ausscheiden? Können wir es überhaupt? Mir ist noch keine Dialektarbeit bekannt geworden, die auch nur den Versuch gewagt hätte, das rein ererbte Dialektgut auch nur mit einem Schein von Wahrscheinlichkeit aus der großen flutenden Masse dialektischer Ausdrucksweise herauszuschälen. Also auch in dieser Hinsicht ist der Dialekt unabgrenzbar. Nebenbei bemerkt deckt sich das Suchen nach dem Spezifischen in der Mundart keineswegs mit dem Suchen nach dem Altererbten, obwohl allerdings in praxi häufig die beiden Momente zusammenfallen.

Vor 25 Jahren, als ich die südtiroler Mundarten behandelte, meinte ich noch, auf einem andern Wege der Unabgrenzbarkeit des dialektischen Stoffes herr werden zu können. Ohne mir theoretisch klar zu sein, warum ich es tat, suchte ich mir zu den einzelnen Mundarten eine Sprachgemeinschaft sozusagen zu bilden. Heute sehe ich die Zusammenhänge etwas besser und kann Ihnen folgendes Dilemma vorlegen: Wenn es uns nicht gelingen will, zu dem, was wir in der Wissenschaft einen Dialekt nennen, eine zugehörige Sprachgemeinschaft sozusagen greifbar zu machen, da jede Mundart, und wäre sie die konservativste, von allzuvielen dialektfremden Elementen durchsetzt ist, die sich auf andere Sprachgemeinschaften verteilen, warum versuchen wir nicht den umgekehrten Weg? Gehen wir von einer fixen Sprachgemeinschaft aus und betrachten wir, wie die Leute sprechen. Auch diese Methode wäre für die Existenzannahme der Dialekte eine trügerische, obwohl sie tatsächlich in vielen Arbeiten befolgt wird. Der gewöhnliche Hergang beim wissenschaftlichen Aufnehmen einer Mundart ist ja der, dass der Forscher einzelne Bewohner aus einer Landschaft, einer Stadt, einem Dorfe herausgreift, bei denen die sog, dialektische Ausdrucksweise besonders auffällig ist. Er nimmt dann an, dass diese "Individualsprache", von der er ausgeht, für die ganze dialektische Sprachgemeinde typisch sei, so ähnlich wie irgendein Franzose puncto Sprache, von gewissen Nuancen und Modulationen abgesehen, für alle Franzosen gelten mag. In diesem Sinne hatte ich seinerzeit folgendes Schema von dialektischen Sprachgemeinschaften aufgestellt: Individualsprachen, Familiensprachen, Gehöftsprachen, Dorfsprachen, Landschaftssprachen, die ich gleichsetzte Individualdialekt, Familiendialekt, Dorfdialekt etc. Darf ich das tun? Der Ausdruck Sprachen wäre hier vollkommen am Platze, wenn ich so vorgehe, wie ich in meiner damaligen Vorrede vorschlug. Sämtliche Sprechakte eines Individuums gestatten die Abstrahierung einer Individualsprache usw., in der alle, aber auch alle Sprechakte des Individuums aufgenommen erscheinen müssen. Wenn man nun die einander ähnlichsten Individualsprachen miteinander vereint, mag man zu Zusammenfassungen gelangen, welche sich mit obigem Schema ungefähr decken dürften. Jeder dieser Miniatursprächlein käme eine ganz bestimmte, konkrete Sprachgemeinschaft zu, so dass man nur die diesen zukommenden Sprechakte zu sammeln und zu untersuchen braucht, ohne der Unabgrenzbarkeit des dialektischen Materials oder der wissenschaftlichen Induktion zum Opfer zu fallen. Das hätte seine Richtigkeit, wenn es wahr wäre, dass das, was wir in der Wissenschaft Dialekt nennen, wirklich in gewissen Gegenden die typische Ausdrucksweise wäre und wenn wirklich ein stark Dialekt sprechendes Individuum als Vertreter der ganzen kleinen Sprachgemeinschaft gelten dürste. Ein Fremder, der in ein Dorf kommt und die Leute dort ihren Patois reden hört, wird allerdings vor allem das ihm Fremde und Schwerverständliche darin heraushören und zum Urteil ge-

langen: "Alle sprechen sie Patois, der eine wie der andere". Hat er sich aber einmal an diese Mundart durch längeren Aufenthalt gewöhnt, so urteilt er wahrscheinlich anders. Der geistige wie sprachliche Abstand des Gemeindehirten, des Köhlers, der Kräutersammlerin, irgendeines vertrunkenen und verkommenen Falloten von einem wohlsituierten, gutunterrichteten Besitzer eines Bauernhofes scheint mir kaum geringer als der des Arbeiters vom Fabrikherrn, des Soldaten vom Offizier, des Kammerdieners vom Herrn Grafen. Auch v. W. gibt ja zu, dass die Dialekte ebenso modulationsfähig sind wie die Sprachen und wir können behaupten, dass diese Modulationsfähigkeit dem Beobachter um so größer erscheint, je genauer er eine Mundart kennt. Wie sollen wir nun verfahren, um eine "Dorfsprache" zu statuieren? Sollen wir alle Dorfbewohner darin einschließen? - also auch den Schullehrer, den Pfarrer, den Gensdarmen, den zugewanderten Taglöhner? Eine solche Sprachaufnahme in einem Dorfe wäre vielleicht interessant, aber gewiss alles andere, nur nicht das, was wir Dialekt zu nennen pflegen. Da wäre Schriftsprache und Mundartliches aus der Umgebung in Hülle und Fülle vertreten.1 Halten wir uns aber an jene Dorfbewohner, die "richtigen Dialekt" sprechen, so tauchen alle sub. I erörterten Schwierigkeiten wieder auf. Wer spricht richtigen Dialekt und was sprechen die nicht "richtig" Sprechenden, wenn nicht Dialekt? Verwechseln wir nicht das konservative Prinzip in einer Mundart mit dieser selbst?

Oder, um von einer andern Seite die Sache anzugreifen: das, was wir hier Modulationen einer Sprache nannten, sind ganz einfach Dialekte derselben. So könnte man die Modulationen eines Dialekts wieder Unterdialekte nennen. Mithin besteht ein Dialekt aus einer Reihe von solchen Unterdialekten, und wenn Gauchat sich in Charmay überzeugt zu haben glaubte, dass keine solche existierten, so ist es teils einseitig wegen der Wahl des Ortes, teils unrichtig, denn er verstand es einfach nicht, die Unterschiede herauszufinden und festzuhalten, weil er sich auf die Beobachtung bestimmter Elemente der Aussprache von vornherein beschränkte. Sammeln wir alle diese Unterdialekte, so ergibt sich daraus nicht das, was wir "Dialekt" zu nennen pflegen, sondern eine Dialektmischung mannigfaltigster Art, beschränken wir uns aber auf die dialektrein sprechenden Individuen, so berauben wir die Mundart ganz willkürlich aller auf sprachliche Entwicklung hinweisenden Bestandteile. Darum ist es besser, nicht von Individual-, Familienund Dorfdialekten im dargelegten Sinne zu sprechen. Man täte dem Begriffe Dialekt, den wir uns doch schon von Hause aus gebildet haben, Gewalt an. Individual- und Dorfsprachen wäre hier richtiger.

Somit gelange ich von zwei Seiten zum nämlichen Resultat. Gehen wir vom Sprachmaterial des Dialekts selbst aus, so gelangen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Denken Sie z, B. an die dialekt. Verhältnisse im Kanton Neuenburg.

wir zu keiner Sprachgemeinschaft, der er spezifisch eignet, grenzen wir von vornherein eine Sprachgemeinschaft ab, so gewinnen wir aus ihr kein Sprachbild, das dem entspräche, was man gewöhnlich mit dem Ausdruck "Dialekt" zu bezeichnen pflegt. Quod erat demonstrandum.

Aus diesem Grunde definierte ich den Dialekt als "Nichtsprache" und will nun ein paar Worte über meine positive Aufstellung "Dialektstil" beifügen. Unter Stil verstehe ich nach V. pag. 19 den Lebensprozess des Sprechens (Schreibens, Musizierens etc.). Eine wissenschaftliche Untersuchung kann nun in mehrfacher Weise vorgehen. Entweder wird darin des gesamte Sprechen eines Individuums, einer Familie, eines Dorfes zusammengefasst -, an derartigen Versuchen fehlt es nicht, doch diese sind selten. Oder man begnügt sich mit dem Hervorheben des Charakteristischen dieser Lebensprozesse und das ist in der Stilistik wohl in der Regel der Fall. Wenn ich nun nach dem Charakteristischen in der Ausdrucksweise eines Dorfes, einer Landschaft fahnde, was suche ich dabei anderes als deren Dialekt? Neben der Individualsprache, welche alle Sprechakte der Person gleichwertig umfaßt, gibt es auch einen Individualstil, der das in diesen Sprechakten enthaltene Spezifische oder Charakteristische zu eruieren sucht. In diesem Falle wäre der Ausdruck Individualdialekt berechtigt, er ist mit dem des Individualstils vollkommen synonym. Auch jene eigenartige Unabgrenzbarkeit eignet dem Stile ebenso wie dem Dialekte, so dass man wohl sagen kann, lokalisierte Stilgattungen nennen wir in der Sprache Dialekte und eine gute Dialektbeschreibung ist nichts anderes als eine gute Stilbeschreibung. Das klingt nun viel gewaltsamer, viel umstürzlerischer als es tatsächlich ist. In der Tat hat v. W. eingewendet, dem Dialekte fehle so wenig wie der Sprache das historische Werden und dachte jedenfalls dabei an meine mit Nachdruck hervorgehobene Unterscheidung der in ihrem Wesen historischen Forschung auf dem Felde der Grammatik gegenüber der an sich unhistorischen Stilistik. Es liegt aber hier ein Missverständnis vor, an dem ich mich schuldig bekennen muß, denn ich habe mich im Vad. nur mit der Stilanalyse, nicht mit der Stilbeschreibung (für die die Romanistik außerhalb der Dialektologie nur so wenig auszuweisen hat) beschäftigt. Nur ganz kurz sagte ich § 9: Die Aufgabe der Stilistik ist es, in vergleichendem Wege die Sprechakte zu untersuchen und dieselben nach ihrer Ähnlichkeit oder Gleichheit klassifizierend, unter dem Begriffe "Stil" zu vereinen. Es wäre beizufügen, die Untersuchung des einzelnen Sprechaktes ist die Stilanalyse, die Zusammenfassung mehrerer gleichgear:eter Akte wäre eine Stilbeschreibung; jene ist an sich unhistorisch, diese schliefst das historische Element keineswegs aus, da ja die Sprechakte selbst eine historische Reihe bilden. So wird eine Beschreibung des gotischen Baustils, mit der Frühgotik beginnend, an der Hand der einzelnen Baudenkmäler die Entwicklung der Gotik bis zu ihrem

Ausklingen historisch verfolgen, ebenso wird eine Darstellung des Troubadourstils an den Stilvariationen der älteren und der letzten der Troubadoure nicht ohne historische Rücksichtnahme vorübergehen und ganz in der nämlichen Weise schließt auch eine stilistische Dialektbeschreibung die Dialektgeschichte in sich. Jeder Stil hat eben seine Geschichte.

Je nach der Natur der zu untersuchenden Stilart wird die Stilbeschreibung entweder mehr auf die stilische Kritik, die Hermeneutik oder die Diktion einzugehen haben. Bei Stiluntersuchungen künstlerischer Art wird mehr auf erstere, bei Dialektbeschreibungen überwiegend auf die Diktion, daneben auf die Hermeneutik (dial. Wortkunde) zu achten sein, da die mannigfachsten Sprechenden und Sprechakte hauptsächlich durch diese beiden Stilelemente charakterisiert und verbunden erscheinen. Endlich wird das Spezifische, das allen den ad hoc zusammengefasten dialektischen Sprechakten eignet, in typischer Form (als stilistische Bemerkungen zur Syntax, Formenlehre und Lautlehre der Mundart) richtig zusammengefasst werden. Vergleichen Sie dieses Idealbild einer stillistischen Dialektbeschreibung mit dem, was Ascoli in seinen Saggi ladini faktisch bietet, und Sie werden sehen, dass sie sich so ziemlich decken. Und beachten Sie, wie Gartner von seiner "Raetorom. Grammatik" bis zum "Handbuch" sich zum Standpunkt durchringt, die grammatische Auffassung mehr und mehr durch die eingehendere und getreuere stilistische zu ersetzen. Gewiss wird man weiter zu gehen haben. Die Dialekttexte, über die noch Dauzat in seiner Methodologie so naserumpfend sprach (Essai de m. linguistique, p. 272), sind dem Stilisten jedenfalls eine weit wertvollere Grundlage seiner Untersuchung als die einzeln abgefragten Kennworte oder Merksätze, die von den lebendigen Mundarten meist mehr verhüllen als enthüllen. Die Dialektvergleichung, oft so stiefmütterlich behandelt, erscheint nun als ein essentieller, prinzipiell geradezu notwendiger Teil jeder Dialektbeschreibung, mag diese auch sonst monographisch gehalten sein. Das Unifizieren der Dialektformen nach bestimmten Lautschemen wird der Stilist als bedauerlichen Abusus verurteilen und sich zu Edmonds individualisierten Transskriptionen bekennen.

Doch nun genug der Zukunstspläne. Ich hoffe meinen Standpunkt genügend erläutert zu haben und mich vor dem Vorwurf der Gewaltsamkeit reinwaschen zu können. Meine These ist nicht so originell und novarum rerum studens, wie sie aussehen mag. Die Dialektologie wird auch weiterhin an dem bisher Geleisteten anknüpfen können, nur glaube ich aus meiner Definition des Wesens der Mundart ein Kriterium für das Gute und Schlechte, Nachahmenswerte und auf Abwege führende in der Dialektwissenschaft bereitgestellt zu haben, das, richtig angewendet, zu richtigem Nutzen führen muß.

Wien, den 13. Jänner 1921.

# Der Humor bei José de Espronceda.

Über José de Espronceda ist in Deutschland noch niemals gearbeitet worden. Dagegen liegen einige spanische und englische Veröffentlichungen, sowie eine französische Arbeit über ihn vor.

Im Jahre 1840 erschien aus der Feder von Esproncedas Schüler, Enrique Gil, im Semanario Pintoresco ein Aufsatz über den Dichter, und 1846 widmete ihm Ferrer del Rio in der zweiten Ausgabe der Obras Poéticas de José de Espronceda eine kurze Biographie. Interessante persönliche Erinnerungen an den Dichter enthält eine Rede von Don Patricio de la Escosura (gehalten im Jahre 1870 in der Academia Española über "Tres Poetas Contemporáneos"). Diese Rede wurde mit dem oben erwähnten Aufsatz Ferrer del Ríos in die Ausgabe der Obras Poéticas y Escritos en Prosa (Madrid 1884) aufgenommen. Die im Jahre 1863 erschienene Abhandlung von E. Larigaudière: Espronceda, Sa vie et ses œuvres (in der Revue nationale et étrangère, politique, scientifique et littéraire, Tome XV, 10 décembre) ist veraltet. Aus den spanischen Biographien von Rodriguez Solis (Madrid 1883), Antonio Cortón (Madrid 1906), Cascales Muñoz (Madrid 1914) und López Núñez (Madrid 1917) können als Grundlage für weitere Forschungen nur die drei erstgenannten in Betracht kommen. Das jüngste Werk von López Núñez (betitelt "Biografía anecdótica") bringt längst Bekanntes nur in neuer Form und will auch nach des Autors eigenen Worten (p. 19) keinen Anspruch auf eine gelehrte Arbeit erheben. Der Biographie des Cascales Muñoz dagegen verdankt die Forschung durch authentische Mitteilung biographischer Details wirkliche Förderung; seine Auffassung der Persönlichkeit und der Werke des Dichters kann jedoch nicht kritiklos übernommen werden. 1 Dieses Werk beruht größtenteils auf einer früheren Arbeit des Verfassers (Revue hispanique 1910). Von spanischen Arbeiten verdienen noch genannt zu werden Juan Valeras Florilegio de Poesias Castellanas del Siglo XIX (1912), worin Espronceda kurz erwähnt wird uud besonders Bonilla y San Martins Aufsatz (in der España Moderna, Juni 1908), betitelt "El Pensamiento de Espronceda". Bonilla y San Martín ist m. E. der erste, der in die dichterische Persönlichkeit Esproncedas tiefer einzudringen sucht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe meine Besprechung im Literaturblatt für germanische und romanische Philologie, Jahrgang 1919, Spalte 74—77.

Er will den seelischen Grund für Esproncedas romantisches Fühlen herausfinden und herausarbeiten. Auch bringt er ihn mehr mit der spanischen Tradition in Verbindung wie die anderen Esproncedaforscher. Im Jahre 1918 erschien in der von Bonilla y San Martín in Madrid herausgegebenen spanischen Zeitschrift "Revista Critica Hispano-Americana" der italienisch geschriebene Aufsatz von Louisa Banal "Il Pessimismo di Espronceda e alcuni rapporti col pensiero di Leopardi". Die Abhandlung bietet in der Untersuchung des Esproncedaschen Pessimismus und seiner verschiedenen Eigenschaften sicherlich einen Fortschritt der Forschung. Durch klarere Einteilung und schärferes Hervortretenlassen der Persönlichkeit des Dichters hinter seinen pessimistischen Äußerungen hätte die Arbeit noch gewinnen können. Die Vergleiche mit Leopardi sind zwar nicht besonders zahlreich, doch dankenswert. Die englische Forschung über den Dichter vertritt Fitzmaurice-Kelly mit einem Aufsatz in The Modern Language Review, Vol. IV, Nr. 1, October 1908. Dieser Artikel vermag gut in den Dichter einzuführen.

Viel hat über Espronceda ein amerikanischer Gelehrter, Philip H. Churchman, gearbeitet. Im Jahre 1907 gab er die Tragödie Esproncedas "Blanca de Borbón" heraus, fügte noch mehr Inedita in Prosa hinzu, sowie eine Espronceda-Bibliographie (Revue hispanique 1907). Im Jahre 1909 erschien ebenfalls in der Revue Hisp. aus Churchmans Feder der größere Aufsatz: "Byron and Espronceda". Hier weist Churchman zunächst die seelische Verwandtschaft und die geistigen Beziehungen beider Männer nach; sodann bringt er Textvergleiche, die auffallende Ähnlichkeiten zwischen einzelnen Dichtungen des Engländers und solchen des Spaniers ergeben. Er schliefst seine Abhandlung mit den Worten: "That this influence [Byron's influence on Espronceda] was tremendous I consider proved; but that Espronceda's remarkable individual merit is not greatly diminished by this fact I also believe, not only because of the clever way in which he worked over his Byronic material, but also, and chiefly, because in spite of this profound external influence on his genius, he still remained a personal poet." Churchman handelt auch, soweit er durch seine Vergleiche zwischen dem Spanier und Byron dazu veranlasst wird, vom Humor Esproncedas. So sagt er (l. c. p. 38): "In Byron and Espronceda mockery and humor color the expression of almost every sentiment. Nothing escapes their satire - the Deity, his universe, society, the moral conventions, science the poet's own self." 1

Von Literaturgeschichten, die sich mit Espronceda beschäftigen, muß ich noch Blanco García, La Literatura Española en el Siglo XIX (3ª Edic., Madrid 1909) erwähnen, da von diesem Werk die Anregung zu meiner eigenen Arbeit ausgeht. Blanco García nennt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf das Verhältnis von Esproncedas Humor zu demjenigen Byrons komme ich im Schlusswort näher zu sprechen.

Esproncedas Hauptwerk (El Diablo Mundo): "una de las primeras y más desembozadas manifestaciones del humorismo en nuestra literatura,

tomando la palabra en su acepción novisima" (p. 169).

Ich beabsichtige nun diesen Gedanken Blanco Garcías dahin auszubauen, dass ich Espronceda an der Hand seines Hauptwerkes als Humoristen darstelle. Zu gleicher Zeit möchte ich im Anschluss an die oben angeführten Schlussworte Churchman's auch zeigen, wie sich Esproncedas Humor organisch aus ihm entwickelte, so dass Churchman's Worte, Espronceda sei ein persönlicher Dichter geblieben, erst ihren vollen Nachdruck erhalten.

Außerdem werden in den meisten Arbeiten über Espronceda Zitate aus dem gedanklichen Gefüge des Diablo Mundo lose herausgenommen, als humoristisch bezeichnet und interpretiert, was trotz aller Zerrissenheit des Werkes für die Gesamtbetrachtung dieser Dichtung von Nachteil sein muß. Es erscheint mir deshalb besonders wertvoll, den Dichter einmal in größerer Bearbeitung

ausschließlich als Humoristen zu untersuchen.

Letzten Endes wollte ich auch dem "ersten der spanischen Romantiker", wie Bonilla José de Espronceda nennt, Eingang in Deutschland verschaffen und zwar hoffe ich, ihn von dem Standpunkt aus betrachtet zu haben, der den umfassendsten Überblick über Esproncedas dichterische Persönlichkeit bietet.

### Über den Humor im allgemeinen. 1

Die höchste und reichste Entwicklungsstufe der subjektiven Komik ist der Humor. Jede Komik beruht auf der gefühlsmäßigen Erkenntnis von Scheinwerten, auf einem, dieser Erkenntnis entspringenden Nichternstnehmen oder Nichtmehrernstnehmen des Gegenstandes, dessen Scheinwert sich offenbart und auf einem aus dem Nichternstnehmen hervorgehenden, spielenden Überlegenheitsgefühl. Der subjektiven Komik wohnt die schöpferische Kraft inne, in Geistesfreiheit willkürlich komische Zusammenhänge zu erzeugen. Sie unterschiebt selbständig, in spielender Weise, Menschen und Dingen den ihren Wert zersetzenden Scheinwert. Während die objektive Komik auf die Erkenntnis der ihr im Leben entgegentretenden komischen Erscheinungen angewiesen ist, bewegt sich die subjektive Komik frei schaffend, uneingeschränkt auf den Gebieten aller Lebenserfahrungen.

Der Humor vertieft das Wesen der subjektiven Komik, insofern er mit der willkürlichen Erzeugung komischer Vorstellungen den Drang nach Erkenntnis, nach gehaltvoller Weltbetrachtung verbindet. Der Humorist beobachtet in seinem Erkenntnistrieb vor allem die Scheinwerte des Lebens. Er erblickt überall das Mangelhafte, Ungenügende, Fehlerhafte. Er sieht die Kleinheit in der Größe, die Schwäche in der Tugend, die Oberflächlichkeit in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Volkelt, System der Ästhetik II.

der Kultur. Von dieser Erkenntnis ausgehend, spielt er geistreich mit allen Lebenserscheinungen, deren Wert er zersetzt. Notwendigerweise beruht dieses von der Erkenntnis ausgehende Gebahren auf der Welt- und Lebensanschauung des Humoristen. Da aber die Erkenntnis des Humoristen so gut wie diejenige jedes komischen Subjektes gefühlsmäßig ist, so ergibt sich hieraus auch der innige Zusammenhang des Humors mit dem Gefühl. In der Tat gestaltet sich der Humor umso wirkungsvoller, je reicher und tiefer die Gefühle des humoristischen Subjektes sind.

Der Humor ist also eine Synthese einerseits aus Vorstellungswillkür und tief eindringender Betrachtung, andererseits aus Be-

trachtung und stärkster Gefühlsentwicklung.

Da das Verhalten des humoristischen Subjekts gegen die Welt mitbegründet ist auf Entdeckung von Scheinwerten, erkennende Beobachtung und reiches Gefühlsleben, so wäre zweifelsohne die Epoche der Romantik besonders geeignet gewesen, Humoristen hervorzubringen. Denn auch die Menschen jener Generation, die auf den Trümmern eines ehedem so mächtigen politischen Systems wandelten, sahen um sich nur das Leuchten trügerischer Scheinwerte. Gegen die Zukunft verhielten sie sich abwartend und beobachteten unterdessen aufmerksam die Vorgänge der Gegenwart. Ihr Herz war aufgewühlt von tiefen, wehmütigen Gefühlen. Alfred de Musset führt uns in den "Confessions d'un Enfant du Siècle" deutlich diesen Charakter seiner Lebensperiode vor. Menschen jener Zeit war der Glaube an die alte weltliche und göttliche Autorität geschwunden: "La croyance en elles [les puissances divines et humaines n'existait plus." Thron und Altar waren jenem Menschenalter nichts anderes als vier Bretter, die es selbst errichtet und zerstört hatte: "Ce fut comme une dénégation de toutes choses du ciel et de la terre" sagt Musset und fährt fort: "qu'on peut nommer désenchantement ou, si l'on veut, désespérance". Jene Enttäuschung ging Hand in Hand mit dem erhöhten und vertieften Gefühlsleben der Zeit. Es war als ob das lange, durch die alten gesellschaftlichen Mächte, durch den einheitlichen Kult des Verstandes zurückgehaltene Gefühl losbräche wie eine Hochflut. Man schwelgte im Gefühl, rühmte sich seines Gefühls, das Gefühl ward zur Quelle der Erkenntnis und des Guten. Die erlebten Enttäuschungen machten die Herzen jener Menschen dem Gefühl vor allem zugänglich. Man wandte sich in heißer Glut der Liebe zu; fand man aber auch hier nur Trug und Schein, so betrachtete man auch die Liebe als eitlen Wahn. "L'amour était traité comme la gloire et la religion: , c'était une illusion ancienne " (Musset).

Was Musset beobachtet hat, gilt nicht nur von Frankreich, sondern auch von anderen Ländern. Der Sturz der alten Monarchie hallte auch jenseits der Pyrenäen wieder, und die neue Seelenstimmung sandte ihre Wellen auch nach Süden.

Die meisten Romantiker, wie Rousseau, Chateaubriand, Lamartine, Musset, empfanden aber das Bewufstsein der im Leben vorhandenen Scheinwerte vielmehr tragisch als humoristisch. Sie litten unsäglich unter ihrer bitteren Erkenntnis. Nur wenige Männer vermochten es, die von ihnen eiblickten und tiefgefühlten Gegensätze des Lebens mit den Lichtern des Humors zu beleuchten. Von Lebenserfahrung im Lebenskampf erprobt, zermürbt, enttäuscht, besaßen sie noch die Geistesfreiheit, sich über die Stimmung ihrer Zeit zu erheben und die Dinge humoristisch spielend ihres Scheinwertes zu entkleiden. Solche Männer waren in England Lord Byron, in Spanien José de Espronceda.

# I. Esproncedas Entwicklung zum Humoristen.

### A. Sein Temperament.

Da Esproncedas Dichtung eine durchaus persönliche ist, erscheint es als Notwendigkeit, sie Hand in Hand mit denjenigen Lebensereignissen zu betrachten, die den stärksten Nachhall in seiner Seele fanden; nicht nur weil er durch sie dichterische Anregung empfing, sondern auch weil diese Ereignisse geradezu gestaltend in sein Innenleben eingriffen. Lebensereignis, Stimmung, Dichtung und Entwicklung des inneren Menschen greifen beständig ineinander über. Für die Jugendjahre steht uns vor allem das Zeugnis seines Freundes Patricio de la Escosura zur Verfügung. Dieser veröffentlichte im Jahre 1876 in La Ilustración Española y Americana seine "Recuerdos Literarios, Reminicencias biográficas". Cascales Muñoz teilt uns nun in seiner Biographie des Dichters (siehe oben) die wichtigsten sich auf Espronceda beziehenden Paragraphen aus Escosuras Artikeln mit. 1 Ebenfalls enthält eine Rede Patricio de la Escosuras (siehe oben)wichtige Angaben über Esproncedas Temperament. Einige der auffallendsten Charakterzüge des späteren Dichters erscheinen schon in einer Szene, in welcher uns Patricio de la Escosura sein erstes Zusammentreffen mit dem damals zehn- oder elfjährigen Espronceda schildert. Escosura, der ungefähr gleichaltrig mit Espronceda war, sollte diesem durch einen gemeinsamen Freund vorgestellt werden. Beide Knaben warteten nach Kinderart im Hofe von Esproncedas Wohnhaus und riefen eifrig nach dem ersehnten Pepe. Da öffnete sich plötzlich eine Balkontür im 3. Stockwerk, und es erschien ein hübscher Junge, der mit den Worten "allá voy" den Weg nach unten antrat, aber keineswegs auf der Stiege, sondern indem er sich auf die Balkonbrüstung schwang, von da nach der Dachrinne griff und sich an ihr wie an einem schwankenden Rohr blitzartig in den Hof hinabliefs. "Tal era", fügt Escosura hinzu, "tal fué siempre ... Espronceda: la senda trillada le parecía, por vulgar inacep-

<sup>1</sup> Ich schöpfe aus Cascales Muñoz's Buch p. 301 sq.

table, y el camino ilógico, por acontecido y peligroso que fuera, llamábale a sí."

In dieser Handlungsweise finden wir schon etwas von dem zukünftigen Romantiker, der die nüchterne Wirklichkeit verabscheut und außergewöhnliche Bahnen zu gehen sucht. Hier zeigt sich auch bereits der waghalsige, abenteuerlustige Espronceda, von dem Escosura schreibt: "aquel hombre de fuego tomó parte en todos los riesgos a sus opiniones consiguientes, y estuvo en primera línea en todos los pronunciamientos y tentativas de pronunciamiento que en España ocurrieron hasta el mes de Setiembre de 1840 inclusive." 1

Im Anschluss an die Szene mit der Rinne schreibt Escosura, dass Espronceda damals eine hübsche, sympathische Erscheinung war, beweglich, von klarem Verstand, von sanguinischem, zur Heftigkeit neigendem Temperament; er sei kühnen, beinahe tollkühnen Mutes, ein kecker, froher Charakter gewesen, körperliche Übungen habe er dem Stillsitzen beim Studium vorgezogen. Dazu sei Espronceda ungemein herzlich und beständig in seinen Neigungen gewesen; er verehrte seine Mutter trotz ihres rauhen Wesens und ihrer barschen Art; er liebte seine Freunde sehr aufrichtig, er hatte ein ganz besonders liebefähiges Herz, und wenn man, so meint Escosura, in seiner Jugend ein Symptom ausfindig machen wollte als Vorzeichen dessen, wozu ihn als Mann die Ereignisse und Umstände machten, so müßte man es vielmehr in der Heftigkeit seines Temperaments und in der Überreiztheit seiner Phantasie suchen, als im Grunde seines von Gott großmütig und zärtlich geschaffenen Herzens (siehe hierzu Cascales Muñoz p. 305).

An einer andern Stelle (O. P. p. 30) erfährt die Heftigkeit von Esproncedas Temperament noch eine neue Schattierung, indem

ihn Escosura als "buscarruidos" (streitsüchtig) bezeichnet.

Hierzu passt eigentlich eine Äusserung aus derselben Feder schlecht. Wir sind erstaunt zu hören: "su carácter era en esecto dulce" (zitiert bei Cascales Muñoz p. 305). Dulce bedeutet allerdings nicht nur sanst, sondern auch freundlich und liebreich. Die beiden letzteren Eigenschaften könnten auch neben Hestigkeit bestehen. Seine Lehrer sahen in Espronceda mehr den trägen und teilnahmslosen Schüler als den Schöpfer glänzender Leistungen; doch liegt immerhin in dem Urteil seines Schulvorstehers: Espronceda vergeude das ausgezeichnete Talent, die Anerkennung seiner Fähigkeiten. Nur Alberto Lista, selbst ein Dichter, wusste seinen Schüler richtig einzuschätzen. Espronceda, sagte er zu Escosura, habe in der Tat ein ungeheures Talent, "pero como la Plaza de Toros, lleno de plebe" (zitiert bei Cascales Muñoz p. 308). Als Schüler scheint sich Espronceda besonders für Sprachen interessiert zu haben; im Lateinischen wurde ihm das Prädikat "hervorragend"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> José de Espronceda, Obras Poéticas y Escritos en Prosa. Madrid 1884, p. 34. Im weiteren Verlaufe meiner Arbeit zitiere ich nur noch O. P.

erteilt, außerdem werden in seinen Zeugnissen seine Fortschritte im Französischen und seine Kenntnis des Englischen erwähnt. Interessant ist auch die Mitteilung Escosuras, daß Espronceda, nachdem die Unterrichtsanstalt, die er besuchte, behördlich geschlossen worden war, die Mathematik vollständig vernachlässigt, nicht weil sie ihm Schwierigkeiten bereitet, sondern "porque la regularidad le repugna" (O. P. p. 29). Die Regelmäßigkeit stößt ihn ab und er überläßt sich nach Belieben den Impulsen der dichterischen Flamme, die heftig in seinem Innern glüht. Seine erste erhaltene poetische Leistung ist das epische Fragment "El Pelayo" (mit 15 Jahren verfaßt), das zwar noch ganz unter dem klassizistischen Einfluß Alberto Listas geschrieben ist, jedoch an dem farbenreichen Kolorit auch schon den späteren Romantiker erkennen läßt.

Zusammenfassend sind es bis jetzt drei Hauptzüge, die uns im Wesen des jugendlichen Espronceda begegnen: seine Heftigkeit gepaart mit Streitsüchtigkeit und Tollkühnheit, seine Fähigkeit zu lieben und sein Abscheu vor dem Regelrechten. Diese drei Züge vereint bestimmen hauptsächlich die Handlungsweise des jungen Mannes. Sie müssen wir in ihrem Sichauswirken noch näher betrachten.

Vorher erübrigt uns aber noch, Umschau zu halten, ob sich denn nicht bereits beim jugendlichen Espronceda der eine oder der andere Zug finde, der den späteren Humoristen andeuten könnte. Leider ist uns hiervon nur wenig überliefert. Er selbst berichtet uns nur am Ende der sehr launigen Beschreibung einer Reise, die er als Achtzehnjähriger von Gibraltar nach Lissabon unternahm, folgenden Vorfall: "En fin, llegamos a Lisboa ... Hicimos cuarentena ... visitónos la sanidad y nos pidieron no sé que dinero. Yo saqué un duro, único que tenía, y me devolvieron dos pesetas, que arrojé al rio Tajo, porque no quería entrar en tan gran capital con tan poco dinero" (zitiert bei Cascales Muñoz p. 68). Dieser Vorgang ist der Ausdruck subjektiver Komik. Der Gedankengang war vielleicht so: Vor der Ankunft in Lissabon stellte Esproncedas Börse infolge ihres Inhalts einen gewissen Wert dar. Er konnte ihr diesen zuerkennen. Nun entnimmt die Sanitätsgesellschaft in Lissabon der Börse einen größeren Betrag. Zudem sieht Espronceda vor sich die große Stadt. Vor den Anforderungen einer Weltstadt wandelt sich der Wertanspruch seiner Börse zum Scheinwert. Diesen erkennen und sich über ihn erheben, sich von ihm befreien, ihn in ein Nichts auflösen, geht Hand in Hand. -Espronceda wirft die letzten 2 Pesetas in den Tajo. Das ist das äußere Zeichen für die Auflösung des Scheinwertes in ein Nichts. Man sieht an diesem Vorgang, dass Espronceda als junger Mensch einen klaren Blick für die Kontraste und Scheinwerte des Lebens besass und auch die Fähigkeit, sich spielend über die Scheinwerte zu erheben. Die Schilderung der ganzen Reise nach Lissabon liefert überdies einen Beweis für die Kunst Esproncedas, in willkürlicher Vorstellungsverknüpfung mit den Dingen zu spielen. Vor allem reizen einzelne Mitreisende und bestimmte Geschehnisse des Dichters Komik. Da sehen wir einen Kriegskommissar und eine sehr heftige Dame; Espronceda sagt von ersterem, er wäre "atrabilario y colérico como un puerco espín y más pundiagudo que una aguja inglesa." Die gereizte Dame "juraba y maldecía con unción satánica y maestría inimitable en todas las lenguas del mundo. Era una torre de Babel cuando se entretenía en blasfemar."

Von zwei anderen mitreisenden Damen meint der Dichter: "si pertenecian al bello sexo, era más por el sexo que por lo bello."

Die Verpflegung der Reisenden bestand in einem Stockfisch, der nach der Schilderung Esproncedas "como suela de zapato se resistia al diente" und einigen Säcken spanischen Pfeffers (guindillas) "que parecían carbones hechos ascuas en el calor y el sabor". Der Reis "mezclado y compuesto con todo lo dicho, componía un rancho capaz de irritar y convertir en condenado al santo más santo y honrado de toda la corte celestial". Besonders scharf spricht der Dichter über die Schärfe der Speise: "comer lava del Vesuvio hubiera sido más fresco". Er zeichnet seine Mitreisenden, wie bei jedem Bissen sich ihre Wangen röten, die Augen wütend leuchten, die Lippen sich entzünden; sie schwitzen ausgiebig, öffnen keuchend den Mund und schnappen nach Luft, um den Gaumen zu kühlen.1

Die Schilderung der Reise nach Lissabon ist hauptsächlich ein Beleg für des Dichters Laune. Laune wird im Volksmund bereits als Humor bezeichnet. Ob wir allerdings die Schilderung dem jugendlichen Espronceda verdanken, ist ungeklärt. Unternommen wurde die Reise im Jahre 1826. Die Beschreibung aber veröffentlichte Espronceda im Jahre 1841 in der Zeitschrift "El Pensamiento", also zu einer Zeit, in der sein Humor bereits in Blüte stand.

# B. Ausgestaltung der Persönlichkeit und ihrer Weltanschauung im Lebenskampf.

Die drei Hauptzüge seines Wesens führen Espronceda zu Äußerungen und Betätigungen, die wiederum zu einer Quelle reicher Lebenserfahrung und einem Ausgangspunkt neuer Innenentfaltung für ihn werden.

Innige Liebe zum Vaterland, sein Wagemut und die Neigung zum Regellosen und Außergewöhnlichen stürzen Espronceda in einer Art und Weise ins politische Leben, die geradezu ausschlaggebend für sein ganzes Dasein geworden ist. Sein freiheitliebendes, heißsporniges Temperament mußte die Bewegung der Liberalen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "De Gibraltar a Lisboa: viaje histórico" ausgenommen von Cascales Muñoz l. c. pp. 59-68.

begeistern. 1 Schon als Knabe hatte er aufmerksam jede Bewegung gegen das Königtum verfolgt. Dieses war allerdings auch nicht geeignet, sein Ansehen, das durch die französische Revolution, durch die Sittenlosigkeit am Hofe Karls IV., durch das schmeichlerische Benehmen der Fürsten gegen Napoleon, durch Ferdinands VII. grausame Gewaltherrschaft stark gesunken war, zu heben. Besonders die Grausamkeiten, die König Ferdinand VII. nach der Niederkämpfung der Liberalen im Jahre 1823 beging, z. B. die Hinrichtung Rafaël Riegos, der Espronceda als halbwüchsiger Junge beiwohnte, mussten abstossend auf jugendliche warmbesaitete Gemüter wirken und ihnen den Hass gegen den Despotismus einimpfen. Die erste politische Tat Esproncedas war die Gründung eines Geheimbundes, "Los Numantinos", in Gemeinschaft mit einigen seiner Studienfreunde. Zweck des genannten Vereins war, wie Escosura (zitiert bei Cascales Muñoz p. 313/14) erzählt, die absolute Monarchie zu stürzen, dem Volke seine volle Souveränität zurückzugeben, damit es sich nach seinem Gutdünken konstituiere; unterdessen sollten die Mitglieder die gültige Regierung bekämpfen, ihre Ideen unter die zeitgenössische Jugend verbreiten und so gut als möglich die Verbrechen rächen, die man an der Freiheit begehe. Ein solches Unterfangen, besonders dessen Fortbestehen nach dem Wiedereinzug Ferdinands in Madrid, angesichts der zahlreichen damals erfolgenden Hinrichtungen, war eine große Tollkühnheit. Die Vereinigung wurde auch denunziert, und den Numantinos wäre der Tod sicher gewesen (Espronceda war damals auch noch Vorsitzender des Vereins), wenn nicht die Verwandtschaft des Ministers Cea Bermudez mit einem Mitglied die Milderung der Strafe veranlasst hätte. Espronceda wurde zur Zurückgezogenheit im Kloster der Franziskaner zu Guadalajara verurteilt, erlangte aber bald wieder die Freiheit. Im Jahre 1826 verlässt er Madrid von neuem, geht nach Gibraltar, wo er sich nach Lissabon einschifft. Das Verlassen der Hauptstadt steht zweifelsohne in Zusammenhang mit politischen Schwierigkeiten, denn wie Rodriguez Solis (p. 76; s. auch Einl.) sagt, sein unabhängiger Charakter und sein tätiger, unternehmungslustiger Geist stimmten schlecht zu der Wachsamkeit, der ihn die Polizei unterzog. Da die portugiesische Regierung die spanischen Emigranten vielfach nach England bringen liefs, gelangte Espronceda über den Kanal. In der Heimat Byron's las er auch die Werke des Dichters, mit dem er so oft gemeinsam genannt wird. Außerdem befaste er sich auch mit der Lektüre Shakespeare's und Milton's.

Von England hallte 1829 der erste patriotische Gruss über die See in der Form der Elegie "A la Patria". Der Dichter stimmt hier, wie er selbst sagt, ein "lúgubre lamento", eine düstere Klage an. Sie ist der Ausdruck einer innigen Vaterlandsliebe. Das ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Liberalen verlangten eine auf der Verfassung von 1812 fußende konstitutionelle Monarchie.

die vorzüglichste Note dieses Gedichtes. Es ist, als spräche der Dichter zu einer unglücklichen, geliebten Frau. Mit so viel Zärtlichkeit wendet er sich an das Vaterland:

> "Lágrimas viertes, infeliz ahora, Soberana del mundo, ¡y nadie de tu faz encantadora Borra el dolor profundo! (O. P. p. 207 sq.)

"Yo desterrado... De una patria que adoro" so klagt er. Er gibt der Überzeugung Ausdruck, dass die entarteten Söhne und der verhängnisvolle Tyrann (Ferdinand VII.) sein fruchtbares Land zum Tränental verwandelten. Immer wieder gedenkt er der alten Größe Spaniens und klagt, dass er nicht helsen könne.

nd Quién calmará joh España! tus pesares? ¿Quién secará tu llanto?"

Von Erbitterung, wie wir sie in späteren Gedichten treffen werden, ist hier nichts zu finden: es ist nur die weiche Klage, auf die häßliche Handlungsweise des Tyrannen wird nur angespielt. Man erkennt die Freiheits- und Vaterlandsliebe des Dichters und fühlt seine Innigkeit.

Im Jahre 1830 zog Espronceda, nachdem er bei der Revolution in Paris auf den Barrikaden gekämpft hatte, mit einer Schar von Emigranten gegen Spanien, um der Heimat die Freiheit zu bringen. Er soll bei dieser Gelegenheit Wunder der Tapferkeit verrichtet und gegen zehnfache Übermacht gekämpft haben (Rodriguez Solis p. 101), ein neuer Beweis seiner Unerschrockenheit und Kühnheit. Der Erinnerung an diesen Kampf und dem Andenken des Generals Joaquin de Pablo (genannt Chapalangarra) ist das Gedicht "A la Muerte de Joaquin de Pablo" (O. P. p. 196 sq.) gewidmet. Hier kommt zwar, wie in allen patriotischen Gedichten, auch die innige Vaterlandsliebe zum Ausdruck, aber es klingen auch Töne mit, die von Entrüstung gegen die Verteidiger des Absolutismus zeugen und von Rachegedanken gegen den Tyrannen. Hier fühlt man den Kampfesmut des Dichters und sieht, wie die Flamme des Hasses sein Herz ergreift. Je länger die Freiheit für sein Volk zu kommen zögert, desto heftiger wird der Freiheitsdrang des Dichters, bis er schliesslich zum Geist der Revolte getrieben wird, dem er in seiner "Canción del Pirata" (O. P. p. 172) Ausdruck verliehen hat. Espronceda hatte erst 1833 wieder die einschränkende Macht der Obrigkeit zu fühlen bekommen. Er war wegen Verfassung satirischer Verse gegen die Regierung aus Madrid verbannt worden. Leider ist uns der Inhalt dieser Verse nicht bekannt. Das Lied an den Piraten stammt aber jedenfalls aus dieser Zeit, denn es wurde in den während der Verbannung aus Madrid verfassten Roman "Sancho Saldaña" aufgenommen. Der Geist des Liedes kündet trotzige Freiheitsliebe:

"Que es mi barco mi tesoro Que es mi Dios la libertad, Mi ley la fuerza y el viento, Mi única patria la mar."

So singt der Pirat, dessen Reich das Meer ist, der Pirat, dem niemand Gesetze auferlegte, der Pirat, der sich vor seinen Verfolgern nicht fürchtet, ja vielleicht den noch angreifen wird, der ihn kraft des Gesetzes zum Tode verurteilte. Ihn kümmert nicht Gesetz und Gesetzgeber, und selbst wenn ihn das Gesetz ereilte, die Befreiung vom Sklavenjoch ist ihm mehr als ein verwirktes Leben. So dachte sicherlich auch Espronceda, so sehr dieses Gedicht auch vom Geist der Rebellion Byron's erfüllt sein mag, so genaue Übereinstimmungen in Einzelheiten mit Byron's "Corsair" sich in dieser Dichtung finden mögen, 1 sie ist doch ein echter Espronceda in ihrer kampfesfreudigen, freiheitsgemuten Stimmung.

Im Jahre 1834 schon kehrte Espronceda wieder nach Madrid zurück, nicht weil ihn, wie es die Meinung Einzelner gewesen sein muß, der Minister Martinez de la Rosa schützte, sondern aus Selbstvertrauen und Furchtlosigkeit "yo vine a Madrid confiado sólo en mí mismo, como voy a todas partes, y nunca bajo la protección de ningún ministro ni potentado" schrieb er an eine Zeitung.<sup>2</sup>

Spanien war in der Mitte der dreissiger Jahre des vorigen Jahrhunderts eine einzige Stätte des Aufruhrs und des Umsturzes. Dauernd hielten es die Carlistenkämpse in Atem; in Madrid folgte Ministersturz auf Ministersturz, dazu Aufstände bald in der Hauptstadt, bald in den Provinzen; außerdem hatte Madrid noch eine Choleraepidemie durchzumachen, so dass die Gemüter wirklich andauernd in Unruhe gehalten wurden. Ein Mann wie Espronceda musste kaum mehr zur Ruhe kommen. Wiederholt nahm er an den Erhebungen der Madrider Bevölkerung teil; öfters musste er sich vor der Obrigkeit verbergen; einmal wurde er ganz unerwartet ins Gefängnis geworfen. Als er mit mehreren Freunden eine Zeitschrift gründete, wurden ihrer Veröffentlichung wiederholt Schwierigkeiten gemacht, und als eines Tages die Zensur die Artikel derartig beschnitt, dass nur noch wenig davon übrig blieb, fand Espronceda wieder einmal Gelegenheit, seinem Sinn für Komik Ausdruck zu geben. Er liefs nämlich die Zeitschrift zwar erscheinen, brachte aber von jedem Artikel nur den Titel. Nach der Beschneidung durch die Zensur stellten ihm die geplanten Artikel offenbar nur noch einen Scheinwert dar. Diesen löst er vollständig durch die rasche Tat auf, indem er nur noch Titel und keinen Text veröffentlicht.

p. 151. <sup>2</sup> Siehe Rodriguez Solis p. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Churchman, Byron and Espronceda. Revue Hispanique vol. XX, p. 151.

Auch in den Tumult der Karlistenkämpfe ruft Espronceda mit einem von Freiheitsbegeisterung getragenen Gedicht "Guerra" (O.

P. p. 204) hinein.

Doch muss man sich Espronceda trotz aller lebhaften Beteiligung an den Zeitläusten nicht nur im Ausruhr durch die Straßen stürmend vorstellen. Trotz heißer Leidenschaft hat dieser Mann doch auch mit kluger Beobachtung gearbeitet. Einige politische Artikel aus seiner Feder geben hiervon Zeugnis. Das Werkchen "El Ministerio Mendizábal" unterzieht die Regierungszeit des Ministers Mendizábal einer klaren Kritik. Man gewinnt durch solche Arbeiten den Eindruck, dass der Dichter den ehrlichen Wunsch hatte, seinem Volk zu helsen, dass er diese Hilse immer wieder in Verbindung mit größerer Volksfreiheit, Volksausklärung und -bildung suchte, und dass es ihm auch um die Hebung des Volkswohlstandes zu tun war.

Wir haben bis jetzt Espronceda den Politiker, den Patrioten klagend, kämpfend, von Hass erfüllt gegen die Tyrannen, begeistert zum Freiheitskampf auffordernd gesehen. Aber das politische Ideal war nicht so bald erkämpft, das Glück und die Ruhe Spaniens nicht so bald erreicht. Im Jahre 1840 (das durch den Rücktritt der Königin von der Regierung vielleicht unruhigste jener Jahre) scheinen auch Esproncedas politische Gefühle auf einem Höhepunkt angelangt zu sein. Aus diesem Jahre stammen die zwei Dichtungen "Al dos de Majo" (An den 2. Mai, O. P. p. 245) und "A la Degradación de Europa" (An das entartete Europa, O.P. p. 238). Sie sind bezeichnend für Esproncedas hochgespannte Stimmung. Im ersten Gedicht wendet er den Blick bis zum Jahre 1808, bis zu den Befreiungskämpfen gegen Napoleon zurück. In begeisterten Strophen zeichnet er den Mut des Volkes gegenüber der Gemeinheit der Fürsten. Das Volk von damals schildert er vaterlandsstolz, opfermutig, kampflustig, todesfreudig. Seine Fürsten dagegen verkauften ihr Volk an Fremde. Er zeichnet die Schmach der Unsittlichkeit am Hofe Karls IV., die weibische Schwächlichkeit der oberen Klassen, ihr schmeichlerisches Wesen, ihr feiges Hilfesuchen hinter den Waffen der Franzosen, ihre Verachtung des Volkes, der Canaille, wie sie es nennen. Aus diesem Kontrast zwischen Fürsten und Volk, oberen und unteren Klassen, entsteht bei Espronceda die Entrüstungssatire. Sie hat soviel wie nichts mit komischer Auflösung zu tun, denn das Zerreißen der Scheinwerte wird mit zu viel sittlicher Entrüstung vorgenommen, als dass er noch, wie das eigentlich bei der Komik nötig ist, sich in Geistesfreiheit über den Gegenstand erheben könnte. Es ist nur wertvoll für die Betrachtung der Persönlichkeit des Dichters, zu sehen, dass sich zu seinem Tyrannenhaß, zu seiner Freiheitsfreude, zum Modegeist Byron'scher Rebellion auch die sittliche Entrüstung gesellt: "Canalla", ruft er den Fürsten und Herren von vornehmer Abkunft zu,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rodriguez Solis p. 149 sq.

"sí, ¡vosotros los traidores,
Los que negáis al entusiasmo ardiente
Su gloria
...
¡Canalla! si los que en la lid alarde
Hicieron de su infame villanía
Disfrazando su espiritu cobarde
Con la sana razón segura y fria!
¡Oh! la canalla"

Ständig bringt der Dichter Gegensätze zwischen den oberen Klassen und dem Volke zum Ausdruck. Letzseres verherrlicht er besonders in der Erinnerung in der Apostrophe an die am 2. Mai 1808 gefallenen Helden. Das Lied läst er ausklingen in seiner Beleuchtung der Verhältnisse von 1840. Auch hier findet er noch die hassenswerten Eigenschaften, die Feigheit, Schmeichelei, die Ehrlosigkeit der oberen Klassen vor, welche das arme Volk zum Sklaven machen wollen. Sie schilt er Gräber des Ruhmes, Gräber des alten Adels, der kastilischen Ehre. Aber auch das Volk greift er jetzt an, das zu gleichgültig lebt in so viel Schmach, und dessen Arm erlahmt vom Gewicht der Lanze.

Aus diesem ganzen Gedicht spricht trotz der letzten Ermahnung, vor allem durch den zu den Fürsten und den oberen Klassen herausgearbeiteten Gegensatz, die Liebe zum Volke, zur Nation. Hier unterscheidet sich Espronceda von Lord Byron, der zwar die Freiheit pries, aber im innersten Herzen doch der Lord war, der nicht mit dem Volke fühlte, und der seine Nation nicht liebte. 1

Der Gedanke von der Teilnahmslosigkeit des Volkes wird noch vertieft, ausgebaut, gesteigert in dem Gedicht "A la Degradación de Europa". Hier wendet sich der Dichter an ganz Europa und insbesondere an Frankreich. Die Verse wurden anläßlich der Überbringung der sterblichen Überreste Napoleons nach Frankreich verfaßt. Dem Dichter erscheint die Welt wie ein gemeiner Markt, wo nur noch Geld und Geiz Gültigkeit haben, aber nicht mehr das edle Aufwallen einer großmütigen Seele. Europa ist ein Grab, das Fäulnis im Innern birgt: es hat keinen Helden, keinen Propheten, keinen begeisterten Dichter. Wer kann es erwecken und seiner Seele wieder Begeisterung einhauchen? Unser Dichter fühlt die Sendung hierzu in seiner Brust. "Agitará" sagt er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Churchman, 1. c. p. 84/85.

Er scheut sich nicht vor Neid und Spott: "la humanidad me escucha". Und der ganzen Welt, besonders aber den entarteten Franzosen will er vor Aller Augen zeigen, was sie heute sind. Sie sollen sich schämen; vor der Asche ihres Helden will er ihnen zurufen: "| Un cadáver no más es vuestra gloria!"

Auch hier will der Dichter sittlich erregen, um die Masse zur Tätigkeit anzutreiben; aber es ist nicht nur das allein: er fühlt in sich die Sendung, die Mission wie ein Prophet, er erhebt sich über die Massen; allein steht er über ihnen, sieht er sie vor sich

liegen, beurteilt, wägt und verwirft.

Das Gedicht "A la Degradación de Europa" findet seinem Geiste nach ein Gegenstück in der glühenden Verteidigung, die Espronceda der Zeitschrift "El Huracán" angedeihen ließ: eine Verteidigung, in der er sich begeistert zur Staatsform der Republik bekennt. In dem Gefühl der politischen Sendung, die des Dichters Brust so warm erfüllt, liegt auch vielleicht der letzte Grund, weshalb Espronceda einen ihm angebotenen Platz an der spanischen Gesandtschaft im Haag annahm und weshalb er sich zum Deputierten wählen ließ.

Die patriotischen Gedichte Esproncedas zeigen zwar den Autor noch nicht als Humoristen. Sie geben aber beredtes Zeugnis von einer seelischen Verfassung, die zweifelsohne der Entwicklung seines Humors günstig gewesen ist. Seine pessimistische Überzeugung von der Feigheit und Niedrigkeit der herrschenden Klassen mußte nämlich seinen Blick für jeglichen Mangel der regierenden Personen schärfen und somit auch jede, seiner Freiheitsliebe von der Obrigkeit auferlegte Fessel unberechtigt erscheinen lassen. Die stete Erkenntnis der obrigkeitlichen Fehler und Mängel aber, sowie ihr infolgedessen als ungerechtfertigt erscheinendes Verlangen nach Achtung und Unterwerfung, musste dem Dichter den Wert der Obrigkeit als einen vorgetäuschten, zweifelhaften, als bloßen Scheinwert hinstellen. Dass diese Erkenntnis des behördlichen Scheinwertes stark gefühlsmässig war, ist verständlich, wenn man der warmen Begeisterung des Dichters für die vaterländische Freiheit, die er von der herrschenden Klasse unterdrückt glaubte, gedenkt.

Dass sich aus der durch die politischen Verhältnisse im Dichter gezeitigten geistigen Vertassung tatsächlich auch unmittelbar Humor entwickeln konnte, das zeigen, nebst einem Zeitungsartikel aus dem Jahre 1836: "El Gobierno y la Bolsa" (Rodriguez Solis l. c. p. 101 sq.), worin er der Regierung ironisch vorwirft, die Börse erscheine ihr als das Zeichen des Heils, als das verzauberte Schlos ihrer Hoffnungen, als das Paladium der Freiheit, auch die Reden des Deputierten Espronceda im Kongres. In diesen Reden zeigt sich genau wie in den Gedichten die innige Liebe zum Vaterland, die Freiheitsbegeisterung, tieses Mistrauen gegen die Regierung. Mit diesem Mistrauen, mit dem Zweisel an dem guten Willen der Regierung paart sich vor allem die Überzeugung von der geistigen

Unfähigkeit der leitenden Stellen. Gerade die Überzeugung von dieser geistigen Unfähigkeit bringt den Dichter zu spöttischen und ironischen Äußerungen des Humors. Der Wertanspruch der Behörde auf Achtung zerrinnt eben für Espronceda in der Erkenntnis ihrer geistigen Minderwertigkeit: Der Finanzminister hatte sich dahin geäußert, dass der spanische Staat seit dem Jahre 1800 von betrügerisch gemachten Schulden lebe. Desgleichen hatte er in Verbindung mit den Finanzschwierigkeiten gesagt, dass es Grenzen des menschlichen Verständnisses gebe. Hierauf erwidert Espronceda: "El entendimiento humano tiene limites, indudablemente; pero es tan difícil ponerle ese coto (Grenzstein) que yo no creo que su señoría sea suficiente juez para ello. Quizá S. S. se haya encontrado en los últimos límites de su entendimiento, quizá tal vez cuente con recursos grandes en sí, y acaso por amor proprio haya tratado de manifestar que la mayor parte de los entendimientos se encontrarian limitados, y el suyo no". (Rodriguez Solis l. c. p. 211) oder er sagt ironisch: "En cuanto al conocimiento que S. S. dice tiene de los recursos de la nación, yo me alegro mucho; y me doy la enhorabuena que así sea, y de que S. S., conociendolos, nos gobierne bien y desenvuelva sus pensamientos; pero ... hasta ahora no ha manifestado otra cosa que apuros y necesidades" (ibid. p. 213).

Außer der glühenden Begeisterung für die Freiheit ist es das Gefühl der Liebe, unter dessen vorzüglichem Einfluss die Persönlichkeit des Dichters stand. Wir wissen bereits, dass Espronceda schon als Knabe ein sehr liebefähiges Herz besaß. Als er im Alter von 18 Jahren zu Lissabon Teresa Mancha kennen lernte, da ergriff ihn alsbald das Feuer einer hestigen Neigung: "pasión amorosa, violenta, vehemente y profunda", wie sie Ferrer del Rió nennt; 1 "pasión embellecida por su imaginación ardorosa, y que con sus goces y penalidades, sus dichas y contratiempos, absorbe gran parte de su existencia". Mit Recht weist Ferrer del Río darauf hin, dass die Leidenschaft zu Teresa einen großen Teil seines Lebens ausfüllt. Auch andere haben darauf hingewiesen. So sagt Rodriguez Solís 2 "el amor de Teresa y el amor de la patria tornaron a ser los dos carriles por los que el ilustre vate deslizó su existencia". Das Ungeregelte von Esproncedas Lebens hängt auch zum großen Teil mit der Ausnahmestellung zusammen, in die ihn sein Verhältnis zu Teresa in der Gesellschaft brachte. Wohl hatte er Teresa bereits geliebt, als sie noch bei ihrem Vater weilte. Aber sie heiratete einen andern und verließ dann Gatten und Kind, um bei dem Geliebten weilen zu können. Espronceda versprach sich von der Liebe überhaupt und von dieser Liebe insbesondere den Himmel auf Erden. Froh, kühn, sensuchtsvoll, verliebt, in sanfter Hingabe von Teresas Arm umschlungen, von Ruhm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O. P. p. 32. \* <sup>2</sup> l. c. p. 88.

und Freude umgeben, träumte er davon, ihr einen Thron zu errichten. Und von dort, glücklich mit ihr Seite an Seite, wollte er den unversöhnlichen Unwillen der Welt besiegen und gleichzeitig ohne Mass und Zeit das Leben wie einen Traum vorübergleiten lassen (O. P. p. 413). Nur wenn man eine Vorstellung von seinen zarten Liebesträumen hat, kann man begreifen, welch unendlicher Schmerz des Dichters Seele durchbebte, wie hart für ihn die Enttäuschung sein musste, als auf den lieblichen Traum ein jähes Erwachen folgte. In den Stunden der Jugend, der Liebe und des Glückes (O. P. p. 403) da lauschte er einer geheimen Stimme, einem süßen Sang, wie ihn nur die gesammelte Seele vernimmt (O. P. p. 406). Da empfand er ein geheimnisvolles, heiliges Gefühl, das die Seele vom Niedrigen befreit. Wilder, unbestimmter und einsamer Zauber entzündete das Herz mit unaussprechlicher Liebe (ibid.). Als Kind der Romantik sah Espronceda in jenen glücklichen Jahren seine Liebesvorstellungen eng mit der Natur verknüpft. Da sieht er die Frau seiner Träume im milden Strahl des zauberischen Mondes, im sehnsuchtsvollen Erblassen des Sonnenuntergangs, sie verduftet fern zwischen den Wolken, sie glitzert flüchtig beim Dämmern der Morgenröte auf den Gipfeln, die der Mai mit Blüten schmückt (O. P. p. 406). Manchmal kreuzt sie den schattigen Wald oder spielt in den Wassern des heiteren Flusses, im sich loslösenden Stern, in der weißen Wolke (O. P. p. 407) sieht die liebende Phantasie ihr Sehnsuchtsbild. Der lauschende Sänger fühlt, dass die ganze Natur in Liebe atmet: es schluchzt die Nachtigall im Wald (O. P. p. 228), es wiegt sich der Stern in goldenen Jugendträumen (O. P. p. 210). Es fühlt die Natur mit dem liebenden Herzen: die Sterne beschützen die Geheimnisse und Freuden der Liebe, sie beleuchten die Stirne der Liebenden (O. P p. 210/11); das Meer hört auf zu stürmen vor dem holden Antlitz der Geliebten (O. P. p. 159), milden Balsam träuselt die Nacht in die kummervolle Brust (O. P. p. 154). Die Liebe, wie er sie träumt, erscheint dem Dichter so rein, so zart, dass er die feinsten Töne seiner Palette anwendet, um die Naturstimmung zu malen, in die er ein liebendes Herz hineinstellt. Da strahlt in seinem "Estudiante de Salamanca" 1 über der liebenden Elvira die lichtergekrönte, heitere Nacht; durchsichtig schimmert das Blau des Himmels. Über den Hügel steigt melancholisch der Mond herauf. Er badet Himmel und Erde in seinem süßen, hellen Licht. Als leuchtendes Silberband schlängelt sich der Bach im Mondenschein zwischen smaragdenen Säumen. Silberfunken glitzern aus dem dichten Gezweig. Die Lüfte schlummern im Schoss der Blumen. Esproncedas Liebesdichtung ist so durchweht vom Flügel-

<sup>1</sup> O. P. 269 sq. Der Estudiante de Salamanca führt in der Figur des Don Felix eine Don Juan Gestalt vor; Don Felix betrügt die holde Elvira, die aus Liebesgram stirbt. In der Erzählung ist das Motiv vom Manne, der seinen eigenen Leichenzug schaut, verwoben.

schlag der Natur, dass sie fast an den deutschen Sänger der zauberisch webenden Mondnacht gemahnt.

In ein so begeistert fühlendes Herz greift die Enttäuschung mit eiserner Faust. Teresa ging, der Dichter mit dem liebenden Herzen blieb allein. Sein Liebesschmerz in seinem ganzen Umfang zeigt sich in dem "Canto a Teresa" und in der Dichtung "A Jarifa en una Orgia". Letztere ist jedenfalls zeitlich die ältere, steht aber zweifelsohne in innerem Zusammenhang mit Enttäuschungen, die der Dichter durch seine Geliebte erfuhr. Diese Enttäuschungen spielten sich ja schon vor dem Jahre 1837 und besonders in diesem ab, da Teresa den Dichter wahrscheinlich 1837 verließ. Der Canto a Teresa wurde frühestens 1839 verfaßt, nach dem Tode der Geliebten.

Der Dichter, der so hoch und rein von der Liebe geträumt hat, windet sich nach dem Bruch im empfindlichsten Weh.

so stöhnt er vor innerer Qual. Aus der leidvollen Erkenntnis, aus der Enttäuschung hebt sich der Geist des Zeitalters, der Geist der schmerzerfüllten Verneinung und der Skepsis. Nun gibt es die reine schöne Frau seiner Träume nicht mehr; sie ist eine lügnerische Vorspiegelung der Hoffnung (O. P. p. 407), die Frau wird zum "gefallenen Engel" (O. P. pag. 407). Tugend, Reinheit, Wahrheit, Liebe, alles wird dem Dichter unter der Last der Erfahrung zur lügenhaften Kinderillusion (O. P. A Jarifa en una Orgía p. 214). Er spricht wie seine Generation, die Musset schildert: "il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de gloire". Anstatt Tugend und Liebe fand der Suchende "hediondo polvo y deleznable escoria" (O. P. p. 216 "stinkenden Staub und schlüpfrigen Auswurf"), anstatt der reinen Frau "lodo y podredumbre" (ibid. "Moder und Fäulnis"). Die reine, aus dem Eden stammende Liebe wird dem Enttäuschten zum von der Hölle vergifteten Strom (O. P. p. 411). Zärtlichkeit ist Lüge, Schönheit ist Hässlichkeit, Genuss ist Leid, es gibt kein göttliches Vergnügen auf der Welt (O. P. pag. 215). Selbst in den himmlischen Räumen findet des Dichters suchender Geist nur Zweifel und der Himmelsglanz zerrinnt in luftiger Illusion (O. P. pag. 216). Die Wahrheit ist sür den Sterblichen verhüllt; er kann ihr unerforschliches Geheimnis nicht ergründen (O. P. p. 217). Als es für den Dichter weder Glück, noch Tugend, noch Erkenntnis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Canto a Teresa (O. P. p. 408). Der Canto a Teresa wurde als 2. Gesang in den Diablo Mundo aufgenommen, steht aber in keinem Zusammenhang mit diesem, nach des Dichters eigener Aussage. Deshalb behandle ich ihn vielfach bereits hier.

mehr gab, da hasste er das Leben: "palpé la realidad y odié la vida" (O. P. pag. 216 "ich fühlte die Wirklichkeit und hasste das Leben"). Verzweiflung bemächtigte sich seiner. "L'affreuse désespérance" sagt Musset von der ganzen Epoche, zu der Espronceda gehört: "marchait à grands pas sur la terre.... Les hommes doutaient de tout: les jeunes gens nièrent tout. Les poètes chantaient le désespoir". "Wir sind in den trostlosen Skeptizismus Childe Harold's geraten, ¹ sagt Enrique Gil, der Zeitgenosse Esproncedas. Espronceda war von der Skepsis seiner Zeit durchdrungen. In seinem unerfüllbaren Glücks- und Erkenntnisdrang ergreist ihn der Geist der Rebellion, der Geist Byrons, und er schleudert dem Himmel die Blasphemie entgegen: Flieht die Liebe, wenn Ihr nicht wollt, das ein Tag kommt,

"En que al cielo en histérica agonía Frenéticos alcéis entrambos brazos, Para en vuestra impotencia maldecirle, Y escupiros, tal vez, al escupirle" (O. P. p. 411).

Musset hat auch von der Blasphemie seiner Zeitgenossen gesprochen und nennt sie "le paroxysme du désespoir". Der Paroxysmus der Verzweiflung war sie auch bei Espronceda. In solch bitterer Verfassung findet der Dichter das Leben des Lebens nicht wert. Er glaubt nur noch an den Frieden des Grabes: "Sólo en la paz de

los sepulcros creo" (O. P. p. 216).

Esproncedas philosophische Anschauungen sind nicht aus kühler philosophischer Überlegung gewonnen; sie sind empirischer Art. Espronceda ist kein Skeptiker aus Überlegung; er ist es vielmehr aus Instinkt, aus natürlicher Neigung des Herzens, das von Unglück und Ekel gequält wird. Dieses Herz war gequält, weil es um sich alle Träume von Glück und Tugend zusammenstürzen sah, weil ihm somit so viele kostbare Werte früherer Tage zu Scheinwerten geworden waren. Mit dem Unterton schrillster Erbitterung vermag sich aber der Dichter gerade am Ende seines Sanges an Teresa, in dem er sein ganzes Liebeserlebnis in bitterer Qual geoffenbart hat, noch humoristisch-satirisch über seine Lebenserfahrung zu erheben und es weh auflachend hinaus zu schreien;

"Gocemos, sí, la cristalina esfera
Gira bañada en luz: ¡bella es la vida!
¿Quién a parar alcanza la carrera
Del mundo hermoso que al placer convida?
Brilla radiante el sol, la primavera
Los campos pinta en la estación florida:
Truéquese en risa mi dolor profundo . . .
¡Que haya un cadáver más, qué importa al mundo!"
(O. P. p. 415)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Semanario Pintoresco 1840, Tom. II, p. 222.

So bringen die beiden mächtigsten Triebfedern seines Lebens: die Freiheitsbegeisterung und die Liebe, den Dichter über bitter enttäuschte, warme Illusionsfreudigkeit und Begeisterung zu Skepsis, Pessimismus und auch zum Humor; allerdings zu einem Humor, der vermöge seines Werdegangs nur in innigstem Zusammenhang mit der aus dem Leid geborenen Weltanschauung des Dichters stehen kann. Freiheitsdrang und Pessimismus, sowie gesteigertes Empfinden begünstigen vor allem deswegen die Entwicklung des Humors, da der Humorist den Zwang, den Druck und die Widersprüche des Lebens gefühlsmäßig erkennen und sich frei und zwanglos spielend über sie erheben muß.

ANGELA HÄMEL

(Fortsetzung folgt.)

### Beiträge zu Kristians Werken.

### I. Zur Datierung des Erec.

Bekanntlich besitzen wir keine sicheren Angaben, die Abfassungszeit des Erec irgendwie genauer zu bestimmen. Der Hinweis auf den Eneas- (5339 ff., 5891 ff.) und Trojaroman (v. 6344, 6801) beweist nur, dass die beiden Werke vor dem Erec entstanden sind. Nun wird Troja zwischen 1155-1160 gesetzt, am Ende dieser Grenze wäre also der Erec anzuführen. Becker denkt (Förster's Wb. 56\*) an die Möglichkeit, in der Krönung Erecs zu Nantes eine Erinnerung an die im Jahre 1158 stattgefundene Krönung Geoffroy's durch seinen Bruder Heinrich II. zu sehen. In beiden Fällen käme also die Zeit um 1160 als wahrscheinlich in Betracht. Mit dieser Frage geht aber noch eine zweite, die Förster nicht beantworten konnte. Wo und für wen hat Kristian den Erec geschrieben? Wir wissen nichts von Beziehungen unseres Dichters zu Höfen vor der Karre, erst hier weist Kristian auf Marie v. Champagne hin, die früheren Werke Erec und Cligés schweigen diesbezüglich. Und doch müssen irgendwelche Fäden zu einer Pflegestätte höfischer Kunst vorausgesetzt werden, will man nicht etwa annehmen, dass Kristian den Erec als "ballon d'essai" hinaussandte, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Alle diese Fragen, welche die Entwicklungszeit unseres Dichters betreffen, finden ihre befriedigende Lösung in der Annahme, dass Kristian am Hofe der Gräfin v. Champagne vor die Öffentlichkeit getreten ist, da er hier den Boden für seine Romane schon vorbereitet fand. Wie nämlich E. Winkler in seiner Abhandlung über Marie de France (Wien 1918, bei A. Hölder) nachzuweisen sucht, können wir Marie de France, die Dichterin der Lais und Fabeln, mit Marie v. Champagne, der Gemahlin Heinrichs I. v. Champagne und Tochter Ludwigs VII. v. Frankreich, identifizieren. Aus den Worten des Walter v. Atrecht im Eracle 6584: Ainz que passent dui an ou troi, Metrai ailleurs espoir m'entente, ersehen wir, dass Marie ihre lais um 1167 bereits geschrieben haben muss, da ja Walter die Fabel seines Ille, der durch obige Bemerkung angekündigt wird, dem Eliduc entnimmt. Nun weist uns aber Kristian im Erec ausdrücklich auf die lais hin 6187:

> Et les dames un lai troverent, Que le lai de Joie apelerent; Mes n'est gueires li lais seüz<sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auffällig ist der Hinweis, dass gerade die Damen hier den Lai dichten. Wir lesen noch einige Zeilen vorher, dass eine große Menge Volkes zu Hose

Die Lais als Kunstlieder mit ihrem bretonischen Kolorit sind jedoch erst durch Marie in die Literatur und in das Repertoire der höfischen Dichtung gekommen. Kristian greift die Mode sofort auf und schreibt statt der kurzen Erzählungen einen längeren Roman, der vielleicht seiner ersten Absicht nach und im Anschluss an die lais noch deutlicher in Unterteilungen zerfallen sollte (1844 Ci fine li premerains vers). Durch die Übernahme der von Marie geschaffenen Voraussetzungen konnte Kristian sicher sein, die Ausmerksamkeit der Gräfin auf sich zu lenken. In diesem Zusammenhang sei noch bemerkt, das der Prolog zu den lais sich nicht nur dem Sinne nach, sondern auch in Worten mit der Einleitung des Erec deckt (E5 san: Pr. 16 sen: E7 teisir = Pr. 3, E4 estuide: Pr. 24 estuder, E 11 panser: Pr. 28 penser, E12 aprandre: Pr. 14, E13 avanture = Pr. 36, E17 sciance: Pr. 1 escience), das ferner die Jagd auf den weißen Hirsch im E. 37 mit Guigemar v. 90 Vit une bisse od sun foün, Tute su blanche cele beste; Perches de cerf out en la teste in eine Parallele gestellt werden kann.

Die Annahme, Kristian habe den Erec, beeinflusst durch die lais seiner Herrin, zwischen 1164 und 1167 in dem Geiste der von Marie gesörderten höf. Dichtung geschrieben, ermöglicht es, die ungestörte Entwicklungszeit des größten Epikers an das einzige Zentrum zu verlegen, welches damals Anregungen vermitteln und ausstrahlen konnte. Von diesem Standpunkt aus gewinnen die Eingangsverse des Cligés eine neue Bedeutung, wie im folgenden gezeigt werden soll.

## II. Ovidiana und Minnelyrik.

Ist die Reihenfolge der Werke, wie sie Kristian im Eingang des Cligés aufzählt, wörtlich zu nehmen oder nur der Reime halber so gesetzt? Diese Angabe lautet: Cil, qui fist d'Erec et d'Enide, Et les comandemanz Ovide Et l'art d'amors an romanz mist Et le mors de l'espaule fist, Del roi Marc et d'Iseut la blonde, Et de la hupe et de l'aronde Et del rossignol la muance, Un novel conte recomance. Nach Förster "lassen sich mit einiger Wahrscheinlichkeit die Werke Kristians also einreihen: Ovidiana, Tristan, Erec, Cligés, Karrenritter, Löwenritter, Perceval". Förster setzt die Ovidiana an erste Stelle, denn "man möcht gerne diese Bearbeitungen Ovids als Erstlinge Kristians, der noch ganz auf fremden Füßen steht, bezeichnen. Doch sind es bloße, freilich sehr wahrschein-

eilte. Außerdem setzt Kr. den Gesang der Menge in Gegensatz zu dem lai 6183: Et cil qui el vergier estoient, D'Erec desarmer s'aprestoient Et chantoient par contançon Tuit de la joie une chançon: Et les dames un lai troverent, Que Le Lai de Joie apelerent. Für Kr. ist es demnach das Vorrecht der Damen, lais zu dichten, dies traf aber nur für den Hof Mariens zu. Ferner betont Kr., dieser lai "n'est gueires seüz", er spielt also auf die anderen, bekannteren an. All das weist deutlich auf den Hof Mariens und mag als Huldigung des Dichters verstanden werden.

liche Vermutungen: diese Stücke sind nicht auf uns gekommen" (Förster, Wörterbuch S. 24\*). Nun hat Förster die Philomena, für welche De Boer in seiner sorgfältigen Ausgabe eingehendste Übereinstimmung mit allen Kristianischen Eigenheiten in Stil und Ausdruck nachgewiesen hat, 1 unserem Dichter abgesprochen, während sie gerade für die Zeitbestimmung der Ovidiana eine wichtige Rolle spielt. Denn die ungleiche Behandlung der die Minnetheorie betreffenden Fragen in Erec und Philomena lassen obigen Ansatz als nicht gerechtfertigt erscheinen. Stellt man nämlich die Ovidiana an die Spitze der Werke Kristians - und auch De Boer tut dies, ohne den angedeuteten Gegensatz nur irgendwie in Erwägung zu ziehen - so muss man sich fragen, warum der Dichter, der später im Cligés als Meister die provenz. Lyrik mit ihren auf Ovid basierenden Einzelheiten übernimmt, im Erec gar nichts von der in der Philomena bekundeten Vertrautheit mit den Fragen der Minnetheorie erkennen lässt? Oder soll man annehmen, dass Kristian zuerst Ovid, Tristan, Erec schreibt,2 dann sich erst mit der Kunst der Provenzalen vertraut macht und diese neu erlernte Fertigkeit

achoison 105 Quel est l'ach, de sa voie: E. 6479 Queus ach, le fist mouvoir acroire, feire 909: E. 6923

adroit 453, 593 E. 150, 748

aïe 1070

Mout eust grant mestier d'aue E. 3911 Que j'eusse mestier d'aue

an covant metre 117 E. 3354 an vain: lasser an vain 511. Cl. 645 travaillier an vain an obli metre 754 Cl. 2618

an respit metre 1213 E. 338
An haut 1263 Si crië an haut E. 4613 An haut s'escrie
an bas 1297 Et dit an bas E. 5509 An bas dit l'une a l'autre
an rost, an esseu 1336, E. 492
an gre 1375 Cil prant mout an gre son servise Cl. 2265 Portant qu'an
gre servir le viaut

an apert dire 1402 E. 3742 an anblee 467 ... ou par nuit mener an anblee Cl. 1218 Par nuit s'an foi an anblee.

angoisse et dolor 801 L. 14 anprandre sa voie 1141: E. 3142

anragier vis 455: E. 4790 apanser 1096 Si s'est de tel chose apansee Cl. 4054 Mes de ce s'est bien apansee. atorner et apareillier 587 E. 2455 apeler d'amor 774 apeler de soi E. 6074

assener a 485

Car, s'au voir cuit bien assener Cl. 3922 a nul voir dire n'assenent.

<sup>1</sup> Es ist gerade an der Hand des Wörterbuches zu Kr. Werken leicht, Auch dies spricht für die oben ausgedrückte Behauptung, dass die Phil.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In diesem Falle würde die Philomena Kristian abgesprochen werden müssen.

nun im Cligés verwertet? Dann müste man sich wieder fragen, woher Kristian die genaue Kenntnis der Minnetheorie nimmt, die im Erec noch recht lückenhaft erscheint. Der Erec verrät nur Kenntnis des Tristan, die übrigen Anführungen sind, gemäß ihrer Reihenfolge und wenn sie alle der Wahrheit entsprechen, nach dem Erec anzusetzen, sie würden gewissermaßen das Studium Kristians in die matiere d'amor vorstellen und die Vorstufe zum Cligés bilden. Gegen den Ansatz der Ovidania, insbesondere der remedia und ars amoris vor dem Erec spricht noch, ohne die Philomena in Betracht zu ziehen, folgende Erwägung: Man darf nicht übersehen, dass sich Kristian schon im Eneas über die Verwertung der einschlägigen Fragen der Minnetheorie im Epos orientieren konnte. Gehen nun die Übersetzungen der ars amoris und der remedia dem Erec voran, so müsste sich doch, da die bei Ovid behandelten Themen von der provenz. Lyrik (hier also Eneas) wörtlich übernommen wurden, im Erec ein Niederschlag dieser eingehendan Vorstudien zeigen. Wir finden nichts davon, Kristian verzichtet vollständig darauf, mit der Kunst der Troubadours irgendwie hervortreten zu wollen. Der Erec kennt zwar manche Einzelheiten der Minnetheorie und verflicht sie in seine Erzählung, jedoch hält sich der Dichter immer auf der Oberfläche des Themas, er dringt nicht in die Tiefe ein. Insbesonders unterläßt es Kristian, an den geeigneten Stellen der epischen Erzählung die psychischen Vorgänge durch die Mittel der Minnetheorie zu erklären, er schiebt nur kurze Bemerkungen ein, weicht jedoch jeder erschöpfenden Erörterung aus. Die ganze Art und Weise, wie die Heirat resp. Verlobung Enidens erzählt wird, der nüchterne Ton, der nirgends den Versuch macht, den gerade für diese Voraussetzung so reichen Gehalt der Doktrin nur irgendwie anzudeuten, legen klar den Schluss nahe, dass sich Kristian im Erec die Kunstmittel der antiken, resp. der provenz. Liebeslyrik für sein episches Handwerk nur ganz oberflächlich zu eigen gemacht hat. Ein Überblick über die im Erec erkenntlichen Einzelheiten der Minnetheorie soll diese Behauptung erhärten. Der Dichter macht bereits den Unterschied zwischen der amie des Ritters und der verheirateten Frau. Dies zeigt klar v. 4685 ff. Puis descandi li cuens a terre, Si li comança a anquerre Del chevalier, qu'ele li die, S'ele estoit sa fame ou s'amie. "L'un et l'autre", fet ele, "sire!" Ebenso ist ihm der Frauendienst der höfischen Gesellschaft vertraut v. 50 ff. Ancore a il ceanz cinc canz Dameiseles de hauz parages, Filles a rois, jantes et sages, Ne n'i a nule, n'et ami. Ritterliche Feste finden zu Ehren der amie statt, 570 Qui l'esprevier voudra avoir, Avoir li covandra amie Bele et sage sanz vilenie. Der konkrete Fall in getreuer Anlehnung an provenz. Vorbilder ist v. 3300 ff. gegeben: "A la dame vuel presanter Mon servise sor tote rien. Tot son pleisir, ce sachiez bien, Feroie por amor de vos". Erec ne fu mie jalos. Andrerseits ist aber die Folgerung aus diesem Minnedienste, die blinde Unterwerfung unter den Willen der Frau, gezogen v. 6058 ff. Qui veeroit rien a s'amie? N'est

pas amis, qui antreset Tot le buen s'amie ne fet Sanz rien leissier et sanz feintise, S'il onques puet an nule guise. Der Ritter kämpft vor den Augen seiner Dame, um sich ihrer würdig zu erweisen 907 Bien nos devons as branz d'acier Por noz amies esforcier, vgl. noch 911 ff. Sonst ist aber die Ausbeute in Einzelfragen der Theorie spärlich. Der Dichter kennt die Ansicht über das Entstehen der Liebe 2001: Li cel d'esgarder se refont, Cil qui d'amors la voie font Et lor message au cuer anvoient. Er notiert auch die Variante 2095. Aprés le message des iauz Vient la douçors, qui mout vaut miauz, Des beisiers qui amor atraient. Die Schönheit der Frau erweckt die Liebe 3644 Sa biautez d'amor m'aluma. Das Motiv des Herztausches wird verwertet, 1514 Li uns a l'autre son cuer anble. Es fehlt dagegen ein Hauptteil der Theorie, die Minne als Krankheit mit all ihren Begleiterscheinungen hinzustellen, der schüchterne Liebhaber fehlt im Erec, wie denn überhaupt die Zeichnung der beiden Gestalten in ihrer Natürlichkeit, hauptsächlich das schnelle Vorgehen Erecs, noch an die chansons de geste erinnert. — Der Spiritualismus der provenz. Minnetheorie tritt in seiner Hauptthese: Die Liebe zu edlen Damen veredelt, deutlicher hervor, 4760 Je ne serai ja de li pire, Einçois an cuit mout amander. In anderem Sinne v. 5855 ff. Mes bien sachiez veraiemant: S'an moi n'avoit de hardemant Fors tant con vostre amors me baille, Ne doteroie je sanz faille Cors a cors nul home vivant. Die Frau wird mit Edelsteinen und Blumen verglichen, 427, 2410, die Schönheit der Herrin ist der Spiegel für andere 436 ff. Hieher gehört auch das Lob der Frau als bele et cortoise (128, 823), der Preis ihres Wissens 537 Mout est bele, mes miauz assez Vaut ses savoirs que sa biautez. - Dies ist alles, was Kristian von der Kunst der Troubadours verwendet hat. Es sind Mosaiksteinchen, die aus dem bunten Gefüge der provenz. Minnetheorie herausgenommen sind, der Dichter war anscheinend in das Fach noch nicht genügend eingedrungen. Man kann daraus ersehen, dass Kristian, als er den Erec schrieb, die Minnetheorie gerade nur so weit beherrschte, um im Anschluss an literarische Vorbilder (Eneas, Troja?) gewisse Äußerlichkeiten der Minnetheorie zu übernehmen. Zwischen Erec, der die Anfänge zeigt, und dem Cligés, der alle Ansätze bis ins Kleinste ausarbeitet, muss ein Zwischenglied angesetzt werden. Dieses ist, wie die Philomena zeigt, durch die gleichzeitige Beschäftigung mit Ovid und der matiere d'amor gegeben, der Fortschritt gegenüber dem Erec wird durch den Vergleich der hier in Betracht kommenden Fragen deutlich vor Augen geführt. Überprüft man diese 1468 Verse umfassende Episode, so sieht man, dass der Dichter mit den Einzelheiten der Doktrin vollständig vertraut ist. Manche Partien stehen dem Erec näher, so der Gedanke, die Natur als Schöpferin hinzustellen, v. 142 Tel l'ot Deus feite que Nature Mien esciant i fausist bien S'ele i vosist comancier rien, ferner die Apostrophe an den Tod v. 954/55, 979 ff., die später im Yvain wiederkehrt, dann der Vergleich mit Edelsteinen 146, mit Rosen und

Lilien 151/2. Schönheit und Wissen sind, wie im Erec, zusammengebracht 170 Avuec la grant biaute qu'ele ot Sot quanque doit savoir pucele.

Die Einzelheiten der Theorie treten in kürzeren oder längeren Ausführungen hervor. Die Schönheit der Frau lässt Liebe erstehen 210 Sa grant biautez son cuer li anble Et sa tres bele contenance. Das regarder wird nicht übergangen 596 Mes Tereus ne se deduit An nul servise qu'an li face S'au jant cors non et an la face De la pucele regarder. Er vergisst darüber das Mahl 601 C'est ses boivres, c'est ses mangiers, vgl. noch 611ff. Et mout li pleisoit a seoir, Plus por la pucele veoir Que por boivre ne por mangier. Die Liebe ist eine Krankheit 443 Amors est maus don la mecine L'anfermete plus anracine. Sie verursacht Schmerzen, 400 Cil qui d'Amor braient et criënt, nimmt alle Freude 440/3 Et cil qui plus s'an plaint et diaut Plus alume et plus an esprant. Car joie ne solaz n'an prant. Auf die Dauer der Krankheit spielt die Bemerkung an 445. Nus ne set queus est la santez, Car por feire ses volantez Cuide sa delivrance querre: Des lors le lie plus et serre. Schlaflosigkeit kommt dazu 644 ff. Onques Tereus cele nuit Ne prist au lit pes ne repos, N'onques por dormir n'ot l'uel clos; Tant con tote la nuit dura Tote nuit son lit mesura, Ou del travers ou del belonc, Et se demante par selonc Que tant demore qu'il ajorne; Tote nuit se torne et retorne Et se relieve et se recouche.

Einen breiten Raum nehmen die auf Amor bezüglichen Erörterungen des Dichters ein. Die Macht Amors gibt zu Reflexionen und Vergleichen Gelegenheit 439 Amors fet tot quanqu'ele viaut, 234 Qui porroit Amors contrester Que trestot son voloir ne face?

Amor ist der Herr über seine Hörigen, die ihm als Söldner dienen 402 Qui Amor servent et ressoingnent, 407 Et retient noviaus soudoiiers. Dieser Dienst ist hart 429 Ne ne fait mal se a çaus non Qui sont an sa subjection; Çaus bote Amors et çaus justise Qui se painnent de son servise, Ne por enui ne por contreire Ne se pueënt de li retreire. In einer langen Diskussion v. 397—444 will der Dichter das Wesen Amors ergründen, er tadelt unbeständige Liebe, welche die treuen Diener Amor entfremdet, spricht von den Qualen und Leiden, die der Liebenden harren, weist auf die Macht Amors hin und schließt mit der Definition: Amors est maus don la mecine L'anfermete plus anracine.

Überblickt man diese Einzelheiten, so ergibt sich daraus, daß der Autor der Philomena nicht nur seinen lateinischen Text gut verstand, da er die Vorlage oft recht glücklich variiert, sondern daß er die matiere d'amor vollständig beherrschte, da er ihre Einzelheiten in meisterhafter Weise als eigene Zugabe in den lateinischen Text hineinverarbeitet. Kristian war also in der Philomena mit der Minnetheorie ungleich inniger vertraut als im Erec, da er nicht nur ihre hervorstechendsten Züge durch das epische Spiel zur Darstellung bringt, sondern auch Inhaltsdiskussionen nicht ausweicht. Mit dem Erec zusammengestellt ergibt sich demnach nur

die zweifache Möglichkeit: Entweder ist Kristian der Autor der Philomena und dann ist diese Dichtung mit den übrigen genannten Werken gleichen Inhalts nach dem Erec anzusetzen, da es undenkbar ist, dass Kristian in einer früheren Dichtung die Minnetheorie so meisterhaft in eine Erzählung verarbeitet hätte, um sie dann im Erec fast ganz beiseite zu schieben, oder Kristian ist nicht der Autor der Philomena. Dieser Annahme aber stehen die bis ins Detail gehenden Übereinstimmungen in Stil und Ausdruck mit Erec, Cligés, Karre, Yvain gegenüber, ferner der ausdrückliche Hinweis von fremder Hand im Anhang zur Philomena 157 Dessus vous ai conte le conte, Si com Crestiens le raconte.

Es bleibt noch die Frage offen, wo Kristian diese Ovidiana geschrieben und sich mit den die Minnetheorie betreffenden Fragen vertraut machen konnte. Wir haben nur eine Möglichkeit, am Hofe des Grafen von Champagne, an dem seit 1164 Marie, die Tochter der schönen Königin Eleonore, die literarischen Bestrebungen ihrer Mutter fortsetzt. Hier ist auch die Voraussetzung gegeben für ein Publikum, das Übersetzungen oder Bearbeitungen der frivolen ars amatoria und remedia amoris versteht, hier ist auch der Anlass für den Dichter gegeben, den Neigungen seiner Herrin mit solchen Werken entgegenzukommen und unter ihrer Anleitung in die Lehren der provenzalischen Lyrik einzudringen. Die dichterische Tätigkeit Kristians ist dadurch mit einem Zentrum in Verbindung gebracht, das die Vornahme der Ovidübersetzungen ungleich besser motiviert als die Annahme, Kristian sei zur Zeit der Ovidiana noch unselbständig auf Suche nach Stoffen gewesen. Die Beurteilung der Ovidiana als Hofdichtung könnte so auch den Umstand erklären, dass diese Bearbeitungen verloren sind, Kristian jedoch von ihnen als ganz bekannten Dingen seinen Lesern gegenüber spricht. Sie waren eben nur für den engen Kreis der Gräfin berechnet, wie etwa später die Gespräche des Kapellan Andreas. Diese Verlegung der Ovidiana in die Zeit nach dem Erec und an den Hof der Gräfin Marie (also nach 1164) füllt, zusammen mit dem Studium der provenzalischen Lyrik daselbst, den Entwicklungsgang des Dichters zwischen dem Erec und Cligés harmonisch aus und verweist seine Lehrjahre an ein Bildungszentrum, das damals allein den neuen Geist der höfischen Lyrik vermitteln und fördern konnte.

Zum Schluss sei noch ein Umstand hervorgehoben, der, von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, nicht ohne Interesse ist. Warum nennt Kristian im Cligés gerade den Erec an erster Stelle? Indem unser Dichter den Erec vor die anderen Werke stellt, scheint er wohl andeuten zu wollen, dass er selbst den Erec für das wichtigste seiner poetischen Erzeugnisse halte und die andern Erzählungen hinter seinem Artusroman einordne. Für die Ovidiana

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Durch Försters Wörterbuch wäre die Untersuchung der Glossare von Phil. und den anderen Romanen Kr. eine dankbare und leichte Aufgabe, die auch weitere Untersuchungen über syntakt. Fragen einschließen könnte.

ergibt sich diese Folgerung ohne weiteres, wie steht es aber dann mit dem Tristan(stoff), der nach Förster (Wörterb. 50/51) eine Bearbeitung des Urtristan sein soll? Die Frage, ob Kristian den ganzen Tristan oder nur eine Episode, wie der Hinweis auf König Marke und die blonde Isolde nahe legt, geschrieben habe, wird durch vorliegende Interpretation dieser ganzen Textstelle eher zugunsten einer kurzen, episodenhaften Erzählung entschieden werden, die in der Beurteilung des Dichters hinter dem Erec steht und wohl auch leichter verloren gehen konnte als der ganze Tristanroman.

Ich schlage also nachstehende Reihenfolge der Werke Kristians vor: Tristan, Erec, Ovidiana, Cligés.

#### III. Zur Karre.

Kristian hat in der Karre auf den ausdrücklichen Wunsch seiner Herrin, der Gräfin Marie v. Champagne, die Minnetheorie der Provenzalen, also das Problem der Liebe zu einer verheirateten Frau, episch dargestellt. Der Dichter sollte aber, und das ist offenbar die Weiterung dem Süden gegenüber, die letzte Folgerung ziehen nnd diese führte zum Ehebruch. Im Nachstehenden soll nun gezeigt werden, dass Kristian aus ganz bestimmten Gründen diesen Standpunkt nicht teilen konnte, dass sich ferner die Mängel der Karre aus diesem "san" ergeben.

Die Minne der provenz. Troubadours gipfelt in der (fiktiven) Liebe des Sängers zu einer edlen Dame, die ihn an Stellung und sonstigen Eigenschaften weit überragt. Aus diesem Unterschied in Stellung und Bildung (cortezia) ergibt sich die Resignation des Frauensängers, der seine Herrin nur aus der Ferne bewundert, ohne Erfüllung seines Liebeswerbens zu hoffen. Der Epiker, der diese Voraussetzung der provenz. Lyrik, die Liebe des Ritters zu einer verheirateten Frau, übernimmt, hat nun zwei Möglichkeiten vor sich. Entweder folgt er der prov. Anschauung, dann muss er darauf verzichten, der Frau eine aktive Rolle im Roman zuzuteilen, sein Held darf sie nur ersehnen, niemals besitzen, das Liebespaar bleibt getrennt. Diese Auffassung kann keinen glaubhaften Schluss bringen und muss versuchen, den Forderungen epischer Aktivität auf andere Weise gerecht zu werden. Zu welchem Ergebnis diese Lösung des Themas führt, zeigt der Roman de la Dame à la Lycorne (hgg. v. Genrich, Ges. f. roman. Lit. XVIII), der die reine, entsagungsvolle Minne zwischen Ritter und Herrin zum Thema gewählt hat. Wir lesen eine Reihe verschiedener Abenteuer, das gestellte Thema: leur amour vallent garder Pure, nete sans mal penser (8453) schliesst alle weiteren Möglichkeiten, die auch die die Frau in den Kreis der Ereignisse ziehen könnten, aus. Der zweite Ausweg, der provenz. Auffassung und den Forderungen des Romans gerecht zu werden, streift das Tristanproblem und führt zur poetischen Verherrlichung des Ehebruches, der den Schluss des Romans ergeben

muß. Kristian hat sich nun bei dieser von Marie gestellten Aufgabe streng an die Voraussetzungen des provenz. Minnesanges gehalten und dabei Fesseln übernommen, welche die vielfach getadelten Schwächen der Karre eben aus dieser Bedachtnahme auf die Eigen-

heiten der provenz. Lyrik erklären.

Überblickt man die große Menge der provenz. Liebeslieder. so sieht man, dass sie in der überwiegenden Mehrzahl schon die Situation als gegeben bringen, die Entstehung der Neigung wird vom Dichter nur kurz mit dem Hinweis auf die edlen Eigenschaften und Schönheit seiner Dame erwähnt. Die Übernahme dieser Voraussetzung, die tatsächlich auch in der Karre wiederkehrt, bedingt aber für den epischen Dichter einen starken Nachteil, er beraubt sich so einer dankbaren Exposition, die Entstehung der Neigung seines Liebespaares episch und thematisch vorzuführen. Betrachten wir die vorausgehenden Werke Kristians, so sehen wir im Erec und hauptsächlich im Cligés, dass sich Kristian diese dankbare Aufgabe nicht entgehen ließ und, wie im Cligés, hier die schönsten Seiten seiner Erzählung schreibt. Übernimmt jedoch der Dichter die strenge, provenzalische Doktrin, so muß er auf diese Exposition verzichten und dazu noch andere Nachteile in den Kauf nehmen. Schon die Stellung der zwei Hauptpersonen zueinander erschwerte ihm die Aufgabe. Die Herrin ist ja für den Minnesänger in der Regel unerreichbar, sie steht schon durch den Adel der Geburt hoch über ihm. Kristian hält diese Voraussetzung der provenz. Lyrik auch strenge ein, die Karre hebt den Unterschied in der sozialen Stellung von Mann und Frau hervor, aus ihm erklärt sich auch das Verhalten Lanzelots, es fehlt die Gleichwertigkeit der Liebenden wie im Erec, Cligés, wodurch auch die Frau in den Kreis der Doktrin gezogen und ihr Gegenspiel ausgelöst wird. Daher verschwindet, getreu dem Vorbild, die Herrin (Guenievre) aus dem epischen Spiel, wir haben nur durch bestimmte Einzelheiten der Theorie (penser Lanzelots) und epische Kunstgriffe (Kamm, Verfolgung) den Bezug auf sie aufrecht erhalten.1 Zurück bleibt nur der träumende, in seine Liehe versunkene Partner, der durch seine Doppelrolle als wackerer, unbesiegbarer Kämpe und trauriger, sehnender Liebhaber epische Aktivität und Gehalt der Doktrin zum Ausdruck bringt. Aus diesem Zwang einer versehlten Exposition ergeben sich demnach die vielen Ausfluchtsmittel, die Handlung zu komplizieren, die zahlreichen dunklen Stellen und Verstöße gegen früher Erwähntes. Die letzte Steigerung, die in den anderen Romanen in der Vereinigung der beiden Liebenden den Abschluss der Erzählung bot,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie weit auch Kristian einen conte, der die Entführung der Königin bereits enthielt, benützt haben mag, er mußte, wollte er nicht eine Wiederholung des Tristan und seiner Abenteuer schreiben, die Königin vom Hofe und der Nähe Lanzelots entfernen. Vielleicht haben gerade die Parallelen, die hier die Entführungsgeschichte der Königin Guenievre mit den Hauptpunkten der provenz. Doktrin aufwies, die Gräfin Marie zur Wahl dieser matiere veranlaßt.

bedeutete hier den Ehebruch, der in der provenz. Lyrik durch die Resignation des Sängers meistens glücklich vermieden wurde. Auf solchen Voraussetzungen lässt sich jedoch keine Romangattung aufbauen und wir können daher annehmen, dass Kristian aus ästhetischen Gründen diese aus der provenz. Minnetheorie entspringende Weiterung ablehnte. Er hat also in der Karre gegen seine künstlerische Überzeugung eine fremde Ansicht verarbeitet. Können da die Eingangsverse der Karre nicht den Nebensinn einer Verwahrung haben? Kristian verwahrt sich gegen etwaige Vorwürfe durch den Hinweis auf seine Herrin "ma dame de Champaigne", nicht ohne Absicht mag er das starke Zeitwort "viaut" in diesem Sinne gesetzt haben: "Des que ma dame de Champaigne Viaut que romanz a feire anpraigne." Zweimal betont der Dichter ausdrücklich, dass er nicht seine eigene Anschauung verarbeite 21 ff. Mes tant dirai je que miauz œvre Ses comandemanz an ceste œvre Que sans ne painne que j'i mete, und v. 26 ff. Matiere et san l'an don eet livre La contesse et il s'antremet De panser si que rien n'i met Fors sa painne et s'antancion. Muss diese Geslissentlichkeit, seinen eigenen Anteil so gering als möglich erscheinen zu lassen, bei einem Dichter wie Kristian, der doch sonst recht selbstbewusst von sich spricht, nicht befremden?

## IV. Zur Abfassungszeit des Gralromans.

Wann ist Kristian in den Dienst des Grafen Philipp von Flandern getreten und um welche Zeit ist der Gral geschrieben worden? Die Beantwortung dieser Fragen gewinnt insofern an Bedeutung, als sie mit einer ungleich wichtigeren verbunden ist, nämlich mit der Bestimmung des Todesjahres Kristians. Förster setzt den Gral zwischen 1174 und 1190 an, wovon die erste Angabe sich auf das Abfassungsjahr des Yvain, des Vorgängers des Gr. R. bezieht, während die zweite den Antritt der Kreuzfahrt, welche der Graf bekanntlich 1190 unternahm, als letzte Grenze betrachtet. Ich möchte versuchen, aus den Eingangsversen des Dichters zum Gral und den historischen Ereignissen unter der Regierung des Grafen einen Anhaltspunkt für die eingangs aufgeworfenen Fragen zu gewinnen. — Die unruhige Regierung des kriegslustigen Grafen Philipp von Flandern zeigt wenig Ruhepunkte für die Förderung friedlicher Dichtung. 1 Die ersten Herrscherjahre (1168-1178) sind ausgefüllt durch Kämpfe gegen Heinrich II. von England und durch den ersten Kreuzzug Philipps. 1170 wird er der Vormund Philipp-Augusts, diese Zeit seiner Regentschaft (1179-1181) ist der Höhepunkt seiner Macht. Er verheiratet seine Nichte Elisabeth von Hainau mit dem jungen König (1180) und war nun als Vormund und Verwandter des Königs der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kervyn de Lettenhove: Hist. de Flandre t. II, p. 46 ff. Pirenne: Hist. de Belgique t. I.

mächtigste Vasall des Reiches. Zwei Jahre dauerte diese Glanzzeit des Grafen, die Flandern Frieden und Wohlstand brachte. Ende 1181 beginnt der Kampf des König gegen seinen gefährlichsten Vasallen, Kriegs- und Raubzüge, politische Intriguen, Verhandlungen mit Friedrich Barbarossa und Heinrich II., eine Reise nach Italien füllen die Jahre 1181-1186 aus, deren Ernst nur durch ein freundlicheres Bild, die Hochzeit des Grafen mit Therese von Portugal, 1184, gemildert wurde. Die Kunde von der Eroberung Jerusalems (2. 10. 1187) machte diesen Kämpfen ein Ende und am 21. Jänner 1188 nahm der Graf zusammen mit Heinrich II. von England und Philipp-August das Kreuz, 1190 brach er zur Kreuzfahrt auf. - Überblickt man die Zeit von 1174 (nach Förster das Abfassungsjahr des Yvain) bis 1190, so bietet sich nur eine, durch die Zeitereignisse halbwegs begründete Möglichkeit, das Eintreffen Kristians an dem Hofe Philipps zu bestimmen. Es sind dies die Jahre zwischen 1170 und 1181, welche die größte Machtentfaltung des flandrischen Hofes bedeuten, an welchem die erste Frau des Grafen, Elisabeth von Hainau, einem Minnehof präsidierte und Kunst und Wissenschaft nach den Aussprüchen zeitgenössischer Chronisten Förderung und Anerkennung fanden. Diese Faktoren können sehr wohl die Abkehr Kristians von seinen früheren Gönnern erklären. Dazu kommt noch ein Umstand, der nicht übersehen werden darf. "La maison de Champagne, dont l'influence avait contrebalancé jusque-là celle de la maison de Flandre, se vit écartée de la cour" (Pirenne I p. 198). Da war es nicht verwunderlich, dass Kristian sich dem neuen Stern des damals mächtigsten Adeligen zuwandte, der dem schon berühmten Dichter an seinem prächtigen Hofe ungleich größere Vorteile bieten konnte als die in die zweite Linie gedrängte Herrin von Champagne. Solange durch die verwandtschaftlichen Beziehungen der Gräfin etwas vom Glanz des Königshofes auf den Grafen von Campagne fällt, bleibt der Dichter im Dienst dieses Geschlechtes, dann wendet er sich dem neuen Manne zu, dessen glänzende Residenz mehr bieten konnte als der stillere champagnische Hof. Soweit unterstützen historische Fakten die Annahme, Kristians Eintreffen am flandrischen Hof in die Jahre 1179-1181 zu setzen. Nun scheint aber Kristian in den Eingangsversen zum Gral selbst in versteckter Weise auf die früher erwähnte Hochzeit der Nichte Philipps mit dem jungen König von Frankreich anzuspielen. Er sagt nämlich: v. 62ff. Crestiiens qui antant et painne A rimoiier le meillor conte Par le comandemant le conte, Qui soit contez an cort real. Ce est li contes del Graal, Don li cuens li bailla le livre. Will Kristian seinem Gönner, der durch die Heirat seiner Nichte in die königliche parenté eingetreten war, eine Verbeugung machen, indem er seinen Hof als cort real bezeichnet? Unmöglich wäre es nicht, auf alle Fälle ist die Übereinstimmung mit den geschichtlichen Tatsachen auffällig. Nach dieser Auffassung wäre also der Prolog nach der Vermählung der jungen Elisabeth von Hainau mit Philipp-August geschrieben (etwa

1180-1181) und Kristian damals in den Dienst des Grafen von

Flandern getreten.

Birch-Hirschfeld und Förster schließen aus dem Umstand, daß Kristian die Kreuzfahrt des Grafen nicht erwähnt, dass der Prolog resp. der Gral noch vor 1188 bzw. 1190 geschrieben wurde. Der Schlus kann aber noch zu weiterer Deutung als der genannten führen. Denn die Tatsache, dass Kristian in seinem Gedichte nichts von der Kreuznahme oder von der Eroberung Jerusalems erwähnt, lässt vermuten, dass er noch vor diesen Ereignissen gestorben ist. So würde die Arbeit am Gral in die Jahre 1180 bis 1187 fallen und dieser Zeitraum eine immerhin wahrscheinlichere Fixierung darstellen als die unbestimmte Spanne von 1174-1190 und darüber.

Statt der Datierung Försters: "Wir dürfen also den Gral vielleicht mit 1174-1190 oder ein paar Jahre darüber ansetzen" (Wörterb. 152\*), schlage ich folgende Zeitbestimmung vor: Kristian ist zwischen 1179 und 1181 an den Hof des Grafen von Flandern gekommen, hat daselbst den Gral auf Wunsch seines Gönners begonnen, ist jedoch noch vor der Kreuznahme Philipps, also vor 1188, gestorben. Die letzte Periode unseres Dichters fiele demnach in die Jahre 1179 bis Ende 1187, welches Jahr den Endtermin für das dichterische Schaffen des größten Epikers der altfranz. Literatur darstellt.

STEFAN HOFER.

(Fortsetzung folgt.) (1 Originals 10251)

## Altgermanische Bestandteile im Rumänischen.

Die Frage, ob die rumänische Sprache altgermanische Bestandteile aufweist, steht mit jener nach den Wohnsitzen der Rumanen im frühen Mittelalter im engsten Zusammenhang. Diese hat aber bis jetzt noch keine befriedigende Lösung gefunden. Von den zwei entgegengesetzten Ansichten hierüber geht nämlich die eine dahin, dass die heutigen (Nord-)Rumänen als Nachkommen der römischen Ansiedler und der romanisierten Daker in Oltenien, im Banat und in Siebenbürgen - das heißt in den Gebieten, die seit der Eroberung durch Trajan zu Beginn des 2. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung bis nach der Mitte des 3. Jahrhunderts die römische Provinz Dazien ausmachten - auch nach dem Zusammenbruch der römischen Herrschaft in der Hauptsache lebten; die andere hingegen, dass die Rumänen hier nicht Autochthonen wären, sondern vielmehr erst seit Ende des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts aus den Gebieten südlich der Donau eingewandert und hier selshaft geworden seien.

Diese Frage nach der rumänischen Urheimat fand seit jeher eine eifrige Behandlung, und damit ist freilich immer auch etwas Nationalitätenpolitik getrieben worden. Zu jener Auffassung bekennt sich Julius Jung (Römer und Romanen in den Donauländern<sup>2</sup>, Innsbruck 1887) und die rumänischen Nationalhistoriker, zu dieser Robert Rösler (Rumänische Studien, Leipzig 1871) sowie einige Vertreter der romanischen und slawischen Philologie. Der neueste Versuch auf diesem Gebiete ist derjenige J. Peiskers (Die Abkunft der Rumänen, Graz 1917), der in scharfer Weise der Auffassung

Röslers beipflichtet.

Auf Einzelheiten der Frage und ihrer umfangreichen Literatur einzugehen, ist hier nicht am Platze. Ich werde hier nur die sprachliche Seite behandeln, die übrigens die einzige ist, welche eine endgültige Entscheidung in dieser Frage zu bringen vermag.

Der angebliche und ausdrücklich behauptete Mangel altgermanischer bzw. gotisch-gepidischer Bestandteile im Rumänischen ist in der Tat das wichtigste Argument, das man seit Sulzer (Gesch. d. transalpinischen Dakiens, Wien 1781, Bd. II, S. 11) gegen die rumänische Kontinuität in Dazien immerfort und in erster Linie geltend macht. Der Aufenthalt der Gepiden in Dazien war nämlich kein vorübergehender: als herrschendes und dann als unterworfenes Volk sind sie hier volle sechs Jahrhunderte hindurch geschichtlich bezeugt und bei diesem historischen Sachverhalt ist es eine Unmöglichkeit zu denken, die Rumänen hätten in dieser geraumen Zeit mit ihren germanischen Beherrschern und Land-

genossen keinen Umgang gepflogen, was allein das Eindringen germanischer Wörter in das Rumänische hätte verwehren können. Beherbergt nun das Rumänische keine altgermanischen Bestandteile, wie Rösler und seine Meinungsgenossen geltend machen, was selbst die Anhänger der Kontinuität zugeben, so fällt die Ansicht über die rumänische Kontinuität in einem Teil des heutigen Rumänien ganz in sich zusammen, so groß auch immer die Mühe ihrer Verfechter sein mag, um das Gegenteil zu beweisen.

Von philologischer Seite wird das Vorhandensein altgermanischer Bestandteile im Rumänischen a priori verneint, indem man sich einfach auf die historische Annahme beruft, die Urrumänen haben nicht in den einstmals von den Goten und Gepiden beherrschten Ländern gewohnt, oder umgekehrt: die Goten und Gepiden haben nicht jene Gebiete beherrscht, wo die Urrumänen wohnten. So ist diese Auffassung im Kreise der romanischen Philologie zum unerschütterlichen Dogma geworden. 1 Man vergisst dabei aber, dass die betreffende historische Annahme ihrerseits eine irrige ist und dass sie einzig und allein erst der philologischen Vorstellung von dem angeblichen Mangel an altgermanischen Bestandteilen im Rumänischen entsprungen ist. Da man hier, wie ersichtlich, sich beständig im Kreise bewegt, indem der Historiker sich auf den Philologen, dieser aber wieder sich auf den Historiker beruft, wird man auf diesem Wege nie zu einer endgültigen Lösung der Frage gelangen können. Man muß daher die historische Seite von der philologischen trennen, die Grundlagen beider selbständig nachprüfen und erst dann die Resultate miteinander vergleichen. Die rein historische Seite der Frage, soweit sie im Rahmen dieser Darstellung einschlägt, ist schon oben behandelt worden.<sup>2</sup> Hier werde ich den Beweis führen, dass Vorhandensein altgerma-

¹ S. Puşcariu in Convorbirĭ lit. Bucureştĭ 1905, S. 53—54; Meyer-Lübke, Einführung in d. Stud. d. rom. Sprachw., Heidelberg 1909, S. 45; etc. Doch ist die ablehnende Stellungnahme Meyer-Lübkes nur eine praktische, soweit "davon bis jetzt nichts sicheres nachgewiesen ist". Das Eintreten dafür eines Germanisten, R. Löwe, in Zeitschr. f. vergl. Sprachforsch. 39, S. 297 ff., fand wegen der von ihm aufgestellten nicht ganz sicheren bezw. unhaltbaren Etymologien den Widerspruch Meyer-Lübkes (ebenda S. 593 ff.). Was hier und da von den rumänischen Philologen für altgermanisch gehalten wird, ist deshalb nicht richtig, weil man in der Regel nicht im klaren ist, daſs unter altgerm. Elementen im Rum. nur solche verstanden werden können, die einen ostgerm. bezw. gotisch-gepidischen, nicht hochdeutschen Charakter tragen. Es heiſst dies, daſs germ. ē rumänisch durch e, nicht durch a (= ahd. ā); germ. þ durch t, nicht durch d (= ahd. d), k durch c, nicht durch h (= ahd. h, ch) etc. wiedergegeben werden müssen. Man beurteile nun aus diesem Standpunkte die Elymologien: rum. andred "Pack-, Stricknadel" < ahd. nadala "Nadel" (Haṣdeu) aber got. nēþla "Nadel"; lehamete "Mattigkeit" etc., lihnī "matt, ohnmächtig werden" zu ahd. lihhamo, lihhinamo "Leib, Körper, Leichnam" (Tiktin), aber hier steht ahd. h für germ. k! Dasselbe gilt von Philippides germ. Etymologien in "Altgriech. Elemente im Rum.", Halle 1900, S. 3 etc.

² In entsprechend veränderter Form ist dieser Auſsatz nämlich ein kleiner Auszug aus dem Kapitel "Ethnographisches Bild des Gepidenreiches in Dazien" in meiner vor der Drucklegung stehenden historischen Arbeit über die Gepiden.

nischer Bestandteile im Rumänischen über jeden Zweifel erhaben ist, indem ich im folgenden einige davon herausgreife und philo-

logisch bespreche:

1. Butură "Stumpf, der beim Fällen eines Baumes von demselben in der Erde zurückbleibt", woneben butur bzw. buture (Mask.) in derselben Bedeutung. Urrum. \*butulu. Gegen die Annahme Tiktins (Rum,-deutsches Wörterb. s. v.), das Wort sei aus dem Slawischun entlehnt, sprechen entschieden sein erbwörtliches Aussehen und ganz besonders die Tatsache, dass in keiner der slawischen Sprachen sich irgendeine Spur von seiner Sippe nachweisen läst. Annahme der Entlehnung aus dem Türkischen (zitiert von Puscariu in Diction. Acad. rom. s. v.) ist ferner schon aus sachlichen Gründen abzulehnen. Es gehört zweifellos zu anord. būtr "kurzes Stück eines Baumstammes, Baumstumpf" (das r bloß Nominativzeichen), norw. butt "Baumstumpf, Klotz", schwed. but "Klumpen", mengl. butt "dickeres Ende eines Gegenstandes", mhd. butze "abgeschnittenes Stück, Klumpen" -, und zwar als diminutive l-Ableitung wie niederdeutsch stümpel "ein kurzes Stumpf, Endstück" zu stump "Stumpf" etc.

2. Eine andere Diminutivbildung zum selben Wortstamm ist rum. but-uc "Stumpf, Klotz" = angls. butt-uc "Endstück, dickeres

Ende eines Gegenstandes".

3. Boare "sanfter Wind, Lüftchen, Hauch; Duft, Dunst" deckt sich lautlich und begrifflich mit dän.-norw. ber "günstiger Wind", westfries. bur "günstiger Wind, Fahrtwind", anord. byrr in derselben Bedeutung, mnd. bore-los "ohne Wind". Germanische Grundform \*buri. Über dieses germ. Wort, das weder mit griech. βορέας "Nordwind, heftiger Wind" noch mit slaw. burja "Sturm" etwas zu tun hat, vgl. Falk u. Torp, Dänisch-norw. etym. Wörterb. I, 128.

- 4. Cotîngan "ausgewachsener Knabe, Bursche" steht bis jetzt ohne Etymologie da und wird als dunkel bezeichnet. Darin steckt ein gepidisches Wort, das eins ist mit schwed. dial. kutting "fetter und dicker Knabe" zu schwed. dial. kutte "kleiner Knabe". Näheres über die Sippe des germanischen Wortes bei Bjorkman: Indogerm. Forsch. 30, S. 265. Rum. contingan ist eine Bildung zu \*cotîng wie băetan "ausgewachsener Knabe, Bursche" zu bătat
- "Knabe" etc.
- 5. Grind "Sandbank (im Wasser), Erhebung, Düne" aus einem gepid. \*grind "Sand, Sandbank" etc., das eins ist mit holländ. grind "Kieselsand", ostfries. grind "Gries, Kies, grober Sand", schweiz. grind "kegelförmige Bodenerhebung, hervorragende steile Bergspitze; Sandbank, Hügel von Geschiebe im Flussbett", anord. grind "eingehegter Ankerplatz für Schiffe, Hafen". Das rumänische Wort wird sonst mit grindä "Balken" zusammengestellt und aus dem Slawischen hergeleitet (so Puşcariu, Dicțion. Acad. rom. s. v.). Dass diese Etymologie nicht befriedigt, braucht nicht erst begründet zu werden. Man könnte indessen zur Annahme geneigt sein, dass rum. grind zwar germanisch aber nicht alt, sondern erst aus dem

Deutschsiebenbürgischen entlehnt sein wird. Ob das Wort auch hier vorhanden ist, kann ich augenblicklich nicht feststellen, da das groß angelegte im Druck begriffene Wörterbuch des A. Schullerus m. W. vorläufig nur bis zum Buchstaben F reicht. Ich glaube jedoch schon jetzt nachweisen zu können, dass die Möglichkeit einer Entlehnung aus dieser Mundart aus lautlichen Gründen ausgeschlossen ist. Hinsichtlich des Dentals in ähnlicher Lage ist nämlich das Deutschsiebenbürgische auf der mittelhochdeutschen Stufe zurückgeblieben; vgl. die 21 Lautvarianten von känt oder kant "Kind" mhd. kint, und die 22 von hậnt "Hand" = mhd. hant bei Schullerus I, Lief. LVI u. XLVIII. Sollte nun das Wort grind auch in dieser hochdeutschen Mundart sich nachweisen lassen, dann müsste es hier, wenn echt, \*gränt oder \*grant lauten. Solche Lautformen hätten aber im Rumänischen nie grind ergeben können. Als Berg-, Hügel- und Dorfsname kommt Grind häufig in Siebenbürgen, Oltenien, Muntenien und in der Dobrudscha vor; sein hohes Alter im Rumänischen ist auch dadurch verbürgt.

6. Rofii (Pl.) "Milchschorf auf dem Kopfe und im Gesicht der Säuglinge". Nachdem man sich früher vergeblich nach einem slawischen Quellwort umgesehen hat, bezeichnet es jetzt Tiktin (Rum.-deutsches Wörterb. s. v.) als unbekannter Herkunft. Es hängt offenbar zusammen mit anord. hrufa "Schorf", ahd. ruf "Schorf", nhd. dial. Rufe "Kruste einer Wunde", holländ. roof "Wundkruste". Die rumänische Wortform weist auf ein got.-gepid. \*hrufei bzw. \*hrofei = anord. hryfi "Räude, Krätze", ahd. hriubi "Aussatz". Die Lautvariante rofini Sing. \*rofinä beruht auf einer gepidischen Diminutivableitung \*hrufila oder \*hrofila (mit dissimilatorischem Übergang von l in n) = angls. hreofla "Aussatz", bair. rüfəl, rüfäl

"Schorf".

7. Sburda "(vor Freude und Befriedigung) umherspringen, umhertanzen", wozu die Ableitungen sburdalnic, -atic "ausgelassen, mutwillig" und sburdaciune "Ausgelassenheit, Unbändigkeit, Mutwille". Die Grundform burdd - s ist verstärkend wie in sbate "schütteln, rütteln" zu bate "schlagen" —, kontrahiert aus \*beurda (vgl. rum. luare "nehmen, wegnehmen" statt \*leuare aus lat. levare). beruht auf einem gepid. \*behurdan = mhd. behurden "mit einer Hürde umgeben, einfriedigen" zu ahd. hurd "Flechtwerk von Zweigen", got. haurds "Tür (aus Flechtwerk)" etc. Der Bedeutungswandel ist beachtenswert: das Gehegte, Einfriedigte geht über in den Begriff des Gemächlichen, Befriedigten, was auch an nhd. behagen "placere, convenire", anord. haga "dass" zur Sippe von nhd. Hag "Hecke, Zaun" sowie an lat. contentus "befriedigt, zufrieden" zu continere "einfriedigen" zu bemerken ist. Aus afränk. \*bihurdan stammt die westromanische Sippe: afranz. bohorder "spielen" etc., behort, bohort "ein ritterliches Spiel", nfranz. bourder "mit Turniertaten prahlen, aufschneiden", mlat. burdare "jocari, ludere, nugari", prov. baordir, bordir "spielen, tanzen" etc.; vgl. Meyer-Lübke, Etym. Wörterb. 1098. Die eigentliche Bedeutung von sburdd

läßt sich im Rumänischen deutlich erkennen an den mit anderen Präfix gebildeten:

- 8. Imburdà "(von Zaun und Mauer) umfallen, niederreißen", z. B. gardul se îmburdă "der Zaun fällt um", a îmburdà un gard, un zid "einen Zaun, eine Mauer niederreißen" etc. Hier ist selbst das Präfix germanisch und zwar got. and-, nhd. ent- etc., privativ und das Gegenteil von be-; vgl. got. and-hamon "entkleiden" oder genau entsprechend nhd. enthegen "einen Zaun niederreißen", zu hegen "einfriedigen, umzäunen". Als Quellwort von rum. îmburdà lässt sich demnach ein gepid. \*andbehurdan "einen Zaun bzw. eine Mauer niederreißen, abtragen, wegnehmen" und das ist genau das Gegenteil von mhd. behurden "mit einer Hürde oder mit einem Zaun umgeben, einfriedigen". Zum Schwund des intervokalen h. worauf die Kontraktion von eu zu u erfolgte, ist zu bemerken, dass das germanische sehr geschwächte intervokale h schon in den überlieferten altgermanischem Namen häufig nicht mehr geschrieben wurde, so Elearius statt Eleharius, Erarius statt Eraharius, Frumarius statt Frumaharius etc., vgl. Schönfeld, Wörterb. d. altgerm. Personenund Völkernamen, S. XXII.
- 9. Sgudui "erschüttern, erbeben, schütteln", entstanden aus ursprünglichem \*scudui durch Erweichung des Gutturals wie in sgaībā "Kratzwunde, Schramme" aus lat. scabies bzw. scabia etc. Zugrunde liegt ein gepid. \*skudojan = asächs. skuddian "schütteln, erschüttern", westfries. schoddjen in ders. Bedeutung, afries. skedda "stoßen, schütteln", ahd. scutten, scuien "schütteln, schwingen, schütten", wurzelverwandt mit mnd. holländ. schudden "beben, zittern", mengl. schuderen, engl. schuder "schaudern". Zeitwörter auf -ojan wie das postulierte gepid. \*skudojan begegnen uns sonst im Altsächsischen: tholojan "ertragen, dulden" = angls. polian, got. pulan; fandojan "prüfen etc." = angls. fondian; asächs. gebojan neben gebön "schenken, beschenken", halojan neben halon "bringen, holen" etc.
- 10. Strugure "Traube; Beerenbüschel am gemeinschaftlichen Stiel (nur von der Frucht des Weinstocks)", ein Wort, wofür im Gegensatz zu den drei vorhergehenden, die bis jetzt ungedeutet blieben, eine Fülle von Etymologien aufgestellt wurden, von denen sich aber keine bewährt hat. Man hat nämlich gedacht an lat. surculus "Schössling", an griech τρίγα "Obst", an slaw. strugz "Werkzeug zum Schaben" etc. Das Wort ist germanisch. Intervokales g vertritt hier, wie sonst so häufig, den Labial b - vgl. negură "Nebel" < lat. nebula, rug "Brombeerstrauch" < lat. rubus, uger "Euter" < lat. uber etc. — sodals strugur auf ursprüngliches \*strubulu zurückzuführen ist. Dies ist aber die regelrechte urrumänische Wiedergabe des gepid. \* prūbilō = md. trūbel "Traube", wintrübele "Weintraube", mhd. triubel, treubel "Traube, Weintraube", elsäss. trübel "Traube", ndd. drubbel "Traube, Haufe, Klumpen", mnd. druffel "Traube etc.", ostfries. drufel "Büschel zusammenhängender Früchte". Es ist eine Diminutivableitung zu ahd. thrūbō, drūbo, thrūba "Traube" etc. Der Anlaut str des rumänischen

Wortes erklärt sich aus der Auffassung der germanischen Spirans h als s, ein Vorgang, der auch bei den Griechen in der Behandlung germanischer Namen zutage tritt, so Δάγαρις = Dagarib, Γόνδαρις = Gondarib etc. (vgl. dazu Wrede, Die Sprache der Ostgoten S. 89), wiewohl der Grieche in  $\vartheta$  eine genaue Entsprechung des germanischen p besals. Gepidisch \* $pr\bar{u}bil\bar{v}$ , aufgefalst als \* $sr\bar{u}bil\bar{v}$ wurde nun im Munde der Urrumänen durch die Einschiebung eines t als Gleitlaut und durch die latinisierende Umdeutung des Suffixes zu \*strūbulu, woher direkt strugur. Als alter Beleg für die Behandlung des germ. hr als str kann der Name des Gepidenkönigs Thrapstila (Ende des 5. Jahrhunderts) dienen, der bei Paulus Diaconus (Hist. Rom. XV, 29 Cod. Berol.) und Fredegar (Gesta Theoderici 6) Strapstila lautet. Da Jordanes die Form Strapstila nicht kennt, so könnte man allerdings dieselbe, falls die betreffende Stelle bei Paulus bzw. Fredegar aus ihm herrührte, als einen Schreibfehler ansehen. Die Stelle stammt aber nicht aus Jordanes - der Inhalt derselben spricht gegen solche Annahme -, sondern aus unbekannter, verlorener Quelle, höchstwahrscheinlich aus Cassiodor. In diesem Falle lässt sich denn Strapstila nur als eine vulgäre von den Romanen an der Donau gebrauchte Form auffassen. Nun liefert uns das Mittellateinische einen Beleg für diese Lauterscheinung gerade im Bereiche der in Frage stehenden Wortsippe. Es ist stropus "certus ovium numerus, grex" = troppus "Herde" (in Lex Alamann) statt \*throppus zu mengl. hruppe "Gedränge, Haufe, dichte Schar", ndd. drubbel "Traube; Klumpen; Menschenhaufen", schweiz. truppele "Haufen Vieh; Menge Haselnüsse", bair. trauppen "Haufen von Einzelsachen oder Einzelwesen", frühahd. thrūpō "Kriegshaufen" etc., vgl. über die Sippe A. Bachmann bei Kluge, Etym. Wörterb.8, S. 457.

Formen des Singulars: tureac, tureacă und tureatcă (diese moldauisch) sind der des Plurals nachgebildet. In der Ortsnamengebung kommt Tureatca, eine Dorfgemeinde im Distrikt Dorohoĭŭ, vor. Zum zweiten t in tureatcă statt tureacă vgl. baratcă "hölzerne Hütte" statt baracă etc. T ist hier also unorganisch. Sachlich und formell deckt sich rum. turect "wollene Gamaschen" mit der mittellateinischen Bezeichnung des Kleidungsstückes, welches die Langobarden in späterer Zeit beim Reiten über die Hosen zogen: tubroci "Gamaschen" bei Paulus Diaconus Hist. Langob. IV, 22. Der rumänischen Form liegt indessen eine Umlautsvariante \*tubreci bzw. \*tubræci zugrunde, schon ein Hinweis darauf, dass die Herkunft des Wortes im Germanischen zu suchen ist. In der Tat deutet ahd. theohproch (deoproch, diohpruoch) "Hose", mhd. diechbruoch in derselben Bedeutung auf ein got. \*beuhbrōk, das wirklich das Quellwort der romanischen Sippe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Seitenstück dazu ist die Einschiebung eines c in die Lautgruppe sl, vgl. mlat. Sclavus statt Slavus "Slawe, Sklave", Viscla statt Visla "Weichsel" und in den germanischen Personennamen wie Arnigisclus statt Arnigisl etc.

ist. 1 Es ist ein Kompositum, dessen erster Teil das germanische Wort für Schenkel ist: angls. béoh, béo "Schenkel", ahd. theoch, dioh in derselben Bedeutung etc. Das zweite Wortglied deckt sich mit anord. brok "Hose", angls. broc, and brucch, pruch "Hose" etc. Die Bedeutungsentwickelung des Wortes ist also: Hose um Hüfte und Oberschenkel, femorale; Halbhose überhaupt; Gamaschen. Ähnlich bezeichnet rum. cioareci sowohl die (Bauern-)Hosen als auch (landschaftlich) die wollenen Gamaschen. Wegen der vorauszusetzenden Pluralform gepid. \* peubrēki oder \* peubræki vgl. die Pluralformen angls. brēc "Hosen", afries. brēk "Hosen", engl. breeches "die langen, weiten Hosen", anord. bræker "Hosen". Die schon um 400 n. Chr. von Norden her begonnene große Bewegung des Umlauts hat nämlich auch die Sprache der Gepiden in Dazien berührt, vgl. unter anderem Reptila, den Namen eines gepidischen Prinzen um 570, statt Raptila zum germanischen Personennamen, wandal. Raptus. Dass der Vokal e in rum. tureçi wirklich auf den Umlaut von o zurückgeht, zeigt am besten die Mehedinger Lautvariante turuëci bzw. turoëci njambiere de dimie în forma cărîmbilor de cisme saŭ de cĭorapi". 2 Die Reduzierung des unbetonten Diphthongs eu auf u ist romanisch; vgl. für das Rumänische luare "nehmen; Wegnehmen" aus leuare, lat. levare etc. Behandlung des germanischen b als t ist normal, ebenso die des intervokalen br als vr-r, und zwar genau wie in den lateinischen Erbwörtern. Nach alledem lässt die Herleitung von rum. tureci "Gamaschen" aus dem Germanischen keinerlei Zweifel zu. Dagegen ist Entlehnung desselben aus dem gleichbedeutenden alb. tirk unmöglich; Urverwandtschaft mit russ. perčatka "Handschuh" ausgeschlossen (gegen die Annahme Treimers in dieser Zeitschrift XXXVIII, S. 392).

12. Uita (a se ~) "auf etwas sehen, beobachten, betrachten, auf etwas achtgeben, Wache halten". Es ist weder als Reflexivum zu uita "vergessen" aufzufassen (gegen Schuchardt in dieser Zeitschr. 32, Nr. 472) noch aus lat. obito, -are zu obio "herumgehen" abzuleiuen (gegen Puşcariu, Etym. Wörterb. Nr. 1789). Die urrumänische Form \*uvitare, \*uvitu gibt sicher ein gepid. \*ūwitan statt ūf-witan in derselben Bedeutung. Zum Schwund des f vor w vgl. mnd. awīs "alberner, dummer Mensch" statt af-wīs etc. \*U(f)witan ist das mit ūf "auf" zusammengesetzte got. witan "auf etwas sehen, beobachten, auf etwas achtgeben, Wache halten", asächs. witan, angls. witan "seine Blicke auf etwas richten, beobachten etc." Wegen der reflexiven Form im Rumänischen vgl. nhd. sich nach etwas umsehen: ich sehe mich nach etwas um = rum. mā uīt dupā cevā.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spuren dieses germanischen Wortes auf westromanischen Boden gibt Meyer-Lübke, Etym. Wörterb. 8967, wobei allerdings rum. tureci nicht herangezogen wird.

gezogen wird.

<sup>2</sup> Gebucht in Cuvinte din jud. Mehedinţĭ von J. Boceanu = Anal. Acad. rom. Seria II, tom. XXXV (1912—1913) S. 87. Wegen der Lautzerlegung  $\alpha > o\ddot{c}$ ,  $u\ddot{c}$  vgl. weiter unten die Etymologie von *lehamete* "Mattigkeit".

13. Vorbă "Rede, Wort", landschaftlich horbă in derselben Bedeutung, älter horba "Menschenmenge, Kreis, Versammlung". Die Herleitung aus lat. verbum ist mit Recht seit langem aufgegeben worden und heute, wenn wir von der misslungenen slawischen Etymologie Romanskys (im 13. Jahresbericht d. Inst. für rum. Sprache S. 106) absehen, hält man das Wort für dunkel. Rum. cuvînt "Wort, Rede " aus lat. conventus "Zusammenkunft, Versammlung", got. mahl "Versammlung, Markt" wozu mahljan "reden" sowie zahlreiche Parallelen in anderen Sprachen lehren uns übereinstimmend, daß wir auch bei vorba von seiner älteren Bedeutung "Menschenmenge, Kreis, Versammlung" auszugehen haben. Es lässt sich auf diese Weise zurückführen auf ein gepid. \*hurba = schwed. dial. hurwa "untergeordneter Haufen", norw. hurv, horv "Haufen, Menschenmenge, Gefolge, untergeordneter Haufen". Urnord. und ostgerm. \*hurba sieht im Ablautsverhältnis zu westgerm. hwarba "Umkreis": asachs. hwarf, hwarb "Menschenmenge, Volksversammlung", ahd. warb, warp "Wendung, Umdrehung, kreisförmiger Kampfplatz". Die Vertretung von u in haupttoniger Silbe durch o kann schon germanisch sein, vgl. oben rofit "Milchschorf", aber ein solches auf germ. u zurückgehendes rum. o pflegt nicht mit oa zu wechseln.

14. Iasma "Gespenst, Phantom, Schemen", eine mythologische Gestalt, der die Vorstellung zugrunde liegt, dass die Seelen von den Körpern getrennt als Gespenster in der Luft umherziehen können. Die Seele verläst den Körper als Hauch, als Atemzug. Atem ist sprachlich Seele, Geist. Im Einklang damit geht rum. iasmä (Pl. esme) auf gepid. \*eħma zurück, das eins ist mit fries. ethma "Atem, Hauch", angls. æħm "Spiritus, Atem, Atemzug", holl. adem und asem "Atem", ahd. ātum "Atem, Geist", mhd. ātem "Atem, Geist". Lautlich ist das Wort nicht minder interessant. Erstens enthält es ostgerm. ē gegenüber deutsch ā, angls. æ etc., und zweitens zeigt es, das der germanische Reibelaut ħ unter Umständen von den Urrumänen als s nachgesprochen wurde. Vergleiche dazu die holländische Nebenform asem sowie weiter oben die Etymologie

von strugure "Traube".

15. Smetie "Züchtigungszute". Dies steht für smete wie butie "Fals" für bute, salcie "Weide" für salce etc. Zugrunde liegt die gepidische Entsprechung von brem. smete "Streich, Schlag", handsmete "Rutenstreiche auf die Hände", hollstein. smeete "Wurf, Streich", hand-smeete "Rutenstreiche, die man in Schulen Kindern auf die Hand gibt". Die germanische Verbalwurzel begegnet in angls. smītan "schlagen", got. smeitan "schlagen, streichen", ahd. smīzan "streichen, schlagen", sowie in angl. smittian, mholl. smitten, smetten

"schlagen, streichen" etc.

16. Stärnut, Adj. (vom Pferde) "mit weißem Maul bzw. mit einem weißen Fleck daran". Es gehört zur Klasse der Adjektivbildungen auf -ut wie corn-ut "mit Hörnern versehen, gehörnt", limb-ut "mit (großer) Zunge, geschwätzig" zu limbä "Zunge" etc. Das abhanden gekommene \*stärn bzw. \*stern "weißer Fleck an

der Stirn bzw, an dem Maul (des Pferdes)" deckt sich mit got. statrno, nhd. Stern "Stern, weißer Fleck an der Stirn des Pferdes", schwed. stjerna "an Pferden, Kühen etc. der Stern, die Blesse", bair. Sternlein "Pferd oder Rind mit einem weißen Fleck an der Stirn". Zur Bedeutung und Bildung vergleiche ital. stelida "Ziege mit einer Blesse an der Stirn" vom Stammwort lat. stella "Stern". wozu auch rum, steiü "Pferd mit einem kleinen weißen Fleck an der Stirn", älter \*steliu, lat. \*stelleus, gebildet wie lat. sidereus zu sidus "Gestirn" etc. Das hohe Alter von stärnut im Rumänischen wird besonders durch die Tatsache verbürgt, dass heute das Suffix -ut nicht mehr produktiv ist.

Ich habe im Voranstehenden nur weniges davon gegeben, was mein Auge im Gewebe der rumänischen Sprache als altgermanischen Einschlag zu erkennen glaubt. Es handelt sich hier nur um das Prinzip; weitere Belege brauchen deshalb nicht herangezogen zu werden. Erweisen sich nun die obigen Etymologien als richtig, so ist der Druck, mit dem das Dogma von dem Mangel altgermanischer Bestandteile im Rumänischen auf jede Forschung bezüglich der rumänischen Sprach- und Volksgeschichte seit jeher lastet, zum Weichen gebracht.

C. DICULESCU.

#### VERMISCHTES.

#### I. Zur Wortgeschichte.

#### r. Die Entwicklung von -us, -um im Volkslatein.

Kluge, ZrPh. 17, 560 wies darauf hin, dass die lat. Mask. auf -us got. Wörter der u-Dekl., die lat. Neutra auf -um got. Wörter der a-Dekl. ergaben; asinus, assārius, saccus lieferten got. asilus, assarjus, sakkus, aber acētum, vīnum, sabanum got. akeit, wein, saban. Zur Erklärung nahm Kluge an, dass vlt. -us u-farbig blieb, -um o-Farbe erhielt. Er wiederholte die Erklärung in Pauls Gr. 12, 353; Urgerm. 28. Meyer-Lübke übernahm die Ansicht in GrS. 1, 529; Einf. 11 1142, 131; in der Einf. sagt er aber mit Zurückhaltung, Kluge habe -o aus -um nachzuweisen "gesucht". In ZfPh. 19, 140 gab er dagegen wegen der Schwierigkeit, dass die germ. Wörter vom lat. Nom. ausgehen sollen, Kluges Ansicht auf und schloß sich der Ascolis, Agi. 13, 285 ff. an, dass acētu zu akeit wurde, weil das Got. keine anderen Neutralstämme hatte, denen sich ein acetu besser angeschlossen hätte. Man sieht, dass der Meister der rom. Sprachwissenschaft eine unschlüssige Haltung gegenüber einer vom Meister der germ. Sprachwissenschaft aufgestellten, das Vlt. betreffenden, somit in erster Linie den Romanisten angehenden Theorie einnahm. Die Sache verdient eine neuerliche Behandlung.

Vor allem glaube ich, dass die Entlehnung der lat. Wörter im Nom. ins Germ. ohne weiteres angenommen werden kann. Dafür will ich nicht die von mir, Der Einfluss der germ. Sprachen auf das Vlt., 56 und 150, angenommene Entlehnung der germ. schwachen Mask im Nom., der im Got. auf -a, im Südwestgerm. auf -o ausging, ins Vlt., also eine Wanderung von Nominativformen in umgekehrter Richtung geltend machen, weil it. rocca auch auf den got. Akk. \*rukkan, nicht nur auf den Nom. \*rukka = ahd. roccho zurückgehen kann und frz. éperon, aprov. esperon, it. sperone gleichfalls auf den südwestgerm. Akk. \*sporon = ahd. sporun, da die von mir dagegen seinerzeit eingewendete Verschiedenheit der Quantität bei südwestgerm. -on und vlt. -one nicht entscheidend ist. Wohl aber können zwei schon von Kluge, ZrPh. 17, 561 herangezogene germ. Wörter, nämlich ahd. churb "Korb" und ae. bytt "Fass" nur aus den lat. Nom. corbis, buttis (das jetzt der Thes. belegt) entstanden sein, nicht aus dem Akk. corbem, buttem. Das

durch den Wandel des o zu u im Ahd. und durch den Umlaut im Ae. geforderte nachtonige i der westgerm. Grundformen kann nicht erst im Germ. aus e entstanden sein; denn das nachtonige e der lat. Lehnwörter wurde nicht mehr wie das idg. e unbetonter Silben zu i, wie ahd. chorb (neben churb), pfost, ae. torr aus corbem, postem, turrem zeigen. Von den lat. Gen. corbis, buttis kann man nicht ausgehen, weil Verbindungen wie "der Boden des Korbes, des Fasses" in primitiver Rede selten waren und weil der Gen. nach dem Fehlen in allen rom. Sprachen zu schließen im Vlt. durch Umschreibung ersetzt wurde. Die Dative der Sachbezeichnungen buttis, cerbis kamen gewiss nicht ins Germ., da der Dativ der Kasus des persönlichen Objekts ist, nicht des Sachobjekts. Von dem von Neue-Wagener I3, 302 ff. bei vielen anderen Subst. der 3. Dekl. belegten Akk. auf -im wird man auch nicht ausgehen wollen, weil weder Neue noch der Thes. bei buttis, corbis einen Akk. auf -im bezeugen. Somit werden ae. bytt, ahd. churb tatsächlich auf die lat. Nom. buttis, corbis zurückgehen. Sätze wie "das Fass kostet ..., das Fass ist zwei Ellen breit, das Fass Weins kostet ... " konnte der Germane vom röm. Kaufmann oft hören. Somit ist der Einwand gegen Kluges Ansicht nicht stichhaltig. Andererseits erheben sich gegen Ascolis Auffassung starke Bedenken. Vlt. acētu soll sich den germ. Neutris der a-Dekl. angeschlossen haben, weil das Got. keine anderen Neutralstämme gehabt habe, denen sich acētu besser angeschlossen hätte. Hierzu bemerkt Meyer-Lübke, es werde vorausgesetzt, dass die germ. neutralen u-Stämme nicht genügend zahlreich gewesen seien, um Einfluss zu üben, und sie seien tatsächlich sehr wenig zahlreich gewesen. Bei dieser ganzen Argumentation wird offenbar vorausgesetzt, dass die lat. Neutra nur zu germ. Neutris werden konuten, allgemeiner gesagt, dass das lat. Genus im Germ. beibehalten wurde. Diese Voraussetzung ist unrichtig, wie die im vorhergehenden Artikel angeführten zahlreichen Fälle zeigen, in denen lat. Fem. germ. Mask. und Neutra ergaben. Der entlehnende Germane wußste gar nicht, welches Geschlecht das lat. Wort hatte, und fragte auch nicht darnach, weil er kein Grammatiker war; hierbei ist natürlich von den späten durch Geistliche aus Büchern genommenen Lehnwörtern abzusehen, zu denen aber wein, akeit nicht gehörten. Jedenfalls zeigen die zahlreichen Fälle, in denen lat. Wörter im Germ. ein anderes Geschlecht als im Lat. erhielten, deutlich, dass eine Berücksichtigung des lat. Geschlechts im Germ., etwa durch doppelsprachige Vermittler, die gut Lat. konnten, in den meisten Fällen nicht erfolgte. Bei der Einreihung der lat. Subst. ins germ. Deklinationssystem war nur die Gleichheit oder Ähnlichkeit der lat. Endung mit einer germ. ausschlaggebend, wie im vorhergehenden Artikel gezeigt wurde. Dieser allgemeine Grundsatz wird übrigens auch von Ascoli und Meyer-Lübke anerkannt; nur glauben sie, dass die idg. o-, germ. a-Stämme eben die Klasse gewesen seien, deren Endungen den lat, von acetum am ähnlichsten gewesen seien. Dies ist nicht

richtig, wenn man mit Ascoli von vlt. acētu und nicht von acēto ausgeht. Lat. vīnum wurde nach Kluge, Wb. etwa im 1. Jh. v. Chr. oder in den ersten Jahrhunderten n. Chr. entlehnt. Da die Germanen nach Tacitus, Germania 23 zu seiner Zeit schon dem Wein zusprachen, so muss die Entlehnung von vinum spätestens im 1. Jh. n. Chr. erfolgt sein. Damals war idg. o in den Endungen im Germ. noch nicht zu a geworden, sondern erhalten, wie die germ. Namen Chariovalda, Inguiomerus zeigen, die beide in Tacitus Annalen vorkommen; von Langobardi, Marcomanni, die Kluge, Pauls Gr. I2, 356, § 22 a, bzw. Urgerm. 32 noch anführt, sehe ich ab, weil beide schon im 1. Jh. v. Chr. bezeugt sind, Langobardi in entstellter griech. Form bei Strabo VII, 1, 3 (s. Schönseld, Wb. der altgerm. Personen- und Völkernamen, 151), Marcomanni bei Cäsar, somit die von Schönfeld, Einl. XVII speziell für Marcomanni erwogene traditionelle Schreibung nachwirken konnte. Auch von den in Inschriften ungewisser Entstehungszeit überlieferten Namen Aistomedius, Strubiloscalleo sehe ich ab. Die Ansicht Bremers, IF. 14, 363, dass dieses o Keltismus sei, ist unwahrscheinlich, weil o gerade in den ältesten Fällen, zu denen noch der im 1. Jh. v. Chr. bei Strabo in griechischer Schrift überlieferte Name Aενδόριξ kommt, o zeigen und die späteren Dies spricht, wie Schönfeld XVII mit Recht betont, doch entschieden dafür, dass jenes o der erhaltene alte Laut sei. Zur Zeit des Tacitus und davor sprachen die Germanen noch \*baino(n) für späteres \*baina = ahd. bein. Damals wurde lat. vīnu(m) entlehnt, auch acētum; denn für acētum, das zunächst wie noch später ndd. etik nur den Weinessig bezeichnete und erst dann den Essig überhaupt, nimmt Kluge, Wb.; Pauls Gr. I2, 328, § 8a; Urgerm. 11 gewifs mit Recht Entlehnung ungefähr zu gleicher Zeit wie vinum an. Falls vīnu ins Germ. entlehnt wurde, so traf es hier einerseits sunus, Akk. sunu, andererseits \*baino(n) Nom. und Akk. Wenn vīnu als Nom. angesehen wurde, so stand seinem -u das -us von sunus mindestens ebenso nahe wie das -o(n) von \*baino(n). Übrigens glaube ich, dass die lat. Kasus vom entlehnenden Germanen ebensowenig berücksichtigt wurden wie das lat. Genus. Wenn aber Kasus und Genus berücksichtigt und vīnu von den Germanen als Neutrum erkannt, als Nom. aufgefasst worden wäre, so wäre die Endung -u des Nom. der neutralen u-Stämme dem vlt. -u gleich gewesen. Dies erkannte auch Meyer-Lübke und schaltete die neutralen u-Stämme durch die Bemerkung aus, sie seien nicht genügend zahlreich gewesen, um Einfluss zu üben. Es ist nun aber zu beachten, dass sich unter den allerdings nicht zahlreichen got. Neutris der u-Dekl. die beiden viel gebrauchten Wörter faihu, filu und leihu "Obstwein" befanden; das letztere stand vīnum, acētum begrifflich nahe und wurde als die Bezeichnung des einheimischen Obstweins neben der des von den Römern übernommenen Traubenweins wahrscheinlich oft genannt. Es steht ja auch an der einzigen Stelle, an der leibu im Got. bezeugt ist, bei Lucas 1, 15 neben wein (jah wein jah leibu ni drigkid). Obwohl nur im Akk. über-

liefert, ist es doch gewiss als Neutrum nach an. lîd N., as. lîth N., ahd. lîd, mhd. lît N. (hier neben M.) anzusetzen. Aus diesen Gründen ist es nicht glaublich, dass die Goten, die asinus, assārius, saccus in ihre u-Dekl. einfügten, acētum, vīnum oder acētu, vīnu in eine andere Klasse eingereiht hätten. Got. akeit, wein verlangen Grundformen acēto, vīno oder acēta, vīna. Nun könnte man den Pl. vīna, der sowohl in der Bed. "Weinsorten" als auch in der allgemeinen Bed. "Wein" vorkommt, zur Not dem germ. Worte zugrunde legen, obwohl schon das Fehlen von vīna im Rom. und somit wahrscheinlich auch im Vlt. dagegen spricht; aber bei acētum versagt dieses Auskunftsmittel. Um die Annahme, dass man im Vlt. zu gewisser Zeit -us, aber -o für -um gesagt habe, zu vermeiden, könnte man daran denken, die verschiedene Behandlung im Germ. aus verschiedener Zeit der Entlehnung zu erklären. Dies wäre aber schon an sich bedenklich, weil es nicht glaublich ist, dass man zu einer Zeit nur Mask., zu anderer nur Neutra entlehnt habe, und erweist sich bei näherem Zusehen auch sonst als unmöglich. Aus altlat. vīnom kann man got. wein und dessen germ. Verwandte aus kulturhistorischem Grunde nicht herleiten. Man müsste somit annehmen, dass asilus, assarjus, sakkus aus einer Zeit stammen, in der lat. u in nachtonigen Silben überall erhalten war, wein, akeit dagegen aus einer Zeit, in der -u wie in den romanischen Sprachen überall zu o geworden war, in der man also nicht nur -o für -u, -um, sondern auch -os (Schuchardt, Vok. II, 168) für -us sprach. Somit wären asilus, assarjus, sakkus und alle anderen Lehnwörter der u-Dekl. älter als wein, akeit, also, da diese spätestens im 1. [h. n. Chr. entlehnt wurden, noch früher eingedrungen. Nun hat Kluge, ZrPh. 17, 560 mit Recht angenommen, dass ahd. Lehnwörter der i-Dekl., die aus lat. Wörtern auf -us entstanden, so wie ahd. sack, Pl. secki, gegenüber got. sakkus und wie manche einheimische Wörter der ahd. i-Dekl. früher der u-Dekl. angehörten. So kann man aus ahd. tisc, mûl, pfâl, Pl. tiscı, mûli, pfâli, westgerm. \*diskuz, \*mûluz, \*pâluz erschließen, wenn schon nicht mit Kluge got. \*diskus, \*mûlus, \*pâlus, da man nicht weiß, ob diese Wörter im Got, vorhanden waren. Für got. asilus, assarjus, sakkus, ahd. mûl, sack, tisc könnte man sehr frühe Entlehnung, um Christi Geburt oder noch früher, annehmen. Denn der Esel und das Maultier mussten ja schon den ersten Germanen auffallen, die in den röm. Süden kamen und nach der Heimkehr in Germanien von den südlichen Tieren berichteten, so wie der germ. Elch und Auerochs schon den ersten Römern auffiel, die nach Germanien kamen. Wie nun alces, urus schon bei Cäsar vorkommen, so konnten asilus, \*mûlus umgekehrt den Germanen schon zu seiner Zeit geläufig sein. Got. assarjus, sakkus, ahd. sack entstammten dem Handelsverkehr mit röm. Kaufleuten, die schon zur Zeit Cäsars nach dessen Bellum gallicum 4, 23 bei den Ubiern und den Sueben verkehrten. Für ahd. tisc, as. disk, ae. disc Entlehnung schon um Christi Geburt anzunehmen, wird

wenigstens, soviel ich sehe, durch keinen Umstand verhindert. Dass aber auch lat. patus schon um diese Zeit ins Germ. gekommen sei, ist sehr unwahrscheinlich. Da nämlich die Germanen zugeschnittene Hölzer schon vor der Berührung mit den Römern kannten, so kann, wie Kluge mit Recht annimmt, palus nur zugleich mit postem "Türpfosten" mit der Technik des Hausbaus entlehnt worden sein. Dessen Übernahme ist nun erst für die Zeit nach Tacitus anzunehmen, da zu dessen Zeit nach seiner Germania 16 Zement und Ziegel den Germanen unbekannt waren. Wenn aber frühe Entlehnung für palus nicht angenmmen werden kann, so wird man sie auch für discus nicht voraussetzen, das ins Germ. in der Bed. "Schüssel" entlehnt wurde, die zuerst bei Apuleius im 2. Jh. bezeugt ist, die zwar in der Umgangssprache früher vorhanden gewesen sein kann, aber nicht muß. Zusammenfassend kann man sagen: die verschiedene Behandlung der lat. Wörter auf -us, -um im Germ. aus verschiedener Zeit der Entlehnung herzuleiten, ist nicht möglich. Da man weiter, wie wir gesehen haben, der Annahme einer vlt. Grundform auf -o für die germ. a-Stämme nicht ausweichen kann, so bleibt nur die Annahme übrig, dass das Vlt. zu gewisser Zeit -us für -us der Schriftsprache, aber -o für -um der Schriftsprache gesagt habe. Kluges Argument, dass man vom Obliquus aus unbedingt gleiche Behandlung der Mask. und der Neutra erwarten würde, dass die verschiedene Behandlung nur vom Nom. her erklärt werden könne, der bei den Mask. und den Neutris verschiedene Endung hat, dieses Argument besteht nach wie vor. Somit bleibt es bei Kluges Annahme: -u wurde im Vlt. zu -o, während -us zunächst erhalten blieb. Erst viel später wurde auch -us zu -os auf dem ganzen Gebiete außer den vom Verkehr abgelegenen Gebirgsgegenden Zentralsardiniens und Asturiens. Es würde mich freuen, wenn der Meister der rom. Sprachwissenschaft die Annahme von -o aus -um neben -us künftighin mit größerer Bestimmtheit als bisher ausspräche.

Schon Meyer-Lübke, GrS. I, 530 hat südit. estu, este, nicht \*istu, und astur. cabo, nicht cabu, aus lat. istud, caput in Beziehung zu -o aus -um gesetzt. Betreffs cabo, über das auch nach dem Urteile Meyer-Lübkes, ZrPh. 19, 141 Ascoli nicht hinweg kam, hat zwar Schuchardt, ZrPh. 22, 395 f. gezeigt, dass daneben als Subst. und auch als Präp. cabu vorkommt, hat aber doch zugegeben, daß das Wort als Präp. der Bed. "neben" öfter mit -o als mit -u geschrieben werde. Darnach ergab caput im Astur. cabo, das zunächst als Subst. und als Präp. gebraucht wurde. Als Subst. erlag cabo der Anziehung aller anderen Subst. auf -u, so dass cabo als Subst. heute nicht mehr vorkommt. In der Isolierung als Präp. erhielt sich cabo, bekam allerdings auch in dieser Funktion die Nebenform cabu nach dem Subst. cabu. Hier sei noch auf das von Schuchardt bei dieser Gelegenheit angeführte astur. lu habia entregáo neben elli está entregáu hingewiesen; entregáo geht auf integratum, entregáu auf integratus zurück. Dass istud, caput im Vlt. frühe o enthielten,

ist wichtig. Da sie ihren Dental so wie est, post vor dem Kons. im Anlaut des folgenden Wortes verloren haben können, caput speziell vor dem abhängigen Subst im Gen., istud vor dem zugehörigen Subst., so kann man annehmen, dass sie erst nach Verlust des t, d ihr nunmehr im reinen Auslaut stehendes -u in -o wandelten, so wie die Wörter auf -um, die ihr m sehr frühe verloren. Somit wurde nachtoniges u zunächst nur im reinen Auslaut zu o, blieb eber zunächst erhalten, wenn es durch einen auslautenden Kons. gedeckt war. Hierzu stimmen logud. arbure aus \*arbure (zu einem nach robur gebildeten \*arbur statt arbor), gutturu, sulfuru, turtura; die drei letzten Wörter könnten allerdings das u vor r durch die Einwirkung des betonten Vokals auf den nachtonigen erhalten haben, die Meyer-Lübke, ZrPh. 19, 141 und Schuchardt, ZrPh. 22, 396 für logud. domo, coro "Herz", oro "Gold", tesoro annehmen. Die Mahnung ebur, non ebor des Caper, ebur, robur pro ebor, robor des Prisc. (Schuchardt, Vok. II, 166) spricht nicht gegen die Annahme, dass -ur zunächst blieb; denn vit. ebor, robor können

ihr -or aus den übrigen Kasus empfangen haben.

Zum Schluss sei auf eine ähnliche Erscheinung im Germ. hingewiesen. Urgerm. ô war offen, auch in nachtonigen Silben. Im reinen Auslaut wurde es nun im Urgerm. geschlossen, z. B. in \*gebô "die Gabe" Nom. Sing., \*wordô "die Worte" Nom. Pl., \*berô "ich trage", blieb dagegen offen, wenn es durch einen auslautenden Kons. gedeckt war, z.B. in \*mênôp "Monat" (Kluge, Pauls Gr. I2, 417, § 136, bzw. Urgerm. 133). Das geschlossene -ô wurde dann im West- und Nordgerm. zu -2, das später gekürzt wurde und vielfach schwand; vgl. ahd. biru, as. biru, angl. -u als Endung der 1. Sing. Ind. Präs., urnord. -u (Noreen, Altnord. Gramm. I3, 317), ferner ae. giefu (während im Ahd., As. -u durch die Endung -a des Akk. verdrängt wurde), urnord. -2 (Noreen 227), endlich das nach j noch erhaltene ahd. -u, das as. -u im Heliand, das nach kurzem Vokal erhaltene -u im Ae. und urnord. -u (Noreen 216) als Endung des Nom. Akk. Pl. der Neutra. Das weiterhin offene ô vor Kons. ergab dagegen o im Ahd., As., im Ae. gar a: ahd., as. mâne, ae. móna, altalem. gebo, ae. giefa "Gaben" Nom. Pl. (= got. gibôs), as. thero für got. pizôs (Kluge, Pauls Gr. I2, 425, § 154 b, bzw. Urgerm. 146). Im Vlt. und im Germ. erscheint somit im reinen Auslaut eine andere Entwicklung des labialen nachtonigen Vokals als vor Kons., freilich eine Entwicklung in verschiedenen Richtungen. Doch kann der Umstand, dass in einer anderen idg. Sprache die Stellung des nachtonigen labialen Vokals vor Kons. oder im reinen Auslaut für die Qualität des Vokals massgebend war, die Annahme der gleichen Erscheinung für das Vlt. stützen.

Josef Brüch.

#### 2. Zum Rumänischen.

## a) Verwünschungsformeln.

In den folgenden Zeilen wird die Rede nicht von den Funktionen des Fluches im Rumänischen sein. Auch wird nicht von den höheren Mächten oder von den Übeln, die der Fluchende um die Erfüllung

seiner Verwünschung anruft, gesprochen werden.

Interessanter als diese Fragen und als diejenige nach den Personen, die die höheren Mächte strafen oder den Übeln, die sie heimsuchen sollen, sind, wenn es auß Rumänische ankommt, die Formeln, zu denen der fluchende Rumäne greift. Das Gefüge derselben zu deuten werde ich im Folgenden versuchen. Das haben, so viel ich weiß, auch Dimand (Zur rumänischen Moduslehre) und Ebeling (Probleme der romanischen Syntax) unternommen. Es scheint mir aber, daß manches doch noch nicht berücksichtigt worden ist.

A. Die einfachste Formel ist die, die uns in den folgenden Beispielen begegnet: Că eu de te voi uità [bade] Să mă uşte Precista Ca firuțul paiului, Jarnik-Bârseanu, Doine și Strig., pag. 252; Dracul s'o ia cinste, că nu-ți aduce niciun folos, Crasescu, Schițe I, 165; Să-ți pleznească ochii, să te faci uscat ca un vreasc, să nu te aprindă nici focul, dacă îmi ești așà, ibidem II, 135; Cine-și blastemă fecioara, Să mi-l doară inimioara! Acad. Rom., Din vieața popor. XII, 240; Să mă bată Dumnezeu Dacă mă gândesc la rău, ibidem 249.

Die Verba all dieser Verwünschungen stehen im Konjunktiv: sä mä uste Precista (dass mich die heilige Jungfrau verdörre); dracut s'o ia (dass der Teusel sie hole); sä-si plezneascä ochii (dass dir die Augen übergehen); sä te faci uscat (dass du verdörrest); sä nu te aprindä nici focul (dass selbst das Feuer sich nicht an dich heranwage); sä mi-l doarä inimioara (dass ihm das Herzchen weh tue); sä mä batä Dumnezeu (dass mich Gott schlage).

Auskunft über das nicht zum Ausdruck Gekommene kann uns beim Restaurieren der ganzen Gedankenkette jedes Gefüges die Funktion des Fluches geben. Welcher Art nun auch diese Funktion sein mag, muß man in allen Fällen annehmen, daß der zum Ausdruck gekommene — nunmehr Haupt- — Satz ursprünglich ein Nebensatz war. Etwa doresc sä..., blestem sä..., mä jur sä... u. dergl. würde der Fluch lauten, wenn die sprachlichen Zeichen den ganzen Gedanken zum Ausdruck brächten.

B. Eine andere Formel liegt in den folgenden Beispielen vor: Da, taică, [mă duc] la București, bată-l, să-l bată, Crasescu, Schițe IV, 184; Nevoia te face, bat'o pustia de nevoe, s'o bată, căci nici ursul nu joacă de voe; ibidem 187; Ucigă-le crucea să te ucigă, plelosule! ibidem 270; Ce te uiți la mine, urîciune? Ucigă-te Hristos, să te ucigă azi și mâne! ibidem 309; Bată-te, să te bată, că tare mai esti hazliu, Sadoveanu, Crâsma 19.

Nun heißt es bei Ebeling l. c. 21, dass die Sprache in solchen Fällen mit dem blossen Konjunktiv des Verbums beginnt, dem das Subjekt folgt und das sie daran sä mit dem Konjunktiv desselben Verbums schließt. Von einem Konjunktiv ohne sä spricht auch Dimand. Dasselbe ist in Weigands Praktischer Grammatik der rumänischen Sprache § 110 zu lesen, mit dem Unterschied, dass er sagt, die Setzung von sä unterbleibe nur dann, wenn das Verb in der 3. Sg. oder Pl. steht. Zu unserer Formel bemerkt Weigand, das in affektischer Rede der Jussiv in seiner zweisachen Gestalt gebraucht wird. Mit anderen Worten soll die von mir mit B. bezeichnete Formel aus:

# Konjunktiv ohne sä + Konjunktiv

bestehen.

Tiktin schreibt zum ersten Mal in der ZRPh. IX, 591 von einem Konjunktiv ohne einleitendes sä. Bei dieser Meinung ist

er auch geblieben (vgl. Elementarbuch, §§ 233 und 362).

Im Rumänischen fallen die 1. und 2. Sg. und Pl. Konjunktivi mit den entsprechenden Personen des Indikativs zusammen. Nur die 3. Sg. und Pl. des Konjunktivs lautet bei den meisten Verben vom Indikativ verschieden. Ich betone, dass dies bei den meisten — also nicht bei allen — Verben der Fall ist, denn von a tăià, a sui etc. lautet die 3. Sg. und Pl. im Indikativ und Konjunktiv gleich: tae, sue. Das Merkmal, das uns verrät, wann wir im Rumänischen mit dem Konjunktiv zu tun haben, ist sä. Nun behauptet man, dass die 3. Sg. und Pl. Konjunktivi — nur diese! — das să entbehren kann und zwar in einem einzigen Fall: wenn sie vom Indikativ verschieden lautet. Bată soll demnach, wenn nicht für das Auge, so doch für das Sprachgefühl dem să bată gleich sein, ucigā dem să ucigă, ungă dem să ungă usw. Bată, ucigă, ungă stehen also im Konjunktiv; ihnen fehlt bloss das einleitende sä, das ausgelassen wurde, weil der Konjunktiv in diesen Fällen vom Indikativ — bate, ucide, unge — verschieden lautet.

Bate kann heißen er schlägt (bate), schlägt er? (bate) oder schlage du! (bate). Abgesehen von den vielen Nebennuancen, die bate und bate aufzuweisen vermögen. Bate dagegen kann nur Befehlsform sein: schlage!

Să bată kann coni. hortativus, imperativus, prohibitivus, optativus, dubitativus und concessivus sein. Je nachdem die Aussage ein Gebot, ein Verbot, ein wirklicher Wunsch, eine überlegende Frage oder ein Zugeständnis ist. Der Ton macht eben die Musik! So viele Funktionen kommen dem batā durchaus nicht zu. Es kann nur befehlender oder wünschender Imperativsatz sein: er soll schlagen oder möge er schlagen. Die Sprechakzessorien — die Physiognomie und die übrigen Ausdrucksbewegungen — können eben reichlich Auskunft darüber geben, ob man flucht oder ob man gratuliert.

Man nehme unter die Lupe des Sprachgefühls die Aussagen batä-te Dumnezeu und sä te batä Dumnezeu. Batä-te Dumnezeu verrät einen Hauptsatz, Entschlossenheit, Gewissheit; sä te batä Dumnezeu

dagegen einen Nebensatz, Zweifel, Ungewisheit. Wenn ich să te bată Dumnezeu sage, dann schwebt mir noch etwas vor, das ich nicht ausspreche. Mit bată-te Dumnezeu habe ich mich vollständig ausgesprochen. Den Fluch bată-te Dumnezeu will der Fluchende in der Gegenwart erfüllt sehen: să te bată Dumnezeu dagegen erst in der Zukunft. Die imperativlosen Verba haben in der 3. Sg. und Pl. keinen Konjunktiv ohne să, obwohl der mit să da ist: să vrea. Bată, ucigă, ungă rufen uns die Formen bate, ucide, unge und nicht să bați, să ucigi, să ungi ins Gedächtnis.

Wegen dieser nicht zu unterschätzenden Unterschiede ist es mir nicht möglich beizustimmen, dass für das Sprachgefühl bata = sa bata, uciga = sa uciga, unga = sa unga. Der sogenannte rumänische Konjunktiv ohne sa hat all die Prädikate eines Imperativs, ist es auch und muß mit dem Namen benannt werden, der ihm

als recht und billig zukommt.

Noch an das eine möchte ich erinnern. Der Konjunktiv ohne sä der Verwünschungen dient in Verbindung mit seinem Subjekt zu Bezeichnung dessen, was man verwünscht: ucigälcrucea 'das Kreuz soll ihn töten' (d. i. der Teufel); ucigältämäia 'der Weihrauch soll ihn töten' (d. i. der Teufel); ucigältoaca 'das Läutebrett (d. h. das Schlagen des Läutebretts) soll ihn töten' (d. i. der Teufel). Die Formel, nach welcher solche Zusammensetzungen gebildet werden, ist:

#### Verbum + Akkusativobjekt + Subjekt.

Dass das Verbum — ucigă — nicht im Indikativ steht, liegt auf der Hand. Dass auch nicht der Konjunktiv ohne să in Betracht kommen kann, ist oben auseinandergesetzt worden. Es sei nebenbei bemerkt, dass auch nach der Formel

## Subjekt + Verbum + Akkusativobjekt

Zusammensetzungen gebildet werden: Doamneiartămă 'Gott vergib mir' (d. i. der Teusel): Aice-1? Unde Doamneiartămă să sie? oder Cum Doamneiartămă de o răsărit [aced buruiană] tocmai supt laiță? apud Tiktin, Wörterbuch 562a. Es kommt auch vor, das kein Akkusativobjekt nötig ist. Der Fall begegnet uns in dem solgenden Beispiel: Dacă o selă, două [de vin] te sace, să sameni cu Doanmeserește ('Gott bewahre', d. i. der Teusel) dar un puț? Acad. Rom., Din vieața popor. XVII, 8.

Ich habe an die letzteren Zusammensetzungen erinnert, weil sie mir von ucigälloaca ins Gedächtnis gerufen wurden, zu dem sie für mein Sprachgefühl Parallelen bilden. Das um die Erfüllung der Verwünschung angerufene Element ist in Doamneiartämä ein als 2. Person und in ucigältoaca ein als 3. Person angesprochenes.

Um nun wieder auf unseren Gegenstand zurückzukommen, denke ich mir, dass ein Fluch wie *Ucigă-te crucea*, să te ucigă folgendermassen zu deuten ist: 'das Kreuz soll dich töten, denn ich wünsche, dass es dich töte'. In Verwünschungen, die nach

dieser Formel gebildet werden, handelt es sich also meines Erachtens nicht um die Wiederholung des Konjunktivs (vgl. Tiktin, Elementarbuch § 362), sondern um einen Imperativsatz, dem sich ein coni. optativus-Satz anschließt, dem in der heutigen Sprache die Rolle zukommt, den Fluch zu verstärken.

C. Der coni. optativus-Satz kann ausbleiben: Bată-l Dumnezeu [pe Vacă-rea] . . . ne-a băgat în beleà! Crasescu IV, 225; Bate, Doamne, pe'mpăratul, Că mi-a cătănit bărbatul, Jarnik-Bârseanu, Doine și Strig. 411; Bate-mă, Doamne, cu bâta, Nu mă bate cu urîta! ibidem 430; Foae verde avrămeasă, Bat'o focul de nevastă, S'a apucat, să iubească, Acad. Rom., Din vieața popor. XII, 155; Iară cine mi-o doboară [îndrăgostireo] Ardă-l focu'n inimioară, Arde-l,1 Doamne, și-l omoară! it idem 262.

Alles Imperativverwünschungen! Auch dem eifrigsten Verteidiger der Wiederholungstheorie wird es nun tatsächlich bei näherer Betrachtung der Dinge schwer fallen, das bata-l Dumnezeu

mit dem să-l bată Dumnezeu zu identifizieren.

Den Fluch C will der Fluchende, wie schon gesagt, in der Gegenwart erfüllt sehen, den Fluch A dagegen erst in der Zukunft. Die Formel C bietet dem Erregten Gelegenheit sich vollständig auszusprechen. Wenn er zu A greift, dann muß er sich damit zufrieden geben, dass nicht alle seine Gedanken zum Ausdruck kommen.

D. Nun gehen wir zu der beliebtesten Verwünschungsformel des Rumanen über: Ești beat, răgned ea [Tinca] la urechile moșneagului . . . trăzni-te-ar Dumnezeu, să te trăznească! Iar ai început a ciopli la sicriul ăla, băga-te-ai în el, să te bagi, Crasescu I, 41; De când sânt n'am mai văzut așa pumni! Ce putere! Lua-l-ar dracul, să-l ia! Nici Samson n'o fi fost mai tare ibidem 217; Zău așa, Costică, lasă dracului cărțile acelea! Fire-ar afurisit, să fie cel ce le- a născocit ibidem 222; Sfinte Dumnezeule, ce-am zis! Seca-mi-ar gura, să-mi sece ibidem II, 100; Peste o jumătate de ceas vom ajunge și noi pe ceilalți buni tovarăși, plezni-le-ar ochii, să le pleznească ibidem 136; La legat, țipă cucoana Lira [la câini], la legat, mâncav'ar turcii, să vă mănânce! ibidem IV, 324.

Trăzni-te-ar Dumnezeu, să te trăznească lautet diese Formel, um uns nur auf das erste Beispiel zu beziehen. Sa te trazneasca ist ein coni. optativus-Satz, den wir auch in B fanden und dem hier, ebenso wie dort, in der heutigen Sprache die Rolle zukommt, den Fluch zu verstärken. Dimand würde den Fluch folgendermassen restaurieren: 'Gott würde dich durch den Blitz erschlagen, wenn es von mir abhinge, wenn ich veranlassen könnte' und Ebeling: 'Gott würde dich durch den Blitz erschlagen, wenn ich zu wünschen hätte, wenn es nach mir ginge' und dergl.

Den Fluch fire-ar afurisil, să fie cel ce le-a născocii — das Beispiel führt auch Ebeling an und nach ihm heisst es "eigentlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arde-l — 2. Sg. Imperativi! Ihm gleichgestellt — ardă-l!

'soll sein verflucht, dass sei, wer sie erfunden hat'", würde ich folgendermaßen wiederherstellen: 'Wenn derjenige, welcher sie (die Spielkarten) ausgesonnen hat, mit dem Fluche belegt sein würde, dann wäre es mir recht, denn ich wünsche, dass er es sei'. Der Fluchende verwünscht, er ist sich aber auch dessen bewust, dass er die Erfüllung seiner Verwünschung zu veranlassen nicht vermag, dass es nicht nach seinem Willen geht, das sein Wunsch ein bedingter ist: der Fluchende schlägt vor und die eine oder die andere höhere Macht hat anzuordnen. Daher kommt es, dass in allen unter D angeführten Fluchen der Konditionalis gebraucht wird.

E. Der coni. optativus-Satz kann auch hier wie in C ausbleiben: Dorule, mânca-te-ar focul, M'ai îmbătrânit cu totul; Dorule, mânca-te-ar para, M'ai îngălbenit ca ceara Acad. Rom., Din vieața popor. XII, 177; Numai eu n'am nicio tihnă, Nicio zi pentru odihnă, Că muncesc și munca-i grea Și bărbatu'n crâșmă bea. Bea-l-ar serpii și veninul, Cum în crâșmă bea tot vinul; Bea-l-ar otrava și focul, Cum mi-a mâncat el norocul ibidem 207; Of, cine m'a dat la schit, N'ar aved loc în pământ, Nici pace de odihnit ibidem 233; Trăznite-ar și te-ar detună, ticălosule, că mare pacoste ești pe capul mieu ibidem XV, 65; Copii i-a trebuit, manca-i-ar anghina și vintrea! Își stupește sufletul cu ci, i-au făcut capul cât o stamboală, n'ar mai ajunge și i-ar lud dracul! Sadoveanu, Crâșma 134; Fire-ar afurisită ziua, cand m'am hotărît, să rămân la Caterlez Crasescu I, 8; Da, puți; ai fost la Fidel [cârciumarul]. Lua-l-ar dracul odată cu tine! ibidem 150; Dacă aș puted, pe toți [pescarii] i-aș aruncă în mare, trăzni-i-ar Dumnezeu, înghiți-i-ar dracul, câni puturoși ibidem II, 181; Sustete de câni, numai la beție-s grabnici. Aprindes'ar spirtul într'însii! ibidem 182.

Der Fluchende motiviert fast immer, warum er seinem Unwillen Ausdruck gibt: m'ai îmbătrânit cu totul, cum în crâșmă bea tot vinul, că mare pacoste ești pe capul mieu, numai la beție-s grab-

nici etc.

Wenn man zu D greift, dann ist man doch willkürlich, ja anmasend: 'wenn doch das und das geschehen würde, denn ich wünsche, das es geschehe'. In E tritt die Person des Fluchenden ganz in den Hintergrund. Auf der Bildfläche erscheint ein anderes Element: ein Requisitorium. Es wird zwar ausgezählt, was der Verfluchte sich hat zu Schulden kommen lassen und was die Erregung des Fluchenden begründet. In E zieht dieser vor, willkürlich und anmasend zu sein. Indes ist er aber diskret. Er wünscht, das das und das geschehe. Seine und des Verfluchten ist die Angelegenheit. Sie geht die andern Menschen überhaupt nichts an. In E stehen einerseits der Verfluchte, andererseits der Fluchende, der sich selbst und die Menschheit vertritt. Die Sitzung findet nicht mehr unter vier Augen statt. Daher kommt es, das der coni. optativus-Satz, der dem Wunsch des Fluchenden Ausdruck gibt, ausgelassen wird. Und wenn das der Fall ist, dann ist — und das gilt für alle Verwünschungsformeln — die Erfüllung des

Fluches eine Wohltat nicht nur für den Fluchenden, sondern für alle Menschen: sie werden dadurch von einem Schlechten befreit.

- F. In den folgenden Beispielen: Bată-te-ar, să te bată trei Dumnezei, că unul nu-ți vine de hac! Sadoveanu, Crâșma 10; Acum, pe vântul ăsta, să aprinzi lumânarea, bată-te-ar pustia, să te bată! Crasescu II, 134, hat das konditionale Element der Formel D viel abgenommen. Bată-te-ar ist nicht bate-te-ar, sondern eine Kreuzung zwischen ihm und bată-te. Der Wunsch ist weder so real wie in B, noch so irreal wie in D. Es liegt zwischen ihnen. Nach meinem Sprachgefühl steht er dem B. näher als dem D.
- G. Verwünschungsformeln wie: Frunzuleana minta creață, Arză-te-ar focul, viață Sevastos, Cântece moldovenești 235; Frunzuleană fir de linte, Bată-te-ar pustia, minte ibidem 245; Oltule, pe malul tău, Crească-ar iarbă și dudău! Alecsandri, Poezii pop. 201; Dormi tu, bărbățelul mieu, Erte-mi-te-ar Dumnezeu! ibidem 355, sind für uns nun, wo wir die F-Formeln kennen gelernt haben, nichts Neues: der coni. optativus-Satz ist wie so oft ausgelassen worden und arză-te-ar x arde-te-ar und arză-(ardă-)te, bată-te-ar x bate-te-ar und bată-te, crească-ar x crester 'ar und crească, erte-mite-ar × erta-mi te-ar und erte-mi-te. Dass arză-(ardă-)te, bată-te, crească und erte-mi-te nach meiner Auffassung Imperative sind, brauche ich kaum noch besonders hervorzuheben. Zu crească-ar will ich doch bemerken, dass es den Sprachhistorikern, die immer wieder und wieder schreiben, dass in Inversionen unmittelbar vor den Formen des Auxiliars as, ai, ar, am, ați, ar unbedingt der volle Infinitiv steht, einen Strich durch die Rechnung macht. Die Sprache ist kein an Zucht und Ordnung ungewöhnter Organismus. Die Art und Weise, wie sie verfährt, verrät aber, dass sie sich emanzipiert bewegt. Anstatt creştere-ar oder creşter 'ar zu sagen, sagen die sprechenden Individuen crească-ar, um bloss ihren Willen durchzusetzen, um bloss das starke in crester 'ar enthaltene konditionale Element abzuschwächen.
- H. Von einer Wiederholung des Verbums darf man wohl sprechen, wenn man mit Formeln wie den folgenden zu tun hat: Sä te-ajungä, bade-ajungä Dorul lung şi jalea lungä Jarnik-Bârseanu, Doine 263; Sä te batä, badeo, batä Nouä boale dintr' odatä ibidem 265. Diese Formel kommt, soviel ich weiß, nur in Volksliedern vor, die gesungen werden. Der Text hat sich selbstverständlich in solchen Fällen der Melodie anzupassen, nach welcher oft getanzt wird und die ihm die Gestalt abändert. H ist für den Philologen eine Art A.
- I. Die Volkslieder weisen auch eine C-Art auf: Bată-mi-te, leleo, bată Inima mea întristată Jarnik-Bârseanu, Doine 259; Bată-mi-te, bată Dragostea de-odată, Cum făgăduiai și cum te jurai; Bată-mi-te, bată Inima stricată Şi jelea mea toată ibidem 503.
- J. Die anonymen Komponisten gehen ja mit der Anpassung des Textes noch weiter. Uns begegnen E-Formeln, wo das Verbum

wiederholt wird: Pustii-te-ai, pustii, Drumule, și n' ai mai fi Acad.

Rom., Din vicața popor. XII, 106.

Tiktin, ZRPh. IX, 596 fasst 'diese eigentümliche Erscheinung als das Ergebnis der Verschmelzung zweier gleichwertiger Konstruktionen' auf. Pustii-te-ai, pustii ist nach seiner Meinung aus der Aneinanderfügung von pustii-te-ai und te-ai pustii entstanden, indem man die identischen Satzglieder — te-ai — nur einmal wiedergab. Mit dieser Erklärung kann man dem bata-te-ar... bată nicht gerecht werden. Bată-te-ar sagt ma ja - (cf. G). Te-ar bata geht nicht. Es heisst immer te-ar bate. Wenn wir die identischen Satzglieder - te-ar - auch hier einmal weglassen, dann ergibt sich: bată-te-ar . . . bate, was mit bată-te-ar . . . bată nicht identisch ist.

Auch bată-te-ar, bate ist eine Formel, die ich öfters gehört habe. Ich vermag sie jedoch nicht zu belegen. Meiner Meinung nach ist diese (K1-)Formel eine dem Sprachgefühl angepasste K-Formel. Es ist ja leicht einzusehen, dass gerade te-ar Veranlassung dazu gegeben hat, denn nach ihm folgt unmittelbar, wie bekanntlich, immer der kurze Infinitiv: te-ar manca, te-ar vedea, te-ar bate, te-ar goni etc.

K. Ich habe im Sommer 1913 bei Câmpulung (Muşcel) ein Mädchen gehört, das beim Heuernten: Bată-te-ar, bădițo, bată Trei Dumnezei dintr'odată Si inima mea stricată nach einer beliebten

bekannten Melodie



sang. Hier haben wir also mit einer G-Art zu tun.

H, I, J und K dürfen uns nicht verdächtig vorkommen. Sie sind keineswegs mit dem Fall zu vergleichen, der uns in B begegnet ist. Ich verlasse sie mit der Wiederholung dessen, was ich schon gesagt habe: diese Formeln kommen nur in Volksliedern vor, die gesungen werden.

L. Es gibt außer batä-te-ar, bate auch andere Formeln, die man alle Tage hört und für welche ich keine Belege zur Hand habe: Fi-te-ar fi lovit toate boalele! Fi-te-ar fi fost mancat buba! Cipariu (Gramateca II, § 42, Anm. 6) erwähnt sie zum ersten Mal. Er führt unter anderen Beispielen auch das folgende an: Fite-ar fi fost mäncat împuții corbii! Dieses Beispiel befindet sich auch bei Dimand, l. c. § 163, der es ins Deutsche überträgt: 'hätte dich der stinkende Rabe gefressen'. Zu dieser Übertragung sei nebenbei bemerkt, dass sie falsch ist. Corbii heist die Raben und nicht der Rabe; împuțit bezieht sich nicht auf corbii, sondern auf te.

Nun zu unsern Formeln: fi-te-ar fi lovit und fi-te-ar fi fost mâncat. Sie unterscheiden sich nur dadurch, dass in der ersteren der Konditionalis Persekti (aş, ai, ar, am, aşi, ar fi lovit) und in der letzteren der Konditionalis Plusquampersekti (aş, ai, ar, am, aşi, ar fi fost mâncat) vorliegt. In der älteren Zeit hätte man sagen können si-te-ar lovit und si-te-ar fost mâncat. Der heutige Sprachgebrauch läst diese Disposition nicht mehr zu. Auf aş, ai, ar, am, aşi, ar kann jetzt entweder der kurze Insinitiv eines Verbums solgen — aş lovì — und dann haben wir mit dem Konditionalis Präsentis resp. Persekti von a fi (aş fi und aş fi fost) solgt das Partizip der Vergangenheit des Verbums und dann haben wir mit seinem Konditionalis Persekti (aş fi lovit), resp. mit dem Konditionalis Plusquampersekti (aş fi fost lovit) zu tun.

Die Sprache hat also bezüglich der Formel L konservativ verfahren. Die alte Wortfolge hat sie beibehalten, indem sie sie den Anforderungen der Zeit angepaßt hat. Fi-te-ar lovit und fi-te-ar fost lovit sind einer Revision unterzogen worden. Das Resultat dieser Revision sind unsere Formeln: fi-te-ar fi lovit toate boalele 'wenn alle Krankheiten dich befallen hätten'; fi-te-ar fi fost mâncat buba 'wenn das Eiter dich gefressen gehabt hätte'. Ebenso ist fir' ai fost al dracului zu fir' ai fi fost al dracului geworden.

M. Eine sehr volkstümliche von der Literatur doch versäumte Formel ist mânca-te-ar fi fost buba, der sich ja der coni,-optativus-Satz anschließen kann: mânca-te-ar fi fost buba, să te mănânce! Ich bespreche nur den einfachen Fluch mânca-te-ar fi fost buba 'wenn das Eiter dich gefressen gehabt hätte'. Über den coni.

optativus-Satz habe ich bereits zu viel schreiben müssen.

Ja! Die Sache hat aber einen Haken! Die direkte restaurierte Disposition des Fluches würde lauten müssen: de oder dacă te-ar fi fost mâncat buba. Das Vorliegende bietet uns aber das Material nur zu einer sehlerhasten, unmöglichen Restaurierung: de oder dacă te-ar fi fost mânca buba. Ein ar si fost mânca existiert nun einmal nicht. Wir müssen uns nach einem Partizipium der Vergangenheit von a mânca (mâncat) umsehen. Ich gebe den Fluch in phonetischer Schrist wieder:

#### min'kátĕarfifost'bu:ba.

Somit ist der Schwierigkeit abgeholfen. Was das Auge da vermisste, nimmt das Ohr war. Und das Ohr verführt hier bezüglich nicht nur die meisten, die nur schreiben können, sondern sogar Philologen von Beruf. In dem neuen Wörterbuch der rumänischen Akademie unter acästäu schreibt man: mâncate-ar (sic!) acästeiele! Die akustische Lötung zwischen mânca und te ist also dermaßen vollkommen, daß ihr beim Schreiben sogar Leute, die orthographisch schreiben müssen, zum Opfer fallen. Auf dieselbe Weise ist ja wohl auch lovi-te-ar fi fost toate boalele zu erklären. Auf analogischem Wege ist man so weit gegangen, daß man auch mânca-m'ar, mânca-l-ar, mânca-ne-ar, mânca-v'ar, mânca-i-ar fi fost buba sagt.

Wenn man beim Konditionalis Plusquamperfekti bleiben will, dann sagt man auch väzu-te-aş fi fost umflat und bätu-te-ar fi fost toți sfinții. Instinktiv bildet man also Formen (văzu und bătu), die als solche — văzu in der 1. Singularis und bătu in der 3. Pluralis — nicht existieren. Văzu und bătu vermögen aber in Verbindung mit dem stimmlosen postdentalalveolaren Laut des folgenden te das Partizip der Vergangenheit zu bilden, das da stehen muss.

Das, was mit anderen daliegenden Elementen gelötet werden kann und damit zur Vervollkommnung und Verständigung des Ganzen beizutragen vermag, wird gebildet. Die Sprache ist eben da, um mit dem Ohr vernommen und verstanden zu werden. Sie kümmert sich nicht darum, ob sie in graphischer Wiedergabe fehlerhaft aussehen wird. Ebenfalls auf analogischem Weg sagt man: väzu-le-aş fi fost umflat und bätu-le-ar fi fost toţi sfinţii. Die Formeln väzu-te-aş fi fost umflat und bātu-te-ar fi fost toţi sfinţii konkurrieren mit anderen: vedea-te-aş fi fost umflat und bate-te-ar fi fost toţi sfinţii, die man doch ab und zu hört. Wenn uns hier vede-te-aş . . . statt väzu-te-aş . . . und bate-te-ar . . . statt bătu-te-ar . . . begegnet, dann glaube ich, dass das dem Einfluss der geläusigeren Formel E zugute zu schreiben ist. Damit will ich sagen, dass für mich in solchen Formel väzu-te-aş und bătu-te-ar durch bată-te-ar ersetzt wird, dann liegt wohl ein Einfluss der Formel G zugrunde.

N. Nicht nur bată-te-ar greift in die Rechte des bătu-te-ar ein, sondern auch das Umgekehrte findet statt: O, bătu-le-ar Dumnezeu [pe duşmance] Că-mi voesc năcazul mieu! Acad. Rom., Din vieața popor. XII, 151; Voinicel, bătu-te-ar para, M'ai îmbătrânit ca ceara ibidem 252. Es soll heißen: bate-le-ar Dumnezeu und

bate-te-ar para.

O. Der Konditionalis Perfekti eines Verbums konnte in der älteren Zeit dreisach disponiert werden: fire-ar lovit, lovit-ar fi und de-ar fi lovit. Sehr beliebt war die inversierte Disposition. Wir haben gesehen, dass fi-te-ar lovit einer Revision unterzogen worden ist und dass das Resultat derselben fi-te-ar fi lovit ist. Intakt lebt nur de-ar fi lovit weiter fort. Diese regelmäsige Disposition kommt ja auch den Anforderungen der jetzigen Zeit nach. In Ver-

<sup>1</sup> Cf. den französischen Ausdruck: il veut tromper les autres, mais il ne veut pas l'être lui-même.

wünschungsformeln kommt — allerdings ebenfalls revidiert — auch lovit-ar fi vor. Wir hören hier erregte Leute, die die Verwünschung lovi-te-ar fi lovit toate boalele 'wenn alle Krankheiten dich befallen hätten' ausstoßen. In der älteren Zeit hätte man sagen müssen: lo'vitearfi'toa:te'boa:lele.

Somit glaube ich, wenn nicht alle, so doch fast alle Verwünschungsformeln, die bei den östlichen Romanen vorkommen, berücksichtigt und besprochen zu haben.

Dem Leser ist wohl die Stellung der tonlosen Pronomina und Verbalformen aufgefallen. Davon handelt Tiktin, ZRPh. IX, 590 ff.

# b) Die rumänischen i-Laute und ihre Darstellung.

Das i kommt im Rumänischen als Vokal [i] und als Reibelaut vor. Den Reibelaut weisen — mit starker Reibung [j] — die steigenden und — mit schwacher Reibung [i] — die fallenden Diphthonge auf.

Alle diese *i*-Laute gibt man offiziell heutzutage in Rumänien durch *i* wieder. Früher wurde dieses Zeichen nur für die Darstellung des *i*-Vollvokals verwendet und für die des Reibelautes gebrauchte man das *i*, das die rumänische Akademie im Jahre 1904

als unzulässig erklärt hat.

Wie wenig das Publikum der Massnahme der Akademie zustimmt, zeigt uns die Tatsache, dass i von den meisten weiter gebraucht wird, trotz aller Unzulässigkeitserklärung der Akademie. Es ist schade, dass das i, eine Perle der ehemaligen rumänischen Orthographie, offiziell nicht mehr anerkannt ist. Statt seiner Abschaffung wäre die Feststellung seines richtigen Gebrauches viel willkommener gewesen, da sowohl die cyrillische Schrift als auch die lateinische den richtigen Gebrauch des 'kurzen' immer, seitdem das Rumänische geschrieben wird, missverstanden haben.

Im allgemeinen achten diejenigen, welche sich mit der Abschaffung des i nicht abfinden können, auf die Angabe des Reibelautes aber nur, wenn dieser Laut der letzte eines Wortes ist. Mancher schreibt z. B.: susaĭ [su'saī], cerceĭ [tser'tseī], copiĭ [ko'piī] noroi [no'roi], pui [pui]. Von demselben wird aber nicht auch: haiduc [haiduk], leicuța [leikuitsa], hoitul ['hoitul], puica ['puika], sondern haiduc, leicuța, hoitul, puica geschrieben, und er vermag daher nicht anzugeben, dass in den folgenden Worten: hainul [ha'(j)inul], leitul [le'(j)itul], noițele [no'(j)itsele], suișurile [su'(j)it furile nicht ein Diphthong, sondern eine zweisilbige Vokalverbindung vorliegt. Ich kann nicht begreifen, weshalb man nur am Ende und nicht auch in der Mitte des Wortes das z-Zeichen für die Darstellung des Reibelautes solcher fallender Diphthonge verwendet. Dadurch kann man, ohne neues einzuführen, und indem man nur das, worüber man verfügt, anwendet, manches, dessen Mangel sonst recht empfindlich würde, sparen und viel genauer schreiben.

Noch rücksichtsloser wird der [j]-Reibelaut der steigenden Diphthonge behandelt. Die Epik unterscheidet zwischen ihm und

dem Vokal [i]: paĭaṭa [pa(ī)'jaɪtsa], aːñata [adi(ī)'jaɪta], vjer] vīer[, vier [vi(ī)'jer], chĭor [kjor]. fior [fi (w)or], gĭurgĭuved [dʒurdʒuvĕá], piuliṭa [pi(w)u'liɪtsa]. Schreibt man alle diese Worte, wie es üblich ist (paiaṭa, adiata, vier, vier, chior, fior, giurgiuved, piuliṭa), so kann man nicht wissen, ob man mit dem Vokal [i] oder mit dem Reibelaut [j] zu tun hat. Bezüglich des Wortes vier kann man sogar nicht wissen, ob es sich um das Schwein [vjer] oder um den Menschen [vi(ī)'jer] handelt. Cf. z. B.: vierul a murit! Auſserdem hat der [i]-Vokal in manchem Mund bis heutzutage allem von dem folgenden Vokal zu seiner Konsonantierung auſgebotenen Widerstand geleistet. Ich kann nicht wissen, ob jemand ['vjaɪtsa] oder [vi(ī)'jaɪtsa], ['prjeɪten] oder [pri(ī)'jeɪten] (viaṭa, prieten) ausspricht.

Um so notwendiger ist also die Angabe des Reibelautes, als dasselbe Zeichen unter denselben Umständen bald einen Vokal, bald einen Konsonanten darstellt.

Ein interessantes Moment in der Geschichte der Darstellung dieses Lautes bieten uns die *i*-Gruppen (-*ii*, -*ii*, -*iii*, -*iii*), die meistens am Ende der rumänischen Nomina zu sehen sind. Der Gebrauch dieser Gruppen beruht auf einem traurigen Missverständnis. Das richtige ist weder in der cyrillischen noch in der jetzigen Schreibweise zu finden.

Damit meine Darlegung klar wird, werde ich mich der folgenden Paradigmen: hoție, copil, ucenic, nor und codru bedienen.

- 1. Hoție ergibt in der Mehrzahl ohne bestimmten Artikel [ho'tsii], das offiziell hoții zu schreiben ist und das die Rumänisten hoții schreiben. Eine akustische Analyse der Laute dieses Wortes und zu diesem Zweck braucht man keinen delikateren Apparat, als unser Ohr es ist ergibt, dass nach dem vorletzten vollvokalischen [i]-Laut noch ein [j] deutlich hörbar ist. Hoții offiziell hoții ist aber auch die graphische Darstellung des bestimmt artikulierten Plurals von hoț. Hoț ergibt in der Mehrzahl ohne bestimmten Artikel [hotsi] (hoți und hoți) und mit bestimmtem ['hotsi]. Der seinste akustische Apparat vermag nicht die Darstellung der bestimmt artikulierten Mehrzahlform von hoț durch hoții (hoții) zu legitimieren, da kein anderer Laut mehr nach dem [i]-Vokal sich hören läst.
- 2. Copil ergibt im unbestimmt artikulierten Plural [ko'pil], das offiziell durch copii (copil) dargestellt werden muss. Die [-il)-Laute lassen sich in copil genau ja, absolut genau! so hören wie hoțil [ko'pil, ho'tsil]. Mit bestimmten Artikel ergibt copil im Plural eine Lautgruppe, die man folgendermassen: copiii, copiil zu graphieren pslegt. Unsere Form ist dreisilbig. Das steht fest. In der ersten Silbe hören wir co- und in der zweiten -pi-: [ko-'pil-]. Die schwierige Frage ist die nach den Lauten, welche sich in der dritten, letzten Silbe hören lassen. Man hört weder zwei vollvokalische [i] ([ii]), noch einen [i]-Vollselbstlaut und dann einen Reibelaut ([ii]). Die

dritte Silbe der bestimmt artikulierten Pluralform von cepil lautet auf einen i-Vollvokal aus, und vor diesem i-Auslaut hört man einen [i]-Reibelaut. Die allein richtige, der Aussprache ganz und gar folgende Darstellung der in Betracht kommenden Form von copil it copiii [ko'pii(i)ji], das — nebenbei bemerkt — einen Fall inter-

vokalischer Epenthesis aufweist.

3. Ucenic erscheint im Plural mit bestimmtem Artikel als eine Lautgruppe, die man durch ucenicii und ucenicii darstellt. Das letzte i — gleichviel, ob es als i oder i erscheint — ist auch in diesem Fall nicht nur überflüssig, sondern auch irreführend, da ucenicii (ucenicii) auch die graphische Wiedergabe der unbestimmt artikulierten Pluralform von ucenicie ist. Handelt es sich um die in Betracht kommende Mehrzahlform von ucenic ([(w)utfe'nitfi]), so wird durchaus kein anderer Laut mehr nach dem letzen [i]-Vollvokal gehört, während das bei der unbestimmt artikulierten Pluralform von ucenicie nicht der Fall ist, wo man nach dem [i]-Vollaut noch wie bei hofie einen konsonantischen [i]-Laut hört. U-ce-ni-ci [(w)utfe'nitfi] < ucenic; u-ce-ni-cii, -iī [(w)utfenitfi] < ucenicie!

4. Nor ergibt die Mehrzahl [nori] und mit bestimmtem Artikel, ['nori]. Diese letzte Form stellt man durch norii oder norii dar. Das letzte i ist auch hier überflüssig. Norii (norii) könnte höchstens die unbestimmt artikulierte Pluralform von noriu ([no'rii], wolken-

farbig) sein.

5. Handelt es sich um codru und seinesgleichen (socru, cuscru, tigru, zimbru etc.) — diese Spezies rumänischer Nomina, die man vom phonetischen Standpunkt aus articulata tantum nennen könnte — so schwanken auch die eifrigsten Verteidiger der offiziellen Orthographie, wenn sie die 'artikulierte' Pluralform derselben darstellen wollen. In diesem Fall erscheint sehr oft nicht mehr die -ii- (-ii-]Gruppe, sondern nur ein i: codri = die Hochwälder, Hochwälder; socri = die Schwiegereltern (-väter), Schwiegereltern (-väter), tigri = die Tiger, Tiger; zimbri = die Auerochsen, Auerochsen.

Jezt, wo wir die gewählten Paradigmen in ihrer uns interessierten Flexion verfolgt haben, können wir versuchen festzustellen.

wo -ii, -ii und -i im Auslaut an ihrem Platze sind.

## I. Auf -ii [-ii] endigen:

a) Die unbestimmt artikulierte Pluralform der Maskulina, deren vorletzter Laut in unbestimmt artikulierten Singular der *i*-Vokal ist und welche im Plural ihren in der Einzahl diesem *i* folgenden

Laut aufgeben: copil—copii [ko'pii], fiu—fii [fii].

b) Die unbestimmt artikulierten Pluralia der Feminina auf -ie: bucurie—bucurii [buku'rii], hoție—hoții [ho'tsii] usw. Diese Pluralformen (bucurii, hoții) entsprechen denjenigen der obliquen unbestimmt artikulierten Singularkasus der respektiven Nomina.

## II. Auf -ii [ji] endigen:

a) Die bestimmt artikulierten Pluralia der Masculina, deren vorletzte Silbe in den in Betracht kommenden Formen dicht vor diesen \*i-Lauten schliest: caši ['ka:(i)ji], mieši [mje:(i)ji], copiši [ko'pi:(i)ji], copoši [ko'po:(i)ji], puši ['pu:(i)ji] usw. In diesem Fall ist die auslautende Silbe ausschlieslich durch [ji] gebildet. So müste eigentlich jede Silbe dargestellt werden, welche nur einen i-Vollaut enthält oder welche mit einem solchen beginnt. Sollte man nun der Meinung sein, dass im Inlaut der Silben [je] durch einfaches e und [ji] durch einfaches i darzustellen sind — dieser Meinung, der ich beistimme, ist Tiktin —, so könnte man caši durch cai, mieši durch miei, copiši durch copii, copoši durch copoi, puši durch pui — keineswegs aber durch caši, mieši, copiši, copoši puši, wie man es allgemein tut — transkribieren.

·III. Schliesslich endigen auf -i [i]:

- a) Alle Pluralia der Maskulina auf u: zimbru—zimbri.
- b) Alle bestimmt artikulierten Pluralia der anderen Maskulina: călător—călători [kələ' tori], rege—regi ['reɪdzi], popă—popi ['poɪpi] usw. Călătorii—călătorii < călătorie; regii—regii < regie; popii—popii < popie!
- c) Zu dieser Kategorie gehören auch die obliquen bestimmt artikulierten Singularkasus der Feminina, welche ihren unbestimmt artikulierten Plural auf einen [i]-Reibelaut bilden: bărbi—bărbi ['bərbi], (bărbii, -iì < bărbie); bucăți—bucăți [bu'krisi] (bucății, -iì < a bucăți); mări—mări ['mərri] (mării, -iì < a mări oder mărie); cruci—cruci ['kruisi] (crucii, -iì < a se cruci; Vineri—Vineri ['vineri] (vinerii, -iì < vineriu).

Die falsche Darstellung des rumänischen i-Auslautes ist um so trauriger, als die Zeilen, die sie nicht enthalten, sehr selten sind.

Absichtlich bespreche ich nicht den [\*]-Reibelaut, welcher der Auslaut vieler Nomina im Singular wie im Plural (une lun, vulp, pom, reg, pop, lucrur usw.) ist, da er in dieser Stellung im allgemeinen richtig dargestellt wird.

ом D. Ţісёlоўu.

#### 3. Bigre.

Wie Körting 1382 angibt, "soll nach Baist bretonisch bigrus Grundwort zu franz. bigre Bienenwärter, Lumpenkerl (sic.!) sein"; er findet die "Ableitung" sehr unwahrscheinlich. Behrens Zts. f. r. Ph. 26, 652 (Beiträge 291) hat Bericht und Wahrspruch des LRWb. sich einfach angeeignet und das REW 1096 unterstreicht ihn noch einmal: "Breton. Ursprung RF VII, 413 ist abzulehnen, da breton. bigria "Wilddieberei treiben" begrifflich nicht past". So muß ich wohl den von mir festgestellten Tatsachen den Kommentar nachschicken, den ich für überflüssig gehalten hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Fremdwörter ausgenommen.

In dem ersten Drittel des 12. Jh. weiss man in Anjou, dass in der Bretagne mit einem als bigrius (und nicht "bigrus") latinisierten Wort der rusticanus bezeichnet wird, der sich von Jagd und Schlingenstellen nährt. 1 Dazu gehören bei Villemarqué bigria "braconner" und bigrier "braconnier"; und folglich ist (vgl. kere Schuster, kerea das Schusterhandwerk treiben etc.) ein der mlat. Form genau entsprechendes bigri nachgewiesen, das nicht mehr lebt. Die Bedeutung ist insofern verschieden, als für die Gesta consulum Andag, der Jäger kein Wilddieb ist: der Hirsch war sehr früh aus der gemeinen Jagdberechtigung ausgeschieden, im 12. Jh. wohl auch schon überwiegend das Reh; die Freiheit der Niederjagd ist vielfach das ganze Mittelalter hindurch geblieben. Aber einen armen Teufel sehen sie offenbar in dem Mann. Ducange hat das mlat. Wort mit dem Rechtswort bigre und dessen latinisierten Korrespondenzen identifiziert, wozu ihn die evidente Lautgleichheit, die Nachbarschaft der Bedeutung und der Verbreitung (Calvados, Orne, Eure, Seine-Inf., Seine-et-Oise) berechtigten.

Den bigre definieren die Benediktiner unter Bigrus "pro forestario qui forestas seu silvas servat, ac praesertim pro eo cui apum cura incumbit". Einmal hat er auch die Schweine des Königs im Walde zu hüten, das "pasnare". 2 Das Recht zur Niederjagd erscheint mit der Biguarrye ausdrücklich verbunden en la forest de Lyons (Lyon-la-Forêt, Eure) in Urk. von 1370 Duc.-Carpentier s. v. bigarrius: peut chasser toute beste à pié pelu à tout un arc et deux boujons, un levrier et deux petits chiens. Seine regelmässige Aufgabe aber ist das Aufsuchen der Waldbienen. Ursprünglich gehört die Biene im hohlen Baum dem Finder, der vom Stand in den Forst verflogene Schwarm dem Besitzer, wenn er ihn verfolgt und seine Marke angebracht hat. Dann beansprucht der Herr Rechte an beiden und schließlich auch beide ganz. Damit verbindet sich die Entstehung herrschaftlicher Bienenstände, welche die Waldschwärme aufnehmen, unabhängig von jenen der villae Cap. de Vil. 17, es ergeben sich Dienststellen, Rechte und Erbrechte. In Épinal gehört der Fund hälftig dem Finder und dem froutier, weil dieser, der fructuarius, dem Kloster das Wachs liefert. In Lothringen, vgl. Boyé, 3 ist Bauern die Pflege der herrschaftlichen Bienenstände anvertraut, bei welchen der briseur, in Deutsch-Lothringen magister apium, 4 den Ertrag einhebt. Ähnlich im Château meillant (Südberry) das aboillage, in Anjou der aurilleor (avr.?), aurillage,

<sup>1</sup> Franci byrsarios sive pedicarios, worauf von mir bei Gdf. piegier nachzutragen ist, während b. vielleicht missverstanden in dem scheltwörtlichen bergier, einmal berrier, steckt

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein örtlicher Zusammenhang innerhalb der Waldwirtschaft ist dadurch gegeben, dass die hohlen Eichen des Hutwalds den Bienen reichliche Nester

<sup>8</sup> Les abeilles en Lorraine, Paris-Nancy 1906.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. die it. Glosse apiaster lo maistro delle ape bei Ducange. Bei Thietmar 8, 20 in angusto loco ubi nullus excepto apum magistro sedit ist damit ein Imker gemeint.

aurillerie, vgl. bei Ducange Abollagium, Apiaster, Apicularii usw., über deutsche Verhältnisse Heyne, Nahrung 213-19. Im 18. Jh. scheinen die Gerechtsame nicht mehr gekannt, sie waren durch Minderung der Waldungen, forstwirtschaftliche Entfernung der hohlen Waldriesen, Zurücktreten des Honigs hinter dem Zucker allmählich entwertet worden. In tropischen Wäldern, wo die Tracht nie ganz aufhört, die Honigvorräte sich jahrelang aufspeichern können, lebt der Bienenjäger ganz von seinem bescheidenen Gewerbe. In Europa, wo Ertrag und Betrieb nur einen Teil des Jahres laufen konnten, war das nicht möglich, wir begegnen ihm daher nur innerhalb der beschränkten Rechtsbestimmungen. Immerhin mit einer Ausnahme: einer der letzten Bretonen Emil Souvestres nährt sich damit. Er betreibt nicht etwa daneben Bienenzucht, große Waldungen, mildes Klima und große Armut begünstigen die Erscheinung, aber wenn auch der Erzähler nichts davon weiß, der brave Alte wird wohl die reichliche Musse und Gelegenheit nebenher zum nicht unbekannten Schlingenstellen mit verwendet haben.

Wir können den bretonischen bigrius als 'Waldläufer' übersetzen. Die Aufgabe des normannischen bigrus ist niederster Forstdienst; Verwendung des armen Bretonen zu einem solchen würde ganz den Erwerbszweigen entsprechen, in welchen wir diese im Mittelalter außerhalb ihrer Länder vorfinden, denjenigen, für welche andere nicht zu haben sind. Um die Identität von bigri und bigre kommt man nicht herum. Ein Recht, das bretonische Wort aus dem normannischen zu holen, hat man nur, wenn man dieses deuten kann. Fränkisch bigarus, wie M.-L. sagt, hat gar nichts hinter sich und widerspricht der Verbreitung. Normannisch-nordisch bî, wie Behrens will, halbiert das Wort, bi-gar, von waran, des D. g. 1 ist nach Bildung und Akzent unmöglich. Horn hat Z. f. fr. Spr. 352, 108 zu Behrens auf ags. beocare (ahd. pîkar, Bienenstock) hingewiesen, Behrens und M.-L. nehmen den Hinweis als erheblich auf. Auch das geht nach dem Akzent schlecht und gar nicht nach dem Sinn. Mir scheint bei ndd. "Imker" die Herkunft von dem Diminutiv, den "Immeken" evident, wenn J. Franck daneben imme + kaar zugelassen hat, so hätte er das eben nicht tun sollen; ein Bienenkorb wird so wenig zum Zeidler als ein Hobel zum Schreiner. Der ganze sachliche Zusammenhang weist auf bretonische Herkunft. Ob sich dort der Name mit kelt. bec Biene zusammenbringen läßt (c zu g wäre passend), überlasse ich dem Keltisten. Es ist aber keineswegs notwendig, dass er ursprünglich zur Biene gehört. Dass das Substantiv verschwand, erklärt sich aus der lautlichen Konkurrenz von nfr. bigre, welches ja Littré schon richtig als Variante von bougre bezeichnet.

† G. Baist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In das neufranzösische Lexikon gehört das Wort überhaupt nicht, die Belege bei Ducange-Henschel stammen aus dem 13.—15. Jh.; einen von 1418 fügt Godesroy Compl. hinzu, ausgegraben hat im 18. Jh. erst wieder Wort und Sache der Mercure von 1728 und 1729.

#### 4. Met und Steinmetz.

Die bisher, wenigstens öffentlich, nicht angefochtenen medus und macio bei Isidor 20, 3 und 19, 8 bezeichnet Meyer-Lübke Zts. f. fr. Spr. 42, 130 als zweifellos fränkische, nicht gotische Worte, die durch Glossare von Schule zu Schule und Provinz zu Provinz verschleppt seien. Irgendeine literarische Einflusnahme Nordfrankreichs auf Spanien in der merowingischen Frühzeit dürste doch ein ganz besonderer Zufall sein. In beiden Fällen ist der Ablehnung gotischer Herkunft zuzustimmen, im übrigen liegen sie verschieden.

Die Lautform medus statt \*midus lässt schließen, dass die Westgoten das Getränk nicht mehr gebraut haben, als sie nach der Zwischenstelle in Dalmatien gegen zwei Jahrhunderte in Südfrankreich und Spanien gehaust hatten. Ganz wie zu erwarten, auf die Dauer kann sich der Met im eigentlichen Weinland nicht behaupten: auch da nicht, wo in schlechten Weinjahren Apfel- und Birnmost als Ersatz bei den ärmeren Klassen austreten, da er relativ kostspielig ist, ein Getränk der Feste und der Vornehmen. Er ist für Griechen und Römer rein barbarisch, nur gelehrt gekannt. Nun konnte nach Spanien wohl Kunde von der Trinksitte der Merowinger und dem dazugehörigen Wort gelangt sein auch ohne Glossar, aber Isidor ist der letzte, bei dem wir solch lebendiges Wissen suchen werden. Plinius 14, 17 kennt die Herstellung, wenn auch offenbar aus griechischer Quelle, und behilft sich mit der Benennung hydromeli. Diese war auch für den Lateiner zweideutig, da sie offenbar aqua mulsa, mulsum entsprach, dem Getränke nüchterner Leute und antialkoholischer Asketen (Greg. Turon. V, 10, Ven. Fort. V. Radeg. I, 15 und 21). Erst gesotten und gegoren, beides ist notwendig, wird der mit Wasser versetzte Honig zu Met. In Griechenland lernt erst der späte Priskos μέδος kennen. Aber warum soll nicht bei der langen und ausgedehnten Berührung an der Militärgrenze eine der verlorenen Quellen des Isidor, ein Lateiner, der nach Plinius von der Sache sprechen wollte, das bezeichnende Wort in der gemeingermanischen Form hinzugefügt haben? Ich würde zunächst an die "Prata" des Sueton denken. In Gallien ist es zunächst Anthimus, der mit cervisa und aloxinum dem Austrasier Theuderich den medus als gesund empfiehlt. Dann, soviel ich sehe, bisher unbeachtet, Venantius Fortunatus in der Vita Radegundis I, 15 potum vero praeter aquam mulsam atque piratium non bibit, vini vero puritatem aut medi decoctionem cervisaeque turbidinem non contigit. Fortunat ist allgemein an den fränkischen Königshöfen zu Hause, besonders an dem des Austrasiers Sigibert. Endlich das Capitulare de Villis 34 und 62, dessen ausgeprägt nordfranzösischer Charakter in Form und Inhalt von Spitzer und Jud, Worte und Sachen VI, I und von mir Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte XII1 abschließend dargetan ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Buchhandel in Sonderausgabe: Zur Interpretation der Brevium Exempla und des Capitulare de Villis, Stuttgart 1014.

Damit ist das Vorkommen im außerdeutschen Mittellatein zu Ende. Französisch beschränkt sich das Außtreten auf den Nordosten, die Form ist nicht einmal glatt, mies mit festem s, davon miesier, miesee; vielleicht dahin noch gleichbed. mieçaude in Luxueil im 16. Jh., bei Cotgrave mielsaude, in dem sowohl miel als mies stecken kann, schwerlich bei Gdf. aus dem Glossar B. N. lat. 7692 (verkehrssprachlich mit schwachen nördlichen Spuren) der seltsame idromel: mieltou. Das s kann gleich z sein, aber zu einer Nominativbildung paßst die Sache schlecht. Auch auf dem kleinen Gebiet des Beharrens, also in der Form etwas, das nicht recht bodenständig aussieht. Auf das Hinneigen nach dem Osten auch in der ältesten Überlieferung möchte ich nicht zu viel Gewicht legen, das Getränk ist gewiß, wie es das Capitulare wiederholt fordert, auf allen Königsgütern vorhanden gewesen. Aber die Beschränkung auf Nordfrankreich ist eben doch kein Zufall. 1

Ganz anders liegen die Dinge bei maçon. Gewiss war zeitweilig auf romanischem Gebiet der Steinbau stark zurückgegangen. Das Verschwinden von caementarius und lapicida, das Auseinandergehen des Ersatzes<sup>2</sup> hängt allerdings nicht notwendig damit zusammen, wohl aber das Eindringen einer Reihe von Germanismen in das französische Bauwesen. So faîte, escriegne, salle, befroi, scuria und danea, étal, ran, balc, estache, éparre, estiel, latte, liste, hourt<sup>3</sup>, nicht alle gleich bezeichnend, auch nicht gleichzeitig, sale erst vorgerückt karolingisch, damit aber ein Beleg für die Dauer

¹ Zur Geschichte des Getränkes mag hier noch span aloxa erwähnt sein, bei Lebrija brevage de moros, bei Covarrubias bebida muy ordinaria en el tiempo de estio, hecha de aguamiel y especias, in den Wörterbüchern fortgeführt, obwohl längst abgestorben; katal. als alt bei Lab. nach Cov., als valenzianisch bei Escritch aloixa verkuppelt mit dem Homonym von alotjar und ebenfalls mit der Erklärung des Covarrubias; ital. aus dem 17. Jh. bei Tommaseo aloscia: bevanda spagn. fatta d'acqua de miele e di spezie, wohl auch nach Cov. Die Bemerkung bei Cov. si no pica no se tiene por buena weist über einfaches Honigwasser hinaus auf die beim Met sehr rasch eintretende Gährung. Französisch wurde der mit Honig und Wermut versetzte Wein nielst unter dem Namen piment begriffen, aber auch als aluine unterschieden, ein unverstandener Beleg bei Gdf. Compl. s. v., weitere bei Ducange alonia und aluignia, vgl. ib. aloxinium, darunter mehrere, welche die Sache im Süden zeigen. Provenzalisch, wo wie in Frankreich schon seit dem 12. Jh. absinthium vordringt, sehlt alt und heute der Pflanzenname, die aluine entsprechende Erbform \*aloissa (semin. wegen des Anlauts) muss aber vorhanden gewesen sein, da sich erbliches alosna altspan. fortsetzt. Es scheint nun, das dies Wort über Kastilien oder auch Katalonien in der ver ngten Bedeutung (die Pflanze heist katal. donsel) an die Mauren gekommen ist, welche den verbotenen Wein wegließen und so zu einem leichten Wermutmet kamen, an dem dann auch die Spanier zeitweilig Gefallen fanden.

panier zenweing Gefanen landen.

2 muratore it., murador prov., in Unteritalien fabbricare und fabbricatore, franz. und prov. maçon, in Spanien und Portugal arabisches albañil, alvanel; daneben ausgedehnt der "Meister", der zum Handwerker schlechthin wird, maestro de cazzuola ital., meftre de casas katal., maestre de peira, magister lapidum etc. prov.; noch weiter auseinandergehend der Steinhauer.

2 Nicht higher kalle des auseinandergehend der Steinhauer.

Nicht hierher halle, das angelsächsisch, noch weniger donjon, das überhaupt nicht germanisch ist.

dieser Bewegung. Indessen das alles ist Holzbau; aus Holz und Fachwerk besteht das altgermanische Haus, die Mauern der Zufluchtsburgen sind Packstein; für den Steinhauer, den das Hochdeutsche in steinmezo sieht, und ebenso die ags. Glosse "stanvyrhta", ist da kein Raum, und für den Maurer auch nicht. Nun könnte man ja ein altes Wort der neuen Kunst angepasst und weitergegeben haben, dafür aber sollten doch Anhaltspunkte da sein. Das ist nicht der Fall, steinmezzo ist nur hochdeutsch, die versuchten Etymologien ganz zweifelhaft, ags. mattoc "Hacke" oder got. maitan "hauen", und dazu mit der Annahme eines urgermanischen Mauerbaus behaftet; selbst ohne die archäologischen Bedenken wäre die Vermutung nicht sehr alter Entlehnung gegeben. Wenden wir uns nun zu den Belegen: cum marcionibus aut carpintariis Aureliani ep. Arelat. Reg. ad. Virg. 15 um 545, machiones dicti a machinis quibus insistunt Isid. 19, 8, cementariis macionibus R. Gl. 460, cementarii mationes ib. 878, mattiones Adelardi Corb. Stat. I, 1 um 800. Das Wort ist hochdeutsch so gut entlehnt wie "Kalk" und "Mauer", die bestbezeugte Lautform macio oder maccio, für cj zu germ. ts bei junger Aufnahme zu vergleichen ags. yntse < uncia, ndd. tins < census bei Kluge. Das seit dem 6. Jh. im lateinischen Westen bezeugte Wort konnte der Verbreitung nach ursprünglich den Kelten gehören, die freilich von Haus auch keine Steinmetzen waren; ist vermutlich aber auch dem Ursprung nach niedrig lateinisch.

† G. BAIST.

## BESPRECHUNGEN.

E. Gamillscheg u. L. Spitzer, Die Bezeichnungen der Klette im Galloromanischen. Mit einer Karte. (= Sprachgeographische Arbeiten, 1. Heft).
Halle a. S., Max Niemeyer, 1915. 80 S.

Die Beschäftigung mit den Namen der Pflanzen führt uns weit ab von allem Reglementarischen und Zwangsläufigem, von Schablone und ererbter Lautform. Deutlicher als bei irgend einer anderen Wortgattung blicken wir hier in die große Schmiede der Alltagssprache, fühlen wir hier das primitivelementare Wirken des Sprachwerdens. Wir sind an den lebendigen Quellen der Sprachschöpfung.

Es war ein glücklicher Gedanke, der die Verfasser aus der Unmenge von volkstümlichen Pflanzen gerade die Bezeichnungen der Klette zu einem eingehenden Studium erwählen liess. Die übersichtlich und flott geschriebene Arbeit zeigt uns, wie das phantasiereiche Volk an dieser Pflanze zum Dichter wird. Das aus la lappe dissimilierte nappe wird dem Volke zu einer feuille de nappe (Tischtuch!), ein unverständlich gewordenes pen'olo' (= peignolot) zu peigne au loup, peigne de loup, das selbst wieder ein queue de renard im Gefolge hat. Ein gehaltloses boulou wird zum voleur, ein poissard (zu poisser) über poix de chat zu peau de chat, in einem verkürzten gafets > gaets > gats erscheint plötzlich die Katze, in einem antiquarischen chapel au teigneux (> capitegneû) gar der Kapitän. Der Sprachforscher findet sich plötzlich im Userlosen. Die 'polloni selvatici del linguaggio' achten weder 'Lautregel' noch überkommene Form. Phantasie und Dichtung ist Trumps!

Es ist natürlich, dass auf einem so steinigen Gebiete vieles Spekulation und unbegründbare Annahme bleiben muss. Selbst was für den einen Ort gelten mag, stimmt nicht mehr für den anderen. Die Entwicklung ist mannigfaltig, sie entspringt den verschiedensten Ursachen, um doch wieder zum selben Resultate zu führen. Man sieht, wie vorsichtig man bei der Verallgemeinerung sprachlicher Vorgänge sein muss. War hier das Eindringen von 'Katze' und 'Wolf' durch rein lautliche Zusälle bedingt, so gilt dieselbe Lösung nicht auch für Italien, wo merkwürdigerweise die gleichen Bilder austauchen. Aber Modena gat 'Klette' scheint den Weidekätzchen entlehnt, während Camposanto (b. Modena) löf (vgl. bologn. louf = Haken) direkt auf ein schon lat. lupus, Haken' weist.

Dunkel bleibt noch immer das rätselhaste bardana<sup>1</sup>, zu dem auch von dem in Glossen belegten dardana 'Aristolochia' für mich ein gangbarer Weg nicht zu führen scheint. Warum sollte nicht ein (lappa) barbana die primäre Form sein? Dass eine solche Form nicht belegt scheint, dürste bei dem Mangel an alten volkstümlichen botanischen Werken kaum aussallen. In diesem Fall könnte das barbane der Punkte 108 und 208 des Atl. ling. direkt aus diese Ursorm zurückgehen, während das sonst austretende bardana in der Verwechslung mit dardana 'Aristolochia' umgestaltet sein könnte. Aber auch in Italien sinden sich Ausdrücke, welche auf barba weisen. So hat Belluno und Pordenone barbajāk (< barbalia + occu) und auch Badia garbajā scheint erst aus barbajā (+ venez. garbo 'bitter') umgestaltet zu sein.

Zu láppula und nicht lappúlla stimmt neben dem bereits von Bertoni mitgeteilten Valtellina nápola (p. 31) auch das von mir aus Luzzara und Pegugnaga (Mantua) notierte nápula.

Interessant ist auch hier wieder der Nachweis, das die nördliche klettound die südliche lappa-Zone durch die Loire geschieden wird. So entwickelt
sich aus der von Rosenqvist (Neuph. Mitt. XX, p. 87 ff.) für das untere
Loiregebiet nachgewiesenen Isophonenstrasse und den sich nach und nach nun
auch ergebenden Isoergen immer mehr das Bild einer gewaltigen sich zwischen
unteren Loirelauf und Dordogne einschiebenden 'zona grigia', die zweisellos
einst unter der sprachlichen Herrschaft des Südens stand.

GERHARD ROHLFS.

Gino Bottiglioni, Fonologia del dialetto imolese. Pisa, F. Mariotti 1919. 47 S.

Bottiglionis Arbeiten zeichnen sich alle durch eine bemerkenswerte präzise Form und eine, ich möchte sagen, lakonische Kürze aus. So löblich der Grundsatz ist, an Stelle langatmiger Auseinandersetzungen die Wucht der Tatsachen sprechen zu lassen, so muß doch bei allzu großer Knappheit notgedrungen das Verständnis des Einzelnen leiden. So bringt B. oft nur eine Registrierung der dürren Tatsachen, wo man gern eine Erklärung für den Vorgang bezw. eine historische Entwicklung erwartet hätte. Warum wird z. B. sera und cera zu sira und zira? Es hätte doch wenigstens auf Rom. Gram. I, § 105 verwiesen werden können. Bedauerlicherweise werden gelegentlich Dialektsormen ohne ihre mundartliche Bedeutung (vgl. kifel p. 34, c'uó p. 41) angeführt. Warum wird wie z. B. bei bosla 'mento' (p. 33) nur auf AGII. 16. 431 verwiesen, ohne wenigstens kurz die etymologische Grundlage hinzuzusetzen? Am Schluss der Arbeit hätte man gern eine Übersicht über die Haupteigentümlichkeiten des Imolesichen bezw. eine vergleichende Zusammenstellung mit dem Bolognesischen einerseits und dem Romagnolischen anderseits gesehen.

¹ Das Wort ist auch in Italien denkbar unpopulär. Dem Volke scheint es unbekannt. Eigene Aufnahmen aus 54 Ortschaften bieten nírgends bardana.

² Der Vergleich der filzig behaarten Klettenköpfe mit dem krausen Barthaar liegt ja auf der Hand. Man vergleiche außer barbe aux teigneux (p. 70) 'Klette' und cat barbat 'Königskerze' (p. 48) noch franz. barbeau ,Kornblume', lat. barba Jovis 'Wollblume', franz. barbelé 'mit Widerhaken',

Was diese merkwürdige Mundart besonders charakterisiert, ist eine ganz besonders ausgesprochene Tendenz zur Oxytonierung und die dadurch bedingte unbarmherzige Synkope der unbetonten Vokale (vgl. g'nä 'desinare', spnä , spettinare', mdor 'mietitore'), die nun zu einer für das Romanische recht eigenartig anmutenden Konsonantenhäufung (pznēna 'piccinina', bg oz 'bigoni co', znär 'gennajo') führt, Konsonantengruppen, deren einzelne Elemente freilich meist durch starke Sandhiwirkung einander angepalst werden (vgl. bzdül 'hospitalis', pto 'bottone', pkar 'beccajo).

Zu der mit außergewöhnlicher Sorgfalt und großer Sachkenntnis angelegten Arbeit sind im übrigen kaum irgendwelche Bemerkungen zu machen. S. 12 besa möchte ich nicht unter die Entwicklung von ē (bēstia) stellen. Ganz Oberitalien erfordert als Grundlage nicht bestia, sondern ein bistia1, dessen i in gedeckter Stellung in Imola wie überhaupt in der Emilia (vgl. Faenza, Bagnacavallo, Bologna besa) e ergeben musste, vgl. vesto 'visto', ven'a 'vigna' etc.

GERHARD ROHLFS.

Luigi Pascale, Il dialetto manfredoniano ossia Dizionario dei vocaboli usati dal popolo di Manfredonia. Roma. Tipografia Concordia. O. J. (1919). 133 S. L. 2,--.

Die vorliegende Arbeit, der im allgemeinen das tarentinische Wörterbuch von de Vincentiis als Grundlage gedient hat, wendet sich nicht an die Wissenschaft, sondern will in erster Linie der die Mundart sprechenden Bevölkerung das Verständnis der Schriftsprache erleichtern. Aber auch so begrüßen wir diese fleissige Sammlung apulischen Wortgutes. Bei einer Durchsicht zeigt sich, dass in diesem abgelegenen, verkehrsarmen Winkel am Monte Gargano manches recht archaische Wort (vgl. trioni < lat. triones Pflugochsen p. 123) erhalten geblieben ist.

Störend wirken die zahlreichen von V. in Unkenntnis rein apulischer Lautentwicklungen angenommenen Hispanismen. In Wirklichkeit ist doch der Einfluss, den die zwei und einhalb Jahrhunderte spanischer Herrschaft hier wie im übrigen Süditalien auf die heimische Sprache ausgeübt hat, verschwindend gering, jedenfalls noch viel unbedeutender als z. B. auf Sardinien und nur gelegentlich im Wortschatz (vgl. palaia 'Scholle', ofano 'eitel', vuappo 'Aufschneider', kaum aber manteca 'Butter', das wohl altes Mittelmeerwort ist) zu spüren. Insbesondere zeigt sich ein gewisser katalanisch-spanischer Einschlag bei den von V. mit besonderer Sorgfalt gesammelten maritimen Ausdrücken, vgl. paroma 'stroppolo' (== kat. paloma 'Tau an der Rahe'), ghia 'Segelleine' (= kat. span. guia 'Leine'), treo 'viereckiges Segel' (= kat. span. treo), crapia 'Kran' (= span. cabria) etc. Das aber sind Ausdrücke, die mehr oder weniger Gemeingut sämtlicher Schiffersprachen des Mittelmeeres geworden sind. Nicht hierher gehört sarpare 'die Anker lichten' ('staccare dal fondo del mare le branche dell' ancora'), das natürlich nichts mit sarpere (vgl. Et. Wb. no. 7612) zu tun hat, sondern, wie ich vermuten möchte, wohl

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich gedenke auf die Schicksale dieses Wortes im Romanischem noch einmal an besonderer Stelle zurückzukommen.

auf exharpare 'die Krallen (harpa) des Ankers lösen' zurückgeht, dann aber von Italien seinen Ausgangspunkt in die übrige Romania genommen haben müßte.

S. 12 annucere 'condurre' kann nicht von adducere kommen, sondern ist inducere. S. 88 saraca, ital. salacca 'Maifisch' hat nichts mit sal zu tun (vgl. auch Et. Wb. no. 7521), sondern gehört mit siz. saracu, saraca 'sargo' zu saragus (< sargus). Merkwürdig ist lippo 'schlammiger, moosartiger Überzug auf sumpfigen Gewässein' (p. 55), das mit siz. lippu 'muschio' (lippusu 'muschioso', 'viscoso') zu identifizieren sein dürfte und wohl zu derselben Sippe zu stellen ist, der auch span. lapa 'schimmliger Überzug auf Flüssigkeiten', prov. (Gard) lapo 'Schlamm' angehören. Das provenzalische Wort wurde von Gamillscheg-Spitzer (Klette p. 31) mit lappa 'Klette' (> lappare 'klebrig sein') in Beziehung gebracht, während span. lapa von Meyer-Lübke (Et. Wb. no. 5342) und Gamillscheg-Spitzer (Klette p. 13) von mappa 'Tischtuch' abgeleitet wurden. Wahrscheinlich aber gehören alle diese Wörter, die kaum voneinander zu trennen sind, zu einem lat. \*lippum 'schlammige, klebrige Masse' (vgl. ngriech. λίπος 'Fett'), dessen Stamm z. B. in lippus 'triefäugig' vorliegt.

GERHARD ROHLES.

Teofilo Spoerri, Il dialetto della Valsesia. Berner Diss. 1919. (= Rendiconti del R. Ist. Lomb. di scienze e lettere, vol. LI, p. 391—409, 683—698, 732—752).

Was an dieser sorgfältigen und fleissigen Dialektuntersuchung besonders angenehm überrrascht, ist die Tatsache, das sie nicht wie so viele Dialektarbeiten schließlich in der Lautlehre stecken bleibt, sondern das in freilich beschränktem Rahmen wenigstens der Versuch gemacht wird, auch einen Teil der Formenlehre zu behandeln. Bedauerlich ist dagegen, das auch hier die Behandlung syntaktischer Fragen vollständig beiseite gestellt ist. Die unter Jabergs Auspizien entstandene Arbeit baut im allgemeinen auf den Vorarbeiten von Salvioni weiter und verarbeitet ein 1914—15 an Ort und Stelle sorgfältig transkribiertes Material.

Die besonders auch in ihrem Wortschatz mit recht archaischen Zügen ausgestattete Mundart gehört zur novaresischen Gruppe des Piemontesischen und ist, wie V. überzeugend nachweist, in ihrer gebirgigen Abgeschlossenheit von dem in ganz Oberitalien zu spürenden, von Mailand ausströmenden Einfluss des Lombardischen bisher noch so gut wie unberührt geblieben.

Bei der Entwicklung von a + i (§ 41) führt Sp. zwar das Suffix -arius, -ariu (sule 'solajo', fivera 'civaia') an, vergifst aber hier, das wichtige glarea (dğara) zu bringen, das erst §§ 75, 109 und 125 erwähnt wird. An eine Sonderentwicklung des Suffixes -arius ist hier wohl kaum zu denken, da hier doch auch area era gibt. Vielmehr scheint glarea, und nicht nur hier (vgl. Barge, Saluzzo era aber gaira, s. Ginotti), eigene Wege gegangen zu sein. Offenbar repräsentiert dzara einen älteren Lautzustand, dessen Erhaltung man wohl den dissimilatorischen Wirkungen zuschreiben kann, die der anlautende Palatal auf die weitere Palatalisierung des Tonvokals (ai > e) ausüben mochte. In tarnóra 'Backtrog' (p. 401) steckt doch wohl terrenus (vgl. terrina).

Genügend durchsichtig ist auch varónda '(il sole) va giù' (p. 401); es ist natürlich va (la) ronda mit dem Bilde der auf Patrouille gehenden Sonne. Graphisch falsch abgeteilt ist föt dla bukka (lies: fö dla bukka) 'Gaumen' (p. 402), das einfach einem prov. ceu (caelum!) de la buko an die Seite zu stellen ist. Merkwürdig ist murfél 'moccio dei bambini' (p. 695). Das Wort scheint identisch mit murfel, das ich aus Vercelli mit der Bedeutung 'ragazzo' und 'ragazza' (murfella) notiert habe. Morbus kann schon aus lautlichen Gründen nicht in Frage kommen, dagegen besteht offenbar Zusammenhang mit dem scherzhaften ital. morfire 'viel essen', morfia 'Mund', 'Vielfrass' (vgl. Et. Wb. no. 5682); sämtliche Ausdrücke dürften der Kinderstube entstammen. Val Sesia krunda 'gronda' stimmt merkwürdigerweise zu Bellegra (b. Tivoli) kronda. Liegt Einmischung von colonna (vgl. Arcevia colondára 'grondaja') vor? Das in seinem Stamm dunkle galödğu 'attaccabrighe' (p. 402) gehört vielleicht zu derselben Sippe, der prov. galofo 'dummer Kerl' und Poschiavo galüp 'Schlingel' angehören, und die auch im Iberoromanischen 1 vertreten zu sein scheint.

Das ebenso rätselhafte barkala 'Salamander' (p. 684), das, nebenbei bemerkt, auch in Carrisio (Vercelli) und Biella (brikala) anzutreffen ist, stellt Meyer-Lübke (Et. Wb. no. 952) zweiselnd zu barca 'Barke', weil er 'wie eine Barke im Wasser schwimmt'. Abgesehen davon, dass man schwer einsehen kann, warum ein schwimmender Lurch gerade mit einer Barke verglichen werden sollte, wird diesem Deutungsversuch auch dadurch der Boden entzogen dass barkala in Wirklichkeit gar nicht den Wassersalamander, sondern den in feuchten Wäldern und sumpfigen Tälern (auf dem Lande!) lebenden Feuersalamander bezeichnet. Viel eher wäre an Zusammenhang mit ital. brago, prov. brak 'Schlamm' (Et. Wb. no. 1264) zu denken. Einen interessanten Übergang von dem Begriff der örtlichen Gemeinschaft zu der auf einen Gegenstand hinzielenden Direktion zeigen hier die Präpositionen ansemma (in-simulac) und kum, die geradezu die Rolle des Direktivobjekts übernommen haben und an den Gebrauch von abruzz. ma (< in medio ad) und umbr. ta (< intus ad) erinnern.2 S. 737 f. sucht Sp. die bekannte Salvionische Annahme, dass der oberitalienische Konditionaltyp cantaress (Val Sesia cantaroj, cantarossi etc.) aus einer Kontamination von cantassem und cantare habui entstanden sei, zu verteidigen, ohne indessen neue Argumente anzuführen. Aber Formenschema, historische Verhältnisse und Sprachgeographie sprechen unbedingt für analogische Ausdehnung der ss. Formen, die bei den zweiten Personen (cantaresti > cantaressi mit regelmässiger oberitalienischer Entwicklung von -sti > -ssi) ihren Ausgangspunkt genommen hat.2

Vgl. kat. gallofol 'Faulenzer', Santander galusa 'Gaunerin', visc. gallofa 'Landstreicherin', port. gallofa 'Spott'; auch Murcia galupa 'Ziege'?
 Vgl. S. 735 la ditf ansem al sö pare 'er hat seinem Vater gesagt', la didyi kum la mata 'er hat dem Mädchen gesagt'. Vgl. Pesaro i ho dät ma lu 'ich habe ihm gegeben', Gubbio ta i occhi mia non sî piaciuto 'meinen Augen hast du nicht gefallen'.
 Vgl. Gamillscheg, Tempuslehre § 256 ff.

C. Appel, Provenzalische Lautlehre. Mit einer Karte. Leipzig, Reisland, 1918. 140 S. gr. 8°.

Vorliegendes Buch wird auf dem linksseitigen Titelblatt als Abris der Lautlehre und Ergänzungsheft zur Provenzalischen Chrestomathie bezeichnet. In Wirklichkeit bietet es viel mehr, namentlich ist die Einleitung großzügig und breit angelegt, und könnte fast vor einer auf möglichste Vollständigkeit abzielenden altprovenzalischen Grammatik stehen. Diese Einleitung bringt viel des Belehrenden und ist besonders wertvoll durch die alphabetischen Listen der keltischen Wörter, bzw. Wortstämme, sowie derjenigen germanischen Ursprungs, bei denen man es nur unbequem empfindet, dass die Bedeutungen für die selteneren Wörter so sparsam angegeben sind. Recht dankenswert sind auch die Zusammenstellungen von Wörtern dunkler oder unsicherer Herkunst und solcher, die als spezifisch provenzalisches Sprachgut zu gelten haben. Weniger bringt, als man wohl nach der Überschrift erwarten darf, der Abschnitt ,Charakter des Wortschatzes der Trobadorsprache', denn wir erhalten hier nur eine Angabe nebst Erläuterung über den Prozentsatz, mit dem sich der Wortschatz bei Bernart von Ventadorn aus den einzelnen Ursprungsgebieten rekrutiert. - Ein paar Einzelbemerkungen zu der Einleitung seien gleich hier angeschlossen. Wenn es S. 2 heisst, dass die Bezeichnungen poitevin und gascon, deren gelegentliches Vorkommen in Nordfrankreich ja bekannt ist, sich dort auf das Südfranzösische im allgemeinen ausgedehnt finden, so sähe man gerne die dies beweisenden Stellen angeführt. Zu dem Hinweis auf die ältesten Urkunden, die provenzalische Wörter bringen (S. 7), sei des üblen Druckfehlers ,860' bei Diez, Gr. I, 104 gedacht; es muss ,960' heisen, wie es auch richtig in der , Poesie der Troubadours' 2 S. 290 steht. Gelegentlich joi und joia (S. 17) möchte ich einer Vermutung Raum geben: ich glaube kaum, dass beide Wörter auf ganz gleiche Stufe zu stellen sind; joia wird allerdings ein Lehnwort aus dem Norden sein, aber die Form joi scheint mir durch das das Gegenteil bezeichnende enoi hervorgerufen zu sein, und das so neben gaug "Freude" zu stehen kommende Wort erweiterte dann stark seine Bedeutung. S. 20 wird avol als Wort unsicherer Herkunft bezeichnet, während es doch § 42 b in einem Zusammenhang erscheint, der habilis als Grundwort voraussetzt, wogegen kaum etwas einzuwenden ist, s. zuletzt Spitzer im Archiv 127 S. 156 und Zs. f. nfrz. Spr. 45 S. 370 Anm. 3. Zu der Frage, die A. S. 21 stellt, ob refrimar französisch sei und von refrain komme, möchte ich zunächst bemerken, dass mir auf Grund der 3. Pl. refrimon bei P. d'Alvernhe ed. Zenker S. 144 V. 3 ein refrimar trotz Levy, S.-W. VII, 160 nicht gesichert erscheint; es kann jenes refrimon zu einem refremir gehören, da der Konj. frima zu fremir bei P. d'Alvernhe begegnet (s. III, 19 Anm. und Levy, S.-W. III, 602), vgl. wegen des Lautlichen das Verbalsubstantiv frim zu fremir und auch wohl escrim zu escrimir, escremir (Archiv 101 S. 465). Aber auch die Existenz eines refrimar angenommen, könnte es mit airz. refrain kaum etwas zu tun haben; letzteres ist erst ziemlich spät zu belegen, indem es zuerst in der frühestens aus dem Ende des 13. Jahrhunderts stammenden Hs. W des , Meraugis' V. 2974, 2976 (die anderen schreiben refrait, refret) begegnet, und wohl deshalb bezeichnet es Meyer-Lübke, R. E. W. 7160, als Lehnwort aus dem Provenzalischen refrank, das seinerseits freilich, so weit ich sehe, erst bei Elias Cairel auftritt. S. 22 wird negre als ,zweifellos gelehrt' bezeichnet, aber S. 52 Anm. 4 und S. 65

drückt sich A. viel weniger bestimmt aus; negre scheint jetzt nach den Ausführungen von Meyer-Lübke in Zs. 39, 261 ff. als geographisch verschiedene Form gelten zu müssen. Was süau (eb., vgl. S. 44) betrifft, so verbietet die Bedeutung des Wortes diese Form, der afrz. söef entspricht, als gelehrt anzusehen; um die Zweisilbigkeit zu erklären, bedarf es noch einer Spezialuntersuchung, die über das von Gröber in Wölfflin's Archiv V, 482 und von Meyer-Lübke, R. E. W. 8342 Gesagte weit hinauszugreifen hätte. Die Herkunft von mazan von arab. ramazan (S. 15) halte ich für gesichert; über dieses Wort sowie über gamach (S. 14) handle ich in dem noch ausstehenden dritten Heft meiner ,Provenzal. Studien'.

Die Lautlehre selbst nimmt eine eigentümliche Mittelstellung ein zwischen einer auf den Wortschatz einer Chrestomathie gegründeten und einer ganz ausgebauten Lautlehre. Infolge der teilweise frei getroffenen Auswahl des Materials entsteht etwas der Eindruck des Willkürlichen, und der Benutzer fragt sich mehrfach, warum diese Erscheinung oder dieses Wort herangezogen sind, andere nicht minder interessante aber nicht. Die Stoffanordnung ist nicht gerade übersichtlich zu nennen,1 und da die Paragraphen mehrfach sehr lang sind, so wird die Auffindung durch die Wortliste nur wenig erleichtert. Doch darf uns dies nicht abhalten, für die Fülle des Gebotenen und sorgsam Erwogenen dankbar zu sein. Eine auf alles eingehende Besprechung würde naturgemäss zu sehr in die Weite führen; so muss ich mich auf eine Anzahl von Einzelbeobachtungen beschränken. - S. 25 heißt es wenig deutlich: , Neuableitungen wie bestia gegenüber bestia'; es war zu sagen, wovon abgeleitet, vgl. Zs. XL, 375 zu V. 6 (Lewent). Cominal und monimen (S. 27) können einfach deshalb nicht für  $u = \ddot{u}$  ins Feld geführt werden, weil beide schon lateinisch sind; in monimen wird sich übrigens die Erhaltung des nachnebentonigen Vokals daraus erklären, daß es kein volkstümliches Wort ist, und in cominal dürfte der Vokal durch das danebenstehende Grundwort festgehalten sein. Das ,fast' in ,fast auf dem ganzen Gebiet' (S. 27) steht in einigem Widerspruch zu den darauf folgenden Angaben. Das S. 33 oben unter a Gesagte bereitet infolge seiner allzugroßen Kürze dem Verständnis Schwierigkeiten und das Gleiche gilt von dem S. 36 von dem zu posc, puosc Bemerkten. "Gelehrtes äer ist volkstümlicher zu aire geworden" (S. 35) kann missverstanden werden. Dass que in siec (1. Pers.) die Diphtongierung hervorgerusen habe (S. 37), scheint mir ausgeschlossen; ich halte siec für eine analogische Form: wie fier, mier, quier neben fer, mer, quer standen, so trat ein siec neben sec. Die 3. Pers. siec (Prov. Stud. I, 30) wird wieder durch siec der I. Pers. hervorgerufen sein, wie die dritten Personen fier, sierf, quier (Flamenca 2 5585) durch die ersten. Da tertal, tretal (S. 40) in der Chrestomathie nicht vorkommt, konnte auch tertan (At de Mons S. 44 V. 1651) namhast gemacht werden. Caizô (S. 40) für ocaizo begegnet m. W. nur in der Waldenserdichtung. Die Annahme, dass oncle aus einem \*unklu entstanden sei (S. 40 Anm. 1), setzt Aphärese von av voraus, was, wie schon Diez, E. W. 649 gesehen hat, bedenklich ist; der Hinweis auf § 30, wonach \*aoncle ein \*ancle ergeben hätte, befriedigt nicht,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Ansicht von E. Richter (Zs. 41, 83), das Buch sei so klar in der Darstellung, dass der Anfänger leicht folgen könne, vermag ich nicht zu teilen; wohl ist die Darstellung im ganzen klar, aber sie ist auch zugleich sehr gedrängt, und von der Fähigkeit von Anfängern habe ich eine andere Auffassung.

denn in aunta > anta liegt ein anderer Akzent vor, und ausserdem wäre ein ursprüngliches au nicht auf gleiche Linie mit einem sekundär erwachsenen ao zu stellen. Für aurifan und Auliver (S. 41) konnte vielleicht Berücksichtigung ersahren, was ich zu V. 56 von Figueira's Sirventes gegen Friedrich II. bemerke. Die Aphärese in bot (S. 43) glaube ich im E.-B. § 49 plausibler erklärt zu haben. Was vern angeht, so führt Levy, P. D. zwar vern neben ivern auf, aber Belegstellen liegen, so weit ich sehe, bis jetzt noch nicht vor. Bei en, ne .Herr' wird auf meinen Artikel in Zs. 26, 588 hingewiesen, indessen ist meine Deutung eine wesentlich verschiedene von der A.'s. Auch die Erklärung von degu auf dem Wege negu > n'gu, 'ndgu, 'd'gu > degu erregt starke Bedenken, denn warum ist dann nicht auch negar zu degar geworden? Selbst wenn man bei negun von der Verwendung vor dem Substantiv, also einer gewissen Tonlosigkeit ausgehen will, bleiben Zweisel zurück. Wo begegnen die Namen Helmeric und Audeger? Wenn letzter vorkommt - ich kenne nur afrz. Audigier -, so kann er nicht von Audger kommen, das Auger, Augier (im Norden Ogier) ergab, sondern nur von Aldegar, wie Audiart von Aldegart, s. Tobler-Band S. 199. Bei aguilen, das A. über ag'len von acuculentum herleitet, wird ,Silbenzeugung' angenommen, aber zugrunde liegt doch wohl \*aquilentum, aus dem nicht volkstümliches aguilen erwachsen ist, s. Indogermanische Forschungen XXXIII, Anzeiger S. 46 (1914). Liegt in palanca nicht Kreuzung mit pal vor? Auch bei esbalauzir könnte man an eine Einmischung von balaiar oder balansar denken. Da in § 38 von Silbenzeugung gehandelt wird, hätte wohl auch gleich der interessanten Vokalzeugung gedacht werden können, wie sie in dem häufigen nois, das ja auch in den Texten der Chrestomathie begegnet, für no's vorliegt. Warum soll caresma (S. 45) eine französische Form sein? An eine lautliche Entwicklung von benenansa, malenansa (S. 45) zu glauben, fällt doch recht schwer; wenn mir Kreuzung irgendwo sicher erscheint, ist es hier, und ich glaube daher, dass man das Fragezeichen auf S. 100 getrost streichen kann. Wie aliskara < harmskara sich nach arbalestier erklären soll (S. 47), ist schwer zu erkennen. Für colp (S. 49) kann nicht colaphum die Basis sein, sondern nur \*colapum, oder schon \*colpum, s. A. Thomas, Mélanges S. 85 und E.-B. § 71. Anede, anet soll auf ein \*anetum zurückgehen (S. 49 Anm. 1), aber es ist doch anede betont worden; das nprov. anédo ist eine Sache für sich. Perda / perdita (S. 50) lässt sich lautlich schwer rechtsertigen, s. E.-B. S. 36, 108. Ein \*blastimu statt blasphemum als Etymon für blasme hinzustellen (S. 51) scheint mir zum mindesten sehr gewagt. Was sollte wohl ac in für coma frageweise angesetztem quomodo + ac (S. 51) bedeutet haben? Wo ist belazer (S. 52) belegt? Pair, frair, Peir werden S. 53 als mundartlich bezeichnet, doch ist zu beachten, dass alle drei auch bei Trobadors begegnen, s. Stimming zu B. de Born 2 1, 42 und meine Prov. Studien S. 132. Für ades erscheint S. 67 ad id ipsu als zweisellose Basis, während es S. 64 etwas vorsichtiger heifst: ,ades wird aus ad id ipsum erklärt'; ich habe zuletzt meine Bedenken gegen diese Herleitung in den Indogerm. Forsch. XXXIII Anz. S. 42 ausgesprochen und halte sie aufrecht. Wenn ih der Hs. C gegenüber anderen (nicht genannten) Auffassungen nur als eine graphische Verschiedenheit von & angesehen wird (S. 68), so ist nicht zu erkennen, warum nulh (neben nul), für das ein \*nullia sehr schwer annehmbar ist, nicht auch dahingehören solle; haben wir doch ebenso Santolh < Centullus,

mezolha < medulla. Das S. 70 über ni Gesagte steht im Widerspruch zu dem S. 44 bemerkten, wo Dissimilation erwogen wird. Bei Lieis und quinh (S. 72) vermisst man die Angabe der Grundwörter; wenn es zu letzterem heist, dass n' im Auslaut mundartlich zu n wird, so setzt das die Kenntnis einer gesicherten Grundlage voraus, während doch § 18 quinh unter den Wörtern steht, über die wir nichts Bestimmtes wissen; übrigens begegnet unmouilliertes n bei A. de Pegulhan (Appel, Poés. prov. inéd. S. 33 V. 3) im Fem. qin' = qina. Zu au = aut sei bemerkt, dass es auch bei B. de Born 2 35, 22 im Reime erscheint. Ob das s in alhors ursprünglich ist (S. 74), muss doch als ziemlich zweiselhaft gelten, s. R. E. W. Nr. 343. Für cambe (S. 78) ist gewiss ein \*cannapem die Basis gewesen, s. Thomas, Essais S. 409 (Add. et corrig.). Da S. 89 das merkwürdige esbaluir genannt wird, möchte ich sagen, dass es m. W. nur in der Tenzone Catola-Marcabru vorkommt; Meyer-Lübke, R. E. W. 2403 nennt ein altpoitevinisches esbaluir, dessen Fundort mir nicht bekannt ist. Escremir < skirmjan (S. 92) ist doch die lautgerechte Form, es kann mithin von einer Dissimilation nicht die Rede sein, dagegen scheint mir nicht zweifelhaft, dass man solche in atretal annehmen muss, und dass atretan erst im Anschluss an jene Form entstand. , Cambarut 'langbeinig' neben camba beruht wohl auf Wortkreuzung' (S. 97) ist allzu lakonisch; das Wort fehlt in der Liste § 66 d. Gehört in die letztere, in welcher die Frage se ,wenn' < si + que? große Bedenken erregen muss, nicht auch viandan, oder vi'andan, wie Appel Chr. 97 V. 56 schreibt, als etwa aus vianan + ital. span. andar erwachsen? Marves als Kreuzung aus manes + amarvit habe ich im Archiv Bd. 133 S. 411 ff. wahrscheinlich zu machen gesucht.

Ganz neu ist Appel's Auffassung von der Behandlung des Pänultima-Vokals in Proparoxytonis und des nicht auslautenden Vokals der letzten Silbe von Paroxytonis, falls r oder l folgt (§ 41 d, 42 b). Es heisst da: ,r zwischen tonloser Pänultima und Ultima verlangte außer vor a die Erhaltung oder die Neubildung eines auslautenden e'. Warum Neubildung? Das setzt eine Stärke des Akzentes voraus, die gerade im Provenzalischen anzunehmen kein Anlass vorliegt, und wenn es weiter heißt: ,für Neubildung, nicht Erhaltung des ursprünglichen Vokals spricht frevol neben freule, colpavol neben -able, escandol neben escandre', so liegt es doch näher zu sagen, dass die Sprache nicht gleichmässig verfuhr, eben weil der Akzent nicht sehr stark war, und parvol < parvulum, pobol neben poble setzen allerdings, wie das schon E. Richter in Zs. 41,88 bemerkt hat, lat. ŭ fort; das o in colpavol, escandol usw. erklärt sich aus dem Einfluss teils des vorangehenden Lippenlautes, teils des folgenden l. Demgemäss kann man auch nicht dem Satze zustimmen ,avol, nivol scheinen melher zu entsprechen, d. h. ol < !, denn die Erklärung des e in melher, molher, senher usw. als sekundär entstanden ist zum mindesten sehr anfechtbar. — Überraschend wirkt auch, was § 40c über den Fall des nachnebentonigen Vokals vorgetragen wird: ,alle diese Reduktionen gehören ursprünglich der lässigen Sprache an und hatten in sorgsamer Sprache die unkontrahierten Formen neben sich'. Mir scheint, dass man hier nicht von einer ,lässigen' Sprache reden kann, sondern dass das Tempo der Sprechweise im Spiele ist. Aus diesem mag es sich auch beiläufig erklären, dass der Südfranzose mit seinem lebhaften Temperament das, was wir die lex Dazmesteter nennen, kräftiger befolgt hat, als es im Norden geschehen ist. O. SCHULTZ-GORA.

J. Douglas Bruce, The Composition of The Old French Prose Lancelot. S. A. aus The Romanic Review IX (241-68, 353-95), X (48-66, 97-122), 1918-19.

Die vorliegende wertvolle und anregende Untersuchung des um die Gral-Lanzelot-Forschung sehr verdienten Gelehrten geht der Frage der Entstehungsgeschichte des Prosalanzelot nach. Der Weg, den Br. hierbei einschlägt, ist m. E. der einzige, der uns diesen meist unlösbar verwickelten Problemen näher bringen kann, wie ich schon früher in der Anzeige von Bruce's "Mort Artu"1 betonte. Er hat auch hier zu sehr interessanten Ergebnissen geführt, die, wenn wir auch nicht in allen Punkten der Arbeit zustimmen können, doch sehr viel Neues bringen. In dem ersten Teil der Untersuchung Reverences to other prose romances in the Lancelot bespricht Br. auf Grund einer sehr ausgedehnten Kenntnis der einschlägigen Literatur 2 alle Stellen, die ihm als spätere Zusätze verdächtig erscheinen. Er geht von dem nicht ausgesprochenen Gedanken aus: der Prosalanzelot war ursprünglich ein selbständiger Roman, nicht wie Brugger meint in Versen, wenn auch vielleicht einzelne Teile auf 'Lais' zurückgehen. Alle Verweisungen auf die andern Teile der Kompilation sowie Stellen, die die Kenntnis jener voraussetzen, sind also spätere Zusätze. Da mir hier die Ausgabe von Sommer, an deren Hand Br. die einzelnen Stellen untersucht, nicht zugänglich war, muß ich mich mit einzelnen Stichproben, zu denen ich das nötige Material habe, begnügen.

Die höchst eigenartigen Vorstellungen des Prosalanzelot von der Gralsfamilie sind sicher spätes Gut. Sie passen nicht zu denen der Queste, auf die doch der 'Lanzelot' hinleitet. Bei der Lobpreisung von Genievres Schönheit tritt diese Überarbeitung klar zutage. Hier haben die meisten Hss. — darunter die besten ffr. 768, 344, 339 u. a. — Perceval als Gralgewinner, während nur wenige ihn durch Galaad ersetzen; jedoch nicht ohne Verständnis, denn sonst wäre Pelles der Vater G.'s geworden, sondern sie fügten zwischen beiden Amite als Tochter P.'s ein. Die spätere Stelle mit der Schwester Percevals blieb jedoch stehen, und so kommt eine höchst merkwürdige Verquickung heraus: Amite als Mutter und zugleich als Schwester ihres Sohnes. So können wir hier durch die Fehler der Schreiber einen Einblick in die Entstehungsgeschichte gewinnen.

Der Nachweis einer verloren gegangenen Geschichte des Helain auf Grund der spanischen Demanda nach den nicht immer ganz zuverlässigen Angaben Sommers (Rom. XXXVI, 561) dürste wohl abzulehnen sein. Sommer gibt dem spanischen mas fabla la gran historia de Helain de quanto y cuento gegenüber dem portugiesischen mais no uos direi como: ca o no achey em frances no Borro no diz, que eu mais achou na grande estoria do latin, de quanto eu uos conto (fol. 121c) den Vorzug. Ich möchte es nicht als 'Schnitzer' des letzteren annehmen, da die französische Version Et cellui de Bourron ne devise pas comment il morurent, pource que la grant histoire de latin n'en devise autre chose, fors tant com je vous compti (ffr. 112, f. 117a) zeigt, das der auch sonst oft verderbte Text der spanischen Bearbeitung hier geändert hat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschr. XXXVI, 501.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die in Anm. 117 erwähnten mhd. Segremeorsbruchstücke sind herausgegeben und untersucht von Gerhardt Beyer. Diss. Marburg 1909.

Die auf ihn gegründete Vermutung Br.'s dürfte demnach wohl auf sehr schwachen Füßen stehen.

Im allgemeinen wird man der Auswahl der als Interpolationen verdächtigen Stücke und ihrem Nachweis als Interpolationen zustimmen können. So ist auch die Zeugung Galaads wohl späteres Gut, aber daß sie mit der Jugendgeschichte der ursprünglichen Queste angehört hätte, wie Br. glaubt, halte ich für ausgeschlossen. Sie ist in den Prosalanzelot eingefügt worden, um die Verbindung mit der Queste erst überhaupt herzustellen. Ob der Kampf Arturs und Lanzelots gegen Claudas interpoliert ist, erscheint mir auch zweiselhaft. Nach der Jugendgeschichte Lanzelots muß man ja die Auseinandersetzung des vertriebenen Königssohnes mit dem Räuber seines Landes und Thrones erwarten. Daß der Stil gegenüber den ersten Claudasepisoden stark abfällt, rührt her aus der späteren Überarbeitung des letzten Teiles des Romans. Den Schluß dieser sehr ausführlichen und scharf beobachteten Absonderungen bildet eine nützliche Übersicht über die Beziehungen zu den anderen Teilen der Kompilation.

Das Hauptgewicht liegt auf dem zweiten Teil der Untersuchung Divisions of the Lancelot, in dem der Verfasser seine Beobachtungen zusammenfaßt und in den Kapiteln Galehaut, Charete und Agravain den 'Lancelot' auf seine ursprüngliche Gestalt zurückzuführen versucht. Mit geschickter Benutzung der besprochenen Stellen hebt er in Schichten die Überarbeitungen, die mit Rücksicht auf die Estoire, auf Queste und Mort Artu geschehen sind, ab und gelangt so zu dem Ergebnis, daß der 'Lanzelot' in der ältesten Form aus folgenden Teilen bestand: Abstammung und Jugend L.'s, Aufenthalt bei der Dame du Lac, erste Erlebnisse am Hofe Arturs, Liebe zu Genievre, Freundschaft mit Galehaut, Verhältnis Galehauts zur Dame de Malehaut, die Abenteuer L.'s und Gavains bis zum Tode Galehauts.

Erst später schloss sich an die Prosaauflösung von Chrétien's Charete, jedoch ohne Bohort und Liouel, Hector und Kampf gegen Claudas. Die Geschichte der beiden ersten ist eine weitere Schicht, wohl nicht von einer Hand, wie Br. an der Erzählung von Brangoires Tochter nachweist. Darauf trat die Geschichte Hectors im 'Galehaut' und in der 'Charete' hinzu. Wieder schloss sich ein neuer Teil an: die Suche L.'s durch Gavain und die Ritter. Auch hierin sind noch spätere Zusätze, beeinflusst durch 'Queste' und 'Mort Artu', zu spüren - L., Gavain und Bohort in Corbenic, L. am Grabe seines Großvaters Galahad, Abenteuer mit Hirsch und Löwen. Diese letzten mit Rücksicht auf die 'Estoire'. Der Krieg gegen Claudas ist dann durch die 'Mort Artu' angeregt, und der Schluss des Romans als Überleitung zur 'Queste' bearbeitet worden. Zum Zweck der engeren Verknüpfung sind auch hier Interpolationen, beeinflusst durch 'Estoire' - Abstammung L.'s und Galaads, Lucan der Neffe Josephs von Arimathia als Klostergründer, L. am Grabe Symeu - zu spüren. Noch später sind wohl die Zusätze aus Perlesvaus (Beschreibung Galaads) und Merlin (Galaads Mutter und Alain). Die Bearbeitung des 'Lanzelot' als Vorgeschichte der 'Queste' ist, wie Bruce zeigt, nicht folgerichtig durchgeführt. Stammt also auch kaum von dem Bearbeiter der 'Queste'.

Diese Erweiterungen sind nach der Ansicht des Verfassers wohl nicht alle den Bearbeitern zuzuweisen, sondern vielleicht auch durch Zuhörer veranlaßt, wobei er auf Marie von Champagne und Chrétien hinweist. Um ihren 'pseudo-

Celtic stories' einen Schein von Autorität zu verleihen, ließen sie sie, wie Br. meint, unter dem Namen Walter Maps, 'the leading men of age', in die Welt gehen.

Nicht immer sind die Schlussfolgerungen des Verfassers völlig zwingend. und hinter manche Frage, die er aufrollt und beantwortet, möchte ich eher ein 'nescimus' setzen. Trotzdem bringen uns seine Darlegungen der Lösung der Frage nach der ältesten Gestalt des 'Lancelot' ein gut Stück näher. Wer immer mit den Problemen der Gralforschung sich beschäftigt, wird nicht an den Ergebnissen seiner Untersuchungen vorbeigehen können, die sich den früheren Arbeiten des Versassers auf dem Gebiete der Gralforschung würdig anschliefst.

ALEXANDER KLEIN.

D. Miguel Asin Palacios, la Escatologia Musulmana en la Divina Comedia, Madrid 1919 Estanislao Maestre. 1

Von Zeit zu Zeit tauchen in den Tagblättern aufsehenerregende Mitteilungen auf, nach welchen es gelungen sein soll, Werke aufzufinden, in welchen der Plan zur Göttlichen Komödie fix und fertig vorliegen sollte.

Zuletzt (1911) glaubte ein ehemaliger Schüler Carducci's, Paolo Amaducci in Rovigo, einen solch bedeutsamen Fund gemacht zu haben; es handelte sich dabei um die Schrift des S. Pier Damiano 'De quadragesima sive de quadraginta duabus hebraeorum mansionibus', worüber im Bullettino dantesco XX, 232 berichtet worden ist. Seitdem ist es wieder ruhig geworden und man hat von ähnlichen glücklichen Entdeckungen nichts mehr gehört. Da machte nun vor einigen Monaten eine gleichlautende Anzeige mit dem Titel "Dante als Schüler der Araber" die Runde in verschiedenen deutschen Blättern; es handelte sich um den gleichen Gegenstand, der dieses Mal in Spanien seinen Bearbeiter gefunden hatte. Gelegentlich seiner Aufnahme in die K. spanische Akademie, am 26. Januar 1919 ist der Professor für arabische Sprache an der Universität in Madrid, D. Miguel Asín Palacios, mit dem obigen Werke, einem stattlichen Quartband von fast 400 Druckseiten, hervorgetreten, dessen Besprechung die folgenden Ausführungen gewidmet sind.

Studien über den spanisch-muselmännischen Philosophen Abenmasarra,3 dessen neuplatonische, mystische Neigungen bekannt sind, hatten des Verfassers Augenmerk auf Dante gelenkt, der im allgemeinen als Aristoteliker und Thomist angesehen wird, obwohl er mit demselben Rechte auch für einen Neuplatoniker gelten könnte. Noch engere Beziehungen als zu Abenmasarra zeigten sich zwischen Dante und dem großen Ssufi aus Murcia, Abenarabbi in seinen Fotuhat; die allegorische Reise dieses mystischen Philosophen erscheint wie ein Vorbild des Danteschen Paradieses (p. 2).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Besprechungen des Werkes finde ich angezeigt: im Giorn. stor. d. lett. it. LXXIV, 1/2 (v. Italo Pizzi), in den "Stimmen der Zeit" 1920 Mai (v. Overmans), in De Gids 83, Amsterdam 1919, III, 256 (v. Snouck-Hurgronje), in Romania t. XLV (Roques); leider habe ich bis jetzt nur Overmans Anzeige lesen können. <sup>2</sup> D. M. Asín Palacios, Abenmasarra y su escuela: origenes de la filosofía hispano-musulmana, Madrid 1914, Imp. Iberica.

Zum mindesten als Vorläufer Dantes darf der große muselmännische Denker aus Murcia angesprochen werden, sagt der Verfasser (p. 2) und kein geringer Teil des Ruhmesglanzes, welcher Dante als den genialen Dichter des Paradieses umstrahlt, müsste für die spanischen Landsleute aus Cordoba und Murcia, Abenmasarra und Abenarabbi in Anspruch genommen werden. Eingehendere Studien erweiterten den Gesichtskreis; es zeigte sich, dass die muselmännischen Legenden, welche von einem Emporsteigen Muhammads von Jerusalem bis zum Throne Gottes (mirach) und einer nächtlichen Wanderung in die Hölle (isrá) zu erzählen wussten, direkte Vorbilder für die Dantesche Komödie darboten. Aber nicht bloß diese ins 8. und 9. Jahrhundert zurückgehenden Legenden 1 zeigen ganz unverkennbare Übereinstimmungen mit der Göttlichen Komödie, sondern auch die theologischen Kommentare dazu, welche seit der Zeit erschienen, wo die Isra und Mirach von den Muslimen als historische Ereignisse angesehen und wie Grunddogmen der Lehre bewertet wurden,2 Dieselbe Verwandtschaft in den Grundideen und allegorisch-mystischen Bildern weisen dann auch andere Literaturwerke auf, wie das Buch des Mohidin Abenarabbi aus Murcia, des Hauptvertreters spanisch-muselmännischer Mystik, welcher in der ersten Hälfte des XIII. Jahrh. (1240) gestorben ist - das "Buch von der nächtlichen Wanderung zur Majestät des Adeligsten" (p. 61) und die "Abhandlung über die Verzeihung" des Abulalá el Maarri (p. 71 ff.), jenes infolge der Kinderpocken erblindeten Syrers, der in dem hohen Alter von 86 Jahren im Jahre 1057 gestorben ist (p. 71). Aus all den genannten Quellwerken gibt A. wortgetreue Übersetzungen im Auszuge, wobei er gelegentlich auch Stellen des arabischen Originals vermerkt. An die Auszüge schließen sich Vergleiche mit der Göttlichen Komödie an, die bei aller Vorsicht und Genauigkeit eine gewisse Großzügigkeit verraten. A. übersieht bei Feststellung der Unterschiede zwischen Dante und seinen vermutlichen Quellen nie den Kein des Leitgedankens in den verglichenen Werken, ebensowenig wie ihm die vielen Fälle entgehen, in denen Dante vermöge seiner künstlerischen Begabung und überragenden Bildung aus einem rohen, unbehauenen Marmorblock, den seine Vorlage bot. ein künstlerisch vollendetes Bildwerk herauszumeisseln verstanden hat. Einige Beispiele mögen diesen bildlichen Ausdruck erklären, weil sie zugleich auch zeigen können, dass Dantes dichterische Größe nicht geschmälert wird, wenn ihm die Anlehnung an fremde Vorbilder nachgewiesen wird. Man lese a 12,46, wo pseilbewehrte Zentauren auf die Unglücklichen schiessen, die sich durch Schwimmen ans Ufer retten wollen; in der islamischen Quelle sind es Henker, welche auf die Verdammten Steine schleudern (p. 13); aus dem Engel, der am

und Nordafrika als Feiertag begangen (97).

¹ Sie verdanken ihren Ursprung einer kurzen Bemerkung im 1. Vers der 17. Sure des Koran: "Gepriesen sei der Herr, der seinen Diener (Muhammad) während der Nacht wandern lies vom heiligen Tempel (Mecca) aus bis zum fernen Tempel (Jerusalem), dessen Bezirk wir geweiht haben, um ihm unsere Wunder zu zeigen" (p. 7). A. teilt die uns erhaltenen Redaktionen in drei Zyklen, von denen der erste nur die nächtliche Wanderung (Isrá), der zweite den Ausstieg zum Himmel (Mirach) behandelt, während der letzte Zyklus eine Verschmelzung der beiden ersten Zyklen darstellt. Man beachte dabei, daß erst zwei Jahrhunderte seit Muhammads Austreten verslossen waren, als diese Legendenbildung bereits einsetzte!

² Die Himmelfährt Mohammads wird heute noch in der Türkei, in Ägypten und Nordastika als Feiertag begangen (97). 1 Sie verdanken ihren Ursprung einer kurzen Bemerkung im 1. Vers der

Eingang der islamitischen Hölle Wache steht und Muhammad den Zutritt verwehrt, bis ein himmlischer Befehl ihm zukommt: "Widersprich ihm nicht in irgendwelchem Ding", hat Dante den Barkenführer Charon und den gestreugen Minos geformt; und der göttliche Befehl Virgils an den Wächter Minos lautet würdevoll ( $\alpha$  5, 22): "Non impedir lo suo fatale andare — Vuolsi così colà, dove si puote — Ciò che si vuole; e più non dimandare" (p. 21). Die antica strega ( $\beta$  19, 58) (p. 49), der den Muhammadanern heilige Hahn von riesengroßen Ausmaßen, aus welchem bei Dante der Kaiseradler wird (40, 92) usw., sind Beispiele dafür, wie Dantes veredelnde Hand aus ursprünglich gröberen Mustern seiner Vorlage künstlerisch durchdachte, vollendete Symbole geschaffen hat.

Überall kann man auch beobachten, dass der Versasser aus den scheinbar so großen Verschiedenheiten das gemeinsame Bindeglied herausgefunden hat, ohne dabei dem Texte irgendeine gewaltsame Auslegung unterzuschieben. In den allermeisten Fällen hat die nachgewiesene Ähnlichkeit etwas Zwingendes, Überzeugendes; in einigen Fällen ist aber Dante zweiselsohne aus theologischen und künstlerischen Erwägungen von dem vorgezeichneten Wege der Araber abgewichen und zwar zu seinem Vorteile; wenn z. B. Muhammad vor dem Throne Gottes erscheinen dars, so müssen wir uns Gott (nach der muselmännischen Legende) auf dem Throne sitzend vorstellen; er legt sogar die göttlichen Hände auf Muhammads Schultern (p. 28); seine Füse ruhen auf einem Schemel (p. 66); wieviel angemessener ist bei Dante das tiessinnige Bild der Gottheit als übermächtig strahlender Lichtpunkt im Zentrum eines unermessichen Kreises, der selbst wieder den Kern von neun konzentrischen Kreisen bildet!

An die Verwandtschaft des Inhaltes reihen sich die Übereinstimmungen in der Form; der symbolische Charakter der Göttlichen Komödie hat sein Vorspiel in der allegorisch-mystischen Sprache der arabischen Muster. Als Hauptquelle dieser Art bezeichnet A. das umfangreiche Hauptwerk des mehrfach genannten Abenarabbi, das betitelt ist 'Alfotuhat almequia', die "Offenbarungen von Mekka", von welchem besonders ein Kapitel mit der Überschrift: "Die Alchemie des Glückes" eine Auslese von Allegorien bietet (p. 63 ff.).

Prüsen wir zunächst die wichtigsten Vorstellungen nach, welche der Danteschen Topographie zugrunde liegen, so zeigt sich, das bei Dante 9 (10) konzentrische Höllenkreise vorhanden sind, die sich trichtersörmig gegen das Erdinnere zu verkleinern; bei Abenarabbi sind es 7 solcher Kreise, die genau

Soweit sich aus den von A. übersetzten Auszügen der arabischen Quellen entnehmen läst, ist die Gottheit dort anthropomorph gedacht; doch soll sie auch als Lichtpunkt bei den Arabern vorkommen, wie p. 94 zu lesen ist. Im letzteren Falle bestünde volle Übereinstimmung mit Dante, im ersteren Falle würde eine bedeutsame Abweichung vorliegen. In den arabischen Quellen ist der Erzengel Gabriel der Führer Muhammads bis zum Throne Gottes; bei Dante überlästs Virgil, dem die Führung des verirrten Dichters von Anfang an anvertraut ist, seinen Schützling der himmlischen Beatrice, und diese ihrerseits wird im Paradies durch den hl. Bernhard ersetzt. Dieser Unterschied in der Führerrolle könnte keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Annahme rechtsertigen, das Dante die arabischen Werke gekannt und benützt hat; in dem einen Punkt aber gehen Vorläuser und Nachahmer auseinander: für die Dantesche Beatrice ist das Vorbild der Araber — nicht ausreichend. Siehe darüber weiter unten!

wie bei Dante von Bergen, Felsen, Gräben, Schluchten, Tälern, Quellen, Flüssen, Teichen, Seen, Meeren, Brunnen, Zisternen, Mauern, Schlössern, Brücken, Häusern, unterirdischen Verließen u. dgl. angefüllt sind (p. 115, 120).

Das islamische Fegefeuer stellt sich dar als ein Hügel zwischen Hölle und Himmel, der genau außerhalb und über jener liegt; in einigen Legenden wird von einem Weg oder Pfad gesprochen, einer gewölbten Brücke, einem schlüpfrigen Übergang, einem schwer zu besteigenden Abhang u. dgl. (150), kurz, was Abenarabbi als sirat (Pfad) bezeichnet, über welchen der Zugang zum Paradies hinführt, ist dasselbe, was bei Dante als schwer zu besteigender Weg, oder Pfad, oder Abhang u. dgl. wiederkehrt. Dieser Berg des Fegefeuers, so schreibt Abenarabbi (152) hat wieder Unterabteilungen, 50 an der Zahl, die als Zimmer oder Kammern gedacht sind, durch welche in mühsamer, tausendjähriger Wanderung die Seelen hindurchgehen müssen.

Das irdische Paradies wird insbesondere in der Enzyklopädie der "lauteren Brüder" ganz so geschildert wie bei Dante: es ist ein Garten hoch oben auf einem Berge, der mit all den klimatischen Vorzügen und natürlichen Annehmlichkeiten ausgestattet ist, die auch bei Dante wiederkehren; der Berg selbst wird noch heute 'Adamsberg' benannt und liegt mitten im Meere, d. h. hochaufragend im Innern der Insel Ceylon (163).

Ein spanischer Autor, Xáquir Benmóslem, der ein Jahrhundert vor Dante lebte, weiß nicht nur dieselben allgemeinen Züge zu berichten, wie die "Lauteren Brüder", er sagt uns auch noch, daß das Fegfeuer neben dem obengenannten Pfad liegt, daß die Flüsse, die zur Abwaschung der Seelen dienen, zwei sind, nicht mehr und nicht weniger, während es im biblischen Paradies vier sind, nach der Reinigung und einem Trunk aus den zwei Flüssen wird jede natürliche und sittliche Spur der Sünden getilgt und die Seele ruht unter einem Baume in Erwartung des Brautzuges, in welchem jeder Seele die himmlische Braut zum Willkommgruß entgegengeführt wird (165, 169).

Da einerseits gerade für die letzte Erscheinung kein Vorbild in klassischen oder christlichen Legenden nachzuweisen ist (169 A. 2), andrerseits die Begegnung Dantes mit Beatrice in dieser arabischen Quelle vorgebildet ist, so sieht Asin mit Recht darin einen Schlüssel zum besseren Verständnis der Göttlichen Komödie (170). "Das Dante die Begegnung mit seiner vor ihm verstorbenen Braut¹ zum Höhepunkte seiner Wanderung durchs Jenseits stempelt, ist ein dichterischer Kunstgriff, den man vergeblich bei den Vorläusern der Göttl. Kom. suchen wird" (170). Diesen Gedanken weiterspinnend meint dann Asin, der Dichter sei sich dieser Außergewöhnlichkeit seines Kunstgriffes wohl bewußt gewesen, eben weil er in der klassischen und christlichen Literatur ohne Beispiel dasteht, ja aus diesem Geiste heraus erklärten sich vielleicht die Worte der V. N. § 42: spero di dire di lei quello che mai non su detto d'alcuna, die zu einer Zeit niedergeschrieben wurden, als sich Dante mit dem Plane seiner Göttl. Kom, trug.

Der allgemein verbreiteten falschen Meinung von einem bloß sexuellen Charakter des mohammedanischen Himmels, als erwarteten den Gläubigen im islamischen Paradies nur Huris mit weit geöffneten Augen, geputzte Pagen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Braut in dém mystischen Sinne der unmittelbar hernach angeführten Stelle (p. 171)!

und rechtmässige Ehefrauen, die der Selige auf der Welt besessen und denen er zu seiner Lust und Freude im Himmel begegnet, dieser Meinung setzt Asin die Lehre der in platonischem Geiste erzogenen arabischen Mystiker und Asketiker entgegen; eine mystische Braut beobachtet demnach vom Himmel aus jeden Schritt des Geliebten, wacht über sein sittliches Leben, gibt ihm in Träumen heilige Gedanken ein, leistet ihm jede Hilfe zum Aufstieg in den Himmel (86 A. 2), wo sie sich ihm schliesslich in ihrer ganzen Schönheit zu erkennen gibt, nicht als grobes Werkzeug sinnlicher Lust, sondern als treue Freundin seiner Seele (171). Dieses Urbild der Beatrice, 1 wenn man es überhaupt als solches bezeichnen darf, hat, wie man sieht, am meisten Ähnlichkeit mit einem Schutzengel, der sich allerdings erst im anderen Leben seinem Schützling zu erkennen gibt. Was Beatrice in diesem Leben dem Dichter gewesen ist und nicht nur ihm allein, was, kurz gesagt, im "Neuen Leben" von ihr erzählt wird, scheint ausschliesslich Dantes geistiges Eigentum zu sein. Was das himmlische Paradies anlangt, so stellt Asín (p. 183) zunächst fest, dass unter den Vorläusern Dante's keiner die seine Aufsassung von Licht und geistigem Leben in Kontemplation und göttlicher Liebe darbot; daraus erklärten sich Dantes Worte \( \beta \) 16, 40; dagegen eignete sich Dante die von den Ssufis ausgebildete Lehre von dem geistigen Charakter des islamischen Paradieses an. Aus den vielfachen Übereinstimmungen sei nur die hauptsächlichste hervorgehoben: die himmlische Rose2 bei Dante entspricht in Plan und Gliederung einer schematischen Zeichnung bei Abenarabbi (196, 197). Dabei sei zugleich auf eine handgreifliche Analogie hingewiesen. Sie betrifft den "Baum des Glückes", welcher in den arabischen Quellen alle Stufen des Paradieses beschattet und erfüllt. Dieser Baum wurzelt im primum mobile und lässt seine Zweige verkehrt, nach abwärts hängen, statt sie zum Himmelslicht emporzuführen. Vergleicht man damit y 18, 28-33, so erscheint mit einem Schlage das Rätsel des 'albero che vive della cima' gelöst. Asin (198 A. 2) pflichte ich durchaus bei, wenn er sagt, die von Vossler (aus Scartazzini) beigebrachten Stellen Ezech. XLVII, 12 und Apocal. XXII, 2 reichten nicht aus, um den wesentlichsten Zug zu erklären "che vive della cima".

Noch viele andere überraschende, ja manchmal durch ihre wortwörtliche Übereinstimmung geradezu verblüffende Ähnlichkeiten weist Asin nach; ich führe z. B. an: y 30, 121 und y 33, 109, welche mit Abenarabbi's Worten zu

Eine Anregung zu dem Bilde konnte der Dichter auch bei den Juden gefunden haben. Im Zohar (de Pauly, Sepher ha Zohar III, 33) heißt es, der Garten Eden enthalte 1000 verborgene Paläste, in welchen sich der Messias oft aufhalte. Dieser Garten ist von glänzenden Thronen umgeben, auf welchen die Gerechten sitzen. Von einem geheimen Ort im Innern dieses Palastes sieht der Messias die Patriarchen, Rachel, die Tränen in den Augen hat usw.

¹ Trotz der p. 168—173 beigebrachten Parallelen aus arabischen Autoren des 8. bis 11. Jahrh. will mir scheinen, das Dantes Beatrice doch mit der Beatrice hat nicht auf eine Stuse gestellt werden kann. Dantes Beatrice hat nicht blos einen individuellen, sondern auch einen universellen, katholischen Charakter und Wirkungskreis; zudem ist es kaum glaubhaft, das Dante eine so umsassende Kenntnis der arabischen Literatur besessen hat, wie sie durch dieses Urbild der Beatrice vorausgesetzt werden müßste. Wie froh dürsten wir sein, wenn wir erst unumstösliche Beweise das bante den Koran, mirach, isra und Abenarabbi gekannt hat! Übrigens wäre noch zu berücksichtigen, was Asin p. 344 sagt!

² Eine Anregung zu dem Bilde konnte der Dichter auch bei den Juden

vergleichen wären (214 A. 1): "Dort gibt noch nimmt etwas das nahe oder ferne Stehen, weil das Naturgesetz keinen Einfluss ausübt, wo Gott ohne Dazwischentreten von sekundären Ursachen herrscht".

Sind Dantes Verse (y 30, 121) nicht geradezu eine Übersetzung der Gedanken Abenarabbi's?

Im Koran hat die XLIV. Sure die Überschrift duchan d. h. ,dichter Rauch'; zu den Worten dieser Sure: "an jenem Tage (XLIV, 9-10) wird der Himmel einen vollkommen sichtbaren, dichten Rauch schicken, der alle Menschen einhüllen wird und eine schmerzliche Züchtigung sein wird" lauten die Erklärungen der Überlieferung: "Der Rauch wird wirklich und so dicht sein, dass die ganze Erde, von ihm erfüllt, ähneln wird einem Hause, in welchem ein entsetzlicher Brand ausgebrochen ist ... Der Rauch wird eindringen und emporsteigen durch die Nase und die Ohren der Ungläubigen und ihnen den Atem benehmen, ... sogar die Gläubigen werden von einem Erstickungsanfall befallen werden. Der Himmel und die Luft werden sich völlig verdunkeln und die Augen verhindern irgend etwas zu unterscheiden: der Mensch wird an seinen Nachbar das Wort richten und dieser wird seine Stimme hören, aber er wird ihn nicht sehen wegen des Rauches." Mit fast den gleichen Worten findet sich diese Schilderung  $\beta$  15, 142—45;  $\beta$  16, 35—36; 5 u. 7 (156 A. 3). Die grausen Bilder, die im 18. Gesang der Hölle an uns vorüberziehen, sind in arabischen Quellen (p. 132-134) in der Hauptsache vorgebildet; hervorgehoben sei die Strafe des Bertran de Born (α 28, 119-122), womit zu vergleichen wären die Worte der arabischen Vorlage: "Der Ermordete wird seinen Mörder nachschleppen an jenem Tage (d. h. des letzten Gerichtes), wobei er in der Hand seinen eigenen Kopf tragen wird, der an den Haaren hängt, und die Blutadern der Kehle Blut sliesen lassen werden und er wird sagen: ,O Herr! frag diesen, warum er mich getötet!"

Es ließen sich noch manche Züge dieser Art und Stellen aus Dante anführen, die, wie gesagt, oft eine verblüffende Ähnlichkeit miteinander haben;1 das bisher Gesagte mag für den Nachweis genügen, dass eine unverkennbare Übereinstimmung zwischen verschiedenen arabischen Quellen und Dante tatsächlich besteht; diese Übereinstimmung erstreckt sich auf Nachahmung sowohl der äußeren Form und Anlage der unsterblichen Dichtung als auch einer Reihe von Einzelheiten, in denen man bisher gewohnt war, Auswirkungen der schöpferischen Dichterindividualität Dantes zu sehen. Dem vorsichtig abwägenden, kritischen Verstande A.'s entgingen die Zweisel nicht, die wohl jeder erfahrene Dantefreund hegen wird: konnte Dante nicht aus einer gemeinschaftlichen Quelle geschöpst haben und bieten sich nicht die mit orientalischen

¹ So begegnet der muselmännische Wanderer auf dem Rückwege von der Hölle zum Paradies dem Vater der Menschen, Adam, und fragt ihn, ob er der Versasser einiger arabischer Verse ist, welche ihm beigelegt werden. Die Antwort ist, es sei nicht wahrscheinlich; er habe zwar während seines Ausenthaltes im Paradiese arabisch gesprochen, diese Sprache nach seiner Vertreibung mit der syrischen vertauscht und erst wieder die arabische bei seiner Ausnahme in den Himmel wiedererlangt (78, 85). Nun vergleiche man damit γ 26, 79 ff. und de vulg. El. I 4, 17 (Bertalot) [welch letztere Stelle Asin nicht anführt], um sich zu überzeugen, das eine überraschende Übereinstimmung vorliegt. Ob aber diese interessante Streitfrage nicht ein Gemeinplatz mittelalterlicher Gelehrsamkeit war?

Zutaten ausgeschmückten Legenden der Christenheit ganz natürlich als solche Vermittler dar, ohne dass man zu einer direkten Entlehnung des großen Florentiners aus den islamischen Werken seine Zuflucht zu nehmen bräuchte?

Mit peinlicher Genauigkeit werden deshalb die christlichen Legenden! auf ihren orientalischen Gehalt hin untersucht und das Ergebnis ist - seltsam genug -, dass die islamische Literatur den Schlüssel zur Entstehung der christlichen Legenden bietet, die als Vorläufer Dantes in Betracht kommen können (229-293). Leider verbietet es der knappe Raum einer einfachen Besprechung, auch hier auf Einzelheiten einzugehen. Mit wachsender Ungeduld eilt der Leser dem Schluss des Buches zu, welcher der Beantwortung der wichtigsten Frage der ganzen Untersuchung gewidmet ist; Asin fragt: "Welche Wahrscheinlichkeit besteht dafür, dass die islamischen Muster dem christlichen Europa im allgemeinen und Dante insbesondere übermittelt worden sind?" (297-351). Schon die Art der Fragestellung ("Wahrscheinlichkeit") gibt der Vermutung Raum, dass Asin nur die möglichen Wege aufzeigen werde, auf welchen die Kenntnis der arabischen Schriftsteller nach Italien und zu Dante gelangt sein kann; einen unumstösslichen Beweis dafür, so befürchtet man fast, werde der Versasser schwerlich erbringen. Und so ist es in der Tat. Viel eingehender als Blochet 2 schildert uns Asin die mannigfachen Verbindungswege zwischen Morgen- und Abendland im frühen Mittelalter; der Schluss seiner Ausführungen gipfelt in der Annahme, dass Dante wahrscheinlich durch mündliche Unterweisungen Brunetto Latini's mit den Arabern bekanntgemacht wurde (321); dieser Freund und Lehrer Dantes war als Gesandter seiner Vaterstadt an den Hof Alfons' des Weisen geschickt worden (1260), nachdem dieser zum deutschen Kaiser gewählt worden war. Von ihm sollte Brunetto Latini für die florentinischen Welfen Hilfe gegen Manfred erwirken (321). Erwägt man die vielfachen Spuren orientalischer Lehren in Latini's Werken und die persönliche Vorliebe für arabische Literatur und Kultur, die der Gesandte der Arnostadt an dem glänzenden Hose des gelehrten Alsons gesasst und gepflegt haben mag, so mag er wohl als der nächste Vermittler arabischen Schrifttums in seiner Heimat, also auch für Dante betrachtet werden; Beweise dafür fehlen uns leider ganz und gar. Ohne Kenntnis des Koran, mirach und isra, ebenso wie ohne Kenntnis der "Fotuhat" des Abenarabbi ist eine Nachahmung der Araber durch Dante undenkbar,

Nun sagt uns Asín (313), dass der Koran schon im Jahre 1143 von Roberto de Retines ins Lateinische übersetzt war; die Historia Arabum des Erzbischofs von Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, der zwischen 1170 und 1247 lebte, enthält einen Text des mirach Muhammads; aus diesem Geschichtswerk ging dieses wichtige Beweisstück in die Crónica General o Estoria de Espanna über, die auf Veranlassung Alfons' des Weisen zwischen 1260 und 1268 zusammengestellt wurde (314). Als drittes Quellenwerk für Dante könnte auch in Betracht kommen das Buch: Impunaçion de la seta de Mahoma, welches 1227 vom Bischof v. Jaen, San Pedro Pascual versasst wurde; darin ist der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie sind aufgezählt p. 294.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les sources orientales de la D. C. Paris 1901; s. Bull. d. soc. dant. it. IX, 308; denselben Gegenstand behandelt, wie es scheint, Gabrieli G. Intorno alle fonti orientali della D. C. Roma 1920?, von welchem Werk ich nur diesen unvollständigen Titel kenne.

vollständige Text des mirach (unter entstelltem Namen Elmiregi, Miragi u. dgl.) enthalten (316). Woher sollte aber der große Florentiner Kunde erhalten haben von isra und vor allem von dem Hauptwerk des Mohidin Abenarabbi, von welchem eine lateinische Übersetzung nicht bekannt ist? Mündliche Mitteilungen und Belehrungen durch Brunetto Latini, wie Asin (p. 321) annimmt, sind ja wahrscheinlich, aber doch allein nicht ausreichend, um (in Anbetracht des bedeutenden Umfangs des Werkes von Abenarabbi ganz allein) die unzweifelhaft vorhandene Beeinflussung Dantes durch den Mystiker aus Murcia zu erklären. Nachdem Asín ein so erdrückendes Beweismaterial für die erwähnte Beeinflussung beigebracht hat, muss auch der Nachweis erbracht werden und er wird erbracht werden -, dass Dante tatsächlich aus Quellen geschöpft hat, die man bis jetzt nicht kennt. Die geheimnisvollen Kanäle, in welchen die Zuslüsse der orientalischen Mystik nach Florenz geleitet wurden, müssen aufgedeckt werden; und sie werden aufgedeckt werden, wenn jeder sein Scherflein zu dieser schweren Arbeit beiträgt. Deshalb will ich zunächst auf zwei Punkte aufmerksam machen, die für die Nachforschung von Nutzen sein können. Zunächst wird sich die unendlich mühsame Vorarbeit nicht umgehen lassen, die darin besteht, dass man die von Dante benützten Schriftsteller der scholastischen Zeit ausbeutet; denn sie können ebensogut wie die von Asin besprochenen christlichen Legenden entscheidende Angaben enthalten. So hat Dante den Alanus de Insulis genau gekannt; 1 sollte er z. B. nun nicht zu dem System der neun Höllenstrafen durch die Sententiae dieses Autors angeregt worden sein? Da ich nicht weiß, ob die Stelle je beachtet worden ist; will ich sie hierhersetzen:2

"Poenae infernales quas damnandi in inferno patientur, sunt novem:

I. ignis inextinguibilis, qui scilicet ignis tanto excedit ignem nostrum, quanto noster excellit ignem imaginarium de quo dictum est:

Ite maledicti, in ignem aeternum Mat. 25. Et alibi: Ignis eorum non extinguitur (Marc. 9; Isa. 66).

- 2. frigus incomparabile. Unde Job: Transibunt ab aquis nivium ad calorem nimium (Job. 24).
  - 3. vermis immortalis, unde: Vermis eorum non morietur (Isa. 66).
- 4. fetor intolerabilis. Vix enim damnati fetorem illum sustinebunt (ohne Belegstelle).
- 5. tenebrae palpabiles quae tantum erunt spissae, quod fere scindi possent. Unde Dominus: Projicite eum in tenebras exteriores, ibi erit fletus et stridor dentium (Mat. 22). Et Job. 17; I. Reg. 2.
- 6. flagella caedentium; impii enim gravissimis flagellis affligentur (ohne Belegstelle).
- 7. visio daemonum, serpentum et quadrupedum (ohne Erklärung und Belegstelle).
- 8. confusio peccatorum quia omnia peccata mali coram oculis suis videbunt, et non tantum sibi, sed etiam omnibus cujuslibet opera mala erunt manifesta (ohne Belegstelle).

<sup>1</sup> Vgl. diese Zeitschr. XL, 267.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Migne, Patr. lat. 210, S. 250.

9. desperatio, nemo enim illorum de caetero requiem se sperabit habiturum (ohne Belegstelle).

Wieweit ist Dante von Alanus beeinflusst worden, und hat etwa Alanus selber aus orientalischen Quellen geschöpft, besonders in den Fällen, wo er eine Belegstelle aus der Bibel nicht beizubringen vermag?

Der zweite Punkt entspricht folgender Erwägung: man sagt mit vollem Recht, Dante sei in seiner Göttlichen Komödie der würdigste Vertreter des gesamten Wissens seiner Zeit; es ist also nicht zu verwundern, dass er auch mit muselmännischer Theologie und Mystik ebenso vertraut war, wie er die Werke der großen arabischen Philosophen und Astronomen studiert hat. Warum hat nun die Danteforschung bisher einen anderen, nicht minder wichtigen Zweig mittelalterlicher Wissenschast beiseite geschoben, ich meine die jüdische Geheimlehre der Kabbala, welche doch auch einen Teil des mittelalterlichen Wissens ausmacht? Ist es nicht mehr als wahrscheinlich, das Dante mittelbar oder unmittelbar wenigstens über Teile der Kabbala unterrichtet worden ist?

Wenn auch die Bildersprache Dantes in ihren Grundzügen, soweit sie die "Metaphysik des Lichtes" (334) betrifft, Gemeingut aller Theologen und Philosophen ist, so ist doch im Einzelnen in der Göttl. Kom. ein Verwandtschaftsverhältnis mit kabbalistischen Schriften sehr aussallend; so ist z. B. die Lichthülle das Kleid der abgeschiedenen, vom Körper losgetrennten (reinen) Seelen: "le corps dort sous la terre, et l'âme est recueillie et revètue de cette enveloppe lumineuse qui entoure les esprits. C'est revêtue de cette enveloppe que l'âme jouit dans le paradis de toutes les délices" (Jean de Pauly, Sepher ha Zohar II, 491), ferner: "la lumière qui se révèle est appelée, Vêtement du Roi" (ibid, VI, 97).

Damit vgl. man Asín p. 174 A. 2, wo verwiesen wird auf  $\beta$  30, 33.

Auf eine andere Spur orientalischer, um nicht zu sagen kabbalistischer Mystik bin ich im Verlause meiner Studien zur V. N. gestoßen, wie ich in dieser Zeitschr. XL, 115 A. I angedeutet habe. Da ich befürchten mus, dass die Veröffentlichung meiner Studie länger als mir lieb ist verschoben werden mus, und auserdem Asin die Stelle der V. N. § 12, 23 zu erklären unternommen hat (338 ff.), so will ich wenigstens teilweise mich darüber äußern. A. sagt (338), die rätselhasten Worte Amore's fänden in dem geometrischen Symbolismus des Abenarabbi "volle und unwiderlegliche Auslegung"; ""der wesentliche Unterschied zwischen Gott und der Welt (sic!), zwischen dem notwendigen Wesen und den zufälligen Wesen (seres contingentes) wird symbolisiert mittelst des Kreises und seines Mittelpunktes: Gott ist das Zentrum und die Geschöpse sind die Punkte der Peripherie; die Abhängigkeitsbeziehung zwischen all diesen Punkten und dem Zentrum ist ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Teilweise ist das sicherlich der Fall, wie ich bei späterer Gelegenheit auseinandersetzen werde; die Beziehungen zwischen Scotus und Ibn Gebirol (d. h. Avicembron) sind ja bekannt; vgl. Tocco, eresia nel medio evo p. 41. Also kann auch Alanus solche Beziehungen gehabt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. diese Zeitschr. XXXVIII, 625 f.
<sup>8</sup> Ähnliche Ideen weist auch der Buddhismus auf. "In ferner Vorzeit lebten die Menschen noch als Lichtwesen in paradiesischer Unschuld und Seligkeit im Luftumkreise der Erde, in geistgewohenen, strahlenden Körpern" (Beckh, Buddhismus II, 109 = Sammlung Göschen Nr. 770).

und dieselbe. Alle brauchen das Zentrum, um zu existieren, während die Existenz des Zentrums unabhängig ist von der Peripherie (= Fotuhat I, 338 und Asín, Mohidin 14). Daher ist das Endziel, nach welchem bei ihrem mystischen Aufstieg alle erschaffenen Wesen streben, Gott, ihr Gravitationszentrum, dem sie in ewiger Bewegung zugewandt sind, unaufhörlich angezogen von der Liebe, welche in ihnen die unendliche Schönheit seiner göttlichen Wesenheit entzündet, die sich ihnen offenbart" (Fotuhat II, 895). Unmittelbar darauf (339) scheint Asin doch gelinde Zweifel zu hegen, denn er sagt selbst, das System Abenarabbi's ist vielleicht doch nicht der "unbestrittene Schlüssel zum Danteschen Rätsel". ""Man würde in der Tat sagen können, dass Daute, um die allgemeine und notwendige Herrschaft hervorzuheben, die Gott als Gegenstand der Liebe auf alle Geschöpfe ausübt und insbesondere auf ihn selber, dem Jüngling, der ihm erschien (und der in der Tat die Liebe verkörpert), die dunklen Worte in den Mund gelegt hätte, in denen sich unter dem geometrischen Symbol die Anziehung verdichtet, welche sein verliebtes Herz zu Gott hin, dem Zentrum der Wesen, empfand."" Hinweise auf y 1, 1. y 33, 145, Nardi, Sigieri 39-41 und Fotuhat II, 895 linea 7 infra vervollständigen seine vorgetragene Auffassung, die ich hier auch mitgeteilt habe, um die Dantefreunde mit einem neuen Lösungsversuch bekannt zu machen, von welchem man mit Asin (339) sagen kann, dass "dieses Rätsel mit der Erklärung (durch Abenarabbi's System) einen Sinn hat". Freilich, der vom Dichter beabsichtigte Sinn wird es wohl kaum sein, wenngleich zugestanden werden muß, daß dieser Lösungsversuch Asin's turmhoch über gewissen stümperhaften "Erklärungen" steht, welche teilweise mit dünkelhaftem Selbstbewusstsein vorgetragen worden sind. Ohne eine eingehende Aufzählung der kritischen Punkte darzubieten, für welche der Raum einer Besprechung nicht ausreicht, bemerke ich zunächst, dass Abenarabbi's Symbol den emanatistischen Pantheismus veranschaulichen soll, den uns Asin an der Hand einer schematischen Zeichnung Abenarabbi's p. 221 so lichtvoll dargestellt hat. Bei dem Rätsel der V. N. handelt es sich aber um etwas anderes; es gilt den Gegensatz zwischen Gott und Mensch, insbesondere zwischen Gott und Dante, der sich durch unerlaubtes Streben nach Erkenntnis (non domandar più che utile ti sia = Rom. XII, 3 non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem = Conv. IV, 13. 59 [Giul.] usw.) verfehlt hat, herauszuarbeiten, und das ist nur dann möglich, wenn man die Begriffsbestimmung Gottes heranzieht, welche unter dem Namen des Hermes Trismegistos überliefert und Asin wohlbekannt ist. Soweit ich sehen kann, hat von allen Erklärern des Jugendwerkes einzig und allein der Engländer C. Stuart Boswell (The Vita Nuova and its author, London 1895, S. 211) den notwendigen Zusammenhang mit der hermetischen Definition erkannt und hervorgehoben. Die Verbindung freilich zwischen dem altehrwürdigen Bilde und Dante 1 hat er nicht finden können und wußte deshalb nichts damit anzufangen.

Das Interesse, welches ich der Erklärung der rätselhaften Worte des § 12 entgegenbringe, erklärt sich auch aus dem Zusammenhang mit dem obengenannten zweiten Punkt: wir müssen, bevor wir über Dantes Abhängigkeit von orientalischen Vorbildern ein abschließendes Urteil abgeben wollen, auch die jüdischen Quellen prüfen und uns fragen, ob nicht Niederschläge arabischer bezw. jüdischer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er führt nicht einmal Stellen wie Conv. IV, 16 und andere an.

Mystik auch in der scholastischen Literatur zu finden sind, und zwar besonders bei den Lieblingsschriftstellern Dantes. Nach dem Stande meiner eigenen Studien kann ich heute schon mit Bestimmtheit sagen, daß geheime Fäden dieser Art zwischen Dante und solchen Schriftstellern hin und her laufen, insbesondere, daß das Bild vom Kreise als dem Symbole Gottes aus orientalischen Quellen in viele teils klassische, teils christliche Werke gedrungen ist.

In einem Falle ist sogar der unwiderlegliche Beweis zu erbringen, dass sich das Bild auch ohne Anlehnung an die hermetische Definition schon bei einem italienischen Autor des 12. Jahrh.'s vorsindet, sowie, dass gerade dieser Autor aus jüdischen Quellen geschöpft hat und Dante wohlbekannt ist. Sollte darum nicht die Frage berechtigt sein: "Konnte nicht Dante Plan und Anlage der Göttlichen Komödie auch aus den Schristen jüdischer Mystiker durch Vermittelung christlicher Autoren entnommen haben?" Soweit ich mir darüber ein Urteil bilden kann, wird die Antwort sein: Einzelheiten und charakteristische Züge hat die jüdische Mystik beigesteuert, aber eine so umsassende und teilweise handgreisliche Übereinstimmung, wie sie durch Assn zwischen den Muhammadanern und Dante nachgewiesen wurde, ist aus dieser Quelle nicht zu erwarten.

Nicht bloss die Göttliche Komödie, auch der Canzoniere und vor allem das Convito, so meint Asín p. 340, sollen auf die beiden Werke Abenarabbi's, "Der Dolmetsch der Liebenden",1 und den Kommentar dazu mit dem Titel "Die Schätze der Liebenden", zurückgeführt werden können. Ähnlich wie für Dante die donna gentile das Symbol der Philosophie, so ist für Abenarabbi die Geliebte das Symbol der göttlichen Weisheit, ihre jungfräulichen Brüste stellen den süßen Nektar ihrer Lehren dar, das Lächeln ihrer Lippen bedeutet die Erleuchtungen der übernatürlichen Wissenschaft usw. (345). Damit noch nicht genug! Auch die Grundlagen des "süßen neuen Stiles" sind bei Abenarabbi aufs genaueste durchgebildet. Er kennt eine dreifache Liebe: die körperliche Vereinigung, die seelische Vereinigung und die übernatürliche Vereinigung mit Gott. "Mit erhabener Kühnheit behauptet er, dass Gott derjenige ist, welcher sich jedem Liebenden unter dem Schleier der Geliebten offenbart, die man nicht verehren würde, wenn sich in ihr nicht die Gottheit darstellte; dass der Schöpfer, damit wir ihn lieben sollen, sich unkenntlich macht unter der Erscheinung der schönen Zeinab, Soad, Hind, Leila und aller der liebenswürdigen Mädchen, deren körperliche Reize die Dichter in zierlichen Versen besungen haben" (350).

Im dolce stil nuovo fliesst die Liebe zum Weibe mit der Liebe zu Gott in eins zusammen. Diese hybride Liebestheorie, für welche klassische wie christliche Vorbilder sehlen, suchte Vossler dadurch zu erklären, daß er die soziale Stellung der Frau auf die ritterlichen Ideen der germanischen Rassen zurückführt. Die höhere Kultur im südlichen Frankreich hob diese Ideen zu sittlicher Vervollkommnung empor, wie wir sie bei den Troubadours der Provence antreffen. Auf diesem Nährboden erwuchs dann der "süsse, neue Stil". All diese Umbildungen und Entwickelungsreihen, so schreibt ungefähr Assn (347), hätte sich Vossler ersparen können, wenn ihm bekannt gewesen wäre, daß "der orientalische Islam und insbesondere der spanische, lange bevor

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Soll ins Englische übersetzt sein von Nicholson unter dem Titel "Tarjuman al 'Ashwaq" (340 A.).

sich die von Vossler angenommene Entwickelung vollzog, aus sich heraus literarische Werke, sowohl prosaische als poetische, geschaffen hatte, in welchen die romantische Liebe zum Weibe den gleichen Charakter zeigt, wie die Lyrik der italienischen Dichter des dolce stil nuovo ihn aufweist".

Von lehrreichen Bemerkungen, die so nebenbei abfallen, möchte ich noch erwähnen: β 30, 19 Tutti dicean: "Benedictus qui venis".

Nicht auf den Greifen und auch nicht auf Beatrice beziehen sich die lateinischen Worte, sondern auf Dante selbst, schon wegen des mascul, benedictus; und das wegen des arabischen Vorbildes, in welchem geschildert wird, wie die Gerechten bei ihrem Eintritt ins Paradies von einem Zuge von Dienern, Nymphen und jungen Burschen auf leichten Rennern eingeholt werden unter Beglückwünschungen und Willkommengrüßen: "Willkommen seist du!, o Freund Gottes; tritt ein in dein Haus, überhäuft mit Ruhm und Ehre" (168 A. 2).

Die von Brunetto Latini benützte Übersetzung der nikomachischen Ethik ist nach einem arabischen Text und wahrscheinlich in Spanien entstanden; dafür spricht das von Brunetto verwendete Wort caoterie (Sundby 148), welches das kastilianische alcahueteria ist und vom arabischen alcaued herkommt, das Raimundus Martin mit leno übersetzt (= aristotelisch πορνοβοσκός, rufian) (320 A. 2).

Das verdienstvolle Buch ist ein Muster sowohl in seinem logischen Aufbau als in seiner vorbildlichen sachlichen Gliederung, die ein rasches Auffinden bedeutsamer Abschnitte erleichtert. Seit Jahren ist kein so wichtiges Werk über Dante erschienen, wie jenes von Asín, und man darf gespannt darauf sein, ob der patriotische Ehrgeiz der Italiener anläfslich der Wiederkehr des 600. Todesjahres Dantes dem Werke des gelehrten Spaniers etwas Ebenbürtiges wird an die Seite setzen können. Asin hat, wenn auch der Schlufsstein in seinem ganzen Gebäude erst noch eingesetzt werden muß, der Dantephilologie neue Ausblicke eröffnet, von denen man bisher keine Ahnung hatte. Unter der Wucht des erdrückenden und verblüffenden Materials, welches in der Escatologia beigebracht worden ist, muß man wohl sagen: in der Topographie der Göttlichen Komödie und einigen anderen grundlegenden Teilen derselben wird sich ein Wandel der Anschauungen vollziehen: die Dantephilologie wird teilweise umlernen müssen.

FRIEDRICH BECK.

Giovanni Boccaccio, Vita di Dante (um 1360), im Anhang: Giovanni Villani über Dante (um 1330), Berlin 1920, Weidmannsche Buchhandlung = Romanische Texte, hrsg. v. Dr. Erhard Lommatzsch, Prof. a. d. Universität Berlin, und Dr. Max Leopold Wagner, Privatdozent a. d. Universität Berlin, 5. Bändchen.

Es war ein glücklicher Gedanke der beiden Herausgeber der "Romanischen Texte", zum Gebrauch der Vorlesungen und Übungen die wichtigsten Texte in billigen, handlichen, sauber gedruckten und für die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnittenen Ausgaben zugänglich zu machen. Der Gedanke war um so glücklicher, als vorderhand das Schicksal der von Gröber begründeten "Romanischen Bibliothek" (Strasburg, Heitz & Mündel) sehr ungewiß ist; ein Ersatz für das ältere, nunmehr bedrohte Unternehmen gleicher Art ist sehr erwünscht. Nicht nur der Studierende der romanischen Philologie, auch

alle jene, welche zuverlässige Texte gebrauchen müssen, werden gerne zu den Bändchen dieser neuen Sammlung greifen, zumal in solchen Fällen, wo die am meisten zitierten Quellenwerke nicht mehr zu beschaffen sind.

So ist z. B. Macrì-Leones kritischer Text, wie es scheint, längst vergriffen. Die von E. Lommatzsch besorgte Vita di Dante lehnt sich an die neue Ausgabe von Guerri (1918) an, bietet also alle Gewähr für eine sorgfältige Wiedergabe des Textes. Jedes Bändchen 1 enthält eine Einleitung mit bibliographischen Notizen, literarhistorischer Würdigung des Denkmals usw. in sehr knapper, übersichtlicher Form; einzelnen Bändchen ist am Schlusse als sehr erwünschte, ja oft unentbehrliche Beigabe ein ausführliches Wörterbuch mit sorgfältig gearbeiteten grammatischen Hilfen? angefügt, wie z.B. dem Bändchen 1. Auch bei der Vita di Dante wäre eine solche Zugabe dankbar begrüßt worden; vielleicht wird der Herausgeber bei einer Neuauslage diesem Wunsche nachkommen können. Unter den bibliographischen Notizen habe ich vermifst das Werk von Alexander Wesselowskij: Boccaccio, sein Kreis und seine Altersgenossen, St. Petersburg 1893/94, 2 Bde. Das vortreffliche Buch sollte, auch wenn es zunächst nur Kennern des Russischen zugänglich ist, in der Liste der Hilfsmittel nicht sehlen. Als einen besonderen Vorzug, der die neue Sammlung gegenüber der Bibliotheca romanica auszeichnet, möchte ich den viel besseren, größeren und schärferen Druck hervorheben.

FRIEDRICH BECK.

Francesco di Capua, Note all' Epistola di Dante ai Cardinali Italiani, Castellammare di Stabia 1919, Libreria Editrice Canzanella (39 S.).

Mit dem für die Erklärung der Vita Nuova hochwichtigen Briefe Dantes an die italienischen Kardinäle haben sich in den letzten Jahren viele Forscher beschäftigt, denen es hauptsächlich darauf ankam, entweder einen brauchbaren Text herzustellen oder die Echtheit des Denkmals zu erweisen bzw. zu bestreiten. F. di C.'s kurze, aber sehr gehaltvolle Broschüre liefert den Beweis, dass mit bloss philologischem und paläographischem Wissen ein lesbarer Text nicht hergestellt werden kann; erst muss in den meisten Fällen der Sinn einzelner Stellen erkannt werden, bevor sich über Wert oder Unwert einer überlieferten Lesart urteilen läfst. Ein zuverlässiges Urteil kann sich aber nur ein Theologe bilden, der mit der philosophisch-religiösen Denkart des Mittelalters eine ausreichende Kenntnis der Sprache und Handschriftenkunde sowie endlich der Geschichte des Mittelalters verbindet. F. di C. scheint mir diese Eigenschaften zu besitzen. Ein einziges, oft ganz unscheinbares Wort erschließt dem geschärsten, fachmännisch geschulten Blick Zusammenhänge, deren sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bis jetzt sind erschienen: 1. Del Tumbeor nostre Dame, altfrz. Marien-

Bis jetzt sind erschienen: I. Del Tumbeor nostre Dame, altfrz. Marienlegende, 2. Joachim du Bellay, la Deffence et Illustration de la Langue
francoyse, 3. Victor Hugo, la Preface de Cromwell, 4. Poema del Cid, 5. Le
Lai de Guingamor und Le Lai de Tydoret.

2 Zum Vergleiche bemerke ich: Cesare de Lollis hat als Nachfolger
Monacis Testi romanzi per uso delle scuole, Roma 1920 herausgegeben; das
mir vorliegende 1. Heftchen von nur 30 Druckseiten kostet mit Teuerungszuschlag 3 Lire 60 cent.; es enthält aber nur den Text (Poesie provenzali sulla
natura d'Amore) ohne Einleitung, oder Wörterbuch usw.!

blos philologisch-historisch, bzw. philosophisch vorgebildete Forscher nie so ganz bewusst werden können.

Der Verfasser behandelt folgende Stellen (zitiert nach dem Oxford Dante):

- 1. Z. 173—176. ¹ Es muss berücksichtigt werden, dass die Hs. usque st. usserit liest, dass et zu Unrecht vor cui eingeschoben worden und dieses cui statt auf das nahestehende ignem auf das entsernte Apostolicam Sedem bezogen worden ist. In Wirklichkeit gibt Dante hier nur die Worte der Bibel II. Petr. 3, 7 wieder: "Coeli autem, qui nunc sunt, et terra... igni reservati in diem judicii et perditionis impiorum hominum." Die Stelle muss zweiselsohne gelesen werden: "Emendabitur quidem, quamquam non sit quin nota cicatrix infamis, Apostolicam Sedem usque ad ignem, cui coeli, qui nunc sunt, et terra sunt reservati deturpet" (S. 8). Eine aussührliche, einleuchtende Erklärung, welche davon ausgeht "l'infame cicatrice, deformante il santissimo aspetto della Sede Apostolica è la cupidigia" beschliest diese erste Untersuchung.
- 2. Z. 110: Non Caritas, non Astraea, sed filiae sanguisugae factae sunt tibi nurus. Die meisten Erklärer und Übersetzer fassen sanguisugae als Nominativ, zu filiae gehörig, und sprechen demgemäß von "figlie sanguisughe" oder "putte che suggono il sangue". In Wirklichkeit ist sanguisugae der von filiae abhängige Genitiv, wie aus der Schrift (Prov. 30, 15) zu entnehmen ist: , Sanguisugae duae sunt filiae, dicentes: affer, affer!' Nach den Erläuterungen Bedas, denen unter anderen auch Hugo v. St. Victor gefolgt ist, ist die Blutsaugerin der Teufel; ihre beiden Töchter aber sind die ,lussuria und avarizia' (S. 15). Der Sinn der Stelle ist also: "I grandi prelati, figli della sposa di Cristo, la Santa Chiesa, e da questa generati in aqua et spiritu; invece di sposare le due grandi e nobili virtù, la Carità e la Giustizia, preferivano di condurre in moglie quelle megere, figlie della sanguisuga, la Cupidigia e la Lussuria; arrecando cosi, alla loro madre piissima, l'onta suprema di darle, per nuore, le figlie del diavolo" (S. 17). Da die Hs. ,quae' statt ,quos' liest, wie alle Herausgeber angenommen haben, so muss das erste Ausrufungszeichen (nach Christi! Z. 108) getilgt und gelesen werden "Ha, mater piissima, Sponsa Christi, quae in aqua et spiritu generas filias ad ruborem!

Bei der vorletzten von ihm behandelten Stelle 3. Z. 124 weist F. d. C. nach, das "murmurant aut musant aut cogitant" gelesen werden muss. Man begreist in der Tat nicht, warum alle Kritiker, von Fraticelli angesangen bis zu Moore, Rostagno und Parodi das überlieserte mussant ausgegeben haben. Abgeschen von den drei Stellen der Aeneis (11, 344—5; 12, 657—8; 12, 718—9), welche Dante jedensalls vorschwebten, ist doch der Unterschied in der Bedeutung so ausreichend, dass man von einer Wiederholung des voraufgehenden murmurant nicht sprechen kann. Zuletzt wird

4. an Z. 33—34 die bessernde Hand angelegt, die in der Hs. lauten: "Et forsan suis insidiis a potestate potentes contra defensantes angelos hoc adscribunt" (p. 27). Die vermutliche Lücke in der handschriftlichen Über-

¹ Selbst Parodi (Bull. d. soc. dant. XIX, 249) hat es nicht einmal gewagt, in das Durcheinander der überlieferten Lesarten Ordnung zu bringen (S. 5 A. 2); Witte (S. 7 A. 4) glaubte, man müsse da "mit Feuer und Schwert eingreifen"; mit dem gehässigen Zusatz "alla tedesca" hätte F. di C. das Andenken des verdienstvollen Witte verschonen müssen, insbesondere, wenn es ihm darauf ankam, nur der Wissenschaft zu dienen.

lieferung würde durch den Vorschlag F. de Caps.s verschwinden: "Et forsan suis insidiis, a potestate inimici + potentes contra defensantes angelos hoc adscribunt"; damit wäre α 6,96 nimica podestà zu vergleichen. Als Anhang ist der Studie eine kurze, aber sehr lehrreiche und beherzigenswerte Abhandlung über das mittelalterliche Latein¹ beigegeben. Der Verf. hat durchaus recht, wenn er den mangelhaften Stand unserer Kenntnisse beklagt; er hatte schon p. 17 A. I geschrieben: "sullo studio del latino medievale in generale e su quello dantesco in particolare, bisogna rifare tutto da capo." Um so freudiger wird es begrüßst werden, wenn Fr. di C. sein (p. 39) gegebenes Versprechen recht bald einlöst und uns mit einem Werke über die Geschichte des mittelalterlichen Lateins, (mit besonderer Berücksichtigung der einschlägigen italienischen Literatur) beschenkt.

Lora Francesco, Nuova interpretazione della "Vita Nuova" di Dante, Napoli, Perrella 1918 — Biblioteca Letteraria Bd. I.

Der 159 Druckseiten umfassende, schön ausgestattete und sauber gedruckte Band<sup>2</sup> enthält eine Auslegung des Jugendwerkes, welche nach des Verfassers eigenen Worten als die ausgereiste Frucht langjähriger Studien (Pref. 9) zu betrachten ist und nach einer "eigenen, persönlichen Methode" (Widmung an den Sindaco v. Florenz 7) gearbeitet worden ist.

Die erste Anregung zu dieser Studie gab ein Ausspruch von Flamini (33 A. 3); in seinem Buche II significato e il fine della D. C. Livorno 1916 p. II p. 158 hatte Fl., der verehrte Lehrer Lora's und Nachfolger d'Ancona's auf dem Lehrstuhl in Pisa, geschrieben von ,un miracolo d'angiola incarnata'; ebendort (p. II p. 152 n. 1 nach Lora S. 10, Pref.) hatte der Verfasser einen weiteren Ausspruch Flamini's gefunden, der ihn in Verbindung mit Conv. III 7, 1323 zu der Folgerung zwang: "wenn der Dichter sich die Philosophie als ewig vorstellt, musste er auch Beatrice als solche betrachten" (10). Beatrice ist dann "la donna — miracolo, mandata da Dio in terra quale grazia al poeta predestinato e per beatitudine delle genti" (114) und die These, welche L. zu beweisen sucht, lautet: "Dante glaubte, Gott habe ihm eine große, eine heilige Mission anvertraut, die Erneuerung der christlichen Welt (, rinnovamento cristiano'). Dieser felsenfeste Glaube, diese ,göttliche Gewissheit, ein Bote Gottes auf Erden zu sein , hat dann das Jugendwerk in liebevoller Anschauung ausgearbeitet und vollendet" (27). Unter den großen Gnadenbeweisen, die Gott dem Dichter bezeigte, ist gewis die größte Gnade die Prädestination (29).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Ruf nach Vermehrung der so spärlichen Lehrstühle für lateinische Philologie des Mittelalters ist nur zu berechtigt; man vergleiche Paul Lehmann, Aufgaben und Anregungen der lat. Philologie des Mittelalters = Sitz.-Ber. d. bayr. Akad. d. Wissensch. phil.-hist. Klasse Jahrg. 1918, 8 Abh., bespr. in Ltbl. f. g. u. r. Phil. 1921 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Sp. 54; ferner K. Vossler, die mittellateinische Philologie in: Internat. Wochenschrift f. Wissenschaft, Kunst und Technik 1920, August.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Besprechungen des Buches im Giorn. stor. d. lett. it. LXXII, 3 und Civiltà Cattolica 1658 sind mir bis jetzt nicht zu Gesicht gekommen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ich zitiere das Conv. nach Giuliani, die V. N. nach meiner Ausg. in der Biblioteca romanica.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Der allerdings selbst erst vorher durch die Sendung der himmlischen Beatrice auf den richtigen Weg zurückgetührt werden mus!

Dieses problema fondamentale der Prädestination Dantes, von dessen Lösung die ganze Erklärung der V. N. abhängt, wird S. 28 f. entwickelt; nach einer Definition des hl. Thomas von Aquin (der neben Bonaventura und dem hl. Bernhard in dem ganzen Buche häufig angeführt wird) und Besprechung der Stellen  $\beta$  30, 109—117;  $\gamma$  15, 19—54 wird gefolgert, dass eben weil Dante prädestiniert ist, Beatrice für ihn zur Erde niedersteigen muss (31). Den Beweis dafür glaubt L. erbracht zu haben und infolgedessen muss die sopradetta cittade ohne weiteres Florenz sein (35) "La V. N. ci offre matematicamente(!) il nome della città", wenn auch der Name nirgends genannt wird. Ungläubigen Zweiflern wird die "scharssinnige" Bemerkung d'Ovidio's entgegengehalten, welche in Melodia's Ausgabe p. 53, 5 zu lesen ist; und wer auch dann noch zu zweifeln wagt, soll durch Lora's neuen Beweisgrund bekehrt werden. Er kommt nämlich auf das Sonett "Guido, vorrei' und auf das serventese des § 6 zurück und siegesgewiß rust er aus: E qual era la città dove Guido Cavalcanti e Lapo Gianni vivevano e poetavano?

Gemach! Es handelt sich doch nicht bloss darum, dass die genannten Dichter in Florenz lebten und dichteten, sondern vor allem darum, dass auch ihre "Geliebten", die Monna Vanna und die donna sul numero de le trenta, Florentinerinnen waren. Über diese beiden Damen erfahren wir aus dem Sonett leider gar nichts, insbesondere nichts über ihre Heimat, und es könnte sehr leicht möglich sein, dass diese "historischen" Persönlichkeiten ihren Wohnsitz weit entfernt von Florenz hatten, so ähnlich wie wir ziemlich sicher behaupten können, dass eine andere "Geliebte" Cavalcanti's, die schöne Mandetta, zu Toulouse zu Hause war, ganz zu schweigen von Jaufre Rudel, der eine "Geliebte" jenseits des Meeres besungen hat oder von dem Verfasser der Intelligenza, dessen "Geliebte" in parte d'Oriente wohnt (s. Nannucci, Manuale I, 498). Übrigens, wer war dann die mit der Nummer 30 bezeichnete Dame? War sie denn überhaupt die Geliebte Lapo's? Nach Barbi jedenfalls nicht (vgl. diese Zs. XXXVI, 507); nach seiner Erklärung wäre ja in dem Sonett von der Hauptperson für Dante, von Beatrice, gar keine Rede! Also mit diesem "Beweise" ist es nichts. Im Gegenteil; die Stadt wird, wie ich wiederholt angedeutet habe, Rom sein (vgl. diese Zs. XXXIII, 748; XL, 121). Die vielumstrittene Stelle des § 1 1 soll den Sinn haben (49): "la quale fu chiamata da molti Beatrice -- anche ignorando essi che quello era appunto il suo vero nome -, come quelli che non sapevano chiamarla diversamente,

¹ che sì chiamare (nicht si ohne Akzent, wie Barbi richtig schreibt) ist die von L. bevorzugte Lesart. Nach welcher Ausgabe L. zitiert, ist nicht ganz sicher; wahrscheinlich ist es d'Ancona; wenigstens ist § 12, 84 bei L. (119) bis auf die Lässigkeit a voi st. in voi im Texte d'A.'s zu lesen. Barbi's Text wird also auch hier abgelehnt. Damit verträgt sich nun das überschwängliche Lob sehr schlecht, welches B. auf p. 54 gespendet wird: "Barbi, a cui quanti si occupano del divino Poeta, s'inchinano come a maestro." B.'s Verdienste um die Danteforschung in allen Ehren: aber rechtfertigen sie diese ,Verbeugung', von welcher, wie ich annehme, B. selbst kaum recht erbaut sein wird? Man hat uns Deutschen vorgeworfen, dass wir uns von Fr. X. Kraus nicht losmachen könnten (Zs. XI, 124 A. I); nun, die Italiener, meine ich, machen sich von Barbi nicht los und übertreiben die Bedeutung, welche seinen Forschungsergebnissen zukommt. Barbi ist eben leider auch der Vater sehr unseliger Gedanken, wie z. B. jener offenbar salschen Behauptung, für welche ich zu Unrecht Cesareo verantwortlich gemacht habe (Bullet. XI, 3fi. und Zs. XL, 120).

con altro nome." Mit einer Bestimmtheit und Sicherheit,1 welche man bei Aufängern häufig findet, wird nun von L. behauptet (46). Dante habe einen Brief des hl. Bernhard vor sich gehabt und sich dessen erinnert, als er die Stelle des § 1 niederschrieb. Wie kann L. all das aus dem (S. 47) abgedruckten Brief herauslesen? Wohl kein unbefangener Leser wird dem Briefe mehr entnehmen können, als dass der hl. Bernhard einer Gönnerin namens Beatrix herzlichen Dank dafür sagt, dass es durch ihr Verdienst den Klosterbrüdern ermöglicht wurde, den weniger behaglichen, früheren Aufenthalt gegen ein neues, besseres Heim mit schönerer Umgebung und fruchtbarerem Boden usw. einzutauschen.

Ich halte also alles, was L. über die Stelle sagt, für unrichtig, ebenso wie ich die (48 A. 2) gegebene Erklärung von α 2, 61 für falsch halte. Vgl. Zs. XL, 279 ff.

Erheiternd wirkt die Art und Weise, wie L. die Tatsache zu entschuldigen sucht, dass d'Ancona und Cesareo sich über die Stelle § 31, 48 ausgeschwiegen haben. Er will uns glauben machen, dass sie ästhetische Erwägungen und fromme Scheu abgehalten hätten, ihre profanen Hände an diese heiligen Verse zu legen! Wäre es nicht besser gewesen, diese beiden Kritiker hätten sich weniger Zurückhaltung auferlegt, wäre es nicht besser gewesen, L. hätte sich als Dritter ihrem Bunde zugesellt, statt uns die morte corporea zu erklären als einen körperlichen Tod, der in Wirklichkeit doch kein solcher gewesen sein soll? d'Ancona und Cesareo haben einfach deshalb geschwiegen,2 weil sie vor einem höchst unbequemen Rätsel standen, das sie von ihrem realistischen Standpunkt aus nicht zu lösen vermochten. Das ist wohl der einfache, schlichte Tatbestand, welcher durch ein solches favete linguis nicht verschleiert werden sollte. Bequem ist ja L.'s Ausweg, vielleicht auch neu, aber es ist aufrichtig zu wünschen, dass sein Vorbild keine Nachahmer finden möge.

Kopfschüttelnd las ich (S. 92) die gewagte Behauptung, der hl. Bonaventura und der hl. Thomas hätten zur Verbreitung der ... Kabbala beigetragen; ich fürchte sehr, es ergeht L. wie vielen anderen, denen Kabbala ein Sammelname für allerlei unklare Vorstellungen ist, über die man sich keine Rechenschaft geben kann. Oder hat er sie mit Astronomie oder bloss mit Astrologie verwechselt?

Warum vermeidet es Dante, sein eigener Lobredner zu werden, oder, besser gesagt, warum würde er durch einen poetischen Nachruf4 auf die Verstorbene sein eigener Lobredner werden? Diese Frage (p. 110) wird an die Erklärung des § 28 angeschlossen und durch die Prädestinationstheorie mit

vgl. 110 Z. 5 v. o.

4 Warum Dante ,in prosa' (110-111) hätte schreiben sollen, verstehe ich nicht.

<sup>1</sup> Auch sonst fällt diese Sicherheit auf, z. B. p. 57 Abs. 2. Ja, wenn der persönlichen Überzeugung diese Beweiskraft innewohnte, dann hätte L. freilich gewonnenes Spiel.

<sup>2</sup> Sie haben es nur nicht so offen und ehrlich eingestanden wie sonst;

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dem hl. Thomas jedenfalls war die rationalistische Tendenz der Bibelerklärung, welche zusammen mit dem Symbolismus das wesentliche Merkmal der Kabbala ist, ganz unsympathisch; das Ansehen der Schrift, welches die Dogmatiker besonders betonten, litt unter der individuellen Schriftauslegung, die in einem gewissen Grade einer freimütigen Kritik der hl. Schrift gleichkam,

Zitaten aus Thomas, Bernhard und Bonaventura gestützt. Die äußerst anfechtbare Antwort lautet: "avrebbe dovuto esporre il suo intendimento che già, nel commento della canzone 'Donne ch' avete' temeva d' avere comunicato a troppi : avrebbe dovuto, in altre parole, dire ch' egli era un 'predestinato' (111)." L. scheint gar nicht zu bemerken, daß er 'il suo intendimento' = il segreto di Dante gebraucht, während es in Wirklichkeit an der angezogenen Stelle (§ 19, 132 f.) nur auf das Verständnis der berühmten Kanzone Anwendung finden darf!

Es geht auch nicht an, aus dem Proemio herauslesen zu wollen, Dante habe gewisse Gedichte auch deshalb nicht in die V. N. aufgenommen, weil sie ihm als misslungen erschienen wären (113); ein so scharfer Denker wie Dante hat andere Gründe gehabt als L. hier vermutet, zunächst aber solche, die mit dem Zwecke und der Anlage des Büchleins enge zusammenhingen. Die Stellen § 5, 22 und § 7, 10 der V. N. geben dafür deutliche Fingerzeige.

Soweit sich aus den Literaturangaben entnehmen lässt, hat sich der Versasser der neuen Auslegung des Jugendwerkes, welche tatsächlich ausser der leitenden Grundidee von der Prädestination nichts Neues enthält, nicht ausreichend unterrichtet, bevor er seine Arbeit veröffentlichte.

Was er p. 115 zu § 38, 4 zu savia anmerkt, habe ich z. B. in meiner Schrift "Über die Wesensähnlichkeit zwischen Beatrice und der Donna gentile" = Festschrift zum 12. deutschen Neuphilologentag Erlangen 1906 S. 437 behandelt; in der gleichen Studie p. 437 habe ich die Frage der pargoletta, in welcher ich vollständig mit L. übereinstimme (p. 148), ausführlich besprochen. Nachdem der Verfasser die donna gentile ganz richtig als Symbol erklärt (p. 114), hätte er folgerichtig (immer vorausgesetzt, daß er die genannte Studie gekannt hätte) auch Beatrice als solches gelten lassen müssen. Das hat er aber, wie wir sehen werden, nicht getan.

Zu color pallido § 36 (p. 115, 125) und color perlaceo (p. 41) wäre zu vergleichen Zs. XL, 266 ff. und Scherillo, Alcuni capitoli 315 A. 2; zu den p. 148 angezogenen Versen  $\beta$  31, 58—60 möchte ich bei diesem Anlasse das breve uso im Sinne des hl. Augustin erklären. Dass Dante von ihm den Begriff der fruitio im Gegensatze zu usus entlehnt hat, dürste de Mon. III, 16, 30 ff. (Bertalot) beweisen; denn die Glückseligkeit des ewigen Lebens besteht darnach in der fruitio divini aspectus, wie auch der hl. Augustin lehrt, und nach ihm z. B. auch Bonaventura gelehrt hat. Das uti ist nach de doctr. christ. I, 4: quod in usum venerit, ad id quod amas, obtinendum referre, also frui = diligere propter se; uti = diligere propter aliud. Näheres darüber in dem trefflichen Aussatz von Scholz, Glaube und Unglaube in der Weltgeschichte, Leipzig 1911 S. 209, 212—220!

Den zahlreichen Ausstellungen, welche man gegen das Buch erheben kann, wie z. B. dass es durch eine große Last von Zitaten beschwert ist, dass manche sehr wichtige §§ nur vorübergehend gestreift werden, wie z. B. § 24, all diesen Bemängelungen könnte eine Anzahl von treffenden Bemerkungen gegenübergestellt werden, von denen ich nur kurz die folgenden hervorheben möchte.

Richtig erfast ist vor allem der Charakter der Versehlung Dantes, wegen welcher er von Beatrice Vorwürse hinnehmen muss; es ist ein orgoglio intellettuale (S. 127, 129, 132); richtig ist die Erklärung der donna gentile (S. 114

und 120 A. 7). Dass L. den Mut findet, für die Wahrheit einzutreten, die allein in Dante's eigenen Worten zu finden ist, macht ihm alle Ehre. Richtig ist, dass die Adressaten des Brieses, Quomodo sedet' nicht die hervorragendsten Bürger von Florenz sein können (S. 107), dass Beatrice von allem Ansang an ein ganz außerordentliches Wesen ist (S. 102).

Wohl verdient ist der Spott über die Ausleger des "una persona dormir nuda" § 3 (S. 82). Nichts ist in der Tat kläglicher als der Kommentar: "Beatr. era nuda, senza camicia, perchè colta d'Amore nel sonno". Vgl. dazu Zs. XXXVI, 510.

Die wichtigste Frage, welcher wir noch einige Ausmerksamkeit widmen müssen, ist die Frage: was stellt sich L. unter Amore vor und was versteht er unter Beatrice? Die Beantwortung dieser Frage bildet nämlich den Gradmesser und wahren Prüfstein für das Mass des Verständnisses, welches sich der Einzelne angeeignet hat. L. ist weder ein ganzer Realist, noch ein ausgesprochener Idealist oder Symbolist, wie man erwarten möchte. Er bekämpst die pura (!) realta storica (95—96) und erteilt (157) den Symbolisten eine Absage, "che vollero vedere in Reatrice soltanto un' idea astratta". Vgl. 113, I.

Beatrice ist kein irdisches Weib, "una pura (!) donna terrena" (88, 1), "una donna semplicemente (!) mortale" (106); denn die "concetti iperbolici e pazzeschi" (73, 3), welche in der 2. Strophe der Kanzone des § 19 enthalten sind, sprechen ebenso deutlich gegen eine solche Annahme, wie die sonst unbegreiflichen, tellurischen Erscheinungen bei ihrem Tode (§ 23), die an die feierlichen Bibelworte (Mateo 27, 45; Marco 15, 33; Luca 23, 44-45) erinnern (86, 2). Insbesondere darf man in ihr nicht die Tochter des Folco Portinari sehen (82 A. 3); sie "si presenta fin dalla prima apparizione come un essere straordinario, ultraterreno, trascendente" (102, 4) sie ist rivelazione del verbo di Dio (33, 3), vera luce, la Sapienza divina (78, 2); sie ist, bevor sie auf die Erde niedersteigt in irdischer Hülle "il Verbo di Dio, la Verità eterna in potenza, contemplata e vagheggiata nella e dalla mente di Colui , qui praeparabat coelos'. Eterna dunque Beatrice, siccome il Verbo di Dio" (99, 21). Nicht nur sie selbst ist beata, auch ihre Mutter und ihr Vater - wir haben also eine richtige heilige Familie vor uns (37, 1). Die Tochter dieser heiligen Familie, diese ,celeste messaggera' (70, 2) macht nicht nur die Glückseligkeit des Dichters aus, sie wird auch ,il prodigio benedetto delle genti. (70, 2). Sie wurde , reso sensibile e visibile per un prodigio della santissima Trinità (78, 2), sie war also "una realtà prodigiosa, mandata in terra dall' infinita bontà di Dio a illuminare il cammino del poeta, a beatificare e santificare quanti sortissero la grazia di contemplare tanta meraviglia" (76, 3). Wir können uns aufrichtig über die ganz besondere Gnade freuen, mit welcher die edle, fromme, gläubige Seele Dantes beglückt wurde; aber was soll man zu der gleichen Bevorzugung der Florentiner, ausgerechnet der lasterhaften Florentiner sagen, denen durch einen so beispiellosen Glückszufall das Seelenheil unverdientermassen zuteil wurde, während es Tausenden von Anderen versagt bleiben sollte? Dante war jedenfalls anderer Meinung; sonst würden wir nicht soviele Florentiner in der Hölle antreffen. Platonische und aristotelische Lehren werden herangezogen, um den Übergang des himmlischen Wesens zur irdischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier hätte Conv. III, 14, 30 angeführt werden müssen.

Laufbahn begreiflich zu machen. So spiegelt sich die platonische Ideenlehre und das aristotelische actus et potentia in folgender Stelle (34, 2): "Se Beatrice dunque, ab aeterno, fu preordinata nella mente di Dio, ella, prima di diventare la creatura-miracolo al mondo, non potè non essere una pura Idea, il miracolo, ma virtualmente in potenza. Quando il tempo della predestinazione fu pieno, l'altissimo Sire la pose a Fiorenza ad assumere l'involucro corporeo; e così, l'alta idea, l'esemplo intenzionale divenne la donna-miracolo in atto. Dementsprechend nimmt L. drei aufeinanderfolgende Erscheinungsformen B.'s an (97, 1): I. Idea; 2. Sapienza, ab aeterno nella mente di Dio; 3. Donna-miracolo in terra. Zwischen den drei Entwickelungsstufen vollzieht sich ein "processo di sempre maggiore perfezione" (97, 1; 103).

Es wird die Frage erlaubt sein: hat denn Beatrice eine solche Vervollkommnung überhaupt nötig, wenn sie ab aeterno im göttlichen Geiste lebte und Gott selbst an ihr ein solches Wohlgefallen fand, dass er sie in den Himmel heimrief? Und wenn sie die ewige Wahrheit, das Wort Gottes ist, wie L. selbst wiederholt sagt, ist sie dann in ihrer himmlischen Heimat bloss in potentia, nicht aber in actu? Man sollte meinen, dass Beatrice die ewige Wahrheit, der Inbegriff aller Vollendung sein müste; nach L. wäre sie das auch, wenn sie die irdische Hülle nicht daran hinderte,2 sich in ihrer ganzen Vollkommenheit kundzugeben (103, 3). Darauf gründet sich die Unterscheidung zwischen der Beatrice donna-miracolo und Beatrice beata in cielo. Die irdische Hülle war eine Notwendigkeit; dass sucht L. mit Gründen zu erweisen, die durchaus nicht überzeugend wirken (39). "Damit sie durch die Wirkung der eigenen Tugend zur äußersten Grenze, zum Höhepunkt des geistigen Aufstieges und der geistigen Vollendung emporsteige", schreibt der Verfasser (ibid.); wer wird das glauben? Diese "irdische Hülle" ist eine Nachwirkung der realistischen Überlieferung und eine Rückkehr zur Grundidee des platonischen Gastmahls unter Preisgabe der fortgeschrittenen christlichen Idee, welche die sichtbare, irdische Schönheit wohl entbehren kann, während sie Plato unentbehrlich erschien, um von ihr aus allmählich zur himmlischen Schönheit und zu Gott selbst zu gelangen. Das ,involucro corporeo' ist ein höchst überflüssiger Ballast, den L. ohne Bedenken über Bord werfen sollte; dann brauchte er erst recht keine drei Entwicklungsstufen auszudenken; er kommt allerdings auch so nicht wie die Realisten in die Verlegenheit, eine trasformazione oder ein trasumanamento erfinden zu müssen. Er lehnt diese trasformazione ab, weil sie für ihn überflüssig ist (103, 3). In der unvergleichlich schönen Vision des irdischen Paradieses (138, 3) ist Beatrice kein Symbol; so urteilt L. wider alles Erwarten. Nachdem er alle allegorischen und symbolischen Gestalten aufgezählt hat, fragt er: "Come mai il divino Poeta avrebbe introdotto ... tutto questo complesso di forme allegoriche e simboliche, per figurare con loro e traverso loro, un' altra forma allegorica, un altro simbolo, Beatrice, raffigurante la Sapienza divina, la Verità eterna? No: la gloriosa donna, vagheggiata ab aeterno da Dio, con singolare compiacenza, mandata in terra, sotto veste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. auch S. 39, wo die beigebrachten Stellen wohl bloß den Sinn von y 4, 30 und anderen Zitaten dieser Art haben können, welche d'Ancona p. XXIII anführt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Und der liebe Gott, der das wissen musste, sollte ihr dieses Hindernis eigens mit auf den Weg gegeben haben, um Dante's Erlösung zu erleichtern?!

corporea, a illuminare il predestinato Poeta e le genti, non si trasforma, non si trasumana: 1 ella non simboleggia; ell' è la Sapienza divina, ell' è la Luce, resa sensibile e visibile traverso la sua straordinaria virtù e persezione" etc. ... Beatrice non è simbolo della Sapienza divina o Verità ch' è la stessa cosau (138). Wie seltsam! Statt zu folgern: "alle diese Gestalten sind symbolisch oder allegorisch zu verstehen, also muss auch Beatrice eine solche sein", kommt L. gerade zum gegenteiligen Schlusse. Ja, was soll sie denn dann eigentlich sein inmitten all der himmlischen, heiligen Umgebung? Heisst es nicht die ganze Harmonie dieses paradiesischen Gemäldes mit rauher Hand zerstören, wenn man in diesen heiligen Chorus diese Zwittergestalt von Mensch und Engel hineinzwängt, dieses unmögliche Wesen, welches an demselben ibridismo krankt, den L. auch mit Recht an der donna angelicata rügt? Nein; die Krone dieses herrlichen Triumphzuges ist das Symbol der über der Kirche schwebenden, zwischen Himmel und Erde vermittelnden Beatrice, in welcher die geoffenbarte Glaubenswahrheit dichterisch verkörpert erscheint. Jede andere Ausdeutung wäre schon deshalb versehlt, weil sie eine Wiederholung einer Teilfigur des geschilderten Triumphzuges darstellen würde.

Nach Lora's Meinung haben wir uns in Dante's Beatrice eine Heilige vorzustellen, die nicht blos den prädestinierten Dichter, sondern auch die nicht prädestinierten Florentiner auf den Heilsweg zurückzuführen hatte; dazu wurde sie, die ursprünglich himmlische Gestalt, in ein irdisches Weib verwandelt und auf die Erde herabgesandt. Nur schade (abgesehen von anderen Bedenken), dass wir von einer so wundersamen, segenspendenden hl. Beatrix von Florenz rein gar nichts wissen!

Obwohl L. richtig erkannt hat, dass Beatrice die geoffenbarte Glaubenswahrheit verkörpere, 2 so ist doch seine Darstellung der Beatricefrage unannehmbar; denn sie krankt an dem Festhalten der alten Überlieferung von einer historischen Persönlichkeit und bleibt dadurch widerspruchsvoll wie die Versuche aller früheren Erklärer, deren Bestreben darauf hinausging, zwischen den Realisten und Idealisten zu vermitteln.

Ein gut Teil dieses Missersolges ist dem Umstande zuzuschreiben, dass bis jetzt, soviel ich weiss,8 immer noch keine genügende Antwort auf die Frage gefunden worden ist, was denn Amore in der V. N. bedeute. L. nimmt sich wohl gelegentlich einen Anlauf, um die Frage zu beantworten, aber er verläßt

<sup>1</sup> Im Texte steht der sinnstörende Drucksehler trasumava. Für Benvenuti 1 Im Texte steht der sinnstörende Drucksehler trasumava. Für Benvenuti (vgl. diese Zeitschrift XL, 124 A. I) verzeichne ich noch die solgenden Drucksehler: splendia (17 A. I), predistinazione (18 Z. 4), Quande (36 Z. 8 v. u.), praeses (42 Z. 3 d. A. 3), avienga (49 Z. 9 v. u.), clausis (53 Z. 6 v. u.), incundantur (59 A. 2 letzte Z.), menini (81 Z. 14), Frassoco (102 Abs. 3), che (105 Z. 7), aspriri (111 Z. 10), spsiritum (129 Z. 16 v. u.), lo superbia (129 Z. 3 v. u.), diviva (135 Z. 14 v. u.), lontassamente (142 Z. 7), umani (142 A. 1), lussurioti (144 Z. 12) usw.

2 In demselben Sinne habe ich mich im Jahre 1903 ausgesprochen (Beck, Das neue Leben des D. A., Müchen 1903 S. VIII).

3 Gargano, Il simbolo di Beatrice, Messina 1903 und Scarano, Beatrice, Siena 1902 beschäftigen sich aus S. 101, bzw. 42 mit dem § 12. Beide Bücher sind mir nicht zugänglich; aus der unzulänglichen Anzeige im Bull, d. soc.

sind mir nicht zugänglich; aus der unzulänglichen Anzeige im Bull. d. soc. dant. X, 413 läfst sich nichts entnehmen. Unbekannt ist mir auch Marigo's Studie , Amore intellettivo nell' evoluzione filosofica di D.', welche L. kennt; sie scheint in dieser Hinsicht nicht von Belang zu sein, sonst würde man in seinem Buche auf genauere Angaben darüber stolsen,

einen vielversprechenden Gedanken (55), um zu einer unrichtigen Folgerung zu gelangen: "Amore ... assume l'ufficio di , medium' tra il finito, l'umano, e l' infinito, il divino" (56). Hätte L. den wichtigen § 12 mit seinen rätselhaften lateinischen Worten sorgfältiger geprüft, so hätte er finden müssen, dass Amore ja der Herrgott selbst ist und als solcher den Gegensatz zum Menschen (Dante) bildet. Wie kann er dann ein ,medium' zwischen dem Unendlichen und Endlichen sein? Aber, so höre ich den Gegner einwenden, unter dem divino ist ja nur Beatrice zu verstehen, wie S. 82 zu lesen ist: ,Amore nella V. N., oltre che essere uno "spiramento divino" è anche il "medium" tra l'anima di Dante e Beatrice, la quale veracemente è nuna cosa venuta di cielo in terra a miracol mostrare". Mit Verlaub, ist nicht Beatrice auf Erden ein irdisches Weib, weil es in dem involucro corporeo erscheinen muss? Und, wenn L. diese Frage nicht als berechtigt gelten lassen will, wie kann er die Gleichsetzung Beatrice = Amore = Dio gelten lassen, ohne sich in Widersprüche zu verwickeln? Es hilft alles nichts: Die Erklärung des Jugendwerkes wird in den Kinderschuhen stecken bleiben, wie bisher, wenn nicht endlich einmal die Vorfragen über das Wesen Amores und Beatricens sowie über die ,sopradetta cittade, geklärt werden. Trotz aller schöngeistigen Reden wird ein Chaos von Irrtümern und Widersprüchen bestehen bleiben, wie es aus dem ehrlichen Eingeständnis Einzelner 1 offenbar wird. Die rätselhaften Worte § 12, 23, welche den Schlüssel zu dem ganzen Problem enthalten (zusammengenommen mit § 12, 15 und 29) glaubt L. mit folgender Erläuterung ihrer oscuritade entkleiden zu können (64): "Io, sì, che comprendo perfettamente Dio in Beatrice, traverso la di lei bellezza, virtù e luce; tu, invece, di lei non hai saputo, o voluto che contemplare ciò che è mortale e fuggevole". Ich brauche wohl nur festzustellen, dass diese Erklärung jede Bezugnahme auf das Bild vom Kreise vermissen lässt, dafür aber die Beziehungen Amores und Dantes zu Beatrice hereinzerrt, von denen in dem Bilde gar keine Spur zu entdecken ist. L. ist damit auf Abwege geraten, obwohl ihn seine Vertrautheit mit Bonaventura (64 A. 1) auf den richtigen Weg hätte leiten können.2

Alles in allem: wirklich Neues wird in L.'s Buch nicht geboten, abgesehen etwa von dem Grundgedanken der Prädestination, an welche Dante geglaubt haben mag. Die Erklärung des Werkchens ist nicht gleichmäßig und systematisch durchgeführt; in Fragen von grundlegender Bedeutung ist sich der Verfasser selbst noch nicht recht klar (Begriff Amore) oder getraut sich infolge einer gewissen Zaghaftigkeit und Unentschlossenheit nicht die letzten Schlussfolgerungen aus seinen Ansichten zu ziehen (Beatrice-Frage). Deshalb wird sein Buch nicht bloss von den Realisten mit gemischten Gefühlen ausgenommen werden; insbesondere wird die Theorie von der donna-miracolo, d. h. der Wunderglaube, zu welchem L. seine Zuflucht nehmen muss, wenig Anklang finden.

FRIEDRICH BECK.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Melodia z. B. sagt in seiner Ausgabe der V. N. p. XLVII: Sino a tutto il § 16 l' amore di D. non ha un carattere ben definito; non si può dir sensuale, e non si può dir ideale (?).

<sup>2</sup> Vgl. diese Zeitschrift XL, 115 A. I. Die trostlosen Verhältnisse, welche wohl noch lange andauern werden, verzögern die dort angekündigte Veröffentlichung wohl noch um einige Jahre.

<sup>3</sup> Zwar ist Lora, wie es scheint, zur gleichen Zeit, in der sein Buch erschien, in der Person Misciattelli's ein mächtiger Bundesgenosse entstanden.

Scherillo, M., Dante, la Vita Nuova e il Canzoniere, Milano, Höpli 1921.

Zehn Jahre nach der 1. Auflage (s. Zeitschr. XXXVI, 506 ff.) erscheint die umgearbeitete und beträchtlich erweiterte 2. Aufl. der V. N.-Ausgabe, Wie aus dem Titel zu ersehen ist, ist der Kanzoniere (S. 306-396) beigegeben worden, weil ja die kritische Ausgabe Barbi's voraussichtlich noch sehr lange auf sich warten lässt. Eine weitere Beigabe ist die hübsche Reproduktion des Bildes von Cesare Saccaggi, welches das jugendliche Liebespaar in der bekannten idealen Auffassung zeigt. In der Hauptsache ist das Buch das gleiche geblieben; der Text ist unverändert, die Anmerkungen sind teilweise verkürzt, teilweise ergänzt 1 oder auf den neuesten Stand der Forschung gebracht, soweit dies der konservative Charakter des Herausgebers zulässt. Ganz neue Erläuterungen sind wenige hinzugekommen; ich nenne: S. 65 A. 6, wo das Zitat wohl das Vorkommen von nebula stützen soll; S. 66 A. 3, wo S. den Hinweis auf R. d'Aurenga verwertet, 2 welchen ich in der oben aufgeführten Besprechung S. 510 angegeben hatte. Dazu wäre vielleicht nachzutragen Raynouard, Choix V. 402:

> ... que sotz cobertor Vos tenga nud' enbrassada.

Warum verweist S. zu dieser Stelle nicht auf S. 450, gerade so wie S. 73 A. auf S. 424?

S. 91 A. 3 und S. 96 A. 2 wird auf del Lungo's Beatrice verwiesen; es wäre wohl besser gewesen, davon gar nicht zu reden; denn, wenn man keine besseren Gründe ansühren kann als in diesen beiden Fällen del Lungo, so verdienen solche Erklärungsversuche wirklich keine Erwähnung.

An verschiedenen Stellen erscheinen neue Belege, die nicht selten dem Decamerone entnommen sind, z. B. S 71 A. 3; S. 72 A. 4; S. 39 A. 3; S. 75 A. 2.

Nachdem S. einmal auf dem Standpunkt steht, dass Barbi's Text als endgültig zu betrachten ist, ist es nur zu billigen, dass er alle "Varianten" der alten Auflage gestrichen hat, z. B. S. 33 A. 2 (d. alten Aufl.) = S. 80, S. 35 A. 2 = S. 82; warum ist aber S. 82 A. 4 aus S. 35 A. 4 (alte Ausg.) übernommen worden? Die Berechtigung von S. 70 A. 1 u. 2 scheint mir zweiselhaft.

P. Misciattelli's Vortrag, gehalten zu Rom am 28. April 1918, ist mir nur durch die kurze Berichterstattung in der Zeitschrift Conferenze e Prolusioni IX, 123 bekannt geworden; seine sehr beachtenswerten Ausführungen stehen nicht auf so schwankem Boden, wie die Theorie Lora's; insbesondere ist der Hinweis auf die hl. Angela von Foligno für die Anhänger der donna-miracolo aufserordentlich wirksam. Leider liegt der Vortrag M.'s nicht gedruckt vor; in der Hauptsache denkt M. wie Lora; im Einzelnen läfst sich kein klares Urteil über die Begründung der These M.'s gewinnen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 44 Cesareo, V. N.; S. 45 della Torre, Förster, Delécluze, Rossetti, Viada y Lluch; S. 46 zwei Studien von Barbi; S. 50 des Verfassers Origini etc. <sup>2</sup> Sonst nimmt S. von der ganzen Erklärung keinerlei Notiz; jedenfalls ist dieses Verfahren klüger als das Verhalten Parodi's (Bull, d. soc. dant. XXI, 69).

<sup>\*\*</sup>Nebenbei bemerkt: wenn Aroux wirklich der "Possenreißer" ist, zu welchem ihn d'Ovidio stempelt, warum ihn dann überhaupt ernst nehmen und anführen, wie es S. 479 geschieht?

\*\*Trotzdem erschienen S. einige Änderungen notwendig, die er in der I. Aufl. S. XLV verzeichnet; zarte Rücksichtnahme auf den Freund Barbi hat wahl die Streichung einigen Absütze der ausgestenen S. 266 gegenhafte.

wohl die Streichung einiger Absätze der avvertenza S. 36f. veranlasst,

Die Ausstattung des Buches hat entschieden gewonnen; wenn auch die Lettern der I. Aufl. etwas größer waren, so passen doch die neuen besser zu dem Format als die alten; im übrigen sind sie scharf und sehr gut zu lesen,

Der Druck ist sorgfältig überwacht worden, so das sast keine Fehler vorkommen; ich bemerkte nur S. 95 Z. 2 v. unten (provenzale), S. 71 (Z. 2 u. 3 der Anmerkungen ecc. -di), endlich ist aus der alten Ausg. (S. XXVI) der Fehler serventense in die neue (S. 20) übergegangen.

Als ein trauriges Zeichen der Zeit mag die Preissteigerung hervorgehoben werden, die durch die Hinzufügung von nicht ganz sechs Druckbogen für den Kanzoniere nicht allein erklärt werden kann: die neue Auflage kostet Lire 8,50 (gegenüber 2 der alten!).

FRIEDRICH BECK.

Franz A. Lambert, Dante Alighieri, Neues Leben übersetzt und erläutert, Dachau, Einhornverlag 1920.

Den Lesern der Zeitschrift ist Lambert nicht unbekannt (Zs. XXXVIII, 625 ff.); seine Vorliebe für Dante hat ihn zu einer neuen Übersetzung der Vita Nuova veranlasst, welche ihm Gelegenheit gibt, auf seine früheren Ideen zurückzukommen. Nach der eigentlichen Übertragung, welche S. 11-86 einnimmt, folgen die Erläuterungen: die Einteilung der Vita Nuova (88-90), Beatrice (91-102), Dantes erste Geliebte (103-111), Beatrice die Heilige (112 -116), Dantes zweite Geliebte (116-124 m. Anhang 125-126), endlich Erklärungen zu einzelnen Kapiteln der V. N., nämlich 1, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 30, 40 (127-137) und Anmerkungen (138-141). Die Erläuterungen bieten nichts Neues; unentwegt hält der Vers. an seiner Auslegung sest, dass die erste Jugendliebe Dantes - Piccarda gewesen sei (S. 105 ff.), seine Stellung zur Beatricefrage bleibt dieselbe, wie er sie in seinem ersten Werke eingenommen hatte. "Amor ist, wo er in der V. N. auftritt, eine allegorische Verkörperung des subjektiven Liebesgefühls", schreibt L. S. 102 und tritt damit in die Fussstapfen Federzoni's, welcher in seinen Studi e diporti danteschi 1902 S. 107 fast denselben Gedanken ausgesprocheu hatte.

Die Übersetzung ist sehr gewandt und liest sich außerordentlich leicht und angenehm; über den Text, welchem L. gefolgt ist, lassen sich, bei völligem Mangel irgend einer diesbezüglichen Angabe, nur Vermutungen außtellen; nach S. 82 (§ 40 "da viel Volk hinzog") ist zu folgern, daß L. einen Text benützt hat, welcher die falsche Lesart andava statt des richtigen va außweist, also d'Ancona oder Witte; darin sehe ich einen Grundfehler, der leicht hätte vermieden werden können. Im einzelnen wäre zu bemerken;

S. II: "die von vielen, die nicht wussten, wie sie zu nennen sei, Beatrice genannt wurde" ist nicht zu rechtsertigen (vgl. Zs. XL, 281).

S. 15: "die Herrin mein, gehüllet in ein Linnen"; es ist mir unverständlich, wie diese Übertragung zu den vorausgehenden Worten des Prosatextes (S. 13) passen soll: "in seinen Armen glaubte ich eine schlafende Gestalt zu sehen, nackt; nur leicht schien sie in ein blutrotes Tuch gehüllt zu sein."

S. 17: "wie es der höchste Herr bestimmt hat" ist doch eine zu freie Wiedergabe von "dove la mia donna fue posta da l'altissimo Sire.

S. 19: "zur Erinnerung daran = in guiderdone di ciò?

S. 21: "gebührende Namen == nomi propri?

S. 23: "wegen dieses überflüssigen Geredes" = di questa soverchievole voce?

S. 28: "schwerere und schmerzlichere Zustände" = ... punti?

S. 29: "ist nicht wie andere Frauen, so daß sie leicht ihr Herz verschenkte" = non è chome l'altre donne, che leggeramente si mova del suo chore.

S. 30: "und ihm vertraute, der (mich) seinen Freund bis dahin geführt hat" = e fidandomi ne la persona, la quale un suo amicho a l'estremità de la vità condocto avea?!

S. 30: "Kaum war ich dazu bereit = E nel fine del mio proponimento?

S. 31: "wenn sie meinen Zustand verstünde" == se questa donna sapesse la mia condiçione?; wenn später S. 32 Z. 4 v. o. mit Recht "dieser sei unbekannt" (saputa) übersetzt wird, so muß in obiger Stelle sapere ebenso übersetzt werden, nicht == verstehen.

S. 58: "In der Volkssprache 'reimen' heisst ja ebensoviel, wie nach einem gewissen Versmass in Latein dichten" = ... secondo alcuna proporçione...; die Stelle ist ganz missverstanden.

Diese Proben mögen genügen; sie beweisen, das vielsach die bessernde Hand angelegt werden muß, wenn der Übersetzer das ihm vorschwebende Ziel wirklich erreichen will (S. 9 "die vorliegende Übertragung ... will dem Leser einen angenehm lesbaren und vor allem sinngetreuen Text bieten"). Ich sürchte, die Übertragung ist oft nicht sinngetreu ausgesallen, dagegen ist sie wirklich angenehm lesbar und würde noch angenehmer zu lesen sein, wenn nicht sinnstörende Drucksehler vorkämen wie S. 89. Ein Mägdlein, teilnahmslos (!) statt teilnahmsvoll, wie S. 52 zu lesen ist; und S. 32, 34 (Z. 12 bzw. 5 v. o.), "dass ich auch sonderbar entstellt erscheine", "und bin ich nah auch, hör' ich Amor warnen", wo beide Male "euch" zu lesen ist.

FRIEDRICH BECK.

Mitteilungen aus Spanien, zusammengestellt vom Ibero-amer. Nachrichten-Archivdienst Hamburg. Organ der Arbeitsgemeinschaft deutsch-span. Gesellschaften. Bd. I, Monatshefte Aug. bis Dez. 1917. 215 S. Bd. II, Jan. bis Dez. 1918. 380 S. — Fortgesetzt in der Zeitschr. Spanien, Zeitschrift für Auslandskunde, jährlich 4 Hefte, hg. vom Ibero-amer. Institut. Direktor B. Schädel. Schriftleiter Fritz Krüger. Organ des Verbandes Deutschland-Spanien. Bd. I 1919. 316 S. +VII. Bd. II 1920. 316 S. +VIII. Verlag W. Bangert, Hamburg.

Das 1917 gegründete Ibero-amer. Institut an der Hamburger Universität gibt seit 1917 die Mitt. aus Spanien, seit 1919 die Zeitschr. Spanien heraus, eine in jeder Hinsicht neuartige Edition, die einem dringenden Bedürfnis entspricht, wie die Erweiterung der Mitt. zur Zeitschr. bekundet. Schon vor dem Kriege hat man die Notwendigkeit erkannt und lebhaft erwogen, wie man Deutschland besser für Welthandel und Weltverkehr vorbilden kann. Die wirtschaftliche und geistig-kulturelle Durchdringung und Abhängigkeit der Völker voneinander wächst dauernd und erfordert entsprechende Studien und Vorbereitungen. Bisher vermittelte im wesentlichen der Philologe ein nur wissenschaftlich-ästhetisches Interesse am Ausland. Heute verlangen die wirtschaft-

lichen Kämpfe die zusammentassende Mitarbeit aller Kundigen, um die genaueste Kenntnis auch aller realen Werte, feinstes Verständnis für die Volksseele zu gewinnen. Die neue Zeitschr. will dem Rechnung tragen für das Gebiet Spanien und die spanisch sprechende Welt. Spanien ist bisher in Deutschland arg vernachlässigt worden, und es hat hinter der Beschäftigung mit Frankreich weit zurückstehen müssen. Auf Universitäten, in Schulen und im täglichen Leben hat man kaum eine annähernde Kenntnis von dem ganz hervorragenden Werte dieses Wirtschafts- und Kulturgebietes erlangt. Erst ganz langsam beginnt es zu tagen. Wir haben gegenüber Frankreich, Nordamerika und auch England viel nachzuholen. Die Zeitschr. findet eine ebenso schwere wie dankbare Aufgabe und hat sie bisher recht geschickt angefast. Die Zeitschr. wendet sich an einen weitesten Kreis der Gebildeten und Interessenten zur Mitarbeit wie auch Nutzung. Wissenschaft und Wirtschaft, geistige Bildung und praktische Arbeit sollen zusammenwirken, um die Beziehungen Deutschland-Spanien zu fördern. Das Land Spanien mit allen seinen Lebensäußerungen und Beziehungen zu andern Ländern, vornehmlich zu Deutschland, in Gegenwart und Vergangenheit mit Ausblick und Wertung für die Zukunft ist von Fachkennern in den einzelnen Artikeln behandelt. Man hat nach den ersten vier Bänden bereits ein recht anschauliches Bild vom Lande selbst und von dem neuen frischen Leben, das seit Ende des 19. Jh.s, vor allem seit dem Weltkrieg, dort herrscht. Denn der Krieg hat Spanien unendlich viel Gutes gebracht. Spanien beginnt sich wieder zu finden und geht mit Riesenschritten einer neuen Blüte entgegen. -

Mitt. und Zeitschr. gliedern die gewaltige Stoffülle in 5 Abschnitte. 1. Aufsätze allgemeinen Gehalts. 2. Mitt. aus dem Wirtschafts-, 3. Mitt. aus dem kulturellen Leben. 4. Neuerscheinungen. 5. Mitt. des Verbandes. Eine Inhaltsübersicht schliesst jeden Band der Zeitschr. ab. Abschnitt 2-5 behandele ich summarisch, darum zuerst. - Über Abschnitt 4 und 5 ist wenig zu sagen. Zeitschr. und Mitt. verzeichnen gewissenhaft sämtliche Neuerscheinungen und besprechen sie kritisch. Die Mitt. des Verbandes enthalten manche interessanten Berichte über Vorträge u. dgl. in den einzelnen Vereinigungen. Abschnitt 2 und 3 geben höchst wertvolle, vielseitigste Mitt. Kürzere Aufsätze wechseln mit bloßen chronikartigen Angaben, Tabellen und kritischen Bemerkungen. Sie bilden eine wahre Fundgrube wichtigsten Materials für Wissenschaft und Praxis. Man erkennt daraus den allmählichen Aufschwung und die Verselbständigung der spanischen Wirtschaft und Kultur. In Handel im In- und Ausland, Verkehrs- und Transportwesen, das einen so argen Hemmschuh der Entwicklung bisher bildete, Kohlen- und Bergbau, Industrie, Maschinen-, Schiffbau, Gewerbe, Bankwesen, landwirtschaftlicher Produktion, kurz überall zeigt sich wiedererwachende Liebe zur Arbeit und wachsender Wohlstand. Hand in Hand mit dem wirtschaftlichen Aufschwung geht der kulturelle. Wissenschaftliche Institute entstehen, Kongresse werden abgehalten, das Ausland sucht Spanien auf, Ausstellungen finden statt, Preise werden ausgeschrieben, fremde Gelehrte und Künstler kommen nach Spanien, spanische gehen nach auswärts, besonders nach Latein-Amerika. Vor allem müht sich Frankreich, und mit ebensoviel Geschick wie Erfolg, in wirtschaftlichem und kulturellem Leben Spaniens tonangebend zu werden. Auch Nordamerika tut sein möglichstes. Spanien selbst arbeitet sehr am engen

Zusammenschlus der spanisch sprechenden Welt. Es sucht die aligemeine Bildung seines Volkes zu heben. Resorm des Hochschulwesens (Zs. II, 289 f.), des höheren Schulwesens (Zs. II, 289 f.). Aber der Analphabetismus der breiten Volksschichten ist noch sehr groß und in Spanien mit am stärksten von allen europäischen Ländern vertreten; von rund 20 Mill. konnten 1910 nur rund 12 Mill., d. i. 59,35% weder lesen noch schreiben (Zs. II, 295 f.); unter Abzug der Kinder unter 10 Jahren sind es 50,2%. — Wir kommen zu Abschnitt I. Er bringt längere Aussätze.

Mitt. Bd. I. In den Mitt., die während des Krieges erschienen, nimmt entsprechend der Wichtigkeit der hochpolitischen Vorgänge für die Beziehungen Spanien-Deutschland die politische Chronik einen größeren Raum ein. Es sind Aufsätze über die Politik Spaniens seit dem Rücktritt von Romanones. Die große Rede des mannhasten Maura ist besonders bemerkenswert (I, 6 f.). Die Befolgung strenger Neutralität hat die Erneuerung Spaniens ermöglicht und die Bewegungen der Juntas de defensa de infanteria (seit Juni 1917), der Regionalisten Kataloniens, der Parlamentarios (nach Neugestaltung des gesamten politischen Systems), der großen Arbeiterunruhen (besonders Aug. 17) ausreifen lassen, so dass das Sammelkabinett Garcia Prietos, d. i. Heranziehung aller fähigen Köpfe ohne Rücksicht auf Parteizugehörigkeit, entstehen und am 24. II. 18 zum ersten Male freie unbeeinflusste Wahlen stattfinden konnten. - Bei dem beschränkten Raum kann hier nur kurz über die übrigen Aufsätze des Abschnittes I berichtet werden. Mitt. I 87-II2. Kulturelle Bestrebungen der Franzosen in Spanien. Seit 1899 Vorbereitungen in Frankreich, seit 1908 und besonders 1913 (Institut Français in Madrid eröffnet) Tätigkeit in Spanien selbst. Der Aufsatz zeigt die großartig angelegte und planmässig durchgeführte Propagandatätigkeit mit politischen Hintergedanken; politische Früchte hat sie bereits gezeitigt. Deutschland kann dem nichts Ebenbürtiges an die Seite stellen. - S. 177-185. Deutsche Kulturarbeit in Spanien. O. Bz. Die Deutschen pflegen leider nur den gesellschaftlichen Zusammenschluss unter sich. Die deutschen Schulen wären praktischer auszubauen und zu Stätten deutscher Kultur für Deutsche und Spanier zu machen.

Mitt. Bd. II 33-44. Archäologische Aufgaben in Spanien. A. Schulten. Der Schwerpunkt archäologischer Forschung wird sich nunmehr nach Westen legen, vornehmlich nach Spanien, und hier nach dem Osten und Süden. Spanien ist so gut wie Neuland, und die reiche spanische Folklore ist noch fast unberührt. Eine trefflich orientierende Abhandlung. - S. 44-46. Das alte und das neue Spanien. José Montesinos y Checa. Abdruck aus der Nordd, Allg, Ztg. vom 5. I. 18. Ein gedrängtes Bild der spanischen Regierungsform seit dem Mittelalter. - S. 46-48. Die deutsch-spanischen Freundschaftsbestrebungen Johannes Fastenraths. H. Jos. Ohrem schildert die literarische Tätigkeit und die bedeutende in Spanien hochgeehrte Persönlichkeit dieses hervorragenden Mannes, dem wir die Kölner Blumenspiele verdanken. - S. 97-105. Jakob Grimm, Friedrich Diez und die Anfänge der spanischen Romanzenforschung. Fritz Krüger. Dem gut orientierenden Aufsatz soll eine Gesamtdarstellung der spanischen Romanzen in Dichtung und Forschung folgen, der wir mit Interesse entgegensehen. - S. 105-108. Spanische Politiker. José Montesimos y Checa.

Abdruck aus der Nordd, Allg. Ztg. vom 19. I. 18. Die Skizze bildet eine Fortsetzung der obigen über das neue Spanien. Es werden besprochen Cánovas und Sagasta, Silvela und besonders Maura, den der Verfasser sicher mit Recht den größten spanischen Staatsmann seit Cisneros und die Seele der politischen und sozialen Erneuerung Spaniens nennt. - S. 129-136. Antonio Maura. J. Froberger gibt ein gutes Bild der Tätigkeit dieses großen, vielgeliebten und vielgeschmähten Staatsmannes. - S. 136-148. Das spanisch-maurische Wohnhaus. O. Jürgens. Eine ganz treffliche Studie zur Entwicklung des spanischen Bauwesens mit 5 Abbildungen. - S. 161-179. Wesen und Wandlungen der spanischen Politik. H. Finke. Universitätsvortrag aus Bonn, 30. IV. 18. Vor uns entsteht das buntfarbige Bild der unheilvollen, zahlreichen Verfassungsänderungen und der zerfahrenen Parteigestaltungen Spaniens im 19. Jh. auf historischer Grundlage. Der Verfasser hebt die beiden großen Reformgedanken der jüngsten Zeit hervor, die Spaniens Erneuerung kennzeichnen: Reform des Wahlsystems (bisherige Wahlbeeinflussung durch die Kaziken; "Schaukelsystem") und Dezentralisation (Autonomiebestrebungen Kataloniens). Ein wertvoller, großzügiger und sachkundiger Artikel. -S. 179-184. Deutsche Künstler in Spanien. A. L. Mayer. Kurz orientierender Überblick. - S. 193-200. Landwirtschaft und Siedlungsverhältnisse in Spanien. R. Leonhard-München. Der interessante Aufsatz untersucht die Gründe - physikalische und in der geschichtlichen Entwicklung liegende -, die die ungünstigen Besitz- und Siedlungsverhältnisse veranlasst haben und zeigt die Momente, welche seit dem Weltkrieg auch hier Besserung erhoffen lassen. - S. 201-205. Tanger, Gibraltar, spanische Ziele. Der genwärtige Stand dieser Fragen in Spanien, Frankreich und England wird besprochen ohne Eingehen auf Ursprung und Entwicklung. - S. 225-238. Die Hauptrichtungen der spanischen Literatur der Gegenwart. J. Froberger. Bonner Universitätsvortrag Mai/Juni 18. Die neue Literaturbewegung der "Generation von 1898" wird nach ihrer Entstehung und in ihren verschiedenen Erscheinungsformen übersichtlich und sachlich dargestellt. Deutschland hat diese Bewegung in Latein-Amerika und in Spanien leider so gut wie gar nicht beachtet und befruchtet, und so gilt Paris als geistiges Zentrum der Welt. - S. 257-268. Die spanische Inquisition. E. Schäfer. Die Geschichte der Inquisition und deren Verfahren werden klargelegt. Abgesehen von dem widerchristlichen Geist einer Inquisition ist das Bestreben eines korrekten und gerechten Verfahrens dabei nicht zu leugnen trotz vieler Mängel. Die strenge Geheimhaltung hat viele schiefen Urteile zugelassen. Durch die scharfe Bindung freiheitlichen Strebens war die Inquisition mitschuldig am Niedergang der alten spanischen Größe, ebenso wie an den Wirren im 19. Jh., die naturgemäß verstärkt wurden durch die nach Aufhebung der Inquisition plötzlich erlangte ungehemmte und ungewohnte Freiheit. -S. 268-276. Die spanische Sprache und Literatur in Deutschland. E. P. Salzer. Bei aller gebotenen Kürze sollten doch Friedrich Diezens altspanische Romanzen ebenso wie ein Hinweis auf Lope de Vegas Einfluss auf Grillparzer nicht fehlen. Erwähnung verdienen neben dem Lehrbuch auch Gräfenbergs spanisches Lesebuch für höhere Handels- und Realschulen, die vortrefflichen Bücher El castellano actual von Román y Salamero und R. Kron, Land und Leute in Spanien bei Langenscheidt, Landeskunde der Iberischen

Halbinsel von Fritz Regel, Göschensammlung 235. Das Urteil über den vorzüglich getroffenen eigenartig spanischen Stil in Herders Cid dürste nicht allgemeine Zustimmung finden, schon Diez hatte darüber andere Meinung. -S. 289-302. Von Spaniens Beitrag zu Europas geistigem Leben in Gegenwart und Vergangenheit. W. Mulertt. Guter verdienstvoller Überblick. - S. 302-311. Das spanische Nationalheiligtum. L. Pfandl. Der wohlunterrichtete Verfasser zeichnet ein anregendes, treffendes Bild. -S. 321-337. G. B. Sacchettis Umgestaltungspläne für die Umgebung des königlichen Schlosses in Madrid. O. Türgens. 4 Abbildungen. Der gelehrte Verfasser der Skizze über das spanisch-maurische Wohnhaus erfreut uns mit einem weiteren wertvollen Beitrag. Er bespricht den alten Schlossbau nach der Zeichnung von 1656 und die Pläne Sacchettis, die er 1907/08 und 1910 im Schlosse aufgefunden hat. Diese großartigen Plane und Entwürfe aus den Jahren 1738, 1752, 1757, die ein Meisterstück barocker Stadtbaukunst darstellen, sind nie voll verwirklicht worden. Madrid, seit 1651 Hauptstadt des Landes, hat in der Blütezeit Spaniens keine angemessene bauliche Ausgestaltung ersahren. Zwar ist 1764 der Schlossbau beendigt worden, aber das ärmer werdende Spanien und die geringe Liebe der Fürsten zu der ungünstig gelegenen Hauptstadt haben immer weitergehende Vereinfachungen gefordert, und nur ein schwaches Abbild von Sacchettis Plänen bedeutet das, was heute Schloss und Umgebung bieten. - S. 338-369. Spaniens Wirtschaftsmacht im Weltkrieg. Chr. Eckert. Ein großzügiger Ausatz, der die schnell aufstrebende Wirtschaft Spaniens in den einzelnen Phasen beleuchtet und Licht und Schatten der Entwicklung glänzend aufzeigt - bis 25. Oktbr. 1918. - S. 369-374. Neueres zur Cervantes-Kunde. Fritz Krüger. Ein kurzes Gedenkwort an den 300 jährigen Todestag von Cervantes am 23. IV. 16 und Angabe der dazu erschienenen Literatur.

Zeitschr. Spanien, Bd. I, S. 2-27. Das Deutschtum in Spanien. Boelitz-Soest. Vortrag 8. X. 18 zu Freiburg i. B. Die teilweise Wiederholung und Erweiterung der Skizze aus den Mitt. I, 177f. Deutschland hatte vor dem Kriege einen gewaltigen wirtschaftlichen Einfluss in Handel, Industrie (Elektrizität, Chemie, besonders Farbstoffen) dank der glücklichen Anpassung des deutschen Kaufmanns und Ingenieurs erworben. Auf Schritt und Tritt begegnete man den Erzeugnissen deutschen Gewerbefleises, in allen Läden Spaniens lagen deutsche Waren. Deutschland war vor dem Krieg soweit, den Markt völlig zu gewinnen. — S. 22-38. Rassenprobleme in Spanien. Eugen Fischer-Freiburg i. B. Von sachkundiger Feder werden die vielen anthropologischen Fragen gestreift, die der interessante spanische Bevölkerungstyp zur Lösung stellt. Wer sind die Basken? Sind Iberer und Basken, von der mediterranen Rasse, näher mit den Hamiten verwandt, und werden dies auch die Sprachstudien bestätigen, nachdem es die Anthropologie festgestellt hat? Woher stammen die 10% Blonden in Spanien und die Blonden in der Berberei? Etwa z. T. schon von einer vorgeschichtlichen Einwanderung einer nordischen Rasse? Ist Entsprechendes von dem negroiden Einschlag zu sagen? Was besagen die Funde in Portugal über die alpine Rasse? - S. 28-38. Die Araber in Spanien. C. F. Seybold-Tübingen. Die glücklichste, schönste und glänzendste Periode der Gesamtgeschichte der Pyrenäenhalbinsel bildet die arabische Zeit 711-1492. Ob mit diesem Urteil aus neuzeitlicher

Lebensauffassung auch die Spanier selbst mit ihrem siglo de oro und vor allem die, welche die Zeiten erlebten, übereinstimmen würden? - S. 39-45. Das älteste spanische Don Juan-Drama. Adalbert Hämel-Würzburg gibt Aufschluss über den Stand der Forschung in bezug auf Quelle und Verfasser. Beide sind noch unbekannt. - S. 46-56. Spanien in den Episodios Nacionales von B. Pérez Galdós, H. Heiss-Dresden. Das große kulturpsychologische Gemälde vom Verfall Spaniens seit Trafalgar und bis auf Cánovas aus der Hand der bedeutendsten spanischen Dichterpersönlichkeit unserer Tage ist ein Geschenk, wie es kein zweites Volk zurzeit besitzt. Heils gibt ein gediegenes und frisches Bild von dem großen Naturalisten und Charakter seines Werkes. Vor allem die Dichtungen Zaragoza und Gerona sollten allgemein bekannt sein. - S. 89-III. Spanien im Don Quijote des Cervantes. Adolf Schulten-Erlangen. Der durch seine Ausgrabungen von Numantia bekannte und verdiente Archäologe prüft alle Angaben über Land und Leute mit Hilfe seiner Studien in Vergangenheit und Gegenwart an Ort und Stelle und gibt wertvollste Bemerkungen in typisch anschaulichen Schilderungen. Er bespricht das Land (Kastilien, die anderen Landschaften, das Ausland), Volk und Sitte (Ritt über Land, Die Venta, Hirt und Herde, Der Bauer, Der Hidalgo, Andere Stände, Typisches, Volksfreuden, Lieder, die der Versasser bei einem Pfarrer oder am Herdseuer hat singen hören). --S. 112-114. Über Francisco de Zurbarán. Hngo Kehrer-München. Eine kleine Skizze dieses großen Malers spanischen Mönchs- und Klosterlebens, der der Natur ebenso nahe wie Greco, der Expressionist, ihr fern ist. - S. 115-136. Das Autonomieproblem in Spanien. R. Großmann-Hamburg. Referat über die außerordentlich starken und gefährlichen Autonomiebestrebungen der Katalanen, die eine fast staatliche Selbständigkeit innerhalb des Königreiches wünschen. Großmann bespricht den Regierungsvorschlag und das Statut der Katalanen, bejaht die Frage: Hat Katalonien den Beweis einer Nation bereits erbracht? in historischer, biologischer und sprachlicher Hinsicht und weist auf die Autonomiebestrebungen auch im Baskenlande und Galizien hin. - S. 169-174. Spanier und Deutsche in Südamerika. Francisco Grandmontagne. Deutsch von E. Großmann aus der Madrider Zeitung El Imparcial 30. VI. 19. Die spanischen Industriellen haben sich bisher unfähig gezeigt, den südamerikanischen Handel zu gewinnnen, ja selbst das vorzügliche spanische Maklermaterial, die Registreros ihren Zwecken dienstbar zu machen. Diese haben zuerst nur englisch-französische Webwaren ins Land weiterverhandelt, sind dann mehr und mehr in deutsche Dienste herübergenommen worden. Die Geschichte der Registreros und ihre Arbeit wird kurz geschildert. Der Verfasser sucht die spanischen Industriellen aufzurütteln. - S. 175-193. Die Anfänge der Oper in Spanien mit Textproben. Alfred Reiff-Stuttgart. Eine interessante Studie, die die Entstehung der dramatischen Musik Spaniens und der Zarzuela, einer Art Singspiel, des Encina (1468-1534) und ihren selbständigen, von Italien nicht abhängigen, eigenartig bodenständigen Charakter nachweist. Die Textproben sind mit Übersetzungen versehen. Der Verfasser plant durch die Deutsch-spanische Vereinigung in Stuttgart eine Aufführung der Musik Spaniens im 16. bis 18. Jh. am 2. X. 19 und fügt hier das Programm der Aufführung hinzu mit wertvollen Angaben über Komponisten, Werke und Technik. -- S. 194-201.

Der Amadisroman und seine zweite Heimat, W. Mulertt. Vortrag aus dem Hallenser Seminar vom 26. V. 19. Der wesentlichste Grund für den Siegeszug des Amadis und die Vermehrung seiner Bücher von 5 auf 12, dann allmählich 24 ist das zeitgemäße Kolorit, der Geist der Renaissance und der wiedererwachenden Liebe zur griechischen antiken Welt, der dies Werk durchdrungen hat. Von Italien ging diese neue Richtung aus, zuerst noch nach Spanien, wo schon das 5. Buch unter ihrem Einfluss entstand, dann mit den neuen Büchern des Mambrino Rosco nach dem Norden. Buch 22-24 sind in Deutschland geschrieben. Der Versasser wird dafür den Beweis erbringen. Italien ist die viel zu wenig beachtete zweite wichtige Heimat des Amadis. --S. 202-211. Juan Valera, Romanschriftsteller und Diplomat. S. Gräfenberg-Frankfurt a. M. Lebensbild und Besprechung seiner Werke. - S. 212-219. Johannes Fastenrath und seine spanischen Freunde. Zur Erinnerung an seinen 80. Geburtstag. H. J. Ohrem-Köln a. Rh. feiert diesen hochherzigen, hochverdienten Förderer deutsch-spanisch geistiger Beziehungen, siehe auch Mitt. I, 46f. - S. 241-48. Deutsch-spanische Friedensarbeit während des Krieges. Dietrich Westermann. Ein erfreulicher Bericht über die umfangreiche Tätigkeit der Deutschen und ihrer spanischen Freunde: Gefangenenhilfe Barcelona, Einrichtung von Vortragskursen und Gründung der Deutsch-spanischen Gesellschaft. Nach dem Kriege hofft man auf die Fortsetzung der geknüpften Beziehungen. "Alemania vendra!" — S. 249-252. Der Bildhauer Francisco Giralte. August L. Mayer. Leben und Wirken dieses Künstlers (1500?-1576). - S. 253-263. Fernando Cortes und die Eroberung von Mexiko. E. Schäfer-Schwerin zeichnet ein anschauliches Bild des begabtesten und geschicktesten der spanischen Eroberer, der sein Werk wegen Neid und Argwohn nicht zu Ende führen durfte. - S. 246-276. Ein Ausflug nach Tanger (Sommer 1914). Diese Skizze von Franz Kuypers ist eine ganz reizvolle realistische Schilderung der so anderen maurischen Welt da drüben in Tanger als die, welche man sich aus Granada und Andalusien kommend vorstellt. Der strebsame Moslim von Andalusien ist zurückgesunken in sein Kindesalter, sein sorgloses Dahinleben ohne jeden Hang zu einem Streben nach Höherem.

Zs. Bd. II, 1920. S. 2-23. Der Fortschritt der Wissenschaft im heutigen Spanien. Américo Castro. Eine gründliche, ernste Arbeit. Frisches wissenschaftliches Leben herrscht in Spanien. Seit Ende des 19. Jh.'s erstrebt Spanien den Anschluss an die Zivilisation und hat ihn heute erreicht. Es besitzt wieder tüchtige Gelehrte und führende Männer von Weltruf. Noch sehr rückständig sind die klassische Philologie, die indogermanische Sprachwissenschaft; die modernen Fremdsprachen sind gar nicht vertreten; dagegen ist Spanien führend in der arabischen Wissenschaft. Es ist kennzeichnend für span. Verhältnisse und die Erneuerung Spaniens, dass das neue Leben von Kreisen außerhalb der offiziellen Körperschaften erstanden ist und sich in selbstgeschaffenen Vereinigungen konzentriert, in der Junta para ampliación de estudios in Madrid (seit 1907) und in dem Institut d'Estudis Catalans (seit 1907) in Barcelona; ebenso regt es sich in den Universitätskreisen von Oviedo und Zaragoza. - S. 19-23. Ein unbekanntes spanisches Gedicht aus dem Mittelalter. M. Artigas. Anzeige mit Probestellen von einem bei Santander kürzlich gefundenen, etwa 500 Strophen langen Gedicht in der cua-

derna via, aber 8 + 8 statt 7 + 7, das eine Übersetzung aus einem Kodex asketischer Werke mit satirischen Einlagen im Stile des Erzpriesters von Hita darstellt. - S. 24-46. Das Musikjahr 1918/19 in Madrid. Bericht von Adolfo Salazar; übersetzt und mit Ergänzungen von Alfred Reiff. Aus der Zeitschr. La Lectura, Revista de ciencias y artes, Agosto, Sept. 19. Madrid. Die Kompositionstätigkeit und Musikliebe hat in Spanien zugenommen. Während der Kriegszeit mussten deutsche Werke zurücktreten, in der Oper ganz, im Konzertsaal weniger. (Mit dem 5. u. 19. Dez. 1919 ist Wagner wieder in Madrid mit Walkure und Parsifal eingekehrt und begeistert aufgenommen worden.) Die Italiener herrschten in der Oper vor, auch Frankreich war stark vertreten, dann England, Russland, Böhmen, Ungarn. Hervorheben wollen wir hier F. Pedrell mit seinem Cancionero musical popular español, 2 Bde, Ed. Castells, Valls und F. Gascué: Materiales para el estudio del folklore músico vasco und La influencia de la música árabe en la música castellana. — S. 47-54. Spanische Gemälde in deutschen Galerien. 1. Das Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin. Gertrud Richert. Mit dieser ansprechenden Beschreibung und Würdigung beginnt eine höchst dankenswerte Übersicht über den Bestand an spanischen Gemälden in Deutschland, der leider sehr gering ist, doch fast ausschliefslich Bilder aus der Blütezeit des 17. Jh.'s aufweist. - S. 153-162. Erinnerungen an Mallorca. A. Demiani schildert den Liebreiz des Felseneilandes, seine Weltabgeschiedenheit und Unberührtheit von dem lauten Fortschritt der umliegenden Länder; dann folgt ein kurzer Abris seiner Geschichte. - S. 163-169. Benito Pérez Galdos. S. Gräfenberg widmet dem am 1. IV, 20 verstorbenen großen Dichter einen Nachruf durch diese Übersicht und Würdigung seiner Schöpfungen. Zu den Episodios Nacionales vgl. Zs. I, 46 fg. Die zweite Romanreihe, die Novelas Contemporáneas, religiöse und soziale Tendenzromane, enthalten Doña Perfecta (soz. Problem), Gloria (relig. Problem), la Familia de León Roch (relig. Problem zwischen Ehegatten), El Abuelo (Galdos auf den Spuren Ibsens) u. a. Die dritten Schöpfungen sind in Wahrheit nur dramatisierte Romane geblieben von kaum mehr als Zeiterfolg, der beste Electra. - Spanien verehrt in Galdós den spanischsten von allen spanischen Schriftstellern. - S. 170-183. Die Anfänge der katalanischen Romantik (1823 bis 1836). M. de Montoliu. Aus dem Katalanischen übersetzt von H. Morgenbesser. Die interessante gelehrte Darstellung schildert einleitend Wesen und Spielarten der Romantik in Deutschland und in den andern Ländern und begründet die einseitige Aus- und Umprägung gewisser Seiten der Romantik in Katalonien: Einstellung des Geistes auf die Vergangenheit. Dann zeigt Montoliu die verschiedenen Entwicklungsphasen der romantischen Bewegung in Katalonien. Sie sind ursprünglich und gehen aus von der neuen Zeitschr. El Europeo seit 1823. Der französische Pseudoklassizismus wird abgewiesen. Die deutschen Romantiker, Manzoni und vor allem Walter Scott und das unabhängige patriarchalische Schottland seiner Romane haben 1836 den Sieg der Romantik endgültig in Katalonien und übrigens bald auch in ganz Spanien über den traditionellen Klassizismus erringen helfen. Es handelt sich um die katalanisch umgebogene historisch traditionell gerichtete deutsch-schottische Romantik, nicht um die sogen. liberale und demokratische Frankreichs. - S. 184-190. Rubén Dario: Lo Fatal. Canto de Esperanza. Francisco Villaespesa: Mediodía. Mientras caen las hojas. Jardín de Olvido. J. M. López-Picó: Del sol

en el port. D'un xiprer. Sensació d'abril. Sensació de capaltard en el tren. Die ersten 5 Gedichte des Mexikaners Dario und des Spaniers Villaespesa sind auf Veranlassung von S. Gräfenberg durch Reinhold Zickel in deutsche Verse stimmungstreu übertragen worden, die folgenden des Katalanen Picó durch R. Großmann ebenso. Wir lernen so drei hervorragende Führer neuspanischer und katalanischer Lyrik, des Symbolismus in Spanien, durch einige prachtvolle Proben kennen. Wir können dieses Verfahren der Zeitschr., hervorragende span. Dichter mit Proben aus ihren besten Werken dem weiteren Leserkreis bekannt zu machen und damit zum Studium der Werke selbst anzuregen, nur dankbar begrüßen. - S. 241-267. Lope de Vega. Proben aus seinen dramatischen Werken; übers. von Dr. Arthur Altschul. Eine ganz vortreffliche Auslese und Wiedergabe unter Beibehaltung von Reim und Versmaß. Der Verfasser gibt erläuternde Anmerkungen und Charakterisierungen zu jeder Stelle und lässt uns einen Blick tun in die Größedieses spanischen Dichtergenius. - S. 268-273. Pereda, der Meister des modernen spanischen Romans. Ludwig Pfandl schildert kurz Leben und Werke dieses abgeklärten großen Romanschriftstellers der kantabrischen Berge, dessen Romane zu den meistgelesenen in der spanischen Welt gehören. - S. 274-277. Spanische Gemälde in deutschen Galerien. 2. Das Museum der bildenden Künste zu Leipzig. Hermann Großmann. I Ribera, I Murillo, I Cerezo und je I moderner Zuloaga und R. Casas, das ist alles, was Leipzig bieten kann; wenig genug gegenüber dem wenigen in Berlin (Zs. II, 47 fg.), das Spanien doch einen ganzen Saal einräumen kann. - S. 278-281. Über Plan und Ausführung der Untergrundbahn in Madrid. Oskar Jürgens. Madrid baut durch Spanier und mit spanischem Geld seine Untergrundbahn seit 1917 in 4 Linien. Okt. 19 ist ein Teil der Linie 1, 4 km lang, im verkehrsreichsten Stadtteil von der Puerta del Sol nach der Arbeitervorstadt von Cuatro Caminos fertiggestellt.

Wir verzeichnen noch die bisher vom Ibero-amer.-Institut herausgegebenen Einzelveröffentlichungen. A. Bibl. der Cultura latino-americana. I. Van der Borgth, Das Wirtschaftsleben Südamerikas. II. Meißner, Das wirtschaftliche Vordringen der Nordamerikaner in Südamerika. III. Meißner, Argentiniens Handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika. — B. Auslandspolitische Schriften. I. Cyhanarte, Argentiniens Neutralität. — C. Auslandswegweiser. I. Stichel, Argentinien. II. Gesundheitlicher Ratgeber, zusammengestellt vom Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten zu Hamburg. III. K. Sapper, Natur- und Lebensbedingungen in tropischen und tropennahen Gebieten. IV. A. Bieler, Brasilien.

W. SCHULZ

Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen. 73. Jahrgang, 139. Band, 1. und 2. Heft (ausgegeben Nov. 1919).

Abhandlungen.

G. Cohn, Bemerkungen zu 'Adolf Toblers Altfranzös. Wörterbuch', Lief. I und 2.

In Fortführung einer im gleichen Archiv (Band 137, Seite 83) begonnenen Anzeige werden auf 20 engbedruckten Seiten einige abweichende Meinungen

und mancherlei Ergänzungen zu Wortschatz, Bedeutungen und Wendungen sowie weitere Belege gebracht. Darunter sind Wörter, die Godefroy, aber nicht Tobler anführt, und solche, die bei beiden fehlen. Kristian von Troyes' Dichtungen sind im allgemeinen nur angezogen, wenn das Kristianwörterbuch im Stich läst. Einige Belege entstammen Denkmälern, die nach Toblers Tod herausgegeben wurden. Auf Texte des XV. Jahrh, wird hier und da auch dann herabgegangen, wenn streng genommen Toblers Rahmen (XI,-XIV. Jahrh.) überschritten wird.

Zur Präposition a werden gut 7 Seiten beigesteuert, obwohl Cohn sagt, "nur weniges finde Erwähnung" und noch mehrmals angibt, dass er sich Beschränkung auferlegt. Man muss eben bei den weniger seltenen, genügend erkannten Wendungen bei Tobler (und auch andern) stillschweigend ein usw. ergänzen, sonst nimmt man unnützen Ballast auf und drischt blosses Stroh. Man hat den Wunsch, Cohns reiche und gediegene Sammlungen möchten gleich in Toblers Werk selbst eingefügt werden, statt in einer Zeitschrift verzettelt zu werden, wo sie ein kleines Nebenherwörterbuch bilden.

### Kleinere Mitteilungen.

Ad. Kolsen, Randnoten zu Emil Levys provenz. Wörterbüchern (Nr. 1-8).

Es handelt sich um die Wörter (Ausdrücke) asenhorivar (v. n.), escobrir 'freimachen', (r)esveilhar, que 'wie?', natural 'Angehöriger, Getreuer', ses orgolh 'ohne Stolz', perdezirar = afrz. pardesirer, perdeziraire subst. oder adj. 'einer, der zuviel wünscht' und pervaler = afrz. parvaloir, die durch neue Textdeutungen und -besserungen Kolsens gewonnen werden.

L. Spitzer, Frz. fleurs ['Menstruction'] = fluores?

Die Möglichkeit des Zusammenlaufens zweier Etyma in eins (in unserm Falle fluor und flos) wird vorangestellt und im Auge behalten. Trotz großen Aufgebots volkstümlicher und gelehrter Beispiele aus alten und neuen Sprachen gelingt es nicht, fluor gegenüber dem vorherrschenden flos (neben av9os. bluome usw.) völlig auszuschalten, zumal sich bei letzterem schon bei der Frage, ob durch die verschiedenen Sprachen hindurch elementar- oder geschichtlichverwandt, ein non liquet ergibt.

Der Lesbarkeit wegen sähe man gern noch weitere Einzelheiten in die Anmerkungen verwiesen und durchgehender die Bedeutungen der fremden Ausdrücke beigefügt. — ἀρόω (S. 91 unten) 'pflügen, ackern und dann befruchten' ist doch kein Vergleich aus dem Pflanzenleben; es läuft auf Pflugschar = Phallus hinaus. - Galenus wird im Eifer des Gefechts (S. 92) den Alchimistenkreisen (gemeint ist: gelehrten Kreisen) zugezählt.

M. L. Wagner, Altprov. lieis.

Nach Auseinandersetzung mit den bisher geäußerten Meinungen wird das Pronomen lieis mit den blossen Mitteln des Provenzalischen ansprechend als eine Kreuzung der beiden Bezeichnungen der Geliebten liei und vos erklärt.

Ders., Lat. fundibulum > \*funibulum und intestinae > istentinae.

Statt mit Meyer-Lübke im ersteren Wort nd > n als Katalan- oder Gaskognismus zu erklären, wird schon für das Vulgärlatein Beeinflussung durch ywvlov 'Trichter' befürwortet.

Auch Beeinflussung von intestinae durch έντερα erscheint glaubhaft,

Vicente Garcia de Diego, Sobre el castellano enhiesto.

Nach kurzer Würdigung der Ansprüche von germ. first 'First des Hauses' auf romanische Wörter wie frz. fatte usw. wird für die Formen der Pyrenäenhalbinsel als Urwort eine adjektivische Zusammensetzung mit in- empfohlen, wobei sich die vereinzelten Fälle von Trennung in en und fiesto zu enfiesto verhalten mögen wie mujer en cinta zu m. encinta (analisis coincidente). Lat. infestu, das sich zunächst darbietet, hat nicht die Bedeutung von 'hochgerichtet, steil', die indes fastus und fastigium vermittelt haben könnten.

Beurteilungen und kurze Anzeigen.

Alice Weil, Die Sprache des Gilles de Chin von Gauthier de Tournay (Laut- und Flexionslehre). Dissertation. Heidelberg 1916. 124 S. 8°.

(Nach Alfred Pillets eingehender, fast schonender Besprechung ist die Arbeit nach Anlage und Ausführung vielfach mangelhaft; wertvolle Richtigstellungen, Besserungen und Beiträge fallen ab.)

E. Gamillscheg und L. Spitzer, Die Bezeichnungen der Klette im Galloromanischen. Mit einer Karte, Halle, Niemeyer, 1915.

K. Jaberg befriedigt zuerst sein Bedürtnis nach allgemeinen methodischen Bemerkungen über die Verhältnisse bei der Namenforschung, findet mauches mehr geistreich als überzeugend, macht viele Beanstandungen, gibt reiche und willkommene Besserungen und Beiträge und erklärt die Arbeit für eine tüchtige Leistung. — Ein Satzungetüm Jabergs (S. 112, 1. Absatz) beleidigt den aufmerksamen Leser doch zu sehr.

E. Walberg, Quelques remarques sur l'ancien français 'ne garder l'eure que ...'. S.-A. aus Filologiska föreningen i Lund (Språkliga uppsater IV). 1915. 15 S.

Wichtige berichtigende und ergänzende Ausführungen Schultz-Goras über die verschiedenen Bedeutungen einer schwierigen Wendung und über die semasiologische Erklärung dieser Bedeutungen. In einem Falle kann ich indes Schultz-Gora nicht beipflichten: ich finde, dass Walbergs Erklärung des nur dreimal belegten Sinnes 'es eilig haben mit' (S. 119 u.) sehr wohl das Richtige treffen könnte. Sch.-G. sagt "denn der Betreffende denkt ja gerade an nichts anderes als den Zeitpunkt, wo er mit etwas fertig sein könnte". Gewiss, dies ist ein guter Situationsbericht. Was aber der Franzose sich hier unter Zeitpunkt denkt, ist wohl etwas anderes: In dem einen der drei Belege z. B. (aus Aliscans, S. 118 Mitte) Je ne gart l'ore j'en face decipline denkt er sich die Sache wohl so: Ich will nicht irgend einen bestimmten Zeitpunkt abwarten, ehe ich etwas tue, sondern ich will es gleich tun, weil ich es eilig habe. Zeitpunkt muss eben so verstanden werden, dass der Betreffende ihn nicht beachtet (,, ne"!), nicht, wie Sch.-G. will, beachtet. Die drei Fälle haben übrigens ihrer Konstruktion nach das Gemeinsame und Besondere, dass das Subjekt des que-Satzes dasselbe bleibt, wie das des voraufgehenden ne garder l'ore, d. h. das Subjekt will sich bei seinem eignen gewollten Handeln nicht an irgend einen Zeitpunkt, den einer gesetzt haben könnte, kehren, also nicht bis dahin warten. Die Annahme einer Kreuzung mit ne cuidier veoir l'eure que + Konj. 'etwas lebhaft wünschen' erscheint also unnötig. - Auch zu dieser Wendung nebst der ital. non vedere l'ora werden von Sch.-G. neue Fundstellen beigesteuert. Bei Giordano Bruno begegnet aber streng genommen nicht dieselbe Wendung

sondern (ohne Artikel) non vedere ora (wohl = 'Gelegenheit'), was wohl den großen Unterschied in der Bedeutung ausmacht.

Ludovicus Bertalot, *Dantis Alagherii De monarchia libri III rec.* Friedrichdorf in monte Tauno apud Francofurtum apud editorem. 1918. 111 S. 80. 2 M., für Seminare und ähnliche Studiengesellschaften bei 6 und mehr Abzügen 1,60 M.

(Kennzeichnung der Anlage und der Bedeutung der Ausgabe durch B. Wiese; einige Ausstellungen).

Dr. Werner von der Schulenburg, Ein neues Porträt Petrarcas. Eine Studie über die Wechselwirkung zwischen Literatur und bildender Kunst zu Beginn der Renaissancezeit. Bern, Franke, 1918. 64 S. Lex. 8° und 4 Tafeln. M. 10.

(B. Wiese; vernichtend.)

H. BREUER.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. 73. Jahrg., 139. Band, Heft 3-4.

Kleinere Mitteilungen.

S. 222: O. Schultz-Gora, Ein provenzalisches Sprichwort. Es handelt sich um das auch in Nordfrankreich bekannte Sprichwort Qe (Qi) fai son pron, no'n oreza sas mans, das am Ende der im "Archiv" 50, 274 abgedruckten Cobla Nuls homs non deu (Gr. 461, 181) steht und von Schultz-Gora geschickt emendiert wird.

S. 222—5: Karl Christ, Cleomades-Fragmente. In der Preußischen Staatsbibliothek in Berlin fand Christ in dem Einband der 1530 in Paris gedruckten Reden und Briefe des Juristen und Philologen Christophe de Longueil (Berliner Standnummer Xh 2451) zwei Pergamentstreisen einer Cleomades-Hs., die jetzt als Ms. Gall. 8° 34 inventarisiert sind. Der eine ist unbeschrieben; der andere enthält die 32 Verse 5271—8, 5299—5306, 5327—34 und 5355—62 der Ausgabe van Hasselt. Dem Schristbefund nach sind die neuen dem 13. Jahrh. zugehörigen Bruchstücke, die abgedruckt werden, vielleicht die älteste Cleomades-Hs. überhaupt.

S. 225f.: O. Schultz-Gora, Zum Planch des Bertran Carbonal.

Es wird gegen C. Fabre und Bertoni überzeugend dargetan, dass in der Hs. tatsächlich p. G (= Peir(e) Guillem) zu lesen ist.

Beurteilungen und kurze Anzeigen.

S. 242—256: Eugen Lerch, Karl Arnholdt, Die Stellung des attributiven Adjektivs im Italienischen und Spanischen. (Romanisches Museum, hg. von Dr. G. Thurau, IX. Heft.) Greifswald 1916. 166 S.

Die Besprechung dieser Erstlingsarbeit, die den Durchschnitt überragt aber kurz abgetan wird, gibt Lerch willkommenen Anlass zu breiten Ausführungen über die Stellung des attributiven Adjektivs an der Hand von fast ausschließlich neufranz. Beispielen. Was er bringt, wird entschieden klärend und fördernd wirken. Insbesondere ist Eindringlichkeit in Behandlung der Grundfragen und Umsicht bei der Beurteilung verschiedener möglicher Erklärungsgründe zu rühmen. Gröbers Stellungsregel übersteht die Probe, ohne

natürlich das Problem zu erschöpfen. Dass dieses stillstisch und nicht syntaktisch ist (S. 243), lasse ich nicht uneingeschränkt gelten. Die impressionistische Erklärung von ouvre un large bec (öffnet etwas Weites, das ein Schnabel war) ist bestechend, aber nicht überzeugend. Ich erkläre es als 'er riss weit den Schnabel auf', so dass large ein essiziertes Attribut ware, das ein Adverb vertritt. Also der Schnabel ist nicht von vornherein weit, ebensowenig wie in ouvrir de grands yeux das grands mehr als vorübergehend ist; vgl. deutsch 'eine freche Schnauze riskieren' (woneben allerdins auch 'eine freche Schnauze haben'). Man braucht dann un statt son auch nicht als impressionistisch hinzustellen. Ich stütze mich dabei auf zwei Beispiele bei L., die ich aus einer ganzen Anzahl nicht alles gleichartiger auswähle. Nämlich in ses parents levant des bras indignés kommt das Attribut indignés eigentlich den parents zu, oder auch dem levant (in einer Weise, die Entrüstung verriet). Wenn nun indignés doch zu bras gesetzt wird (Arme, die Entrüstung kundgaben), so haben wir hierin allerdings einen, wenn auch anders gearteten Impressionismus: erst die Arme verraten so recht die Entrüstung und tragen das Schwergewicht des Ausdrucks. Ähnlich der Satz qui te tend des bras désespérés. Wenn nun large und grands anders als bei den übrigen Beispielen vor das Hauptwort treten, so möchte ich dafür (anders als Lerch) keine weitere Erklärung suchen, als dass die Ausdrücke grand, petit (wie auch haut, gros und ähnlich bon, mauvais, jeune, vieux u. a.) als verhältnismässig unwesentliche, abgegriffene, nur ein wenig abschwächende oder verstärkende, nicht aber distinguierende Beiwörter gewohnheitsmässig dort ihren Platz finden, wo auch die Kompositionsadjektive stehen; vgl. jeune homme, gentilhomme usw. Ich finde also im Zusammenhang mit Augen öffnen, Schnabel öffnen den Begriff groß nicht besonders erheblich oder ungewöhnlich, neuartig genug, um an die Tonstelle gesetzt die Erinnerung zu beherrschen. Soll dies geschehen, so mag man sagen ouvrir des yeux énormes, während für gewöhnlich ouvrir de grands yeux, wo ja ouvrir und grands und auch yeux (man denkt sie sich meist als etwas Offenes) sich gegenseitig stützen, genügen werden. Müßte man nicht bei Lerchs Impressionstheorie, wie er selbst ratlos zugibt, d'énormes yeux erwarten und ebenso etwa noir drapeau u. a. bei konkreten Adjektiven? Allerdings, man muss nicht impressionistisch apperzipieren, so dass von Fall zu Fall der Nachweis zu führen wäre. Wie auch Lerch darlegt, sind der treibenden Kräfte hier viele im Spiele, und es erfreut gerade hier die Verlegenheit der Schulgrammatiker zu sehen.

Auch die Betrachtungen, die sich an pour montrer sa belle voix anschließen, scheinen mir z. T. weit über das Ziel hinauszuschießen, so fein sie vielfach sind. Ich erkläre die Stellung des belle, das ziemlich unwesentlich ist — es liegt geradezu in der Luft, dass der Rabe seine "schöne" Stimme wird zeigen wollen — wie oben. Lerch aber sagt S. 249, "der Affekt genügt nicht, um die Voranstellung zu erklären", auf derselben Seite unten schon kühner: "Ergo ist der Affekt keine Erklärung für die Voranstellung des belle", um dann schließlich doch das Impulsive, Individualistische, Barbarische, Romantische u. dgl. als Erklärungsgrund anzugeben, also das Herausplatzen mit der beherrschenden Vorstellung. Viel anders wird auch Gröber sein "affektisch" nicht verstanden haben. Noch eins: Recht gewagt erscheint mir die Annahme "die größere Logik des modernen Französisch ist nicht eine Ursache, sondern

eine Wirkung", wenn so verstanden, dass die Höslichkeit, wie sie besonders das soziale Jahrhundert zeigte, die Ursache zu dieser Wirkung sein soll. Der disziplinierende, ordnende Geist des Franzosen, der sich nicht nur in der Sprache sondern auch in Metrik, Drama, Gartenbau usw. zeigt, muß doch wohl, wie bekannt, der gemütsarmen, nüchtern-logischen Veranlagung des Lateinertums zugesprochen werden, ohne dass darum der zivilisierten Rücksichtnahme auf den Sprachgenossen, also der Höflichkeit, ihr Recht verkürzt werden soll.

S. 259-61: F. Liebermann: Paul Lehmann, Aufgaben und Anregungen der lateinischen Philologie des Mittelalters. Vorgetragen am 6. Juli 1918. (Sitzungsberichte d. Bayr. Akad. d. Wiss., Philos. Kl. 1918, VIII. Abh.) München 1918. 60 S.

Berufene Würdigung einer trefflichen Arbeit durch einen Anglisten.

S. 261-3: A. Hilka: Carl Reinholdt, Die Wundergeschichten des Cod. Pal. germ. 118. Diss. Greifswald 1913. 128 S.

"Ein wertvoller Beitrag zur Kenntnis des Predigtmärleins." Ein paar Berichtigungen und willkommene Ergänzungen, auch Abdruck zweier Exempla nach der Hs. Leipzig, Univ.-Bibl. 445 (s. XV) Bl. 13v (Die beiden Schwarzkunstschüler und Bekehrung des Wucherers). Ankündigung einer schon abgeschlossenen Neuausgabe der Libri duo exemplorum Caesarii Heisterbacensis.

> Verzeichnis der eingelaufenen Druckschriften mit folgenden kurzen Anzeigen (von O. Schultz-Gora).

S. 265: W. v. Wartburg, Zur Benennung des Schafs in den roman. Sprachen. Ein Beitrag zur Frage der provinziellen Differenzierung des späteren Lateins. Aus "Abhandlungen der Preuss. Akad. d. Wiss." Jahrg. 1918, phil.hist. Kl. Nr. 10.

["Gründlicher und lehrreicher Aufsatz."]

K. Ritter v. Ettmayer, Vademecum für Studierende der roman. Philologie. Heidelberg, Winter, 1919.

[Mit Recht getadelt als für den Studierenden zu dornig und in Einteilungsfragen zu selbstherrlich und, wie auch in andern, neuartigen Aufstellungen, reichlich gewagt und bedenklich. Daneben manche gute, feine und anregende Gedanken. com Eulalia 19 ist nicht zeitlich (S. 70), altresi der Eide erklärt sich anders (S. 71)].

S. 266: K. Barwick, Die sog. Appendix Probi. S.-A. aus "Hermes" Bd. 54. 1919.

Elise Richter, Fremdwortkunde. Aus Natur und Geisteswelt. Leipzig und Berlin 1919.

[Mit einigen Einschränkungen gelobt.]

S. 267: Eugen Lerch, Die Verwendung des romanischen Futurums als Ausdruck eines sittlichen Sollens. Preisarbeit. Leipzig, Reisland, 1919. VIII, 427 S.

[Wichtige und zutreffende Besprechung, die zu den Hauptpunkten z. T. skeptisch Stellung nimmt und eine Anzahl Einzelheiten berichtigt.]

S. 269: E. Winkler, Das Rolandslied. Heidelberg, Winter, 1919. 40 S. = Repetitorien zum Studium altfr. Literaturdenkmäler, hg. von K. v. Ettmayer Nr. 2.

["Praktische und den Bedürfnissen wohlangepasste Zusammenstellung des Wichtigsten". Eingehen auf drei Einzelheiten.]

#### 502 BESPRECHUNGEN. H. BREUER, ARCHIV F. D. STUDIUM ETC.

E. Platz, Les noms français à double genre. Luxemburg, Worré-Mertens, 1919. 62 S.

[,,Nicht unnützlich." Behandlung von par Einzelheiten.]

S. 270: A. Kolsen, Zwei prov. Sirventese nebst einer Anzahl Einzelstrophen. Halle, Niemeyer, 1919. 31 S.

[Schultz-Gora gibt eine Anzahl wichtiger Bemerkungen und Ausstellungen.]

S. 271: L. Spitzer, Katalan. Etymologien. S.-A. aus "Jahrbuch der Hamburg, wissenschaft. Anstalten". 6. Beiheft. Bd. XXXV. 1917. Hamburg 1918. 35 S.

["Wertvolle kleine Studien." "Herleitung von solcir nicht einleuchtend."]

H. BREUER.

# Französische Etymologien.

## III.1

### ébardoir

bezeichnet ein "drei- oder vierkantiges Kratzeisen" in der Tischlerei. Es ist der Bildung nach eine -orium-Ableitung, die als Stammwort ein transitives Verbum voraussetzt, also ein \*ébarder, das etwa "auskratzen" bedeuten müßte. Dieses Verbum, älter \*esbarder, ist durch südostfranzösisches eibardo "Waldlichtung", s. ALFr. 1809 gesichert, das postverbales Substantiv zu einem \*eibarda, älter \*esbardar "den Wald lichten" darstellt. Dieses endlich ist Ableitung von südostfrz. barda, afrz. barde "Axt", das aus fränkischem \*barda stammt, s. REW 954. Die Bildung ist wohl schon alt. \*exbardare des Galloromanischen (vgl. \*exfridare zu grm. \*fribus "Frieden", REW 3008) bedeutet dann "mit der Axt aushauen", "reuten", der weitere Übergang von "reuten" zu \*abkratzen, der dem Titelwort entspricht, erinnert an den von "reuten" zu "ausrupfen", der für dial. desserter, lit. essarter unter désertes "Tuchschere" S. 525, Bd. 40 d. Z. nachgewiesen wurde.

#### ébarouir

ist gewöhnlich in der Partizipialform ébaroui gebraucht, und bedeutet von den Dauben eines Fasses, den Balken eines Schiffes "(durch Trockenheit) undicht geworden". Das Wort ist im D. g. seit dem 17. Jhdt. belegt und wird in Rom. 38, 384 von Thomas zu frz. éblouir "blenden" gestellt. Diese Etymologie wird RW 2943

aus lautlichen und begrifflichen Gründen abgelehnt.

Das Wort ist in Westfrankreich zu Hause. Es wird für Guernesey als ébaroui "rissig" angegeben, dann medial für Poitou als s'ébaroui "vor Alter zerfallen", dann von faulem Obst gebraucht "zwischen den Fingern zerfallen", und dieses führt geographisch zu limusinisch ebaroui, eibarri "Dielen lockern" u. ä. hinüber. Dieses ist nun deutlich eine Ableitung von frz. barre "Stange", "Balken". Ein altes \*esbarrir bedeutet der Bildung nach "sich lockern" (von Balken), "zerfallen", das als mediales Verbum nach einem Gesetze der altfranzösischen Syntax das Reflexivpronomen zu sich nimmt, daher das poitev. s'ebaroui; dazu tritt ohne Reflexiv das Partizip, zunächst \*esbarrir "aus den Balken gegangen", zu dem ein transitives \*esbarrir, lim. eibarri "die Balken lockern" sich einfindet.

<sup>1</sup> S. Bd. 40, S. 129 ff. und S. 513 ff. dieser Zeitschrift.

Die Doppelformen im Infinitiv, wie sie z. B. das Limusinische noch heute aufweist, lassen sich ohne Schwierigkeit erklären. Die literarische Bedeutung des Wortes "durch Trockenheit undicht gemacht", scheint darauf hinzuweisen, dass in ¿barouir das zugrundeliegende esbarrir mit frz. brouir "die bereiste Saat verbrennen" verschmolzen ist. Aber auch sonst sind im Französischen -ir und -our-Formen nebeneinander bezeugt, vgl. frz. ¿panouir "aufschließen", seit dem 16. Jhdt. für afrz. espanir, heute als ¿panir dialektisch weit verbreitet, aus fränkisch \*spanjan "zum Spannen bringen"; dieses hat sich wohl an afrz. esvanoir neben esvanir "ohnmächtig werden", nfrz. évanouir angeschlossen, s. darüber REW 2924.

Vgl. ferner angev. *échaudouir* und *échauduir* "zu rasch arbeiten", für \*échaudir "sich erhitzen" und bourb. *éparnouir* "blitzen" gegen berrich. usf. *éparnir* zu frz. *épart* "Wetterleuchten". Hier dürfte das Eintreten des -ouir-Infinitivs auf lautlichen Gründen beruhen. Es ist mundartlich ui zu i geworden (s. auch Bd. 40, S. 503 ff.), und nun ist auf diesen Gebieten gelegentlich -ui als falsche Rückbildung für i eingetreten. Die so entstandenen -uir-Infinitive sind dann zu -ouir geworden, vgl. die angeführten Doppelformen aus Anjou. Ob nun *ébarouir* durch Kreuzung mit *brouir* oder auf dem Wege einer solchen Überentäusserung entstanden ist, läst sich nicht entscheiden.

Afrz. esbarir neben esbarer "erschrecken" hat mit diesem \*esbarrir natürlich nichts zu tun.

#### ébuard

bezeichnet nach dem D. g. einen starken Holzkeil, der in Baumstrünke hineingetrieben wird, um diese zu spalten. Das Suffix -ard ist hier kaum ursprünglich. Da das Substantiv eine Werkzeugsbezeichnung ist, liegt ihm eher -orium zu Grunde. Dann ist die Lautgruppe [üar] aus [üuar] verschmolzen. Das Stammverbum dürfte in angev. ibuer "vorragende Holzstücke, einen aus der Mauer vorragenden Stein u. ä. mit der Axt glatt abschlagen" vorliegen, dessen ursprüngliche Bedeutung wohl "mit der Axt abschlagen, spalten" gewesen sein mag. Dann bedeutete ein davon abgeleitetes \*ibuoir "Werkzeug, Mittel zum Abschlagen, Spalten"; das kann ebensogut eine Axt oder wie frz. ibuard ein Spaltkeil sein.

Der gleiche Stamm \*bu dürfte nun in franz. ¿cobuer "ausreuten", besonders "Gestrüpp, Rasen, Gemüsekräuter abbrennen, um damit den Boden zu düngen" vorliegen. Es ist das Wort ein Ausdruck der Urbarmachung des Landes. Das Verbum ¿cobuer, älter auch ¿esgobuer, daneben \*cobuer bedeutete ursprünglich "durch Verbrennen ausreuten", wie aus den folgenden Formen hervorgeht, vgl. im 16. Jhdt. (Arch. Vienne) gobuee, dann in derselben Gegend gleichzeitig belegtes, heute für das Dép. Vendée bezeugtes gobuis, cobuis "ausgereutetes Land, an das man Feuer legt", das das Suffix-aticeum enthält, wie frz. essartis "ausgereutetes Land" zu essarter "reuten" oder angev. charruis "gepflügtes Land" zu charruer

"pflügen". Heutiges angev. Łoobus bedeutet zwar "ausgereutete Felder", aber in der Verbindung fumer comme des Łoobus zeigt sich noch die alte Bedeutung "durch Abbrennen gereutetes Feld"; vgl. ferner poitev. Łoobue wie oben cobuis. Das Wort ist wohl aus der Literatursprache auch in den Osten gewandert, so in den Ardennen Łoobuer "ein Brachland bebauen", Bournois [Łoobüe] dass., doch zeigen diese beiden Wortformen auch lautlich, dass sie nicht einheimisch sind. Die eigentliche Heimat des Wortes ist der Süd-

westen des nordfranzösischen Sprachgebietes.

Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes "durch Brand ausreuten" ist nicht nur in der Literatursprache zu "reuten" verallgemeinert worden, auch das angeführte angev. \*\(\ellicolon \) \( \ellicolon \) \( \ellicolo

Die Bedeutung des Wortes, besonders aber sein Auftreten in dem von gallischen Elementen durchsetzten Südwesten Nordfrankreichs läst keltische Herkunst des Wortes wahrscheinlich erscheinen. Es gehört daher wohl zu irisch böt "Feuer", das auf einen Stamm \*būd- zurückführen kann, also einem urkeltischen \*būd-to entspricht. Dieses ist to-Partizip, zu dem als Präsensstamm \*būd- gehört, wie lat. combūro gegen combūstum, dīco neben dīctum uss. co- ist gallisches Präsix (kornisch co-, ce-, kymr. cy, bretonisch ke-), das entsprechende gallische \*kobūd-on verbrennen, wurde daher wohl zu \*cobūdare latinisiert = "zusammenbrennen", zu dem ein galloromanisches \*exbūdare "ausbrennen" neugebilde wurde. Das letztere hatte an den begriffsverwandten gallorom. \*exbodīcare "ausreuten" (aprov. esbozigar, s. auch Dep. Charente baucher u. ä. in Bd. 40, S. 520 d. Ztschr.), oder aprov. esbuscar "einen Graben vom Gehölz reinigen" zu frz. būche einen Anhaltspunkt.

Auch das mittellat. \*bodīca, besser \*būdīca dürfte hier anzuschließen sein, vgl. REW 1184. Es enthält wie \*garrīca "Steppe" (prov. garriga, afrz. jarrie "Steppe", angev. jarrie "Busch von Schößlingen", poitev. jarige "schlechter, unbebauter Boden", berrich. jarrige dass., auch "Weideland", wohl zu schottisch garan "Dickicht", irisch garán "Unterholz"), \*brennīca zu gallisch \*brennos "Kleie" (nprov. brenigo, bernigo "Krume"), \*cambīca zu gallisch \*kamb- "krumm" (poitev. chambīge "Pflug", s. REW 1541/42) neben dem gallischen Stammwort das -ica-Suffix. Wie \*garrīca den verholzten, verunkrauteten Boden, so bezeichnet \*būdīca den durch Ausbrennen gereuteten oder zu reutenden Boden. Vgl. aber einen zweiten

Deutungsversuch dieses Wortes unter friche.

#### écafer

"spalten" (von Weidenruten, Fassreisen u. ä.) ist in der speziellen Bedeutung nach dem D. g. seit dem 17. Ihdt. bezeugt, ist aber als "zerteilen", "zerreißen" schon afrz. belegt. Daneben findet sich in der gleichen Bedeutung afrz. eschefter, heute wallonisch esquefter, squefler "zerreissen", auch wall. esclèfer dass., das wieder an boulogn. éclaffer "in Späne spalten" erinnert, dessen Bedeutung mit dem literarischen écafer übereinstimmt, aber dessen lauch von dem begrifflich naheliegenden frz. éclat "Span" stammen kann. Sowohl écafer wie afrz. eschefler dürften aus geographischen Gründen aus dem Germanischen stammen. Das Verbum ohne I, das heute im Normannischen in der Bedeutung "töten" (Godf.) erhalten ist und einen leicht verständlichen Bedeutungsübergang von "zerstückeln" zu "vernichten" mitgemacht hat, dürfte aus altnord. skafa "schaben", "kratzen", "schneiden" entlehnt sein, während die l-Form aus einem etymologisch-identischen nddt. (z. B. ostfriesischen) schafelen "durch Schaben, Reiben ... verletzen" stammt. skafen "schaben", "hobeln", "schneiden" ist auch mnddt., es könnte écafer also auch aus diesem Dialekte entlehnt sein.

Dagegen ist das neuprov. escafa, auch escarfa, escrafa "die Schoten ablösen", dann "entfernen", dazu escafaia, escafela "brechen", "zerplatzen machen", descoufa "die Schoten ablösen" ein ganz anderes Wort, dessen Herkunst und Entwicklung noch ungeklärt ist. Zu dem angesührten asiz. eschesler gehört serner srz. anchisture "Wurmloch in einer Falsdaube", das einem asrz. \*eschisteure, \*eschesleure "Zerreisung", "Zerstörung" entspricht. an- für asrz. es- setzt als Mittelstuse a- voraus, das als dialektische Entsprechung von esnamentlich im Westen Frankreichs verbreitet ist. Vgl. dazu auch angev. ancheneau "Moströhre", gegen poitev. achenau, H. Maine, Morvan, srz. Schweiz. echenau aus asrz. eschenal zu lat. canalis "Röhre" mit einem es-Vorschlag, über den zuletzt Tappolet (Die e-Prothese in den französischen Mundarten. Festschrift zum XIV. Neuphilologentage in Zürich 1910, besonders S. 171) gehandelt hat.

Die -ure-Ableitungen, wie in dem angesetzten \*eschifleure, dienen ursprünglich zur Bildung von Verbalabstrakten. Doch sind die entsprechenden volkstümlichen Bildungen im Laufe der französischen Entwicklung durchwegs konkretisiert worden.

# échantillon

bedeutet zweierlei: zunächst ein "Probestück", z. B. ein abgeschnittenes Stück Stoff, nach dem man die Ware erkennt, dann übertragen "Muster", "Probe", z. B. einer literarischen Arbeit. Damit wird heute *ichantillon* in der Bedeutung "Richtmaß", das begrifflich ja dem ersten Wort nicht ferne steht, zusammengebracht. Doch sind die beiden homonymen Formen verschiedener Herkunft.

In der Bedeutung "Probestück" ist das Wort seit dem 13. Jhdt. belegt, als eschanteillon (de bois) "Holzstück", eschantillon (de cuisine) "Brotkruste" u. ä. Es gehört dies zu afrz. eschanteler "zerbrechen",

gewöhnlich vom Schilde (escut, targe), gelegentlich auch von anderen Rüstungsstücken gesagt. Dies ist vermutlich Ableitung von afrz. chantel "Schildknopf", bedeutet also ursprünglich "den Schildknopf abhauen". Das mfrz. eschanteillon bedeutet daher ursprünglich "das Abgehauene, Abgetrennte", wie in eschanteillon de bois oder dem nfrz. échantillon

"abgeschnittenes Stück Stoff".

Das zweite échantillon dagegen hat ursprünglich -nd-. -nt- ist erst von dem homonymen Worte her übertragen. Es ist Ableitung von afrz. eschandiller "die Masse nach dem Richtmass vergleichen" und bezeichnet das zur Handlung notwendige Werkzeug wie frz. curon zu curer u. ä., über die im 2. Beiheft zum Archivum Romanicum, Kap. 21 gehandelt wird. Das Verbum ist selbst Ableitung von einem für das Altlyonesische bezeugten eschandilh "Richtmaß", das in altprov. escandilh "Art Raummass", daneben in der gleichen Bedeutung escandalh, sich fortsetzt und das nach REW 7651 mit der -a-Form im Oberitalienischen und Katalanischen lebt. Die -i-Form ist zweifellos die ältere, da -ilh aus lat. -īculum wie īlium auch sonst durch das entsprechende, lebenskräftigere -alh ersetzt wurde, nicht aber umgekehrt. Es führt also die Wortsippe auf ein galloromanisches \*scandīculum zurück, "Maſswerkzeug", das schon frühzeitig auf einem Teil seines Gebietes in Anlehnung an das Werkzeugsuffix -aculum in \*scandaculum umgeändert wurde. Der Bildung nach setzt das erste scheinbar ein Verbum \*scandīre "messen" voraus, das weder im Altfranzösischen noch im Provenzalischen belegt ist, da es durch das von der Werkzeugsbezeichnung aus neu gebildete Verbum afrz. eschandiller, prov. escandalhar verdrängt wurde, wie im Neufranzösischen das von échantillon aus neugebildete échantillonner für das afrz. eschandiller, mfrz. auch eschantiller eingetreten ist. Die Ableitung \*scandīculum muss relativ alt sein, da in historischer Zeit des Galloromanischen -īculum als Werkzeugssuffix nicht mehr lebte; dagegen hat in vorhistorischer Zeit das entsprechende feminine Suffix -īcula in einigen Wörtern selbst altes -icula ersetzt, vgl. gallorom. anatīcula für lat. anaticula u. ä. bei Nyrop III, S. 128 (§ 257). Eine entsprechende weitere galloromanische -īculum-Bildung dürfte auch in nfr. broui "Lötrohr" vorliegen, das zu brouir "sengen" gehört, also ein afrz. \*brouil, gallorom. \*bruīculum voraussetzt. Demnach weist die angesetzte Grundform \*scandīculum in die ältere Zeit des Galloromanischen hin.

Das zugrundeliegende Verbum ist, wie erwähnt, nirgends bezeugt. Daß dieses nicht lat. scandere "steigen" sein kann, wie im D. g. vermutet wird, ergibt sich aus begrifflichen Gründen. Ein \*scandīculum könnte nur bedeuten "Emporsteigen", eventuell "Leiter", vgl. die entsprechenden lateinischen meaculum, demeaculum u. ä. Dagegen dürfte der gleiche Stamm in dem aprov. escat vorliegen, das ein Längenmaß bezeichnet und ein \*escadir "abmessen" erschließen läßt.

<sup>1</sup> Das Wort findet sich in den Archiven der Gironde. Nach Lespy-Raymond bezeichnet escat im 18. Jhdt. (1772) ein Agrarmass. u. zw. 1/4 eines Ar.

Dieses endlich führt auf ein galloromanisches \*scatire zurück, das in der Bedeutung an deutsches "ab-schätzen" anschließt, also

auf ein fränkisches \*skatjan zurückführt.

Die weitere Entwicklung wird nun durch die Bedeutung des italienischen scandaglio "Senkblei" neben scandiglio "Vermessen" verständlich. Die Endung der italienischen Wörter spricht dafür, dass sie nicht bodenständig sind. Auch das Nebeneinander der aund i-Formen spiegelt die Verhältnisse des Provenzalischen wieder. Das ursprüngliche \*scatīculum des Galloromanischen, das ursprünglich "Abschätzung" bedeutet, ist vermutlich auf der Stuse \*escadilh an das begriffsverwandte perpendiculum "Senkblei" bzw. mlat. \*pendiculare (frz. pendiller, prov. pendelhar "baumeln") angelehnt worden. Diese Verschmelzung zeigt nicht nur die Bedeutung "Senkblei" von ital. scandaglio, die wohl ursprünglich auch provenzalisch war, sondern auch die aprov. Form des Verbums escandelhar neben escandalhar, das mit pendelhar reimt. Daraus ergibt sich das solgende Bild der Entwicklung:

Gallorom. \*escatīre ergibt 1. escat "Maſs", \*escadilh "Abmessen".

\*escadilh "Abmessen" + pendīculum, pendīculare
ergibt escandilh, escandilhar, escandelhar

1. "Senkblei" 2. "Schätzmaß, Richtmaß" 3. "Abmessung". (= pendiculum)

Während in der abstrakten Bedeutung das Suffix -ilh erhalten blieb, hat sich dort, wo deutlich eine Werkzeugsbezeichnung vorliegt, in späterer Zeit -alh = lat. -aculum eingefunden.

### échauboulé

"voller Hitzblattern" und échauboulure "Hitzblatter" werden im D. g. auf ein angeblich dialektisches chaudebouillure "Hitzblatter" zurückgeführt, das das Adjektiv chaud und ein bouillure enthält, das "Blase" bedeuten soll und zu bouillon gehört. Dass diese beiden Stämme dem Worte zugrunde liegen, ist kaum zweifelhaft. Dass an Stelle des palatalen l, das noch in dem bei Cotgrave verzeichneten echambouillure vertreten ist, dentales l eingetreten ist, kann unter dem Einfluss von boule "Kugel" geschehen sein, wie im D. g. vermutet wird, es ist aber dialektisch für frz. bouillir die ordnungsmäßige afrz. Form bolir, boulir mit l erhalten geblieben, s. ALFr. 1469. Auch die Karte bouillie (ALFr. 156) zeigt in den Dép. Somme, Pas de C., Nord, Meuse, Meurthe-et-M., Marne, Aube, auch in Flandern die lautgesetzliche Form boulie. Die umgekehrte Entwicklung zeigt frz. bouillon blanc "Königskerze" aus westfranz. boulon, blon, das mit frz. bouillon nichts zu tun hat, aber in das Schwanken zwischen frz. boulir und bouillir mit hineingezogen wurde.

Dagegen ist die im D. g. angedeutete Entwicklung kaum richtig. Das Wort lebt heute in Westfrankreich, vgl. B. Maine, H. Maine [ešaubuie] "erhitzen", "verbrennen", vend. angev. échaubouillé "sehr heiß", échaubouillure "Blase, die von heißem Wasser verursacht wird". Das Subst. ist Ableitung von einem afrz. chaud bolir bzw. chaud boilir "heiß sieden", das syntaktisch mit wall. dürmené "mißhandeln", boulogn. grimaillé "schwarz und weiß gefleckt" aus gris mailler "in Grau sprenkeln" auf einer Stufe steht. Wie sonst das Passivobjekt im Altfranzösischen in der Regel dem Infinitiv vorangeht, so kann dies auch das als inneres Objekt gebrauchte Adjektiv tun. Afrz. chaud boilir "heiß sieden" ist dann zu \*chaubouillir verschmolzen und konnte nun durch das Präfix es- verstärkt werden. Vom Verbum aus wurde das Substantiv échaubouillure "Versengung" gebildet, das entsprechend dem bei anchifture S. 506 erwähnten Vorgang im Laufe der Entwicklung zu "Versengungsblase" konkretisiert wurde. Das Adjektiv échauboulé endlich ist vom Substantiv aus rückgebildet.

## échauffourée

wird in der Bedeutung "erfolgloser Versuch eines Handstreichs gegen den Gegner" seit dem 13. Jhdt. angegeben. Der D. g. sieht darin eine Ableitung von échauffer und Sippe, doch spricht dagegen gleichbedeutendes norm. échaffourée, ferner westfranzösisch u. zw. Pléchatel, B. Maine échaffourer "ein Tier jagen, es erschrecken", H. Maine "erschrecken". Dieses Verbum ist Weiterbildung von chaffourer, das für H. Maine als "durchwühlen", "in Unordnung bringen" und bei Sachs-Villatte mit der Bedeutung "Papier besudeln" angegeben wird. Dazu gehört bei Cotgrave se chaffourer "sich betrinken". Die Grundbedeutung des chaffourer, échaffourer scheint "in Unordnung, Schrecken bringen" zu sein, dazu hat sich beim literarischen Wort chaud bzw. échauffer volksetymologisch eingefunden.

Dieses chaffourer ist nun offenbar Ableitung von afrz. fourrer "plündern", ursprünglich "Futter holen", das von afrz. fuerre "Viehfutter" (rouchi feurre, wall. four, fôre, fuerre "getrocknete Kräuter, Heu als Viehfutter", dagegen frz. feurre "Stroh") abgeleitet ist. Vgl. dazu afrz. aller, courir en fuerre "fouragieren", dann "plündern", das den Bedeutungsübergang von fourrer "Futter holen" > "plündern" veranschaulicht. Diesem fuerre endlich liegt salfränkisches \*fôdor zugrunde, das wie das entsprechende altnord. fodr "Viehfutter"

bedeutet haben dürfte. Vgl. dazu REW 3405.

Das Präfix cha- hat kollektive Funktion, wie sie dem Verbum seiner Bedeutung nach entspricht, es ist auch sonst in Westfrankreich weit verbreitet, vgl. darüber Bd. 40, S. 166 d. Z. unter chagrin, ferner Feller, Notes de Philologie Wallonne 1912, S. 222 f., auf die mich Gelzer, Bd. 40, S. 384 d. Z. verweist, die mir aber hier nicht zugänglich sind.

#### échiffe

bezeichnet eine Art Schilderhaus auf den Mauern mittelalterlicher Städte, dann aus \* mur d'échiffe mit Verkennung der ursprünglichen Bezeichnung des Wortes, "Treppenmauer", "Stiegengerüst". Daneben findet sich mit sekundär hinzutretendem r (vgl. dazu Bd. 40, S. 158 d. Z.) die Form échiffre. Das Wort ist schon im 12. Jhdt. als eschive belegt, daneben im 14. Jhdt. eschif, eschief, eschife, und im folgenden Jahrhundert eschifre, eschifte und bezeichnet in der alten Zeit eine Art flankierendes Schutzwerk zur Verteidigung von Zu-

gängen.

Das Wort gehört wohl zu afrz. eschiver "ausweichen", "vermeiden", "bewahren" aus fränkisch \*skiuhan "scheuen", REW 8002, doch geht es unmittelbar auf ein zugehöriges fränkisches \*skiuhava "Scheuche" (vgl. nhdt. Vogelscheuche) zurück. Dass sich germanisches hw im Galloromanischen zu f entwickelt, das mit ursprünglichem f gleiche Wege geht, zeigt u. a. südostfrz. écosier "Schuster", afrz. gewöhnlich escohier aus fränkisch \*skôhwari, das von fränkisch \*skôhw "Schuh" abgeleitet ist, s. dazu Kluge s. v. Dass in afrz. escohier das f geschwunden ist (ausser im Südostfrz.), dagegen in afrz. escohier eschife als v bzw. f erhalten blieb, kann an den verschiedenen Tonverhältnissen liegen, es kann aber auch das angeführte Verbum eschiver von Einstus sein.

# échouer

"scheitern" wird im D. g. zuerst im 16. Jhdt. bei Amyot belegt, vgl. galeres . . . appuyees et eschouees fermement contre la terre (Lucull. 23). Das Wort ist also ursprünglich, wie die Ortsbezeichnung contre la terre in Verbindung mit dem Partizip andeutet, transitiv. die ursprüngliche Verbindung ist also wohl échouer un navire, une galère "zum Scheitern bringen", zu dem dann syntaktisch \*un navire s'échoue gebildet wurde. Heute wird das Verbum absolut gebraucht. Der Übergang von s'échouer zu échouer ist im Französischen ganz gewöhnlich, vgl. dazu aligner "in eine Linie bringen", afrz. soi aligner "in einer Linie sein", dafür nfrz. auch aligner; allonger, in les jours allongent, das nach Litté fehlerhaft ist, aber gebraucht wird; appuyer, militärisch "sich auf etwas stützen"; armer "sich rüsten", s. Littré; briser, vgl. la mer y brisait (Lamartine); casser, vgl. tant va la cruche à l'eau qu'elle casse; chauffer, vgl. le bain chauffe "es wird warm"; décimer "dezimiert werden"; découvrir, in der Seemannssprache "sich zeigen", "auftauchen"; doubler "sich verdoppeln"; enfler, vgl. le coeur lui enfla (Sand); faliguer "mude werden", "sich abarbeiten" ist berrich., vgl. il fatigait jour et nuit bei Jaubert; fendre, vgl. ce bois fend bien "läst sich spalten", fermer, vgl. les cours ferment "werden geschlossen"; mêler "Mischfarbe annehmen"; ouvrir, vgl. la chambre ouvre sur une cour; plier "gebogen sein". vgl. l'arbre plie sous le poids des fruits"; porter "sich erstrecken"; rompre "gebrochen werden" u. v. a. (aus Plattner, Ausführliche Grammatik II, 2, 40 ff.).

Da das Wort erst im 16. Jhdt. auftaucht, auf Nordfrankreich beschränkt ist, auch für eine Entlehnung aus einer germanischen Sprache zu so später Zeit kein Anhaltspunkt gegeben ist, ist es zweifellos aus einem ursprünglich verschiedenen Verwendungskreise übernommen worden. Meyer-Lübke (REW 2963) lehnt daher mit Recht das von Diez angesetzte \*excautare ab und vermutet, daß échouer aus afrz. escheoir "fallen" umgestaltet wurde, als frz. oi die Stufe [ye] erreicht hatte. Zu dem l. c. gegebenen Parallelbeleg frz. bouée für afrz. boie "Boje" könnte auch frz. gouet "Rebmesser" für afrz. goi angeführt werden, REW 3906. Doch ist die Erklärung begrifflich nicht einleuchtend; das scheiternde Schiff fällt nicht, sondern es zerbricht.

Bei dieser Bedeutung muss auch die Erklärung einsetzen. In der Normandie lebt afrz. escorre "erschüttern" unter der Form escouer, écouer mit einem bei dem verwandten frz. secouer ebenfalls eingetretenen Konjugationswechsel, aus excutere. Norm. écouer un navire contre la terre (vgl. oben die aus Amyot angeführte Stelle) bedeutet also "ein Schiff erschüttern", "anprallen machen". Dieses écouer wurde nun, da norm. cou-, wo es auf lat. cau- zurückführt, in der Literatursprache als chou erscheint, zu échouer literarisiert, wie ähnlich die unter chagrin Bd. 40, S. 168 d. B. angeführten Formen. Da das Wort in der Literatursprache nicht fest verankert war, ist auch die syntaktische Verschiebung des Verbums vom reflexiven zum absoluten Gebrauch um so leichter eingetreten, vgl. einen ähnlichen Vorgang unter dégoter S. 521, Bd. 40 d. Z. Auch die Bedeutung des Wortes als Seemannsausdruck läst die Entlehnung aus dem Normannischen wahrscheinlich erscheinen.

# éclabousser

"mit Kot bespritzen", ist erst im 16. Jhdt. bezeugt, dagegen ist esclaboter, dazu norm. éclaboter, rouchi esclabouter seit dem 13. Jhdt. in derselben Bedeutung belegt. Der Dict. gén. sieht darin fragend eine Kreuzung von éclater "platzen" und bouter "stoßen", dann "legen", "stellen", doch befriedigt diese Erklärung kaum. Frz. boue "Kot" erinnert in Form und Bedeutung an das Verbum, doch läßt sich in der Wortbildung und der Form keine Brücke zwischen den beiden Wörtern herstellen.

Sowohl die neufrz. -ss-Form wie das afrz. -t- lassen sich als Ableitung von einem westfrz. clabot, clabout "Wasserloch", "Pfütze" verstehen, vgl. dazu B. Maine [kiabo] "Pfütze", poitev. seit dem Beginn des 15. Jhdts. bezeugt clabot "Loch", daneben cla "Wasserloch", "Tümpel", dann in Guernesey clabauder "in den Kot treten", norm. clopoter "in Wasserlachen treten", bei dem sich der weit verbreitete Stamm \*klapp- "schallen" (REW 4706 a) sekundär eingefunden hat. Wegen der -ss-Ableitung vgl. die bekannten prélasser, avocasser bei Nyrop III, § 436; poitev. amoisser "die Hunde heranrufen" zu à moi (REW 5449); V. d'Yères dépiaucer "die Haut abziehen" zu peau u. v. a.

Die älteste Form des Wortes liegt in dem angeführten poitev. cla "Tümpel" vor, aber auch die -bot-Ableitung ist alt. Sowohl die Bedeutung des Wortes, wie die Heimat desselben in Westfrankreich lässt gallischen Ursprung wahrscheinlich erscheinen. Es

gehört zu schottisch clabar "Kot", "Pfütze" bzw. laban dass., das auf ein gallisches \*klatbo für urkeltisches \*ko-lat-bo (zu lat. latex "Flüssigkeit") zurückführt, vgl. Macbain unter laban, lathach. Im Galloromanischen ist das gallische \*kla/bo als Wortrelikt erhalten und zu \*clabbo assimiliert worden, wenn die Assimilation von t und b nicht schon gallisch war. Der alte Auslaut -b ist in der Ableitung clabot noch erhalten. Ein davon abgeleitetes esclaboter bedeutet dementsprechend "(das Wasser, den Kot) aus der Pfütze — clabot spritzen".

### écoeurer

"anekeln" ist erst im 17. Jhdt, belegt und scheint etymologisch vollständig klar zu sein. Es scheint zu Verbindungen wie le coeur me soulève; j'ai mal au coeur "mir wird übel", cela me pèse sur le coeur "das liegt mir im Magen" u. ä. zu gehören, dagegen ist die Bedeutung des Wortes nicht seiner scheinbaren Bildung entsprechend. Écocurer als Ableitung von coeur könnte nur heißen: "das Herz herausreißen" oder "aus dem Herzen reißen", selbst wenn man von einem coeur in der übertragenen, euphemistischen Bedeutung "Magen" ausgeht, ist die Bedeutung "anekeln" nur

schwer aus der Zusammensetzung zu gewinnen.

Der ursprüngliche Stamm des Wortes scheint in ostfranzösischen Mundarten erhalten zu sein, vgl. frch. comt. acrou, lothr. [ekru] "angeekelt", das einem frz. ècoeuré entspricht, aber auf ein afrz. \*ascrous zurückführt. Dieses ist Ableitung von afrz. ascre "Ekel" aus lat. ascra "Schorf", "Grind", s. REW 700. Von dem gleichen afr. ascre wurde afrz. eine Form \*ascrour (belegt als asquerour) in derselben Bedeutung abgeleitet. Das Suffix ist lat. -ōre, das im Afrz. zur Bildung von Substantiven, die seelische Eigenschaften bezeichnen, verwendet wird, vgl. afrz. baldour, irour, tristour, verour u. a. ascre, das der Bedeutung nach in diese Klasse gehört, wird dann durch das für seine Bedeutung charakteristische Suffix erweitert, vgl. über diesen Vorgang S. 528, Bd. 40 d. Z. und jetzt M.-L., Frz. Gr. II, § 34.

Von diesem ascrour "Ekel" wird endlich ein \*ascrourer "Ekel erregen" abgeleitet, das nach einem afrz. Lautgesetz zu \*acourer, \*acoeurer werden mußte. Auf der Stufe \*acoeurer setzte nun die Volksetymologie ein. Dieses kann der Bildung nach nur bedeuten "zum Herzen gehen", es wird daher Bedeutung und Bildung in Einklang gebracht, statt des Präfixes a- = lat. ad tritt das Präfix der Trennung é-, d. i. lat. ex. ein. Vgl. wegen der Beziehung von a- und é- das unter moustiller aus Rabelais angeführte Wortspiel, ferner der gleiche Metalen der der eleiche von der geleiche der der geschen der geschen der geschen der geschen der geschen der geleiche der geschen der ge

ferner den gleichen Vorgang unter écraser.

# écourgeon

ist eine Gerstenart, nach Sachs-Villatte u. a. hordeum vulgare, eine frühe Abart der gemeinen Gerste, die grün als Pferdefutter dient; daneben verzeichnen die Wörterbücher eine Form escourgeon mit gesprochenem s. Das Wort ist im Nordosten Frankreichs zu Hause,

vgl. wallonisch [sokurõ], [skurā], bei Grandgagnage socoran, Artois [sukriõ], das bei S.-V. in der literarisierten Form soucrillon "Wintergerste" angeführt wird, [sukeriõ], [sukoriõ], dazwischen die Formen [skuržõ]. [eskuržõ]. Die letzte Form liegt dem literarischen escourgeon zugrunde, während écourgeon überliterarisiert ist und in dieser Form nirgends zu Hause ist.

Das Grundwort dürfte ein mndl. sôd-korn "Sottgetreide", d. h. das als Viehfutter vor der Reife geschnittene und vor der Verfütterung gesottene und gehackte Getreide sein. Dass ein verhältnismässig junges Lehnwort aus dem Niederländischen vorliegt, wird durch die Heimat des französischen Wortes im Nordosten nahegelegt. Als Fremdwort mit z. T. unfranzösischen Lautverbindungen hat das Wort eine Reihe von unorganischen Umgestaltungen erfahren, die man aus dem Nebeneinander der erhaltenen Formen erschließen kann. Da rn im 13. Jhdt. im unmittelbaren Auslaut nicht mehr gesprochen wurde, wurde sodkorn zunächst zu sokoron (> wall. [sokorā]) französisiert; daraus entstand lautgesetzlich 1. [sokurõ], daraus [skurā] 2. \*[sekurā], das in dieser Form nicht belegt ist, aber durch das im 13. Jhdt. bezeugte secourgeon vorauszusetzen ist. Unter welchem Einfluss dieses \*[sekurð] zu \*[sekurið] (vgl. [sukerið]) umgestaltet wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Dieses [sekurio] ist die Grundlage von secourgeon, [skuržo]. Endlich der Übergang von secourgeon zu escourgeon entspricht dem bekannten pikardischen Lautgesetz, nach dem im Anlaut Dauerlaut + e zu e + Dauerlaut umgestellt wird, entspricht also dem Übergang von pik. \*refiker zu erfiker (fiz. reficher), recorder > ercorder u. v. a. Aus dem Pikardischen ist das Wort in die Literatursprache gedrungen. Die Formenentwicklung ist also die folgende: frz. écourgeon < pik. escourgeon < [eskuriõ] < [sekuriõ] < [sekurõ] < [sokorõ] < ndl. sôd-korn.

#### écraser

"zermalmen" wird von Diez auf altnord. krasa "zerreiben" zurückgeführt, doch lehnt das REW 4762 diese Etymologie deshalb ab, weil das Wort erst im 16. Jhdt. und zwar mit der Form acraser belegt ist. Dass das letztere zu keraser umgestaltet wurde, erklärt sich aus der Bedeutung des Wortes, der das Präfix der Trennung ex- entspricht, nicht das der Vereinigung lat. ad-. Es liegt also hier derselbe Fall von Präfixwechsel vor, der unter keoeurer erschlossen wurde.

Die ältere Form acraser ist nun deutlich Ableitung von norm. à crâse "à tout rompre" (lé pommiers sont chergis à crâse, Moisy). Das Französische hat die Möglichkeit, zu jeder adverbiellen Redensart aus de oder à + Substantiv ein Verbum der -are-Klasse zu bilden, vgl. afrz. abouchier "auf den Mund werfen", = mettre à bouche; affoler "betören", d. h. "zum Toren machen"; ajuster "anpassen"; achever "vollenden", d. h. "mettre à chief" usf. Dementsprechend bedeutet acraser "zum Zermalmen machen", d. h. "zermalmen".

Das normannische crâse ist, wie aus der Verbindung à crâse hervorgeht, Substantiv oder wenigstens substantivisch gebraucht. Es bedeutet dann "Zerbrechung" und ist postverbales Substantiv von afrz. crasir "zerbrechen", das bei Marie de France in der Handschrift P des Lai Gugemar, V. 574 belegt ist. Vgl.

Qui la bucle porrat ovrir Sans depescer e sans crasir.

Damit steht écraser doch mit altnord. krasa (engl. crash, schwedisch kraza) "zerbrechen" in Verbindung, doch weist der -ir-Infinitiv des Altfranzösischen auf einen -jan-Infinitiv des Fränkischen hin, also etwa ein fränkisches \*krasjan "zerbrechen machen".

# égoger

wird im Wörterbuch von Richelet (1680) zum erstenmal in der Bedeutung "von einem Kalbsfell Ohren, Schwanz, Klauen usw. lostrennen" angeführt. Es liegt auf der Hand, dass dies nicht die ursprüngliche Bedeutung des Wortes ist, sondern dass hier Spezialisierung eines allgemeineren Ausdrucks vorliegt. Ein Etymologi-

sierungsversuch des Wortes ist mir nicht bekannt.

Das Wort stammt aus dem Südfranzösischen. Im Dep. Aveyron bedeutet egoja "mausen", d. h. "die Haare verlieren", auch "die Blätter verlieren", es steht also das literarische egoger in faktitiver Verwendung für ein streng logisches faire egoger "zum Mausen, Entblättern bringen". Das Wort hat als Lehnwort also die gleiche syntaktische Verschiebung mitgemacht wie das S. 521, Bd. 40 angeführte degoter. Der Übergang von "entblättern" zu der literarischen Bedeutung ist eine naheliegende Metapher. Man kann ja scherzhaft auch im Deutschen hören "sie entblättert sich" für "sie zieht sich aus".

In der Bedeutung "Mausen" hat nun das angeführte égoja eine lange Reihe von Nebenformen igocha, gloja, iglaja, iglatsa, gorcha, dazu limus. regadza, langued. regatsa, egatsa u. a. Der Wechsel von ž, š, tš bzw. dz und ts führt auf ein -icare-Verbum zurück, also einen Typus \*exgalicare, dessen Stamm das gallische \*galâ "Kraft", "Macht" ist (schottisch, altbret. gal dass.), das auch in frz. gaillard "kräftig" zugrunde liegt (Diez 151, aber anders REW 3657). \*exgalicare bedeutet "die Kraft benehmen", dann absolut "die Kraft verlieren", d. i. die beim Mausen der Vögel charakteristische Erscheinung.

-icare als Verbalsuffix ist im Galloromanischen durchaus lebend gewesen. Wegen Ableitung von Verbalstämmen vgl. im Folgenden auch enger und Rom. Gram. II, § 577. Von Ableitungen von Substantiven vgl. \*denticare "mit Zähnen versehen", dazu frz. denché "gezähnt"; \*fūricare "wie ein Frettchen durchstöbern" (REW 3597) zu furo "Frettchen", afrz. furgier, furchier, dazu afrz. furgoir "Zahnstocher", "Nagelfeile"; \*imbarricare "verrammeln", REW 4277; \*excrenicare "auskerben" zu lat. crēna "Kerbe", zu frz. écrancher

"Falten aus dem Tuch streichen"; \*fastidicare "anekeln", afrz. fastegier, nfrz. fâcher; \*fūmicare "rauchen", REW 3570, afrz. fungier, funkier "Rauch ausdünsten"; \*fūsticare zu fustis "Stab", mfrz. fuscher "Reben mit Pfählen versehen", vgl. REW 3617; \*frūcticare "mit Früchten versehen", lüttichisch frugi "heranwachsen", vgl. auch im Folgenden unter friche. Wie \*galicare "mit Kraft versehen", so bedeutet das angesetzte \*exgalicare "der Kraft berauben". Vgl. auch Gierach, 24. Beiheft der ZRP. S. 106 ff.

In der lautlichen Entwicklung ist die teilweise Umstellung des l-Lautes sowie dessen Übergang zu r auffällig. Anläslich der Herleitung von frz. dial. dail "Sense" aus gallisch \*dalgis in Bd. 40, S. 517 d. Z. wurde vermutet, dass die abweichende lautliche Entwicklung des Wortes durch den palatalen Charakter des l veranlast ist. Auch hier hat sich das palatale l (vgl. frz. gaillard für \*gal-ard) dem Wandel zu velarem u wenigstens teilweise entzogen. Es wurde daher entweder umgestellt, daher der Typus \*tglacher, oder es ging in r über. Diese r-Form entspricht der Dialektform dar für dail, die Bd. 40, S. 518 d. Z. behandelt ist. 1

# empiler

bedeutet 1. "aufschichten" und gehört in dieser Bedeutung zu pile "Haufen"; 2. "an der Angelschnur befestigen". Zu dem letzteren gehören gleichzeitig im 18. Jhdt. belegtes empile, auch pile, peille "Angelschnur", die alle Rückbildungen von empiler sind. Dieses ist Ableitung von afrz. pil "Spitze", "Haken" (dazu afrz. pilet "Pfeil") aus fränkisch \*pîl dass., das selbst aus lat. pilum "Wurfspeer" stammt, s. Kluge unter Pfeil. empiler bedeutet also ursprünglich "aufhaken" und ist in der übertragenen Bedeutung "erwischen" schon im 16. Jhdt. bezeugt

Zu diesem Verbum empiler "an der Angelschnur befestigen" dürfte auch das folgende Wort gehören, wenn es auch lautlich kaum daran erinnert, nämlich échampeau "Ende der Angelschnur, wo der Angelhaken befestigt wird", das seit dem 17. Jhdt. bezeugt ist. Daneben findet sich mit scheinbarem Präfixverlust angev. champeau "Faden, an dem der Angelhaken befestigt wird". Wegen dieses Anlautsverlustes, der eine Rückbildung zu der S. 506 erwähnten é-Prothese darstellt, vgl. afr. piautre "Spelz" neben espiautre, lat. spelta oder frz. linguet neben élinguet "Sperrkegel" zu frz. élinguer "eine Schlinge um etwas schlagen" zu fränkisch \*slinga "Schlinge" (REW 8027a und 8028) u. a.

<sup>1</sup> Es ist deshalb auch ungerechtfertigt, wenn Spitzer S. 697 des Bandes 40 d. Z. meine Herleitung von frz. cagnard aus einer Grundform \*calinale neben anderem aus dem Grunde ablehnt, weil \*calinale calnar oder carnal hätte ergeben müssen. Das -l- in \*calinale ist palatal wie das in lat. balneum und in dem oben angeführten gallischen \*dalgis; ein vorkonsonantischer Palatal wird im Französischen bekanntlich zu į, \*calinale konnte daher, wie ich ZRP. 40 S. 152 ausführe, nichts anderes ergeben als das tatsächlich zuerst überlieferte caignard.

Der Dict. gén. s. v. vermutet, dass dem frz. tchampeau das afrz. Verbum eschamper "sich davon machen", auch faktitiv "freimachen" zugrunde liegt, aber weder vom begrifflichen noch vom Standpunkt der Wortbildung ist diese Erklärung zulässig. -eau kann auf lat. -tllus, westfrz. -alis, gallorom. -ottus zurückführen, aber alle drei Suffixe sind denominal; und sieht man von der Bildung ab, so könnte eine solche Ableitung höchstens "Flucht" bzw. "Befreiung" bedeuten, nie aber Schnur, an der der Angelhaken (der sich nicht

davon machen = eschamper darf) befestigt ist.

Auch die übrigen Stämme, die unter [52] zusammengefallen sind, stehen begrifflich zu ferne, als dass sie der Erklärung von échampeau zugrunde gelegt werden könnten. Ich vermute, dass das Wort aus einer unverständlich gewordenen syntaktischen Zusammensetzung von empiler und afrz. esche "Köder" hervorgegangen ist. Afrz. esche empiler mit der gewöhnlichen afrz. Wortstellung Akkusativobjekt + Infinitiv bedeutet "den Köder aufhaken". Dieses ist zu [ešāplė] verschmolzen, das im Auslaut mit den Verben vom Typus appeler übereinstimmt. Dazu bildet das Französische zur Bezeichnung des Mittels, mit dem die Handlung des Verbums vollzogen wird, das postverbale Substantiv échampeau (aus älterem eschampel) wie z. B. frz. appeau "Lockpfeise", und in anderer Bedeutung "Vorladung vor Gericht" von appeler rückgebildet ist. échampeau bedeutet demnach ursprünglich den Angelhaken selbst, von hier ist der Übergang zur literarischen Bedeutung "Ende der Angelschnur, wo der Angelhaken befestigt wird" auf der Hand liegend. Wegen afrz. esche "Köder" aus lat. esca s. REW 2013, wegen der Stellung Akkusativobjekt + Verbum in erstarrten Verbindungen vgl. Bd. 40, S. 157 d. Z., ferner im Folgenden escarbillat, étanfiche, ferner wall. (Mons) cu-tourniau "Burzelbaum", zu \*cul tourner; vogesisch cu-bouler "umstossen", zu cul bouler für faire bouler le cul; afrz. \*boude-enfler "den Bauch aufblasen" (vgl. prov. botenflat "aufgeblasen"), dazu mit Ersatz des Verbums durch das begriffsverwandte sousser norm. boudsouster, frz. boursouster "aufblasen"; B. Maine épigousser "aufschinden", eigentlich épi-gousser "die Ähren ausspelzen"; nprov. èl-traire "die Augen ausreissen" = frz. \*oeil-traire; afrz. \*graisse fondre "das Fett schmelzen", dazu im 17. Jhdt. medial se graisse-fondre "vor Hitze zerfließen", dazu frz. mit Ersatz des syntaktisch unverständlich gewordenen Substantivs durch das entsprechende Adjektiv gras-fondu "von Darmentzündung befallen"; norm. sangmeler "das Blut in Bewegung bringen"; afrz. \*guet apenser "einen Hinterhalt planen", dazu neufrz. als postverbales Substantiv guet-apens "Hinterhalt" (oder nach G. Paris, Rom. 29, 263 für guet à apens).1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spitzer belehrt mich S. 700 Bd. 40 d. Z., dass das von mir als Beleg für die oben angeführte Stellung Akkusativobjekt + Infinitiv angeführte norm. cocoponette "unfähiger Mensch" nichts mit Guernessey couitvardair "sich nachts herumtreiben" zu tun hat. Bei genauerer Lektüre meines Aussatzes hätte S. sehen müssen, dass er mir Vermutungen zuschiebt und zum Teil mit meinem

# émoustiller

"zu lebhafter Heiterkeit veranlassen" ist seit dem 18. Jhdt. belegt und scheint zu moustille "Aroma eines leicht mussierenden Weines" zu gehören. Der Dict. gén. sieht auch S. 870 in dem Verbum. eine Ableitung vom Substantiv, doch S. 1561 eher umgekehrt im Substantiv eine Rückbildung vom Verbum: "Ce radical paraît être dérivé de moût, d'après l'anc. forme moust, bien que le sens ne soit pas très satisfaisant."

Tatsächlich ist das Substantiv erst im 19. Jhdt. bezeugt, während ein Verbum in der Form amoustillé schon bei Rabelais belegt ist; vgl. I, 40.1 Die Bedeutung des Substantivs, die vielleicht von moût "Most" beeinflusst ist, erklärt sich ferner ohne Schwierigkeit aus Verbindungen wie le champagne émoustille, auch mousser "mussieren", "schäumen" wird dabei volksetymologisch mitspielen.

Ist also die Form amoustillé nicht identisch mit dem literarischen émoustiller, sondern setzt dieses geradezu voraus, so besteht doch im Angevinischen ein amoustiller mit der literarischen Bedeutung. Dieses amoustiller ist aber nicht die ursprüngliche Form des Verbums, wie man bei einem Vergleich mit écoeurer aus \*acreurer und écraser aus acraser denken könnte, sondern es ist hier a- die lautgesetzliche Entsprechung vom älteren es-, wie z. B. die Formen für afrz. eschenal unter écafer S. 506 erweisen. Außerhalb dieses Gebietes ist auch heute der é-Anlaut wie in der Literatursprache bezeugt, vgl. poitev. emoustiquai "Bewegung verschaffen", absolut "lebhaft werden", boulogn. émoustiller "exciter, émouvoir comme on l'est quand on est pigué par les mouches" (Haigneré). Diese Definition gibt den Schlüssel zur Etymologie des Wortes. émoustiller ist deminutive Ableitung von émoucher "die Fliegen verjagen" u. zw. in der übertragenen Bedeutung "die Grillen vertreiben" zu Verwendungen wie frz. quelle mouche le pique?; il prend la mouche u. a., es steht also für ein ursprüngliches \*émouchetiller. Damit stimmt auch die lautliche Entwicklung des Wortes, namentlich die Erhaltung des s. Vgl. frz. embistage neben embichetage "Art Größenbestimmung"

eigenen Material widerlegt, die aus meinen Worten keineswegs zu entnehmen sind. Nach Anführung einer Reihe von Bildungen von Akkusativobjekt + Verbum im Infinitiv (von denen couilvardair, wie S. bemerkt, zweifellos zu streichen ist), schreibe ich nach einem Strichpunkt, mit dem ich die verschiedenen Belege, die nicht zusammengehören, scheide: "vgl. dazu auch norm. cocoponite "unfähiger Mensch", wörtlich "Eierleger". Dass dieses cocoponette zu dialektischem coco "Ei" und pondre "legen" gehört, liess ich als selbstverständlich weg. Dass das Wort aber nicht als gleichbedeutend mit Bildungen wie capfrenar angeführt wird, ist nur selbstverständlich, da hier ja nicht das ursprüngliche Verbum, sondern ein davon abgeleitetes Substantiv vorliegt. An irgend eine begriffliche Verbindung mit dem angeführten couilvardair habe ich natürlich ebensowenig gedacht wie mein Kritiker.

1 "avec bon vin nouveau, voy vous la composeur de petz. Vous n'estes encore ceans amoustillés," amoustillé ist hier Wortspiel zu émoustillé, es bedeutet "mit mussierenden Säften angefüllt". Das zeigt, dass von Rabelais, dem überlegten und geschulten Etymologen und Wortbildner, émoustillé bereits als Zusammensetzung von moût gefühlt wurde.

zu bichet "Scheffel", vgl. ferner aboulogn. esquier für échiquier. Für die weitere Bedeutungsentwicklung war, wie erwähnt, der Anklang an moüt, mousser maßgebend.

#### enclotir

bedeutet "(das Wild) in den Bau treiben", im 16. Jhdt. noch der Ableitung entsprechend "sich in den Bau zurückziehen". Es ist Ableitung von einem nicht belegten afrz. \*clot, das zu afrz. clotet "Nische", clotel "Graben" gehört, vgl. aprov. clot "Höhle", clota "Höhle", "Graben", dazu die Ortsnamen La Clotte in den Dép. Lot-et-Garonne, Tarn, in der Gascogne usf. Dazu gehört neuprov. encloula "einsenken", "beerdigen". In Nordfrankreich ist das Wort durch angev. clot "Loch", poitev. [klok] "Wasserloch", ferner durch das von Ménage angeführte clotir, se clotir "(von Tieren) sich in den Höhlen verbergen" gesichert.

Das REW 2349 stellt das angeführte prov. clot zu lat. crypta und erklärt das cl des Anlauts durch Anlehnung an lat. clausum, frz. clos. Aber der Umstand, dass das Wort in dem u. a. unter telabousser angeführten Gebiete heimisch ist, das von altkeltischen Elementen durchsetzt ist, läst auch hier gallische Herkunst wahrscheinlich erscheinen. Das Wort gehört wohl zu irisch cladh, cymr. cladd, bretonisch klåz "Graben" bzw. zu dem zugehörigen Verbum cymr. claddu, altirisch claidim "ich grabe", die einen Stamm \*klad-, \*klåd- voraussetzen. Die gallische Grundsorm ist dann \*klod-to "das Gegrabene", d.i. "Graben", "Höhle", das sich zu dem Präsensstamm klad verhält wie irisch böt "Feuer" zu gr. paé9 m.1

#### encoquer

ist ein Ausdruck der Marine und bedeutet "(ein Seil) mittels eines Ringes, den man die Segelstange hinab gleiten läst, befestigen". Es scheint von frz. coque "Kinke", "falscher Knoten am Schiffsseil" abgeleitet zu sein, das gewöhnlich zu coque "Schale", "Balg" gestellt wird. Doch fehlt für den Übergang von "Schale" zu "Knoten", "Ring" die begriffliche Rechtfertigung.

In Wirklichkeit dürfte coque "Kinke" Rückbildung von encoquer sein. Dieses ist dissimiliert von \*enconquer zu nddt. kunke "Kinke", s. Doornkat unter kinke. Dazu gehört auch die seit dem 17. Jhdt.

bezeugte Ableitung encoquere "Verschlingung".

### endêver

"wütend sein" ist Ableitung von dem viel umstrittenen afrz. derver, desver "verrückt, wütend sein", das im REW 249 zuletzt (nach Vising in Romania 37, S. 157) auf lat. aestuare "in leidenschaftlicher Bewegung sein" zurückgeführt wird. Da aber lat. aestuarium

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. zu diesem *clot* nun ausführlich P. Scheuermeier, Bez. für Höhle S. 46 ff., der S. 51 aus geographischen Gründen zu dem Ergebnis kommt, dass ein vorromanisches Wort vorliegen dürfte.

"Niederung", "Erdeinschnitt" als frz. étier "Zuleitungsgraben" (bretagnisch "Strand") erscheint, wäre aestuare ins Französische wohl als \*ester übergegangen, besonders da aestuo schon vulgärlat. zu \*aesto geworden war, vgl. die Entwicklung von lat. battuere u. a. im Romanischen.

Von den vielen, bei Körting 3, 2810 angeführten Erklärungsversuchen ist noch immer der von Diez, der desver auf lat. desipere "unsinnig sein" zurückführt, am wahrscheinlichsten. Sieht man von der Schwierigkeit ab, dass desipere zwar den Übergang zur -ere-Konjugation mitgemacht hätte, wie sein Stammwort sapere, dass es aber trotzdem nicht den Vokal desselben wieder angenommen hätte, dann könnte man von dem Formenpaar desve- \*desvoir vielleicht ausgehen (nach der Entwicklung von positus zu postus wäre allerdings die Erhaltung des p wahrscheinlicher). Dann könnte zu desve ein neuer Infinitiv desver gebildet worden sein; doch sieht man auch zu diesem Wechsel der Konjugationsklasse den Grund nicht ein. Dazu kommt, dass ein desipere sonst nirgends in den romanischen Sprachen erhalten ist. Der Erklärungsversuch

von Diez ist also endgültig aufzugeben.

Wenn auch die folgende Erklärung nicht in sich die nötige Überzeugungskraft besitzt, so knüpft sie doch an zwei Tatsachen an, 1. dass afrz. desver, derver nur in Nordfrankreich zu Hause ist und zu dem geläufigen Wortschatz der Kampfesschilderung gehört und die Kampfeswut zum Ausdruck bringt und 2. dass die ältesten Belege derver nicht in absolutem Gebrauch, sondern als transitives Verbum zeigen, das nach sich afrz. sens "Verstand", bzw. sen verlangt, vgl. Godf. II, 677 le sens cuide derver wiederholt in den Lothringerepen, und besonders en son seant se dresce, pres n'a le sens dervé in Berte, 478. In der ersten Verbindung könnte man noch einen Akkusativ mit dem Infinitiv sehen, so dass sens Subjekt des Verbums wäre, aber der zweite Beleg ist eindeutig. Dass ferner le sens hier wirkliches äusseres Subjekt ist und nicht etwa alter ablativus absolutus wie in afrz. Zeit- oder Massbestimmungen die begrifflich ferne liegen - oder in modalen Ergänzungen wie in aller le pas, l'ambleure, nfrz. le galop, geht deutlich aus der Stellung des Substantivs vor dem Verbum hervor. Auch mit nfrz. Fällen wie trembler la sièvre "im Fieber, vor Fieber zittern", embaumer la violette "nach Veilchen duften", afrz. sa parole li sot piment (Theben, app. I, 3450) kann es nicht zusammengestellt werden, da auch hier das Altfranzösische das kausale bzw. innere Objekt nachstellt, und solche Ergänzungen in lokaler Bedeutung afrz. überhaupt nicht möglich sind.

Es wird daher wahrscheinlich, daß das Stammwort im Fränkischen zu suchen ist (nach 1.) und daß das Verbum ursprünglich transitive Bedeutung hat. Ob die ursprüngliche Form des Verbums desver oder derver ist, läßt sich von vornherein nicht sagen. Da aber s vor stimmhaftem Konsonanten schon in vorhistorischer Zeif verstummt ist, steht das afrz. desver für ein

gesprochenes dêver, das ebenso gut aus derver wie aus desver entstanden sein kann.

Ich vermute nun, dass das afrz. derver le sens, und älter (ebenfalls belegt) derver le sen frankisch-galloromanisches Übersetzungslehnwort aus vlat. cor rumpere bzw. \*corruptiare ist, das mit afrz. derver in der Bedeutung fast identisch ist. Dann bedeutet derver le sen wörtlich "den Verstand zerbrechen", "wütend machen", wie afrz. corecier s. REW 2261. derver ist dann verstärktes rêver. das zuerst im 13. Jhdt. in der Bedeutung "unsinnig sein" belegt ist, und sich zu diesem verhält wie afrz. derompre zu rompre. Es hat rêver also die gleiche Bedeutungsentwicklung mitgemacht wie das zusammengesetzte derver. Das Stammwort für beide ist nun fränkisches \*reufan "zerreißen", "zerbrechen". Dazu gehört nun im ältesten Französischen \*rieve - (das mit trieve, nfrz. trêve aus fränkisch treuwa reimt) - rêver, daneben die verstärkte Form \*derieve - derver. Die stammbetonte Form wurde dann nach der endungsbetonten Form neugebildet. Sobald der ursprüngliche Sinn "zerbrechen" der Verba derver, rever verloren gegangen war, und nur die Verbindung mit sen "Verstand" erhalten blieb, konnte das letztere als selbstverständlich weggelassen werden. Es ist dies derselbe Fall, der sich in viel späterer Zeit u. a. bei traire "ziehen" zu traire "melken" vollzogen hat.

### enger

bedeutet heute "(mit einer Tierrasse, Pflanzengattung) versehen", dazu gehört seit dem 16. Jhdt. belegtes engeance "Brut", "Zucht". Das Wort wird von Jeanroy Rom. 33, 003 zu afrz. ongier "wimmeln" gestellt und auf eine Grundform \*ad-undicare zurückgeführt. Wenn auch ongier einmal bei Godf. in der Bedeutung des frz. enger bezeugt ist, so ist dies doch eine dialektisch beschränkte Form für [āžie], auch der von Jeanroy angenommene Bedeutungsübergang ist zwar nicht unmöglich, aber doch wenig wahrscheinlich. Im Dict. gen. wird auf afrz. aengier, aenchier hingewiesen, das "vermehren", medial "anwachsen" bedeutet. Namentlich das afrz. aengié "angefüllt", "versehen" entspricht genau dem nfrz. engé, vgl. bei Furet. le lit est tout engé de punaises (Dict. gen.), und aus der Bedeutung "anwachsen" ist die Ableitung engeance "Zucht" ohne weiteres verständlich.

Das afrz. aengier "voll anfüllen" ist nun Intensivform zu aemplir "anfüllen" und entspricht einem galloromanischen \*adimplicare neben gallorom. \*adimplire für adimplere. Dass eine -icare-Ableitung vorliegt, zeigt auch die afrz. Nebensorm aenchier. Wegen dieser Art der Verbalbildung im Altsranzösischen vgl. S. 514 unter égoger, dann zu -ire-Verben vgl. bullicare "sieden" REW 1388 zu bullire; grom. \*burire "aufwallen" aus frk. \*burjan (nddt. burren), dazu afrz. burir "losstürzen"; dazu grom. \*buricare, afrz. burger "schlagen", norm. burguer "stosen"; blandicare (REW 1148) zu blandire, vgl. afrz. blangier "schmeicheln", "verzärteln" uss.

### ensouaille

"Steuerruderstrick", ist seit dem 18. Jhdt. belegt; daneben findet sich in den Wörterbüchern auch ensonaille, das nach dem Dict. gén. Druckfehler ist. Dass das Wort mit frz. ensoyer "eine Schweinsborste an den Pechdraht machen" zusammenhängen kann, wie im Dict. gén. vermutet wird, ist wenig einleuchtend. Der Stamm des Wortes ist vielmehr afrz. soue "Seil", das zu vlat. sōca REW 8051 gehört. Es dürste von einem Verbum \*ensouailler "mit Stricken versehen" postverbal gebildet sein.

# entrebande

"Sahlleiste" (an den Enden des Tuches) ist volksetymologische Umgestaltung von mfrz. entrebate "Anfang und Ende eines Stoffstückes", heute dialektisch (Littré) auch entrebat in der Bedeutung des literarischen entrebande. Dieses entrebat ist wohl konkretisierte Verwendung von afrz. entrebat "Unterbrechung", das zu einem \*entrebattre "dazwischen schlagen", "unterbrechen" gehört, das wohl nur zufällig nicht belegt ist. Den gleichen Ursprung hat zweifellos frz. entrebas, das in der speziellen Bedeutung "zu großer Zwischenraum bei den Kettenfäden eines Gewebes" in den Wörterbüchern seit dem 18. Jhdt. geführt wird.

# entrait

bedeutet nach dem Dict. gen. "pièce de charpente posée horizontalement qui forme la base de la ferme et empêche l'écartement des deux arbalétriers dont le pied est assemblé avec ses extrémités". Dass dieses seit dem 15. Jhdt. bezeugte Wort mit afrz. entrait "Pflaster", "Wundsalbe" identisch sein soll (Dict. gén.), ist nicht mehr als ein schlechter Witz. Es steht für \*entre-ais zu ais "Brett" und ist substantivierter Präpositionalausdruck wie entrefesse "Damm" aus entre-fesses, entsprechend entrecuisse "Zwischenraum der Schenkel"; entretoise "Holz- oder Eisenstück, das zwei Gegenstände miteinander verbindet", zu afrz. toise "Ausdehnung". Wie entretoise ursprünglich den zwischen zwei Gegenständen besindlichen Raum, dann das Mittelstück selbst bedeutet, so bezeichnet entre-ais das "Zwischenbrett."

# envelopper

"einhüllen" wird im REW 3173 nach Horning, ZsRPh 21, 192 mit einem spätlat. faluppa "Spänchen" in Zusammenhang gebracht, das selbst etymologisch dunkel ist; dazu soll sich lat. volvere, voluculum eingefunden haben. Vgl. dazu l. c.: "Der Ursprung, die Urbedeutung und die Wanderung dieser namentlich Frankreich und Norditalien angehörenden Sippe ist unbekannt. Faluppa begegnet mit den im Kopfworte angegebenen Bedeutungen in Glossen im 10. Jhdt., doch läst sich nicht sagen, ob diese Bedeutungen die ursprünglichen sind. Eine Reihe "Reis", "Gerte", "Schlag mit der Gerte", "schlagen", "zerfetzen", andererseits "Setzreis", "welk", "nicht ausgewachsen", "schlecht entwickelter Seidenkokon" und nun "leer", "nichtig", wenn

das Innere in Betracht gezogen wird; "Umhüllung" wenn man das Äußere im Auge hat, ist denkbar, aber nicht zu beweisen."

Ich glaube, das von den zahlreichen REW 3173 unter faluppa zusammengestellten Formen vieles zu trennen ist, vgl. auch im Folgenden frapper. Zu dem franz. Worte gehören dagegen zweisellos ital. viluppo "Bündel", "Hausen", dazu avviluppare "einhüllen" und sviluppare "herauswickeln", die einen Stamm mit der Bedeutung "Hülle", "Umsassung" voraussetzen. Dieser Stamm ist \*volüpp, daher afrz. envoloper, das nach einem gemeinromanischen Dissimilationsgesetz zu enveloper wurde, auf dem die nfrz. wie die entsprechende italienische Form beruht.

Die Beschränkung des Wortes auf Frankreich und Oberitalien läst gallische Herkunst des Wortes wahrscheinlich erscheinen. Das Wort gehört zu irisch fillim "falten" aus \*velvo, vgl. lat. volvo, gr. ἐκλύω "einwickeln". Die Ableitung entspricht urkeltischem -kuo, vgl. darüber Pedersen II, § 382. Die urkeltische Grundsorm \*velükuo "Umhüllung" hat nach gallischen Lautgesetzen \*volüp- ergeben, die gleiche Ableitung mit der entsprechenden irisch-schottischen Entwicklung liegt vor in schottisch foluich "einhüllen", "verbergen", das der Ableitung wie der Bedeutung nach dem frz. envelopper entspricht. Dass die gallischen (und fränkischen) Konsonanten nach kurzen Vokalen im Galloromanischen behandelt werden wie die entsprechenden lateinischen Doppelkonsonanten, wird an anderer Stelle gezeigt werden. Zu dem gleichen gallischen Stamm vgl. auch die Einleitung zu dem Artikel faner.

# épaufrer

"absprengen" ist erst im 19. Jhdt. bezeugt, aber durch *épaufrure* "abgesprengtes Steinstück" für das 18. Jhdt. gesichert. Das Wort ist nach dem Dict. gén. eine Kreuzung von älterem *épautrer* und *érafler* "ritzen", "schrammen", was wohl den Tatsachen entsprechen dürfte. Die Mundarten haben dagegen die *t-*Form bewahrt, vgl. afrz. *espautrer*, *espautrer* "zermalmen", ebenso wall. (Mons) *spautrer*, bei Rabelais IV, 14 *espaultré* "zerschlagen vor Müdigkeit"; vgl. dazu berrich. morvand. burg. *pautrer* "zerbrechen", "mit den Füßen treten" u. ä.

Das REW 8139 stellt das afrz. espeautrer "zerquetschen" zu lat. speita, frz. épeautre "Spelz". Darnach könnte espeautrer ursprünglich "ausspelzen" bedeuten und die zentralfranzösischen Formen pautrer u. ä. könnten dann Rückbildungen darstellen. Allein aus den bei Godf. III, 516/7 angeführten Formen geht hervor, das der Stamm-palt- nicht -pēlt- enthält, die Form espeautrer ist ganz vereinzelt unter den espautrer-Formen. Auch würde man bei einem Stamm \*spēlt- gelegentlich ein afr. \*espeutrer erwarten, das nicht belegt ist.

Das Wort gehört daher eher zu fränkisch \*paltar "Fetzen", "Lumpen", vgl. ostfriesisch palt, palter, norw. paltre dass., dazu englisch paltry "lumpig" u. v. a., s. Doornk. unter palte. Galloromanisches \*expaltrare bedeutet dann "zerfetzen", zu "zermalmen",

wie afrz. espautrer. Ein afrz. \*pautre "Fetzen" ist zwar nicht belegt, aber ist durch afrz. pautraille "Lumpenpack" vorauszusetzen. Wegen der Zusammensetzung vgl. die unter ébarouir S. 504 gegebenen Belege.

Zu dem gleichen Stamm gehört dann wohl auch ein gallorom. \*palto "zerfetzter Mensch", das afrz. \*pauton (> ital. paltone) ergeben hat und selbst durch das handelnde Personen kennzeichnende Suffix -ier erweitert wurde. Afrz. pautonier bezeichnet alle möglichen verwerfliche Existenzen: Landstreicher, Zuhälter, berufsloser Mensch u. a., Bedeutungen, die sich aus der Grundbedeutung "zerfetzter Mensch", "Lumpenkerl" von selbst verstehen. Dass dieses Wort, wie Diez 388 angenommen hat, zu lat. palitari "herumschweisen" gehört, wird REW 6164 als "begrifflich und historisch kaum möglich" bezeichnet

### escarbillat

auch escarbillard, "aufgeweckt", "boshaft" ist im 16. Jhdt. aus prov. escarrabilhat, escabilhat u. v. ä. "heiter", "munter", "frisch" entlehnt. Dieses gehört zu nprov. escarrabilha "aufmuntern", "heiter stimmen", das wohl auch dem ital. scarabillare "harfenartig spielen" zugrunde liegt.

Dieses es-carabilha ist nun Gegenbildung zu nprov. caravilha, dauph. charavilha "sticheln", "betrügen" u. ä., das auf aprov. caravirar "die Partei wechseln", wörtlich "sein Gesicht drehen" zurückführt, zu prov. cara, afrz. chiere "Gesicht" (REW 1670) und virar, frz. virer "drehen". Wegen der Zusammensetzung vgl. auch die Belege unter empiler S. 516.

Besonders bemerkenswert ist an diesem Worte die Bedeutungsentwicklung. Das Bild, das dem aprov. caravirar "die Partei wechseln" zugrunde liegt, erinnert an das deutsche "sich nach dem Winde drehen". Der Übergang von "Partei wechseln" zu "aufreizen", "sticheln", andererseits zu "betrügen" enthält im ersten Fall die Beziehung des Eindrucks, den der Parteiwechsel hervorruft, im zweiten ein wenig schmeichelhaftes Werturteil. Zu \*caravilhar "wütend stimmen" wird dann als Gegenbildung es-caravilha "den Groll benehmen" gebildet.

#### escarmouche

"Scharmützel" ist zuerst im 14. Jhdt. als escarmuche, escharmuche, esquermuche belegt. Die moderne Form stammt vielleicht aus ital. scaramuccia, das selbst von Diez 284 zu ital. schermire "schützen" gestellt wird, s. auch REW 7998.

Allein das Wort ist kaum im Italienischen bodenständig. Bei Zusammenhang mit schermire ist der Anlaut ital. scara- unverständlich, und schermuccio könnte wohl "schlechter Schirm, Schutz" bedeuten, aber kaum "leichter Kampf". Die Heimat des Wortes ist wohl die Provence. Hier lautet das Wort in alter Zeit escaramusa, das aus aprov. escarar "zerfleischen" und mus "Gesicht" zusammengesetzt ist. Ursprünglich ist wohl zu diesen beiden Stämmen ein \*escara-mus "Gesichtzerkratzer" gebildet worden (vgl. dazu bei Adams, Wordformation S. 562 ff. bufafoc "Feuerbläser", bufa-tizon dass, nega-

barnatge "Adelstöter" u. v. a.), dazu später \*escaramusar "das Gesicht zerkratzen", von dem aus das tatsächlich belegte escaramusa "Keilerei" rückgebildet ist. Das provenz. Wort ist in das Italienische gedrungen, hier ist die Endung -usa an das Pejorativsuffix -uccio, -uccia angeglichen worden. Das Italienische hat endlich das Wort nach Nordfrankreich weitergegeben.

#### estadou

bezeichnet die "Zahnsäge der Kammacher" und ist im 18. Jhdt. aus nprov. estadou dass. entlehnt. Dieses ist postverb. Substantiv von nprov. estadoussa, für das die Bedeutung "(Maiskolben) abrebeln", "(Kohlkopf) entblättern" u. ä. angegeben wird. Diese speziellen Bedeutungen lassen sich als "Überflüssiges, Abzunehmendes entfernen" vereinigen.

Das Verbum scheint zu aprov. trasdossa "Last" zu gehören, das selbst ein \*trasdossar "auf den Rücken nehmen" voraussetzen läßst (zu lat. trans "hinter", aprov. tras- und prov. dos "Rücken"). Ein zu diesem \*trasdosar "auf den Rücken nehmen" gebildetes \*es-trasdosar heißt entsprechend "die Last abnehmen", dann in übertragener Bedeutung "das Beschwerliche, Überflüssige entfernen". Diese Vorstellung in die konkrete Welt übertragen, führt ohne Schwierigkeit zu dem Bild des Kohlkopfes, der entblättert wird uss. Auch lautlich ist die Entwicklung von \*estrasdossar zu nprov. estadoussa in Ordnung.

#### estéminaire

"Ansatzstück der Schiffsbohlen", auch estéménaire, im 14. Jhdt. estaminares gehört zu ital. staminara "Knieholz zu Schiffen" und ist aus dem entsprechenden genuesischen stamanaea, älter \*stamanera, \*stamenera entlehnt. Dieses ist Ableitung von langob. \*stamna "Stamm", "Bohle" (vgl. altnord. stomn aus \*stamno) und ist der Bildung nach kollektiv, bedeutet also "Bohlenwerk". Das i in ital. staminara ist zur Erleichterung der unitalienischen Lautgruppe eingeschoben wie in ital. medesimo, Cosimo u. a.

Der gleiche Stamm \*stamn vermutlich fränkischer Herkunst ist auch im Galloromanischen nicht unbekannt. Ein afrz. \*estan, \*estam "Bohle", "Stamm" scheint zwar nicht belegt zu sein, wird aber außer durch pron. estan "Pflock" durch die folgenden Ableitungen wahrscheinlich, vgl. alyon. estançot, heute burgundisch étançot "Baumstrunk"; dann Rouchi étamet "Pflock", "Stütze"; frz. étançon "Deckbalkenstütze", "Spannholz", "Strebe" u. ä., von dem aus frz. étance "Deckstütze", "Sprießenleiter" u. ä. rückgebildet ist.

Hierher gehört auch frz. étambrai, dass die verschiedenen Bedeutungen "Stützstück des Mastes", "Öffnung auf dem Decke für Masten", auch "geteerte Leinwand, welche man um die Masten legt" ausweist. Als ältesten Beleg führt das Dict. gén. vom Jahre 1382 an: "chevilles de fer pour les tambres", das wohl in l'estambres zu ändern ist. Dass das Wort zu englisch timber "Bauholz" (got. timrjan "erbauen", ndl. timmer "Stube" u. ä., s. Kluge unter Zimmer)

gehört, ist zwar an und für sich nicht ausgeschlossen, doch fügt

sich das Wort besser in die besprochene Wortsippe ein.

Das nfrz. étambrai setzt ein afrz. \*estamerez voraus, "das zum Mast, Steven Gehörige"; daraus erklären sich die untereinander abweichenden neufranz. Bedeutungen des Wortes ohne Schwierigkeit. Über das Suffix -ariceus und die Substantivierung dieser ursprünglich adjektivischen Bildungen vgl. zuletzt meine "Grundsätze der galloromanischen Wortbildung", Kapitel 10 (Arch. Rom. Beiheft 2). Ein afrz. \*estamn in der besonderen Bedeutung "Steven" wird auch durch bretonisch staon "Vordersteven", aus altbret. \*stamn wahrscheinlich gemacht.

Auch das folgende Wort dürfte hierher gehören. Frz. étanfiche, heute veraltet, bedeutet "Anhäufung der Steinbänke in einem Steinbruch". Es ist im 14. Jhdt. in der pikardischen Form estanfique "Grundbau", "Unterbau" belegt, vgl. dazu Rouchi étanfique "Querholz am Fensterkreuz", wall. stanfliche "Höhe einer Steinbank", "Querbalken". Es sind diese Substantive postverbale Substantive von afrz. \*estanfichier, bzw. norm. pik. \*estanfikier "die Stützbalken einrammen", zu dem medial gebrauchtes pik. s'estafiker "se fixer", "se placer" gehört. Dieses afrz. estanfichier enthält also im ersten Bestandteil das oben angesetzte afrz. \*estan "Stützbalken" (s. das angeführte, geographisch hierhergehörige étamet "Stütze") als äußeres Objekt, und frz. ficher "einrammen", vgl. über diese syntaktische Verbindung die unter empiler angeführte Liste.

# estropier

"verkrüppeln", "verstümmeln" ist im 16. Jhdt. aus ital. stroppiare entlehnt. Das Wort wurde von Diez 311 zu lat. torpidus "betäubt", "erstarrt" gestellt, aber abgesehen von den lautlichen Schwierigkeiten würde ein \*extorpidare nur bedeuten können "die Erstarrung benehmen". Diese Etymologie ist deshalb allgemein abgelehnt, ohne daß aber an ihre Stelle Besseres gesetzt wäre. Im REW 8333 a wird das Wort versuchsweise mit lat. stuprare "schänden" zusammengebracht, doch schreibt Meyer-Lübke selbst, daß die Etymologie zweifelhaft ist.

Die eigentliche Heimat des Wortes ist Italien. Ob spanisch, portugiesisch estorpar, estropear ursprünglich oder selbst entlehnt sind, kann ich augenblicklich nicht feststellen. Ich vermute nun, dass die dem Italienischen entsprechende Grundform italische Dialektform ist. Lat. extorqueo, -ēre bedeutet u. a. "die Glieder ausrenken", vgl. dazu extortus "verstümmelt" wie ital. storpiato, stroppiato. Die dem lat. extorqueo entsprechende oskisch-umbrische Dialektform lautet \*extorpio, das vielleicht ursprünglich in den römischen Sklavenkreisen gebraucht wurde und von hier in das Vulgärlateinische drang.

Wegen des oskisch-umbrischen p für lat. qu vgl. o. u. pis =

lat. quis u. a. in Gröbers Grundriss 2 S. 446.

#### étanche

"wasserdicht" ist seit dem 14. Jhdt. auch für das Maskulinum gebrauchte Femininform zu afrz. estanc. Es ist postverbales Adjektiv

von afrz. estanchier "wasserdicht machen", "verstopfen", heute étancher "stillen", "(eine Flüssigkeit) zurückhalten" u. ä.

Das gleiche Verbum bedeutet nun afrz. auch "erschöpfen", "ermüden", und zu dieser Bedeutung stimmt das mit dem in der Überschrift angegebenen Adjektiv homonyme afrz. estanc "müde" = ital. stanco usf., so das im REW 8225 kurzweg ein vulgärlateinisches \*stancus "müde" angesetzt wird. Aber mit dieser Grundbedeutung ist wieder das angeführte estanchier "wasserdicht machen" nicht vereinbar, und aprov. tancar "verstopsen" mus als Rückbildung von estancar angesehen werden.

Dazu gehört endlich prov. estanca "Schleuse", "Balkenwerk", afrz., prov. estanc "Teich", die zwar an lat. stagnum "Teich" anklingen, aber nicht unmittelbar darauf zurückzuführen sind.

Dass der ursprüngliche Stamm dieses vulgärlateinischen Wortes nicht mit s anlautete, wird durch das Bestehen einer weiteren Wortsippe wahrscheinlich, die lautlich und begrifflich zu afrz. estanchier "ermüden" gehört; es ist dies afrz. tanner, tainer "ermüden", dann "schlagen", "gerben", frz. tanner "gerben", das REW 8561 von einem etymologisch dunkeln \*tannus "Gerberlohe" == frz. tan abgeleitet wird. Wie aber afrz. corroyer "gerben" ursprünglich nur der Ausdruck der Zubereitung ist, so wird auch tanner "gerben" auf älteres taner "schlagen" zurückgehen und tan "Gerberlohe" ist vom Verbum rückgebildet. Vgl. zu diesem Verbum V. d'Yères tainer "erschöpfen", Yonne tanner "vor Arbeit seufzen", frz. Schweiz "prügeln" u. a.

Das doppelte n in nfrz. tanner ist ebensowenig etymologisch berechtigt wie in donner u. ä. Die afrz. Doppelformen taner, tainer setzen ein ursprüngliches taine-taner voraus, also ein galloromanisches tanare, das Corp. Gloss. II, 565,44 belegt ist, vgl. aluta-lucus ubi pelles in calce pilantur vel tanantur. Es wird hier also tanare mit in calce pilare gleichgestellt. Das Gerben hat bekanntlich den Zweck, das trockene, hart gewordene Fell geschmeidig zu machen. Das geschieht zunächst durch Loslösen der Häutchen, die am Felle haften; dann wird heute, so viel ich sehe, in der Hausgerberei die Innenseite des Fells mit Alaun und Kochsalz bestreut und nach einiger Zeit geklopft. Die in der Glosse angeführten pelles in calce sind nun die Felle, die statt, wie heute, mit Alaun und Salz, mit Kalkstein bestreut sind und dann gestampft werden = pilantur.

Es ist kein Zweifel, dass schon in der Glosse tanare die Handlung des Schlagens, Abklopsens u. ä. bedeutet, die weitere Entwicklung des Wortes zu "schlagen", "prügeln" einerseits, zu "ermüden" andrerseits ist leicht verständlich. Ich vermute aber, dass tanare ursprünglich nicht das Abklopsen des Fells, sondern das Abziehen der Häutchen bedeutete; vgl. dazu frz. drousser "die Wolle überkämmen", das nach meiner S. 534, Bd. 40 d. B. aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dass die Bedeutung "gerben" schon alt ist, zeigt agls. tannjan, s. Jud, ZRP. 38, 42.

gesprochenen Vermutung ursprünglich bedeutete, "die drousse der Wolle, d. i. die an der Wolle haftenden Fettstoffe entfernen"; dann bedeutet tanare pellem etymologisch "das Fell dünn machen" und stellt sich zu irisch, schottisch tana "dünn" aus gallisch \*lan-avos (lat. tenuis usf.), s. Macbain s. v. Aber schon frühzeitig ist dieses tanare dann auf die Bezeichnung des Vorgangs übertragen worden, der dem Ablösen der Häutchen nachfolgt, es bedeutet "das Fell abklopfen".

Zu tanare "abklopfen" wird nun schon vlat. eine Intensivform \*tanicare bzw. verstärkt als \*extanicare gebildet, das zu vlat. \*estancare "ermüden" wurde, wie in späterer Zeit afrz. taner "abklopfen" > "ermüden". Wegen der Intensivform \*tanicare zu tanare vgl. S. 515 unter égoger und S. 520 unter enger. Von Intensivformen zu -are-Verben s. noch gallorom. \*coacticare "durch Zusammenpressen verschwinden machen", (frz. cacher, prov. cachar) zu coactare "quetschen"; \*foricare zu forare "bohren", afiz. forger "schnüffeln", "stochern"; prov. frascar "zermalmen", zu prov. frasar "zerbrechen"; \*fümicare zu fümare "rauchen" (S. 515) usf. Wegen der mit expräfigierten Verba, die die Bedeutung des Stammwortes verstärken, nicht aufheben, vgl. exancillari "ganz sklavisch dienen", exarescere "ganz austrocknen" u. v. a. Vgl. auch deutsches mundartlich "ausgerben" für "gerben".

Im Galloromanischen besteht nun neben diesem vlat. \*estancare "ermüden" (aus \*extanicare "ausgerben") eine neue Ableitung von demselben Stamm \*tan in der etymologischen Bedeutung "dünn", also ein \*extanicare "dünn machen", d. h. "zusammenpressen" zu "dicht machen", bzw. \*tanicare derselben Bedeutung, die im besonderen in dem Wortschatz der Bewässerungsanlagen auf den Feldern erhalten blieben. Daraus erklärt sich die Bedeutung "abdichten", "stauen" bzw. "Schleuse" u. ä. der oben angeführten Wörter.

Dass auch von Adjektiven -*icare*-Verba im Galloromanischen gebildet wurden, zeigen u. a. grom. \*duticare, \*druticare "üppig machen", zu gallisch \*dlutos, afrz. drugier, s. S. 535, Bd. 40 d. Z.; \*expuricare "rein machen", afrz. espurgier, dazu frz. epurge "Klistier"; \*extranicare zu extraneus "fremd", "aussenstehend", afrz. estrangier "entfernen"; mlat. excommunicare "aus der Gemeinschaft ausschließen", zu communis; vlat. \*ingrevicare, s. REW 4432; grom. \*imbrunicare "braun machen", afrz., norm. embruncher "verdüstern", dazu afrz. embrun für \*embrunc "Versinsterung des Himmels"; dann vermutlich gallorom. \*exsalicare "den Schmutz benehmen", zu frz. sale, daher frz. essanger, auch échanger "Wäsche schweiben". Die lautliche Entwicklung (essanger statt \*essauger) erklärt sich daraus, dass der Zusammenbang des Verbums mit sale "schmutzig" zu der Zeit noch gefühlt wurde, als sonst l vor Konsonanten schon zu u geworden war.

Es ergibt sich also das folgende Bild der Entwicklung für die unter dem Stamm \*tan "dünn" zu vereinigende Wortsippe:



#### étendard

"Standarte", "Flagge", im 11. Jhdt. estandart bedeutet afrz. auch den Sammelplatz der Kämpfer. Das Wort wird seit Diez zu frz. etendre gestellt, aber wie Meyer-Lübke REW 3083 bemerkt, scheitert diese Etymologie an der Form der Wortbildung. -ard ist afrz. und heute ein persönliches Suffix, ein afrz. \*estendard könnte höchstens jemanden bezeichnen, der (zu unrechter Zeit) die Fahne entfaltet. Dass das Wort tatsächlich in historischer Zeit volksetymologisch mit extendere zusammengebracht wurde, zeigen die aus dem Altfranzösischen entlehnten romanischen Formen: prov. estendart neben estandart, ital. stendardo usf.

Ich vermute nun, dass die Bedeutung "Ausstellungsplatz der Kämpfer" ursprünglich, die von "Standarte" sekundär ist. Die begriffliche Rechtsertigung wird durch das deutsche "Fähnlein" geboten. Ein "Fähnlein" Soldaten bezeichnet die Kämpfer, die sich um eine Fahne sammeln. Die Fahne bezeichnet den Formierungsplatz der Abteilung. So bedeutet afrz. estandart des Francs den Standort der Franken, dann das ganze dort vereinigte Fähnlein, endlich die Fahne, Standarte selbst. Dann liegt dem Worte ein fränkisches \*stand-ord "Aufstellungsplatz" zu nddt. stand "Stellung" und ord, das wie noch mhdt. ort die allgemeine Bedeutung "Winkel", "Rand", "Platz" u. a. besitzt, s. Kluge unter Ort 2. Das daraus gebildete afrz. \*estandort wurde dann, da -ort kein in der Sprache vorhandenes Suffix ist, an das bekannte Suffix afrz. -art angeglichen.

### éteuf

"Schlagball" ist in dieser Form seit dem 16. Jhdt. belegt. Das auslautende -f ist unorganisch wie in frz. soif u. ä., die afrz. Form lautet estuet, estueil, estui u. ä. Mackel 119 führt das Wort auf ein fränkisches staup "Becher" zurück, doch ist sowohl die Bedeutung wie die afrz. Form des Wortes damit nicht zu vereinbaren, s. REW 8238.

Das Wort dürfte zu ndl. stuiten "zurückprallen" gehören, also etwa ein fränkisches \*stūti "Rückprall" darstellen, vgl. wegen der Bildung altsächs. slegi zu slahan, altsächs. biti zu bitan usf. Dieses angesetzte \*stūti ist die Entsprechung von mhdt. stutz "Stoſs", "Anprall". Wegen der lautlichen Entwicklung vgl. afrz. tuit < \*toti. Die ursprüngliche Form des Wortes ist dann Nom. estuis, Akk. estuit, Formen, die tatsächlich belegt sind.

## étibois

bedeutet "Spitzstöckel" (in der Drahtzieherei und Nadelerzeugung), auch étibot, étibeau. Das gleiche Grundwort hat wohl auch frz. antibois "Scheuerleiste", im 16. Jhdt. atibois u. ä. Die Endung -bois ist wohl sekundär, es handelt sich ja um Gegenstände aus Holz, so daß sich bois "Holz" volksetymologisch leicht einfinden konnte.

Gerade deshalb ist der umgekehrte Vorgang, das etwa das etymologisch durchsichtige -bois durch das unverständliche -bot ersetzt worden wäre, unwahrscheinlich.

Dazu gehört wohl im 15. Jhdt. für Amiens belegtes estiborner, estibourner "einpflöcken", "einhegen", "schienen", das für \*esteilborner "mit Pflöcken abgrenzen" steht. Dieses ist Zusammensetzung von mfrz. esteil "Pflock", heute norm. Heil "Stützbalken" und frz. borner "begrenzen". Dann ist die älteste Form für Hibois und antibois ein mfrz. \*estibor, das postverbales Substantiv zu diesem estiborner darstellt. Aus der Bedeutung "schienen" ergibt sich für das rückgebildete Substantiv die Bedeutung "Scheuerleiste", aus der von "einpflöcken" die von "Pflock" (zu norm. Hibot "kleiner Baumstrunk") bzw. "Spitzstöckel". Wegen des mfrz. esteil "spitziger Pflock" vgl. REW 8255.

Unter empiler S. 516 wurden Belege dafür angeführt, das im Altsrz. das Akkusativobjekt vor dem Infinitiv steht und mit diesem verschmelzen kann. Es kann, wie in dem angeführten estiborner, das dem Infinitiv vorangehende Substantiv auch die Funktion eines Präpositionalausdruckes haben, vgl. norm. cantourner "auf die Seite drehen"; afrz. cornemuser "auf dem Hornansatz (= corne) dudeln"; poitev. geaupaillai "wie ein Hahn das Stroh ausscharren", zu lat. gallus, poitev. jau "Hahn" und paille "Stroh" u. ä. Wegen der Form antibois für atibois und dieses für \*estibor vgl. anchisture unter

écafer S. 506.

#### étioler

"bleichsüchtig machen", dann reflexiv "dahinsiechen", wird im REW 8265 nach dem Dict. gén. und Littré von einem dialektischen \*étieule für frz. éteule, éteuble "Stoppel" abgeleitet; \*s'étieuler bedeutete demnach "zu Stroh werden", daraus étioler "welk werden" — "dahinsiechen". Allein eine Form \*étieule "Stoppel" aus afrz. estouble, vlat. \*stüpula für stipula (REW 8265) gibt es in ganz Frankreich nicht, ist auch lautgeschichtlich nicht erklärlich, demnach ist die Etymologie, so einleuchtend sie auch begrifflich ist, abzulehnen. 1

Das Wort ist vielmehr Ableitung von afrz. tiolé, tieulé, ursprünglich "ziegelfärbig", dann "rötlich", und gehört zu afrz. tieule, nfrz. tuile "Ziegel". Das afrz. Adjektiv ist ständiges Beiwort von croupe, wird dann aber auch für Kleidungsstücke, Stoffe u. ä. verwendet. Ein von diesem Adjektiv tiolé "rötlich" abgeleitetes es-tioler bedeutet der Bildung nach (vgl. escarbillat) "die rote Farbe benehmen", d. h. "bleichsüchtig machen" wie das literarische étioler. Die entsprechende mediale Form s'étioler bedeutet dann "die rote Farbe verlieren", d. h. "dahinsiechen".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. wall. (Mons) steule, stöl; boulogn. ételle, pik. éteule, V. d'Yères éteule, Stroh", Rouchi esteulle dass., éteule "Stoppel"; norm. étouble, poitev. éteule, Morvan étoule, verd. chal. esteule und étoule usf.

## Sachverzeichnis.

Lautlehre: Afrz. es- > a- 506, 517; -f- 510; -f 529; germ.  $h\mu$  > f 510; l + Kons. 527, 515; afrz. oi > nfrz. oue 511; s + Kons. 519; ui > i 504; -uir > -ouir 504; Dissimilation 521; intervokalische Verschlußlaute des Gallischen im Romanischen 522; Literarisierurg des normannischen cou-> chou 511.

Formenlehre. Afrz. -orre > -ouer 511; -ouir für -ir 504.

Wortbildung. Postverbale Substantiva 516; Suffixe: -aculum 507, -ard 529, -ariceus 525, -aticeum 505, -ica 505, -icula 507, -iculum 507, -on 507, -ore 512, -orium 504, -uccio 523, -ura 506. Präfixbildung: cha-509, con 505, ex-505, 509, 512, 513, 513, 027; es-Abfall 515; es-Prothese 506, 515; trans-524. Verbalbildung: Bildung von Intensivverben 520, 526—7; a + Subst. + are 513, de + Subst. + are 514; -icare 514, 520.

Wortgeschichte. Konkretisierung abstrakter Bildungen 506, 509; Volksetymologie 529; Wortkreuzung 507, 522.

Syntax. Passivobjekt + Infinitiv 516, 525; Präpositionalobjekt + Infinitiv 530, Inneres Objekt 519, Adjektiva als inneres Objekt 509; Absoluter Gebrauch reflexiver Verba 510 f., faktitiver Gebrauch intransitiver Verba 514, absoluter Gebrauch von Objektivverben 520. Reflexivpronomen bei medialen Verben 503—4. Lat. ablativus absolutus im Frz. 529.

## Wortverzeichnis.

#### Französisch, Provenzalisch.

| afrz. abouchier 513           |
|-------------------------------|
| poitev. acheneau 506          |
| frz. achever 514              |
| norm. à crâse 513             |
| frühnfrz. acraser 513         |
| frch. comt. acrou 512         |
| afrz. aemplir 520             |
| afrz. aenchir 520             |
| afrz. aengier 520             |
| frz. affoler 513              |
| frz. ais 521                  |
| frz. ajuster 513              |
| frz. aligner 510              |
| frz. allonger 510             |
| poitev. amoisser 511          |
| frühnfrz. amoustillé 517      |
| angev. amoustiller 517        |
| angev. anchenau 506           |
| frz. anchiflure 506, 509, 530 |
| frz. antibois 529             |
| frz. appeau 516               |
| frz. appeler 516              |

frz. appuyer 510 fiz. armer 510 afrz. ascre 512 afrz. ascrouer 512 afrz. ascrous 512 afrz. asquerour 512 frühnfrz. atibois 529 frz. avocasser 511 afrz. baldour 512 sofrz, barda 503 afrz. barde 503 fiz. barre 503 nprov. bernigo 505 frz. bichet 518 afrz. blangier 520 westfrz. blon 508 afrz. boie 511 frz. bois 529 afrz. bolir 508 prov. botenflat 516 afrz. boude-enfler 516 porm. boudsoufler 516

angev. prov. clot 518 prov. clota 518 afrz. clotel 518 afrz. clotet 518 frühnfrz. clotir 518 mfrz. cobuis 504 frz. coeur 512 frz. coque 518 afrz, corecier 520 afrz, cornemuser 530 afrz. corroyer 526 afrz, crasir 514 frz. croupe 530 voges. cubouler 516 frz. curon 507 wall. cu-tourniau 516 frz. dial. dail 515 frz. dial. dar 515 frz. décimer 510 frz. découvrir 510 irz. dégoter 511, 514 frz. denché 514 V. d'Yeres dépiaucer 511 afrz. derompre 520 afrz. derver 518 aprov. descoufa 506 frz. désertes 503 frz. dial. desserter 503 afrz. desver 518 frz. doubler 510 frz. drousser 526 wall. [dürmené] 509 frz. ébardoir 503 frz. ébarouir 503, 523 Char. ébaucher 505 frz. éblouir 503 frz. ébuard 504 angev. ébuer 504 frz. écafer 506, 527, 530 norm. échaffourée 509 westfrz. echaffourer 509 frühnfrz. echambouillure 508 frz. échampeau 515 frz. échamper 527 irz. échantillon 506 frz. échantilloner 507 westfrz. [ešaubuje] 509 westfrz. échaubouillure 509

frz. échauboulé 508 frz. échauboulure 508 angev. échaudouir 504 frz. échauffer 509 frz. échauffourée 509 frz. dial. écheveau 506 frz. échiffe 509, 510 frz. échiffre 510 frz. échiquier 518 fiz. échouer 510 frz, éclater 511 norm. éclaboter 511 frz. éclabousser 511, 518 boulogn. éclaffer 506 frz. éclat 506 bournois [ekobija] 505 frz. écobuer 504 poitev. écobue 505 angev. écobus 505 frz. écoeurer 512, 513, 517 softz. écofier 510 norm. écouer 521 frz. écourgeon 512 frz. écrancher 514 frz. écraser 512, 517 lothr, [ekru] 512 Aveyron egoja 514 frz. égoger 514, 526, 527 sofrz. eibardo 503 lim. eibarri 503 frz. élinguet 515 frz. élingue 516 nprov. èl-traire 516 frz. embichetage 517 frz. embistage 517 afrz. embrun 527 afrz.-norm. embruncher 527 frz. émoucher 517 frz. émoustiller 517 frz. émoustiller 517 boulogn, émoustiller 517 poit. émoustiquai 517 frühnfrz. empile 515 frz. empiler 515. 525, 550 frz. enclotir 518 nprov. enclouta 518 frz. encoquer 518

frz. encogûre 518

frz. endêver 518

frz. enfler 510 frz. engeance 520 frz. enger 520, 525, 527 frz. ensouaille 521 frz. ensoyer 521 frz. entrait 521 frz. entrebande 521 frz. entrebas 521 afrz. entrebat 521 frz. dial. entrebat 521 mírz, entrebate 521 frz. entrecuisse 521 frz. entrefesse 521 frz. entretoise 521 frz. envelopper 521 afiz. envoloper 522 frz. dial. épanir 504 berrich. éparnir 504 bourb. eparnouir 504 frz. épart 504 frz. épaufrer 522 frz. épaufrure 522 frz. épeautre 522 B. Maine épigousser 514 frz. épurger 527 frz. érafler 522 pik. erkorder 523 pik. erfiker 523 afz. esbarer 504 afrz. esbarir 504 aprov. ezbozigar 505 aprov. esbuscar 505 nprov. escabilhat 523 nprov. escafa 506 nprov. escafaia 506 nprov. escafela 506 prov. escandalh 507 prov. escandalhar 508 prov. escandelhar 508 prov. escandilh 507 prov. escaramusa 524 prov. escarar 523 frz. escarbillard 523 frz. escarbillat 516, 523, 530 nprov. escarfa 506 frz. escarmouche 523 mfrz, escarmuche 523 nprov. escarrabilha 523

nprov. escarrabilhat 523 prov. escat 507 afrz. eschamper 516 alyon, eschandilh 507 afrz, eschandiller 507 afrz. eschanteillon 506 afrz. eschantillon 506 mírz. escharmuche 523 afrz. esche 516 afrz. eschefter 506 afrz. eschenal 506, 517 atrz. escheoir 511 mfrz. eschief 510 mfrz. eschif 510 mfrz. eschife 510 mfrz. eschifte 510 mfrz. eschifre 510 afrz. eschive 510 afrz. eschiver 510 afrz. esclaboter 511 rouchi. esclabouter 511 wall. esclefer 506 afrz. escohier 510 afrz. escorre 511 norm. escouer 511 frz. escourgeon 512 nprov. escrafa 506 mfrz. esgobuer 505 afiz. espanir 504 afrz. espatrer 522 afrz. espautrer 523 afrz. espiautre 515 afrz. espurger 527 wall, esquefler 506 aboul. esquier 518 frz, essanger 527 frz. essarter 503, 504 frz. essartis 504 frz. nprov. estadou 524 nprov. estadoussa 524 pik. estafiker(s') 525 mírz. estaminares 524 prov. estan 524 afrz. prov. estandart 529 mpik. estanfique 525 afrz. prov. estanc 526 prov. estanca 536 prov. estancar 526

afrz, estanchier 526 alyon. estançot 524 mfrz, esteil 530 frz. estéménaire 524 frz. estéminaire 524 prov. estendart 529 rouchi. esteulle 530 Anm. mpik. estiborner 530 mpik. estibourner 530 afrz. estouble 530 afrz. estrangier 527 frz. estropier 525 afrz. estuel 529 afrz. estueil 529 afrz. estui 529 afrz. esvanir 504 afrz. esvanoir 504 frz. étambrai 524 rouchi. étamet 524 frz. étance 524 frz. étanche 525 frz. étancher 526 frz. étançon 524 . burg. étançot 524 fiz. étanfiche 525, 516 rouchi. étanfique 525 norm. éteil 530 boulogn. ételle 530 Anm. frz. étendard 529 irz. étendre 529 frz. éteuble 530 frz. éteuf 529 frz. éteule 530 pik. éteule 530 Anm. frz. étibeau 529 frz. étibois 529 frz. étibet 529 norm. étibot 530 frz. étier 519 frz. étioler 530 norm. étouble 530 morvan. étoule 530 irz, évanouir 504 frz. facher 515 frz. faner 522 afrz. fastegier 515 frz. fatiguer 510 frz. fendre 510

frz. fermer . 510 frz. feurre 509 rouchi. feurre 509 frz. ficher 525 wall. fore 509 afrz. forgier 527 wall. four 509 afrz. fourrer 509 frz. frapper 522 prov. frasar 527 prov. frascar 527 frz. friche 505, 515 lüttichisch frügi 515 afrz. fuerre 509 wall. fuerre 509 afrz. fungier 515 afrz. funkier 515 afrz. furchier 514 afrz. furgier 514 afrz. furgoir 514 mfrz. fuschier 515 frz. gaillard 514, 515 prov. garriga 505 poitev. gaubue 505 poitiv. geaupaillai 530 prov. gloja 514 mfrz. gobuée 504 mfrz. gobuis 504 nprov. gorcha 514 frz. gouet 511 frühnfrz. graisse-fondre 516 frz. gras-fondu 516 boulogn. grimaillé 516 frz. guet-apens 516 nprov. iglaja 514 nprov. iglatsa 514 nprov. igocha 513 afrz. irour 512 poitev. jarige 505 afrz. jarrie 505 poitev. jau 530 ON La Clotte 518 frz. linguet 515 frz. mêler 510 frz. mouche 517 fiz, mousser 517

prov. mus 523 prov. negabarnatge 523 afrz. ongier 520 frz. ouvrir 510 frz. paille 530 afrz. pautonier 523 afrz. pautraille 523 frz. dial. pautrer 522 frühnfrz. peille 515 prov. pendelhar 508 frz. pendiller 508 afrz. piautre 515 afrz. pil 515 frühnfrz. pile 515 frz. pile 515 afrz. pilet 515 frz. plier 510 frz. porter 510 frz. prélasser 512 fiz. rêver 519 frz. rompre 510, 520 frz. sale 527 norm. sangmêler 516 wall. [skurd] 513 wall. [skuržo] 513 frz. secouer 511 afrz. sen 519 afrz. sens 519 wall, sokoran 513 frz. soif 529 wall. [sokuro] 513 frz. soucrillon 513 afrz. soue 521 frz. soufler 516 wall. spautrer 522 wall. squefler 506 wall. stanfliche 525 wall. steule 530 Anm. wall. stôl 530 Anm. Artois [sukrio] 513 afrz. tainer 526 frz. tan 526 prov. tancar 526 frz. tanner 526 afrz. tieule 530 afrz. tieule 530 afrz. tiolé 530 afrz. toise 521

afrz, moust 517

frz. moustille 517

prov. trasdossa 524 frz. trêve 519 frz. taire 520 afrz. trieve 519 afrz. tristour 512 frz. tuile 530 afrz. verour 512 prov. virar 523 frz. virer 523

#### Germanisch.

frk. \*barda 503 frk. \*burjan 520 nddt. burren 520 engl. crash 514 frk. \*fôdor 509 anord. fodr 509 anord. krasa 513 frk. \*krasjan 514 schwedisch kraza 514 nddt. kunke 518 mhdt. ort 529 ostfr. palt 522 frk. \*paltar 522 ostfriesisch palter 522 norw. paltre 522 engl. paltry 522 frk, \*pil 515 frk. \*reufan 520 ostfriesisch schafelen 506 anord. skafa 506

mnndt. skafen 506 frk. \*skatjan 508 frk. \*skiuhan 510 frk. \*skiuhwa 510 frk. \*skôhw 510 frk. \*skôhwari 510 frk. \*slinga 515 mndl. sôd-korn 513 frk. \*spanjan 504 langob. \*stamna 524 nddl. stand 529 frk. \*stand-ord 529 frk. \*staup 529 anord. stomn 524 ndl. stuiten 529 frk. \*stuti 529 mhdt. stutz 529 agls. tannjan 526 Anm. frk. \*treuwa 520

#### Keltische Mundarten.

irisch bót 518, 505
gallisch \*brennos 505
schottisch clabar 512
cymr. cladd 518
cymr. claddu 518
irisch claidin 518
airisch claidin 518
gallisch \*dalgis 515
irisch fillim 522
schottisch foluich 522
schottisch gal 514
gallisch \*galå 514

schottisch garan 505
irisch garán 505
gallisch \*kamb- 505
gallisch \*klatbo 512
bret. klâz 518
gallisch \*klod-to 518
gallisch \*klod-to 518
gallisch \*kobud-on 505
schottisch laban 512
bret. staon 525
irisch tana 527
gallisch \*tanavos 527
gallisch \*volup 522

## Lateinisch. Galloromanisch.

lat. adimplere 520
grom. adimplicare 520
grom. \*adundicare? 520
lat. aestuare 518
lat. aestuarium 518

lat. anaticula 507 vlat. \*blandicare 520 lat. blandire 520 grom. bodica 505 grom. brennica 505

grom. \*bruiculum 507 vlat. \*bullicare 520 lat. bullire 520 grom. \*buricare 520 grom. \*burire 520 grom, \*cambica 505 lat. canalis 506 grom. \*clabbo 512 lat. clausum 518 lat, coactare 527 grom. \*coacticare 527 grom. \*cobudare 505 lat. comburo 505 vlat. corrumpere 520 vlat. \*corruptiare 520 lat. crena 514 lat. crypta 518 lat. demeaculum 507 grom. denticare 514 lat. desipere 519 grom. \*dluticare 527 grom. \*druticare 527 lat, esca 516 vlat. \*estancare 526 lat. exancillari 527 lat. exarescere 527 grom. \*exbardare 503 grom. \*exbodicare 505 grom. \*exbudare 505 mlat. excommunicare 527 grom. \*ecxrenicare 514 grom. \*exgalicare 511

vlat. \*extanicare 527 lat. extorquere 525 lat. extortus 525 lat. extraneus 527 grom. \*extranicare 527 mlat. faluppa 522 grom. \*fastidicare 515 lat. forare 527 grom. \*foricare 527 grom. \*fructicare 515 vlat. \*fumicare 527, 515 vlat. \*furicare 514 lat. furo 514 grom. \*fusticare 515 lat. fustis 515 lat. gallus 530 grom. \*garrica 505 vlat. \*imbarricare 514 grom. \*imbrunicare 527 vlat. \*ingrevicare 527 lat. meaculum 507 lat. palitari 522 grom. \*palto 523 mlat. pendiculare 508 lat. perpendiculum 508 lat. pilum 515 lat. scandere 507 grom, \*scandiculum 507 vlat. soca 521 lat. spelta 515, 522 lat. stuprare 525 vlat. \*stupula 530 vlat. \*tanicare 527 lat. volvo 522

## Verschiedene Sprachen.

ital. avviluppare 521
span. estorpar 525
span. estropear 525
oskisch-umbr. \*extorpiare 525
ital. paltone 523
oskisch-umbr. pis 525
ital. scandaglio 508
ital. scandiglio 508
ital. scarabillare 523
ital. scarabillare 523

grom. \*expaltare 522 grom. \*expuricare 527

grom. \*exsalicare 527

ital. schermire 523
genuesisch stramanaea 524
ital. staminara 524
ital. stanco 526
ital. stendardo 529
ital. stroppiare 525
ital. sviluppare 522
ital. viluppo 522
griechisch φαέθω 518

ERNST GAMILLSCHEG.

# Altprovenzalisches (Nr. 9-13).1

- 9. Attributionsfragen (betreffend: I. BGr. 80, 41 Si tuit li dol, II. Gr. 10, 48 S'ieu anc chantei, III. Gr. 397, 1 Turc Malec, a vos und Gr. 447, 1 En Raimon, IV. die achten Strophen der Satiren des P. d'Alvernhe und des Mönchs von Montaudon, Gr. 323, 11 u. 305, 16).
- 10. Joglaresc, balaresc, sirventes und arlotes.
- II. Der Versteckname Joglar bei R. d'Aurenga.
- 12. Zum Planh des B. de Born: Mon chan fenisc (Gr. 80, 26).
- 13. Zu Appels Artikel über Cercamon, Ab lo pascor, Zeitschr. 41, 219.

## 9. Attributionsfragen.

I. Das Klagelied auf den Tod des "jungen Königs" Heinrich von England Si tuit li dol (Gr. 80, 41) ist Bertran de Born bereits mehrfach<sup>2</sup> abgesprochen worden. Es ist in der Hs. T (fol. 169) B. de Born zugewiesen, in a1 (Nr. 170) Richart de Barbezieux und in c (Nr. 106) Peire Vidal. Zu dem, was man bisher gegen die Autorschaft des B. de Born vorgebracht hat, kommt noch hinzu, dass das Lied Si tuit li dol in T zwischen vier dem G. de Bornelh und drei dem B. de Born fälschlich beigelegten Gedichten steht, was Gröber, Rom. Studien 2, 532 zu Lied 77 nicht beachtet zu haben scheint, und ferner, dass Aimeric de Pegulha, der einzige Trobador außer Bertran, der einem und demselben Gegenstande zwei Klagelieder gewidmet haben sollte, wie nachher unter II. gezeigt werden wird, das eine davon, Gr. 10, 48, nicht verfasst hat. Dem R. de Barbezieux, für dessen Ansprüche Bertoni im Jahre 1911 (Ann. du Midi 23, 204) eintrat, kann das doch gewiss 1183, bald nach Heinrichs Tode, entstandene Lied kaum gehören, da dieser Trobador ja erst 20 Jahre später dichtete (s. Diez, L. u. W.2, S. 432 und Chabaneau, Biogr., S. 174). Dass aber P. Vidal als Autor in Betracht komme, hat Stimming, S. 22 seiner Ausgabe von 1913, gegenüber Stroński in Abrede gestellt. Mit Stimming halte auch ich den Peire Vidal der Hs. c nicht für den Verfasser des Klageliedes Si tuit li dol, glaube vielmehr, dass dieses von Raimon Vidal stamme und zwar aus folgenden Gründen:

<sup>1</sup> Fortsetzung von Bd. 40, 589 ff.

<sup>2</sup> Siehe Lommatzsch, Prov. Liederbuch, S. 466 unter Nr. 50.

- r. In c, einer aus mehreren verlorenen Quellen zusammengestellten Liedersammlung 1 mit mancherlei Ungenauigkeiten, 2 oder schon in einer der Vorlagen der Redaktion c haben, wie das in den Hss. und sonst öfter geschieht,3 die Namen Raimon und Peire oder deren Anfangsbuchstaben R und P leicht verwechselt werden können.
- 2. R. Vidal, der sich selbst für einen Zeitgenossen des Hugo de Mataplana ausgibt, lebte etwa von 1155 bis 1230.4 Er wäre also, als jenes Klagelied entstand, gegen 30 Jahre alt gewesen und konnte als Verfasser in Betracht kommen.
- 3. Wie Stimming in seiner großen BBorn-Ausg., S. 40 bereits bemerkt, wird der junge König von R. Vidal<sup>5</sup> in Abrils issia (ed. Bohs), v. 272 ff. 6 und 855 ff. lobend erwähnt. Raimon hat, wie es scheint (s. ebd. v. 280), am Hofe Heinrichs II. gelebt und dem jove rei gewiß persönlich nahe gestanden. Ebenso verkehrte er wohl auch mit Alfons VIII. von Kastilien (s. Bohs, S. 14), der ja seit 1170 mit des jungen Königs Schwester Leonore vermählt war. 7
- 4. Raimon, der Verfasser der razos de trobar, dürfte, zumal, wenn er sich besondere Mühe gab, imstande gewesen sein, auch ein Gedicht zu verfertigen, von dem Thomas, S. 28 seiner BBorn-Ausgabe, rühmt, es sei un des plus beaux planhs que nous ait laissés la littérature provençale.

1 S. darüber B. Gr., S. 30.
2 So sind z. B. in c auch die Lieder Nr. 88 (Gr. 23, I) und Nr. 110 (Gr. 364, 44, Nr. VII der unechten Lieder in Bartschs P. Vidal-Ausg.), vielleicht — s. Str. IV — gleich wie das in c (Nr. 77) dem Aim. de Pegulha attribuierte Gedicht Gr. 422, I dem Rich. de Tarasco gehörig, unter Peire

vielleicht — s. Str. IV — gleich wie das in & (N. 7/) dem Ain. de l'egina attribuierte Gedicht Gr. 422, I dem Rich. de Tarasco gehörig, unter Peire Vidal's Gedichte geraten.

3 In den Hss. findet man Guilhem de Salignac statt Guiraut, Aimar de Poitiers st. Guilhem, Bernart Arnaut st. Bertran, Guilhem de Durfort st. Raimon, Guilhem de la Bacalaria neben Uc und Gaucelm Estaca neben Raimon. Auch hat Bartsch dem Guilhem de l'Olivier irrtümlich den Vornamen Guiraut gegeben (s. Schultz-Gora, Prov. Studien I, 25) und, was für den vorliegenden Fall besonders in Betracht kommt, Raynouard hat und mit ihm Mahn den Verfasser des Lehrgedichtes Abrils issia Peire Vidal statt Raimon Vidal genannt (s. Bartsch, Peire Vidal, S. 95 der Einl.).

4 Nach Bohs, Abrils issia, S. 14 blühte R. Vidal im letzten Drittel des 12. und im ersten des 13. Jhdts. Raimon war wohl 10 Jahre älter, als Cornicelius, So fo, S. 9 annimmt. Es geht übrigens nicht an, den terminus a quo für die Entstehung von Abrils issia mit Cornicelius, S. 6 und Bohs, S. 18 ins Frühjahr 1212 zu setzen wegen eines Zitates in dieser Dichtung (v. 96 ff.) aus dem Sirventes Per solatz revelhar des G. de Bornelh, weil nämlich die Voraussetzung nicht zutrifft und Giraut nur bis 1199 gedichtet hat (s. G. v. Bornelh, Berlin 1894, S. 28 und Archiv 126, 205/6).

5 Raimon Vidal de Bezaudu, nicht de Béziers, wie es da heißt.

6 E sos filhs tres que novy oblit ("und seine [Heinrichs II.] 3 Söhne möge ich nicht vergessen"), N'Enric ni'n Richart ni'n Jaufre; Car en lor ac dos tans de be C'om non poiria d'un an dir.

7 Das Lied könnte in Leonores Nähe und zu ihrem Troste gedichtet sein. Möglich wäre sonst auch, das es nach seinem Entstehen Raimon zum kastilischen Hose Zutritt verschafft habe.

- 5. Raimon nennt sich selbst in Abrils issia, v. 52 om avinens und in So fo, v. 754 bos trobaires mot avinens. Von Sängern gebraucht, scheint avinens seltener vorzukommen; aber auch in dem Planh, v. II ist die Rede von den trobadors und joglars avinens. - Im Castia-gilos (Appel, Chrest. 5 5, 435) lässt Raimon den Schwager des jungen Königs, Alfons, dem Joglar für seinen hübschen Vortrag großen Lohn (soldadas) versprechen, und in Abrils issia, v. 876/7 werden li trobador e soudadier e contador vereint genannt, die durch Heinrich II., seine Söhne und andere Gönner in die Höhe kamen. Ebenso finden sich auch in dem Klageliede li cortes soudadier neben den trobadors und joglars.1
- 6. R. Vidal, dessen Joglar in Abrils issia, v. 44 sagt, er kenne viele Gedichte des Giraut (de Bornelh), hat den Werken des "Meisters der Trobadors" für seine Dichtungen soviel an Stoff und Ausdrücken entlehnt (s. G. v. B., Berlin 1894, S. 38), daß Morf, Vom Ursprung der prov. Schristsprache, S. 20, vermutet, Raimon habe Giraut persönlich gekannt. Nun hat sich aber auch der Dichter des Klageliedes verschiedentlich an Girauts Sirventes Be vei (Nr. 74 der Ausg.) angelehnt. Dem Girautschen Refrain dol e pena entspricht in dem Planh dol et ira, tristor et ira usw., jedenfalls dem pena stets ira. Sems de joi steht in Girauts Sirventes, v. 39, sowie in dem Klageliede, v. 8. Ferner wird in den dritten Strophen beider Gedichte des Todes Erwähnung getan, bei Giraut der greu mort und in dem Klageliede der estenta mort.2
- 7. Wie in R. Vidals Sirventes entrel taur e'l doble signe (Gr. 411, 3, Appel, Inedita, S. 297) die Reimwörter arma, ferm und cert in allen Strophen wiederkehren, so verhält es sich auch in dem Klagelied mit marrimen, engles und ira.3 Der dreifache Refrain ist aber meines Wissens eine recht seltene Erscheinung.

<sup>1</sup> Unter den cortes soudadiers wird man da gewiss nicht die "wackeren Söldner", "höfischen Krieger", "soldats courtois" zu verstehen haben, sondern die Hosleute, die Sänger und Spielmänner, welche für ihre Tätigkeit Lohn erhalten, denen das Beiwort cortes doch eher zukommt als den "Kriegern". Unter Tilgung des Kommas nach avinen könnte man die vv. 9—12 nun deuten: "Traurig zurückgeblieben sind die Höflinge, und sie (diese Hofleute), die artigen Sänger und Spielleute, haben am Tode einen allzu tödlichen Feind gehabt."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Estenta mort heisst es auch in a<sup>1</sup>. Man hat also nicht das Recht, dieses durch estouta mort zu ersetzen (s. dazu BBorn, ed. Stimming<sup>3</sup>, S. 166/7), und braucht das auch nicht zu tun. Lat. extendi (medial) bedeutet "sich ausdehnen" und se latius extentare "sich breiter machen, die Stirn stolzer erheben".

dehnen" und se latius extentare, sich breiter machen, die Surn stolzer erneben". So wird denn extentus und prov. estent etwa wie lat. inflatus die Bedeutung naufgeblasen, stolz, übermütig" haben können, in der es auch hier, wie das 10 Jurch diese Feststellung dürfte andrerseits Bohs' Zweisel (S. 16/7) behoben werden, ob das sich nur in der einen Hs. C sindende Gedicht Entrel taur auch wirklich von R. Vidal herrühre. — Was sodann die in C Raimon Vidal, sonst aber Raimon de Miraval attribuierte Kanzone Tal chansoneta farei (Gr. 106 A.1) betrifft so ist der von Robe S. M. gesichte. Anhaltspunkt farai (Gr. 406, 41) betrifft, so ist der von Bohs, S. 15 gesuchte "Anhaltspunkt,

8. In R. Vidals Abrils issia wird den Förderern der Dichtkunst hohes Lob gespendet (v. 875 ff.); ebenso wird in dem Planh, der gemäß meiner Auffassung Kriegerisches, wie es dem Charakter des Bertran de Born entspräche, nicht enthält, der junge König gerade als Gönner der Sänger und Spielleute gepriesen.

Sprechen diese Gründe deutlich dafür, dass Raimon Vidal der Verfasser des Klageliedes Si tuit li dol sei, so lassen sich nunmehr auch die irrtümlichen Attributionen des Liedes in den drei Hss. unschwer erklären. Dem B. de Born mag ein Sammler, in seiner Verlegenheit um den Namen des Verfassers, den Planh zugewiesen haben entweder, weil er meinte, ihn demselben Dichter beilegen zu sollen, der das ihm bereits bekannte echte Klagelied auf den jungen König verfasst hatte, oder weil er von dem echten Planh Bertrans wohl wusste, ihn aber selbst nicht kannte und nun glaubte, jenen vor sich zu haben. Bei Peire Vidal kann die Vornamen-Verwechslung schuld sein. Da aber P. Vidal (s. Anglades Ausg. 39, 59) und wohl auch R. Vidal (s. Bohs, S. 14) am kastilischen Hofe verkehrten und beide (s. Cornicelius, So fo, S. 92-94) ebenso wie R. de Barbezieux gemäß der prov. Lebensnachricht (Chab., Biogr. 44 und Anm. 1) dem spanischen Großen Diego nahestanden, so könnte es auch sein, daß P. Vidal und R. de Barbezieux das Gedicht von Raimon selbst erhalten oder es bei Alfons oder Diego kennen gelernt hätten und dass eine Kopie desselben später in ihrem Nachlasse aufgefunden und für die Niederschrift einer eigenen Dichtung angesehen wurde.

II. Das Klagelied S'ieu anc chantei (BGr. 10, 48; MW. 2, 174) ist nur in C und R enthalten. Wenn auch beide Hss. es dem Aimeric de Pegulha zuschreiben, so scheinen doch mehrere Umstände für die Autorschaft des Folquet de Romans zu sprechen:

1. In dem Klageliede Anc non cujei (Gr. 10, 30; MW. 2, 167) beklagt Aim. de Pegulha den Tod des Markgrafen Azzo VI. von Este und seines gleichfalls im November 1212 verstorbenen Mitregenten in Verona, des Grafen Bonifacius von Bonifazio. Wäre nun der Planh S'ieu anc chantei gleichfalls von Aimeric verfaßt, so hätte derselbe Dichter den nämlichen Personen zwei Totenklagen gewidmet. Daß Derartiges schwer anzunehmen sei, das hat Stronski, Folq. de Mars. S. XII im Hinblick auf Gr. 80, 41 schon ausgesprochen,

um die Autorschaftsfrage zu entscheiden", am Schlusse des Gedichtes in den Hss. A (Nr. 113), I (MG. 635) und jetzt auch in  $a^1$  (Nr. 59) zu finden; vgl. Klein, Mönch v. Mont., S. 23/4, das vorletzte Beispiel, wo mit  $Aa^1$  zu lesen ist Que ("Was") de vos tenc, so·us pliu, Miraval e mi eis E mon chant, si·us plazia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Betreffs der Bedeutung von cortes soudadier s. die Fussn. zum 5. Argument. — Lo melhor cavalier nennt der Dichter im v. 18 den jove rei wegen seiner Ritterlichkeit im allgemeinen, wie aus dem darauffolgenden Verse hervorgeht.

und jener einzige entsprechende Fall, den die prov. Literatur bisher aufzuweisen hatte, ist nun auch wirklich, wie ich glaube, durch die Beweisführung unter Nr. I in Wegfall gekommen.

- 2. Den Angaben der beiden einzigen Hss. C und R, die nur eine, für die Attributionen oft recht trübe, Quelle darstellen, ist hier mit um so größerem Misstrauen zu begegnen, als man auch das von ihnen ebenfalls dem Aim. de Pegulha beigelegte Gedicht Hom ditz (Gr. 10, 29) diesem Dichter aberkannt und mit Tc dem A. de Maruelh zugeschrieben hat; vgl. Gröber, Rom. Stud. 2, § 77 und W. Friedmann, Einl. zu einer Maruelh-Ausg., S. 35, ferner Stroński, Folg. de Mars., S. 124\* unten.
- 3. Der 15 jährige Sohn des in dem Planh beklagten Azzo VI., der Markgraf Azzo VII., kommt ebenfalls im Verein mit einem Grafen von Bonifazio, Azzos Verbündeten Richard von B., Podestà von Verona, vor in der 5. Str. des 1220/1 entstandenen Gedichtes Far vuelh (Gr. 156, 6, ed. Zenker, S. 56), das Folquet de Romans zum Verfasser hat. Dieser Trobador lebte ungefähr von 1170-1233 (s. Zenker, S. 13 u. 30) und hielt sich in der Zeit von etwa 1201 bis gegen 1221 öfters in Italien auf (s. Zenker, S. 16 u. 30). Es liegt also die Vermutung nahe, dass F. de Romans auch 1212/13 in Italien das Klagelied auf Azzo VI. und seinen Mitregenten verfasst habe.
- 4. In der Hs. R, fol. 15 u. 16, sind Lieder des Aim. de Pegulha und des Folq. de Romans miteinander vermischt, fol. 18 u. 19 stehen Gedichte Aimerics, und fol. 19 findet sich das fragliche Klagelied. Auch weiterhin in der Hs. R, fol. 49-51, begegnen Lieder des Aim. de Pegulha und fol. 52 wieder Gedichte des F. de Romans.
- III. Die beiden zusammengehörigen Sirventese Gr. 397, I und 447, I sind trotz ihres schmutzigen Inhalts von Bedeutung, 1 da

Str. II. 11 s'o t., sost. D 12 Si en AH 14 na ena H, naina D, n'Aiman A 15 Ela il A; mestras DH = n'estrais (?) "machte deshalb frei"; vgl. afz. estraire

"faire sortir"; v. 16 fehlt AD u. Can. 18 Eu vos f. AD
Str. III. 20 Et e. A; partir A; se (de)partir = afz. soi partir "se dégager"; 24 no n AD; escarnir "Spott" 26 fatz; qu'ieu lo vuoill sofrir AD 27 si n

voletz gauzir AD
Str. IV. 29 Bernarz D; de Cornes, s. Var. z. A. Dan. ed. Can. I 30, Lav. S. 9; 30 eratz mes AD 31 endeses = lat. indesensus 32 autre i 33 pres nbe-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beide Gedichte sind nur auf Grund von A unzulänglich abgedruckt bei Canello, A. Daniel, S. 192. Außer A (Nr. 612/13 und Arch. 34, 199/200) und H (Nr. 131/2) steht mir auch D, fol. 138 zur Verfügung, und so seien hier, unter Zugrundelegung von H, wichtigere Varianten, sowie einige Deutungsversuche und Besserungsvorschläge mitgeteilt:

a) zu Gr. 397, 1: Str. I, v. I Turcs Malecs D 2a naiman A, a na enan DH3 (achtsilbig!) E puois eu [ar] ab vos m'enpreing "und wenn ich [jetzt] mit euch ein Übereinkommen treffe"; vgl. die Form reprenh bei Marcabru, ed, Dej., 40, 44; v. 4 Be n'ai en mi tot l'art e'l geing; v. 8 auch in A, fehlt bei Canello; 9 preing A

sich ein Gedicht des A. Daniel, das erste der Ausgaben, und auch, wie wir hernach in Abschnitt IV sehen werden, das No sai que s'es des R. d'Aurenga auf sie beziehen. Was die zweite dieser Dichtungen, Gr. 447, 1 betrifft, so rührt sie nicht, wie A. Daniels Herausgeber Canello, S. 6, Anm. 1 und Lavaud, S. 7 zu 1 annehmen, in ihrem ganzen Umfange von Raimon de Durfort her. Vielmehr gehört die erste Strophe, in der ja "Herr Raimund" angeredet wird, Turc Malec. Die Überschrift in ADHIK hat also nur für die erste Strophe ihre Berechtigung. Die Angabe "Raimon de Durfort" in R gilt für den übrigen Teil des Gedichtes. C schreibt "Guilhem de Durfort" infolge einer Verwechslung der Vornamen. In Wirklichkeit antwortet Turc Malec auf das Gedicht 397, 1 des R. de Durfort mittels einer Strophe von gleichem Bau. Nachdem dann A. Daniel aus dem Gedichte des R. de Durfort und der Strophe Turc Malecs deren abfällige Beurteilung des geziemenden Verhaltens Bernarts de Cornil der gemeinen Frau Ena gegenüber ersehen hatte, dichtete er gleichfalls nach demselben Schema<sup>1</sup> sein Sirventes, das mit

setzt" 35 steht in ADH, fehlt Can.; Domna que "eine Dame, wo, bei der"; foram 36 al redur' ("Zurückziehen") i f. ADStr. V. 37 de Cornil 38 c. sabes A 39 Cornatz AD 41 d'autras D42 servizin A 43 de vetz "betreffs verbotener Dinge" 44 si que non "andernfalls" (Sw. 7,647, 16); ia non A, ia nom n D; avetz "ihr bekommt"; 45 que m'enqeretz A, que me qerres DStr. VI. 46 dompneiador A 49 pos "nachdem" oder "obgleich"; vgl. dazu Arnauts Ged., v. 17, 18; i "an ihr".

Arnauts Ged., v. 17, 18; i "an ihr".

b) zu Gr. 447, 1: Str. I, v. 3 De gent chaptener "verteidigen" AD; en Bernat "Herrn B. gegenüber" 5 Caersinat
Str. II. 11 ab sos A 12 qan "weil" 13 qe'l 14 Ja el A 15 dos cens 17/8 "und ich wäre sogar hernach sehr stolz und reich und würde meinerseits dabei die Zähne zusammenbeißen"; fermar "schließen" mit Fragez. im Sw. 3, 459, 3. Wahrscheinlich sind v. 17 und 18 umzustellen; dann gehörte neis zu totz jauzens
Str. III (zit. nach A Sw. 7, 132, 4). 20 Si'm m. AD 21 Tot atretal cum il se son AD 22/3 m'apellava: "'NRaimon—redon" 27 cor A, cors D
Str. IV. 28 traichers D, traicher A 30 Gartz ("Elender"), per qe novi A 31 o a (an D) revers AD 33 Q' ("so daſs") ieu en c. cen millers A 34 E si m'[a]gra H, E si n'i a A 35 Si fossetz p. a Beders AD 36 No'n
Str. V. 39 Cui AD 40 coma 45 fehlt H; Ni porta joia (P.-j.), l'escaciers A, Ni p. iota lescaissiers D
VI (zit. Sw. 7, 4a). 47 Ancanog DH 51 m. son AD 52 "schwerlich würde er ihr ebenso antworten." 54 apezi H, apesi A, a pezi D; vielleicht bedeutet a pesi, das Levy mit einem "?" versieht, "beim Holzhauen", vgl. pesi, pesejar und pesejamen, Sw. 6, 291/2
VII. 55 defi AD 56 Car del connar aguist fadi Lex. rom. 3, 248 a
VIII. 57 De mon Turcmalet Lex. r. 3, 248a; naudoi H, atresi A, enaissi D
IX, in AD H nicht vorhanden, entnehme ich dem Lex. r. 3, 149/150, wo Rayn. nach C zitiert: [Qar eu] cornera ses fadi Plus fort qu'(l. d') escassier porcassi und deutet [Je] c. sans dégoût plus fort que porcher monté sur des échasses, wo ich e. p. mit porcher, estropié übersetzen würde.

¹ Bei Maus, P. Cardenals Strophenbau, ist unter Nr. 9, 2 u. 3 die An-

<sup>1</sup> Bei Maus, P. Cardenals Strophenbau, ist unter Nr. 9, 2 u. 3 die Angabe für die da verzeichneten 4 Gedichte unrichtig. Diese haben sämtlich das Schema: 7a 7a 8a 8a 8a 8a 8a 8a 8a. In den Ausgaben sind auch die beiden

den Worten beginnt: Pos Raimons e Turcs Malecs Chapten n'Enan e sos decs, Eu ans serai vieills e canecs, Ans que m'acort en aitals precs, Don puosca venir tant grans pecs. 1 Darauf antwortete R. de Durfort dem Turc Malec (s. malastruc v. 10 u. 5 und soanet v. 12 u. 7), sowie dem Arnaut Daniel (s. Str. V, VI u. VIII), indem er das von Turc M. begonnene Gedicht fortsetzte. In VIII, dem zweiten Geleit, sagt Raimon nämlich, nachdem er im ersten Geleit Bernart de Cornil, weil er auf Frau Enas schamlosen Vorschlag nicht eingegangen war, noch einmal verspottet hatte, nach H: Per mon Turc Malec, Naudoi, Ti puosc desfiar e per mi. Naudoi dürste der in Str. V u. VI genannte Arnautz, l'escoliers, d. h. Arnaut Daniel sein. Zu Naud für Arnaud = Arnaut (Arnald in c, Stengel, S. 11ff.) vgl. man im Provenzalischen Kürzungen wie Lena, Lionors, vern, genh, bot. In der Bildung dem afrz. Bourghét für Guiburc (s. Archiv 140, 264), dem nfrz. Sépel und dtsch. Sepperl vergleichbar, wäre Naudoi gemäß Baldoi, Alboi, bedoi gebildet und verdankte sein Entstehen dem Erfordernis des Reimes (s. bei BBorn<sup>1</sup> 19,7 im Reime Lana st. Lena) und der Ausgelassenheit des Dichters: so sagt auch BBorn 119, 41 na Mojer statt na Maeut. Die Kopisten von A und D, die naudoi nicht verstanden, setzten dafür atresi bzw. enaissi. Auch der Schreiber der Vorlage von C und R missverstand das naudoi. Er las nämlich n'Audoi und meinte nun wohl, weil er in dem Gedicht eine Erwiderung auf Gr. 397, 1 sah, dieser

ersten Verse von A. Daniels Gedicht Achtsilbler. Man lese nunmehr v. 1 mit HIK(A) Puois R. e T., v. 2 n'Ena(n) oder n'Ima(n), 10 mit HIK agr', 19 Proi und 38 for' und streiche mit DHIK v. 11 que, 20 e, 28 en, 29 de und mit HIK v. 37 gran.

<sup>1</sup> Pos ist hier gewis nicht = puisque, wie Lavaud will. Canello übersetzt es mit sebbene, hat also, wie ich nachträglich (vgl. Zeitschr. 40, 592) sehe, s hon seinerseits an die Verwendung von pos zur Bezeichnung eines konzessiven Verhältnisses gedacht. Aber auch "obgleich" bedeutet pos hier nicht. Ebensowenig hat es diesen Sinn bei Folquet de Marselha XVIII, 9, wo es bei Strońskis Wortlaut E pos forsats, ses amor. Chan per deut'e de follor, Pro er mos chans cabalos Si non es avols ni bos zunächst (s. Schultz-Gora, Prov. Stud. II, S. 147) so scheinen könnte, wo aber doch, wenn man per deute, de f. schreibt und de f. von cabalos abhängig sein läst, die bisher noch unklaren vv. 9—12 wohl so zu übersetzen sind: "Indes verlangt jeder ein Lied, ohne sich um den Stoff zu kümmern, so das ich ihn (den Stoff) ebenso auf neue Art (de nou) gestalten mus wie die Worte und die Weise; und da ich — gezwungen, ohne Liebe — pslichtgemäs singe, so wird mein Gesang, was Torheit betrifft, sehr trefflich sein, wenn er auch nicht schlecht oder gut (im ganzen nur mittelmäsig) ist." Bei A. Daniel wird pos adversativ sein (s. Dichtungen der Trob. zu Nr. 41, 32), und so wird v. 3 im Hinblick auf CR, die da ieu haben, eu ans sür enans einzusetzen sein. Ebenso dürste am Ansang der Satire des Mönchs v. Mont. zu lesen und zu verstehen sein: Pos ("Während") Peire d'Alvernh' a chantat . . . Chantarai eu (und zwar eu mit ACLM). — Zu dec s. Canello, S. 187, Levy, Sw. 2, 22, 4 und Lavaud, S. 7. Nach dem Don. prov. 45b, 13 ist es = terminus, und so scheint es mir hier wie das terminus synonyme sinis, frz. sin "Absicht, Ziel, Zweck" zu sein. Auch Sw. 2, 23, 5, in dem Beispiel Gormonda 24, wird d'avols decx "mit üblen Absichten, Bestrebungen" bedeuten können. — Statt puosca venir etwa: posc' avenir.

Stelle den Namen des Verfassers jenes Gedichts entnehmen zu können. Wenigstens mag so zu erklären sein, was Gröber, Rom. Stud. 2, 418 und Chabaneau, Biogr. S. 127 sich nicht zu erklären wußten, weshalb C und R das Gedicht 397, 1 einem vermeintlichen Trobador Audoi zuschrieben.

IV. Die auf Arnaut Daniel bezügliche Strophe, die in den Ausgaben der Satire des Mönchs von Montaudon auf seine Kunstgenossen die achte ist, gehört, wie mir scheinen will, in das entsprechende Schmähgedicht des Peire d'Alvernhe und die dadurch hier verdrängte cobla mit einer infolge der unsicheren Überlieferung nötig gewordenen Änderung an die Stelle jener. Nach den Hss. ADIKN<sup>2</sup> (s. Zenker, P. d'Alv. S. 114, Appel, Chrest.<sup>5</sup> S. 118 und Klein, Mönch v. Mont. S. 29 u.) und nach q (Studj romanzi 12, 150) rührt die Daniel-Strophe von Peire d'Alvernhe her, während C, R und a dafür eine andere Strophe darbieten. Die Satire des P. d'Alvernhe entstand gegen 1170, und des A. Daniel konnte darin schon gedacht werden; denn seine poetische Tätigkeit fällt nicht erst in die Jahre 1180-1200, wie Chabaneau, Biogr. S. 125 angibt, sondern, wie bereits Canello, A. Daniel, S. 187 leise vermutete, in die Zeit vor 1170. Muss doch Arnauts Sirventes, von dem in dem vorigen Abschnitt III die Rede war, sogar schon um 1160 entstanden sein, da der 1173 gestorbene Raimbaut d'Aurenga sein No sai que s'es, das gemäss Canellos Annahme auf die dort von A. Daniel gerügte Schamlosigkeit der n'Aima 1 bereits anspielt, 2 wohl gegen 1163 verfasst haben

<sup>1</sup> Der Schreiber der Hs. M hat die Anspielung im No sai que s'es offenbar nicht verstanden und schrieb (s. B.-Koschwitz, Chr., S. 74, Var.) com fetz na Ponsa de l'espatla e non sai q' (was) ieu m'anes alre contan; q'a (qe?) ge[n]sor mor[t] non puesc morir, si muer per dezir de vos, indem er, wohl ohne Rücksicht auf die Lebenszeit Raimbauts, die na Ponsa einführen wollte, die Hugo de S. Circ ebensowenig ihr Versprechen hielt (s. Chab., Biogr., S. 52b).

die Hugo de S. Circ ebensowenig ihr Versprechen hielt (s. Chab., Biogr., S. 52b).

2 Vincenzo Crescini, dessen mir soeben zukommende freundliche Grüßse aus den Atti del R. Istituto Veneto von 1920, al ravvivarsi dell'internazionale filologica, ich, in gleich kollegialer Gesinnung, dankend erwidere, hat der betreffenden Bemerkung Canellos, wie aus seinem Man., S. 526 und den Mél. Chab., S. 318 hervorgeht, keine Beachtung geschenkt, wohl deshalb weil Canello selbst wegen der chronologischen Schwierigkeiten, die ihm in den Weg traten, seiner Idee nicht weiter nachgegangen war. Auch Appel glossiert Raimbauts Ausdruck espatia (Chr., St. 36, Zeile 45) mit "Schulter" (S. 250b), fasts somit wie Crescini die betreffende Stelle und das ganze No sai que s'es viel zu harmlos auf. Entsprechend der primären Bedeutung des lat. spatula "Spatel, Rührlöffel" war aber espatia von Canello m. E. schon richtiger durch das obszöne it. rilla wiedergegeben worden. Die Kunde von der ungeheuerlichen Geschichte der Frau Ena (Aima) mag dem für schlüpfrige Dinge nicht unempfänglichen Raimbaut erst den Anlass zur Ansertigung seines No sai que s'es gegeben haben. So dürste sich die in Form und Inhalt des Liedes zutage tretende Ungebundenheit des Dichters am besten erklären. Die domna, um die es sich da handelt, ist etwa keine Edelfrau, sie gleicht vielmehr den tals tres (Zeile 40), denen Raimbaut schon den Lauspas gegeben hatte. In Zeile 14 wäre deshalb mit M besser So que fon zu lesen, wie denn auch in Z. 37 u. 53 ff. die Lesart von M der eigentlichen (gröberen) Tendenz mehr entgegenzukommen scheint.

dürfte. Hat aber Arnaut um 1160 zu dichten begonnen, so wäre es seltsam gewesen, wenn P. d'Alvernhe ihn in seiner Satire nicht erwähnt hätte, während er z. B. R. d'Aurenga und G. de Bornelh Strophen widmete. 1 Andrerseits hat Zenker, P. d'Alv. S. 201 die bei ihm als achte stehende Strophe bereits für interpoliert erklärt. Wenn nun C und R da schreiben E Peire Bermon<sup>2</sup> se baisset und in a steht Ab p. de monzo so VII. so glaube ich. in Anbetracht der unsicheren Überlieferung und der übrigen Umstände, beide Lesarten kombinierend, lesen zu sollen Ab Peire Raimon so son set, indem ich dabei an Peire Raimon de Toulouse denke, der nach Diez von 1170-1200 blühte und etwa 20 Gedichte hinterlassen hat. Er kann der vom Mönch in der 1100 entstandenen Satire geschmähte Dichter sein, um so mehr als er ja nach seiner Lebensnachricht auch am Hofe des Grafen Raimon V. von Toulouse verkehrt hat, so dass dieser ihm das eigentümliche Geschenk, von dem da die Rede ist als einem solchen, das angemessenerweise hätte zurückgewiesen werden müssen, auch gemacht haben kann. Es kommt noch hinzu, dass die anstößige Bemerkung in den beiden letzten Zeilen der Strophe eher dem Charakter des Mönchs entspricht als demjenigen des Peire d'Alvernhe; vgl. dazu Philippson, S. 85 Anm. und Diez, L. u. W.2, S. 276, ferner Klein, Nr. 7, II und 9, VIII.

# 10. Joglaresc, balaresc, sirventes und arlotes.

Das Subst. joglar < iocularis bedeutet nicht nur "Spielmann, fahrender Sänger", sondern auch seiner Herkunst gemäß "Schalk, Possenreißer, Spassmacher". Wie R. Vidal, gewis doch nur, um den Unterschied hervorzuheben, in Abrils issia, v. 39 seinen Spielmann ausdrücklich sagen lässt, er sei aclis a joglaria de cantar, so spricht B. d'Alamanon (ed. S. de Grave 12, 6) von einem joglar de dir vers e chansos.3 Nicht "Spielmann", sondern "Possenreißer, Gaukler" wird joglar bedeuten Bartsch-K., Chr. 91, 16

<sup>1</sup> Es ist zuzugeben, daß nach Einbeziehung der Daniel-Strophe in das Spottgedicht des P. d'Alvernhe (Appel, Chr., St. 80) bei der handschriftlichen Beschaffenheit des letzten Verses Non valc sos chans un aguilen das Wort aguilen hier und v. 18 im Reime stände. Vielleicht ließe sich aber aus dem v. 30 der Nachahmung seitens des Mönchs schließen, daß v. 48 bei P. d'Alv. ursprünglich etwa lautete No fazia ges chan valen. Auch in der Satire des Mönchs wird nicht, wie das in Kleins Ausgabe, Nr. I und in Lommatzschs Prov. Liederbuch, S. 140/I der Fall ist, nien das Reimwort von v. 51 und v. 72 sein dürfen; vielmehr wird da mit der Hs. M. die auch sonst, z. B. Str. XIII E dis hom que per aver fo (vgl. dazu Stroński, Folq. de M., S. 7\*) den Vorzug verdient, v. 51 zu lauten haben E·l mot son caitiu e dolen.

2 Nach Zenker, P. d'Alv., S. 201 d soll es sich da um ein "Schreibversehen" handeln. Man vgl. auch Schultz-Gora, Prov. Stud. II, S. 108 über Bermon bzw. Reimonz (Raimon) Rascas.

3 V. 8 (s. d. Anm. in der Ausg., S. 79) wird zu lesen sein: Que'l coms n'a fag cavalaret salvatje. Von cavalar (Sw. 1, 232 b) wäre dann cavalaret das Diminutiv wie joglaret dasjenige von joglar. 1 Es ist zuzugeben, dass nach Einbeziehung der Daniel-Strophe in das

Non saps balar ni trasgitar a guiza de joglar gascon und Appel, Chr., St. 98, 51/2 quant ab armas s'eslansa, Sembla trop mielhs joglars que cavalliers, "Schalk, Spaßmacher" wahrscheinlich BBorn<sup>1</sup>, 7, 32 Et es joves, quan ben l'aman joglar und an zwei weiteren Stellen, wo es sich um Gegensätze handelt: BBorn, ebd. v. 15 Vielha la tenc, pos l'enuejon joglar und Guilh. Peire, Gr. 345, 2 IV (Appel, Poésies prov. inéd. S. 70) us joglars desplacens. Zu vergleichen wären ferner R. de Miraval, Gr. 406, 29 (ed. Witthöft, S. 51), v. 51-62, wo v. 61 mit AD zu lesen und que "auf dass" zu übersetzen ist, und S. de Girona, Such., Denkm., S. 266, v. 369 ff. Ganz sicher wollte Raimbaut d'Aurenga als γελωτοποιός erscheinen, als er, im Begriff, auf die wunderliche Geschichte der Frau Aima (s. oben unter 9 IV) anzuspielen, sagte: E sui folhs chantaire cortes Tan qu'om m'en apela joglar (Appel, Chr., St. 36, 42), und der bei Raimbaut vorkommende Versteckname Joglar (s. dazu noch unter Nr. 11), den er gemäß dieser Äußerung wohl früher selbst erhalten als anderen gegeben hat, dürfte auch eher "Schalk" als "Spielmann" bedeuten.

Joglaresc, das schon Raynouard, Lex. rom. 3, 585, 8 mit "bouffon" wiedergab, ohne aber von dem Wortsinne selbst an gehöriger Stelle Gebrauch zu machen, bedeutet, wenn man für die Erklärung des Adjektivs von joglar "Schalk, Lustigmacher" ausgeht, "nach Art eines Schalkes", mithin "schalkhaft, witzig, launig" (vgl. folesc "nach Art eines Toren" = "töricht"). Die Sätze aus den drei Trobadorbiographien, die allein das Wort enthalten, ergaben bisher, da man joglaresc "nach Spielmannsart" verstand, keinen Sinn (s. Witthöft, Sirv. jogl., S. 1, Zenker, Folq. de Romans, S. 35 und Keller, Fadet joglar, S. 16). Bedient man sich nun aber der soeben für joglarese festgesetzten Bedeutung "schalkhaft, spasshaft, witzig", so lassen sich die betreffenden Stellen unschwer übersetzen. 1. Folquetz de Romans fetz sirventes joglareses de lauzar los pros e de blasmar los malvatz (Chab., Biogr. S. 94) "F. v. R. dichtete Sirveniese, die spasshaft waren im Lobe (in Bezug auf das Loben) der Guten und im Tadel der Schlechten". 2. Ogiers fetz sirventes joglarescs que lauzavals uns e blasmava los autres (Chab. S. 88) "Augier machte spasshafte Sirventese in der Art, dass er die einen lobte und die andern tadelte". 3. Peire Guillems fetz sirventes joglarescs e de blasmar los baros (Chab. S.76) "P. G. verfasste spasshafte Sirventese und zwar 1 solche, die sich auf den

¹ Das e machte Schultz-Gora und Zenker Schwierigkeiten; vgl. Zenker, Folq. de Romans, S. 36 u. 38. Es ist aber "und zwar". Für diese Bedeutung bringt Schultz-G. jetzt in den Prov. Stud. I, 76 oben einige Belege bei. Hinzufügen ließen sich noch zwei weitere Stellen aus den ebd. edierten coblas triadas des G. de l'Olivier. In 24,6/8 würde ich e... vol dir verstehen "und zwar bedeutet das (der Ausspruch)" und würde mit Änderung der Interpunktion schreiben oblit e "cant... pessat" vol dir. — 29,2 wäre unter Beibehaltung des ersten und Hinzufügung des vom Hrsg. vorgeschlagenen Verses (s. d. Anm.) zu übersetzen "und zwar sind die einen

Tadel von Herren bezogen". In der Tat wird man den drei Dichtern einen gewissen schalkhaften Humor beim "Lobe der Guten" und "Tadel der Schlechten" nicht absprechen können. Für Folg, de Romans sei in dieser Beziehung hingewiesen auf Gr. 156, 14 (ed. Zenker, Nr. III), Str. IV, auf Gr. 156, 6 (Zenker, Nr. VI), Str. III u. IV und Gr. 156, 11 u. 13 (Zenker, Nr. VII), Str. III u. IV. Was Guilh. Augier (Novella) betrifft, so beachte man das Geleit von Gr. 37, 2 (ed. Müller, Nr. VII). Es gibt von ihm aber auch ein Sirventes (Gr. 205, 6), das durch seine merkwürdigen Behauptungen auffällt und schon in der Hs. F (Nr. 176) gekennzeichnet wird als sirventes avols e descortz.1 Von Peire Guilhem (oder auch G. P.) würde das gegen die avols homes ricos gerichtete Sirventes Gr. 345, 2 (ed. Appel, Poésies inéd. 69) hier zu erwähnen sein. Alle diese Gedichte sind schalkhafte Sirventese im Sinne des Biographen, verfasst zu dem Zwecke, die Guten zu loben und die Schlechten zu tadeln. Die nähere Bestimmung, die sich in allen drei Fällen bei dem Worte joglaresc findet, zeigt, dass sirventes joglaresc, wie schon Zenker, Folq. de Romans, S. 37 bemerkte, kein terminus technicus ist. Die von Witthöft edierten, für Spielmänner bestimmten und sie verhöhnenden Siventese sind keine "sirventes joglaresc"; sie sind, um mit G. de Poicibot, Witthöft Nr. 10, 7, zu sprechen, ihrem Inhalte nach sirventes felo, boshafte Sirventese. Ein solches Gedicht könnte in Anbetracht dessen, dass der Trobador darin dem Spielmanne castics und ensenhamens zuteil werden lässt (vgl. bei Witthöst Nr. 1,66; 4,4; 9,1 u. 11,24/5), dem castia-gilos des R. Vidal, Appel, Chr., St. 5 entsprechend, castiajoglar genannt werden.

II. Neben dem Subst. joglar findet sich joglaire. Ebenso dürste es balaire (vgl. nprov. balaire und aprov. balairitz, Sw. 1, 121) und daneben balar "Tänzer" gegeben haben. Zu diesem balar würde dann balaresc "nach Art eines Tänzers" = "tanzmäsig" gehören. Statt chan balaresc (= balada oder dansa) sagte man nur balaresc, wie sirventes(c) für chan sirventesc und sirventesca für chanso sirventesca. Bei G. de Cabreira (Bartsch-K., Chr. 91, 19) heist es Ni sirventesc ni balaresc non fauc dire (l.: dir e[n]) nuilla fazon.

<sup>(</sup>unter den Menschen) sehr klug". Vielleicht gehörte hierher auch Ramb, de Buvalel, ed. Bertoni, 6,51 Mos chans, vai tost e esernitz, als "nicht klar" zitiert von Levy, Sw. 2,338 a, wo ich übersetzen möchte "Gehe schnell, mein Lied, und zwar als eins, das beachtet wird". Hingegen glaube ich nicht, wie Schultz-Gora, Prov. Studien II, S. 142, daß diese Bedeutung für e auch in Betracht komme Folq. de Marseille X 19, wo es sich doch wohl um eine Frage an die Minne handelt: "und wird es dankbar von mir sein, wenn ich bei (trotz) der Freude an euch, die ihr mir geboten habt, ohne daß ich sie genossen habe, euch Streit errege...? Das wird nicht geschehen...; vielmehr will ich lieber stets mein Leid erdulden, als daß ich bei dem mir von euch angetanen Unrecht (els vostres tortz) klagend rechtete (adreiturar mrechten", Sw. 2, 302, 3).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> descort "widerspruchsvoll", als Adj. noch nicht belegt, entspräche dem lat. discors und dem afrz. Adj. descort.

III. Sirventes(c) bedeutet "nach Art eines sirvent", eines Dienenden, also "diensthaft, dienstfertig, dienstbeslissen". 1 Das Sirventes, über dessen Art und Namen wiederholt gehandelt wurde, so von Diez, Poesie<sup>2</sup> S. 97, von Levy, G. Figueira S. 20 und zuletzt von Keller, Fadet jogiar S. 11-16, ist nunmehr zu erklären als ein Dienstgedicht in dem Sinne, dass der Trobador, auch der gänzlich unabhängige, damit einen Dienst leistet, in eifriger Weise, so wie ein rechter Diener seinem Herrn dient; es ist ein Gedicht, in dem unter Ausschluss von Liebesangelegenheiten, Diensteifer bewiesen wird gegenüber einer Idee, einer Partei oder irgend einer Person. Diese Deutung des Terminus stimmt, sowohl was den Inhalt als den Verfasser2 betrifft, für alle Fälle von Sirventesen.

IV. Arlotes (Lex. rom. 2, 122a), von Raynouard und Levy (Pet. dict.) nur als sorte de poésie bezeichnet, ist gewiss ein Gedicht nach Art eines arlot, eines Lumpen, eines Schurken, also ein unsittliches, unzüchtiges Lied.3

# II. Der Versteckname Joglar bei R. d'Aurenga.

Aus Gr. 389, 39 Si-l cors es pres (MG. 523), dem Gedichte Raimbauts mit dem Refrain Joglar, geht, wie Appel, Poésis prov. inéd. S. 121 bereits bemerkt hat, hervor, dass R. d'Aurenga und seine Dame sich gegenseitig den Namen Joglar gegeben haben. Während der Dichter nämlich in Str. VI sagt non mi, c'apela son Joglar, heisst es in IV Non agratz pro en raubar (Hs.: r. en) mon Joglar und in V Si per dreg fos, (vos) non agratz mon Joglar. Aus den beiden letzteren Stellen erfährt man aber gleichzeitig, dass ein Freund, der einige Male mit Fol angeredet wird, dem Dichter seine Geliebte "geraubt" habe, womit Raimbaut, wie das friedfertige Geleit Si mi'l rendetz, ie us en farai fin far zeigt, gewiss nur in etwas kräftiger Weise ausdrücken will, jener habe ihm Grund zur Eifersucht gegeben. Es finden sich nun unter den Gedichten Raimbauts noch elf, in denen, einmal am Anfange und zehnmal im Geleit, das senhal "Joglar" begegnet. Von dem in den elf

<sup>1</sup> Vielleicht bedeutet nun das senhal Bel-Sirventes bei Daude de Pradas,

<sup>1</sup> Vielleicht bedeutet nun das senhal Bel-Sirventes bei Daude de Pradas, Gr. 124, 18 (s. dazu Arch. 135, 210) "Lieber Diensteifriger".

2 Diese Erklärung würde nicht nur für den "Hofdichter" zutreffen, der "im Dienste eines Herrn" Gedichte verfaßt (s. Diez), sonden z. B. auch für den Delphin von Auvergne, welcher dem heruntergekommenen Spielmanne Cardalhac durch Anfertigung des Sirventes Gr. 119, 7 (Nr. 2 bei Witthöft) einen Dienst erweist. — Verbesserungen und Ergänzungen, die ich zu diesem Gedichte beigebracht habe, wird der Sitzungsbericht vom 25. Januar 1921 im Archiv f. n. Spr. enthalten.

3 Anders Keller, Fadet j., S. 13. — Das Gedicht des Raimon de Durfort, Gr. 397, 1 (s. oben unter 9, III) wäre dann seinem unflätigen Inhalte nach ein arlotes. Ein sirventes, wie es in der Biogr. (Chab., S. 34b) genannt wird, ist es nur insofern, als es gemäß v. 2 den Zweck hat de far an Aiman chapteing.

Gedichten, wahrscheinlich in der Bedeutung "Schalk" (s. unter 10, I), vorkommenden Verstecknamen Joglar soll nun hier dargetan werden, dass er sich nicht, wie die vida des R. d'Aurenga (Chab. S. 76 b) besagt, auf eine Maria de Vertsuoill beziehe, auch nicht, wie Appel a. a. O., S. 119 und Bergert, Die Damen der Trobadors, S. 120 annehmen, auf irgend eine andere Frau, sondern auf eine männliche Person und zwar auf den in Gr. 389, 39 mit Fol angeredeten Freund des Dichters. Folgende Gedichtstellen kommen da in Betracht:

I. Gr. 389, I Ab nou cor (MW. 1, 67): Dieus gart ma domn'e mon Joglar E ja mais domna nom prezen. II. Gr. 389, 5 Als durs in a (Rlr. 45, 146 a): Joglar, si (Hs. seu) ja cautz s'abata, Oui no us ve, pauc a cavalgat Ni sap per qe se debata. III. Gr. 389, II Aram so (MG. 1032): Joglar, Dieus que [us] fetz tam be Eus creix vostre pretz que dia, Vos capdel si cous cove! IV. Gr. 389, 12 Ara no siscla in a (Rlr. 45, 221b): Joglar, vostr' enanz Voil e Dieus lo vol Mil aitanz. V. Gr. 389, 10 Er resplan (Appel, Chr., St. 19): Joglar, granre n'ai (mit CDEMa) menhs de joi Qar (Qan Uc) no us (vos D) vei, e'n fas semblan croi. VI. Gr. 389, 18 Assatz sai (MW. 1, 71): Mas be'l sabra mos bels Joglars Qu'ilh val tant e m'es tan coraus Que ja de lieis nom venra maus. VII. Gr. 389, 19 Ben sai (MG. 360, Arch. 102, 143/4): Joglar, ades mati e ser M'en tiral cor vostre vezer. VIII. Gr. 389, 20 Be s'eschai (A Nr. 93), Gel. 2 u. 3: Per enseignamen m'azaut De moutz que'm fan de lur chaut. — Joglars, per que'm desazaut? Ma dompn'e vos mi fatz baut! IX. Gr. 389, 27 Entre gel (Dichtungen d. Trob., Nr. 53), Gel. 1 u. 2: Dompna, renovel nostre jais, Si'us platz; que viu, si be'm fauc gais, Ab manz durs, doloiros pantais. - Joglar, vos avetz pro oimais, Et ieu planc e sospir et ais. X. Gr. 389, 30 Joglar, fe (Appel, Poés. 113), Str. I: Joglar, fe qe Deu dei, A Dieu ni a ma donna ni a mei, Qazutz son en esfrei, Q'amad'ab cor non vei Lieis, a cui totz m'autrei. XI. Gr. 389, 33 Parliers (Appel, Ined. 262): Joglar, Dieus nos gart d'engan.

Die VI. Stelle verstehe ich, abweichend von Appel, S. 119: "Aber mein lieber Joglar wird es wohl wissen, dass sie soviel wert

<sup>1</sup> Zu I, v. 2 "und was die Geliebte betrifft, so möge Gott mir in Zukunst keine andere darbieten"; vgl. vorher (MW. 1, 68) Qu'autre ris ("das Lachen einer anderen") me sembla plorar und R. d'Aur., 389, 30 v. 23 Q'eu n'iria en eissil Enanz c'autra m baizes. — Zu IV enanz als Obl.; s. Sw. 2, 414/5. — Zu VI. V. 2 lautet in V: Qu'ieu l'ame e m'es t. c. — Zu VII. Im letzten Verse schreibt Appel, Poés. S. 119 Mentira l' und schlägt dafür zweiselnd mentaura l' vor. — Zu VIII vgl. Levy, Sw. 2, 219a; ich verstehe: "an vielen, die mich in bezug auf sich erwärmen, mich für sich einnehmen" und weiter: "Joglar, weshalb bin ich denn missvergnügt? Meine Dame und ihr macht mich doch wohlgemut!" — Zu IX vos avetz pro, siehe MW. 1, 71, 3 (R. d'Aur.): Mas al mieu pro, que m'es plus car, Non sai ren dire. Zu X. Von der 2. Strophe an wird die domna angesprochen. Das von Appel, Poés. S. 115, 8 ff. für v. 10 gesuchte Reimwort auf tems "du fürchtest" dürste estrems sein. Temer estrems = lat, extrema metuere.

und mir so freundlich gesinnt ist, dass mir von ihrer Seite nie ein Übel erwachsen wird." Mithin sind Joglar und die mit ilh (leis) bezeichnete Dame zwei verschiedene Personen, und so hat der Dichter da ebenso einen Freund und eine Dame im Auge wie in I und VIII, wo er von ma domn'e mon Joglar bzw. ma domn'e vos (J.) spricht, und in X, wo er dem Joglar sein Leid klagt, dass er seine Dame nicht zu sehen bekomme. Während diese Stellen aus der Zeit, bevor der Dichter seine "Enttäuschung" erlebte, herrühren, grollt in VII Raimbaut doch wohl dem Joglar, weil er ihm jetzt (ades) die Geliebte, deren Küssen und Lachen ihn einmal abends beglückten, entrissen habe. Auch V, wo das 1. Geleit der Dame gilt, wäre in dieser Zeit gedichtet, wenn man da (mit Uc bzw. D) Qan vos vei statt Qar no us vei zu lesen hätte, und ferner IX, wo der betrübte Dichter die domna um Erneuerung ihres ehemaligen Glückes bittet und darauf den Joglar beneidet, da dieser jetzt im Gegensatze zu ihm selbst Liebesglück geniesse. Mit XI "J., Gott behüte uns vor Trug" scheint sich der Dichter gleichfalls nicht an die geliebte Dame zu wenden, wie Appel S. 119 annimmt. Hatte Raimbaut doch in der dem Geleite vorhergehenden Strophe gerade betreffs seiner Herrin angedeutet, dass sie ihn hintergehe: Si per razo am vilana, Com es sesta, don ieu chan, Hi fos empres ab tal engan ...! Nichts erkennen lässt III hinsichtlich der Persönlichkeit von Joglar; indes fehlt zwischen den beiden vorhandenen tornadas des nur in V überlieferten Gedichts eine solche mit den Reimendungen -is, -ia, -is, und darin dürfte der Dichter sich wieder an die domna gewandt haben, so dass dann auch hier wie in IV1 mit Joglar der Freund gemeint gewesen sein wird. Das 2. Geleit von Als durs (II), in dem der in der Ferne weilende Joglar angeredet wird, bedeutet: "J., es ist, so wahr je die Hitze sich legen möge, wer euch nicht sieht, wenig geritten, und er weiss eben nicht, wofür er sich (mit der weiten Reise) anzustrengen hat." Diese Worte zeugen von dem hohen Grade der Achtung, die Raimbaut seinem Joglar zollt. Aus dem I. Geleit desselben Gedichts Alegrat, d'aquestz vers emplis tos paniers en porta tot ton col cargat an Giraut, de cui ai pechat, a Perpignan part Leucata (MW. 1,76) geht hervor, dass Raimbaut das Lied nach Perpignan an "Herrn Giraut" sandte, an dem er gesündigt habe. Unter dem "Herrn Giraut" ist aber gewiss Giraut de Bornelh zu verstehen (vgl. dazu G. v. B., Berlin 1894, S. 49), und so will es mir scheinen, dass Raimbaut mit Joglar ("Spassmacher") diesen Trobador bezeichnet habe. Giraut de B. hat bekanntlich R. d'Au-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der letzten Strophe des Gedichtes 389, 12 heist es in bezug auf die Herrin: Sains Johans — der Vers ist dreisilbig; das voranstehende A der Hss. Ca wäre "ach" und nicht die Präposition, wie Schultz-Gora, Prov. Stud. I 30, Zeile 8 wohl annimmt —, Ar m'en creis talans ("die Neigung zu ihr"), Don cairai el sol Ablasmans, worauf der Dichter im ersten Geleit seiner Dame zurust; Ai, domna prezans, Ar pens ("bin darauf bedacht") g'e'us acol en baizans.

renga seinen Linhaure genannt (G. v. B., S. 44), vielleicht auch n'Antic (Dichtgn. d. Trob., S. 231, Fusn.) und etwa auch Joios in Nr. 24 (d. Ausg.), VIII, 29, VIII u. 30, IX und No-conten in 24, IX, und so wäre es nicht zu verwundern, wenn Raimbaut auch seinerseits seinem vertrauten Freunde Giraut ein senhal gegeben hätte. Dass Raimbaut viele seiner trobars esmeratz durch cortes messatgers als salutz an Giraut de Bornelh gesandt habe, zeigt Girauts Klagelied auf den Tod Linhaures (s. Nr. 76 der Ausg., v. 22 ff. u. 49). An Giraut gesündigt zu haben, bereute Raimbaut wahrscheinlich, als er einsah, dass er ihm aus falscher Eifersucht unbegründete Vorwürse gemacht habe. Der Gegenstand der Eifersucht muss dann wohl die contessa d'Urgel gewesen sein, die von Raimbaut herzlich geliebt und von Giraut sehr geschätzt wurde (s. Dichtgn. d. Trob. Nr. 12, Gr. 389, 17, v. 70—75 und die Anm. zu v. 72, sowie G. v. Bornelh, Berlin 1894, S. 63, Anm. 1).

# 12. Zum Planh des Bertran de Born: Mon chan fenisc (Gr. 80, 26).

Im Litbl. f. germ. u. rom. Phil. von 1919, Sp. 389 zu BBorn, ed. Stimming<sup>3</sup>, Nr. 8 (== 1 26) habe ich gezeigt, dass in dem bisherigen Texte von Bertrans Klagelied Mon chan fenisc mit AB v. 55 vor v. 54 zu setzen sei. Bei weiterer Beschäftigung mit dem planh sehe ich, dass mit AB auch Str. II und III umzustellen sind. Die gegenwärtige III. Strophe gehört nämlich ihrem Inhalte nach gar nicht zwischen die II. und IV. Strophe. Da die III. Str., gleichfalls mit AB, das vos der Anrede verliert, so rückt sie jetzt auch deshalb richtiger an die I. Str. heran. Nunmehr wird in den beiden ersten coblas im allgemeinen von dem jungen König als Mensch in der 3. Person gesprochen, während der Dichter ihn in den folgenden von seiner Kriegstüchtigkeit handelnden Strophen mit Senher und vos anredet. Auch sonst wäre an dem letzten Texte Stimmings noch einiges zu ändern oder anders zu deuten. In v. 12 wird man statt des parlan, das schon v. 5 im Reime steht, claman einsetzen können, das auch in 1 34 (3 14), v. 33 als Reimwort begegnet. - v. 18 E de joven eraiz vos guitz e paire, wo F: valor für joven hat, ist joven nicht mit Stimming 1, S. 39 als "Jugend" aufzufassen, sondern als "jugendliche Tüchtigkeit"; vgl. guitz de pretz, paire de valor. - v. 25 lese man mit DIK: qui ja ls revenha "der sie je wiederherstellte, erneuerte", da retenha sich auch v. 39 im Reime findet, lo revenha v. 53 aber nach meinem Besserungsvorschlag im Litbl. bereits einem l'or e venha gewichen ist. v. 29 ziehe ich im Hinblick auf das dos des v. 32 für donar ses cor vaire, abermals mit AB und auch C, servir de bon aire 1 vor. - v. 35 setze man

<sup>1</sup> De bon aire wird nicht nur von Personen gesagt. In dem "Leben des hl. Honorat" (Lex. r. 2, 30 a) heißt es lo loc de bon aire a servir Jesu-Christ; vgl. auch das Subst. debonairitat, Sw. 2, 21.

wegen v. 37 mit DIK maint für pro und tilge das Komma. v. 41 gibt malastruc an doch keinen Sinn, und so haben denn Levy und Appel die letzten Verse der Strophe in dem Zitat Sw. 8, 155 a auch weggelassen. In Anbetracht dessen, dass malastruc (fem. malastruga) mit tug und frug reimt (s. Sw. 3, 609 u. Schultz-Gora, Prov. Studien I, 28) und dass sich im Brev. d'amor, v. 22971 dezastrug, mit g geschrieben, findet, ziehe ich malastruc an zu malastrugan 1 zusammen, lasse nun die Stelle lauten: Tot volh qu'on o tenha . . . Pel malastrugan, Que nos mostret bel semblan und verstehe: "All das (das Gute von dem jungen König) möge man (ausschließlich für die Wackeren) festhalten um des Unglückseligen (des Verstorbenen) willen, der uns stets freundlich behandelte". - v. 46, wo Hs. E statt el: e hat, könnte ursprünglich gelautet haben: E plus ardit que'l melher tornejaire und v. 60: E que ja mais jois l'ira no m'esclaire. Nach v. 76 kommt das Semikolon, wie in der Ausg. von Thomas S. 27, in Fortfall.

# 13. Zu Appels Artikel über Cercamon, Ab lo pascor, Zeitschrift 41, 219.

In der Festschrift für Wilh. Meyer-Lübke, Zeitschr. 41, 219 ff. beschäftigt sich Appel mit Cercamons Gedicht Ab lo pascor (ed. Dejeanne, Ann. du Midi 17, 48), hauptsächlich um darzutun, dass in v. 38 nicht mit dem Herausgeber lo cor tristan zu lesen sei, sondern lo cor Tristan. Der Nachweis, dass es sich da bei Cercamon um den Namen des Helden der Tristansage handle, ist Appel meiner Ansicht nach gelungen. Was indes den Wortlaut und Inhalt der den Namen enthaltenden Strophe VI betrifft, so sind für Appel selbst noch einige Bedenken übrig geblieben, denen abzuhelfen hier versucht werden soll. An dem Texte der Strophe (S. 220) ersetze ich nur das enquer der 3. Zeile gemäß Appels Anm. S. 224, des erforderlichen Binnenreimes auf -or wegen, durch encor = incurrit und übersetze, nach entsprechender Änderung der Interpunktion: "Keinen Wert hat fortan diejenige, welche mit zwei, drei Männern verkehrt und, ach, darin die Gesinnung Tristans (die Tristansche Treue) verletzt. Was, o Gott, tat in dieser Beziehung nicht hier eine so Falsche? Besser wäre es für sie (die Falsche), sie wäre niemals geboren ... "Für trans. encourre im Afrz. findet sich bei Godefroy die Bedeutung outrager, und für que-Sätze, auch negative, nach Interjektionen gibt Tobler, Verm. Beitr. 13, 62/3 Beispiele. Von einer bestimmten Person (s. S. 221) ist also erst vom 4. Verse der Strophe an die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ist auch malastrugar noch nicht belegt, so weist Levys Pet. dict. doch benastrugar "féliciter" aut. Malastrugan "bejammernswert, unglückselig", zu dem z. B. prezan "trefflich" bei Tobler, Verm. Beitr. 1³, 45 zu vergleichen wäre, entspräche dann dem malastruguier bei Peire Cardenal; s. Lbl. von 1918, Sp. 112.

Rede. Bei meiner Auffassung dürste nun erst recht der Eigenname Tristan "in den Zusammenhang des Sinnes passen".

Von dem v. 48 des Gedichtes meint Appel S. 224, Anm., er werde wegen des männlichen conques, das sich doch nur auf die Geliebte beziehen könne, "irgendwie zu ändern sein". Liest man aber Pueis a'l jorn, s'en ira, conques "dann, wenn er vergeht, gibt es den Tag als einen gewonnenen", so hat es mit der Form conques doch seine Richtigkeit, und für den Sinn ergibt sich das Gegenteil des Diem perdidi des Titus. Zu en ira (ohne pron. refl.) aber vgl. man Appel, Poésies S. 114, v. 23 und meine "Dichtungen der Trobadors" S. 71, Anm. zu v. 39.

Adolf Kolsen.

# Beiträge zur romanischen Laut- und Formenlehre.

# 5. Die Entwicklung von zwischensilbischem n.

Auf fünf voneinander unabhängigen Punkten wird lateinisch zwischensilbisches n im Romanischen umgestaltet: in einem Teile von Rumänien, in einem Teile von Graubünden, in Nordwestitalien, in der Gascogne und in Portugal. Die Entwicklung ist eine dreifache: Übergang zu  $\dot{n}$ , zu r und völliger Schwund. Diese drei Formen stehen in engem genetischen Verhältnis zueinander, wogegen ein geographisch-historischer Zusammenhang zwischen den fünf Gebieten nicht zu erkennen ist, auch wohl nicht bestanden hat.

Die graubündnerischen Verhältnisse ergeben sich aus Gartner, Rätorom. Gramm. § 200 LANA, MINARE. Im Nidwaldischen und in Oberhalbstein, dann vereinzelt in Fettan im Unterengadin und endlich in dem ganz abgeschlossenen, heute wohl schon völlig verdeutschten Samnaun wird n zu n, LANA zu launa, in Rothenbrunnen zu läua, menar bleibt überall, MINAT schwankt zwischen meñas und meñas und hat in den zwei genannten Inseln reines n. Aus Candrians Untersuchung über Bivio-Stalla erhält man etwas mehr Material, vgl. funtaña, saña, suña; freña FARINA, maña MINAT, löña LUNA, furtöña FORTUNA. Diese zwei letzteren Beispiele sind insofern von Wichtigkeit, als sie zeigen, dass die Umgestaltung des n jünger ist als der Übergang von u zu ü. Es ist nun aber möglich, dass auch das Oberengadin einst ähnliche Formen besals, dass Fettan und Samnaun also nur die letzten Reste eines Zustandes sind, der ehedem das Nidwaldische mit dem Engadin verband. Für das Oberengadinische nämlich gilt die Regel, dass n nach velaren Vokalen zu m, nach palatalen zu ñ wird, also auch hier maña MINAT, aveña VENA, giliña GALLINA, aber kuruma CORONA, lema aus launa LANA, vgl. außer Gartner namentlich Walberg, Celerina-Cresta § 153. Als gemeinsamer Ausgangspunkt dieser verschiedenen Gestaltungen ergibt sich eine Angleichung des n an die Artikulationsstelle des vorangehenden Vokals, wodurch der Verschlus nicht mehr mit der Zungenspitze an den Zähnen, sondern mit dem Zungenrücken bald weiter vorn, bald weiter hinten gebildet wird, also noder n. Im weiteren Verlauf findet sich dann einheitliches i ein, oder aber in fortschreitender Angleichung des Nasals an den Vokal Senkung des Gaumensegels schon bei der Bildung des letzteren, also an und schliesslich Unter-

lassung des Verschlusses, also Untergang des nasalen Konsonanten: der Zustand, wie er in Rothenbrunn erreicht ist. Oder aber auf der Stufe i, vielleicht auch erst auf der Stufe , tritt eine Rückbildung in der Art ein, dass i dem Vokal angeglichen wird, also nach labialem zu m wird, das ist der Zustand des Oberengadins. Dass diese ganze Entwicklung auf die Stellung vor dem Tone beschränkt ist, hat seinen Grund nicht in der Tonstellung, sondern in der Silbentrennung: in menar schliesst sich das n enger an den folgenden Vokal, nicht so eng, um ihn zu beeinflussen, aber eng genug, um sich nicht an den vorangehenden anzupassen. Damit vergleicht sich, dass es auch in Proparoxitonis bleibt: biv. ézen ASINU, kóšen COCCINU. Schwer verständlich ist lüna, furtüna in Celerina. Wäre ü älter als die Umgestaltung der Nasale, so sollte man, wie in Bivio, üña erwarten, wäre es jünger, so würde üma entsprechen, und da PLUMA zu plüma wird, kann man nicht an eine Umbildung von üm zu ün denken. Nun zeigt die Verschiedenheit von biv. galeña und engad. giliña, dass die Bildung der Nasalvokale dort eine andere ist als hier, so zwar, dass das Gaumensegel stärker. gesenkt wird. Man darf daher wohl annehmen, dass ü auf der Stufe ũa eingetreten ist, dass infolgedessen bei der Rückbildung zwar nicht mehr m, aber, da  $\ddot{u}$  auch kein reiner palataler Vokal war, auch nicht  $\tilde{n}$ , sondern das indifferente n eingetreten ist.

Über die nordwestitalienischen Verhältnisse berichtet am ausführlichsten Schädel, Mundart von Ormea S. 46, nachdem schon vorher Flechia, AGIItal. 14, 118 folgende wichtige Bemerkung gemacht hatte: è noto come il piemontese abbia insieme col genovese un così detto z faucale; ma la faucalizzazione di cotesto suono nel piemontese è di doppia natura. Il torinese o piuttosto l'altopiemontese in genere, ha codesta nasale faucalizzata, e l'ha come suono semplice; mentre nel basso piemontese la nasale si raddoppia e si raddoppia in guisa che il primo n suoni faucale e il secondo dentale; quindi mentre gl' ital. lana, catena, spina, corona, luna nell'alto piemontese vengono a suonare lana, cadena, spina, kuruna, lüna, nel basso si profferiscono lanna, kadenna, spinna, kurunna, lünna. Ora il piveronese che concorda generalmente col basso piemontese non conosce punto questa faucalizzazione se non dopo l'a tonica, mentre dopo le altri vocali presenta la nasale inalterata", also: lanna, spina, buna, lüna. Dazu die Anmerkung: "codesta limitazione della faucalità al n preceduta dall'a, è pur propria del dialetto d' Azeglio." Weiter nun Schädel: nn kommt im Bormidatale vor bis Carcara, in Val Scrivia bis Novi, im monferr. Bergland bis Moncalvo, außerdem in Mondovi, Briaglia und Garessio sowie in Sestri levante. Weit üblicher ist das einfache n, das sich über ganz Piemont und die ligurische Küste westlich bis Oneglia, wo n einsetzt, erstreckt. Dieses n, das vielleicht von Westen her eingedrungen ist, findet sich auch in den oberen Tälern am Nordabhang des Appenin, am obern Lauf der Vermenagna und des Tanaro. Ein paar Inseln, wie Sassello, das sonst ganz zum Zentral-

ligurischen passt, und Bistagno am Zusammenfluss der beiden Bormida sind schwer verständlich. Das n scheidet vor allem das Piemontesischen vom Lombordischen. 1 T. Spörri, Il dialetto della Valsesia (RILomb. 51) gibt n für Val Vogna, Val d'Andarno, Valle Sessera, also für die linken, westlichen Täler, während das eigentliche Sesiatal n spricht, wie denn n auch längs des Po in das untere Canavese eindringt. Für das Genuesische sei hier noch darauf hingewiesen, dass nach den Feststellungen von Parodi (AGIItal. 17, 352) in im Laufe des 18. Jahrh. durch n ersetzt wurde, das heute nur noch in den unteren Schichten in annima, mannigu, kapitannyu, annya ANATE, kannye CANNAPE geblieben ist. Physiologisch betrachtet ist der Vorgang derselbe wie in Graubünden, nur zeigt uns in die allererste Stufe. Auch darin stimmen die beiden Sprachgruppen überein, dass diese Umgestaltung auf nachtoniges n beschränkt ist. Die weitere Entwicklung zu a liegt in Novara in Sizilien vor, vgl. Bugliūi Buglione, patrūi patrone, lunteu lontano, arcũi alcuni, bûa buona, nsĩa insino a, mêu mano, kuữa corona (Papanti S. 280). Man mag sich allerdings fragen, ob Novara wirklich hier einzureihen sei, da pilligrieggiu pellegrinaggio Schwund vor dem Tone zu zeigen scheint, aber natürlich kann pilligriu zugrunde liegen. Endlich die besondere progressive Wirkung des i findet sich in der Valsesia: farinya, galinya u. a., Spörri 689. Hier stehen also an und inya nebeneinander, was einigermaßen überrascht. Nun bezeichnet Spörri S. 747 das Valsesianische als "di pretta base piemontese". Danach könnte man auch hier ana als das Ursprüngliche betrachten, das lomb. ana gewichen ist, wogegen das von -ina entferntere -inva sich hielt.

Die waldensischen Verhältnisse mit den piemontesischgenuesischen ohne weiteres zusammenzustellen hindert der Umstand, dass die Verschiedenheit der Tonstellung hier nicht in Betracht kommt. Im übrigen sind sie ziemlich verwischt. Wenn in Guardia piemontese nur n vorkommt, so kann das auf Einfluss der umgebenden Süditaliener beruhen, wogegen man für Bobbio und Villar Pellice allenfalls an einen Einfluss aus dem Dauphiné denken kann. Dass an beiden Orten n nicht alt ist, ergibt sich aus tönre TENERU, vönre VENERIS neben vönt VENTU, deren n in der Stellung teneru venere entstanden sein muß. Für Pral aber bemerkt Morosi (AGIItal. 11, 348): "Fra voc., è faucale, ma di regola ha così poca consistenza, da lasciare solo qualche traccia di sè nel suono della vocale che gli precede; sicchè par quasi di udire eyrêa \*EXRENAT, sũa SONARE, ũur HONORE, lão LANA, luo" usw. Wieder etwas anderes in Pramollo (ebd. 372): "se rimane allo stato di nasale, è quasi lo schietto n, tranne in vönre e simili. Ma di solito, almena in

¹ Schädel schreibt zwar: "Ob das nn auch im Lombardischen vorkommt, ist nach Salvionis (unerklärter) Transkription nn (Fonetica 203) nicht klar." Sowohl die Erklärung, die Salvioni S. 156 f. für die Schreibung gibt, als auch die vielen phonetisch geschriebenen Texte, die wir aus der Lombardei haben, zeigen, dals n stets bleibt.

proton. passa in r: fretra FENESTRA". Zur Regel für n in jeder zwischensilbischen Stellung wird r in Neu-Hengstett. Diese letztere Entwicklung ist nun auch nach dem ALF in Oissans Isère anzutreffen: lüra, dzerú GENUCLU, in Courmayeur: lara, dzoré (ebd.), in Briancon: uro, buero BONA (Mistral), wogegen in Valtournanche n geschwunden ist: graa, und mit Entnasalierung vor dem Tone: graú GRANUTU, matöú mattinata (Merlo, RILomb. 41). Endlich in Savoyen ist -ana die Regel, wogegen in Dauphiné heute -ana vorherrscht.

Der Wandel von n zu r wird, darauf weist schon das geographische Verhältnis der verschiedenen Entwicklungen, auch von n ausgegangen sein und läst sich so erklären, dass der Verschlus unterbleibt und die durchströmende Lust das Zäpschen zum vibrieren bringt, dann das Zäpschen-r durch das Zungen-r ersetzt wird. In Savoyen dagegen hat sich, wenn die savoyischen Formen überhaupt noch damit zusammenhängen, auf der Stufe in das n mit dem Vokal verbunden. Das historische Verhältnis zwischen der piemontesischen und der waldensisch-delphinatischen Faucalisierung ist nicht durchsichtig. Hängen sie zusammen, so ist es wohl nur so zu verstehen, dass bei etwas anders gearteter Silbenbildung die piemontesische Artikulation in das neue Gebiet übertragen wurde. eine Übertragung, die vor die Auswanderung der Waldenser nach Württemberg fällt. Genauere Angaben über die Verhältnisse namentlich in den südostfranzösischen Mundarten des Piemont, wie sie wohl Jaberg geben könnte, bringen vielleicht die Möglichkeit der Lösung dieser Frage.

Im Portugiesischen nasaliert n den vorhergehenden Vokal, worauf dann z. T. Entnasalierung eingetreten ist. Die Bedingungen dafür hat Nunes, Compendio de gramática historica portuguesa S. 107 zuerst festzustellen versucht. Es wären das 1., wenn Tonvokal und Nachtonvokal identisch sind: la LANA, bem BENE, dom DONU, um UNU; 2. bei ano: mão MANU; 3. bei auslautendem e, das seinerseits fällt: aportg. pam, heute pao, plur. paes; 4. nach i, wo sich dann ein palatales ñ entwickelt: vinho. Diese Regeln sind richtig, geben aber nicht die historische Entwicklung, auch fehlt fim FINE. Eine einfachere Formulierung scheint mir zu sein: die Nasalierung ist erst nach Schwund des e eingetreten, hat sich dann nach dem Tone gehalten erstens im Auslaut, daher bem, fim, aportg. ladrom, zweitens bei a: lã, grão, und wenn der Auslaut mit dem betonten Vokal verschmolzen ist: bom neben boa, um neben ua. Das letztere ist insofern von Wichtigkeit, als es zeigt, dass zu der Zeit der Entnasalierung -u und -o schon zusammengefallen waren. Dass zwischen vino und vinho eine Mittelform vio bestanden haben kann, wird durch minha aus MEA, ladainha aus LITANIA, ninho aus NI(D)O über mãa usw. gesichert; dass sie bestanden hat, zeigen alte Schreibungen wie vio. Folgt dem Nasalvokal der betonte, so wird auch dieser nasaliert, die Nasalierung dann auf diesen übertragen und sie bleibt vor folgendem Dental: vinda, pondes, tendes, vindes,

bento Benedictus, galiz. gando, span. ganado, ameixendo \*damasceneta, portg. cinzas (span. cenizas), painça Panicea, maunça Manucea, auch miunças Minutias, wogegen miudo wohl in Anlehnung an das Suffix -udo, moeda an -edo, -a oder als halber Latinismus geblieben ist. Auffällig sind funcho Feniclu, crenchas Crinicula neben coelho cuniculu, joelho aus jeolho Genuculu, molho Manuculu. Handelt es sich um dialektisch verschiedene Entwicklung, so ist im ersten Fall beachtenswert, dass, ähnlich wie bei span. mancha, die Nasalierung in eine Zeit hinausreicht, in der das c von cl noch stimmlos war. Ameaça geht wohl von ameaçar aus, wo vor dem Ton volle Entnasalierung eingetreten ist, vgl. mäifestar in Alemtejo (RL. 10,94) nicht maemfestar.

Dass im Urrumänischen der einem Nasal vorangehende Vokal nasaliert war, ist namentlich nach den Ausführungen von Procopovici, Despre nazalisare şi rotacism (AARum. 31, 4) wohl nicht mehr in Abrede zu stellen. und dass der Wandel von n zu r, wie er im Istrorumänischen und in Siebenbürgen begegnet oder begegnete, damit zusammenhängt, ist von Weigand, Jahresber. 3, 211 und Procopovici schon ausgesprochen worden und wird durch das in den Kottischen Alpen Beobachtete bestätigt. Dazu und zu dem, was von Puşcariu ZRPh., Beih. 28, 58 und was in den Mitteilungen des Rum. Instituts Wien 1, 49 über das geographisch-historische Verhältnis der n- und r-Formen gesagt ist, habe ich nichts hinzuzufügen, wohl aber sind noch ein paar Einzelheiten zu besprechen.

Zunächst fällt der Gegensatz zwischen grîu GRANU, frîu FRENU, brîu \*BRENU einerseits, vin VINU, 1 venin VENENU, plin PLENU, senin SERENU, păgîn PAGANU andrerseits auf. Will man die Adjektiva mit Rücksicht auf das Femininum ausschalten, so bleiben doch vin, venin. Die Schwierigkeit wird nun noch größer, wenn man wie Puşcariu a. a. O. annimmt, von einem vlat. \*VELENU ausgeht, woraus arum. verin, mazedorum. virin entstanden sind und wozu sich das heutige venin verhält wie das eben angeführte senin zu SERENU. Vergleicht man rîu RIVU, țărînă TERRENA, so ergibt sich, dass r sowohl primäres wie sekundäres i zu î wandelt, dass aber, wenn man verin dazu hält, sekundäres r diesen Einfluss nicht hat, und dass die Angleichung des r an das folgende n in SERENU mindestens auf einem Teil des Gebietes älter sein muss als dieser Einfluss des r, wie ja auch FARINA keine 2-Formen zeigt. Die Entnasalierung ist danach an das Zusammenstoßen der zwei velarsten Vokale î und u geknüpft und ist älter als der Schwund des -u. Ferner zeigt sîn sinus, dass der velarisierende Einfluss des s einer jüngeren Zeit angehört, denn wenn frînu und sînu nebeneinander gestanden hätten, so wäre doch wohl auch \*sîu entstanden. Nun kommt aber arum. mîn MANU als Plural dazu, wofür man doch \*mîu erwarten sollte. Da Singular und Plural dieses Wortes nach dem Zusammen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Miklosich, Cons. 1,68 sagt, *pin* laute in der Bukowina *kiu*. Ist dies richtig? Weigand verzeichnet nur n-Formen,

fall von u und  $\bar{u}$  gleich lauteten, machte sich wohl ein Bedürfnis nach Scheidung der zwei Formen geltend, und diesem Bedürfnis wurde in der Form abgeholfen, dass der Auslaut dem Geschlecht angepasst wurde:  $m\hat{i}n\check{a}$ . Dadurch wurde eine Neubildung  $m\hat{i}nu$  nach

der Nasalierungszeit möglich.

Eine zweite Gruppe von Wörtern, die in diesem Zusammenhang zu besprechen ist, wird gebildet durch CANE, PANE, MANE. Die rumänischen Reflexe sind mit ziemlich scharfer geographischer Verschiedenheit cîne, pîne, mîne bzw. cîine, pîine, mîine, und zwar ist die Verteilung so, dass das Usnita- und das Jiultal die nördliche und westliche Grenze bilden. Siebenbürgen, Moldau, Bukowina, Bessarabien und im Westen das Banat kennen solche Formen nicht und wenn sie in Kronstadt und Umgebung erscheinen, so wird es sich weniger um eine Überschreitung des Predealpasses als vielmehr um eine Nachahmung der Form der Reichssprache zunächst in Kronstadt handeln. Hier geht nun megl. mit dem Norden, während es in grîn das n beibehält, vgl. coini, moini, poini, das Istrorum. bleibt bei care, mare, pare, das Mazedonische kennt nur mîne. Einen Erklärungsversuch für dieses îi finde ich nur bei Densusianu, Histoire de la langue roumaine 2, 16: les formes avec î s'expliquent par la résonnance dans la syllabe précédente de la terminaison -I du pluriel: cîni, pîni > cîini, pîine (comp. mîini < mîni); sous l'influence de ses formes l'i fut introduit aussi dans l'adverbe mîine. Diese Erklärung stützt sich offenbar auf den Plur. mîini, da dieser aber sekundär ist und ihm kein \*cîini zur Seite steht, so muss man sich fragen, ob ihm eine solche Bedeutung zukomme, muss sich namentlich auch fragen, warum er nicht, wie die beiden angenommenen andern, auf den Singular zurückgewirkt, also ein \*mîină hervorgerufen habe. Nehmen wir einmal an, der Plural zu mînă habe zunächt mîne neben mîn gelautet, so würde auf dem pîine-Gebiet dafür mîine eingetreten sein, das dann nach andern weiblichen Pluralen auf -i zu mîini umgestaltet wurde. Setzen wir nun für -ane eine ähnliche Entwicklung an wie für -anu, so würde das zunächst zu einem de führen, woraus dann weiter aie entstanden wäre wie naie aus NAVE über nae, cheie aus CLAVE über clae. Auf dieser Stufe wäre dann die Rückkehr zur dentalen Nasalis erfolgt: îine. Damit ist zweierlei erklärt. Das Mazedonische, das clae sagt, bleibt auch bei cîne, wenn man nicht mit Rücksicht auf die Entwicklung von granu hier von einer Stufe \*cae ganz absehen will. Und im -r-Gebiet, wo nach dem, was wir in den kottischen Alpen sehen, eine Stufe ae nicht bestanden haben kann, erscheint cîre im heutigen Istrischen und steht z. B. panre im Cod. vor. Nun gibt Puscariu als ursprüngliches -r-Gebiet an: "Die Gegend, die sich nördlich von Mures erstreckt und auch den größten Teil der Bukowina mit der nördlichen Moldau umfasst" (a. a. O. 40), das ist nun auch das cîne-Gebiet, nur dass allerdings die Area des ersteren kleiner ist als die des letzteren. Aber wir wissen, dass heute jenes ganz außerordentlich zusammengeschmolzen ist im Vergleich zum 16. Jahrh. und wir haben keine direkten Anhaltspunkte dafür, dass der Zustand des 16. Jahrhs. der ursprüngliche gewesen sei. Man kann ebensogut annehmen, dass der Rückgangsprozess, den wir seit der literarischen Zeit beobachten können, schon viel früher eingesetzt hat, dass also câre, wenn nicht auf dem ganzen, so doch auf einem großen Teil des heutigen cîne-Gebietes bestanden habe, 1

Dem portg. maunça, miunça entspricht rum. graunță, und man muß sich natürlich fragen, ob ein ähnlicher Zusammenhang zwischen diesem nachtönenden n und der Nasalierung bestehe wie im Portugiesischen (S. 558). Die in Betracht kommenden Beispiele sind: genunchiŭ, mânunchiŭ, rărunchiŭ, junincă, manâncă, parinc, mărunt, cărunt, nuntă. D. h. also, wenn einem u oder i ein Nasal vorangeht, so klingt dieser Nasal dem Vokal bei folgendem Verschlusslaut nach. In cărit, wofür man \*carint erwartet, hat das Sufffx -it seinen Einfluss geltend gemacht, dass aber eine Form \*cărint bestanden hat, ergibt sich aus dem Wandel von n zu r, der bei \*cănit unverständlich bliebe. Bei schießendem s dagegen tritt kein solches sekundares n ein: cenușă im Gegensatz zu dem mit allerdings etwas anders gearteten Suffixe gebildeten portg. cinzas, was bei dem Mangel der Lautverbindung ns im altüberlieferten Wortschatze begreiflich ist. Auffälliger ist schon junice, es wird aber indirekt gestützt durch nuc, das erst sekundär auf rumänischem Boden nach dem Muster anderer Baum- und Fruchtnamen entstanden ist (Puşcariu, WB. 1197). Dagegen macht nun allerdings amenintä \*MINACIAT eine gewisse Schwierigkeit. Da aber cy sich im Rumänischen anders entwickelt als c, so wird man annehmen dürfen, dass zur Zeit der nasalen Infektion jenes eine Stufe erreicht hatte, auf der die Verbindung mit einem Nasal zu dem Sprachcharakter passte, das andere nicht. In funingine liegt, wie pecingine zeigt, Vorklang des folgenden n vor.

Nun sind aber diese n-Formen nicht gemeinrumänisch. Das Mazedorum. kennt nur numtă, sonst dzenuclu, mînuclu, granuts, minut, cănut, ebenso das Megl., dem übrigens nunta zu fehlen scheint, wogegen das Istrorum. mit žerunclu, nunți sich dem Norden zugesellt. Für den Norden aber ergibt sich aus Weigands Normalwörtern, dass genuchiu, junică spezifisch walachische Formen sind, die auch auf die Dobrudscha übergreifen, aber östlich schon dem Olttal fehlen. Zwischen Olt und Arges begegnen sie sporadisch, so dass sie also auch hier sekundär sind. Ihr Anfang muss aber mehr in der Ebene liegen, da das obere Argestal sie nicht kennt. Bemerkenswert ist auch genunk 431 neben žuniče. Wir stehen auf dem Grenzgebiet der beiden Formen, 430 zeigt gleichmässig ğenuk, žuniče, 432, 433 ğenunk, für JUNICE aber mînzată, d. h. also, in 431 ist mînzată durch das östliche žuniče ersetzt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein anderes Beispiel von ăin aus an ist das păinichiu des slavischrumänischen Glossars CB. I, 296 aus PANICLU. Ich sehe darin eine Anlehnung an pîine.

worden. Etwas anders liegen die Verhältnisse in der Dobrudscha-Hier stehen auf Punkt 590—593, 595—613 genuk, žunkā nebeneinander. Letzteres, das auch sonst mehrfach vorkommt, kann aus žuninkā entstanden sein. Hier handelt es sich sichtlich darum, dass das alte genunkā vom Westen her durch ženuk ersetzt worden ist, während das von junicā stärker verschiedene gunka sich gehalten hat. 2

Wenn wir daran festhalten, dass das Mazedorumänische die Nasalierung nicht oder kaum gekannt hat, so kann man die zuletzt behandelte Erscheinung wohl mit der Nasalierung in Verbindung bringen, da sie dem größten Teil des Nasalierungsgebietes angehört. Aber es bleibt die Frage, warum in einem kieinen Gebiete dieser letzte Reflex nasaler Vokale nicht erscheint. Darauf weiß ich keine Antwort.

Am wenigsten ist über das Gaskognische zu sagen. Die genauen Grenzen des n-Schwundes gibt Fleischer, ZRPh., Beih. 41 68—72 an Hand des ALF. Betreffs des Alters hat schon Zauner darauf hingewiesen, dass der Aussall des n jünger ist als der Schwund der Auslautvokale: bi vinu neben arriu Rivu, als der Schwund des Mittelvokals in hemne FEMINA, des Vortonvokals in arnel RENICULU, dass er aber noch \*freisene FRAXINU voraussetzt, das über resee zu rese wurde (Zur Lautgeschichte des Aquitanischen 20). Ich will noch auf diminge, dimune DOMINICU hinweisen. Das zeigt uns wohl, dass eine Annahme iberischen Einflusses ausgeschlossen ist. Die Zwischenstuse ist noch in einzelnen Gegenden erhalten, auch in kommt vor, vgl. darüber Millardet, RDRom. 1, 125, zu dessen Aussührungen ich nichts hinzusügen kann.

An den gaskognischen n-Schwund schliefst sich räumlich der baskische an und da erhebt sich nun sofort die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Erscheinungen bestehe und wenn ja, wie er aufzufassen sei. Zu den Beispielen, die Uhlenbeck, vgl. Lautlehre 50 f., zusammenstellt, bemerkt Schuchardt, es handle sich "aufser nach i um romanischen Lautwandel und zwar um bearnischen (oder überhaupt gaskognischen) und, wovon wir doch nicht gänzlich absehen dürfen, um portugiesisch-galizischen "(Baskisch und Romanisch, S. 22). Das letztere halte ich für aus-

<sup>1</sup> Oder nach allgemeiner, auch von mir REW 4641 geteilter Ansicht juvenca. Zur Entscheidung bedürfte es auch einer genauen Kenntnis der männlichen Formen. Dies, wie das Verhältnis zwischen junice IUNICE und dem neuen Singular junica verdiente ebenfalls eine Untersuchung. Und endlich kommt noch eine dritte Frage: warum verwendet die Schriftsprache juninca neben genuchtet?

Eine Unstimmigkeit, für die das vorliegende Material keine Erklärung an die Hand gibt, liegt noch in 377 genunke, žuniče vor. Sind beide Formen richtig? Ohne damit irgend einen Vorwurf gegen Weigand zu verbinden, möchte ich nur auf Erfahrungen an andern Orten hinweisen, namentlich auf das, was Bloch für Ramonchamp sagt. Bloch hat den Gewährsmann Edmonts für Ramonchamp wieder abgefragt und hat dabei dann eine Reihe von Formen bekommen, die tatsächlich besser zum Charakter der Mundart passen. Vgl. Atlas linguistique des Vosges méridionales XVII ft.

geschlossen. Basken und Nordportugiesen haben sich wohl nie, zum mindesten nicht in der Zeit, wo im Nordportugiesischen -ngeschwunden war, berührt, man müßte also annehmen, daß einzelne Wörter als Kulturbegriffe über Nordspanien gewandert seien, hier, wo sie in der portugiesischen Form nicht nachgewiesen sind, spanisches Gewand angenommen, im Baskenland aber ihre alte Form beibehalten hätten. Um Schuchardts Beispiel zu nehmen: galiz. grao müsste durch galizische Samenhändler zu den Basken gebracht und von diesen als garau nachgesprochen worden sein. Dass in einzelnen Fällen tatsächlich eine n-lose bearnische Form vorliegt, ist allerdings klar. Hierher rechne ich bale, balei "Walfisch". Der Schwund des -a erklärt sich, wie in vielen anderen Fällen, daraus, dass dieses -a mit dem baskischen angehängten Artikel -a verwechselt wurde, -e zu -ei aber entspricht nicht baskischen Lautentwicklungen, wohl aber hat bearn. baleye nicht nur beye vena, sondern auch hey FENU, bey BENE, pley PLENU neben sich. Sodann soul. puhuilü, roncal. molu, 1 nnav. miuli 2 FENUCULUM. Die Wiedergabe von lat. -clum durch l' begegnet auch in chindilla LENTICULA (Schuchardt, ZRPh. 30, 213), sie steht aber so sehr mit der ganzen baskischen Sprachentwicklung im Widerspruch, dass man sie als romanisch bezeichnen muß. Da andererseit das p-, m- auf f-, nicht auf h- hinweist, so folgt zunächst für das Bearnische, dass der Wandel von f zu h jünger ist, als der von cl zu l. Nun lautet das Wort heute in H.-Garonne und Umgebung hul, vgl. auch hunul' vereinzelt in H.-Garonne, funul' in den Landes und in Ariège, überall sonst ist reichssprachliches fenouil eingedrungen. Die Frage ist nun die: ist die Assimilation des Vortonvokals an den Tonvokal vor oder nach dem Schwund des n eingetreten, hat sie sich im Baskischen ebenfalls unabhängig vom Romanischen vollzogen, ist puhuilü ursprünglich oder ist es erst aus puilü zerdehnt? Ein Vergleich mit dem genou-Blatt des ALF. zeigt einmal žul', vul' auf weiterem Gebiete, wie das zu erwarten war, es zeigt an der Grenze zwischen dem ul- und dem fenul-Gebiete wiederum dunul, doch lässt sich aus dieser Grenzform nichts schließen, so dass also zunächst eine Beantwortung der ersten Frage nicht möglich ist. Für die Bejahung der zweiten könnte die Nebenform miuli und das auch von Uhlenbeck S. 19 angeführte bizk. guzur neben gemein bask. gezur sprechen. Gehen wir von miuli mit einem auch im Baskischen oft zu belegenden Wandel von Hiatus-e zu -i aus, 3 so

angänglich.

¹ Zu dem o vgl. soul. marroca VERRUCA, bisk. moro MURUS u. a.
² Das m stammt von milu in derselben Bedeutung, das aber auf lat.
MILIUM beruht. Dass milu mit seinen Nebensormen mierlu u. a. irgendwie mit griech. μάραθρον, rum. molurā, mak.-rum. māralu, alb. maraj zusammenhänge (Schuchardt, ZRPh. 36, 169), halte ich für völlig ausgeschlossen. Die Laute stimmen ganz und gar nicht, für alle baskischen Formen lassen sich Parallelen anführen, wenn man MILIUM zugrunde legt, und betreffs der Bedeutung genügt ein Hinweis auf portug. milho painço "Fenchel".
² In dem i einen Einflus der milium-Formen zu sehen, scheint mir nicht angönelich

wird man puhuilü als Zerdehnung fassen müssen. Danach liegt den baskischen Formen ein romanisches fenulu oder feulu zugrunde und die Entscheidung, ob der n-Schwund gaskognisch oder baskisch ist, lässt sich nicht geben.

Ein anderes wichtiges Wort ist diru "Geld", das van Eyss Dict. eher aus span. dinero als aus lat. denarius herleiten möchte. Daneben bestehen noch soul, diarü, nnav. dihauru, denen Schuchardt abearn. dier zur Seite stellt. Die älteste Form von -arius im Baskischen ist -ari, vgl. die Beispiele, die Schuchardt für dieses Suffix bringt (ZRPh. 30, 5) und den EN. Aceari, den Luchaire seit dem 10. Jahrh. belegt (RL. 14, 151) und an dessen Herkunft aus lat. Asinarius zu zweiseln kein Grund vorliegt (vgl. Rom. Namenstudien 2, 41). Wie sich nun -ü statt -i in diarü erklärt, vermag ich nicht zu sagen, jedenfalls aber müßte man bei Entlehnung aus dem Romanischen in eine Zeit hinaufrücken, wo -arius im Südwesten noch nicht bei -eir angelangt war. Was sodann diru betrifft, so wäre das der einzige Fall, in welchem span. e durch bask. i wiedergegeben würde, daher vielmehr dieses bask. diru neben diaru auf eine Stufe zu stellen ist mit lab. ilki neben guip. yalki.

Von der westromanischen verschiedene Lautung zeigt sodann mehachatu MINACIARE. Zwar das e aus lat. i weist auf jüngere Entlehnung, vgl. dagegen pika "Pech", pila "Ball", piper "Pfeffer", sikatu "trocknen", silu "Siegel",1 aber ci erscheint in einer Form, die weder südwestfranzösisch noch nordspanisch ist, im Baskischen aber nicht nur in Wörtern auftritt, die auch den romanischen Sprachen eignen wie achairu ACIARUM, sondern auch in den dem Baskischen eigentümlichen wie acheter ARCHIATER.<sup>2</sup> Danach wäre meachatu ein lateinisches, nicht ein romanisches Lehnwort, der Schwund des n also auf baskische Rechnung zu setzen.

Dasselbe gilt wohl von miatu "exciter, asticoter, p. e. les chiens", in dem lat. minari unschwer zu erkennen ist, das nun nicht nur im Vokal, sondern vor allem in der Bedeutung sich völlig vom Romanischen entfernt und dem Lateinischen näher steht.

Hält man nun dazu garau aus GRANU neben béarn. gra und liu aus LINUM neben béarn. li, so ergibt sich, dass zwar eine Anzahl von n-losen Wörtern aus dem Béarnischen übernommen worden sind, dass aber andererseits das Baskische vielsach zur Zeit. da das n fiel, noch auf einer älteren Lautstufe stand als das Béarnische.

<sup>1</sup> Danach stammt pebre "tourtière en fer à trois pieds" aus span. trebede. Die Zwischenstusen sind \*trebere mit r aus d, wie in anderen Fällen. \*trebre mit Vokalschwund vor r, wosür Uhlenbeck leicht zu vermehrende Beispiele bringt (S. 38), durch Dissimilation \*tebre und durch Assimilation pebre.

2 Schuchardts Herleitung von nnav., soul. lakio "Jagdnetz" aus LAQUEUS (Baskisch und Romanisch, S. 24) würde also zeigen, das es eine Zeit gegeben hat, in der ei und qui verschieden artikuliert wurden, eine Zeit, die der annendir Probi vorsusliegt.

appendix Probi vorausliegt.

Im Französisch-Baskischen erscheint heute han Stelle von nund Uhlenbeck hat darin eine ältere Stufe sehen wollen. Dass das unrichtig ist, hat schon Schuchardt a. a. O. gezeigt. 1

Neben dem Schwund des n ist dann noch die Beeinflussung durch i zu nennen: "il se convertit en  $\tilde{n}$  dans presque tous les dialectes" sagt De Azkue, also eine Empfindlichkeit des n dem i gegenüber, die uns im Romanischen vielfach begegnet ist. Es scheint also ähnlich wie im Romanischen auf einer Stufe  $\tilde{\imath}$  entweder  $i\tilde{n}$  oder i eingetreten zu sein. In diesem Zusammenhang kann auch lamina erwähnt werden, das sich zu lamia verhält wie portug. ninho zu nio aus nido.

Wie nun aber das Verhältnis zwischen Gaskognisch und Baskisch zu verstehen sei, lässt sich schwer sagen. An iberischen Einfluss ist nicht zu denken. Das Iberische besitzt n zwischen Vokalen und zeigt auch nicht die geringsten Spuren einer Veränderung dieses n. Wenn šegšanhš neben ledišama, ušamus steht (Hübner, Monumenta linguae ibericae LXXI), so ist der Wandel von m zu n in diesem Falle dem h zu verdanken. Handelt es sich aber um eine Beeinflussung in einer jüngeren Sprachperiode, so möchte ich die Annahme, dass das Gaskognische Vorbild gewesen sei, vorziehen und zwar aus folgenden Gründen: Das Baskische ist in hohem Masse auch mit gaskognischen Wörtern durchsetzt, wogegen selbst das Béarnische nur wenig baskische besitzt. Dass das zi des Souletischen aus Frankreich stammt, ist schon des öftern bemerkt worden. Wenn sodann der Wandel von on zu un "eine große Verbreitung im französischen Baskenlande hat" (Uhlenbeck, S. 26), so liegt es nahe, auch hierin béarnischen Einfluss zu sehen. Weiter fügt sich der Schwund des zwischensilbigen n leicht in die ganze Artikulationsart des Gaskognischen, hängt auch in einem gewissen Grade mit dem Schwund des -n zusammen, wogegen -n im Baskischen bleibt. Der Vorgang ist so zu denken, dass romanische Wörter mit assiziertem n (etwa n oder -n) aufgenommen wurden und dass dann auch schon vorhandenes n so gesprochen wurde. Verwandt, wenn auch nicht ganz gleichartig, ist der Wandel von l zu d bei den Griechen in Süditalien (Einf., S. 92). Ob auch alte baskische Wörter folgen, vermag ich nicht zu sagen. Man kann lahar neben nahar "Brombeere" durch Dissimilation aus ursprünglichem \*nanar erklären.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu den Fällen, wo ein solches h sich im Hiatus einfindet, rechne ich auch behatu "regarder, écouter", beha "regarde, attends" als Interjektion, worin ich ein Schallwort be sehen möchte, das das Staunen ausdrückt. Zur weiteren Bedeutungserstarkung sei auf rom. \*batare verwiesen. Schuchardt frägt, ob auch begi "Auge" dazu gehöre oder ob es mit ägypt. bg "sehen" zusammengehöre (Bask. und Hamit., S. 30). Die zweite Frage möchte ich unbedingt verneinen, über die erstere mich nicht äußern, da ich noch zu keinem klaren Urteil über das Verhältnis von bask. g und h gelangt bin.

## Ein neuer Dungal?

In dem den Keltisten wohlbekannten Augiensis CXCV 1 des 9. Jhs., er möge A heißen, gehört das erste Blatt nicht zum ursprünglichen Bestand, stammt aber ungefähr aus derselben Zeit. Es enthält auf der Rectoseite in insularer Schrift ein Stück aus Augustin mit irischen Glossen, auf der Versoseite in kontinentaler Schrift der zweiten Hälfte des 9. Ihs. ein Gedicht von 28 Distichen, das zum großen Teil erloschen oder sehr schwer lesbar ist, so daß der doch unermüdliche Holder die Flinte ins Korn geworfen zu haben scheint (Die Reichenauer Handschriften I, S. 439). Da die Poetae aevi Carolini vor dem Abschluss stehen, wollte ich noch in letzter Stunde einen Versuch machen, das Gedicht für den Band zu gewinnen, und erhielt von der Direktion der Landesbibliothek in Karlsruhe, die mir in jeder Beziehung ein nicht genug zu rühmendes Entgegenkommen bewies, die Hs. für längere Zeit nach Berlin gesandt. Der zweite Teil des Gedichtes von v. 23 an wurde, nachdem schon K. Preisendanz mir ganz wesentlich vorgearbeitet hatte, wenn auch mit großer Mühe wenigstens in der Hauptsache entziffert, wobei ich mich gelegentlich der freundlichen Unterstützung H. Degerings erfreuen konnte,2 die ersten 22 Verse aber, von denen nur einzelne Buchstaben noch sichtbar sind, spotteten aller Bemühungen, und obwohl ich monatelang immer wieder zu ihnen zurückkehrte, gelang es doch nur einzelne Wörter zu erkennen. In v. 44 hatte ich den Namen Dungale gefunden, und so las ich in einer glücklichen Minute in der Überschrift die Worte (dun)galo abbati, 3 Da so das Gedicht ein nicht unerhebliches Interesse beansprucht, entschloß Karlsruhe sich, den Kodex an das Palimpsestinstitut in Beuron zu schicken, und bald erhielt ich zu meiner Überraschnng von P. Alban Dold die Freuden-

danken.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Windisch, Irische Texte, Ser. II, 1, 1884, 146. W. Stokes, The Old-Irish glosses at Würzburg and Carlsruhe I, 1887, 195. 338. W. Stokes u. J. Strachan, Thesaurus palaeohibernicus II, 1903, S. IX und I, 5—15, 241.

<sup>2</sup> Meinem Kollegen J. Pokorny habe ich für wertvolle Hinweise zu

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zur Charakterisierung der Hs. erwähne ich, dass ich später die Worte wochenlang nicht wiedererkennen konnte und schon glaubte einer Halluzination zum Opfer gefallen zu sein, bis ich sie einmal bei sehr hellem Wetter doch wiederfand.

botschaft, dass es ihm geglückt sei, mit Hilfe seiner Fluoreszenzphotographie auf Grund von Lesung auf Abzug und Platte das
Gedicht bis auf wenige Wörter zu entziffern; wer einmal die Tücke
des Objekts kennen gelernt hat, wird nicht erstaunt sein zu hören,
dass unter diesen wenigen gerade der Name des Absenders
(Dichters) ist. Vor dem Druck in den Poetae veröffentliche ich es
schon hier in der Hoffnung, dass der eine oder andere Leser mir
behülflich sein wird, die vielen Rätsel zu lösen.

#### .... PRAESULIS DUNGALO ABBATI.

\langle O \rangle venerande pie frater mihi semper amande, \langle O \rangle O \rangle

Illustris fueras multorum rite magister,
Patria te tenuit dum tua, clarus eras;
Urbibus in nostris radio flagrante superno
Nobilis et sacri dogmatis auctor eras.

Vitae namque tuae cunctis moderamine iusto Exemplum dederas inscia corda docens.

Tu Laginensis honor, te plangunt Liphia rura,
Defundunt lacrimas Mastena iuga suas;
Munera digna dabant Fosensis culmina collis,

Lilia cum rosulis Gurrucha prata tibi,

15 Caulantes montes tibimet, cum piscibus amnes,

Arboreus populus roscida mella fluit;

Nimpharumque chorus sparsis de more capillis

Te quaerunt pariter motibus ore pede.

Überschrift: In der Hs. glaubte ich zu Anfang ein S zu erkennen, die Photographie gibt nichts her. — praesulis: es sind die üblichen Abkürzungen angewandt,  $\bar{p}$ , p, b für bus, q für que,  $\bar{n}$ ,  $\bar{\imath}$ , ts = trans, pari $\bar{\imath}$ ,  $\bar{q}$ runt, ich führe sie nicht weiter an; auch sonst bringe ich nur die wichtigeren Lesarten.

4 gmine las Dold, doch gehört der dicke Querstrich, der sehr in die Augen fällt, wohl zu dem etwas hoch geratenen g, das fast wie aus t kortigiert aussieht. Über g ein Buchstabe, den ich für l halte; Dold denkt eher an i. tine scheint mir ziemlich sicher.

12 mastena scheint mir sicher, zweisellos Name einer Landschast in Leinster, vgl. Thesaur. palaeohib. II 295, 2 di Moisten mine mrugaib, II 342, 20 na banrigna ic Mastin (die Königin v. M.), vgl. Rev. celt. XV 336. Über der Linie zwischen n und a scheint eine Hasta zu stehen, die man für i lesen könnte, das gäbe mastenia = mastenja; vielleicht sollte das i vor n stehen: masteina, vgl. Thesaur. II 341, 18 do Mastein; II 263, 35 Maistin in campo Liphi. Dold stimmt mir bei.

13 Unter collis steht diciu (?), erstes i ganz unsicher, Dold las s. Wie eine Federprobe sieht es nicht aus, steckt ein irisches Wort, eine Glosse dahinter? Noch undeutlicher v. 16 rechts über fluit. Dold: peste? Ich lese

etwa pechan.

<sup>15</sup> currecha, über e ein u.

Boenna te plangit tristis formosa puella, Poplite virgineo currit adusque mare. 20 Slana simul Berve te plangunt crine soluto, Tothrea litoreas turbida tinxit aquas, Si, Neptune, tuis non obstas fortiter undis,

Virgineusque chorus trans mare tendit iter. 25 Nobilis et vallis vestra est ex iure parentum, Defluit ex gemino magna fluenta lacu: Te memorando nimis doluit Comgenia nata,

Corruit in faciem languida membra gerens Discesumque tuum potuit nec ferre puella,

Irruit in flammas, ignibus arsit iners, 30 Ornatusque suos gemmis fulgentibus auro Clausis marga - suis candida rita thoris Vestes purpureas lapides sectoque elifanto, Pectoris ornatus, artificale decus.

Tecta repleta bonis pariter consumpserat ignis, Omnia vastabat flamma repente loca; Disseruisse suos sponsumque relinquere fines Flet Petrus proprios, sponsa relicta perit.

Tu quoque sectando divinae scemata legis Psalmi et, evangelium dogma et apostolicum, 40 Contemnis patriam caros et spernis amicos Exul in urbe + velis regna superna petens. Sed tamen ipse tuis Christus servavit honores Moribus, hos merito, Dungale, crede modo. Verbis veridicis praedixit talia Christus

Reddere pro parvis magna futura suis; Hic tibi centena praesenti gaudia praestat, Semper in aetheriis vita beata manet. Nam modo Lodvicus, rex magni gloria secli, Prospera cuncta tibi dat, dedit atque dabit,

<sup>19</sup> Boenna, auf der Photographie unsichtbar. Dold las Boemia, lässt aber die Möglichkeit, dass es Boenna ist, offen. Es wird der Boanna sein, vgl. Plummer, A. S. Hib. I 91, II 65, der heutige Boyn, Boyne, mündet nördlich von Dublin. Freilich fliesst der Flus nicht mehr in Leinster, sondern etwas nördlich davon.

<sup>21</sup> Slana scheint sicher, auch v. 22 Tothrea. - Natürlich ist berue geschrieben, über die Aussprache belehrt uns die metrische Vita Brigidae (s. unten) 151 C fluminis ad ripam ... nomine Bervae. Bei Plummer öfter Berbha geschrieben. Vgl. auch Rev. celt. XV 304.

<sup>25</sup> urā sicher, Holder im Katalog nostra. 29 Discesū, v. 51 Vilas nach der bekannten irischen Orthographie vgl. die Literatur bei Traube, P.A.C. III 795, Hellmann, Sedul. Scott. S. 118 ff., dagegen 30. 36 flama(s).

<sup>41</sup> caros ponis amicos der Hs. schon des Verses wegen unmöglich.

<sup>42</sup> Holder las malis, ich melis, nach der Photogr. ist uelis zweisellos. 44 hos A, hoc?

<sup>46</sup> pauis A.

Munera muneribus, millenos praedia servos, Vilas magnificas, aurea dona, dapes, Vestes mirificas diversis coloribus aptas, Texerat has docta pulchra Minerva manu, 55 Quas tibi corde pio largitur regia coniux, Aurea his iunxit pocula larg(a) manu.

52 donia A.

53 diuersis ändert Dold, die Photographie gibt deutlich diūsi, ich hatte nur ūsi erkannt. Die Änderung ist nötig, obwohl auch sie dem Versmaße widerstrebt, v. 12 iūga zeigt, daß der Dichter in Prosodie auch sonst sorglos ist.

### Anmerkungen.

Das Wortverständnis ist im ganzen klar, wenn auch einige Konstruktionen Schwierigkeiten machen; wie ist z. B. v. 33 secto elifanto, v. 51 Munera muneribus zu konstruieren? Letzteres könnte man zur Not als 'Gabe auf Gabe' auffassen. Die Erklärung gibt die Beobachtung, dass das Gedicht centoartigen Charakter trägt. und zwar ist vor allem das metrische Leben der Brigitta, der irischen Nationalheiligen, AA. SS. Febr. I, 142 stark benutzt worden, namentlich die Erzählung, wie Brigitta die Werbungen eines Liebhabers energisch ablehnt, der, nebenbei bemerkt, die bekannte Stelle des Pseudoambrosius über das Leben der hl. Agnes, die von Hrotsvit und in der anonymen Vita bei Harster, Novem vitae s. metricae 39 mit gleicher Liebe behandelt wurde, zugrunde liegt. Ich führe nur die wichtigsten Parallelen an. Br. bedeutet die metr. Vita Brigidae, P. A. C. = Poetae latini aevi Carolini.

- 1. Dungal v. Salzburg an Waldo, P. A. C. I 413, 27 semper amandam, Br. 148 E semper habendam, desgl. 153 D.
  - 3. Scottica tellus: Sedul. Scott. P. A. C. III 184, 6.
    - 7. Br. 151 C radio flammante superno.
- 14. Br. 142 D Pratis . . . lilia cum rosulis, 146 D, vgl. das anonyme Gedicht P.A.C. I 243, XXIII 10 lilia cum rosulis.
- 16. populus: die Dryaden, deren Tränen die roscida mella sind. Verg. ecl. 4, 30 sudabunt roscida mella. Sedul. Scott. P. A. C. III 171, 35 dulcia mella fluant.
- 22. tinxit: eigenartig gesagt, es handelt sich offenbar um die Flusmündung. Über Tothrea s. unten.
  - 23. Sedul. Scott. P. A. C. III 169, 17 Si, Neptune, pluas.
  - 24. Br. 143 E Virgineusque chorus vgl. 152 B.
  - 27. Dungal an Waldo P.A.C. I 413, 22 te memoro recolens.
- 28. Daniel 8, 17 corrui in faciem. Hibern. exul P. A. C. I 410, VIII 2 languida membra fovens.
- 32 f. Br. 142 E marga-meis ritas. Br. 142 E aurum, purpureas, argenti pondera, vestes. Aen. 6, 221 purpureasque super vestes, 3, 464 dona dehine auro gravia ac secto elephanto. Die Konstruktion ist hier schwer zu verstehen; ich hatte clausis v. 32 = inclusis 'samt' aufgefasst, candidă margarită als Abl. wie nicht selten in der Zeit,

vgl. unten 56 largă manu. Der Vergleich mit Br. 142 E lapides pretiosos clauserat auro macht es aber doch wohl wahrscheinlich, dass gemmis fulgentibus auro clausis zu verbinden ist; die Konstruktion geht dann freilich ganz in die Brüche, wie v. 51 auch.

35. Br. 143 F Tecta repleta epulis. 153 B Omnia tecta simul

rutilis consumere flammis.

- 41 ff. Man wird an Stellen denken müssen wie Matth. 10, 37 Qui amat patrem aut matrem plus quam me, non est me dignus, vgl. Vita Columbani SS. rer. Mer. IV 69.
- 42. Br. 152 C Regna superna petens, in Br. wie bei dem Vorbilde Fortunat vom Sterben gebraucht; hier offenbar im geistlichen Sinne zu verstehen.
- 45. Juvencus II 609 f. talia Christus veridicis aperit convincens pectora verbis, vgl. II 275; daneben klingt die Fassung bei Alcuin P. A. C. I 185, 712 an.
- 46. Br. 144 C Et tibi multa dabit pro parvo munere Christus, 151 C seu praemia magna futura.
- 47. Br. 146 B praestabit gaudia Christus, vgl. 154 F. praesenti: hier auf Erden.
- 49. Sedul. Scott. P. A. C. III 180, 1 inclide rector ave, laus orbis, gloria secli, vgl. 184, 5. 200, 2. 202, 31.
  - 50. Sedul. Scott. P.A.C. III 178, 28 prospera cuncta dedit, vgl.

167, 34. 194, 61. Br. 152 D dat dedit atque dabit.

- 51. Br. 142 E munera muneribus promitiens addere plura, ... Divitiasque domus millenos praedia servos. Wenn jemand noch zweifelhaft sein sollte, ob der Vf. der Br. oder unser Dichter der Nehmende ist, so wird ihn diese Stelle überzeugen, dort regelrechte Konstruktion, hier konstruktionslos.
- 53. Sedul. Scott. P. A. C. III 174, 90 syrma mirificum. Aen. 4, 482 stellis ardentibus aptum.

54. Texerat für texuerat, wie Br. 152 C conteximus.

Was bedeutet das Ganze? Wer ist dieser Dungal abbas? Wir müssen ihn sicherlich auf dem Festlande suchen, wie die rührende Schilderung seines Abschieds zeigt; manch einem der Iren, die es im frühen Mittelalter aus der Heimat trieb, mag der Abschied von den Zurückbleibenden erschwert worden sein, vgl. die oben angeführte Stelle aus der Vita Columbani. Von den vier Dungali, die Traube, O Roma nobilis 36 ff. behandelt, kommt der erste, der Reclusus von St. Denis, nicht in Betracht, er war schon unter Karl d. Gr. gekommen, während unser Freund von einem König Ludwig freundlich aufgenommen wird. Dungal, der Lehrer in Pavia, ist eine schwer fassbare Persönlichkeit, Dungal von Bobbio viel jünger. Zeitlich könnte man also höchstens an den Genossen des Sedulius Scottus denken, und dass der Dichter dessen Kreise nicht ganz fremd ist, geht vielleicht daraus hervor, dass er sich vielfach mit Wendungen aus seinen Gedichten berührt; immerhin sind diese nicht so bedeutend, dass man sie als ausschlaggebend ansehen darf. Schliesslich könnte Sedulius ja selbst der Dichter

sein, doch scheint mir das durch den Charakter der Dichtung ausgeschlossen zu werden, solche Centonen dichtet er nicht, und aus der Vita Brigidae hat er nichts entlehnt. 1 Sehen wir, was das Gedicht uns lehrt. Der Dichter redet D. als frater an, und dass dies als leiblicher Bruder zu verstehen ist, geht doch wohl aus v. 4 hervor. Er ist praesul; freilich kann ich auf der Photographie psulis nicht erkennen, vor der Handschrift glaubte ich S...(sa)/(u)s zu lesen, sa und u sehr unsicher; grammatisch würde es ja besser passen. Dold hält psulis für sicher. Wir werden annehmen dürfen, dass er das Gedicht aus Leinster, Wicklow an D. sendet. 2 Dieser hat dort als angesehener Lehrer (v. 8 dogmatis wie so oft von docere abgeleitet) gelebt, und zwar hat er diese Tätigkeit in mehreren Städten ausgeübt (v. 7). Er entschloß sich, wie viele seiner Zeitgenossen, aufs Festland zu gehen (v. 20. 24), und das ganze Land trauert ihm nach: Um ihn weinen Liphia rura v. 11, die oft erwähnte Ebene, die der Liffe durchströmt, Br. 148 F fluminis ... nomine Liffe; in ihr liegt Brigittens berühmtes Kloster Killdara. darum kommt der campus Liphi (mag liffe) in ihren verschiedenen Viten besonders häufig vor. Zu mastena (masteina, mastenia, maistena?) vgl. d. krit. App. v. 13; den Fosensis collis (nach irischer Schreibweise, wir würden also vielleicht Fossensis schreiben) kann ich nicht nachweisen; falls er sonst nicht vorkommt, würde unser Gedicht einen Beitrag zur Topographie von Wicklow bringen. v. 14 zu Currucha prata vgl. Thesaur. palaeohibern. II 338. 340. 349. 335, Cuirriuch Liphe; vielleicht ist danach die Schreibung der Hs. Currech nicht Curruch, sondern Curreuch zu verstehen; freilich steht in einer Hs. der vita Albei c. 26, Plummer A. S. Hibern. I 56 in campo Currech für in campo Liphi, vgl. auch Thes. II 349. v. 15 Caulantes (richtig überliefert? Die Lesung scheint sicher zu sein, nur die Buchstaben zwischen l und t auf der Photographie undeutlich, ich würde eher Caulanntes lesen), vgl. Thesaur. II 295, 5 in demselben Gedicht, in dem Moisten vorkommt, na rig di chlandaib Cualann, vgl. auch Rev. celt. XV 328; ibid. 259, 9 der lat. Genetiv Coelennorum. Dann kommen die Dryaden, die nicht benannt sind;

<sup>1</sup> Ich kann allerdings nicht leugnen, dass ich bei der Lektüre des Gedichtes immer wieder an Sedulius Sc. erinnert werde. Man vergleiche vor allem P.A.C. III 170 und darin

v. 15 f. Murmurat omne nemus, campi collesque gemescunt,
Maerendo Driadum murmurat omne nemus:
Nam gregis eximii formosus pastor abivit,
Discessit custos nam gregis eximii.

Die Ähnlichkeit ist vielleicht aus der irischen Sphäre zu erklären.

<sup>2</sup> Das würde auch nicht auf Sedulius Sc. passen, wenn man nicht eine sehr frühe Entstehungszeit annehmen will. Beachtenswert ist es vielleicht, dass die Überlieserung der so stark benutzten metrischen Vita Brigidae nach Italien zu führen scheint. Darf man annehmen, dass der Dichter in diesem Lande lebte? Ist das Gedicht durch einen aus Italien kommenden Schottenmönch nach Augia gebracht worden?

die berühmte Eiche von Killdara hat der Dichter sich entgehen lassen. Schliesslich die Flüsse. Boenna, Berve sind bekannt, desgl. Slan, Slain (Thesaur. II 259, 14 discenderunt in terram ad hostium Slain). Tothrea finde ich nicht. Auffallend ist ja, dass der Flus, der aus den zwei Seen fliesst (vgl. unten), nicht genannt wird, aber dieser heisst auf einer alten Karte Ledesle.

Bis hierher ist alles ganz verständlich, aber was bedeutet das Folgende? Dungal ist verlobt, die Braut will sein Scheiden nicht überleben und sucht den Tod in den Flammen. Grausiger noch als die verlassene Dido zündet sie ihr Haus an, das nach dem aufgezählten Hausrat eher als Palast zu bezeichnen wäre, und stürzt sich in die Glut. Ist das denkbar? Zuerst wird sehr hübsch geschildert, wie der Chor der Oreaden, Dryaden, Najaden seinen Abschied beweint, und dann dieser entsetzliche Realismus? Unmöglich. Der Dichter ist ein schwacher Grammatiker, aber nicht geschmacklos. Er will das aber auch gar nicht sagen und hat es sogar ziemlich deutlich gemacht, dass er in der allegorischen Darstellungsweise fortfährt, 1 ein Kind von Leinster hat sofort verstanden, was wir seinen Worten mühsam abringen müssen. Die Braut ist Coemgens Tochter (Comgenia natu, Comg. Adjektivum): für den Dichter wie den Adressaten gibt es da nur einen Coemgen, das ist der berühmte Gründer des Klosters Glenn da locha im Tal der zwei Seen, vallis duorum stagnorum, wie es in der vita Comgeni AA. SS. Jun. I 303 ff., Plummer a. a. O. I 234 ff. oft genannt wird; im Kalendarium des Augiensis CLXVII f. 17 ist verzeichnet III non. Jun. Coemgeni vallis (Thesaur. II 283). Damit kein Zweifel ist, weist der Dichter v. 25 f. deutlich daraufhin. Coemgen ist seit Jahrhunderten tot, auch war er nie verheiratet: es ist zweisellos, dass nata in ähnlichem Sinne zu verstehen ist wie vorher die belebte Natur, als seine Tochter kann nur seine Stiftung, das Kloster, betrachtet werden. So erklärt es sich, dass die Schilderung vom Flammentode mit einem simplen et angehängt wird, so auch vestra ex iure parentum, was sonst unverständlich wäre, da doch der Dichter der leibliche Bruder zu sein scheint, vestra bezieht sich auf die Insassen des Klosters. Es scheint einleuchtend, dass dieser dramatischen Schilderung etwas Tatsächliches zugrunde liegt, vermutlich wird um die Zeit das Kloster von einer Feuersbrunst heimgesucht worden sein, die ja nicht so arg gewesen zu sein braucht, dass sie das Kloster zerstörte; ein solcher Brand ist aus dem 9. Jh. nicht bekannt,2 — Das Weitere ist nicht klar. Warum weint Petrus? Er muss in näherer Beziehung zu Dungal stehen; dass er Patron des Klosters gewesen wäre, ist mir nicht bekannt und nicht wahrscheinlich. Und was ist sponsus? Ist es wörtlich zu verstehen, dass der berühmte Lehrer ursprünglich die Absicht gehabt hat in

<sup>1</sup> So ist natürlich auch Minerva v. 54 aufzufassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> An die Plünderung durch die Dänen 833 derf man kaum denken, das hätte der Dichter sicher irgendwie angedeutet.

das Kloster einzutreten, oder war er schon ein angesehenes Mitglied desselben, wie Christus der sponsus ecclesiae ist, womöglich der Abt selbst? Ich halte das Letztere für recht wahrscheinlich, denn das Gedicht ist doch nur unter der Voraussetzung verständlich, dass es bald nach der Abreise entstanden ist, wo Dungal noch keine Zeit und Gelegenheit gehabt hatte, auf dem Festlande eine solche Stellung zu erringen; es ist also gar nicht sicher, dass er auf dem Festlande das Amt eines Abtes bekleidet hat.

Leider sind gerade die wichtigsten Angaben unklar. Wer ist der König Ludwig, der ihn mit so offenen Armen aufgenommen hat? Die Aufzählung der kostbaren Gaben ist natürlich nach dem ganzen Stil des Gedichtes zu bewerten, die Tatsache aber ist wohl richtig. Man denkt unwillkürlich an die Aufnahme, die Donat v. Faesulae bei Ludwig II. fand, vita Donati AA.SS. Oct. 1X 655 ff., Traube, P.A.C. III 692n: ad clementiam adiit Ludovici magni principis. Quem ille benigno animo suscipiens . . . concessit etiam dona annualia parafredos, mansionaticos, paratas, fidei iussores minime tollendos egs.; dazu würde es auch passen, wenn das Gedicht in Italien entstanden wäre. Doch ist das natürlich ganz unsicher, es kann ja auch Ludwig der Deutsche oder einer der westfranzösischen Ludwige sein. Darüber würden wir klarer sehen, wenn v. 42 velis deutlich wäre; vermutlich ist es ein Name, doch weiß ich ihn nicht zu deuten. Für die Datierung muß schließlich noch beachtet werden, dass das Gedicht in Abschrift vorliegt, wie der verdorbene v. 41 mindestens sehr wahrscheinlich macht, auch scheint der Schluss zu fehlen.

KARL STRECKER.

## VERMISCHTES.

# I. Zur Wortgeschichte.

# 1. Mittellateinische Beiträge.

Proben eines Ducangius theodiscus.

Vorbemerkung. Unter dem Titel "Altdeutsches Sprachgut im Mittellatein" habe ich im Jahre 1915 in den Sitzungsberichten der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Proben eines Ducangius theodiscus veröffentlicht, auf die ich hiermit eine kleine Reihe weiterer Beiträge folgen lassen möchte. Für eine Neubearbeitung des alten Ducange könnte es vorbereitend wirken, wenn einzelne mlat. Sprachgebiete nach bestimmten Gesichtspunkten durchgearbeitet würden. Wenn z. B. die gallisch-keltischen Elemente der mlat. Quellen planmässig gesammelt und verarbeitet würden, kämen wir mit den Vorbereitungen zu einem neuen Ducangius ebenso gut von der Stelle, wie wenn z. B. die mlat. Latinität Spaniens und Italiens in eigenen lexikalischen Arbeiten zur Darstellung käme. Es bedarf der Vorarbeiten vieler Sprachforscher, wenn spätere Geschlechter einen völlig neuen Ducangius erleben sollen, nach dem ein allseitiges Verlangen besteht. In diesem Sinne bezeichne ich meine früheren wie meine gegenwärtigen Proben, bei denen mir die Herren Dr. F. Burg und Dr. F. Mentz in Freiburg hilfreiche Hand geleistet haben, als Beiträge zu einem neuen Ducange.

1. alesna 'Ahle' (13. Jahrh.) Ahd. Gl. III, 678b = frz. alêne, span. alesna lesna: germ. Grdf. alisna = mndl. elsene, mittelengl. (schott.) nordengl. elsen (alle mit der Bedeutung 'Schusterpfriem, Schusterahle'). Das entsprechende ahd. alansa weist wohl auf eine Grundform \*alasna. Im späten Mlat. dazu ein junges alisorium DC.

2. ballum 'Ball' in der angls. Glosse (um 1000) ballum þóþer Wright Voc. I, 192. Wohl erst späte Latinisierung zu ahd. mhd. bal Gen. balles M. 'Ball' (angls. \*beall unbezeugt, engl. ball erst nach 1300). Bei dem späten Austreten des mlat. Wortes darf wohl nicht zunächst an anord. bollr M. 'Ball' aus einer germ. Grdf. ballus gedacht werden. — Auf langobard. Latinität (vgl. ital. palla 'Ball') weist als Entlehnung mgriech. πάλλα 'Ball' bei Hesych: πάλλα σφαίρα ἐχ ποιχίλον νημάτων πεποιημένη. Das entsprechende ahd. balla F. 'Ball' ist die Quelle sür afrz. balle.

gewonnen ist, keinen terminus a quo. Viel nützlicher wären diejenigen lat. Lehnwörter des Altgerm., die im Germ. kurzen Vokal zeigen, wie z. B. piper, das ahd. pfeffar, ags. pipor ergab. Wenn es für solche Wörter feststünde, dass sie aus dem Vlt. und nicht etwa aus dem schriftsprachlich gefärbten Klosterlat. entlehnt seien und dass sie nach dem 6. Jahrh., also frühestens im 7. Jahrh. bezogen seien, dann dürfte man schließen, dass die Dehnung im Vlt. im Anfang des 7. Jahrh. noch nicht eingetreten gewesen sei, dass sie frühestens in der 2. Hälfte des 7. Jahrh. erfolgt sei. Die angeführten Voraussetzungen sind keineswegs gegeben. Erstens ist es für das einzelne lat. Lehnwort des Altgerm. durchaus nicht sicher, dass es aus dem groben Vlt. des gemeinen Mannes entlehnt sei und nicht aus dem Klosterlat. Ja für manche Lehnwörter ist Herkunft aus dem Klosterlat. direkt anzunehmen, so für ahd. regula, ags. regol aus sachlichem Grunde, für ahd. pira, bira, ags. peru aus sprachlichem. Kluge meint unter Birne, dass die Zeit der Entlehnung des anlautenden ahd. b wegen kaum vor dem 9. Jahrh. angesetzt werden könne. Nun wird sich uns später aus einem Zeugnis ergeben, dass die Dehnung kurzer Vokale vor einfachem Kons. im Vlt. viel älter sei. Ahd. bira kann somit nicht aus dem Vlt. stammen, ist vielmehr aus dem schriftsprachlich gefärbten Lat. der Mönche entlehnt. Zweitens kann man für andere lat. Lehnwörter des Altgerm. nicht behaupten, dass sie erst nach dem 6. Jahrh. bezogen worden seien. Lat. piper z. B. muß vor der hochd. Lautverschiebung ins Ahd. entlehnt worden sein, wie ahd. pfeffar zeigt, und ein von Kluge beigebrachtes Zeugnis macht es wahrscheinlich, dass piper spätestens im Anfang des 5. Jahrh. entlehnt worden sei. Allein es kann auch früher entlehnt worden sein und nur wenn es sicher wäre, dass es erst im Anfang des 5. Jahrh. entlehnt worden sei u. zw. aus dem groben Vlt., erst dann könnte man daraus schließen, daß das Vlt. wenigstens der Gegend, aus der piper ins Germ. kam, noch im Anfang des 5. Jahrh. die kurzen Vokale bewahrt habe. Zusammenfassend kann man sagen: aus den lat. Lehnwörtern des Altgerm. ergibt sich nichts für die Zeit der Dehnung der kurzen Vokale vor einfachem Kons. im Vlt.

Weiters nehmen Mackel, ZrP. 20, 518 und Meyer-Lübke an, dass afrz. mies "Honigwasser", nfrz. biez "Mühlgraben" aus frk. \*medu \*bedi die Vokaldehnung mitgemacht haben, weil ihr Diphthong ein früher im Rom. tatsächlich vorhandenes langes ¿ erweist. Auch dieser Schluss ist nicht zwingend und berücksichtigt die Möglichkeit der Lautsubstitution nicht, die überhaupt Schlüsse aus Lehnwörtern auf den Lautstand der empfangenden Sprache erschwert oder ganz hindert. Als frk. \*bědi ins Gallorom. aufgenommen wurde, kann die Dehnung schon seit Jahrh. durchgeführt gewesen sein. Dann hatte das Gallorom. vor einfachem Kons. nur mehr lange Vokale. Man war gewöhnt, die betonten Vokale vor Kons. lang zu sprechen, und übertrug diese Lautgewohnheit auf die neu aufgenommenen frk. Wörter, so wie ja überhaupt Lautgewohnheiten der empfangenden

Sprache auf neu aufgenommene Wörter angewendet werden. Somit besagen auch die germ. Wörter im Rom. nichts über die Zeit der Dehnung.

Ergiebiger als alle Spekulationen moderner Sprachforscher ist die klare Angabe eines alten Römers. Der Grammatiker Consentius, der aus Narbonne stammte und im 5. Jahrh. lebte, sagt an der von Schuchardt, Vok. des Vlts. 3, 43 schon im Jahre 1868, also vor einem halben Jahrh. ausgehobenen, von Keil V, 392, 3 abgedruckten Stelle: quidam dicunt piper producta priore syllaba, cum sit brevis, quod vitium Afrorum familiare est. Darnach scheint, was schon Schuchardt betonte, die Dehnung im Vlt. Afrikas begonnen zu haben. Dort war sie jedenfalls im 5. Jahrh. bereits eingetreten. Da eine Ausbreitung von einer Gegend über das ganze Reich nach Auflösung des Reichsverbandes unwahrscheinlich ist, so wird sich die Dehnung spätestens im 5. Jahrh. über das Vlt. des ganzen Reichs verbreitet haben.

2. Der von Meyer-Lübke, Einf. 1, 110; 2, 126; 3, 148 erwähnte Wandel des lat. ond zu und bedarf einer Besprechung. Die lat. Zeugnisse sind von Reichardt, Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik 139, 105 und von Schuchardt, Vok. des Vlts. 2, 116 ff. gesammelt worden. Frundes steht bei Ennius, annal. 266 und wird von Charisius bei Keil 1, 130, 20 unter Berufung auf Ennius erwähnt. Frundiferos steht bei Naevius. Priscian bei Keil 2, 26, 25 sagt: multa praeterea vetustissimi etiam in princibalibus mutabant syllabis, gungrum pro gongrum, cunchin pro conchin, huminem pro hominem proferentes, funtes pro fontes, frundes pro frondes. Velius Longus bei Keil 7, 49, 15 sagt: in multis etiam nominibus variae sunt scripturae, ut fontes funtes, frondes frundes. Schuchardt belegt prumpta, abscundi, punderibus, funtes, frunte, Muntanus, puntifex. Wie verhalten sich hierzu die rom. Formen? Wenn man o vor Nasal + Kons. überhaupt in Betracht zieht, so findet man im Rum. dafür u in ascunde, cumpăt, frunză, frunte, lung, munte, punte, răspunde, lunde, auch für ō in euseru, custă, mustră, nume, im Zentralsard. u in cúncula, in den stammbetonten Formen von cundire, in frundza, respundere, lundere, für ō in ascuse, mustra, lumene, dagegen o in longu, fronte, monte, ponte, ispozu, andererseits ue in asp. cuémpadre, cuéfncoba (Pidal, Manual 2, 152), cuento. fuente, fruente, huengo, puente, espuenda, im Frz., Prov., Tosk. geschlossenes o, während Rom und Neapel offenes o sprechen (d'Ovidio, GGr. 12, 668). Was ergibt sich aus dieser Verteilung? Wahrscheinlich bestand in diesem Punkte eine dialektische Spaltung im Italischen, bzw. im Altlat. Bekanntlich wurde o vor nc, ngu, mb im Lat. zu u, wie z. B. uncus, unguis, umbilicus gegenüber griech. όγκος, ὄνυξ, δμφαλός zeigen, blieb dagegen im Umbr., in den sabellischen Mundarten und im Osk. (v. Planta 1, 100; Buck, Elementarbuch der osk.-umbr. Dialekte, 28). Das o vor n + Dental scheint nun in einem Teil Latiums zu u geworden zu sein wie vor nc, ngu, im anderen Teil geblieben zu sein wie vor denselben Kons. im Umbr., Sabell., Osk.;

vgl. wegen der letzteren Tatsache umbr. hondra, hondomu, honde, pälign. Ponties, osk. contrud bei v. Planta 1, 110. Durch diese dialektische Spaltung dürfte sich auch der Gegensatz zwischen lat. longus, tongeo einerseits, unguis, unguo andererseits erklären. Denn die Annahme z. B. Brugmanns, Gr. I2, 142, dass o nur vor ngu, aber nicht vor ngo zu u geworden sei, ist wegen uncus, uncare, homuncio unwahrscheinlich, die u vor nco, ja nc + hellem Vokal zeigen. Tongeo hält auch Walde mit Ernout, Les éléments dialectaux du vocabulaire latin, 238 für ein dial. Wort, hält aber die von Ernout, 192 angenommene dial. Herkunft auch von longus für nicht glaublich. Sie ist es in der Tat nicht, wenn man unter "dial." umbr. oder osk. versteht. Es ist nicht wahrscheinlich, daß das Lat. einen Ausdruck für "lang" aus dem Umbr. oder Osk. geborgt habe. Etwas anderes ist es, wenn longus und \*lungus, \*oncus und uncus in Latium nebeneinander bestanden, die Formen mit o etwa auf dem flachen Lande auf der einen Seite Roms, die Formen mit u auf dem flachen Lande auf einer anderen Seite, wenn durch Zuwanderer, die Rom bei seiner allmählichen Vergrößerung aus der ländlichen Umgebung beständig erhielt, die Formen mit o und die mit u in Rom einige Zeit nebeneinanderander üblich wurden und wenn schliefslich die Schriftsprache in manchen Fällen die mit o, in manchen die mit u aufnahm. Letzteres geschah in jedem einzelnen Falle aus kulturhistorischen Gründen, die man heute bei der Unkenntnis der kulturellen Verhältnisse Roms im 4, 3. Jahrh. vor Chr. nicht mehr feststellen kann. Das Wort für den Haken z. B. wird aus der Sprache gewisser Handwerker, die Haken oft brauchten, in die Schriftsprache aufgenommen worden sein. Wenn die Mehrzahl dieser Handwerker in Rom aus dem Gebiet mit u stammte, so siegte uncus über \*oncus. Auch in den großen Städten unserer Zeit kann man beobachten, dass sich Zuwanderer aus einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Lande mit Vorliebe bestimmten Handwerken zuwenden. In Wien lebend, denke ich hierbei an die vielen tschechischen, einst aus Böhmen eingewanderten Schuster Wiens. So werden frondes und frundes in Latium und Rom nebeneinander bestanden haben. Die alten Schriftsteller Ennius und Naevius konnten noch frundes gebrauchen, weil zu ihrer Zeit die Schriftsprache und damit frondes als schriftsprachliche Form noch nicht festgelegt waren. Das Volkslatein Italiens besaß neben den auch der Schriftsprache angehörigen Formen mit o auch Formen mit u. Im allgemeinen gebrauchte der Norden Italiens die Formen mit u, der Süden die mit o. Sicheres lässt sich aus den heutigen it. Formen nicht schließen, da die Möglichkeit sekundärer Schließung eines früher offenen o vor n + Kons. besteht. Von der Gallia cisalpina verbreiteten sich die Formen mit u nach der Gallia transalpina, von Venezien auf den Balkan. Die Annahme, dass das geschlossene o des afrz. pont erst im Altfrz. aus offenem o entstanden sei, ist wegen buen, bien, die Bewahrung der offenen Aussprache des e, o vor Nasal zeigen, wegen des

späteren Wandels des 7 zu 7 und der offenen Aussprache der Nasalvokale unwahrscheinlich. In Süditalien konnten die Formen mit u keinen festen Fuss fassen. Vielmehr nahm das dortige Volkslatein nur die Formen mit o an, weil sie zu den osk. Formen stimmten. So sind noch die sp. Formen, die o zugrunde legen, zu besprechen. Sie stimmen zu den südit, und erklären sich dadurch, dass die iber. Halbinsel ihr Volkslatein zum guten Teil aus Süditalien empfing. Dafür sprechen zahlreiche Übereinstimmungen in Wortform und Wortwahl zwischen dem Sp., Port. einerseits und den südit. Mundarten andererseits. Schon Meyer-Lübke, Einf. 3, 111 weist auf die Übereinstimmung zwischen kalabr. dassare, siz. dassari, sp. dejar, port. deixar "lassen" im d statt l, zwischen kalabr. akkikare, siz. kikari, sp. llegar, port. chegar in der Bed. "ankommen", zwischen kalabr. levare, siz. livari, sp. llevar, port. levar in der Bed. "wegnehmen" hin. Dazu treten andere Übereinstimmungen. Vlt. \*bassius lebt in port. baixo, sp. bajo, log. bašu, neap., tarent. vaše, kalabr. vašu, siz. vašu. Lat. bifera, Fem. von biferus "zweimal Frucht tragend" ist als Bezeichnung einer Feigensorte (als Abkürzung von ficus bifera mit Übertragung auf die Frucht) in port. bebera, sp. breva "früh zeitige Feige", cosent. bifaru "Feige, die erst nach der Ernte reif wird" erhalten. Siz. voi und sp. buey gehen zunächst auf \*boem zurück, während sonstiges it. bue auf boem weist; ob boem erst aus boem entstanden sei oder o des lat, bovem habe, ist hier ohne Bedeutung. Lat. caccabus "Tiegel", das mit seinem Labial in abruzz. cáccave, cáccame, velletr. cáccamo, tarent. cáccavo, kors. cáccavu erhalten ist, wurde sonst zu \*caccalus, bzw. \*cacculus, das in tarent. cáccalo, siz. cáccalu, bzw. in sp. cacho "Scherbe", port. caco fortlebt. Camellus ist in port. camelo, sp. camello, siz. gamiddu erhalten, während sonstiges it. cămello mit aprov. camel, frz. chameau auf camellus zurückgeht. Sp. cuezo, pescuezo, port. pescoço, siz. cozzu, kalabr. cuozzu, neap. cozze, abruzz. cuzzette, die alle "Nacken" bedeuten (Zauner, RF. 14, 426), campid. ozzili, log. battile id. gehen auf ein vlt. \*cottium zurück, das aus griech. 20ττίς "Nacken" stammt. Lat. foetere "stinken" ist außer in vegliot. fit noch in port. feder, sp. heder, siz. fetiri, tarent. lecc. fetere, molfett. fete erhalten und reicht nur mit bearn. hede von der Pyrenäenhalbinsel über die Pyrenäen ein wenig nach Norden. Vlt. \*nodicare ergab molfett. nedecuá "in der Kehle stecken bleiben", neap. núreke "Knoten" und mit Präfix kat. ennuhegarse "würgen", sp. añusgar "vor Zorn ersticken". Lat. pinnula "kleine Feder" ist in der Bed. "Augenwimper" in sp. abéñola, kors pennula, lecc. pinnula, kalabr. pinnularu erhalten. Vlt. \*plancula "kleine Planke" lebt in sp. lancha, kalabr. kyánkula fort, die beide sowohl eine Steinplatte als auch eine Vogelfalle bezeichnen. Vlt. \*robullus, das ein Dim. von robur war wie agellus von ager, ist in sp. rebollo "Eichenschößling" erhalten, dürfte aber einst auch in Kalabrien gebräuchlich gewesen sein, da kalabr. čertsuddu "Eiche" nach \*robullus gebildet sein wird (Meyer-Lübke, Gram. der rom. Spr. 2, 546). Da die angeführten Wörter auf der Pyrenäenhalbinsel und in Süditalien

die lautgesetzliche Entwicklung zeigen, so können die Übereinstimmungen uicht auf späten Wanderungen der Wörter im Mittelalter beruhen, müssen vielmehr ins Altertum zurückgehen. Da ferner Italien das Mutterland des Vlts. war, so wird man nicht Entstehung aller dieser Neubildungen im Vlt. der Pyrenäenhalbinsel und Übertragung nach Süditalien, sondern umgekehrt Entstehung in Süditalien und Übertragung auf die Pyrenäenhalbinsel annehmen. Wie die eben angeführten Wörter werden auch fontem, frontem, sponda von Süditalien, wo sie o hatten, nach Hispanien gekommen sein.

Das von Martial 8, 67, 10 gebrauchte jantare "frühstücken" wird zusammen mit dem von Varro verwendeten jentare auf ein \*jājentare zurückgeführt, das als Vorstufe des von Afranius gebrauchten jejentare nach jajentaculum angenommen werden darf, welches Skutch, AlL. 7, 526 im Curculio, 72 des Plautus aus den Schreibungen iā lentaculum, ia mentaculum, iam ientaculum der Handschriften erschlossen hat. Aus \*jājentāre entstand jējentare durch den Wandel des vortonigen ja zu je und daraus jentare. Es fragt sich, wie jantare entstanden sei. Hierüber sagt nun Meyer-Lübke, Einf. 1, 121; 2, 137; 3, 158 kurz folgendes: vielleicht ursprünglich jantat aus jajentat aber jentare. An dieser Ansicht ist zweifellos richtig, dass die Stammform jant- über jaint- aus jäjententstand so wie -anta in vlt. quarranta (AIL. 5 106), \*cinquanta usw. über -ainta aus -aginta, -ajinta, it. mastro, altsard. mastru aus magistrum hervorging. Aber die Verlegung des Akzents und die Zusammenziehung erfolgte nach meiner Überzeugung nicht in den stammbetonten, sondern in den endungsbetonten Formen und zwar aus folgenden Gründen. Die Verlegung des Akzents auf a in -ajinta und ebenso in jājentat wird richtig durch die größere Schallfülle des a erklärt. Nun zog a nicht nur an erster, sondern auch an zweiter Stelle den Akzent auf sich u. zw. in proklitischem mea, tua, sua, quia; rom. ma, ta, sa, ait., asp., aport. ca gehen ja zunächst auf \*meá, \*tuá, \*suá, \*quiá zurück. Daneben blieben via und im Satz betonte mea, tua, sua. Dies gibt die richtige Erklärung an die Hand. Einem hochtonigen e, i konnte a trotz seiner größeren Schallfülle den Akzent nicht wegnehmen und via, sagīna, sagitta, jājentat, im Satze betonte mea, sua, tua, quadrāgintā, magister behielten den Akzent auf dem i, bzw. e. Anders lag die Sache, wenn die beiden in Betracht kommenden Vokale unbetont waren, sei es infolge Unbetontheit des ganzen Wortes im Satz, so bei proklitischem mea, tua, sua, quia, quadrāgintā, quinquāgintā (vor den zugehörigen Subst.), magister (vor dem Eigennamen), sei es infolge Verlegung des Akzents auf eine dritte Silbe wie in den endungsbetonten Formen von jäjentäre. Wenn beide Vokale unbetont oder nahezu unbetont waren, so waren sie an Tonstärke einander ungefähr gleich und dann konnte das mit größerer Schallfülle versehene a einen Nebenton entwickeln, den übrigens a in den endungsbetonten Formen von jäjentäre ohnedies hatte. Somit blieb

zunächst jājentat und jājentāre wurde über \*jaintare zu jantare, das von dem Spanier Martial und von Sueton gebraucht wird und in sp. yantar, port. jantar erhalten ist. Durch den Wandel des vortonigen ja zu je wurden jājentō, jājentās, jājentāt zu jējentō, jējentās, jējentāt und hierzu neue endungsbetonte Formen geschaffen; so entstand das von Afranius gebrauchte jejentare, aus dem jentare hervorging. It. maestro, dessen Auffassung als späteres Lehnwort aus der Klerikersprache durch Jud, Die Zehnerzahlen in den rom. Sprachen, II wegen des Schwundes des g und wegen des e für i unwahrscheinlich ist, erklärt sich nun als die im Satz betonte Form neben dem proklitischen mastro. Gegen die vorgebrachte Erklärung könnte man die Verschiebung des Akzents in mulierem, parielem, filiolum, capreolum einwenden. Aber die Erhaltung vieler Vokale der vorletzten Silbe der Proparoxytona in allen rom. Sprachen außer dem Frz. und Nordit. zeigt, dass die Vokale der vorletzten Silben der Proparoxytona im Lat. der Kaiserzeit nicht alle tonlos waren, dass vielmehr manche einen gewissen Ton hatten. Dasür, dass diese Vokale mehr Ton hatten als die unmittelbar vor betonten Vokalen stehenden der Anlautsilben, kann man geltend machen, dass südit. Mundarten, die die Vokale der vorletzten Silben der Proparoxytona bewahrten, Vokale der vor den Tonsilben stehenden Anlautsilben vielfach ausstießen u. zw. nicht nur im Wortanlaut, wo Verschmelzung mit dem vokalischen Auslaut des vorhergehenden Wortes vorliegen könnte, sondern auch zwischen Kons.; vgl. die von Meyer-Lübke, Rom. Gram. 1, 296 angeführten Beispiele aus Saponara di Grumeto in der Basilicata und aus Bisceglie in der Terra di Bari. Man beachte noch, dass E. Herrmann, ZvS. 48, 102ff. in Wörtern wie tenebrae einen Nebenton auf der vorletzten Silbe annimmt. In pariètem wurde bloss der Nebenton durch die größere Schallfülle des e zum Hauptton erhoben. Da auslautende Vokale der Paroxytona ganz tonlos waren, wurde dies nicht zu \*dies, obwohl das Lat. in illic, illinc (vgl. deren rom. Vertreter), adhúc und in den Formen der 1. Person Sing. der Perfekta auf -ai mehrsilbige Oxytona hatte, in meá, tuá, suá, meós Oxytona herzustellen sich nicht scheute.

Durch die Annahme, dass nur bei geringem Unterschied der Tonstärke zweier Hiatvokale der eine mit größerer Schallfülle dem anderen den Akzent wegnehmen konnte, erklären sich auch einige Erscheinungen in Rom. Das It., das einen ziemlichen Unterschied der Tonstärke zwischen den betonten Silben und den übrigen zeigt, hat faina, paüra bewahrt, ebenso das afrz. gaine, sain u. a. Dagegen hat das Sp., in dem der Unterschied zwischen betonten und tonlosen Silben gering ist, raiz, vaina, saico in raiz, vaina, sauco gewandelt und das Nfrz., das eine mehr schwebende Betonung hat, gaine, sain in gaine, sain, die seit dem Ansang des 15. Jahrh. bezeugt sind. Dass saoul nicht zu \*saul wurde wie sain zu sain, erklärt sich dadurch, dass u größere Schallfülle als i hat, so wie e nach \*meos aus \*méos, sp. beödo größere Schallfülle als e besitzt.

Somit war die Überlegenheit des a an Schallfülle gegenüber dem u nicht so groß wie gegenüber dem i und deshalb konnte a dem u nicht wie dem i den Akzent wegnehmen. Daß daneben faon, Laon, paon, taon zu  $fa\~o$ ,  $La\~o$ ,  $pa\~o$ ,  $ta\~o$  wurden, aus denen durch Zusammenziehung  $f\~a$ ,  $L\~a$ ,  $p\~a$ ,  $t\~a$  hervorgingen, erklärt sich durch die bekannte Betonung der Wörter mit a in vorletzter und  $\~o$  in letzter Silbe: b'aron, n'ation.

Im Anhang zu diesen drei Kapiteln aus der Geschichte der betonten Vokale des Vlts. sei noch eine Einzelheit besprochen, die die nachtonigen Vokale angeht. Nachdem Meyer-Lübke, Einf. 1, 119; 2, 135; 3, 156 die rom. Vertreter des lat. acerem "Ahorn", socerum "Schwiegervater" einerseits, des vlt. \*acre, \*socru andererseits vorgeführt hat, bemerkt er, dass man also vor der Palatalisierung des c einmal die Entwicklung eines e vor r, das anderemal den Schwund dieses e ansetzen muss. Da acer, socer im Allat. wie in der Schriftsprache e hatten, so wäre es zunächst besser gewesen, von Erhaltung des e als von dessen Entwicklung zu sprechen. Von den beiden Beispielen einer bald eintretenden, bald unterbleibenden Synkope des nachtonigen e zwischen c und r ist socer zumindest sehr unsicher. Das Nebeneinander von soceri, socri, socero, socro usw. kann nämlich ganz anders erklärt werden. Das Altlat. und die lat. Schriftsprache hatten einerseits socer, socerum "Schwiegervater" mit altem Mittelvokal nach altind. çvaçrûh. Da der sonst männliche Ausgang von socrus dem natürlichen und grammatischen Geschlecht des Wortes widersprach, so wurde er durch den weiblichen ersetzt und socra CIL. 2, 530 und 2936, also in Spanien, das bis heute suegra sagt, 3,655; 9,563; auch App. Probi 170 entstand. Nunmehr standen nebeneinander socer, socerum "Schwiegervater" und socra, socram "Schwiegermutter". Auf verschiedener Ausgleichung dieses Unterschiedes des Stammes beruht das Nebeneinander der rom. Formen. Auch vlt. \*acre muss nicht aus belegtem acerem durch Synkope entstanden sein, kann vielmehr auch aus einer Vermischung mit acer, acris, acre "scharf im Geschmack", das im Rom. erhalten ist und darnach dem Vlt. angehörte, hervorgegangen sein. Dafür spricht -u von agru in Arbedo, das zu bezeugtem acrus für acer "herb", it. agro stimmt. An der früher angeführten Stelle vergleicht Meyer-Lübke noch den Flussnamen Agri aus Aciris in Lukanien und abruzz, makre "mager" neben mačerirse "mager werden". Auch damit hat es seine eigene Bewandtnis. Lat. macer, macra, macrum "mager" hatte keinen Mittelvokal, wie griech. μακρός zeigt, erscheint daher auch in der Überlieferung von einer gleich zu besprechenden Ausnahme abgesehen und in den rom. Sprachen ohne Mittelvokal. Lat. mācerare "wässern, mübe machen", das etymologisch mit macer gar nicht verwandt, von ihm auch in der Quantität des a verschieden ist, wurde früh volksetymologisch zu macer gestellt und erhielt so die Bed. "ausmergeln, schwächen". Schon Plautus sagt multös iste morbus mācerat und Livius fame mācerāre. Durch den Einfluss

von mācerāre entstand gewiss die Form macera in den Berner Scholien zu Vergils Georg. 2, 212. Das durch ait. ammagrire, aprov. mogrir, frz. maigrir bezeugte vlt. \*macrīre wurde in den Abruzzen nach sē mācerāre zu \*macerīre. Der Flusname Aciris endlich erfuhr dissimilatorischen Vokalschwund, der auch sonst erscheint, wenn derselbe Vokal vor und nach r steht, z. B. in \*crītāre aus quiritare, crebrum aus cerebrum, \*cervellum aus cerebellum,

\*vetrānus aus veteranus, (\*planca aus \*palanca).

Im Anschluss an diese Bemerkungen, die sich mir bei der Durchsicht der Einführung Meyer-Lübkes ergeben haben, sei noch eine dort nicht besprochene Frage erörtert, die auch die unbelonten Vokale des Vlts. angeht. Den schriftsprachlichen Formen alacer, alacrem, anatem, die Ass. des nachtonigen Vokals an den betonten zeigen, entsprachen im Vlt. nach Ausweis der rom. Formen einerseits \*alicer, \*alicrem, andererseits anatem. Der Grund dieser verschiedenen Behandlung, nach dem man bisher nicht gefragt hat, liegt wohl in dem von Herrmann, ZvS. 48, 102 ff. in Wörtern wie alacrem für die vorletzte Silbe angenommenen Nebenton. Das hochtonige a konnte in \*alicrem das mit starkem Nebenton versehene i nicht sich selber assimilieren, wohl aber das wenig betonte i in \*anitem. Die Auffassung wird durch das von rom. Formen verlangte \*anitra (REW. 439) bestätigt. It. anitra, trient. ánedra, venez. ánera, avicent. árena weisen auf ein \*anitra, das den Akzent auf der drittletzten Silbe unter dem Einfluss von anatem bewahrte. Bologn., romagn. anádra, regg., moden. nadra verlangen allerdings ein \*anútra, das aber \*anitra + analem sein kann. Wegen anitra kann man die verschiedene Behandlung des nachtonigen Vokals in \*alicrem und anatem nicht durch die Akzentverschiebung in \*alicrem erklären, die das i hochtonig machte und dadurch der Ass. entzogen hätte.

Joseph Brüch.

# 2. Etymologien.

Vlt. \*angue.

Afrz. ainc, aprov. anc "jemals", kat. anc. "noch" asp. (daraus kat.), astur., galiz. anque "obgleich", graubündn. aunk "noch" und entsprechende Formen der anderen rät. Mundarten bei Gartner, GGr. I², 612 A. I, it. anche "noch, auch", anche a + Inf. "obgleich", rum. încă "noch, überdies, auch" werden von Meyer-Lübke, REW. 488 auf ein \*anque zurückgeführt. Allein nicht alle rom. Formen passen zu dieser Grundform. Afrz. ainc zeigt den Vokal von main aus manus, nicht den von an aus annus. Ebenso sagt Tavetsch aunk wie maun, Dissentis qun wie moun, Flims eunk wie meun, Ems ong wie mong, Domleschg aunk wie maung, Oberhalbstein ank wie mang, Unterbergell enka wie men, Oberbergell und Stalla ank wie mang,

Oberengadin éniza wie mēm, während annus im Rät. on, an, ang ergab. Somit war in Nordfrankreich und Rätien einst ein Vokal nach an- von \*anque vorhanden, der nach den Gesetzen über die Färbung der Vokale der vorletzten Silben der Proparoxytona im Lat. nur i gewesen sein kann. Somit liegt vlt. \*anique zugrunde, das auf einem Teil des Gebietes blieb, sonst durch frühe Synkope des Vokals zwischen n und Guttural zu \*anque wurde. Im Afrz. ergab \*anique zunächst \*aingue. Dann schwand das auslautende e infolge der Unbetontheit des Wortes so wie in onc neben onques = aprov. oncas, in encor, mar neben encore, mare. Vlt. \*ānique entstand aus lat. dēnique "dann erst, außerdem auch" durch Ersatz des dē durch ā "von". Die Bedd. "auch" und "noch" (daraus "obgleich" wie in afrz. encor) stimmen hierzu. Afrz. ainc, aprov. anc "jemals" zeigen den Einflus von onc, oncas in der Bed. wie ainc im Verlust des -e vielleicht in der Form.

#### VIt. oricla.

Statt des lat. auricula "Ohrläppchen" ist ōricula bei Cicero ad Qu. fratrem 2, 13, 4 bei Plinius 11, 276, bei Festus 182, 15, oricla in der App. Probi 83 bezeugt. Wie Meyer-Lübke im REW. cauliculus, 2. coliculus, faux, 2. fox im Kopf des Artikels angesetzt hat, so hätte er auricula, 2. oricula ansetzen und auf jenes aprov. aurelha, frz. reille, auf dieses rum. ureche, vegl. orakla, it. orecchio, log. oriya, engad. ural'a, friaul. orele, sp. oreja, port. orelha zurückführen sollen. Rum. ureche ist aus öricula, nict aus auricula vegen des vegl. orakla herzuleiten, das im vortonigen Vokal zu morer "sterben", nicht zu ourata "Goldforelle" stimmt, sp. oreja wegen des port. orelha und des it. orecchio, die beide oricla verlangen und zwischen denen es geographisch in der Mitte liegt. Port. orelha, gesprochen urel'e, neben ourives, gesprochenem oriwis verlangt unbedingt die Grundform ōricla. Die neben urel'e vorkommende Aussprache orel'e ist dialektisch, südport. Der aus dem Algarve stammende J. de Deus sagt, anlautendes o bleibe und werde nicht zu u (Cornu, GGr. I2, 943). Da in Lissabon auch anlautendes o zu u wurde, so ist jenes erhaltene o als dialektisch anzusehen.

## Aprov. dalh "Sense".

Gegen Schuchardts Herleitung des aprov. dalh. dalha "Sense" aus \*dāculum, \*dācula wendet Gamillscheg, ZrP. 40, 517 den Unterschied zwischen einem Schwert und einer Sense und die Beschränkung auf das prov. Gebiet und das frz. Grenzgebiet zum prov. ein; nach dieser Verbreitung könnte \*dāculum nach Gamillscheg erst gallorom. Abl. sein, kann es aber nicht sein, weil das Suffix -ulus im Gallorom. nicht mehr gebraucht wurde. Beide Einwände sind nicht stichhaltig. Das dakische Kurzschwert ist auf der Trajanssäule oft genug abgebildet und erscheint hier durchwegs gekrümmt, einer Sichel sehr ähnlich, wie die von Schuchardt, Globus 80, 206

beigebrachten Abbildungen zeigen. Vlt. \*dācula konnte daher sehr wohl "Sichel" bedeuten. Die Verwandschaft zwischen Sichel und Sense aber wird niemand leugnen. Der andere Einwand geht von der irrigen Vorausselzung aus, daß jede nur in Südfrankreich vorkommende Abl. erst gallorom. sein müsse. Es kann doch eine Abl. auf -ula sehr frühe in Südgallien gebildet und nur dort erhalten sein, so wie manche gall. Wörter nur in Südgallien erhalten blieben. Das von Gamillscheg gegen \*dāculum noch nebenbei eingewandte berrich. dar, morv., franc.-comt. dair "Sense" ist von Schuchardt durch Vermischung mit afrz. dart, das auch ein kurzes Schwert oder einen Dolch benannte, erklärt worden. Gamillscheg hat diese Erklärung nicht widerlegt. Sein eigenes Etymon gall. \*dalgis == ir. delg "Dorn" pass weder lautlich noch begrifflich. Die von Walde abgelehnte Verbindung des kelt. Wortes mit lat. falx erweist doch noch nicht eine Bed. "Sense" für das gall. Wort. Gamillschegs Annahme einer ganz singulären Wiedergabe des gall. lg im Vit. Galliens wäre höchstens bei einem begrifflich genau passenden Grundwort erlaubt. Aber die Vereinigung der größten lautlichen mit der größten begrifflichen Schwierigkeit macht die Herleitung ganz unmöglich. Somit bleibt es bei Schuchardts Etymon.

#### Frz. dame-jeanne.

Frz. dame-jeanne "grosse Flasche" wird von Gamillscheg. ZrP. 40, 518 nach Lammens aus ar. damagana, damigana hergeleitet. Das dem alten Ar. unbekannte, von Dozy, Suppl. aux dict. arabes 1, 459 b aus Bocthor, Marcel, Berggren, Bistani, also nur aus Wbb. des modernen Ar. verzeichnete damogāna, damigāna — so lauten die Wörter, nicht damagana, damigana, wie Gamillscheg angibt stammt darnach offenkundig aus it. damigiana, das durch den Handelsverkehr ins Neuar. kam. Die von Dozy mit Recht abgelehnte Herleitung des ar. Wortes aus dem Namen einez pers. Örtlichkeit Damaghan ist Phantasie. Wegen des auslautenden a des neuar. damagana ist Herkunft aus it. damigiana anzunehmen, nicht die aus dem frz. dame-jeanne mit dem Levantehandel, wie Sainéan, ZrP. 30, 308 meinte, der den fremden, jungen Ursprung des ar. Wortes bereits erkannte. Sainéan, dessen Artikel Gamillscheg übersehen hat, hat a. a. O. frz. dame-jeanne, aus dem alle anderen rom. Formen entlehnt sind, richtig als "Frau Johanna" erklärt. Er, a. a. O. und ZrP. 33,61, und Baist, ZrP. 33,64 haben zahlreiche Bezeichnungen großer Flaschen beigebracht, die diese als Frauen benennen. Baist hat auch die richtige Erklärung gegeben. Große zweihenklige Flaschen erinnerten an Frauen, die, die Arme an die Hüften angesetzt, dastehen. Der Ablehnung der von Alart, Rir. 5, 1, vom Dict. gen. und von Meyer-Lübke, REW. 2644 vorgetragenen Herleitung des nprov. damejano von aprov. demeg ist zuzustimmen, aber nicht wegen begrifflicher Schwierigkeit, da damejano eine Flasche mit dem Inhalt eines halben Eimers hätte bezeichnen

können, sondern wegen der vielen Wörter, die eine Frau und dann eine große Flasche bezeichnen und die doch nicht alle Nachbildungen des frz. dame-jeanne sein können.

#### Afrz. doille "weich".

Der Herleitung des nfrz. douille "hohles, gewöhnlich zylindrisches Endstück gewisser Werkzeuge" aus frk. \*dulja = nhd. Tülle durch Gamillscheg, ZrP. 40, 530 ist zuzustimmen und sie der aus ductilis "verschiebbar, dehnbar" vorzuziehen, aber nur wegen der Bed., nicht wegen der Laute. Gamillschegs Ansicht nämlich, daß ductilis nicht douille ergeben hätte, ist unrichtig. Er hat andouille "Leberwurst" aus inductilis "scubiling" (d. i. Art Wurst) ganz übersehen und geht von der unrichtigen Voraussetzung aus, dass d'al dasselbe wie cc'l habe ergeben müssen. In ductilis, inductilis fiel wahrscheinlich t vor dem Wandel des tl zu cl als mittlerer von drei Kons. aus, während das zweite c von cel mit dem ersten zu langem, festem c verschmolz. Da ductilis afrz. doille ergeben konnte, so entfällt jeder Grund, die auch begrifflich gute Herleitung des afrz. doille, nfrz. douillet "weich" aus ductilis "dehnbar" aufzugeben. Afrz. doille "toll" stammt allerdings aus frk. \*dulji = ostfries. dül, ist aber nur ein Homonym von doille "weich". Gamillschegs Ansicht, dass doille "weich" mit doille "toll" identisch und in der Bed. durch doux beeinflusst worden sei, ist unnötig und an sich höchst unwahrscheinlich.

## Asp. alhábega.

Ar. أَلْخَاقَ "Basilienkraut" wird nicht alhabáq betont, wie Wagner, ZrP. 40, 546 sagt, sondern alhábag; s. Wahrmund, Handwb. der neuar. und deutschen Spr. I, 1, 483 a. Asp. alhábega, alfábega, aport. alfávega, kat. alfábega sind somit nicht durch Einmischung des Suffixes -icu entstellt, sondern aus dem ar. Worte direkt entstanden. Nsp. albahága, port. alfaváca stehen nicht der ar. Form am nächsten, haben vielmehr wie manche andere Wörter die proparoxytonale Betonung durch paroxytonale ersetzt, wohl im Anschlus an die Wörter mit dem Suffix -aca.

## Sp. atisbar.

Entstehung des sp. atishar "erspähen" aus avistar id. durch Umstellung (Schuchardt, ZrP. 40, 608) ist unwahrscheinlich, weil vista "das Sehen" immer neben avistar stand und steht. Atishar "erspähen, ausspähen, aufpassen, Lauern" entstand aus ar. "erspähen, ausspähen, aufpassen, Lauern" entstand aus ar. attashīr "das Stehen auf Wache" (mit Umstellung der Vokale behufs Herstellung des gewöhnlichen sp. Inf.-Ausgangs), dem Inf. von sabbara "Wache stehen", Wahrmund I, I, 872a. Vom Inf. atishar aus wurden die übrigen Formen des Verbs gebildet.

#### Sp., port. chispa "Funke".

Sp., port. chispa, gask. bispolo, das anlautendes h durch b nach dem etymologisch verschiedenen bibo id. ersetzte, amail. frispola, das aus \*flispola entstand, diese Wörter schon von Schuchardt, ZrP. 28, 143 f. vereinigt, lomb. falispa, das im Anlaut den Einfluss des nordit. faliva "Asche" zeigt, biell. flüspa, piem. faluspa, die die Einwirkung des it. fanfaluca "herumfliegende Asche" bieten, stammen, alle "Funke" bedeutend, aus vlt. \*flīspa, \*flīspula und diese aus \*flespa + \*fallīva = nordit. faliva. Vlt. \*flespa endlich ging über \*fespla aus griech.  $\varphi \dot{\epsilon} \psi \varepsilon \lambda o \varsigma$  "fliegende Funken" hervor, dessen ps durch vlt. sp wiedergegeben wurde wie in Spyche CIL. 9, 3971, in handschriftlich überlieferte spallere, spitacus (Schuchardt, Vok. des Vlts. 2, 364). Griech.  $\varphi \dot{\epsilon} \psi \varepsilon \lambda o \varsigma$  wurde zugleich mit  $\pi o \mu \varphi \dot{\delta} \lambda v \gamma \alpha$  = it. fanfaluca "herumfliegende Asche" entlehnt; beide zeigen f für  $\varphi$ . Onomatopoetischer Ursprung von chispa (Schuchardt, ZrP. 40, 608) ist unwahrscheinlich, weil am Funken nicht das Zischen, sondern die Lichterscheinung am meisten auffällt.

## It. visco, vispo, visto "munter".

It. visco, vispo, visto "munter", die Schuchardt, ZrP. 40, 604 ff. bespricht, werden bei gleicher Bed. und ähnlicher Form aus einer Grundform hervorgegangen sein, nämlich visco, visto aus vispo durch Diss. der Labiale.

JOSEF BRÜCH.

## 3. Zu rum. femeie "Frau, Gattin".

Im Literaturbl. 1921, Sp. 125 spricht Meyer-Lübke die Meinung aus, dass rum. femeie = familia nicht, wie Domaschke (XXI.—XXV. Jhber. d. Inst. für rum. Spr. zu Leipzig 1919, S. 149) annimmt, deshalb die Bedeutung "Ehefrau" bekommen hat, weil die Haussrau den Mittelpunkt der Familie bilde, sondern das sich diese Bedeutungsentwicklung aus "dem Niederschlag einer Kultur" erkläre, "in der Monogamie nicht einmal gesetzlich, geschweige denn tatsächlich das Übliche war. Wie Familie bei uns im Deutschen und Rumänischen die Kinder bezeichnet, so kann es bei Vielweiberei der Ausdruck für die Frauen werden, der dann natürlich bleibt, als der einzelne nur noch eine Frau hatte."

Meyer-Lübke will also den Bedeutungsübergang offenbar aus den altrumänischen Kulturverhältnissen herleiten. Doch ist dabei auffallend, dass im Altrum. diese Bedeutung nicht vorkommt; vielmehr hat im Altrum. das Wort noch die lateinische Bedeutung, und diese ist bis heute im Mazedorum. geblieben: fumeal'e 'familie, copii unei case, numärul familiilor aparținând unui sat, unui celnic, apoi cătun, colibe' (Dalametra, Dicț. macedoromân, S. 95). Die Bedeutung "Ehefrau" findet sich nach den Belegen im Dicționarul Limbii Române II, 96 und Tiktin, Wörterb. 616 zuerst in der

Bibel von 1688 und dann in Texten aus den folgenden Zeiten. Demnach taucht die Bedeutung zuerst in der Zeit der Türkenherrschaft auf.

Nun gebrauchen gerade die Türken das aus dem Italienischen übernommene familja نا مليا in der Bedeutung "Familie, Frau, Gattin" 1); familjanis heisst "Ihre Frau Gemahlin". Auch im Neugriechischen ist φαμιλιά "Frau" geläufig (G. Meyer, Neugriech. Stud. III, 68; Hepites, Δεξικον ελληνογαλλικον της λαλουμένης γλώσσης, unt. φαμιλιά = σύζυγος). Es liegt also nahe, den Ausgangspunkt in den polygamen Verhältnissen des Alttürkentums und der Paschawirtschaft zu suchen. Die Übertragung auf die entsprechenden griechischen und rumänischen Wörter ergibt sich von selbst, wobei natürlich nicht auszumachen ist, ob in Rumänien das Wort in türkischer oder, was bei dem Vorherrschen des phanariotischen Elements fast wahrscheinlicher ist, in griechischer Form Eingang fand.

M. L. WAGNER.

## 4. Etymologiae hispanae notae.

#### Samugas, Jamugas.

Regiae Academiae Hispanicae Lexicon biforme verbum tali modo exhibet: "Silla de tijera con patas curvas y correones para apoyar espalda y brazos, que se coloca sobre el aparejo de las caballerias para montar cómodamente a mujeriegas". Ei originem ibericam tribuit et cum vasconico verbo zamuc 'jumentum' confert. Cum autem eorum verborum cognationem nec significatus congruentia nec formarum collatio fulciant, ea sine dubio reicienda est. Firmum eius vocis veriloquium in vocabulo sambuca a Du Cange adductum 'sella equestris ad mulierum usum' scilicet in germanico sambuh, reperimus. Diez in Etym. Wört. 675 eam originem gallico prisco sambue recte adscripsit, eandemque progeniem Körting in Lexicone suo, 8314, confirmavit; utrumque tamen vox hispana fugit. Sicut similia lomo, plomo et caetera samugas assimilatione et concretione sonorum mb a \*sambugas originem ducit. Littera s ad palatalem sonum deflexa in hispanica lingua haud infrequenter deprehenditur, neque mirandum est vocabulum samugas in formam jamugas detorqueri. Praeter dictas tertia etiam forma amugas in quottidiano sermone stat, quae in verborum constructione tantum, coalitu nempe articuli et nominis (lassamugas > lasamugas), fingi mea sententia potuit.

#### choto.

Id vulgare vocabulum seu vitulum seu agnum significans academico lexiconi, quod detorctam formam jato 'becerro' modo exhibet,

<sup>1</sup> So z. B. Hacki Tewfik, Türkisch-deutsches Wörterbuch, 2. Aufl., Leipz. 1917, S. 243.

innotuit. Id, sicut et geminas voces chote, joto, jote eiusdem significationis etiamque in lexicone praedicto omissas, ab obsoleto verbo chotar 'lactere' originem duxisse indubium est. Cum iis chotacabras 'avis quae in ovilibus sedere consuescit ideoque vulgus oves et capras exsugere credit' et aragonense chuta 'noctua' affinitate coniungi etiam patet. Ea omnia ad originem ultimam sugere certe respiciunt; sed proxima eorum stirps incerta manet. Deflexus namque sonorum ex ficto verbo \*suctare tantum \*suchar editurus videbatur, ut in inusitato frucho contingit et in lucha (cfr. Meyer-Lübke, Gram. I, 459). Praeter spem tamen aliis in verbis deflexus etiam accidit, omissis sane novis latinis luto, fruto, et caeteris, ut in vocabulo enjuto, ensuto, aragonensi jutar, quod novitatis suspicione caret, et ad firmandum veriloquium adductum valet; sive enim dissimilatione sonorum, ut Hanssen, Gram. 131, asserit, sive alia causa adiunctis similibus in verbo exsuctu enjuto soni ct in t deflecti sunt ut in \*suctare chotar. Deflexio litterae s in j, ch incerto sono praepalatali veteris x hispani explicatur, ut in raja, racha. 1 Sonus o ex  $\bar{u}$ originali obscurior manet, cum geminum verbum chuchar \*suctiare origini conveniat. Chupar ex utrolibet efingi potuit: sonus novus p ab aliis, lapar 'lambere' papar 'cibo implere' mutuari videtur.

VICENTE GARCÍA DE DIEGO.

### 5. Zum Rumänischen.

aușel.

Auşel nennt man irgendwo auf rumänischem Gebiet den regulus cristatus. Den Ort, wo man das Goldhähnchen dadurch bezeichnet, weiß ich nicht. In Marians Ornitologia I, 326 ist zu lesen: Cea mai mică dintre toate păsărelele . . . este auşelul. Wo das Vögelchen so benannt wird, verrät Marian uns nicht. In einer Fußnote weist er jedenfalls darauf hin, daß ihm das Wort von einem Herrn Ștefănescu mitgeteilt worden ist. Doch wo der Mitteiler es gehört hat, sagt er uns nicht.

Man hat wiederholt versucht, das Wort etymologisch zu erklären. In Hasdeus Etymologicum 2140 kann man lesen: Etimologiceşle auşel este deminutiv din auş "moşneag" şi prin urmare îusemnează "moşneguț". Das Tiktinische Wörterbuch 1286 bestätigt diese Erklärung, die ja auch bei den Verfassern des Dicționarul limbii române I, 369 C Beifall gefunden hat. Da Puşcariu in seinem Wörterbuch 14, 173 schreibt: ar. auş sm. (drum. nur im Vogelnamen aușel sm. "Regulus cristatus" erhalten), ist er auch mit der von Hasdeu gegebenen Etymologie einverstanden. Das Wort aușel ist selbst von Meyer-Lübke I, 55 a, 839 unter avus aufgenommen worden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. in dialecto galaico suchar zuchar 'sugere' joto, choto 'hircus vel vitulus' et in aragonensi sulla chulla zulla suilla.

Um es kurz zu fassen, besteht ausel aus: avus + -us + -el.

Diese Erklärung, die allerdings sehr klar erscheint, befriedigt mich aber nicht. In meinem Verstand haben Greis und Vogel gar nichts miteinander gemein. Und ich irre mich nicht, denn ausel ist nicht auf avus + -uş + -el, sondern auf aucellus zurückzuführen. Das, was Hasdeu, Tiktin, Puşcariu, Meyer-Lübke und die Verfasser des Wörterbuchs der rumänischen Akademie irregeführt hat, ist der stimmlose Zischlaut, der in unserem Worte vorkommt: auşel. Darin steckt aber hier nicht das ş des -uş, sondern der praepalatale stimmlose Halbokklutivlaut tf, der im Rumänischen, wie im Italienischen, durch c vor e und i wiedergegeben wird und welcher nach einem Vokal — das ist ja unser Fall! — im Rumänischen, wie im Toskanischen, mundartlich zum stimmlosen Zischlaut wird. Aușel ist meines Erachtens eine mundartliche Form. Die dialektfreie Form wäre \*aucel, das ohne weiteres auf aucellus zurückzuführen ist. Das entspricht auch den Tatsachen, denn aușel heist Vögelchen-aucellus.

Auşel stammt aus einer rumänischen Gegend, wo  $Vokal + c_i^e$  zu  $Vokal + \varsigma_i^e$  wird. Es sei hier nur nebenbei bemerkt, daßs sich diese Erscheinung im Dakorumänischen weit ausdehnt. Am verbreitesten begegnet sie uns im Moldauischen. Da, wo man das Wort auşel nicht kennt, wird der Vogel ochiul boului oder cioclojel benannt.

Das von mir vorgeschlagere Etymon enthält das lateinische avis, das sonst im Rumänischen keine Spur hinterlassen hat.

## a înțesă — înțesare.

Was dieses rumänische Wort bedeutet, können wir aus den folgenden Belegen ersehen: Dulceața adunată dăla ghite, lâna și carnea lor . . . ți-ar unflà buca feții și țiie și tutulor sătenilor iubitori dă ghite și dă pasări, și chimiru tău ar găfui înțesat dă sute și dă mii dă galbini . . . Jipescu, Opincaru apud Gaster Chrest. II, 259; Păcală și Tândală se certau . . . foc și făceau un haraiman de socotiai că toată biserica e înțăsată de oameni Acad. Rom., Din vieața popor XVII, 246; Grinzile dela tavan . . . erau înțesate cu fel de fel de cărnuri afumate Ispirescu apud Tiktin, Wörterbuch 834 a.

Ein Beutel, der mit Geld gespickt, ist înțesat de bani. Ein bis auf den letzten Platz besetzter Saal ist înțesat de lume. Ințesat de oaspeți ist der Tisch, an welchem viele Gäste dicht aneinander sitzen. Kurz, es heifst a înțesă ; (bis zur Spannung) ausfüllen", "(bis zur Spannung) ausfüllen".

Das Etymon dieses Wortes ist noch nicht bekannt. Bei Tiktin, Wörterbuch 834 a, heißt es: "Et. Unbek". Puscariu, der nur das lateinische Element des Rumänischen behandelt, hat das Wort nicht aufgenommen.

A înțesă hängt wohl mit afr. enteser, nfr. entoiser, sp. pt. entesar zusammen, die alle auf \*intensare zurückgehen. Bei Meyer-Lübke,

Wörterbuch 4485, unter \*intensare werden nur enteser und antoil erwähnt.

\*Intenso ergibt regelrecht înțes. Der postdentalalveolare \( \text{-Laut} \) hat, wie in a înțelege, a țese etc., überall eingesetzt.

# kopes'tre'l als Usurpator.

Căpestrel ist ein Diminutiv von căpăstru (< capistrum) und es begegnet uns bei Sperantia Anecdote I, 109: Cu căpăstru 'n mână gata s'ațineau [țiganul și țiganca]; Când din ou eși-va mânzul cel surel Repede să-i pună, tata, căpestrel.

Căpesterie (< capisterium) ist die Backmulde.

Wenn ein Rumäne dieses Wort hört, kommt ihm gleich in den Sinn die Redensart alba'n căpesterie. Warnt er einen, das Ende abzuwarten, so sagt er doch zu ihm: așteaptă, să vezi alba'n căpesterie "warte ab, bis du das Mehl in der Mulde siehst", d. h. warte ab, bis das Mehl aus den Mühlsteinen in den Mehlkasten gefallen ist. Neben n'a ajuns la râu și și-a ridicat poalele steht n'a ajuns să-și vaza alba'n căpesterie și ..., das von einem Voreiligen gesagt wird.

Lieber bedient man sich in Fällen, da nicht von alba (das Mehl) die Rede ist der Synonyma von capesterie: copae und covata.

Die alba der rumänischen Redensarten ist auch der Winter, dessen Kennzeichen ja der Schnee ist: Cât ținù vara, băiatul moșului trăi, cum trăi, târâș-grăpiș, dar când veni alba în sat și nu mai fù chip de muncă . . . apud Şaineanu Semas. 149 a.

Ferner ist alba der Tagesanbruch: Când [ Jugulea] să întoarse la frații săi, începuse a intrà alba în sat, Ispirescu Legende 316

oder Impărate, scoală, c'a sosit alba în sat. ib. 380.

Am liebsten verwendet der Rumäne das Epitethon alba, wenn er an eine schlechte abgetriebene Stute denkt. Von einem Abgearbeiteten wird gesagt a trecut alba prin ham und von einem Verarmten i-a stat alba 'n ham. Ein alter Mann, dem eine schwere Arbeit angewiesen wird, fragt: Da' bine, domnule, tot alba la roatā? Dem Spanischen no sino el alba entspricht das rumänische tot alba'n doi bani. Endlich a fi mâncat de cevà ca alba de ham heißt netwas satt haben".

Nebenbei will ich bemerkt haben, dass alba der rumänischen Redensarten sehr selten und etwa poetisch die Bedeutung "Schnee", "Winter" hat und dass man, wenn der Tag anbricht, lieber sagt e ziuä alba oder albul zilei s'a revärsat, wodurch man, wie es mir scheint, nach Deutlichkeit strebt.

Nun komme ich auf alba'n capesterie zurück. Im Nordwesten der Muntenia verkennt man das Wort capesterie. Die Waschmulde nennt man da copae oder albie; die Backmulde wird aber nur copae benannt. Interessant ist nun, dass auch da die Redensart alba'n capesterie geläusig ist. Man sagt aber nicht alba'n capesterie, sondern alba'n capestrele. Man meint also nicht mehr das Mehl,

sondern die schlechte abgetriebene Stute, die Gegenstand der oben erwähnten sprichwörtlichen Redewendungen ist.

Ich kann hierbezüglich auch einen Beleg anführen. In Hințescus Proverbele 3 heisst es așteaptă întăi să vezi alba în

căpestre (s. Zanne Proverbele III, 69 Fusnote).

Hier liegt ein schönes interessantes Beispiel von Volksetymologie vor. Căpesterie war unverständlich geworden und das Wort, das ihm beinahe gleichlautete und das in die Redensart ruhig weiter hineingehören konnte, wenn die Stute in Betracht kam, war capestrel. 1

Bei dieser Usurpation hat dem Usurpator die Tatsache nachgeholfen, dass die Schindmähre alba bereits Gegenstand von vielen

geläufigen Redewendungen war.

Wenn man mi-am väzut alba'n capesterie sagt, drückt man damit aus, dass man nach Mühe, Fleiss und Ausdauer endlich sein Ziel erreicht hat. Diesen Charakter verliert die Redensart, wenn sie als mi-am väzut alba'n capestrele erscheint. Einer schlechten abgetriebenen Stute die Halfter anzulegen ist ja wohl keine Heldentat.

Somit ist capestrel auch Mitglied der Verschwörung gegen căpesterie, welcher das moldauische covată und das muntenische copae mit angehören.

ION D. ŢICĔLOĬU.

## 6. Esligier.

In Anlehnung an evincere im Sinne des gerichtlichen Erwirkens hat die merowingische Latinität ein Synonym evindicare gebildet und nach diesem wieder elitigare, beide häufig und gleichwertig verwendet, mehrfach auch nebeneinander. Dafür natürlich auch elidigare, elidicare, elidiare, aber auch mit voller Klarheit über die Herkunst elitigare rem litigosam Boretins I, 337. Im 9. Jh. verschwindet das Wort aus dem lateinischen Recht, aber wenigstens bei Berol behält esligier noch seinen ursprünglich juristischen Sinn. Die Nebenform eslegier, welche die allgemeine Annahme des längst von Tobler, Jhb. 8, 342 vermuteten, freilich nicht historisch nachgewiesenen Etymons verhindert hat, entsteht aus dem Überwiegen der endungsbetonten Formen, des Infinitivs und Partizips und entspricht umgekehrten Ausweichungen bei leviare: vereinzelt alliger neben allegier, woher alligeance, esligier, etwas anders Audigier neben Audegier; mehrfach corregier neben corrigier.

† G. BAIST.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als ein Pendant hierzu darf wohl die deutsche Redensart er hat sein Schäfchen ins Trockene gebracht angesehen werden, wenn es nicht fraglich ist, ob "Schäfchen" hier auf das niederdeutsche Wort für Schiffchen zurückgeht.

#### 7. Falca.

Den älteren Wörterbüchern, Victor, Oudin, Sobrino ist falca das Hölzchen, mit dem man den eingeschlagenen Pflock am dünnen Ende verkeilt. Dazu würde das spanisch-vulgärarabische falka "astella ligni" (zu Stamm falak, spalten) des Ramon Martin, das Eguilar s. v. halca nennt, recht gut passen. Das von demselben zuerst vorgebrachte, von M. L. 3164 wieder aufgenommene falika ("astula", nicht "Keil") ist durch den Akzent ausgeschlossen. Weniger gut schickt es sich, wenn lebend aragon. und katal. falca als Keil schlechthin verzeichnet wird, baskisch sogar, wenn auch mit bedenklicher Begleiterscheinung, als eiserner Keil. Doch scheint katal. die eigentliche Meinung der eingetriebene oder auch untergelegte Spahn, der ja span. auch cuña ist, während unser Keil katal. tasco heifst; und danach werden die sonstigen Angaben zu beurteilen sein. Also kat. wall. valenc. nennt Eguilar halca, Cuveiro Piñol als gall., Valladares Nuñez lässt es weg; etwas Wirkliches steht sicher dahinter, kann aber nur kastilisch sein.

Schwierig ist pg. falca "torno de madeira falquejado com quatro faces rectangulas" (nicht "Drehscheibe", wie das deutsche Wörterbuch sagt), woraus ich nur den Reitstock, fr. poupée, der hölzernen Drehbank herauslesen kann. Da er im Dual auftritt, auseinandergerückt oder zusammengeschoben das Werkholz einspannt, wäre ein Ausgehen vom gleichen Stamm denkbar, vgl. falak der Stock für den Verbrecher, i filka Hälfte, Teil: freilich nicht ganz bequem, da man dem Vulgärarabischen nicht zu viel zumuten darf. Ganz und gar nicht geht das erheblich stärkere pg. falquear den Block an dem Graben viereckig behauen, abvieren, équarrir. Das lästs sich von dem Reitstock nicht wohl trennen, aber nicht ohne unzulässige Gewaltsamkeit mit dem arabischen Stamm zusammenbringen, wie Dozy wollte und ich RF. IV, 362 noch zuließ: gerade das spanische Wort weist darauf hin, daß das arabische seinen eigentlichen Sinn auch in Spanien festhielt.

Falcare fr. faucher (und unabhängiges altital. "krümmen") kommt nicht in Betracht. Provenz. wird es von M. L. 3153 angegeben, ist mir aber unerfindlich, spanisch hat es Covanubias konstruiert, um defalcar zu erklären. Dies, sp. pg. in üblicher Form desfalcar, fr. defalquer, it. diffalcare, defalcare, ist eine Bildung der nördlichen mittellateinischen Geschäftssprache des 13. Jh.'s, s. Ducange defalcare etc.; dafür ital. falcare bei Valentini, falls es überhaupt existiert,

sichtlich erst sekundär.

Ein anderes it. sp. falca Setzbord ist ein ziemlich altes Mittelmeerwort für eine dort heimische Einrichtung (Roding), prov. Marseille 13. Jh., pg. 15. Jh., genues. farca 1441, daher fr. fargue 17. Jh., infalquar Perpignan 1397, infalchare Genua 1441 (alle bei Tal); ich habe dafür RFI, 113 φάλκει genannt, muß das aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im span, uud pg. Wb. falaca, aber nur spätes Fremdwort.

wesentlich zurücknehmen. Das griech. Wort bezeichnet den Gegenkiel, contrequille, und den losen Kiel. Nur die geographische Nähe läßt an die sehr entfernte Möglichkeit denken, daß aus einem unbekannten ursprünglichen Sinn so weit auseinanderliegende Beobachtungen kommen konnten. Dozy's Hinweis auf arab. halk i. d. B. Gehege, Pferch etc. gewinnt damit wieder, aber auch hier macht neben dem Fehlen der direkten Entsprechung im Orient der Anlaut Schwierigkeit, da in dieser Zeit Seemannsworte nicht aus Spanien kommen und anderwärts der Ersatz des h durch f nicht nachgewiesen ist.

+ G. BAIST.

### 8. Gringoler.

Zu Zts. 33,63 trage ich noch nach bolognesisches gringola: Andar in g. "andare in gloria", Esser in g. "esser allegro, alterato dal vino", Ferrar, Berti. Venezianisch finde ich das Wort für lebhast bewegte Lustbarkeit im 18. Jh. geläusig in den heiteren Spielen von Polisseno Fegejo, bei Boerio gringolo und gringola "Allegria e desiderio smoderato".

† G. Baist.

#### 9. Die Halle.

Mlat. hala bei Ducange erscheint zuerst im Domesdaybook vom Herrenhaus, festländisch 1183, doch schon als gangbares Wort, quas vulgo h. vocant, von zwei Markthallen, die Philipp August bauen läst, magnas domos in quibus tempore pluviali omnes mercatores mundissime venderent, et in nocte ab incursu latronum tute custodirent; es folgen Roye und Brügge, im 14. und 15. Jh., s. Godefroy im Complément und im Dict. unter halage, halete, halier, die übrigen Landschaften, Südfrankreich schließt sich aus. Daneben steht im Norden die hale des échevins, Gdf. Dict., seit 1256 in Flines, Aire, Lille, Tournay, in Arras (Ducange) locus ubi jus dicebant urbis scabini. Althochd. ist bekanntlich hala nur einmal als templum belegt, altsächs., angels., nordisch ist es Saal, palatium. Der Eindruck der Entlehnung aus England, den die Zeitfolge der Belege gibt, trotzdem dort die Bedeutung sehlt, wird bei der Markthalle verstärkt durch mehrfaches haule; der Diphthong von heal scheint nach Domesday schon um 1100 sich engl. hall genähert zu haben, würde also keine Schwierigkeit machen. Ein Unterschied zwischen heal und sale ist, dass jenes ebensowohl Salbau meint, dieses nicht, dafür dient hier palais, das aber fürstlich bleibt, auch um 1200 im allgemeinen wohl mehr einräumig ist. Ferner ist bei der sale ebenerdige Anlage Ausnahme und, worauf hier nicht weiter eingegangen werden soll, französisch wahrscheinlich sekundär, bei der hall das ursprüngliche, heute noch gewöhnlich, also auch für das 12. Jh. mindestens zulässig. Wenn also auch die Markthalle in England

fehlt, in Frankreich war für die Neueinrichtung der Bedarf einer Benennung, der Platz für ein Fremdwort gegeben, es läge die nicht eben seltene Erscheinung vor, daß der Inhalt des entlehnten Wortes eine dem Ursprungsland fremde Ablenkung erfährt. Als Zwischenglied wäre la haule as dessus dis religiouse (sic) Jumièges 1326, la halle du conseil Valenciennes ca. 1350 einzustellen, es ist unbedenklich die Normandie als Übergangsstelle anzunehmen, obwohl die Beurkundung fehlt, wohl auch in England die towns hall schon für das 12. Ih. zu vermuten sind.

Bei der hale des échevins kann die Heimat im Nordosten zu der Frage führen, ob ihr nicht eine Sonderstellung einzuräumen sei. Mitteldeutsches halle im 13. auf 14. Jh., der Vorläufer unserer Halle. ist ein Vorbau auf Säulen "Vorlaub", "Fürschopf". Über der Bank, auf welcher Beowulf 327 die Besucher die Einführung in den Saal erwarten, darf eine solche Bedeckung angenommen werden, die Laube des urgermanischen Hauses mag beim Saalbau in für diesen charakteristischer Weise sich erhalten haben, als sie sonst im Hausbau aufgegeben, beziehungsweise in die Umwandung einbezogen war. Da nun in rheinischem Land von den Schöffen in offener Laube Recht gesprochen wurde, könnte Zusammenhang zwischen dieser Sitte, dem mitteldeutschen Wort und flandrischem Brauch vermutet werden. Es finden sich indessen keine weiteren Verbindungsglieder, insbesondere keine Spur einer solchen baulichen Sondereinrichtung im wallonischen Gebiet. Wir werden die hale des échevins bei der hale du conseil belassen.

† G. BAIST.

## II. Zur Literaturgeschichte.

Zur Pastorela des Gui d'Uisel L'autrier cavalgava.

Unter die zahlreichen Stellen in provenzalischen Texten, die der Diskussion unterliegen, scheinen mir auch die Worte zu gehören, die in der Pastorela des Gui d'Uisel L'autrier cavalgava (G. Figueira ed. Levy S. 69, V. 28 ff.) die Schäferin spricht: senher, non a guaire Qu'ieu soli' aver A tot mon voler Tal quem fai doler, Car non l'ai enquera, Mas elh m'oblida e s'esfera Per autra de mi. Es handelt sich um den Schluss. Levy hat keine Anmerkung dazu geboten, so dass anzunehmen war, er hätte so verstanden wie Raynouard, der Lex. rom. III, 310 übersetzt ,et s'effarouche pour une autre que moi' und wie Diez, Gr. III, 401, der unsere Stelle da aufführt, wo er von que oder de nach komparativischen Begriffen spricht. So habe ich denn auch im Elem.-B.3 S. 157, V. 34 das autra de mi aufgefasst. Aber schon im S.-W. III, 216a hatte Levy die Deutung Raynouard's angezweifelt und gefragt: ,ist nicht vielmehr zu deuten, er wird zurückgescheucht, er zieht sich zurück von mir um einer anderen willen'? Er will also de mi zu s'esfera

konstruiert wissen und im Archiv 134, 495 betont er wieder die Unsicherheit meiner Erklärung. Zugeben muß ich von vornherein, dass ich keinen weiteren Beleg für autre + de und Pronomen, auch nicht + que und Pronomen aus dem Provenzalischen beibringen kann, und es fragt sich nur, ob dies entscheidend ins Gewicht fällt. Aus dem Norden führt Diez a. a. O. altre de li aus Tristan (= Ausgabe von Bédier V. 1017 autre de lui) an, und Meyer-Lübke, Gr. III, 305 macht aus Enf. Ogier V. 1694 l'autrui de moi (feissiez messagier) namhaft, wofür d'autrui de moi (Druckfehler) zu schreiben ist; aber die Ausdrucksweise begegnet sehr viel öfter: autre de moi G. le Maréchal 12175, Ipomedon 9053, Octavian 3037, Trubert 839, Th. franç. au m.-â. S. 191, 198, autre de toi Baud. de Sebourc III, 122, autre de lui Yder 354, autre de vo corps Bast. de Bouillon 1920. Zugleich seien für autre + que und Pronomen verschiedene Stellen angemerkt: autre que moi Rob. v. Blois I, V. 1852, Chev. du papegau S. 4, Z. 25, Chansons du 15° siècle XVII, 8, autre que lui oder li Bast. de Bouillon 2280, Eliduc 852, autre que vous Amadas et Ydoine 5106, Chans. du XVe s. XXXVIII, 35; dies kommt auch heute noch vor: Il se dit que lui-même continuait à vivre ... à s'intéresser à d'autres êtres qu'à lui (P. Margueritte, La force des choses S. 218). Die Beispiele sind zahlreich genug, um eine etwaige Annahme als glaublich erscheinen zu lassen, dass bei Gui d'Uisel, dessen Heimat nicht fern vom Sprachgrenzgebiet lag, und der ja gewisse literarische Beziehungen zu Nordfrankreich hatte,1 vielleicht ein Gallizismus vorliege.

Nun erheischt aber noch sé esferar eine Betrachtung. Welches ist hier seine Bedeutung? Für trans. esferar gibt Raynouard a. a. O. einen kurzen Beleg aus G. de Bornelh, der vollständig lautet: qu'er vei a las grans poestaz Laissar solatz e bruda, C'un' ampla recrezuda Perpren, Que tol joven E l'enchauss' e l'esfer a (ed. Kolsen S. 240, V. 41); er übersetzt mit ,effaroucher', aber Levy, S.-W. III, 216 fragt dazu, ob nicht l'es fera zu schreiben sei. Ich meine mit Kolsen (s. Übersetzung), dass Raynouard Recht hat und verweise noch auf eine Stelle bei P. d'Alvernhe V, 36, die Levy nicht aufführt und die bei Zenker lautet: ab sol qu'enaissi no m'esfer, Non reblan gelos ni savais. Die Hss. gehen hier freilich auseinander, aber sofer und sufre in RT sind offenbar fehlerhaft, und nur in esfer von VE kann das Ursprüngliche stecken. Auch hat keine Hs. enaissi, sondern VE zeigen aizo, und zwar liest V: que aizo no es fer und E quen aizo non es fer. Ich habe Ltrbl. XXIII, 74 darauf hingewiesen, nur hätte ich da nicht eklektisch zu lesen brauchen qu'en aizo no m'esfer, denn es ist mit V allein auszukommen: ,wofern mich nur das nicht verscheucht' d. h. von meiner Liebe fernhält nämlich der Umstand, dass ich nicht erkennen kann, wie Ihr, Amor, Euch zu mir stellt (s. die vorhergehende Strophe). Wir hätten mithin wieder ein trans. esferar mit gleichem Sinne wie bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zs. f. rom. Phil. VIII, 109.

G. de Bornelh 1 vor uns. Das Wort scheint noch in den Auz. cass. 752 vorzukommen, wenigstens nach Monaci, der l'esfera zeigt, indessen ist hier wohl l'es fera zu schreiben und fera auf cassa zu beziehen (setze Punkt nach enauzelar, Komma nach era, Komma nach l'es fera?). Wenn, wie ich glaube, die Existenz von trans. esferar 3 gesichert und die Bedeutung von "verscheuchen" wahrscheinlich ist, so wird sé esferar bei Gui d'Uisel vielleicht .scheu werden' oder ,scheu sein' heißen. So habe ich denn auch im Elem.-B.3 S. 181 glossiert, nur durfte ich nicht ein ,sich zurückziehen' hinzufügen, denn es setzt die Möglichkeit einer Konstruktion sé e. de alcu , sich von jemand zurückziehen' voraus und das de mi wäre dann, wie Levy will, von s'esfera abhängig gemacht, während ich vielmehr meinte, dass ein absolutes sé e. scheu, unzugänglich sein' vorläge und man zu übersetzen hätte: ,denn er vergisst mich und ist unzugänglich (sc. für mich) einer anderen wegen (als ich bin)'. Nun kommt aber noch eine zweite Stelle in Betracht, nämlich bei G. de Bornelh S. 322, V. 34ff., an der man mit Kolsen ein refl. sé e. wird erkennen müssen; ab sol4 que no s'esfer 5 De salutz ni de mans, Cut c'ab menhs de jazer Me poira retener. Hier sehen wir die Verbindung des Verbums mit de alcuna re, und der Sinn dürfte sein ,zurückscheuen vor Grüßen und Botschaften' (die ich ihr sende, d. h. sie ablehnen), und zu leugnen ist daher nicht. dass auch an unserer Stelle so konstruiert und verstanden werden könnte: ,er weist mich ab um einer anderen willen'. Immerhin scheint mir diejenige Interpretation den Vorzug zu verdienen, welche de mi von autra abhängen lässt. Sie ist wegen der Wortstellung die natürlichere, und dazu kommt noch, dass ich jetzt, nachdem ich Obiges druckfertig gemacht hatte, doch eine provenzalische Stelle für autre + de + Possessivpronomen entdeckt habe; die Stelle steht bei Bernart de Venzac, der aus der Rouergue stammt: Maritz drutz, qu'autruy con bezuc Del sieu, fai lo trieu d'Espanha (Appel, Prov. Ined. S. 54, V. 41-2).

Obiges frageweise vorgetragen hat.

\* Vgl. afrz. efferé bei Godefroy III, 8b.

O. SCHULTZ-GORA.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die im Ltrbl. a. a. O. ausgesprochene Ansicht, dass esferar bei P. d'Alvernhe, erregen' und bei G. de Bornelh, bedrängen' heisse, halte ich nicht mehr aufrecht. Ein etwaiges m'es fer verbietet sich übrigens wegen des ab sol que, das den Konjunktiv verlangt.

2 Ich bemerke während der Korrektur, dass schon Levy im Ltrbl. XI, 343

So lese ich gegen die anderen Hss. (so) mit CR.

Sofer einer Anzahl von Hss. hat Kolsen mit Recht in die Varianten verwiesen.

## BESPRECHUNGEN.

E. Schopf, Die konsonantischen Fernwirkungen: Fern-Dissimilation, Fern-Assimilation und Metathesis. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1919. VIII, 219 S. 80.

Immer wieder richtet sich der Blick nach jenen Erscheinungen des Lautwandels, die man wohl als sprunghafte bezeichnet hat. Bieten sie zwar dem Sprachgeographen und dem Sprachhistoriker wenig, so sind sie dem Sprachpsychologen dafür um so viel wichtiger. Denn gerade das Sprunghafte, das scheinbar Willkürliche reizt, weil es unserem wissenschaftlichen Denken wiederspricht, das überall Gründe haben will, und die Ordnung auch hier herzustellen, die Gründe zu suchen, ist ein um so lockenderes Unternehmen, als es zunächst erfolglos scheint.

Drei verschiedene Fragen sind zu beantworten: was ist der psychologische Vorgang, wie vollzieht er sich im einzelnen Worte und wie vollzieht er sich beim einzelnen Laute. Um die erste dieser Fragen haben sich Meringer, Brugmann, Hoffmann-Krayer u. a. bemüht. Der Verf. gibt eine gute Übersicht über die verschiedenen Versuche, zeigt, wie selbst in der Terminologie vielfach Unklarheit herrscht, hebt hervor, dass die Fernassimilation von der Kontaktassimilation grundsätzlich verschieden ist, dass Fälle wie perpetruus aus perpetuus ebenso als Fernassimilation bezeichnet werden können, wie crebesco aus crebresco Ferndissimilation ist, unterscheidet dann in beiden Fällen zwischen Lautwechsel und Lautzuwachs, bzw. Lautschwund. Nach der Klarstellung des Begriffes kommt er dann zur Erklärung, lehnt Brugmanns "horror aequi" ab, doch handelt es sich, wie Brugmann Idg. Anzeiger 37, 10 zeigt, z. T. um ein Missverständnis. Ich möchte aber doch die Hoffmann-Krayersche Erklärung, es herrsche das dunkle Gefühl, dass der betreffende Laut schon vorhanden ist und darum nicht mehr artikuliert zu werden braucht, etwas schärfer fassen und sagen, wer faible statt flaible sagt, dem ist bei Beginn der Artikulation des Wortes der ganze Wortkörper, also auch das zweite l so gegenwärtig, dass er sich das erste Mal die Artikulation dieses l spart, also auch eine Äusserung des Trägheitmomentes.

Mit der zweiten Frage beschäftigt sich hauptsächlich Grammonts Buch und die scharse Ablehnung, die es vielsach ersahren hat, beruht z. T. darauf, dass die Kritiker sich auf den andern Standpunkt der Betrachtung stellten, z. T. auch in einer gewissen Unklarheit seiner Darstellung, wie Schopt, der das Werk mit Recht in Schutz nimmt, selber hervorhebt. Grammonts Ausdruck, dass der stärkere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Übrigens ist es nicht allgemein abgelehnt worden, wie man aus seiner Darstellung entnehmen könnte, vgl. LbGRPh. 17, 409.

Laut bleibe, der schwächere falle, ist darum missverständlich, weil die Begriffe stark und schwach dehnbar, bzw. in den verschiedenen Sprachen verschieden anzuwenden sind. Ein Wort wie lat. cribrum erscheint als frz. crible, als span. cribo. Der romanische Grundsatz der Stärke des Wortanlautes ist beibehalten, die nächstliegende Dissimilation des zweiten r zu l war aber im Spanischen nicht möglich, da hier in einer gewissen Periode bl nicht artikuliert wurde, so dass also die verschiedene Art der Dissimilation sich aus dem Gesamtcharakter der einzelnen Sprachgenossenschaften erklärt. Nun aber rum, ciur mit Schwund des ersten r, also mit stärkster Umgestaltung in sonst starker Stellung? Ein Blick in das rumänische Wörterbuch zeigt, dass eribrum das einzige mit eri anlautende Wort ist, wogegen die Verbindung br in fabru, febre oder ur nicht nur in faur und fiori, sondern auch in nour und bour vorhanden war. Damit ist der zweite Teil des Wortes widerstandsfähiger als der erste. Oder wenn fragrare zu flagrare wird, so ist der Anlaut fl von flare, flamma wegweisend gewesen, wie schon Grammont S. 27 richtig bemerkt. 1 Das Beispiel mag zugleich zeigen, dass ich Schopss Standpunkt, dass man den Gründen der Dissimilationsart in jedem einzelnen Falle nachgehen muß, durchaus teile.

Auch über die gegenseitige Umstellung bringt die Einleitung beachtenswerte Gesichtspunkte. Hoffmann-Krayer folgend sieht der Verf. darin eine Verbindung von Assimilation und Dissimilation: "infolge der Vorwirkung des l tritt bei religio l im Anlaut auf. Statt dass nun an der hinteren Stelle das l zum zweitenmal gesprochen wird, tritt hier das durch die Vorrückung des 1 verdrängte, aber immer noch psychologisch nachwirkende r in Erscheinung" (S. 44). Danach gehörte die gegenseitige Umstellung eigentlich in das Gebiet der Assimilation und man müsste sich fragen, warum in dem einen Falle die Assimilation geblieben, im andern dann in der genannten Weise wieder aufgehoben worden sei. Neben andern Erwägungen spricht gegen eine solche, in einzelnen Fällen ja vielleicht zutreffende Auffassung vor allem der Umstand, dass die Zahl der üblichen Fernassimilationstypen sehr beschränkt ist, die der gegenseitigen Umstellung sehr groß. Man nehme ein Wort wie frz. talevas aus ital. tavolaccio: eine Fernassimilation von v-l zu l-l ist etwas ganz Unerhörtes. Oder gar neap. yermete aus germite, lyon. migras aus grimace. Nur das ist durchaus richtig, dass der nicht am richtigen Ort gesprochene Laut im Unterbewusstsein noch weiterbesteht und nun, da das übrige Wortbild doch eben vorhanden ist, da erscheint, wo er ohne sonstige Störung dieses Wortbildes erscheinen kann. Schopf hat hier offenbar mit einem viel zu geringen Material gearbeitet. Wer an sich selbst solche Umstellungen beobachtet. kann leicht feststellen, dass aus Gründen, die allerdings oft nicht erkennbar sind, Laute an einer anderen Stelle, genauer gesagt an einer früheren Stelle auftreten, als sie es müssten, und dann der so übergangene Laut wieder

<sup>1</sup> Seinen weiteren Ausführungen über die romanischen Vertreter von fragrare kann ich allerdings nicht zustimmen. Span. fragante ist Latinismus, hat also nichts zu tun mit einem \*frago, an das ich nicht glaube. Dieser Latinismus mußte nach dem romanischen Stärkeverhältnis sein zweites r dissimilieren und da gl keine spanische Lautverbindung ist, blieb wieder nur der Schwund übrig. Noch ausgesprochenere Buchwörter mit dem unversehrten Buchgewand sind ital. fragrante und wohl sard. fragrare. In log. fiagare aber ist vielleicht ein fragare + fiadu zu sehen, nicht eine schwer zu verstehende "Vereinigung der beiden Dissimilationen".

tatsächlich an der freien Stelle auftritt. Ich habe einmal, als ein Schüler fortiter pugnavit nicht zu übersetzen vermochte, im Ärger über diese Ungeschicklichkeit gesagt nes heisst doch einfach: er tämpste kapfer". Warum ich das t vorwegnahm, weiss ich heute, nach 35 Jahren, nicht mehr, vermute aber, dass die beiden t in fortiter, welches Wort die Schwierigkeit bereitete, das t bei mir zunächst losgelöst haben. Auch für die einseitige Umstellung erscheint mir die Erklärung aus Assimilation und Dissimilation nicht ganz zutreffend. Ich pflichte Schopf bei, wenn er Schuchardts Annahme, dass stupro über strupro zu strupo geworden sei, ablehnt, obschon sie allerdings nicht absolut abzuweisen ist. Aber wenn auf weiten romanischen Gebieten petra zu preta, capra zu crapa, coprire zu cropire wird, so könnte ich das doch nur dann als Assimilation auffassen, wenn an der zweiten Stelle wieder dieselbe Lautgruppe erschiene, also im Schuchardtschen Sinne. Gemeinsam ist allerding den beiden Erscheinungen, dass ein später austretender Laut so lebhaft ins Bewusstsein tritt, dass der zu früh artikuliert wird, aber der Grund ist, soweit es sich gerade um die gegebenen, ungemein häufigen Typen handelt, ein anderer: der Anlaut kons. + r ist ein sehr gewöhnlicher, daher er denn auch auftritt, wenn das r eigentlich erst später gesprochen werden sollte. Vollends Fälle wie dromire für dormire lassen sich mit Schopfs Auffassung schwer vereinigen.

Durchaus zutreffend ist dann aber wieder die Forderung der Trennung von Kontaktassimilation, -dissimilation, -metathese, wie sie namentlich für die Dissimilation schon Meillet gestellt hatte. Dabei ist allerdings das Wesen der Kontaktmetathese nicht ganz leicht zu erfassen. Steht sie nach meiner Auffassung der Fernumstellung näher als nach Schopfs, so unterscheidet sie sich doch schon dadurch von ihr, dass sie in manchen Fällen zum ausnahmslosen "Gesetze" wird, so in dem von dem Verf. erwähnten gloire oder in span. zn aus nz. Es liegen also nur z. T. psychologische Vorgänge zugrunde, wie bei den Fernwirkungen, z. T. sind es mehr physiologische, soweit überhaupt eine solche Scheidung möglich ist. In gloire aus glorie handelt es sich darum, dass dem französischen Rythmus infolge bestimmter Entwicklungen zu einer gewissen Zeit Proparoxytona widerstreben, und dass von ausen hinzugekommene Wörter, die diesen Typus zeigen, nun in den paroxytonen eingefügt werden. Oder wenn arab. nudba als aspan. anupda erscheint, so ist die dem Spanier fremde Lautverbindung db durch die geläufige bd ersetzt worden.1

Nicht weniger wichtig als die zwei ersten ist die dritte der oben gestellten Fragen. Ihr wendet sich nun der zweite Teil der Einleitung theoretisch zu und der folgende Hauptteil gibt die Beispiele. Diese Beispiele sind in erster Linie den lateinischen Inschriften, dann anderen vulgären Texten entnommen, weiter dem Griechischen, den andern indogermanischen Sprachen, dem Romanischen, die letzteren allerdings fast nur aus Grammonts Buch mit gelegentlichen Hinweisen auf das REW. Mit Recht stellt der Verf. zunächst für die Dissimilation ein Schema aller ihm theoretisch möglich scheinenden Typen auf und untersucht nun, wie weit das theoretisch Mögliche auch tatsächlich eingetreten sei. Da ergibt sich nun der Übelstand, dass seine Haupt-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine andere Lösung der Schwierigkeit zeigt anuduba. Belege gibt Dozy-Engelmann S. 191 ff.

quelle naturgemäß öfter versiegt, dass man den Eindruck bekommt, als ob sehr viele Möglichkeiten nicht benutzt würden, was für weitere Fragen von allergrößter Wichtigkeit wäre. Aber das liegt z. T. nur an seinen Quellen. Ich weiß nicht, ob die Ferndissimilation im Romanischen sehr viel häufiger vorkommt als im Germanischen oder Slavischen, oder ob nur die romanischen Mundarten sehr viel weiter erforscht sind, aber jedenfalls bieten sie wesentlich mehr als man nach Schopfs Buch glauben könnte. Ich will hier nur für diejenigen Kategorien, für die keine oder sehr wenige oder zweifelhafte Beispiele gegeben werden, einige Nachträge bringen, die z. T. schon in meinen Grammatiken, dann namentlich in den Arbeiten von Salvioni und Thomas angeführt sind. Für r-n aus n-n wäre sen. cor uno aus con uno ein besseres Beispiel als agen. morimento aus monimentum, da das agen. r aus l'entstanden sein kann; d-d zu l-d: mail. alsedes aus ades ades; r-r zu r-z oder z-r und s, z-s, z zu r-s, z und umgekehrt ist oft belegt worden, vgl. z. B. Salvioni, ZRPh 22, 480. 23, 526; Rom. 28, 107; RILomb. 21, 292. Französische Beispiele sind dial. ostri neben ortri aus urtica, der ON. Ciran aus Cisomagus u. a. 1 Zu l-l aus l-l, wofür der Verf. nur ein armenisches Beispiel bringt, möchte ich das früh und oft (Schuchardt, Vokalismus 2, 494, O. Keller, Lateinische Etymologien 21, CGL. 6, 167) bezeugte cauculus rechnen, zu l-l aus l-l span. polilla zu pullus; Ly aus I-l' liegt vor in katal. falsia (falcicla), Ilentia (lenticla), fiol (filiolus), fuyola (folliola), in Mundarten, in denen sonst l' bleibt, BDC. 1916, 17. Für f-b aus p-b bringt Salvioni Belege RILomb. 42, 816, vgl. noch flebe aus plebe in Castellinaldo (AGIItal. 16, 546), dentale Spirans zu dentalem Verschlusslaut liegt vielleicht vor in lyon. sardi "Art Kirsche" REW. 1823, labiale Spirans zu labiovelarem Verschlusslaut in frz. guivre aus vipera, Verschlusslaut an Stelle von Reibelaut auch in den, von dem Verf. offenbar nach deutscher nicht nach romanischer Bildung des č beurteilten als Schwund gefasten d-g für f.g. c, vgl. außer den schon bekannten Fällen auch nonsberg. dinocel (Battisti, nonsberger Mundart, S. 37), dann in eigentümlicher Weise in südital., sizdinokkyu aus yinokkyu (genuclu). Ziemlich häufig ist v-m aus m-m: aital. vembro, aspan. vembrar, tarent. svinticare nausweiden", auch b-n aus m-n: bask. banera aus span. manera, m-m zu n-m; bask. nahas-mahas "durcheinander", ein um so bemerkenswerteres Beispiel, weil durch die Dissimilation die reduplizierende Formel zerstört worden ist. Da bei der Dissimilation von Verschlusslauten slav. topoli aus populus erwähnt wird, hätte es sich verlohnt, auf ähnliche romanische Formen hinzuweisen. Im ganzen scheint bei den Verschlusslauten p-p zu p-t das häufigste zu sein, p-p zu k-p dagegen selten. Die lat. Beispiele bezeichnet Schopf selber als unsicher, russ. kliban, litt. plebonas aus plebanus nehmen eine Stelle für sich ein, sicher ist aber pistoi., pisan. kyoppo aus pioppo und entsprechend katal. clop. Die Dentalen neigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. noch mittel- und nordital., prov. mastra neben mittel- und südital. matera "Backtrog" aus griech. maktra. Jud (ZRPh. 38, 651) stellt die s-Formen zu einem angeblichen air. maistre, das "Butterfaß" bedeuten und auf einem gall. mastria beruhen soll. Aber aus dem Glossar in Windisch air. Texten, wo der gen. maistreda belegt ist, ergibt sich, daß nir. maistre eine jüngere irische Form aus älterem maistred ist, wie Windisch angibt. Außerdem macht mich Thurneysen darauf außmerksam, daß das Wort abstrakt ist, also "Butter-Rühren" bezeichnet. Damit rückt es begrifflich noch weiter ab von dem romanischen und ist formell nicht mit ihm vereinbar.

mehr nach der velaren Seite zu als nach der labialen, vgl. für jenes sard. tarankula aus tarantula, bask. gebendu aus defendere, gemantal "Schürze" aus prov. demantal, zu diesem etwa kalabr. stapimu "wir stehen" Rom. Gramm. 2, 260. Häufiger als es scheinen möchte ist der Wechsel in der Kehlkopfartikulation: ditello aus titillus und die ON. Montaldo, Certaldo hat Flechia schon vor bald 50 Jahren durch Dissimilation erklärt (AGIItal. 2, 319), nicht anders sind contado, contrada u. a. zu verstehen. Der umgekehrte Vorgang, stimmloser Laut an Stelle von stimmhaftem, ist seltener, vgl. etwa frz. gencive, dem aber in den Mundarten Formen wie zenziv, gendiv zur Seite stehen, vgl. außer dem ALF. auch die Zusammenstellungen auf K. 360 von Blochs Atlas linguistique des Vosges méridionales. Dass im Romanischen die stimmhaften Konsonanten dissimilatorisch viel häufiger an Stelle von stimmlosen treten, hängt wohl damit zusammen, dass die ganze Entwicklung des romanischen Konsonantismus, sieht man von Rumänien ab, nach dem Stimmhaften zustrebt. Wenn nun aber labiale Laute besonders leicht der Dissimilation anheimfallen, wenn dentale sich leichter nach der Richtung velar-dental als labial-dental dissimilieren, so erscheint sich daraus zu ergeben, dass bei der Dissimilation die hintere Artikulation der vorderen vorgezogen wird. Bevor jedoch hierüber ein endgültiges Urteil gefällt werden kann, wird es nötig sein, noch andere Sprachgebiete mit möglichst viel Material heranzuziehen, namentlich auch um zu sehen, wie weit es sich um überall vorkommende, wie weit den allgemeinen Entwicklungslinien des einzelnen Gebietes entsprechende Vorgänge handelt. Mit anderen Worten, auf breitester Basis muß doch wieder durchaus individualisierend vorgegangen werden. Auch noch eine andere Frage bedarf der Untersuchung: welche Stelle nehmen die beiden in Betracht kommenden Laute im Wortganzen ein? Man muss von vornherein erwarten, dass z. B. zwischensilbische Konsonanten im Romanischen sich leichter verändern als vorkonsonantische. Wenn Baist (ZDWf. 10, 219) E. Schröders Herleitung von balcon aus deutschem Bank abgelehnt hat, weil in dieser Stellung n nicht dissimiliert werde, so hat er für das Französische, das sehr früh n vor Konsonanten nur noch schwach artikulierte, recht. Aber span. abaldon aus frz. abandon, komask. boldon "Spund" aus ahd. bunde; bask. malso aus manso sind nicht abzuleugnende Beispiele. Man kommt damit wieder zu den anfangs angedeuteten Stärkeverhältnissen zurück.

Beim dissimilatorischen Konsonantenschwund nimmt r die erste Stelle ein: "die Liste der Beispiele könnte ins Endlose verlängert werden" (S. 155). Es war aber doch zu bemerken, dass es sich in erster Linie um nachkonsonantisches r handelte, sehr viel seltener um vorkonsonantisches, vgl. etwa noch frz. héberger, mfrz. mecredi, mallork. abre aus arbore, ganz selten nur zwischensilbisches: agen. proa aus prora. Auch l- und Nasal-Schwund sind häufig, vgl. für jenen Ital. Gramm. § 235; Salvioni, Rom. 31, 290; REW. 328, für diesen mail., prov. noca, alb. nuke nunquam, die katal. ON. Capllonh, Capmany Campulongu, Campumagnu. Dagegen leisten die Verschlusslaute stärkeren Widerstand. Zu Consantinus 1 gesellen sich log. Gosantine und asettarre aus astettare (expectare).

<sup>1 &</sup>quot;Nur bei stimmlosen Verschlusslauten" heist es S. 158, dann folgt aber als Beispiel ngriech. πενηντα. Nun wird griech. nt schon vor dem Jahre 1000 nd gesprochen. Ist die Form πενηντα noch älter?

Durch diese und die von Schopf angeführten lateinischen Beispiele gewinnt die jetzt wieder von Brüch (ZRPh. 40, 648) vertretene Aussassung, dass frz. saison mit ital. stagione zusammengehöre und auf statio beruhe, an Wahrscheinlichkeit. Dagegen würde ich quartus aus qtuortus nicht anführen. An dem Schwund des t ist nicht das zweite schuld, sondern die Stellung zwischen zwei Konsonanten, vgl. slocus aus stlocus, ganz abgesehen davon, dass mit quartus der Zusammenhang mit quattuor deutlicher war. Endlich ist mir der Zweisel an dissimilatorischem Schwunde des v in failla aus favilla nur aus der Abneigung des Verf. erklärlich, einen Blick in die romanischen Handbücher zu werfen. sonst hätte er da noch viande aus vivenda und afrz. viatz aus vivacius finden können. Auch weiher aus vivarium steht auf derselben Stufe und vollends beweisend sind die 2. Plur. Imperf. im Römischen. Sie haben nämlich als festes Suffix das Pronomen -vo. Während nun aber im Konjunktiv dieses -vo unversehrt bleibt, verliert es im Indikativ sein v, also trovavio neben trovassivo, s. Ascoli AGiItal. 15, 32. - Zum Abfall anlautender Konsonanten, wofür nur slavische Beispiele gegeben werden, vgl. z. B. Rom. Gramm. I, § 429. Endlich will ich noch erwähnen, dass der Vers. irrt, wenn er die Möglichkeit eines dissimilatorischen Schwundes von r durch tolgendes l in Abrede stellt. Die zwei von Grammont gegebenen Beispiele sind allerdings anders zu deuten, aber span. temblar aus tremulare, ein in Nordostitalien und in Südfrankreich vorkommendes tiblare für triblare, über dessen Verbreitung Schuchardt ZRPh. 34, 260 Auskunft gibt, und, für Schwund des l wegen r, ital. gabbro aus glaber sind einwandsfrei.

Die Fernassimilation spielt eine bedeutend geringere Rolle, die Zahl der Typen wie der Beispiele ist eine kleine, das Bild, das sich durch die Heranziehung der hier nun ganz übergangenen romanischen Formen bietet, etwas verschieden von dem durch die lateinischen Belege gegebenen. So habe ich für assimilatorische Kraft eines r oder i nichts zur Hand, möchte auch von Schopfs Beispielen nur lilium, pavcarpus gelten lassen. Dagegen ist der Einfluss eines n sehr stark, vgl. südital. minnitta (vindicta), ital. vermena (verbena), rum. cunună (corona), friaul. anisi 'wir geben', sg. zum Inf. lor, mazed. ningă. (lunga), astur. semeñar (similiare), ital. santambarche für saltambarche Lippi im Malmantile u. a., bei Lasca ist gnene für gliene ganz gewöhnlich. Vgl. außer Rom. Gramm. I, §§ 572, 573 namentlich Salvioni, RILomb. 40, 1050. Auch antru (alteru), zunächst un aretru in Rieti gehört hierher. Sodann ist ś-ś aus s-ś sehr gewöhnlich. Schopf bringt Belege aus dem Indischen, zu çvaçura aus svaçura paíst gut neap. cuocero Basile ed. Rossi I, 118, andere Beispiele Rom. Gramm. I, § 571, Ital. Gramm. § 281, rum. sorice, neap. sosd (sufflare) aus sosá. Die Umkehrung s-s zu s-s belegt Salvioni, RILomb. 40, 1155. Auch für den Fall bibo aus pibo, der nicht ganz sicher ist, gibt das Romanische mehr Beispiele, die im Register zu meinen beiden Grammatiken leicht zu finden sind, außerdem trifft man da auch einen von Schopf übergangenen Typus gobbola aus cobbola, wo also nur die Kehlkopfartikulation angeglichen wird, sonst aber die beiden Konsonanten verschieden bleiben. Ebenso fehlte der durch béarn. betet aus bedet (vitellus) illustrierte Fall und noch andere, für die ich wieder auf meine Zusammenstellungen hinweise und auf Salvioni, RILomb. 41, 1135. Endlich bietet das Romanische für den assimilatorischen Zuwachs von Nasalen, die der Verf. nicht "mit ganz sicheren

Beispielen belegen kann", eine Fülle von Belegen, die schon öfter bald vollständiger, bald weniger vollständig zusammengestellt worden sind. Beachtet man das, so ergibt sich doch eine größere Verschiedenheit zwischen Assimilation und Dissimilation, als man gemeiniglich wohl annimmt; die eine der beiden Erscheinungen ist in ihrem innersten Wesen offenbar nicht die einfache Umkehrung der anderen. Man bekommt den Eindruck, daß gewisse Artikulationen besonders leicht zu früh einsetzen, bzw. über ihre ursprüngliche Dauer festgehalten werden: die Senkung des Gaumensegels, die für die Nasalen wesentlich ist, die Öffnung der Stimmbänder bei der Bildung der Konsonanten, wodurch also stimmhafte Konsonanten entstehen und endlich die Art der Rinnenbildung bei den s-Lauten und bei den Palatalen. Derartige allgemeinere, weitgreifende Neigungen zeigen sich bei der Dissimilation nicht oder doch unter anderen artikulatorischen Bedingungen.

Auf die Umstellung einzugehen sehlt es mir an Zeit und der Zeitschrist, die ja nicht ein Organ nur für linguistische Forschung sein darf, an Raum.

W. Meyer-Lübke.

M. Barbi, Studi sul Canzoniere di Dante. Firenze, Sansoni MCMXV (Preis 20 Lire + 200/0 Teuerungszuschlag).

In diesem mächtigen Band von 542 Druckseiten, dem auch 3 Facsimiles von Handschriften beigegeben sind, hat B. fleissige Vorarbeit für die seit langer Zeit vorbereitete und vergeblich erwartete kritische Ausgabe des Canzoniere geleistet. Wir finden darin: Una ballata da restituirsi a Dante (pp. 3—96, ein Abdruck aus Bullett. XIX, 1—75) mit dem Anhang: Il codice Bardera è una falsificazione (pp. 97—117); la Raccolta Bartoliniana e le sue sonti (pp. 121—206), dazu als Beigabe: il codice Bolognese Univ. 1289 (pp. 207—214); la Raccolta Aragonese (pp. 217—326), dazu wieder ein Anhang: il codice 820 (già 824) della Capitolare di Verona (pp. 327—338); il codice Casanatense e i suoi affini (pp. 341—451); Per un sonetto attribuito a Dante e per due codici di rime antiche (pp. 455—509); endlich: un nuovo codice di rime antiche molto importante (pp. 511—527) mit dem Indice delle cose notevoli.

Auch wenn dieser neue Beweis von Barbi's ungeheurer Arbeitsfreudigkeit nicht vorläge, würde seine Persönlichkeit allein schon dafür Gewähr bieten, daß er während der langen Kriegszeit nicht müßig gewesen ist. Im Gegenteil; er hat rastlos an der kritischen Ausgabe des Canzoniere weiter gearbeitet, wie diese auch für die "edizione nazionale' bestimmten und von der Florentiner Dantegesellschaft geförderten Einzelstudien beweisen. Trotzdem wäre es ein Irrtum zu glauben, daß wir nun bald in dem Besitz der kritischen Ausgabe sein werden; sie wird im Gegenteil noch sehr lange auf sich warten lassen. Schuld daran sind zunächst die ganz außergewöhnlichen Schwierigkeiten, welche diese Art von Untersuchungen naturgemäß mit sich bringen; dann aber auch die offenbare Zersplitterung der Arbeitskraft, unter welcher selbst Männer wie Barbi schließlich erliegen müssen. Man besehe sich nur einmal die ungeheure Arbeit näher, von welcher dieser einzige Band Zeugnis gibt!

Im folgenden sei blofs von der ersten und letzten Studie berichtet, welche in einem gewissen inneren Zusammenhang zueinander stehen; wegen

der Schlussfolgerungen, die sich daraus ergeben, werden sie auch das größte Interesse in Anspruch nehmen. Jeder Leser des Bullettino kennt die erste Studie, in welcher der "Beweis erbracht" wurde, dass die Ballade "In abito di saggia messaggiera' Dantes Eigentum sei; in der letzten Studie wird von der Auffindung einer bisher unbekannten, aber außerordentlich wichtigen Liederhandschrift durch Mario Casella berichtet. Aus der Vorrede (p. XII) ist zu entnehmen, dass der genannte Gelehrte im Austrage der Società Dantesca nach Spanien reiste und im Escorial die hochinteressante Liederhandschrift auffand, deren Inhalt, d. h. Anfangsverse, B. nun abdruckt. (Real Biblioteca del Escorial c. III, 23 segn. ant.: V. A 2 - III F 24) Lieder von Dante, Cino, Cavalcanti und anderen sind dort, wie es scheint, mit peinlicher Genauigkeit verzeichnet, sowohl was ihre Anordnung als die Urheberschaft anbetrifft. Und aus dem Fehlen des Autornamens bei der Ballade "In abito di saggia messaggiera' muss nun Barbi, nachdem er sich erst abgequält hat, um alle Punkte zusammenzustellen, welche Dante als den Versasser erkennen lassen, crklären (p. 526): "Fra le poesie anepigrase di Esc. è anche la ballata , In abito' di seguito ad altra poesia attribuíta a Dante. Se Esc. è il capostipite di Mc.1 - Triss., e se, come a me pare, ogni poesia senza titolo deve ritenersi, nell' intenzione dell collettore, come anonima, viene a mancare ogni testimonianza a favore dell' appartenenza di quella ballata all' Alighieri." Mit sauersüßer Miene mag B. diese Worte niedergeschrieben haben, aber er tröstet sich (p. 527): "nè la conclusione deve rincrescere perchè la verità, qualunque essa sia, deve esser accolta sempre volentieri". Und damit hat er zweiselsohne Recht. Was für eine Nutzanwendung sollten aber wir daraus ziehen? Dass wir von der künftigen kritischen Ausgabe nicht mehr verlangen dürfen, als nach Lage der Sache möglich ist. Insbesondere, dass es immer eine sehr kitzliche Sache ist, mit überlegener Sicherheit Dante das eine oder andere seiner Gedichte absprechen zu wollen; denn es könnte sich sehr leicht der Fall wiederholen, dass uns ein günstiges Geschick eine neue, bisher unbekannte und sehr zuverlässige Liederhandschrift bescheren würde, deren Angaben die Forschungsergebnisse eines zu vertrauensseligen Herausgebers unbarmherzig über den Haufen werfen könnten.

FRIEDRICH BECK.

Studi danteschi diretti da M. Barbi, vol. I<sup>o</sup>. Firenze, Sansoni MCMXX (174 S. L. 12,50).

In der Einleitung I nostri propositi (p. 1—16) entwickelt der unermüdliche Herausgeber Zweck und Ziel der neuen Erscheinung, welche je nach Bedarf, in der Regel aber mit mindestens zwei Bänden im Jahre herausgegeben und keine Konkurrenz weder für das Bullettino der Florentiner Dantegesellschaft noch für das zu neuem Leben erwachte Giornale dantesco bedeuten soll. Barbi will nur ,auf eigenem Wege' (p. 5) die gemeinsamen Studien fördern und dabei dem Grundsatze huldigen, 'überlieferte Vorurteile zu bekämpfen' (p. 6) ,ritornando alla parola di Dante rettamente (sic!) interpretata col sentimento storico dei tempi'. Das neue Organ soll keine kritische Rundschau sein (p. 6), sondern nur eine sichere 'cultura dantesca' verbreiten, oder wenigstens die Notwendigkeit einer solchen aufzeigen (p. 8). Einverstanden kann man

auch mit der Betonung der Kenntnis der mittelalterlichen Welt (p. 9) und ähnlichen Programmpunkten B.'s sein; denn sie galten auch, denke ich, den bisherigen Dantezeitschriften als etwas ganz Selbstverständliches. Wenn Dante dem alten Herkommen gemäs als , uno spirito singolarmente attivo e originale. bezeichnet wird, so sollte angesichts des Buches von Asín (Escatologia musulmana en la D. C.) etwas mehr Vorsicht geübt werden. Mit gewissen Einschränkungen freilich trifft Barbi's Urteil durchaus zu.

Recht verfänglich sind Worte wie p. 9: man dürfe nicht verwechseln "ciò che avenne nella realtà dei fatti, e ciò che Dante, con la libertà sua di poeta, volle sar credere nei vari momentis. Wie soll dieser Grundsatz durchführbar sein, wenn man z. B. an Dantes Seelenleben denkt, wie es sich in der V. N. spiegelt, oder gar, wenn man an die donna gentile-Frage denkt? B. und seine Anhänger glauben ja Dante der Unwahrheit, um nicht zu sagen der Lüge zeihen zu dürfen; seine Worte gelten diesen Kritikern nichts,1 sie sind für sie nicht geschrieben. Aber die eigenen, völlig haltlosen Vermutungen werden mit dem sittlichen Ernste, der nur wissenschaftlichen Forschungsergebnissen von unbestreitbarem Werte geziemt, vorgetragen, ohne dass man sich um Dantes ehrliche Versicherung (Conv. 1I, 2 u. sonst) irgendwie kümmert. Wenn man sich wenigstens die Mühe geben wollte, einmal einwandfrei zu beweisen, warum Dantes Worte schlechterdings keinen Glauben verdienen! Aber mit Redensarten wie ,non cela fa' über Dantes Wahrheitsliebe den Stab zu brechen und durch solche Grundsätze, wie den eben angetührten, jedem Missbrauch in der Kritik Tür und Tor zu öffnen, das ist ein verwerfliches Treiben, welches zum schärfsten Widerspruche herausfordert.2

Inwieweit Barbi seine eigenen Richtlinien einhält, dafür ist der Inhalt des vorliegenden Bandes die beste Probe. Der erste Aufsatz aus seiner Feder, , la Questione di Lisetta' (p. 17-63) erörtert in behaglicher Breite eine alte Lieblingsidee des Verf., die seit 1898 jedem Danteforscher bekannt ist: das Sonett Dantes , Per quella via' und das Antwortssonett von Aldobrandino Mezzabati von Padua tällt in die Zeit von Mai 1291 bis Mai 1292; die darin erwähnte Lisetta (ein kritischer Text beider Sonette wird p. 20/21 samt Erläuterungen geboten) ist wahrscheinlich mit der donna gentile der V. N. zu identifizieren. In der neuen Studie bläst Barbi zum Rückzug: er gibt (p. 26) zu, dass Lisetta von der donna gentile der V. N. verschieden sei; er will nur die Notwendigkeit des Schlusses leugnen, welchen die Gegner daraus ziehen wollen (p. 26, 31).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie könnte es sonst B. fertig bringen, p. 56 A. 2, die grundfalsche Behauptung zu wiederholen, dass die donna pietosa der V. N. von der donna

Behauptung zu wiederholen, dass die donna pietosa der V. N. von der donna gentile des Conv. zu trennen sei?

<sup>2</sup> Meiner persönlichen Anschauung nach sind unsere Methoden dem modernen Entwicklungsgang nicht mehr gewachsen. Wie wäre es, wenn man sich in Rede und Gegenrede über grundsätzliche Fragen der Forschung aussprechen und Richtlinien ausstellen würde? Wenn wissenschastliche "Parlamente" offenkundige Irrtümer, denen man immer wieder begegnen muß, ein für alle Mal beseitigen würden und gesunde Grundlagen für wissenschastlichen Fortschritt schüsen? Freilich, so, wie die Dinge jetzt liegen, ist unser Kulturleben zu verwildert, als das man an eine baldige Verwirklichung dieser idealen Forderung denken könnte. Forderung denken könnte.

Trotz dieser spitzfindigen Erklärung scheint offenbar die Gegnerschaft Zappia's, (gegen welchen p. 26 A. I wenig überzeugende Worte Barbi's ins Feld geführt werden) Renier's (Giorn. stor. 53, 137, welcher B.'s Identifizierung als "reine Willkür" bezeichnet), Ciarfadini's und Zenatti's (pp. 28 A. 1; p. 31 A. I) einen tiefen Eindruck bei B. hinterlassen zu haben, während er in die unangenehme Notwendigkeit versetzt ist, gegen seinen Helfer Pietrobono (p. 32, A. 2) zu polemisieren! Wenn selbst Barbi (p. 37) über Pietrobono's Ausführungen, die wirklich nicht der Druckerschwärze wert sind, urteilen muß "qui siamo in pieno romanzo" so ist das leider nur zu wahr; hat der Kritiker aber auch bedacht, dass Pietrobono's Roman eine abschreckende Folgeerscheinung eben jener Erklärungsmethode ist, welcher er selbst das Wort redet? Fühlt B. nicht, dass er in Pietrobono's Roman sein eigenes System verurteilt? Genug davon! Der Rest der Studie betrifft ein Sonett von Giov. Quirini, auf welches Dante mit dem Sonett Con plu sospiri geantwortet haben soll; das letztere Sonett ist aber, wie B. überzeugend nachweist, gar nicht von Dante. Damit entfällt auch die Befürchtung Barbi's und seiner Anhänger, welche in der Elisabetta oder donna Lisetta jenes Sonettenwechsels bereits eine Konkurrentin der Lisetta des Sonettes ,Per quella via' gesehen hatten; noch sei die Enttäuschung erwähnt, welche B. seinen Lesern am Schlusse seiner Studie bereitet; er sagt (p. 63): "ho inteso di porre la questione nei suoi veri termini, non di risolverla. Più che sentenziare, desidero avere il parere altrui; e metto quindi gli ,Studi' a disposizione di chi abbia qualche cosa di nuovo e di utile da dire in proposito". Es folgen Beitrage von:

p. 65-90 Zingarelli, le reminiscenze del Lancelot

p. 91-99 Rajna, Arturi regis ambages pulcerrime

p. 101-111 Barbi, Guido Cavalcanti e Dante

p. 113-125 Rambaldi, Ancora un ritratto di Dante?

p. 127-129 Santini, un atto di prestito del padre di Dante.

p. 130-132 Barbi, Un nuovo documento su Francesco Alighieri

p. 132—136 Barbi, "Cenni" di M. Bello Alighieri

p. 137-142 Barbi, ,Non esser duro più ch' altri sia stato Inf. 27, 56

p. 142-145 Maggini, zu ,cagnazzo' Inf. 32, 70 u. Par. 6, 15: Purg. 30, 139

p. 145-148 Barbi, la definizione del senso anagogico nel Convivio (II, 1, 6)

p. 148-155 Barbi, Sulla fededegna persona che rivelò al Boccaccio la Beatrice dantesca.

p. 155—158 Barbi, Luoghi da correggere nel testo della ,Vita di Dante' del Boccaccio

p. 159-163 Barbi, Per la storia della Cattedra dantesca in Firenze.

p. 165—174 Notizie [Il Dante del Centenario. Aus Anlass des bevorstehenden Dantejubiläums wird die italienische Dantegesellschast im Verlage von Bemporad e F. einen Band erscheinen lassen, der alle Werke Dantes enthält und zwar die Rime besorgt von Barbi, das Convivio von Parodi und Pellegrini, de vulg. El. von Rajna, de Monarchia von Rostagno, die Epistole, Ecloghe und Quaestio de aqua et terra von Pistelli, die Div. Com. von Vandelli. Den Abschluss bildet ein Verzeichnis der Namen und bemerkenswerten Dinge von M. Casella; nach dem Muster des Oxford Dante des verstorbenen Moore und des Dante Dictionary seines Landsmannes P. Toynbee werden uns also alle Werke in einem einzigen Bande vereinigt geboten, nach

dem in Zukunft in Italien allgemein zitiert werden soll. Man hofft, dieses Buch in den ersten Monaten des Jahres 1921 veröffentlichen zu können; dagegen hat die edizione nazionale infolge des Weltkrieges eine Verzögerung erlitten. Lectura Dantis. Sansoni in Florenz veröffentlicht die wichtigsten Vorträge, welche in Orsanmichele gehalten wurden. Dante e le regioni italiane. Natali kündigt eine Arbeit an über Dante e la Marca, die anlässlich der Jahrhundertseier zu einem größeren Werke unter dem Titel D. e le reg. it. erweitert werden soll. Firenze ai tempi di Dante. Die Accademia dei Lincei beabsichtigt auch aus Anlass der bevorstehenden Feier herauszugeben: Libri sabarum und Consulte e Pratiche della Repubblica Fiorentina, die gerade auf Dantes Teilnahme am politischen Leben ein helles Licht werfen können. Di un codice antichissimo della Div. Com. Im Besitze des Herrn Franco Moroli in Rom ist ein wohlerhaltenes Exemplar des Aldischen Nachdruckes der Komödie von 1515 mit Randbemerkungen aus dem 16. Jahrh., welche von Luca Martini stammen. Dieser letztere vermerkte im Jahre 1548 Varianten, die er einer zu Florenz im Jahre 1330 geschriebenen Handschrift entnahm, also einer Handschrift, die älter als die bisher bekannten datierten Handschriften ist. Vandelli wird darüber im Nuovo Giornale dantesco berichten. Epistole di Dante. Paget Toynbee wird in der Universitätsdruckerei in Oxford in einem Bande alle die Studien vereinigen, welche er 1912-19 in "The Modern Language Review" veröffentlicht hat, insbesondere den kritischen Text der Briese mit englischer Übersetzung und Anmerkungen, auch eine Studie über den ,cursus'; das Buch ist inzwischen erschienen (Oxford 1920 Clarendon Press ,Dantis Alagherii Epistolae'). Per il Commento del Boccaccio. Die neue, von Domenico Guerri besorgte Ausgabe (Bari 1918) rollt die wichtige Frage auf, ob der in den Handschriften als Urschrift Boccaccio's überlieferte Text auch wirklich von ihm stammt, oder nicht vielmehr eine Überarbeitung ist, die im Anfange des 15. Jahrh. erfolgt wäre. Barbi missbilligt in seinen kritischen Bemerkungen Guerri's Vorgehen, der ohne hinreichende Gründe gewisse Teile des Textes als nicht von Boccaccio herrührend ausscheiden möchte. Recenti pubblicazioni dantesche.]

Aus dem Gesagten kann der Leser sich darüber ein Urteil bilden, ob die von dem Herausgeber aufgestellten Leitsätze auch wirklich befolgt worden sind; ich glaube, dass die "via propria" welche B. wandeln will, der Hauptgrund für die Einführung der "Studi d." gewesen ist, die naturgemäß einen kritischen Charakter tragen müssen. Freudig zu begrüßen ist derjenige Programmpunkt, welcher von der "Bekämpfung überlieserter Vorurteile" handelt; leider sehe ich B. in einem solchen Vorurteil mehr als je besangen. Denn wie könnte er immer wieder auf seine Lisetta-Theorie zurückkommen, wenn er einmal die Glaubwürdigkeit Dantes ernstlich und rückhaltslos anerkennen wollte?

Wir werden ja zweiselsohne im Juni dieses Jahres bei der Jubiläumsseier in Florenz und später auch in Rom schöne Worte, ehrende Lobsprüche ,aufrichtiger' Bewunderung und ,inniger' Dankbarkeit zu hören bekommen haben; aber das Andenken des größten Florentiners wird nach wie vor verunglimpst werden, das Mistrauen gegen seine Worte wird weiter bestehen. Wie lange noch? Onorate l'altissimo poeta!

FRIEDRICH BECK.

Das Keltische Brittanien bis zu Kaiser Arthur, von Ernst Windisch. Abh. d. Phil.-Hist. Kl. der Kgl. Sächs. Gesellschaft d. Wissenschaften, Bd. XXIX, Nr. VI, SS. 301 ff.

The appearance of an extensive work on the history of Celtic Britain by Professor Ernst Windisch, the dean of living 1 Celticists, is an event of unusual interest. For Windisch has witnessed nearly the whole development of Celtic philology from the time of Zeuss, and has himself participated largely in its advance. Although his own publications have lain chiefly in the Irish field, he has also been occupied with the general range of Celtic studies, and his mature judgment as to the many obscure problems in British history and tradition is of the utmost interest to both Celtic and Romance philologists. A knowledge of Irish such as he possesses, moreover, is of especial value for the study of British antiquity; for recent investigation has tended increasingly to show the important influence of Irish literature upon Welsh and its more indirect bearings upon the explanation of the Celtic element in French and English romances.

The expectations which are thus entertained by scholars with regard to Windisch's volume will be in some respects fulfilled and in other respects disappointed. The work covers the whole range of early British history and legend, Beginning with a discussion of the ancient names of the Celtic peoples, it proceeds to take up the Greek and Roman accounts of the British Isles, the ethnology of the people, and their history down to the departure of the Romans and the Anglo-Saxon conquest. Then follow a number of chapters on the religion of the pagan Celts, Continental as well as British. And finally the author discusses with considerable fulness the period of King Arthur as treated in the history and romance. In its general scope, therefore, the work supplies what has been long desirable, a consecutive, wordinated survey, by a single authority, of the whole course of early British history and tradition. But in its detailed execution it leaves some things to be desired. While many subjects are treated fully and independently, in other places the narrative and the discussion are uneven or incomplete and real little first-hand study. Readers who seek either a comprehensive history of the period or a thorough discussion of the literary problems pertaining to it, will often be disappointed by the meagerness of Windisch's treatment. In short, though the work has the appearance of a treatise or an investigation, its actual character is rather that of an excellent lecture Heft, providing orientation in the field, dealing suggestively with selected topics, and setting forth the author's general theories upon matters of dispute.

Among subjects which are inadequately treated, for example, are the Pictish problem (in the discussion of which Windisch takes no account of the Pictish inscriptions). The date and character of the Saxon conquest, and the development of Cymric nationality under Cenedda and his followers. The recent controversy about the life of St. Patrick (which lies, to be sure, outside the immediate scope of Windisch's volume) is briefly dismissed with the rejection of Zimmers's theory, no mention — and apparently no use — being

Diese Rez. vom 6. 2. 1914 war durch den Redaktionswechsel liegen geblieben. Red.

made of Bury's important contributions to the discussion. In the chapters on Celtic religion, which contain pretty full treatment of selected topics and illustrate very well the nature of the evidence concerning ancient Celtic divinities and cults, there is no thorough analysis of such a fundamental problem as that which concerns the existence of a Celtic pantheon. The chapter on the Deae Matres, to designate a more special subject, is very incomplete and contains no reference to the important investigations of Ihm (Matronenkultus, Bonner Jahrbücher, 1887) and of later writers; and the translation of the epithet Campestres, on page 104, suggests that Windisch has not followed closely the discussion of the term. (For the usual view, which connects the name with military rather than agricultural fields, compare Siebourg, De Sulevis Campestribus Fatis, Bonn 1886, and Ihm, Matronenkultus, pp. 76ff.) One of the most striking omissions in the whole book is the complete disregard of Marie de France in the chapters on the "matter of Britain". Similarly, to speak of smaller items, there is no mention of the romance of Gawayn and the Green Knight in the passage where the story of Carados is compared with the beheading episode in the Fled Bricrend (pp. 190ff.); and in the discussion of Tristan and Isolde no specific citations are given to support the suggestion that Liebesgetränke were known to the Celts. (See p. 219. For instances of such potions or charms in Irish literature reference might be made to Stokes, Lives of the Saints from the Book of Lismore, 11. 1478-1487; Stokes and Windisch, Irische Texte IV, pp. 28, 282; and the Revue Celtique XII, p. 428.) Bibliographical references, in general, are sparse, and sometimes rather capriciously selected. Besides the omission of Bury's Life of St. Patrick, already noted, mention may also be made of Windisch's failure to cite anybody except Zimmer among scholars who have questioned Rhys's Theory of the early Goidelic occupation of Britain. (See p. 25. Compare, for other criticisms of Rhys's Theory, E. Zupitza, Ztschr. f. Celt. Phil. IV, 21; Macbain, in W. J. Skene's Highlanders of Scotland, 1902, p. 383; and George Coffey, Proc. of the Royal Irish Academy XXVIII, Sect. C., p. 106.) Again, in the discussion of Caesar's conquest and the identification of "Portus Itius" (page 49), no account is taken of the extended argument of Rice Holmes in his Ancient Britain (Oxford 1907).

It would not be profitable to continue longer a list of omissions and of other defects, of many of which the author was doubtless fully aware and which may have been in some cases necessary to the plan of his book. The reviewer wishes simply to make clear that the volume, both in its main substance and in its bibliographical apparatus, is rather selection than exhaustive. If scholars consult it with this fact in view they will be spared frequent disappointment. At the same time they will find in the treatise a good general survey of the field and many valuable observations and expressions of opinion. Windisch takes issue, for example, with the current theory of the pre-Celtic origin of the druids; and in discussing the etymology of the name he even seeks to retten Pliny's old derivation from  $\delta\varrho\bar{v}_{\mathcal{L}}$  (pp. 23ff.). As has been already pointed out, he challenges Rhys's doctrine of the Goidelic invasion of Britain (pp. 25ff.), and he also criticizes repeatedly and cogently Rhys's theory of the survival of Celtic mythology in Irish saga and mediaeval romance (pp. 107ff., 117ff., 156ff., 178ff.). He makes comments of interest on the

tricephalic gods of the Gauls (p. 81), on the interpretatio Romana of Celtic divinities (pp. 91 ff.), and on the relation between ancient gods and modern fairies (pp. 108 ff.). His discussion of Geoffrey of Monmouth is a kind of Galfridus vindicatus, wherein he is disposed to deny that Geoffrey invented much of the material of the Historia. Windisch even admits the existence of the "old book" of Walter of Exeter, suggesting that it was written in some insular dialect distinct from literary Welsh (p. 144). In the chapter dealing with the Mabinogion (p. 223) he expresses doubt concerning what has come to be the usual interpretation of the name ("stories suited to a mabinog, or literary apprentice"), and suggests that the term may refer rather to tales relating to the youth or childhood of a people. On all these and many other subjects that might be cited his remarks well deserve the attention of scholars.

Of chief interest, undoubtedly, to Romance philologists are the portions of the book that deal with Arthurian matters. Here, as elsewhere, minute investigation of problems or complete canvassing of the previous scientific "literature" will not be found. But the author takes a position with regard to all the chief questions at issue in the history of Celtic romance, sets forth a general theory of its development, and discusses particular topics in considerable detail. His survey cannot fail to be of value in clearing up the subject.

With respect to the general problem of the source of the material in the Arthurian and related romances Windisch is a supporter, in the main, of the Celtic hypothesis. That is to say, he holds that the stories of the British cycle of romances are on the whole of Celtic origin rather than the invention of continental poets or the product of general European popular tradition. In this matter he is opposed to such scholars as Wendelin Foerster, who has always argued vigorously for the originality of Crestien de Troyes, and the late William Wells Newell, the American folk-lorist, who was loath to admit the derivation of French literary material from the lower civilization of the mediaeval Celts. Windisch stands more nearly at the point of view which was taken by Gaston Paris, and accepts many of the arguments worked out in recent years by A. C. L. Brown in his studies on Yvain and the Grail cycle. Only Windisch maintains that Brown has gone too far in recognizing parallels between Irish saga and Arthurian romance, and he criticizes effectively some of Brown's comparisons. While accepting, for example, Brown's thesis that the Yvain contains at bottom a Celtic other-world adventure, he denies that Crestien's story is a close correspondent of the Serglige Conchulaind or that the latter con be regarded in any proper sense as a variant of Crestien's Celtic source (p. 188). He also rejects (p. 196) Brown's derivation of the bleeding lance in the Grail story from certain famous weapons in Irish saga, insisting that the Irish spears which thirst for blood are very different from the lance which itself bleeds. (Whatever the ultimate origin of the idea of the bleeding lance, the parallel Christian conception of the bleeding cross, as described in the Anglo-Saxon Dream of the Rood, may well be taken into account.) At the same time Windisch is ready enough to recognize old Celtic motifs in the romances in questions, and he points out as such the love-potion in Tristan, and the central feature of the same story, the unfaithfulness of Isolde. (See p. 219.) While admitting the existence of Celtic tales behind the romances,

Windisch insists strongly that these old stories are only to a very slight degree gemeinkeltisch, and still less of mythological import (taking issue here rather with Rhys's well-known theories than with those of Brown). The numerous resemblances between Irish and Welsh sagas he would explain as borrowings by the Welsh from the Irish and not as a common inheritance of the two peoples; and the romances, he argues, are neither myths nor even traditional tales of British heroes, but new stories of Welsh authorship produced under the influence of Irish literature on one side and of Anglo-Norman chivalry on the other (p. 182).

As a kind of side-issue Windisch takes up and rejects the theories of von Schroeder and Junk which offer oriental explanations of the Grail (pp. 203 ff.). His own attainments in Sanskrit give him especial competence to deal with the subject. Zenker's suggestion of a Persian source for the Tristan he dismisses more summarily (p. 220).

With regard to the transmission of the "matter of Britain" Windisch is again in agreement with the party of Gaston Paris rather than with that of Foerster. While he does not deny the important share of the Bretons, he nevertheless insists that the Arthurian saga had an independent development among the insular Britons and was passed on by them to the Normans and Saxons. He nowhere discusses the question fully, but in a number of places (pp. 116, 144, 153, 217, for example) he throws out arguments for the Anglo-Norman hypothesis; and he follows Loth (p. 217) in emphasizing the part taken by Cornwall in the whole development.

The last chapters deal particularly with what has lately come to be known as the "Mabinogionfrage". At this point, once more, Windisch is in opposition to the doctrine most conspicuously represented by Foerster, the theory that the three Welsh tales of Peredur, Owain, and Geraint are derived from the corresponding poems of Crestien and have no independent value as sources. The arguments of Foerster (and of Othmer, whose dissertation on the Geraint, published at Cologne in 1889, has been widely accepted as settling the question in Foerster's favor) Windisch does not take up and meet systematically. But this was perhaps hardly necessary in view of the recent examination of the whole subject by Edens, Brown, Miss Williams, and Zenker.1 Through their arguments the generally prevailing view of the dependence of the Welsh stories has been at least successfully challenged and the question reopened for discussion. Windisch, who says that he arrived, before knowing the work of Edens and Miss Williams, at the belief in the priority, or at least the independence of the Welsh tales, offers various arguments of detail in favor

A full account of the history of the discussion is of course not necesary here. The chief articles of the scholars named, which will supply references to the rest of the literature, are the following: R. Edens, Erec-Geraint, Der Chretien'sche Versroman und das wälsche Mabinogi, Rostock 1910; A. C. L. Brown, The knight of the Lion, Publ. Mod. Lang. Ass. of America, XX, pp. 687 ff., Mary Rh. Williams, Essai sur la composition du Roman Gallois de Peredur, Paris 1910; R. Zenker, Zur Mabinogionfrage, Halle 1912. Foerster's arguments are most fully presented in his introduction to the Karrenroman, pp. CXXVIII ff. Compare also his article in the Ztschr. f. fr. Spr. u. Litt. XXXVIII, pp. 149 ff., and his latest recapitulation of the discussion in the introduction to the Yvain, Textausgabe, 4th edition, 1912.

of this opinion. On the Owain story see particularly pp. 182 ff., 221 ff. The author's conception of the relation of the Peredur to Crestien is set forth at some length on pp. 190 ff.; the Geraint is less fully discussed. Considerable space (pp. 238 ff.) is given to the separate development of an argument from loan-words, in which Windisch seeks to show that the words of French origin in the Mabinogion come largely from the Norman dialect and hence cannot have been taken over from Crestien. But this consideration hardly affords any decisive evidence as to the source of the stories themselves, and Windisch apparently uses it as a weapon of defence rather than of attack. Of more significance are the many detailed difficulties he points out in the derivation of the Mabinogian from Crestien, and the evidence he adduces to show that the Welsh were in a position, quite apart from the influence of Crestien, to produce chivalric tales of the type under discussion. (See particularly pp. 177 ff., 236 ff.) While he cannot be said to offer any conclusive proof of his thesis. yet his arguments have tended on the whole to confirm the present reviewer's disbelief in the opposing theory of Foerster.

J. N. Robinson.

Pauli, Ivan, "Enfant", "garçon", "fille" dans les langues romanes, étudiés particulièrement dans les dialectes gallo-romans et italiens. Essai de lexicologie comparée. Lund, A.-B. Ph. Lindstedts Universitets-Bokhandel 1919. 427 S.

In seiner Studie über die romanischen Verwandtschaftsnamen hatte Tappolet auf das Verlockende der Behandlung der Bezeichnungen des Menschen in den verschiedenen Lebensaltein hingewiesen. In dem vorliegenden Buche greift P. aus der so gestellten Aufgabe das eine Thema der Benennungen der Kindheit heraus. Im Verfolg derseiben stößt P. auf ähnliche Schwierigkeiten, wie ich seinerzeit bei meiner Erstlingsarbeit, nämlich die unklare Abgrenzung der Begriffe. Einerseits entsprechen sich die Ausdrücke für "Knabe" und "Mädchen" vielfach, so dass die getrennte Behandlung Wiederholungen verursacht hätte; andrerseits ist die Abgrenzung der verschiedenen Stufen der Kindheit je nach dem Land eine so verschiedene, dass dieselbe kein allgemein gültiges Einteilungsprinzip liefern konnte. So ist es vollkommen berechtigt, das P. innerhalb des Themas auf eine weitere begriffliche Einteilung verzichtet und sein Material nach andern Gesichtspunkten gruppiert. Hingegen ist es doch schade, dass er die Kritik, welche Jaberg neben andern auch meine Arbeit in Herrigs Archiv 136 unterzogen hat, nicht für die theoretische Grundlegung seiner Arbeit berücksichtigt. Er hätte aus jenen überaus klaren und scharfen Gedanken manche wichtige Erkenntnis gewinnen können. Vor allem hätte er einsehen lernen, dass aus Unbestimmtheit der Ausdrücke nicht immer auf Verschwommenheit der Apperzeption zurückgeschlossen werden darf und dass jene auf ganz verschiedenen Ursachen beruhen kann. Dann wäre ihm wohl klar geworden, dass zwischen der Unbestimmtheit der Ausdrücke innerhalb des von ihm behandelten Gebietes und der Unklarheit der Vorstellungen bei den Fehlern des Gesichtsorgans ein tiefgreifender Unterschied besteht. Während hier tatsächlich die objektiv gegebenen Dinge (oder besser Eigenschaften) im einzelnen Fall undeutlich aufgefasst werden, liegt dort fast immer ein konkret ganz genau bestimmter Gegegenstand vor; die Unklarheit liegt nicht in der Apperzeption, sondern in der Abgrenzung der verschiedenen zur Verfügung stehenden Ausdrücke. So kann der Italiener bei einem Kind, das er genau kennt, bei dessen Apperzeption also keine Unklarheit besteht, schwankend werden, ob auf es die Bezeichnung fanciullo oder ragazzo passe, wenn dasselbe sich der Altersgrenze zwischen den beiden Stufen nähert. Diese Frage kompliziert sich für ihn noch durch eine Reihe von Nebenumständen, die auf die Benennung einen Einflus haben können, wie Körpergröße, Gesichtsausdruck, geistige Reise, Stand. Also: Unsicherheit in der Anwendung eines Wortes auf einen genau bestimmten und mit aller wünschbaren Deutlichkeit vom Bewusstsein ersasten Gegenstand. Es ist also ein Fall ähnlich dem den Jaberg für die Benennung wieler Körperteile nachgewiesen hat. 1

Die Anordnung, welche P. für seinen Stoff gewählt hat, ist die gleiche wie sie Tappolet und Zauner für ihre Arbeiten verwendet haben. Auf die Wörter, die der lateinischen Überlieferung entstammen und die in zwei Abteilungen vorgeführt werden (den lat. usuell oder aber bloß okkasionell in der Bedeutung "Kind" verwendeten Ausdrücken), folgen die durch romanische Wortschöpfung (hauptsächlich Bedeutungsverschiebungen) entstandenen. Innerhalb dieser Abteilung gruppiert P. nach den dem Bedeutungswandel zugrundeliegenden Motiven und Ideen; sie bildet den gewichtigsten Teil des Buches und birgt eine riesige Fülle von volkspsychologisch äußerst interessantem Material. Auf die Darlegung der Bedeutungsübergänge hat P. sehr viel Sorgfalt verwendet und es gelingt ihm auch fast durchwegs, dieselben klar aufzuzeigen. Es folgen die Urschöpfungen (Kinderwörter wie bibi), die Entlehnungen aus andern Sprachen (unter welchen aber diejenigen nicht erwähnt werden, die vorher schon in einer andern Bedeutung den romanischen Sprachen angehört haben und bei denen sich also der Bedeutungswandel innerhalb des Romanischen vollzogen hat), und endlich die Wörter unbekannten Ursprungs.

Das vorstehend dargelegte Einteilungsprinzip ist ganz berechtigt. Jedoch verlangt es noch eine Ergänzung durch eine andere Betrachtungsweise, die geographisch-stratographische. Es ist z. B. vollständig berechtigt, das obit. mat, das dem it. matto "verrückt" gleichgestellt wird, in Parallele zu setzen mit andern Wörtern, die ursprünglich "verrückt; dumm" bedeutet haben. Doch wird dadurch bloß die sprachpsychologische Seite der Frage beleuchtet, während die sprachgeschichtliche unberücksichtigt bleibt. Denn diese verlangt Aufhellung der Gründe, welche dem vorliegenden Worte seine so große Ausdehnung verschafft haben, sie will wissen, welche Wörter ihm vorangegangen sind und warum sie haben weichen müssen. Es ist klar, daß diese Arbeit nicht für alle Wortsippen geleistet, ja auch nur begonnen werden konnte; hingegen hätte es doch nicht unterlassen werden dürfen, für die Typen von einer gewissen territorialen Mächtigkeit eine solche Untersuchung anzustreben. Es drängt sich uns doch z. B. die Frage auf, warum \*mansionata (und \*mansionata (und \*mansionata ), "Kind" in Südfrankreich so weit verbreitet sind, während Nord-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dass auch bei den Körperteilen Unsicherheit in der begrifflichen Auffassung sehr häufig, ist, anerkennt Jaberg selber. In den meisten Fällen wird es ohne weiteres klar sein, wann diese und wann Unsicherheit in der Benennung vorliegt. Vgl. auch meine Dissertation, RDR 3, 403, 493.

frankreich beide Wörter, die es doch auch kennt, nicht in der gleichen Richtung entwickelt hat. Sollte hier etwa die verschiedene Bedeutung des zugrunde liegenden mansio nachgewirkt haben, das im Norden das "Haus" bezeichnet uud daher \*mansionata alle zum Hause gehörigen Menschen, also auch die Dienstboten umfassen lässt, während im Süden hospitale das ursprüngliche Wort für "Haus" ist und mansio außer ein "großes Haus" auch besonders den "Wohnsitz des Herin" bezeichnet? Es fehlt hier also auch daran, dass P. seine Wörter sozusagen gar nicht im Zusammenhang der Wortsippen betrachtet hat. Es fällt mir durchaus nicht ein, zu verlangen, dass P. alle sich so stellenden Probleme hätte lösen sollen; es wäre genug gewesen, wenn er sie wenigstens gestellt und seine Materialien von diesem andern Gesichtspunkt aus beleuchtet hätte. P. hat es hier verschmäht, seine Methode an Hand der Betrachtungsweise Gillierons zu verseinern, und ich kann ihm daher bei aller Anerkennung für die ungemeine Fülle des Materials und die so zahlreichen Feinheiten in der sprachpsychologischen Beobachtung den Vorwurf nicht ersparen, dass er freiwillig auf eine Weitung seines Blickes verzichtet hat. Dann hätte eben auch eine Karte nicht fehlen dürsen, welche die Verteilung der wichtigsten Typen innerhalb der Romania gezeigt hätte.

Im einzelnen sind die Materialien mit vorbildlicher Zuverlässigkeit und Genauigkeit wiedergegeben. In dem ganzen, dicken Buch sind mir fast keine Versehen aufgefallen. Die wenigen Nachträge, die ich im folgenden geben möchte, entstammen meistens Quellen, die P. nicht eingesehen hat. - § 5. Die Form & "enfant" im Rhonedep. ist doch wohl kaum durch Akzentverschiebung zustande gekommen; der Fall von fr.-prov. epna < spina ist in seinem lautlichen Charakter doch ganz verschieden. Es ist vielmehr in jener Form, wie im sav. afe der alte Nominativ enfes zu sehen, den Fankhauser für das Val d'Illiez so schön nachgewiesen hat, wo der Sing. efs < infans dem Plur. efa < infantes gegenübersteht. Läge eine Akzentverschiebung vor, so hätten Sing. und Plur. gleich behandelt werden müssen. Diese Auffassung wird erhärtet durch die Form êfë, die Constantin-Désormaux für St.-Jean de Sixt, aber nur als Vokativ, geben. - Bei den auvergnatischen Formen fa wäre darauf hinzuweisen, dass Merovingische Formeln aus dem 6. Jh. gerade für die Auvergne die Verkürzung fantes belegen (RF 26, 937). - § 11. It, infante muss früher in den Mda. noch weiter verbreitet gewesen sein, wie rom. infantigliole neclampsia dei fanciulli" (ATrPop 6, 580) und march. nfantata "puerpera" (Z. 28, 487; 34, 695) beweisen. Die lat. Bedeutung "Wickelkind" scheint übrigens in diesen beiden Ableitungen noch durchzuschimmern. — § 15. Das Abologn, kannte auch ein fanthinna "domestica" (Misc. Asc. 10). — § 27. Wenn der Dict. Général poupée etc. aus poupe "mamelle" ableitet, so ist daran wohl in erster Linie die streng phonetische Denkweise seiner Verfasser schuld, die das Verbleiben des -p- in einem pupa als lautwidrig ansehen. P. hat recht, wenn er dieses Bedenken nicht teilt, hätte aber doch mit zwei Worten auseinandersetzen dürfen, dass er die Erhaltung des -p- der die Reduplikationen und onomatopoetischen Bildungen liebenden Kindersprache zuschreibt. — § 35. Zu bellinz. pöla "ragazza" auch Biasca: pöl "fanciullo" (RLomb 47, 598 N. 2). — § 44. Wenn P. mitteilt, dass junior heute nur noch die Bedeutungen "valet, apprenti" u. ä. habe, so übersieht er pik. jogneu "jeune garçon à peine pubère", auf das übrigens schon Behrens, Franz. Wortg. 112 hingewiesen hatte. — § 45. giovano,

-a ist nicht nur sen., sondern auch lucch. — § 53. Zu ait. giovincello auch aven. covencelo. - § 69. Creatura in Lehnform auch im hmanc. créiature "jeune fille". - § 73. In der Bedeutung "Imbis" lebt parvus noch auf der Pyrenäenhalbinsel, vgl. Herzog, Mahlzeiten 15, 20. — § 74. Pisinnus findet sich auf dem it. Festland im lucch, pisigno "dispettoso". - § 79. Auch Lugano hat pol, -a "ragazzo, -a". Es fällt hier schwer, das oben erwähnte bellinz. pöla, biasc. pöl, wozu auch Gudo: pöl etc. (ARom 1, 212 N. 3) von der hier auf pullus zurückgeführten Sippe zu trennen, wie P. es tut. - § 87. Bruneau 754, 756 weist fils "garçon" auch in den Ardennen nach. - § 102. Auch die Grundform von ebluçon ist in Dol belegt: eblüs "enfant" (ABret 12, 585). -§ 105. Parodis Versuch, cat. fadrì < \*fantinu abzuleiten, R 17,68, ware doch zu erwähnen gewesen. - § 108. Der Typus \*quartariu auch im calabr. quatrariellu "bimbo" (ATrPop 10, 53). — § 125. Zu \*mansionata im Sard. vgl. AGl 13, 120. - § 131. Die Bedeutung "Kinderschar" findet sich sogar in Yonne: magnée "grande troupe d'enfants". - § 137. Mancipium wäre vielleicht besser in der 1. Abteilung behandelt worden, da es schon in den Hisperica Famina die Bedeutung "Jüngling" hat. Macip "jeune homme" ist auch akat. (R 15, 34). - § 140. Zum Typus diaconus ist auch Bertoni, ARom 2, 76 zu vergleichen. - § 151. Die Grundform gars ist nicht nur im Westen und im Zentrum erhalten, sondern auch in Metz, den Argonnen und den Ardennen. - § 159. Neben beyes kennen die Vogesen auch die kontrahierte Form bes (Urbeis, RDR 1, 10). - § 168. Der Typus valet ist auch in Südfrankreich nicht unbekannt: langued. bailets "garçons" (RDR 5, 65) und auch kat. baylet "Bursche". - § 170. Zu fr. bachelier gehört auch pik. baquelette "junge Dirne". - § 177. Dazu auch blais. toute sa mistrance "toute sa famille". Wie verhält sich dazu ausserdem centr. mitran "menage"? -§ 199. Dass Jupiter ursprünglich einen Teusel bezeichnet, wird erhärtet durch eine Stelle R 35, 423 (Vers 7970), wo das Wort direkt in diesem Sinne belegt ist. - § 202. Die Bedeutungsentwicklung von rouch. parpaliot "sobriquet donné aux calvinistes" > "marmot" findet ihre Parallele in haereticus, das in Vionnaz: iradza "mauvais, rusé", im sav. eréjo "étourdi, espiègle" und endlich in Thônes: érjò "enfant vif et turbulent" bedeutet. - § 203. In der Kollektivbedeutung "Kinder" ist der Plural von race nicht nur westfr., sondern auch in Montbéliard und Aosta bekannt. - § 234. Zu puer auch puette "petite fille", das in Champeaux (Ille-et-Vilaine) gebräuchlich ist. Norm. pianchon "enfant" dagegen gehört nicht hierher; es ist das gleiche Wort wie planchon pbranche de peuplier, d'osier, qu'on pique en terre pour sormer bouture" und stammt also aus lat. plant(at)io (so auch schon Journal des Savants 1909, 444). - § 235. Auch in den Argonnen: napion "petit enfant" (Lallemant). - § 240. Naz "morve" ist auch in ang. nasain "petit enfant" zu sehen. - § 248. Der Typus mat erstreckt sich bis in die Vogesen: La Baroche: ta de matle "von Kindern, jungen Leuten, die ausgelassen lachen". - § 267. Gehört hierher auch Friedrichsdorf: perot "petit enfant"? - § 297. Das Primitivum zu afr. hardeau ist noch heute in Dol gebräuchlich: har "garçon" (ABret 12, 589). - § 306. Auch in Le Havre ist mousette "petite fille espiègle" gebräuchlich. Sodann wäre bret. moezik "petite fille" in erster Linie zu vergleichen gewesen. Es erscheint dahef höchst fraglich, ob von der geographisch beschränkteren Bedeutung "Bohne" auszugehen ist. Man dürfte dagegen nicht etwa einwenden,

dass der Bedeutungsübergang "kleines Mädchen" > "Bohne" schwer verständlich wäre, vgl. die Typen monacha, nanus, prudhomme, die alle zur Bezeichnung der Bohne herangezogen werden. - § 337. gone, gonelle ist auch forez. - § 357. Zu it. pipi vgl. sard. pipia "ragazza" (ATrPop. 22, 184). -§ 384. Zum Typus kind wohl auch verd.-chal. quin-not (= kênq), terme d'amitié qu'échangent entre eux les enfants". - § 398. Bmanc. bræló kehrt auch in Le Havre wieder: brêlot "petit enfant", wo auch ein breleque "petite fille (en mauvaise part)" existiert. Sie gehen zurück auf afr. braiel, zu braca. - Gehört zu hmanc. écras "ensant en bas-âge" auch Coglais: akren "petit avorton maigre et chétif (bêtes et gens)"? - Vendôm. avéras "avorton; enfant chétif" gehört zu habere, das in verschiedenen Mundarten zur Bedeutung "Kleinvieh" gelangt. Das Sussix -as < -aceu entspricht gut der semantischen Nuance des Wortes. - Moujasse ist auch nant. Man wäre versucht, das Wort mit dem fr.-prov. modze "génisse" zusammenzustellen, wenn nicht das schwere Bedenken bestünde, dass aus keinem westfr. Dialekt die Bedeutung "Rind" mitgeteilt wird. — Vend. macréa ist wohl dem Fischnamen maquereau gleichzustellen. - § 399. Auch blais. poque "jeune fille". Soll die Etymologie pauca aufrecht erhalten werden, so muss man wohl Wanderung annehmen. - Mazet in Punkt 206 der Atlaskarte ist dem § 326 behandelten mazette gleichzustellen, mit Nasalierung des -a- durch den vorangehenden Nasal, wie sie sich sporadisch häufig in verschiedenen fr. Mda. findet. - Bwem in Punkt 303 ist auch bei Thibault für Blois belegt: boîme "jeune fille" und ist zweifellos = fr. bohême (vgl. norm. boême "sale, dépenaillé, ensorcelé" usw.). -- § 401. Das fr.-comt. are "Kind" wird für die Bourgogne durch die Noëls (1728) ebenfalls belegt: hairai. Das Wort scheint mir auf afr. aire "Herkunft"; Nest" ( area) zurückzugehen, das auch dem afr. airage "race, extraction" zugrunde liegt (wovon Ile d'Elle: hérage "qui est d'une certaine origine, en mauvaise part"). - § 405. Bearn. toye entspricht Montpellier: tocha "jeune fille sans esprit et sans grâce" (RLR 20, 300). - § 407. Die Ableitung von zito vom d. zitze scheint mir durch die Beobachtung gestützt zu werden, dass zitu in ältester Zeit als Beiname auftritt (Cod. Cajet., AGl 16, 27). - § 413. Hierher auch pg. raparigo "Knabe" in Villa Real (R Lus 15, 337). -

Vermisst habe ich: afr. wadel "garçon" (R 21, 292); wallon. nokète "petite fille", das zu dem von Behrens, Fr. Wortg. 184 behandelten noguette "Ladenjungser" gehört; Ham: pillemiche "terme d'amitié qu'on donne aux ensants"; norm. cambot "marmot"; Guernesey: apaûtre (< apostolus) "gars, garçon"; Coglais: vozo "petit bambin"; Dourdain: pisquette "petite fille", Landujan: piskæt "jeune fille coquette", Coglais: pisket "fillette insupportable"; Dourdain: noubin "garçon"; Guipel: birou id. (ursprünglich ein Teufelsname, als solcher im Dep. Ille-et-Vilaine noch gebräuchlich); Bonneval: ponjon "très jeune et très petite fille"; bmanc. kərmayo "petit enfant", was f. Pl. "enfants"; poit. naulet "Kind" (soll nach einem gleichnamigen Kuchen benannt sein, der ein Kind darstellt); Sermizelles (Yonne): gniouche id.; Sacy: gaguin "Knabe"; Fresne: maguin "petite fille"; Champignelles: piaule id. (zu piauler, das auch in der Mundart der Yonne vorkommt); St.-Florentin: jobette (zu dem weitverbreiteten job, das "niais" und ähnliches bedeutet); Reims: frêle "jeune fille" (< fragilis); Langres: artignole "jeune enfant"; argonn. hasse "garçon"; Rémilly: na "garçon"; voges. noua "petit enfant"; Bournois: gelin "jeune

fillette" (urspr. "petite quille servant pour le jeu du bouchon"); schweiz. bonet "petit garçon"; moza "jeune fille"; aost. boffa "petit garçon", Pont-de-Beauvoisin (sav.): matru "petit garçon" (RPhF 17, 146); St.-Etienne: grabot, -ta "petit enfant"; quisét id.; eig. "petite gobille", Colognac: chourle "enfant" (RLR 15, 252); langued. pilars "garçons" (Salow 174); pelagus (RDR 5,65); piem. cioncio "bimbo" (wohl zu it. ciocio; Pauli § 378); Sondalo: majón "ragazzo" (ARom I, 212 N. 3); Trepalle: böder id. (ibid.); veron. butina "ragazzina" (ATrPop. 17, 383); neap. nerè "giovinetta" (Z 20, 499); Marsico Nuovo: uaguastredde "ragazzette" (ATrPop 11, 545); nuor. aghiannunieddu "bambino" (ibid. 12, 197), endlich aus Portugal: bagôcho "kleiner Knabe" in Villa Real (zu bagaxa?, R Lus 15, 333), nagalho "Knabe" ebenda (eigentlich "Strick", R Lus 12, 111). - Ganz außer acht gelassen hat P. alle Wörter, die irgendeinen Nebensinn enthielten, die also z. B. "Säugling" oder unbesonnenes Kind" oder "schmutziges Mädchen" u. ä. bedeuteten. -

Die Bibliographie zeigt, wie der Verfasser bemüht war, seine Sammlungen so weit als möglich auszuhauen. Dass nie alle Quellen herangezogen werden können, sondern eine Auswahl getroffen werden muß, ist ja selbstverständlich. Dass Blochs Studien über die Mundart der südlichen Vogesen nicht mehr herangezogen wurden, erklärt sich wohl aus der Desorganisation des Buchhandels durch den Krieg. Dagegen hätten doch eigentlich Bruneaus Arbeiten über die Ardennendialekte benützt werden können und sollen. -- Das Register ist zuverlässig gearbeitet; nur schade dass im lat. Teil bloss diejenigen Wörter verzeichnet werden, die ausdrücklich im Text zitiert werden, während diejenigen fehlen, die dort nur in romanischer Form erscheinen. So kann sich, wer das Buch zur Ergänzung der Angaben von Meyer-Lübkes Etym. Wb. benutzen will, nicht mit einem bloßen Nachschlagen im Register begnügen.

Die Ausstattung des Buches ist vorzüglich; die Drucklegung peinlich sorgfältig überwacht. Sie bestätigen damit den Eindruck einer äußerst gewissenhaften Arbeit, die in uns den Wunsch erweckt, P. möchte sich auch fernerhin ähnlichen Studien widmen.

W. v. WARTBURG.

Öhmann, Emil, Studien über die französischen Worte im Deutschen im 12. und 13. 7h. Helsinki 1918. 155 S.

In den Fussapfen seines Lehrers Suolahti wandelnd und auf dessen reiches Material sich stützend, sucht der Vers. der Frage näherzutreten, auf welchem Wege das Mhd, seine zahlreichen Lehnwörter aus dem Fr. erhalten habe. Er stützt sich für seine Untersuchung auf rein linguistische Erwägungen und läßt z. B. kulturgeschichtliche Probleme beiseite. Immerhin gibt er als Einleitung eine hübsche Übersicht über die Wege, auf welchen die fr. Wörter ihren Eingang finden konnten. Er schreibt, wohl mit Recht, dem flandrischen Welthandel, der flämischen Kultur, einen weitgehenden Einflus als Vermittler zu. Der Handels- und Verkehrsstrom ging von dort aus an den Niederrhein, mit Köln als hauptsächlichstem Umschlageplatz, folgte dem Stromlauf bis an den Oberrhein (Basel) und fand von da seine Fortsetzung durch das Donautal nach Osten, Einen ähnlichen Weg verfolgte auch der kulturelle Einfluß. Die meisten der in mittelalterlichen Quellen erwähnten Itinerarien, die von Westen

nach Osten strebten, führten denn auch über Köln. Daneben war natürlich von großer Bedeutung der ständige Kontakt zwischen den beiden Völkern an der Sprachgrenze. In dieser Beziehung hat Metz stets eine wichtige Rolle gespielt.

So sucht denn Ö. zwei wichtigste Vermittler französischen Sprachguts herauszuheben und in ihrer rein formellen (lautlichen und morphologischen) Wirkung darzustellen: die ostfranzösischen Grenzmundarten und das Mittelniederländische. Den ersteren sind u. a. zuzuschreiben der Ersatz von afr. -iee durch mhd. -îe, von afr. -et, -ette durch mhd. -ît, von afr. gu- durch mhd. w-, die auf altostfr. -ie, -at, w- zurückzuführen sind. Interessant ist hier die von Ö. hervorgehobene Tatsache, dass der bekannte ostfr. i-Nachlaut auch in den angrenzenden deutschen Mundarten vorkommt, und zwar auch bei deutschen Wörtern. Er weist auch darauf hin, dass er in beiden Sprachgebieten geographisch zusammenfällt mit der Ausdehnung der intensivsten fränkischen Besiedlung. Es wäre ungemein wünschenswert, wenn jemand diese lautliche Frage unter diesem neuen Aspekt untersuchen wollte.

Der zweite Weg der Entlehnung ist etwas schwerer darzulegen, da die ältesten ndl. Texte bei weitem nicht so alt sind wie die ersten deutschen, französische Entlehnungen aufweisenden Texte. Trotz dieser Schwierigkeit weisen eine Reihe von lautlichen Kriterien unzweideutig auf diesen Weg, während sachliche Erwägungen nur bei der Betrachtung einiger Handels- und Seeausdrücke eine Rolle spielen. Ich hebe nur die Deminutivformen auf -kin und die Wiedergabe von afr. -er- durch -ir- hervor. Es folgt noch ein recht langes alphabetisches Verzeichnis der fr. > mndl. > mhd. Lehnwörter.

Eine gewisse Schwäche wohnt den Ausführungen Ö.'s deswegen inne, weil er es durchaus unterlassen hat, auch etwa andere als nur literarische mhd. Quellen heranzuziehen. Zweifellos würde es sich auch lohnen, bei dergleichen Betrachtungen die modernen Mundarten mit zu vergleichen, also beispielsweise zu untersuchen, wieweit heute ein gewisses Lehnwort noch verbreitet sei. Wenn auch die meisten entweder ins Gemein-nhd. übergegangen oder aber im Verlaufe der Jahrhunderte dem Wandel der Kultur zum Opfer gefallen und verschwunden sind, so ist doch zweifellos das eine oder andere wirklich volkstümlich geworden und hat sich in dem Gebiete gehalten, das die Entlehnung vorgenommen hat.

An Einzelbemerkungen habe ich sozusagen nichts beizufügen, da ich auch keinen Überblick über das deutsche Material besitze. Das parasitische m, welches das Mhd. dem afr. papilion eingefügt haben soll (mhd. pampilion), ist vielleicht schon afr., vgl. morv. pampillon, verd.-châl.: pampiyon. — Das Deutsch, das der (finnische) Verfasser schreibt, ist im allgemeinen recht gut. Neben einigen anderen Kleinigkeiten ist mir besonders der Plural Worte aufgefallen, der auch dort steht, wo wir Wörter setzen würden. Die Abkürzung franche-comtés. zur Bezeichnung der Mundart der Franche-Comté verstehe ich nicht.

W. v. WARTBURG.

Spitzer, Leo, Lexikalisches aus dem Katalanischen und den übrigen iberoromanischen Sprachen. Biblioteca dell' Archivum Romanicum, diretta da
Giulio Bertoni. Serie II. Linguistica. Vol. 1°. Genève Leo S. Olschkí
1921. VIII—162 S. Preis: 10 Schweizerfranken.

Mit diesem Buch wird eine neue Serie von romanistischen Publikationen eröffnet. Sie soll wohl die durch die Kriegsnöte vielfach entstandenen Lücken in den Publikationsmöglichkeiten ausfüllen helfen. Wir sind daher den beiden, die sie geschaffen haben, dem Herausgeber Bertoni und dem Verleger Olschki zu Dank verpflichtet.

Seit einiger Zeit bemühen sich außer der so rührigen Forschergruppe in Barcelona auch einige Romanisten aus andern Ländern, die lexikalischen Verhältnisse des Katalanischen klarzustellen. Unter diesen hat sich Spitzer durch seine Rührigkeit und seinen Scharssinn einen hervorragenden Platz gesichert. Der vorliegende Band enttäuscht die Erwartungen, die wir daher in ihn setzen durften, in keiner Weise. Es ist zum vornherein schon erstaunlich, wie weit Spitzer seine Informationen herbeiholt. Er begnügt sich nicht damit, auf den vorhandenen Wörterbüchern und auf dem Material, das die katalanischen Forscher bis jetzt zutage gefördert haben, aufzubauen. Er sucht mit der Sprache in lebendigen Kontakt zu gelangen und ihr so ihre Geheimnisse abzulauschen. Auf Grund reicher, eigener Lektüre erfasst er häufig den Sinn eines Wortes, eines Ausdruckes besser, als er aus den noch recht mangelhaften katal. Wörterbüchern zu ersehen ist. Seine Interpretationen zeugen von einem feinen Sinn für stilistische Nuancierung und sind sicherlich auch für das deskriptive Wörterbuch des Katalanischen von Wichtigkeit, wenn auch das Buch als solches aufs Historische angelegt ist. Große Aufmerksamkeit widmet S. mit Recht den morphologischen Verhältnissen, besonders der Bedeutung der Suffixe. Ihm, dem so viel verschiedenes Material durch die Hände geht, wird es leicht, für alle möglichen Bedeutungsverschiebungen Parallelen aus andern Sprachen herbeizuholen, oder das Wort ausfindig zu machen, das störend in das Dasein eines andern eingegriffen hat. Wenn trotz dieser Qualitäten das Buch uns nicht voll befriedigt, so kommt das von den Ursachen her, die ich schon im Literaturblatt 1920, 266 geltend gemacht habe.

Über das Vielerlei des Bandes zu reserieren ist natürlich unmöglich: er besteht aus 202 unter sich zusammenhanglosen Artikeln. Um mein Interesse daran zu bezeugen, möchte ich im folgenden nur noch einige wenige Einzelbemerkungen machen: S. 15. Ich verstehe nicht recht, wie kat, arraulir zu flebilis gehören soll, es wäre denn durch Entlehnung aus dem Gaskognischen. Doch müßte eine solche Wanderung des Wortes noch näher begründet werden. - S. 21. Barranca von den ähnlich gebauten rätoromanischen Wörtern zu trennen, ist kaum möglich. Auch das Suffix deutet auf vorromanischen Ursprung hin (vgl. etwa calanca). Die Herkunft des lt. barrum "Lehm" selber ist ja noch nicht recht aufgeklärt, so daß eine Anknüpfung von barranca an dieses nicht ohne weiteres verbieten würde, darin ein vorromanisches Element zu sehen. Auch könnte sich barrum erst nachträglich in die Bedeutung von barranca eingemischt haben. Vgl. übrigens galiz. barranco, das von Valladares mit "quiebra profunda en el terreno" definiert wird. — S. 27. Zu mall. beninoy "Dummkopf" vgl. etwa renn. bontif "simple, crédule", zu kat. angel "einfältig" das it. santoccio. - S. 29. Für den Bedeutungswandel von "Ambos" > "dumm"

sieht S. vier verschiedene mögliche Wege. Doch scheinen mir alle zu konstruiert. Der Übergang hat wohl eher von "Ambos" über "Stock; Klotz" zu "dumm" geführt (vgl. unser stockdumm), oder über die vielerorts für die heutigen Vertreter von bicornis bezeugte Bedeutung "verdreht". - S. 35. Zu mall. buscaret "Grasmücke" wären auch besonders kat. buscalé, busqueta (Vogel), busquera, busqueta (Aguiló), sowie aveyr. busquet zu ziehen. - Montoliu scheint mir doch recht zu haben, wenn er kat. carall "männliches Glied" mit calamellus verbindet, vgl. akat. caramella "id." (Aguiló) und galiz. caralla (Valladares). -S. 45. Für kat. eixorc "unfruchtbar" scheint mir nach wie vor gall. \*iorcos als Etymon besser zu passen als orcus. Ich hatte mich im Literaturblatt 1920, 267 nur dahin geäußert, eixorc sei mit \*jorcos in Verbindung zu setzen, ohne mich über den Vorgang auszusprechen. Ich sehe in dem Anlaut das lat. ex-, das wohl, wie S. bemerkt, von exortus für abortus stammen könnte. In der ursprünglichen Bed. ist übrigens \*jorcos noch erhalten im bask, orkhatz "Reh". - S. 74. In der Familie von fr. flandrin wäre der Ländername Flandern nach S. erst nachträglich hineingedacht worden. An und für sich ist solch ein Vorgang wohl möglich. Jedoch scheint mir in diesem Falle besonders die weite Verbreitung des Adj. flaming in ähnlichen Bedeutungen wie fr. flandrin sehr zugunsten der alten Etymologie zu sprechen. - S. 82. Altkat. hujar liegt wohl auch in hugar nermuden" vor, das R 30,538 belegt ist und verschrieben sein wird. - S. 87. Die richtige Etymologie von kat. lleganya "Augenbutter", das auch apr. lang. gask. sp. ist, hat schon Bourciez, Bull. hisp. 3, 232 gegeben: es stammt aus lt. laganum "dünner Ölkuchen; Lage eines aus mehreren Schichten bestehenden Kuchens", resp. aus einem \*laganea. - S. 92. Auch mir scheint kat. mal-girbat "schlecht gekleidet" zu npr. gerbá "gazonner", gerb "gazon" zu gehören. Jedoch ist es unmöglich dieses mit d. garbe zu verbinden. Bedeutungsparallelen zu "Garbe">"Rasen" sehe ich keine; die Entlehnung müste über das Fr. gegangen sein. Wir haben aber schon im Mlt. (seit dem 10. Jh. belegt) ein gerbum mit vielen Ableitungen in der Bedeutung "Rasen, Weide" (DuC 4, 59), besonders in Piemont belegt, wo es noch heute heimisch ist: gerb "terreno incolto, landa" usw. Ich sehe darin ein germen + herba. - S. 92. Marlborough spielt auch in franz. Mundarten eine große Rolle bei der Neubezeichnung von Werkzeugen. Dem kat. mambru am nächsten kommt norm. malbrou "chaufferette en terre cuite". - S. 97 N. I. Der Wandel von  $i > \ddot{u}$  in fr. jumart < chimaera hat seine Parallele in siz. ciumari "capricci". — S. 98. Während pg. mouco "schwerhörig" < Malchus schon alt sein muss, verraten die von S. angeführten franz. Dialektformen modernere Neubildung. In älterer Form liegt der Eigenname vor im centr. mauguin "estropié". - S. 101. S. sieht in kat. perbocar "erbrechen" lt. provocare. Das von Valladares bezeugte galiz. provocar id. gibt ihm durchaus recht. Der Wandel von pro > per erklärt sich dadurch, dass boca "Mund" in das Wort hineingedeutet wurde. In einer Zusammensetzung mit boca hatte aber pro- keinen Sinn mehr und wurde daher mit dem deutlichen per- vertauscht. - S. 104. Altkat. poc "klein" ist begleitet von der semantisch interessanten Ableitung poquesa "Kindheit" Rom. 15, 223. Paucus "klein" ist schon vulgärlat. recht häufig, vgl. Löfstedt, Peregrinatio 338, Studj Medievali 2, 444 (Codex Cavensis). Auch verschiedene moderne franz. Mundarten kennen diese Bedeutung. - S. 121. Wie verhält sich zu kat. sofragar "Kniekehle" das gleichbedeutende galiz. ofrage? Dürfte in diesem Wort vielleicht. Deglutination eines frühern Artikels s- < ipse angenommen werden? Damit erhielte das Gebiet von ipse als Artikel eine bedeutende Erweiterung nach Westen (vgl. Archivum Romanicum 4, 421). — S. 147. Vanarse "sich rühmen" ist auch altgenuesisch.

Druckfehler sind mir nur wenige aufgefallen:

S. 61 (Titel zu Nr. 85) lies estamanetjar statt estamenecjar.

S. 95 Z. 7 v. o. " Abhandlungen " Sitzgsb. S. 111 Z. 2 v. u. " 7338 " 7738.

Zum Schluss habe ich noch einige Wünsche anzubringen: S. zitiert sehr häufig Zeitschriften bloss mit den Jahrzahlen, so Ztschr. 1919, ohne Angabe der Seiten. Das ist für den Leser sehr zeitraubend, um so mehr als ja seit 1914 bei fast allen unsern Zeitschriften Jahrgang und Band sich nicht mehr entsprechen. Diese Gewohnheit dürfen wir daher nicht aufkommen lassen. --S.'s Stil lässt es in diesem Buch oft an Klarheit fehlen, in diesem Falle nicht etwa eine Folge der berüchtigten "deutschen Gedankentiefe", sondern blosse Nachlässigkeit. Er verschachtelt Haupt- und Nebensätze ineinander und schiebt noch zahlreiche Bemerkungen in Klammern hinein, so dass es sogar einem Deutschsprechenden erst nach mehrfacher Lektüre möglich wird, den Sinn zu erfassen. Man lese z. B. das Satzungetüm S. 60 (Artikel 83), das 18 Zeilen umfasst und in dem das Verbum des Relativsatzes 14 Zeilen nach dem Subjekt steht. In einem Buch, das auch für Menschen anderer Zunge bestimmt ist, sollten solche Dinge vermieden werden. - Endlich ist es sehr bedauerlich, dass ein Register fehlt.

W. v. WARTBURG.

Repetitorien zum Studium altfranzösischer Literaturdenkmäler, herausgegeben von Karl R. v. Ettmayer.

- 1. Der Rosenroman (Erster Teil). Stilistische, grammatische und literarhistorische Erläuterungen zum Studium und zur Privatlektüre des Textes von Karl R. von Ettmayer. Heidelberg, Winter, 1919. 42 Seiten.
  - 2. Das Rolandslied von Emil Winkler. Heidelberg, Winter, 1919. 40 Seiten.

Das neuartige Unternehmen, das ohne jedes Geleitwort hervortritt und an von Ettmayers Vademecum eine Art Vorläufer hat, ist an sich freudig zu begrüßen; es wird durch diese knappen Bändchen manches wichtige Einzelwerk der altfranzösischen Zeit Herz und Geist nähergebracht und so das Studium der alten Literatur nach der philologisch-linguistischen sowohl wie kulturellen Richtung vertieft und belebt werden. Erfreulich ist auch, dass in den Bändchen die Ergebnisse so mannigfacher Forscherarbeit ins rechte Licht gerückt und veraltete Theorien ins Dunkel gescheucht werden.

Nach Anlage und Plan kann aber I (und 2, wo es ihm folgt,) längst nicht in allem gebilligt werden; dazu ist es der Ausführung nach zwar kühner, subjektiver und schöpferischer als I, datür aber desto bedenklicher, nachlässiger und beschwerlicher, also recht wenig geeignet, das Unternehmen empfehlend zu eröffnen.

Die Büchlein sind angekündigt als Repetitorien, aber schon im Untertitel zu I heisst es: "Erläuterungen zum Studium und zur Privatlektüre des Textes",

was mehr nach Einführung klingt. Also wendet sich das Bändchen an solche, die den Rosenroman I noch lesen wollen; aber dann kann man nicht von Repetitorium sprechen. Offenbar will aber das Bändchen sowohl zur Einführung wie als Repetitorium dienen, was sich methodisch schwer miteinander verträgt.

Im einzelnen zu 1: Unter "Behelse" wäre eine kurze Kennzeichnung der drei Ausgaben erwünscht, von denen die Méons nicht einmal erwähnt ist.

In § 1 und 2 ist bereits — was man lieber aus Ende gerückt sähe — von der Bedeutung und dem Einfluss des Gesamtromans die Rede, was verwirrend wirken kann, da ja, wie auch Vers. selbst in § 3 betont, die beiden Teile so grundverschieden sind.

Die §§ 4-8 sind mit "Stoff, Inhalt und Form" wenig glücklich überschrieben. Erst ist von Inhalt, sehlerhaster Komposition und Grundidee, dann auch vom Formalen und Stofflichen die Rede.

In § 8 fehlt bei dem längeren Zitat die Angabe der Quelle.

In § 14 wird dem Dichter "reiche lyrische Begabung" auf rein technisches Können hin zugesprochen.

Zu § 16 ff.: Vers. stellt in seiner Behandlungsweise eine Art von Programm auf, und so war es dankenswert, trotz Fehlens geeigneter Vorarbeiten und selbst auf die erkannte Gefahr des Irrtums hin den Charakter des Wortgebrauchs bei G. de Lorris zu skizzieren. - Nicht Ausdrücke, sondern Lautgebungen sind es, die in § 26 f. auf Lothringertum untersucht werden, und da wäre jedesmal auf Sicherung durch Reim und Versmaß zu halten, was auch im folgenden meist unterbleibt. So liegt in § 27 nicht lessive (+ 1!), sondern lessif, less(i)u vor. An baer (§ 31) finde ich nichts Auffälliges (s. auch Glossar zu Hunbaut). In § 48 wird, wie es scheint, comance als die primäre, comans (comanz) als die sekundäre Form angesprochen! Soll emperieres (§ 69) mehr als eine Schreiberform sein? Dies und so vieles lässt sich sur Einzuführende weit klarer sagen. Weswegen muss (§ 78) das so verbreitete danz (dominus) aus Kristian geholt sein? In § 79 sind iere erat und el eilla in dem gewollten Sinne ohne jede Beweiskraft und der ganze Paragraph verunglückt. Als Pronomen nimmt doch el eine Sonderstellung ein und comans < comanz ist die ursprüngliche Form (s. o.), wie auch iere, das sich seines 2 auch im Reime nicht zu schämen braucht. In § 88 ist die Beweisführung von Satz 2 unverständlich. In languist là (§ 89) liegt satzphonetischer Ausfall des t (nicht s) vor; denn (vgl. § 88) nicht languist, sondern languit trifft mit là zusammen. Auch § 92 ist völlig versehlt. Es liegt kein Anrus, sondern der späte analogische acc. vassaut (st. vassal) vor und das im Reime mit saut < salvet, wie durch Verstummen von -s und -t ermöglicht. § 95: In Kristians muscates: grenates ist ob d oder t doch nur Sache der Schreibung.

Auch Abschnitt IX gibt zu manchen Ausstellungen Anlass. Zunächst erscheint der Ausdruck Diktion recht unbestimmt und man versteht erst später, was er alles bedeuten soll. Die Bemerkungen in § 98 und 100 sollten vorausgeschickt und die von § 99 als Fusnoten gegeben sein. In § 99 ist die Erklärung zu 1533 nicht ausreichend, da — 1!; vgl. 1495. Auch mireoirs 1579 weist (in Umschrift!) — 1 auf! Auch der Trennungsstrich hinter der Iktussilbe müste erklärt werden, wenn schon soviel Landläusiges wie in § 98. Die Verszissern sollten von 5 zu 5 gegeben sein und öster vierstellig. Im nichtphone-

tischen Text steht zwar mit Akut asprete, lassete 1483 f., aber ohne solchen biaute, fierte 1458 f. Vgl. auch née: menee 1453 f., tenrés: orres 1549 f., novele 1591, doch novelle 1538 usf. Im phonetischen Text wimmelt es von Versehen, Fragwürdigkeiten und Ungleichartigkeiten aller Art. Ich nenne nur weniges. In 1577 lies dom. st. rom. Die Eigennamen sind teils groß, teils klein geschrieben. In 1595 ist  $s \not\in t$  (sapet) kaum gewollt. Sonst ist e < a als geschlossen gegeben. Es findet sich abre 1502, aber umbres 1494. Nasales o ist durchweg als offen behandelt (!), Beispiele: amo (ad montem) 1444, kofor (confortem) 1508, mę̃do 'Welt' 1537 usf. Verschieden behandelt sind οςτη 'ebenso' 1437 neben osin 1567, wie auch ęsin 1512 neben ęsin 1563, wieder anders 28 (longu) 1465. Statt že 1434 usf. erwartet man nach § 59 že. Rätselhaft erscheint adas 1489, dedas (l. dedans) 1490 gegenüber sa (sensu) 1509 f. und fi 1535 f. Ähnlich vos diré 1548, aber vu dis 1567. Vor Vokal finden sich the 1551, 1582 und that 1560. So ist man auf Schritt und Tritt von Fallen bedroht. Und doch war es recht verdienstlich, einmal die phonetische Umschrift eines längeren Textstücks zu bringen.

In Kap. X "Der Rosenroman I als Kunstwerk" ist alles mögliche untergebracht. Die ersten Paragraphen, in denen von Stoff, stofflicher Deutung und Quelle die Rede ist, wären besser in Kap. II ("Stoff, Inhalt und Form") am Platze. Manche der stofflichen Deutungen sind nur so hingesprochen und erscheinen ohne Begründung gewagt. Dann folgt nach Konzeption und Tendenz die Zeit der Abfassung, die Persönlichkeit (eher Hofjunker als Geistlicher) und Heimat (Nähe von Metz?) des Dichters sowie der Schauplatz der Handlung und sogar die Hss. - alles unter Kunstwerk! Man erkennt darin leicht eine Neigung des Verfassers, übliche Begriffe durch Erweiterung zu verwässern; vgl. oben Diktion und (auch Vademecum) Stilistik. In der Reihensolge: Syntax, Formenlehre, Lautlehre erkenne ich keinerlei Vorteil, erst recht nicht in der vereinigten Behandlung von Dichter- und Schreibersprache, besonders im vorliegenden Falle.

So machen neben der unmethodischen, unübersichtlichen Anlage allerhand Mängel des Drucks und Ausdrucks das anregende Büchlein über den Rosenroman I zu einem mehr dornigen als rosigen. Von gröbern solchen Mängeln trage ich noch nach: § 4 "den somnum" st. "das somnium" (Scipionis). — S. 4, V. 2073 lies Des or statt De sor. - S. 3 ff.: der Gebrauch der Kursivschrift bei Amant, Bel Acueil usf. ist höchst ungleichmässig gehaudhabt; er hört in § 4 plötzlich auf, um in § 5 wieder einzusetzen. - S. 6, Z. 7 v. u. lies Chastee st. Chastee (oder Chastee wie S. 5). - § 6, Z. 12 lies consentés st. consenties. - S. 8, Z. 3 lies comandemens st. commendemens. - S. 8 und durchweg steht das kritiklose Chrestien! Weshalb nicht Crestien oder Crestiien? - S. 11, Z. 10 wohl besser "sich öfter". - Auf einer und derselben Seite steht Raoul de und von Houdenc. - S. 12, Z. 23 lies "ist" st. "sind". -S. 13, Z. 7 v. u. streiche "unsere Aufmerksamkeit". - § 31, Z. 3 lies begehren. - S. 17, Z. 14 lies "Zweikasusrektion". - S. 19, § 50 lies Computus st. Compotus, ebenda 216 st. 316. — S. 20, § 55, Z. 3 lies "seiner Zeit". — § 57: werden die Ausdrücke "Chrestien nachgebildet" und "aus Chrestien übernommen" wörtlich verstanden, so müste man eine kaum glaubliche, sklavische, grammatische (!) Nachäffung des großen Meisters annehmen. - § 61, Z. 9: sehr nachlässige Art der Verwendung des Tremas. - § 69 und sonst: für den

Verf. ist jede Schreibung (Graphie) = Orthographie. — In § 77 lies § 72 st. § 73. — § 82, Z. 3 lies: aufweist. — § 96, Z. 8: was hat man sich hier unter "Ausland" zu denken? — S. 42, Z. 11 lies Enklise st. Enklyse! — Mit einem schrillen Mifston endet dann das offenbar sehr überhastete Bändchen in dem bösen lapsus linguae logicus des letzten Satzes, der im Altfranzösischen trotz dessen freier Syntax als Anakoluth zu gelten hätte.

Das 2. Bändchen ist der Aussührung nach besonnener, objektiver, sorgfältiger, lichtvoller und geniessbarer. Vers. berichtet zuverlässig und knapp über den Stand der Forschung, und bei der Vorsicht und Umsicht, mit der er sich über strittige Punkte auslässt, ist wenig Anlass zu Erörterungen gegeben.

Zum Inhaltsverzeichnis: Für § 20 wäre "Gegend" st. "Ort" passender. — In § 1 verdiente auch Clédats Ausgabe eine Erwähnung. — Aus § 4 würde ich als selbständige Abteilung "Charaktere" ausscheiden. — § 5 ff.: Stil bedeutet bei Winkler das Ästhetisch-technische, also nicht wie bei v. Ettmayer stilistisch — sprachlich. Führer ist ihm der anregende Voßler. Nicht genug gewürdigt scheint es mir zu sein, daß der Epenstil auf die Bedürfnisse des Vortrags eingerichtet war, des Vortrags vor einsachen Christenmenschen. Findet darin das Zerrissene, einzeln Perlende nicht seine Erklärung, und machen wuchtige Zeileneinheiten da nicht mehr Eindruck als schleppende Gesüge? Und fast nicht die Wärme des Gesühls alles zur Einheit zusammen? Wozu also noch umständlichere Kunstmittel bei einer unverwöhnten Zuhörerschast? Daß mit den Versen: Halt sunt li pui e tenebrus et grant, Li val parfunt e les ewes curant dem Auge so gut wie nichts geboten werde, kann ich nicht unterschreiben und bestreite, was so schön vom Euteilen der Stunden hineingedeutet wird. Gottseidank ist die Dichtung auf den modernen Leser nicht zugeschnitten.

S. 13, Z. 12f. Der unkritische Text mit tute (+ 1) st. tuit ist doch sehr störend, wie auch die Nichtverwendung des Tremas. Auch S. 15, Z. 6 f. v. u. zeigt so recht, dass der unkritische Text Gröbers (lies Tant st. Tuit) nicht geeignet ist, um syntaktische Schlüsse darauf zu gründen. Was vom Perf praes. gesagt wird, behält allerdings seine Richtigkeit. — S. 18, Z. 10: Die Erklärung des Konjunktivs portast (Stengel port) erscheint gewagt; es wird Konjunktiv des Willens sein. — Z. 20: del st. de vor repairer könnte aus dem vorhergehenden Verse (... tens est del herberger) stammen. — S. 22 unten: Man ist geneigt, meignent (mingunt Baist) Oxf. 983 weiter auf meient (meiunt) zurückzuführen. — § 17 B: es erscheint mir trotz allem gewagt, Oxford die Reime e:ie und damit jegliches Anglonormannentum abzusprechen. — S. 29 Mitte: Imphe auf Ursa-Edessa zurückzuführen ist reichlich kühn. — S. 31 unten: Die Dialektgrenze ist zu allgemein verwertet; nur Isophonen bestimmter Lautverhältnisse sind beweisend.

Druckfehler u. dgl. sind selten. S. 10, V. 275 fehlt ma vor marche. — S. 14, Z. 4 v. u. lies "der" st. "die". — Das rätselhafte Stifthorn (S. 4) hat auch Ph. A. Becker (Grundr. altfr. Lit.); es fehlt in deutschen Wörterbüchern. — Admiral st. Amiral (S. 12) ebenfalls schon bei Becker.

HERMANN BREUER.

W. v. Wartburg, Zur Stellung der Bergeller Mundart zwischen dem Rätischen und dem Lombardischen. (Sonderabdruck aus Nr. 11 des Bündnerischen Monatsblattes, 1919.)

Das Bergell ist das Tal der Maira, die sich südwärts vom Malojapass, in einer Richtung mit dem Engadein, in den Talkessel von Chiavenna ergießt. Der Malojapass bildet also die Wasserscheide zwischen Inn und Maira. Seit Ascoli sah man in der Sprache des Bergell, wie weiter östlich in der des Puschlav und des Spöltales, eine lombardische Mundart mit starkem rätoromanischen Einschlag. Wartburg hat es nun unternommen, nachzuweisen, dass umgekehrt der Grundstein des Bergellischen rätoromanisch ist und die lombardischen Züge spätere Entwicklung darstellen. Das ist auch von vornherein das einzig Wahrscheinliche. Wie also die Wasserscheide zwischen dem mittelländischen und dem schwarzen Meer niemals am Brenner oder im Pustertal eine Trennung von Nord und Süd veranlasst hat - auch das Altladinische zu beiden Seiten des Brenners und des Ortlermassivs zeigt überraschende Gemeinsamkeiten in der Entwicklung -, so war auch nördlich und südlich vom Malojapass die gleiche Sprachform herrschend und man dürste nicht sehlgehen, wenn man die ursprüngliche Südgrenze des Rätoromanischen noch weiter südlich, am Südhang der Alpen sucht, etwa in der gleichen Linie, durch welche noch zur Zeit des römischen Weltreiches die Provinz Raetia von der Gallia Transpadana geschieden war.

Die Untersuchung Wartburgs ist nur der Auszug aus einer größeren Arbeit, die uns in Aussicht gestellt wird. Aber schon aus dem Wenigen, das uns heute vorliegt, ergeben sich höchst bemerkenswerte Tatsachen. Seitdem die bergellische Sprachentwicklung unter den Einfluss des Lombardischen geraten ist, vermutlich seit der Zeit des späteren Mittelalters, ist die eigentliche rätoromanische Grundlage der Mundart zu einem gewissen Stillstand gekommen, diese hat an der späteren Entwicklung des im Norden an das Bergell anschließenden Oberhalbsteinischen und Oberengadeinischen nicht mehr teilgenommen. So zeigen sich vielfach Übereinstimmungen des Bergellischen, nicht mit diesen rätoromanischen Mundarten, wohl aber mit dem Unterengadeinischen und weiter östlich mit dem Altladinischen im westlichen Tirol, wir gewinnen also durch die Untersuchung Wartburgs und vermutlich noch mehr durch die versprochene größere Arbeit wertvolle Anhaltspunkte für die Entwicklungsgeschichte des Rätoromanischen überhaupt.

So zeigen z. B. die oberen Ortschaften des Bergell in der Mitlautsverbindung gn die Entwicklung zu in, so in poyn gegenüber lomb. pon. Das Engadeinische lässt die ursprüngliche Entwicklung nicht mehr erkennen. Dagegen zeigt uns urkundliches Pudelein im Passeiertal (vgl. Ponte di legno im Westen des Tonalepasses) ein altladinisches lein aus lignum; auch Galmein bei Naturns im Vintschgau könnte ein collis magnus sein, da auch sonst Anhaltspunkte dafür bestehen, dass magnus im Altladinischen bestanden habe. Ein altes, kennzeichnendes Merkmal des westlichen Teiles der rätoromanischen Mundarten ist ferner die Entwicklung von -atum zu -au gegen norditalienisch -at, -a. Die Form -d aus -au zeigen im Bergell noch Flurnamen (S. 15), entsprechend herrscht in Puschlav -u (Diss. Michael S. 19), vgl. dazu bei Algund im Vintschgau im 14. Jhdt. Velaw, heute Velau aus mittellat. vallatum "locus vallo septus", dazu bei Schennan Gattnau, alt Catnaw, das ein entsprechendes \*catenatum sein kann, während weiter östlich ähnliche Formen, also etwa Prau aus pratum fehlen. Es liegt auf der Hand, dass hier eines der ältesten Unterscheidungsmerkmale zwischen rätoromanisch und oberitalienisch vorliegt. Ebenso bezeichnend ist das von Wartburg S. 10 angeführte Auseinanderhalten von lat. j und ge, gi im Bergellischen, das außer im westlichen Rätoromanischen (aber nicht mehr im Tiroler Ladinischen) noch im Rumänischen begegnet, es liegt hier ein Fall besonderer Altertümlichkeit des Rätoromanischen vor. da der auf dem größten Teil der Romania eingetretene Zusammenfall der beiden Laute noch vor dem Zusammenbruch des römischen Kaiserreiches erfolgt sein dürfte.

Was Wartburg dagegen an Zügen anführt, die das Bergellische mit dem Lombardischen verbindet, ist durchaus nicht der Art, dass es den Glauben an den rätoromanischen Grundstock des Bergellischen erschüttern könnte. Tatsache ist, dass heute die Sprachsorm unter lombardischem Einfluss steht. Daher erklärt es sich ohne Schwierigkeit, dass besonders auffallende Lautentwicklungen, wie etwa der Diphthong ie für umgelautetes ë und o durch die einfachen Vokale des Lombardischen ersetzt wurde. 1 Es sind ja die ausserhalb großer Lautreihen stehenden Wörter, die uns die alte Sprachentwicklung am deutlichsten vor Augen führen, nicht Wortformen, die uns augenscheinlich die sogenannten Lautgesetze zeigen.

Bei der Aufstellung der sprachlichen Beziehungen zwischen dem Bergellischen und den anschließenden lombardischen und rätoromanischen Mundarten wäre es vielleicht angebracht gewesen, besser zu scheiden, was alte und was jüngere Entwicklung ist. So wird z. B. als trennendes Merkmal zwischen bergellisch und engadinisch erwähnt, dass in ersterem für lat. o, e in freier Stellung kein k nach dem Tonvokal erscheint, also nicht floke, nekf für lat. flore, nive, sondern flur, neif. u für lat. o deutet aber auf älteres ou und ei in neif zeigt gerade die rätoromanische Entwicklung, die für das ganze, Gebiet kennzeichnend ist, während k-Eintritt spätere Entwicklung darstellt.2 egua aus aqua gegen oberengad. dva erinnert an grednerisch ega, während das Westladinische eine Form eva besessen hat, vgl. Eavenhäusel im Passeiertal; die gemeinsam rätoromanische Form, wenn überhaupt von einer solchen gesprochen werden kann, war also \*agua mit stark offenem a.3

Wir können also aus Wartburgs kleiner Untersuchung erwarten, dass uns die versprochene größere Arbeit wirkliche Entwicklungsgeschichte vorführen wird, nicht eine blosse Zusammenstellung von Formen. Eine solche Arbeit kann auch nicht verfehlen, dem größten wissenschaftlichen Interesse zu begegnen. Schon heute möchte ich auf einen Fall sprachlicher Gegenwirkung

<sup>1</sup> Der Wortlaut bei W. S. 7 besagt gerade das Gegenteil von dem, was der Versasser zu sagen beabsichtigt; statt: "I. der Diphtong..." hat es zu heißen: "das Fehlen der Diphtongierung..."

2 So steht auch richtig das gleiche Beispiel S. 9, Nr. 14 unter den Be-

legen, die einen Teil des Bergells mit dem Engadein vereinigen.

<sup>8</sup> Was heißst S. 15: "So heißst nordöstlich von Vicosoprano eine Weide Plan < Lo < latus"? Es soll wohl heißen: "Plan Lo, mit lo aus latus". Der Wandel von deutschtirolisch au zu a (S. 15) ist kaum in Zusammenhang mit dem ladinischen Wandel von pauk zu pak in einigen Tälern zu bringen, da er sich über das ganze südbairische Sprachgebiet erstreckt.

seitens der rätoromanischen Mundart gegen das eindringende Lombardische hinweisen, den Wartburg mit "Überselbstbehauptung" bezeichnet (S. 17), während Gartner darin einen Fall von "Überentäuserung" sehen wollte. Da die Bergeller die Aussprache e für lomb. a in freier Stellung als für ihre Mundart kennzeichnend empfinden, setzen sie es nun, um sich von den eingewanderten Lombarden zu scheiden, auch für eigentliches rätisches a, entsprechend lat. a in gedeckter Stellung ein. Einen ganz gleichen Fall habe ich in meinen Oltenischen Mundarten S. 24 beobachtet, nur richtet sich hier die "Überselbstbehauptung" gegen die städtische, d. h. literarische Sprache, nicht gegen eine andere Mundart.

ERNST GAMILLSCHEG.

Teatro antiguo español. Textos y estudios. III. Luis Vélez de Guevara, El rey en su imaginación publicada por J. Gómez Ocerin. Madrid 1920, Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas. Centro de estudios históricos. 158 S. 8º.

Das Studium der spanischen Dramatik des 16. und 17. Jahrhunderts lehrt, dass das gedruckt vorliegende Komödienmaterial ungeachtet seiner Größe bei weitem nicht das Gesamtschaffen jener unerhört fruchtbaren Epoche darstellt. Hunderte von Komödien sind verloren gegangen, Hunderte harren noch als Manuskripte in der Biblioteca Nacional zu Madrid und anderwärts der Veröffentlichung. Aber auch die gedruckten Ausgaben, sogar viele der neueren, genügen den Ansorderungen der modernen Wissenschaft nicht. Es ist daher mit Dank zu begrüßen, das die Junta para ampliación de estudios e investigaciones cientificas seit dem Jahre 1916 eine schön ausgestattete Sammlung von kritischen Ausgaben älterer unbekannter oder nicht befriedigend edierter Komödien publiziert. Bisher sind drei Bände erschienen. Der I. enthält La serrana de la Vera von Luis Vélez de Guevara, der II. Cada qual lo que le toca und das Auto La viña de Nabot von Francisco de Rojas, der III. vorliegende El rey en su imaginación von Luis Vélez de Guevara.

Guevara (nach Barrera geboren zu Ecija 1570 oder 1574, + zu Madrid 1644) ist weiteren Kreisen auch als Verfasser des Diablo cojuelo (1641), des Vorbildes von Lesages Diable boiteux, bekannt. Er soll über 400 Komödien geschrieben haben, von welchen uns ca. der fünfte Teil erhalten ist. Eine alte Gesamtausgabe seiner dramatischen Werke gibt es nicht, dieselben sind nur in Sammlungen und Einzeldrucken (Sueltas) überliefert. Sechs seiner Stücke gab Mesonero Romanos im 45. Band der Biblioteca de autores españoles, vier andere Schaeffer in seinen Ocho comedias desconocidas heraus. Als seine vollendetste Schöpfung galt stets Reinar despues de morir (über Ines de Castro). Außerdem hat er die Geschichte des Königs Sebastian, verschiedene Episoden aus dem Krieg der spanischen Niederlande, die Eroberung von Peru, die Schicksale des Attila, Tamerlan und Skanderbeg, den Entsatz Roms durch Karl d. Gr. (und andere historische Stoffe dramatisiert, gelegentlich aber auch zur Bibel zur Heiligenlegende und zur Novellistik gegriffen, um die Inspiration zu seinem Schaffen zu finden. Seine Komödie La niña de Gómez Arias hat Calderon in seinem gleichnamigen Werke benützt. Das enthusiastische Lob, welches

ihm Cervantes im Viaje al Parnaso zollt ("escogido entre millares" — "quitapesares" — "poeta gigante"), erschien späteren Kritikern etwas übertrieben,¹
und auch die vorliegende Publikation wird die Begeisterung des Cervantes
nicht rechtfertigen. El rey en su imaginación gehört durchaus nicht zu den
kostbarsten Perlen der spanischen Komödien-Literatur. Das bisher unpublizierte Stück gelangt hier nach dem einzigen, von dem Dichter selbst
geschriebenen Manuskript zum Abdruck, welches vom 20. August 1625 datiert
ist und sich in der Biblioteca Nacional befindet. Es stammt aus dem Besitze
Durans und wurde schon von Schack (Nachträge S. 59) und von Barrera
(l. c. S. 466b) erwähnt. Gómez Ocerin schließt aus den zahlreichen Korrekturen
von anderer Hand, daß es einst dem Schauspieldirektor Bartolomé Romero
gehört habe (auf S. 103 ist statt 1516 offenbar 1615 zu lesen).

Der Schauplatz der Handlung ist Sizilien. Im I. Akt rettet Carlos der Königin Diana bei einem Unfall auf der Jagd das Leben und die beiden verlieben sich in einander. Durch den Vater des Helden, den alten Landmann Albano, erfährt man, dass die Königin in seinem Hause an demselben Tage wie Carlos das Licht der Welt erblickte. Da der König Febo von Neapel mit seinem Heere Sizilien bedroht, lässt sich Carlos als Soldat anwerben und zieht in den Krieg. - Im II. Akt wird Carlos in einer sehr an Lope de Vegas Duque de Viseo gemahnenden Szene von den Soldaten im Spiel zum König gewählt und versieht dieses Amt, zu welchem er sich auch in Wirklichkeit berufen glaubt, mit dem größten Ernst. Der König von Neapel gibt sich für seinen eigenen Gesandten aus und verlangt von der Königin, dass sie ihm ihr Land abtrete, widrigenfalls er in Sizilien einfallen werde. Da sie ihn erkannt hat, lässt sie ihn festnehmen, gibt ihn aber wieder frei, weil sie die Feinde nicht ohne deren König besiegen will. Unterdessen spielt Carlos seine Rolle als König weiter und fühlt sich immer mehr als Rey en su imaginación. Von Erstaunen und Bewunderung für ihn erfüllt, bringt ihn die Königin an ihren Hof. - Als Carlos im III. Akt den vordringenden Febo besiegt und gefangen nimmt, erklärt Diana ihren Feldherrn heiraten zu wollen. Das Volk empört sich dagegen, aber Albano besänftigt es, indem er bekannt gibt, dass Carlos der Thronfolger sei, da er die in seinem Hause geborenen Kinder (den Prinzen und seine eigene Tochter) gleich nach der Geburt vertauscht habe. Die Ähnlichkeit Carlos' mit dem letzten König von Sizilien beseitigt alle Zweifel, er wird zum Herrscher proklamiert und heiratet Diana.

Wie man sieht, bietet die Komödie kein besonderes Interesse. Es ist die auf der spanischen Bühne öfters erscheinende Geschichte von dem Prinzen, der in niedrigen Verhältnissen aufwächst, in dessen Brust sich aber das Bewußstsein seines Standes mächtig regt, und der schließlich erkannt wird und den ihm gebührenden Thron besteigt. Kyros und Amadis sind die bekanntesten Beispiele dieser auch in unzähligen Märchen wiederkehrenden Fabel. Guevara hat sie mit einer Reihe schon damals abgenützter Theaterpraktiken verbrämt

<sup>1</sup> Vgl. Barrera, Catálogo S. 463 ff., Schack, Gesch. d. dramat. Litt. und Kunst in Spanien II, 469 ff., Schaeffer, Gesch. d. span. Nationaldramas I, 283 ff., Mesonero Romanos I. c. S. XII ff., E. Cotarelo, L. V. de G. y sus obras dramáticas (Boletín de la R. Acad. esp. IV, 1917) 416, F. Rodriguez Marin in der Einleitung zu seiner Ausgabe des Diablo cojuelo 1918.

(Niederkunft einer Königin in einem Bauernhause, verwechselte Kinder, durchgegangene Pferde, König im Spiel, König, der sich für seinen eigenen Gesandten ausgibt usw.). Auch die Spässe des Grazioso Rabel und seiner Partnerin Celia, von denen ersterer als armenischer Gesandter vor dem Rey en su imaginación erscheint, letztere der Königin sein Herz streitig machen will, vermögen über diese Dürstigkeit nicht hinwegzutäuschen. Die Charakteristik der Figuren ist eine mittelmässige, die Versifikation besonders eintönig, da die Kurzverse nicht ein einziges Mal durch Langverse unterbrochen werden. Es unterliegt keinem Zweifel, dass sich in den handschriftlichen Schätzen der Biblioteca Nacional manche andere Komödie findet, welche der Ehre der Publikation würdiger gewesen wäre als diese. Immerhin müssen wir dankbar sein. Die Ausgabean sich verdient alles Lob und die ihr beigegebenen stoffgeschichtlichen Exkurse (S. 109-127) und Anmerkungen (S. 128-155) legen von einer umfassenden Belesenheit in der zeitgenössischen Literatur Zeugnis ab. - Interessant ist das Urteil, welches der Herausgeber S. 142 über die große Lope de Vega-Ausgabe von Menéndez y Pelayo fällt. Es zeigt, wie auch in Spanien der Ton enthusiastischer Bewunderung bisweilen rasch in das Gegenteil umschlägt. Mit Bezug auf eine Stelle dieser Ausgabe sagt Gomez Ocerin: "He corregido el pasaje en vista del manuscrito, ya que esta desdichadisima edición no merece el menor crédito". - Sic transit gloria mundi.

WOLFGANG WURZBACH.

Rivista di Cultura, Organo della società di cultura nazionale. Roma, Maglione e Strini, succ. E. Loescher. 1920/21.

In Rom hat sich eine Gesellschaft für nationale Kultur gebildet, die seit dem 15. April 1920 eine Monatschrift Rivista di Cultura herausgibt unter der Leitung des Romanisten De Lollis, des Gräzisten Festa, des Philosophen Gentile, des Historikers G. Volpe und des Kunstkritikers Zottoli. Der nunmehr abgeschlossene erste Jahrgang hat, wie die bewährten Namen der Herausgeber erwarten ließen, eine Reihe wertvoller kleiner Monographien über Gegenstände der allgemeinen, vorzugsweise modernen und historischen Bildung gebracht, aus denen ich die folgenden hervorhebe: 1. Ästhetische und sprachphilosophische Betrachtungen. G. Gentile, il torto e il diritto delle traduzioni. K. Vossler, Sistemi chiusi e sistemi aperti; Cesare De Lollis, Critica e scuola; L. Tonelli, Per una nuova critica militante; De Lollis, Filologia e Genialità. 2. Pädagogisches und Didaktisches. 3. Kulturgeschichtliches: z. B. G. Gentile, Umanesimo e Rinascimento. 4. Literarhistorisches: z. B. De Lollis, Medioevo ed erudizione, eine Auseinandersetzung mit Pio Rajna. 5. Politische Geschichte. 6. Kunstgeschichte. Zur Erforschung des Mittelalters hat die Zeitschrift noch keine nennenswerten Beiträge gebracht, wohl aber berichtet sie teils in gehaltvollen Rezensionen, teils in gewissenhaften Referaten, teils bibliographisch über wichtige Neuerscheinungen auch auf diesem Gebiet. Grundsätzlich ausgeschlossen ist kein Gegenstand, im großen und ganzen aber werden technische und naturwissenschaftliche Fragen vermieden. Ein humanistischer Zug soll das Spezialistentum überwinden, die schulmässigen Dinge dem Leben nahebringen. Darin

vor allem, nicht in nationaler Selbstverherrlichung oder Beschränkung, suchen die Herausgeber die italienische Eigenart ihrer Zeitschrift zu betätigen und wie es in dem Programm heißt: emancipare la cultura italiana da quel servilismo verso culture straniere, comune, per ragioni diverse, al programma dei dilettanti, dei puri tecnici, degli sfruttatori della cultura, e riaccostarla agli intimi istinti e bisogni della vita nazionale. — Man muß dem Unternehmen, dessen humanistischer oder sagen wir besser humaner Geist einem mehr als nur italienischen Bedürinis unserer Zeit entgegenkommt, auch in Deutschland Teilnahme und Ersolg wünschen. Ab 15. November 1921 geht die Zeitschrift unter dem Titel "Cultura" in den Verlag von L. S. Olschki über.

KARL VOSSLER.

# Französische Etymologien.

## faguenas

"muffiger", "schimmliger Geruch" ist zuerst im 16. Jhdt. als faguenet, dann faguenat belegt. Das Wort lebt in zusammenhängender Form auf dem französisch-provenzalischen Übergangsgebiet und im eigentlichen Süden, vgl. lyon. faganat, dauph. fargagnas, berrich. faguenat "Fäulnis", forez. fagana, "Geruch nach Unsauberkeit", bourb. faguenat, lim. feinard, dann weiter nördlich B. Maine [fagna] und umgestaltet in norm. fagueni, das an das im 16. Jhdt. bezeugte faguenet erinnert.

Die eigentliche nprov. Form lautet faganas. Das Wort hat im Südfranzösischen auch die Bedeutung "Mardergeruch" und diese Bedeutung liegt offenbar der Etymologie zugrunde. Das Wort ist Ableitung von nprov. faguino (neben fahino u. a.) "Marder", frz. fouine dass., die auf vlat. (Meles) \*faguina "Buchmarder" zurückführen. <sup>2</sup> Dieses vlat. \*faguina gehört zu fagus "Buche", vgl. außer der deutschen Bezeichnung "Buchmarder" auch engl.

foumart "Iltis".

Die Bildung \*faguinus ist auffällig. Das Lateinische kennt solche Ableitungen nur von u-Stämmen, z. B. pecuinus "vom Vieh" zu pecu "Vieh", veruina "Art Spiess" zu veru "Spiess". Das würde voraussetzen, dass die Ableitung \*faguinus gebildet wurde, als das bekannte Schwanken zwischen auslautendem -s und -s-losen Formen im Vulgärlateinischen herrschte, als also fagu und etwa pecu (neben pecū) die gleiche Endung hatten.

Die Endung in nprov. faganas ist kaum das lat. aceus, da dieses im Provenzalischen nicht mehr zur Adjektivbildung lebend war (vgl. Grundsätze der Wortbildung, Kapitel 20), sondern aprov. -at, lat. -atus, das ein Versehensein, Vollsein u. ä. bezeichnet, vgl. besonders aprov. paonat "gefiedert wie ein Pfau" dem entsprechend

faguinat "stinkend wie ein Marder" bedeutet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Bd. 41, S. 503 ff. dieser Zeitschrift.

<sup>2</sup> REW 3144 setzt als Grundform \*fagina an, doch ist afrz. schon im 12. Jhdt. foine belegt. Die Entwicklung der Lautgruppe -agu-, die afrz. einerseits o, andrerseits a- ergab, hat ihre Parallele in dem Nebeneinander von afrz. -eve und oe aus -abam u. ä.

### faner, flatter, fou.

Das indogermanische w ist im Gallischen als w erhalten (vgl. gallisch-lat. covinnus "Streitwagen der Belger und Britannier"), ist dagegen im Irischen zu f, im Brittischen zu gw geworden; das kymrische w wird wie englisch w gesprochen. Es war daher wohl auch das gallische w bilabialer, nicht labiodentaler Reibelaut wie das lateinische v.

Es ist nun das gallische w im Anlaut in einer Reihe alter Lehnwörter des Lateinischen mit lat. v wiedergegeben worden. Es sind dies verna "Erle" (REW 9232), vertragus "Rüde" (9257), vidubium "Hippe" (9320), viverra "Wiesel" (9412). Es handelt sich bei diesen Wörtern wohl um echte Lehnwörter, die von der nichtkeltischen, eingewanderten Bevölkerung Frankreichs und Norditaliens übernommen wurden, nicht um Relikte des Gallischen im Wortschatz der romanisierten Kelten. Denn es scheint, dass. ähnlich wie im Irischen, auch im Gallischen ein Wandel von w zu f eingetreten ist, sei es, dass w und f dialektisch nebeneinander oder zeitlich nacheinander bestanden, sei es, dass w und f bei den gleichen Wörtern zur gleichen Zeit als Vollformen und Lenitionsformen nebeneinander bestanden wie d-t u. a., auf die Bd. 40, S. 531 f. hingewiesen wurde. Denn zunächst treten neben v-Formen gallischen Ursprungs auch /-Formen auf, vgl. dazu nprov. feloupo "Menge", "Haufen", dazu faloupado neben valoupado "tüchtige Handvoll", das zu ital. viluppo "Bündel" bzw. dem unter envelopper S. 521 angeführten gallischen \*volup- "einhüllen" gehört.

An dieses nprov. feloupo "Menge", "Haufen" schließt unschwer mfrz. vellorde, vallorde, aber literarisch falourde "großes Holzbündel" an, dessen Anlaut man als Anlehnung an fagot, faisceau u. ä. erklären würde, wenn nicht eben nprov. faloupado-valoupado, die mit "Holz" oder "Bündel" nichts zu tun haben, nebeneinander bestünden. Das afrz. vallorde, nfrz. falourde ist schon gallische Kollektivableitung von dem gleichen Stamm \*volo- "einhüllen", entspricht einem gallischen \*volo-reto, folo-reto, das im Galloromanischen die Kollektivendung -a angenommen hat. Über das gallische -reto-Suffix vgl. Pedersen § 396, 1 "die einzige produktive Suffixgruppe (mit r + Kons, und kollektiver Bedeutung) ist jedoch -re-to", vgl. dazu irisch sam-r-ad "Sommer", ir. ful-red "Blut", fraech-red "Heide" u. v. a." Daran schliesst sich auch unschwer nprov. falun "Ansammlung von Muschelschalen" (zu frz. falun "Muscheldunger", falunière "Muscheldungerbank"), das ursprünglich wohl auch nur "Ansammlung", "Vereinigung" bedeutet haben dürfte und dann einem gallischen \*folumen, \*volumen entspricht.

Nimmt man also an, das im späteren Gallischen altes w, wenigstens im Anfange einer syntaktischen Gruppe zu f wurde, dann lassen sich eine Reihe französischer Wörter ohne Schwierigkeit erklären. Frz. faner bedeutet 1. "heuen" und gehört mit afrz. fener zu lat. fenum "Heu"; 2. "welk machen", medial "dahinwelken",

das stammhaftes a hat, vgl. afrz. faner, prov. faner, vgl. REW 3241. Die beiden Wörter dürfen also nicht nach Diez 580 zusammengestellt werden. Das zweite Verbum gehört zu schottisch fann "schwächlich", fannaich "vergehen", "niederdrücken" u. ä., die auf ein gallisches \*vanno- "hinwelken" zurückführen, s. Macbain unter fann.

fatter "schmeicheln", dazu prov. flatenga "Schmeichelei", "Betrug", flatador "Betrüger", flataria "Betrug" (REW 3356) wird von Diez 585 zu germ. flat gestellt, von Storm, Rom. V, 179 auf ein \*flatilare, Intensivum von flatare "blasen" zurückgeführt. Beide Erklärungen befriedigen aus verschiedenen Gründen nicht. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes wird wohl, wie im Provenzalischen, "betrügen" sein. Es gehört dann zu schotlisch feall "Verrat" aus urkeltisch \*velno, dass im Gallischen zu vell- fell- werden Dazu bildet das Gallische als Verbum \*fell-ăl-o, wahrscheinlich schon "/at-o "betrügen" mit dem -at-Suffix, das speziell zur Bildung von Verben zu Substantiven verwendet wird, vgl. Pedersen II, 35 z. B. kymr. lladr-at-a "stehlen", das auch begrifflich an \*fell-di-o "betrügen" anknüpft. Dass im Gallischen fellato zu flato wurde, wird durch urkeltisch \*kluka "großer Stein" (irisch cloch s. Macbain unter clach) neben gallisch \*kálctos "steinig", \*kalos "Stein" (got. hallus) wahrscheinlich, s. Bd. 40, S. 157 d. Z. Dass gallisch flät-o im Galloromanischen zu \*flatlare wurde, entspricht dem S. 522 unter envelopper angedeuteten Lautgesetz.

Der gleiche gallische Stamm \*vell > \*fell "betrügen" liegt dann wohl auch dem galloromanischen \*fello "Betrüger" zugrunde, das von Diez 136 auf ein germanisches \*fillo "Schinder" zurückgeführt wird. Da aber die entsprechenden Formen des Galloromanischen (prov. fel, afrz. fauneier "betrügen") offenen e-Laut voraussetzen, lehnt Meyer-Lübke, REW 3304 die Dietzische Etymologie ab. Das afrz. fauneier ist also die galloromanische Ableitung, die der gallischen \*fell-ato-Form entspricht. Ob \*fello < \*velno schon gallisch oder die -o-Ableitung als Personalbezeichnung erst gallo-

romanisch ist, lässt sich kaum entscheiden.

Auch fou "verrückt" ist besser aus gallischem Wortmaterial zu erklären als aus lat. follis "Blasebalg", vgl. dazu REW 3422 "Die Bedeutungsentwicklung von frz. fou "Tor' ist nicht erklärt, da die Annahme, dass der taumelnde Gang des Toren mit der Bewegung des Blasebalgs verglichen werde, nicht überzeugt, eher ist eine Anknüpfung an follis "Spielball' möglich." Wie fel, felon als Schimpfwort aus dem Gallischen entlehnt wurde, so läst sich fol zu schottisch foil "Betrug", altirisch foile "Hinterlist" aus urkeltisch \*volni stellen. Afrz. fol bedeutet nicht ausschließlich "Tor", "verrückt", sondern ist Schimpfwort wie fel, vgl. auch afrz. foler

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Spitzer, Bd. 40, S. 225 d. Z. hätte follis im Romanischen nach Brøndal, Nordisk Tidskr, 1914, S. 23 ursprünglich obszöne Bedeutung besessen; der angeführte Artikel ist mir hier nicht zugänglich.

"betrügen" bei Godf. IV, S. 49. Wie schottisch feall und foil nebeneinander stehen und urverwandt sind, so auch afrz. fel und fol u. zw. ist im Galloromanischen \*fello vermutlich das Substantiv, zu dem follis als Adjektiv tritt. fou als Substantivum ist dann sekundär, wie alle Personen kennzeichnenden Adjektiva die Strömung zeigen, substantivisch zu werden. Dann ist eine begriffliche Scheidung zwischen fel und fol eingetreten.

#### fauber

"Schwabber", "Schiffsbesen" ist seit dem 17. Jhdt. belegt, dazu gehört das Zeitwort fauberter "mit dem Schiffsbesen reinigen". Im D. g. wird versucht, das Wort mit holl. zwabber, nhdt. schwabber zusammenzustellen, aber weder der Anlaut, noch der Vortonvokal lassen sich damit vereinbaren. Andere Erklärungsversuche des Wortes sind mir nicht bekannt.

Ich vermute, dass der Stamm des Wortes zu einem dialektischen z. B. blais. berte "Holzstück aus Baumwurzeln", aprov. barta "Gestrüpp" gehört, das selbst gallischer Herkunst ist. berte bedeutet dann ursprünglich eine Art Besen aus Gestrüpp, wie sie am Lande noch heute gebräuchlich sind. Dazu wird dann ein afrz. \*forsberter, hinauskehren" gebildet, das zu [foberte] wird, wie afrz. forsborc zu nstrz. faubourg, oder afrz. forsler zu faustler. Vom Verbum ist dann das Substantiv als Werkzeugsbezeichnung rückgebildet. Begrifflich verwandt ist die Entwicklung von balai "Ginster" zu balai "Besen" über ein balayer "aussegen".

### Altfranz. fautre

bezeichnet die Kerbe im Brustharnisch, in die der Ritter beim Angriff zu Pferd die Lanze zum Halt einsetzt. Das Wort wird im REW 3305 zu frz. feutre "Filz", prov. feltre gestellt und auf ein westgermanisches \*feltar zurückgeführt. Dagegen erheben sich aber begriffliche wie lautliche Bedenken. Die eigentlich afrz. Form dieses Wortes ist das seit dem 12. Jhdt. bezeugte feltre, feutre; feautre, fautre ist zwar auch belegt, gehört aber den östlichen und nordöstlichen Dialekten an, die auch für frz. cheveux die Form cheveaus, chevaz zeigen. Dementsprechend hat nach Levy, Petit. dict. prov. feltre geschlossenen e-Laut, es ist also als westgermanische bzw. salfränkische Form \*filtir anzusetzen. Da ferner afrz. feutre in der Bedeutung "Filz" bezeugt ist, ist es nicht verständlich, wie gleichzeitig dasselbe Wort, wenn auch in einer dialektisch begrenzten Form fautre, "Lanzenstützpunkt" bezeichnet haben soll. Auch bezweifle ich, dass die Ritter die Kerbe am Brustharnisch etwa mit Filz belegt haben sollten, um den Anstofs zu mildern.

Das Wort gehört wohl zu mhdt. valz "Falz", "Fuge", das zur Wurzel \*falt- "stoßen", "schlagen", "hämmern" gehört, s. Kluge unter falzen, und ist aus einem entsprechenden salfränkischen

\*faltar entlehnt. Dazu gehört afrz. fautrer "schlagen", "hauen". Das Wort ist für die germanische Sprachentwicklung von Bedeutung, da es wie \*filtir zeigt, das im Salfränkischen das auslautende -r der alten s-Stämme noch erhalten war.

#### feuillette

bezeichnet in der Literatursprache eine Art Fässchen als Weinmaß, mit 114 bis 140 Litern. Schon der große Fassungsraum dieses Maßes schließt es aus, daß das Wort von feuille "Blatt" abgeleitet wird. feuillette ist der Ausdruck des Lokalfranzösischen von Lyon und ist offenbar aus dem eigentlichen Dialektwort folietta, foyetta französisiert, obwohl heute die feuillette in Lyon 105 Liter, die folieta 1/2 Liter umfaßt. Dazu gehört ferner morvand. filette, vogesisch liotte, die lautlich wie Deminutivformen zu frz. fille aussehen. Aber auch hier hat erst die lautliche Entwicklung den scheinbaren Zusammenhang mit fille, wie oben mit feuille, hergestellt. fillette als Flüssigkeitsmaß ist bei Godf. IV, S. 3 f. für Orléans, Lille, Dijon im Mittelalter bezeugt. Das Nebeneinander der i-, eu- und o-Formen läßt als Grundform ein \*foillette ansetzen, das auf weiten Gebieten Nordfrankreichs zu fuilletie und in der Folge einerseits zu feuillette, andrerseits zu fillette wurde, vgl. darüber u. a. Bd. 40, S. 533 d. Z.

Dass das Wort deminutive Ableitung von fiole "Fläschchen" ist (Scheller), ist ebenso unwahrscheinlich, als dass das "Weinfässchen" als "kleines Blatt" bezeichnet worden wäre. Dagegen bringt Godt. IV, S. 44 aus einem Debat du Vin et l'Eaue des 15./16. Jhdt.s ein mfrz. foille "Fass", das offenbar das Grundwort zu feuillette bildet, vgl.

"Quant je sauls de dessoubz la foille On ne me met pas en une olle.

Wenn auch der Reim foille: olle unter allen Umständen unrein ist (zu lesen [fute]: [ute]?), so ist doch geschlossene Aussprache des o in foille wahrscheinlich. Dieses mfrz. foille führe ich nun auf ahdt. fülli "Fülle" zurück, das nicht nur abstrakt, sondern auch konkret gebraucht wird, vgl. z. B. die "Fülle" einer Mehlspeise, eines Kalbsbratens usw.; wir sprechen auch von einer "Fülle" von Dingen für eine "große Menge". Une foille de vin bedeutete, wenn die Etymologie richtig ist, eine große Menge von Wein, dann mit Übertragung auf das Gefäß, in dem diese Fülle aufbewahrt wurde, das Weinfaß mit dem Weine.

#### fincelle

"Saumtau" ist erst im 18. Jhdt. bezeugt. Es wird im Dict. gen. als mit ficelle "Schnur" identisch bezeichnet, doch ist das Eintreten des Nasals, wenn er auch in zahlreichen anderen Wörtern, scheinbar unerklärt, eintritt, auffallend. Es liegt daher näher, in dem Worte ein galloromanisches \*fūnicella für lat. fūnicula "dünnes Tau" bzw. deminutive Ableitung von afrz. fun "Tau" aus lat. fūnis zu sehen. Auch begrifflich ist diese Etymologie wahrscheinlicher als die Bezeichnung des Saumtaues als eines Bindfadens, einer Schnur.

#### flion

"Tellermuschel" ist ein normannisches Wort. Das Wort ist deminutive Ableitung von li, Guernesey li, das sowohl "Schüssel" wie "Napfschnecke" bedeutet; Gilliéron, Table unter [fii] kündigt im Nachtrag das Wort unter patelle an. Dieses li(e) "Napf", "Napfschnecke" ist wohl, worauf schon Métivier hinweist, Entlehnung aus dänisch li "Eichel".

#### flûte

"Flöte" ist seit dem 12. Jhdt. als fläule, flèule bezeugt, dazu seit 1150 das Verbum fläuler, nfrz. flüter "auf der Flöte blasen". Die Etymologie des Wortes ist viel umstritten, aber keiner der bisherigen Erklärungsversuche ist haltbar, so dass Meyer-Lübke, REW 3360 eine Grundform \*fla-uta ansetzt und es unentschieden läst, woher das Wort stammt und wie es im Romanischen gewandert ist.

Zunächst kann wegen des Anlautes das Wort weder im Italienischen (flauto), noch im Spanisch-Portugiesischen (flauta, frauta) zum Erbwortschatz gehören. Im Nordfranzösischen setzt die Erhaltung des intervokalischen t bei erbwörtlicher Entwicklung des Wortschatzes tt voraus, doch ist die Verbindung -utl- unlateinisch. t könnte auch auf fränkischem bzw. gallischem p beruhen, aber wieder nur nach kurzem Vokal, nicht nach  $\bar{u}$ . So wird es wahrscheinlich, dass das Wort auch in Nordfrankreich nicht heimisch ist und etwa mit der Hirtenlyrik aus dem Süden eingeführt wurde.

Das Altprovenzalische hat für die "Flöte" eine ganze Reihe hierhergehöriger Formen, vgl. flaut "kleine Flöte", flauta "Flöte", auch flaustel "kleine Flöte", das eine Kreuzung von flautel und flestel "Art Pfeife", dieses zu lat. fistula, darstellt. Das prov. flaüt ist zweisilbig, dagegen wird in flauta au als Diphthong angegeben. Das lässt schließen, dass flauta Rückbildung von flautar "auf der Flöte spielen" ist, und die ursprünglichste Form in dem maskulinischen flaüt (> ital. flauto) vorliegt. Die Zweisilbigkeit von flaüt schliesst in dem Grundwort ein altes au oder ein a, dem in der folgenden Silbe ein halbvokalisches u nachfolgte (Typus \*sapuit > saup), aus. Es muss also zwischen dem a und u ein Konsonant gefallen sein, der nach den provenzalischen Lautgesetzen nur b, f oder v, also ein Labial, gewesen sein kann. Der Stamm war also vermutlich \*flab, \*flav. Damit stimmt auch prov. flauja "Flöte", flaujar "flöten" überein, die aus "flabia, "flabiare hervorgegangen zu sein scheinen. Der gleiche Stamm \*flab- ist wohl auch in dem bei Isidor v. Sevilla bezeugten flabarius- "custos porcorum", wörtlich "\*Flötenspieler", vertreten.

Die eigentliche nordfranzösische Entsprechung des provenzalischen flaüt, flauja ist nun afrz. flageol "Flöte", (nfrz. flageolet), das wieder zu afrz. flavel gehört, das sowohl "Flöte" wie "Fächer" bedeutet und auf lat. flabellum zurückführt. Dieses ist zwar nur in der Bedeutung "Fächer" bezeugt, wird aber wohl, da es zu flare "blasen" gehört, schon im Vulgärlateinischen die Bedeutung "Art

Pfeise" besessen haben. Von diesem flabellum "Art Pfeise" ist nun offenbar zunächt ein \*flabum "Flöte" rückgebildet worden, von dem neuerdings 1. flabarius "Flötenbläser" > "Schweinehirt"; 2. \*flabiare "flöten", prov. flaujar; 3. \*flabeolum "Flöte" (REW 3339) abgeleitet wurden. Das prov. flaüt entspricht nun einem von dem gleichen \*flabum abgeleiteten \*flabūtum "das Tonreiche", ist also ursprünglich Beiwort des Instrumentes und später für dieses selbst eingetreten, wie afrz. destrier für cheval destrier, boucher für escut boucher u. v. a.

Die Weiterentwicklung wurde schon angedeutet. Zu flaut wird flautar gebildet, dieses ist das Stammwort von flauta. Als flautar noch dreisilbig war, wanderte es in den Norden und ergab dort

afrz. flaüter, von dem aus afrz. flaüte rückgebildet wurde.

# framboise

"Himbeere" wird von Diez 537 auf ein ndl. braambezie "Brombeere" zurückgeführt, der abweichende Anlaut wird aus Beeinflussung durch

fraga "Erdbeere" erklärt, s. REW 1269, 1.

Das Wort ist jedoch schon in der normannischen Chronik von Bénoit als framboise belegt und reimt mit noise aus lat. nausea, es liegt also schon lat. o (oder au) zugrunde. Vgl. dazu noch Diez in den Gl. Emmeram framboses-hintperi. Ich vermute daher, dass das Grundwort ein lat. fraga ambrosia ist, zu fraga "Erdbeere" und ambrosia, das im Lateinischen für eine Reihe wohlriechender Pflanzen und Arzneimittel verwendet wird. Syntaktisch steht ambrosia als Apposition neben fraça als Grundvorstellung, es wird also die Himbeere als Abart der Erdbeere bezeichnet. Es könnte aber ambrosia auch adjektivisch sein und zu umbrosius "ambrosisch" gegehören. Tatsächlich ist die Frucht der Erdbeere jener der Himbeere durchaus ähnlich, auch ist der Wohlgeruch der letzteren allgemein bekannt. Die begrifflichen Beziehungen zwischen Erdbeere und Himbeere erklären es auch, dass lat. fraga über \*fraie (vgl. wall. fréve sür die Beere, fravi [d. i. \*frai-ier] für die ganze Pflanze) auf dem größten Teil des nordfranzösischen Sprachgebietes unter dem Einfluss von framboise zu fraise umgestaltet wurde.

# frapper

"schlagen" wird von Diez 588 wahlweise zu altnord. hrappa "schelten" und zu ndl. flappen "klappen", "schlagen" gestellt. Die erste Zusammenstellung ist lautlich abzulehnen, da altnordisches hr im Französischen in har- aufgelöst wird, vgl. Mackel 136. fr für hr ist dagegen Zeichen fränkischer Herkunft. Auch begrifflich erweckt der Übergang von "schelten" zu "schlagen" Bedenken, die immerhin an und für sich nicht stark genug sind, um die Etymologie auszuschließen. Dagegen ist ein Übergang von \*flapper zu frapper, der bei Ableitung des Wortes von ndl. flappen eingetreten sein müßte, unverständlich, da sonst umgekehrt gerade r—r zu l—r dissimiliert wird.

Es sieht deshalb Meyer-Lübke REW 3173 nach Horning, ZsRPh 21, 192 als Grundwort des Verbums ein Substantiv \*frappa "Reisig", "Laub" an, von dem aus frapper gebildet wäre und offenbar ursprünglich "mit der Rute schlagen" bedeutet hätte. Dieses \*frappa wird zu dem gleichen faluppa "Spänchen" gestellt, das schon unter envelopper abgelehnt wurde. Aber die lautliche Entwicklung von faluppa über fulappa, falappa zu frappa läst sich noch weniger rechtsertigen als die von ndl. flappen zu frapper. Dazu kommen die begrifflichen Schwierigkeiten, so dass diese Etymologie ohne Zweisel aufzugeben ist.

Wie sich frz. frapper zu den REW 3173 verzeichneten Formen, die "Laub" u. ä. bedeuten, verhält, soll hier nicht untersucht werden. Dagegen erinnert das französische Verbum an englisch rap "klopfen" und führt auf ein fränkisches \*hräpon "rupfen", "raufen", "raffen" zurück, s. Kluge unter raffen. Wegen fränkisch p nach kurzem Vokal zu gallorom. -pp- vgl. S. 522.

## frétiller

"zappeln" ist im 14. Jhdt. mit Suffixwechsel aus afrz. fresteler entstanden, das "Lärm machen", "mit großem Lärm galoppieren", dann "sich abzappeln" u. ä. bedeutet. Vgl. bei Godf. IV, S. 144 aus dem Lothringerepos Li Gascoig (= Gascoin) vienent frestelant le chemin "den Weg durch das Stampfen der Hufe der Pferde ertönen, erschallen machend", dann im Schwanenritter, V. 1763 ly chevaus est keus a tierre fretelant "das Pferd ist zu Boden gefallen, mit den Hufen schlagend". Afrz. fresteler bedeutet also zunächst "Lärm machen", so besonders von den galoppierenden Pferden gebraucht; dann wird das Verbum vom erzeugten Schall auf die Bewegung der Hufe des Pferdes übertragen. Daraus erklärt sich ohne Schwierigkeit die Bedeutung des nfrz. fretiller.

Afrz. fresteler "Lärm machen" ist sicher mit afrz. fresteler "auf der siebentönigen Flöte spielen" identisch, das zu afrz. frestel, auch frestele gehört. Auch das Substantiv frestel "siebentönige Flöte" wird im späteren Mittelfranzösischen für "Lärm" verwendet, doch dürfte hier Rückbeeinflussung des Substantivs durch das Verbum fresteler vorliegen. Afrz. frestel endlich ist vorhistorische Ableitung von afrz. freste, festre "\*Rohrpfeife" aus lat. fistula bzw. fistulare "pfeifen".

Das lat. fistula ist im Altfranzösischen als festre, freste nur in der Bedeutung "Abszess" (norm. fêtre "Nagelgeschwür") erhalten, doch ist das Wort durch die Ableitung frestel, frestele auch in der Bedeutung "Rohrpfeise" gesichert. Die Erhaltung der -ellus-Ableitung und der Untergang des Grundwortes hat in dem unter flüte S. 636 angeführten Nebeneinander von \*flabum — flabellum ihre genaue Parallele. Wegen des Suffixwechsels des afrz. Verbums vgl. afrz. escarteler zu nfrz. écartiller; afrz. esventeler, nfrz. éventiller u. a.

# friche "Brachfeld".

Der Städter fasst unter dem Namen "Brachfeld" verschiedene Zustände des Stilliegens eines Grundstückes zusammen, die auf ganz verschiedene Ursachen zurückführen können. Es können z. B. die Arbeitskräfte zur Bebauung fehlen, so dass das Feld verunkrautet; oder es wird auf einer primitiven Stufe der Landwirtschaft ein Acker nach einer gewissen Dauer der Bewirtschaftung nach der Ernte umgeackert und ein Jahr lang nicht bebaut, zur Erholung des Bodens. Stets aber muss vor einem neuen Anbau der Boden umgeackert, umgebrochen werden. defricher, das zu friche als Verbum gehört, ist in seiner Bedeutung aber weitergehend als mhd. brûchen "umbrechen", es bedeutet auch "urbar machen", d. h. einen noch nie bebauten Boden der Bewirtschaftung zuführen. Das kann dem Städter zwar als vom Umbrechen eines Brachfeldes kaum verschieden erscheinen, für den Landwirt handelt es sich jedoch um eine durchaus verschiedene, viel mühseligere Tätigkeit. Als erste Tätigkeit bei der Urbarmachung des Bodens erfolgt das Fällen der Bäume, das Verbrennen des Gestrüpps, das Aufräumen des Schuttes, dann erst setzt die eigentliche Behandlung des Bodens ein.

Es sind also die verschiedensten Strömungen, die sprachlich bei der Bezeichnung des "Brachfeldes", des "Brachens", "Urbarmachens" zum Vorschein kommen können. Dazu kommt, daß, wie bei écobuer S. 504 ff. beobachtet wurde, die gleichen Wörter im Laufe der Entwicklung für verschiedene Formen des Urbarmachens, Reutens u. ä. verwendet werden. Das trägt dazu bei, die Erklärung der in diesen Begriffskreis fallenden Wörter noch besonders zu erschweren. Tatsächlich sind die älteren Worttypen etymologisch fast durchweg dunkel.

Das eigentliche Wort des Nordfranzösischen ist ein Typus \*gascaria, REW 3696, frz. jachère, norm., pik., rouchi. [gakier], das in seiner Verwendung dem späteren friche vollständig entspricht. Dazu gehört afrz. jascherer "brachen", dann das im Vorton unverständliche wall. jouhîre, jouheler, jougueler, das von einem zweiten Wort beeinflust zu sein scheint. Das Wort lebt in Ortsnamen auch außerhalb des heutigen Verbreitungsgebietes von jachère, z. B. in der Saintonge La Gachère. Das Wort sieht aus wie eine galloromanische Kollektivableitung von einem Stamm \*gask-, für den ich keine entsprechende Deutung weiß.

Ebenso ist lat. vervactum, frz. guéret etymologisch dunkel. Es ist daher auch nicht möglich, das Verhältnis dieses Wortes zu dem

oben angeführten gask-aria genauer zu bestimmen.

Das gall. \*būdika, \*bodica "Brachfeld" setzt dort ein, wo das nördliche \*gascaria geographisch aufhört, wenn auch heute längs der Rhone nördliche Formen in den Süden gewandert sind. Das Wort wurde von mir S. 505 zu einen gall. būd- "verbrennen" gestellt, es könnte aber auch zu lat. fodere "graben" gehören und

ware dann von écobuer zu trennen. Wegen \*bodica vgl. auch

S. 519 f. Bd. 40 d. Z.

Gallisch ist ferner ein Typus \*garrica, das ursprünglich "Steppe" bedeutet, vgl. S. 505. Hier liegt bereits Bedeutungsübertragung eines ursprünglich allgemeineren Wortes auf die Bezeichnung des "Brachfeldes" vor, der innere Grund dieser Benennung liegt in dem verwilderten Aussehen des unbebauten Feldes. \*garrika, eigentlich "verholzter Platz", dann "Steppe" im Galloromanischen dialektisch zu "Brachfeld" wird, so ist ein gall. \*vroikos "Steppe", "Heide" (schott., ir. fraoch, kymr. grug u. a., s. Macbain unter fraoch) im Galloromanischen zu \*froccus "Brachfeld" geworden, vgl. REW 3528. Da in der ältesten Zeit des Galloromanischen der Laut oi nicht bestand, ist gall. -oik- als -okk- aufgenommen worden, wie ähnlich afrz. ai vor stimmlosen Verschlusslauten im Italienischen zu a vereinfacht wurde. Dazu gehört afrz. froc, fro, norm. fro "terrain vague dans un carrefour, le long d'un chemin", zu dem Moisy aus einer lat. Urkunde von 1146 die Form froca beibringt; dazu pik. froi de rue "place inculte, lieu public commun à tous". Die altfranzösischen gleichbedeutenden Formen frou, frau sind davon zu trennen, s. das Folgende. Das REW 1522 angesetzte \*kalmis "nicht bebautes oder bebaubares Feld", "steinige Bergkuppe", afrz. chaume, frz. Schweiz chaume "hohe Bergweide", prov. calm "Steppe", "verlassene Hochstäche", das im ALFr 1600 in der Bedeutung "Brachfeld" für das Zentrum angegeben wird, läst sich unschwer zu gall. kalos "Stein" stellen (vgl. SS. 161, 529 in Bd. 40 d. Z.), bedeutet also den Boden, der zum Bebauen zu steinig ist und deshalb brach liegen bleibt. Hierher gehört auch poitev., Vienne galluche "Brachfeld", im 18. Jhdt. "terres pierreuses appelées galluches", zu norm. gal, gau "Stein", das zu frz. galet "Uferkiesel", aus gall. \*kallos < \*kal-nos "steinig", gehört.

Das Brachfeld kann auch durch die Merkmalsbestimmung "wüst", "einsam", "verlassen" u. ä. näher bestimmt werden, daher gast (Provence), B. Maine [gā] "unbebauter Boden", dazu im Dép. L.-Inf. 447 des ALFr [ter ā gā] wie terre en friche, Anjou gât "unbebauter Platz", mfrz. gastiere, gastine, gastin, gastis u. a. Das Wort ist substantiviertes, z. B. aprov. gast "verlassen", in dem sich lat. vastus und fränk. \*wôsti "wüste" gekreuzt haben, REW 9168. Der Anklang dieses gast- an das oben angesetzte "gascaria ist schon deshalb zufällig, weil in dem letzteren ga- ursprünglich ist, daher im Französischen palatalisiert wird, während gast auf eine Grundform \*wast zurückgeht.

Wie neben prov. gast "verlassen" ein gast "Brachfeld" steht, so tritt zu erm "verlassen", "unbebaut" das Substantiv erm, davon abgeleitet ermas, ermatge "unbebauter Platz", "Brachfeld". Das Etymon ist vlat. (griechisch) eremus "einsam" (REW 2891). Hierher gehört auch nprov. froustis "Brachfeld" zu mfrz. frost "verlassen", "unbebaut". Auch substantivisch ist frost im Altfranzösischen er-

halten wie gast, doch sind die Formen von denen, die oben unter \*froccu angeführt werden, schwer zu trennen. Das Wort dürfte gallisch sein wie \*froccu.

Eine merkwürdige pejorative Bedeutungsverschiebung hat ferner prov. deveza mitgemacht, das in alter Zeit ein (für den Grundherrn?) vorbehaltenes Grundstück bezeichnet, heute im Languedokischen als [debezo] das Brachfeld benennt. Es ist also das für den Anbau reservierte Grundstück zum unbebauten Grundstück geworden.

Der brachliegende, unbebaute Boden kann ferner als "Weideland" benutzt werden und umgekehrt können Ausdrücke für Weideboden die Bedeutung "Brachfeld" annehmen. Dies ist ganz deutlich der Fall bei mfrz. aglandage "unbebautes Land", eigentlich "Mästung der Schweine mit Eicheln". Nicht mehr so deutlich ist dies bei auvergnatisch estivada "Brachfeld" (sonst nprov. estivado "Sommerzeit", "Sommerarbeit"), neben dem langued. estivo "Sommerweide" steht, vgl. ferner bei Godf. III, 615 estiver "auf die Sommerweide führen" (estiver les bestailles es montagnes), das zu lat. aestivare "den Sommer zubringen" gehört und für faire estiver gebraucht wird, wie die S. 510 angeführten Bildungen. Sowohl die auvergnatische wie die languedokische Form setzen ein prov. estivar "\*auf die Sommerweide führen" voraus.1

Die bisher angeführten Fälle zeigen das "Brachfeld" in der Ruhe. Es kann aber auch die Arbeit des "Brachens", des "Fruchtbarmachens" sprachlich in der Bezeichnung des Brachfeldes zum Vorschein kommen. Hierher gehört nhd. "Brachfeld", dazu mhd. "in brache liegen", eigentlich "im umgegrabenen Zustand liegen". Das abgeerntete Feld wird im Herbst umgegraben und bleibt zur Erholung des Bodens durch einige Zeit unbebaut. Mit Verkennung der ursprünglichen Beziehungen entwickelte sich aus dem mhd. "in brache liegen" unser "brach liegen", aus dem ein Adjektiv brach "unbebaut" fälschlich losgelöst wurde. Dem mhd. brache zu brechen entspricht nun ein grom. \*fragum zu lat. frangere, REW 3481. Vgl. afrz. frou, prov. frau "Brachfeld". Das Wort lebt heute namentlich in der Übergangszone zwischen Norden und Süden, vgl. berrich. fraux, froux "Brachfeld", dazu angev. défrouer, déférouer "umackern", d. h. aus dem Brachzustand entfernen, davon wieder angev. défrou, berrich. défraut "frisch umgeackertes Brachfeld". Ein mfrz., bei Godf. IV, S. 134 aus einem Cartulaire von Corbie angeführtes free kann ein zu diesem \*fragum gehöriges kollektives \*fraga darstellen. Der gleiche Stamm aber in anderer Ableitung liegt in langued. frachiva vor, das ein terra \*fractiva "umzubrechendes Land" darstellt und zu lat. fracta "Bruch" (REW 3466) gehört. Vgl. ferner lyon. derompe "umgeackertes Brachfeld", dazu dérompre "reuten", auch in Berry rompre une terre "brachen". Schon vulgärlat. ist ferner \*rupticeum zu rumpere, ruptum, daher afrz. routis, im 13. Ihdt. bei Godf. VII, 251 belegt. Das Wort er-

<sup>1</sup> Levy belegt nur estivar "ernten".

streckt sich über die mittleren Alpen, vgl. engad. rutits, sulzbergisch rutit "Erdbruch", auch dem Ortsnamen Rateis im Schnalsertal liegt dieses Wort zugrunde. Innerhalb des Nordfranzösischen hat afrz. routure "Bruch" die Bedeutung "frisch umgebrochenes Brachfeld" angenommen, s. Godf. VII, S. 252c, für Loiret belegt.

Das Reuten, der Bebauung zuführen kann auch darin bestehen, dass in einer Wiese, einem Weideland der Rasen umgestochen wird. Dieser Vorgang erklärt den Ausdruck despreer bei Olivier de Serres, vgl. "on le loge plustost es lieux de nouveau desprees qu'en terre de commun labour, les herbages deffrichés causans grande substance au fonds", s. Gods. II, 635. Es gehört also zu prê "Wiese".

Das Brachfeld kann endlich als Grundstück bezeichnet werden, das dem Anbau entzogen wird, es kann also die negative Vorstellung der Bezeichnung zugrunde gelegt werden. Aber wohl nur scheinbar ist das auvergnatische essibada, essivage hierherzustellen. Das Wort sieht aus wie eine Ableitung von einem nicht belegten \*essivar, vlat. \*excibare "dem Futteranbau entziehen", das zu südostfrz. civade, prov. civada "Hafer", älter \*"Viehfutter" zu lat. cibare "füttern" gehören könnte, vgl. REW 1894. Aber die unmittelbare Nachbarschaft von estivado und essivado legt den Gedanken nahe, dass das Wort volksetymologisch an civada "Hafer" angelehnt wurde, so dass in essivado die Vorstellung "Ort, wo kein Hafer, Futter u. ä. mehr wächst", erst sekundär hineingelegt wurde.

Die bisher angeführten Worte für "Brachfeld", "brachen", "reuten" erschöpfen noch lange nicht den Gegenstand, der eine eingehende Behandlung verdienen würde. Hier kommt es nur darauf an, die Beziehungen zwischen den Ausdrücken, die das brachliegende Grundstück und die damit im Laufe der Kultur vorgenommenen Veränderungen bezeichnen, soweit sie sprachlich zum Ausdruck kommen, anzudeuten.

Frz. friche bezeichnet nach dem Dict. gén. nicht ein Grundstück, das erst gereutet werden muss, sondern einen längere Zeit in unbebautem Zustand liegenden Acker u. ä. Das Wort wird von Behrens, Wortgesch. S. 295/6 mit Benutzung einer schon bei Du Cange ausgesprochenen Vermutung auf germ. frisch zurückgeführt, es wäre also ursprünglich adjektivisch gewesen: terre friche; denn tatsächlich stellt Montesson (Voc. H. Maine) einem terre chaude, d. i. dem umgebrochenen Feld die terre froide oder fraiche gegenüber, die "brachliegende Erde". Behrens weist ferner darauf hin, dass im Westfranzösischen für frz. friche Formen mit betontem e, ö vorkommen, die ein älteres, also etwa frankisches vrisk fortsetzen. Meyer-Lübke hat die Etymologie in das REW nicht aufgenonmen. Es kann tatsächlich kein Zweifel bestehen, dass diese adjektivische Verwendung von frz. friche erst durch den westfranzösischen mundartlichen Zusammenfall dieses Wortes mit dem Adjektiv frais, fraiche veranlasst wurde. Die ältesten Belege für friche zeigen

dieses rein substantivisch, und zwar zur Bezeichnung des Zustandes,

in dem ein Brachfeld liegt.

Zu diesem frz. friche finden sich nun nicht nur, wie schon Behrens l. c. andeutet, Nebenformen mit stammhaften ö, g, sondern auch solche mit ü, vgl. [früs] Dep. Vendée in den Punkten 479 und 459 (ALFr. 1600). Dieses [früš] geht geograpisch in [friš] im Osten, in [fröš] im Süden über. Dazu stellen sich in Berry [defröš], [defrüiš] neben [defriš] bei Jaubert, serner poitev. [defriiš], Bruchstücke". Das Verbum desfricher lautet in Morvan, Saintonge [defröse], im Verd.-chal. [defrüse]. Alle diese Formen lassen sich unter einem defruschier vereinigen, das am reinsten in berrich. [defrüis] erhalten ist, sonst entweder über defrucher zu defreucher oder zu défricher wurde. Vgl. Bd. 40, S. 536 d. Z. Als Bedeutung dieses défricher gibt der Dict. gen. an "mettre en culture (un terrain en friche, et spécialement un terrain qui n'a pas encore été cultivé, bois, lande, etc.)". Die Bedeutung des Verbums geht also in der Entwicklung der Bodenkultur weiter zurück als das Substantiv. Es bedeutet nicht nur "brachen", sondern allgemein "der Bebauung zuführen". Ich vermute daher, dass friche "Brachfeld" von défricher rückgebildet ist. Wie neben frou "Brachfeld" ein angev. défrouer "brachen" steht, wie nach S. 520, Bd. 40 d. Z. saint. bauche "Brachfeld" von \*ébaucher "brachen" rückgebildet ist, so wurde défricher volksetymologisch in authebendes dé- = lat. disund ein Stammwort friche "unbebautes Land" zerlegt. Diese Vorstellung ist aber dem Stamm des Verbums ursprünglich durchaus fremd. Die angesetzte Grundform des Verbums \*defruichier setzt deutlich ein galloromanisches \*defructicare "der Nutzniessung zuführen" fort. Die Trennung von défricher in dé und friche war in dem Augenblick gegeben, als durch die lautliche Entwicklung sich das Verbum von frz. fruit entfernte.

Das Verbum \*defructicare ist Ableitung von spätlateinisch defructus "Nutznießung", das zu lat. defruor, -i "ganz genießen" gehört, vgl. auch lat. in fructu esse "nutzbar sein", in fructu habere "für nutzbar halten" u. ä. Das Substantiv defructus "Nutznießung" ist mfrz. als defruit dass. bezeugt, so noch heute lothringisch (noch Godf. II, 470) "ce jardin suffit pour le defruit de votre maison", wo also defruit in diesem besonderen Fall die Bedeutung "Versorgung mit Gemüse" besitzt. Die -icare-Ableitungen (über die S. 515, 520, 527 gehandelt wurde) gehen in vorhistorische Zeit zurück, aber auch in historischer Zeit läßt sich eine ähnliche Begriffsentwicklung bei Ableitungen von fruit beobachten. Afrz. afruitier bedeutet "bebauen", vgl. bei Godf. s. v. "terres afrutiees et non affrutiees". Ebenso im 15. Jhdt. belegtes enfruiter, vgl. bei Godf. s. v. "enfruittée de froment, enfruictee en orge" u. ä.

# fringuer

"hüpsen" ist seit dem 15. Jhdt. belegt und abgeleitet von afrz. fringue, fringre "Tanz", "Sprung", "Unterhaltung"; dazu heute

pik. poitev. morv. faire fringus "hüpfen" u. ä. Als Ausdruck des Tanzes ist das Wort vermutlich germanischer Herkunft. Es ist afrz. fringre wohl aus fränkisch \*hringila (zu ahd. ringila, nhd. Ringel) entlehnt. Der Ringel-Ringel-Reihen-Tanz ist ja noch heute bei den Kindern beliebt. 1

#### Sachverzeichnis.

Lautlehré. Intervokalische Verschlußlaute des Gallischen im Französischen 633; -aba- 631 Anm.; anord. hr < har 637; îränkisch hr < fr 637; ui < eui 635; gallisch w 632.

Wortbildung. -a als Kollektivendung 632. Suffixe: gallisch -at- 633; lat. -atus 631; frz. -iller < -eler 638; lat. -icare 643; gallisch -reto 632; Suffixwechsel 638.

Wortlehre. Lehnwörter und Reliktwörter 632; Substantivierung von Adjektiven 634, 637; Volksetymologie 642.

Syntax. Faktitiver Gebrauch intransitiver Verba 641.

### Wortverzeichnis.

### Französisch, Provenzalisch.

afrz. afruitier 643 mfrz. aglandage 641 frz, balai 634 frz. balayer 634 prov. barta 634 saint, bauche 643 blais. berte 634 prov. calm 640 afrz. chaume 640 prov. cibada 642 sofrz, civade 642 langued. debezo 641 angev. déférouer 641 berrich. défraut 641 frz. défricher 639 berrich. [défrőš] saint. [defrose] 643 angev. défrou 641 angev. défrouer 641

berrich. [defrüis] 642 mfrz. defruit 643 lothr. défruit 643 poitev. [defrüš] 643 verd, chal. [defriise] 642 lyon, dérompe 641 lyon. dérompre 641 frühnfrz. despreer 642 prov. deveza 641 frz. écartiller 638 frz. écobuer 639 afrz. enfruiter 643 prov. erm 640 prov. ermas 640 prov. ermatge 640 afrz. escarteler 638 auverg. essibada 642 auverg. essivage 642 nprov. estivado 641

<sup>1</sup> Neuerdings hat sich Spitzer, S. 161, Bd. 41 d. Z. mit frz. fringuer befast. Er verteidigt einen von Rolland, Faune populaire 2, 178 ausgesprochenen Erklärungsversuch, nach dem fringuer von der Bezeichnung des Finken bei Cotgrave, nämlich frinson, ausgehen soll. Dagegen spricht das zeitliche Verhältnit der betreffenden Formen, so dass m. E. wohl umgekehrt frinson eine Kreuzung von pinson und dem angeführten fringues, frunguer u. ä. ist.

prov. estivar 641 u. Anm. afrz. estiver 641 langued. estivo 641 afrz. esventeler 638 frz. éventiller 638 forez. fagana 631 lyon. faganat 631 B. Maine [fagna] 631 frz. fagot 632 frz. faguenas 631 frühnfrz, faguenat 631 nprov. faguino 631 nprov. fahino 631 frz. faisceau 632 nprov. faloupado 632 frz. falourde 632 frz. falun 632 frz. falunière 632 prov. fanar 633 afrz. faner 633 irz, faner 632 dauph. fargagnas 631 irz. fauber 634 irz. fauberter 634 frz. faubourg 634 fiz. faufiler 634 afrz. fauneier 633 afrz. fautre 634 afrz. fautrer 635 lim. feinard 631 prov. fel 633 nprov. feloupo 632 prov. feltre 634 afrz. fener 632 afrz. festre 638 norm. fêtre 638 frz. feuille 635 frz. feuillette 635 frz. feutre 634 frz. ficelle 635 frz. fille 635 morv. fillette 635 frz. fincelle 635 frz. fiole 635 vog. fiotte 635

afrz. flageol 636

frz. flageolet 636

prov. flatador 633

prov. flataria 633 prov. flatenga 633 frz. flatter 633 prov. flauja 636 prov. flaujar 636 prov. flaustel 636 prov. fläut 636 prov. flauta 636 afrz. fläute 636 afrz. fläuter 636 afrz. flavel 636 prov. flestel 636 afz. flëute 636 norm. fli, flie 636 frz. flion 636 irz. flûte 636 frz. flûter 636 mírz. foille 635 afrz. foine 631 afrz. foler 633 lyon. folietta 635 afrz. forfiler 634 afrz. forsberter 634 afrz. forsborc 634 frz. fou 632, 633 lyon. foyetta 635 langued. frachiva 641 irz. frais 642 irz. framboise 637 frz. frapper 637 prov. frau 641 afrz. frau 640 berrich. fraux 641 wall. fravi 637 mfrz. free 641 afrz. freste 638 afrz. frestel(e) 638 afrz. fresteler 638 frz. frétiller 638 wall. frève 637 irz. friche 639 ff. afrz. fringre 643 afrz. fringue 643 frz. fringuer 643 str. frinson 644 afrz. fro 640 afrz. froc 640 pik. *froi* 640

afrz. frost 640 airz, frou 641, 640 nprov. froustis 640 berrich. froux 641 vend. [früs] 643 afrz. fun 635 norm, pik. [gakier | 639 norm. gal 640 frz. galet 640 poitev. galluche 640 prov. gast 640 mfrz. gastiere 640 mfrz. gastin 640 mfrz. gastine 640 mfrz. gastis 640 angev. gât 640 norm. gau 640

frz. guéret 639 frz. jachère 639 afrz. jascherer 639 wall. jougueler 639 wall, jouheler 639 wall. jouhire 639 ON La Gaschère 639 afrz. noise 637 prov. paonet 631 irz. pinson 644 Anm. frz. pré 642 airz, routis 641 afrz. routure 642 nprov. valoupado 632 mfrz. vallorde 632 mfrz, vellorde 632

### Germanisch.

ndl. braambezie 637 mhdt. brache 641 nhdt. Brachfeld 641 fränk. \*faltar 635 westgerm. \*feltar? 634 germ. \*fillo? 633 fränk. \*filtir 635 ndl. flappen 637 dänisch fli 636 engl. foumart 631 nhdt. frisch 642 ahdt. fulli 635 fränk. \*hrapon 638 anord. hrappa 637 fränk. \*hringila 644 engl. rap 638 ahdt. ringila 643 nhdt. schwabber 634 mhdt. vals 634 fränk. vrisk 642 fiänk. \*wösti 640 holländ. zwabber 634

#### Lateinisch, Galloromanisch.

lat. aestivare 641
lat. ambrosia 637
grom. \*defructicare 633
mlat. defruct 643
lat. defruor 643
vlat. eremus 640
vlat. \*excibare? 642
vlat. \*faguina 631
mlat. faluppa 638
grom. \*fello 634
lat. fistula 636, 638
mlat. flabarius 636
lat. flabellum 636
grom. \*flabeolum 637
grom. \*flabum 637

grom. \*flabutum 637
lat. flatare 633
vlat. \*flatitare? 633
lat. fodere 639
lat. follis 633
lat. fracta 641
grom. \*fractiva 641
lat. fraga 637
lat. fraga ambrosia 637
grom. \*fragum 641
lat. frangere 641
mlat. froca 640
grom. \*froccus 640
grom. \*funicella 635
lat. funicula 635

lat. funis 635 grom. \*garrica 640 grom. \*gascaria 639

lat. nausea 637 vlat. \*rupticeum 641 lat. vervactum 639

## Keltische Mundarten.

gall. \*bodika 639
gall. \*bud- 639
gall. \*bud- 639
gall. \*budika 639
ir. cloch 633
schott. fann 633
schott. fannaich 633
schott. feall 633
gall. \*felläto 633
gall. \*felläto 633
schott. foil 633
air. foile 633
ir. fraechred 632
schott. ir. fraoch 640
ir. falred 632
cymr. grug 640

gall. \*kaletos 633

span. flauta 636

portug. frauta 636

engad. rutitš 642

ital. flauto 636

gall, \*kalmis 640 gull. \*kalos 633, 640 gall. \*kluka 633 cymr. lladrata 633 ir, samrad 632 gall. \*vanno 633 gall. \*vell- 633 gall. \*verna 632 gall. \*vertragus 632 gall. \*vidubium 632 gall. \*viverra 632 gall. \*volo- 632 gall. \*voloreto 632 gall. \*volumen 632 gall. \*volup 632 gall. \*vroikos 640

## Verschiedene Sprachen.

ON Rateis 642 sulzberg. rutić 642 ital. viluppo 632

ERNST GAMILLSCHEG.

# Der Humor bei José de Espronceda. (Schlufs)

## II. Der Humorist.

# A. El Diablo Mundo.

Das Werk, in dem Esproncedas Humor am klarsten zutage tritt, ist das Fragment des episch-lyrischen Gedichts "El Diablo Mundo", dessen erster Gesang im Oktober des Jahres 1840 das erste Mal erschien. Die Dichtung besteht aus einer Introducción, sechs Cantos und einem Bruchstück des siebenten Gesanges. Außerdem kann noch die kurze Dichtung "El Angel y el Poeta, Episodio de El Diablo Mundo" in Betracht gezogen werden. Zur Untersuchung des Humors muss man sich besonders mit Canto I und III befassen.

In der Introducción schildert der Dichter eine Vision, die er am nächtlichen Himmel geschaut hat. Eine Schar phantastischer Gestalten türmt sich vor seinen Augen am Firmament. Wirre Laute erschallen. Flammen prasseln. Aus dem gewaltigen Wogen und Kreisen der Gestalten dringen bald Stimmen im Chor, bald Einzelstimmen an des Dichters Ohr. Aus diesen Gesängen erhellt, dass der Dichter vor sich die Phantasmen aller Leidenschaften der Welt erblickt. Die ganze Welt mit ihren Wünschen und Begierden, ihrem Streben, ihrer Enttäuschung, ihrem unbefriedigten Glücksund Erkenntnistrieb erscheint hier zum Schemen abstrahiert. Die Hauptgestalt inmitten der Geister ist der Weltgeist, der "Diablo Mundo", der, in des Menschen Brust geboren, die Verkörperung alles dessen ist, was des Menschen Herz an Leidenschaft und Wut bewegt. Er ist der restlos vorwärts drängende, gegen Gott rebellierende, verzweifelnde Menschheitsdämon. Es vermag sich nicht der Schalk in seiner Brust zu regen wie bei Goethes Mephistopheles. Der "Diablo Mundo" hat keinen humoristischen Zug an sich, denn er ist zu sehr erfüllt von der Menschheit grauenvollem Schicksal, um noch ein Lächeln finden zu können.

Der erste Gesang zeigt einen bejahrten Gelehrten, der enttäuscht von der Eitelkeit des menschlichen Wissens und der Flüchtigkeit des Lebens nach Unsterblichkeit verlangt. Es erscheinen ihm nacheinander zwei Gestalten. Die eine Gestalt ist der Tod, der ihn in wehmütig mitleidsvolien Worten zur Auflösung einlädt; die andere Gestalt ist die des Lebens, das ihm die Freuden des Daseins vorzaubert und ihm Unsterblichkeit verleiht: das "Leben" verknüpft seinen Untergang und sein Schicksal mit dem Schicksal und Untergang der Welt.

Canto II fällt vollständig aus dem Rahmen der Handlung, indem er, wie schon erwähnt, der Geliebten des Dichters, Teresa,

gewidmet ist.

Canto III schliesst an den ersten Gesang an. Der alte Gelehrte ersteht zur Unsterblichkeit. Der Dichter nennt ihn wie den ersten Menschen: Adam. Er birgt unter schöner, kräftiger Mannesgestalt das Herz und die Unerfahrenheit eines Kindes. Adam besitzt keine Erinnerung an frühere Zeiten, keine Sprache und keine Kleidung. In freudigen Sprüngen genießt er in dem Zimmer des einstigen Gelehrten die ersten Stunden seiner Jugend. Seine Nacktheit und unschuldige Freude erregen indessen den Anstofs der menschlichen Gesellschaft. Der durch die Wucht von Adams Freudensprüngen erschreckte Hausherr eilt herbei. sowie eine Menge Nachbarn. Alle entsetzen sich über Adam. Dieser springt auf die Strasse. Neues Entsetzen. Aufruhr. Es regnet Steine auf den Nackten, der endlich durch das Militär ins Gefängnis gebracht wird. Die Verwendung des Verjüngungsmotivs in den ersten Gesängen des Diablo Mundo kann an Goethes Faust erinnern; aber es besteht einmal ein wesentlicher Unterschied zu diesem darin, dass Adam jedes Gedächtnis für die der Verjüngung vorhergehende Zeit verliert, und dass er unsterblich wird, ohne dasür ein Pfand einzusetzen. Außerdem ist die ganze Darstellung der Verjüngung eine andere als im "Faust". Diese vollzieht sich dort ohne stark auffallende Wirkung auf den Verjüngten. In der spanischen Dichtung äußert sich dagegen die Verjüngung durch die Freudensprünge Adams in solch' lauter Weise und zieht in dem Aufstand ganz Madrids solch' ungeheure, mit ihrer harmlosen Ursache kontrastierende Folgen nach sich, dass man die Behandlung dieses Motivs sofort als komisch, gelegentlich als grotesk-komisch erkennen muss. Zugleich ist auch die vom Dichter für Gesang I und III gewählte Form der Strophe als komisch aufzufassen. Große Teile dieser beiden Gesänge sind nämlich in Oktaven niedergeschrieben. Nun ist aber die Oktave mit der Reimfolge ab, ab, ab, ac die eigentliche Strophe des spanischen Heldengedichts. Es wäre möglich, dass der Dichter sich für seine Erzählung von dem neuen Menschen Adam, dessen Verjüngung er durch Übertreibung in Schilderung und Wirkung so humorvoll darlegt, auch einer Strophe bedienen wollte, die in ihrem althergebrachten Ansehen mit dem nichts weniger als heldenhaften historischen, sondern vielmehr großenteils trivialen Inhalt komisch kontrastieren musste. In andern Teilen dieser beiden Gesänge bedient sich der Dichter der Silva, d. h. er verwendet elffüsige und siebenfüsige Jamben in ungleich langen Abschnitten, die nicht als Strophe bezeichnet werden können. Die

Silva entspricht in ihrer Ungezwungenheit auch ganz dem freiheitlichen, ungebundenen Charakter des Humors. Canto I und III können also schon bei äußerlicher, d. h. nicht tief eindringender, Betrachtung den Eindruck der humoristischen Dichtung erwecken.

Canto IV schildert, wie sich Adam im Gefängnis entwickelt. Er lernt sprechen. Die Mitgefangenen bewundern seine Intelligenz, Kraft und Gewandtheit. Ein alter Verbrecher belehrt ihn über das Leben. Adam verliebt sich in des Verbrechers Tochter Salada. Trotz seiner Umgebung bewahrt er sein unschuldvolles Herz. Endlich wird er aus dem Gefängnis entlassen. Er und Salada verbringen Stunden der Liebe und des Glücks.

Canto V zeigt, wie Adams Wunsch nach Ruhm und Reichtum immer mächtiger wird. Er verläßt Salada und nimmt an einem Raubzug in dem Hause einer Gräfin teil. Das Unmoralische dieser Handlung versteht Adam nicht. Er will nur mit der vornehmen

Welt in Berührung kommen.

Canto VI. Adam stößt am Sarge eines jungen Mädchens auf die Geheimnisse des Todes und beschäftigt sich zum erstenmal in seinen Gedanken mit Gott, von dem er erwartet, daß er die Tote wieder erwecken werde.

Canto VII bringt noch Bruchstücke eines Gesprächs, das die Mutter des verstorbenen Mädchens mit Adam führt.

In der Episode des Diablo Mundo kommt das Sehnen des Dichters nach der Befreiung von irdischer Schwere und von der Last der Materie zum Ausdruck, sein rastloser Drang, sich zu den höchsten Höhen zu erheben, das Weh seiner ungehört verhallenden Dichterklage und das gemeinsame Leid der Welt. Die Episode trägt ebensowenig humoristischen Charakter wie die Introducción.

Bei flüchtiger Betrachtung scheint kein Zusammenhang zwischen der Einleitung und den Gesängen der Dichtung zu bestehen. Er ist aber doch wenigstens innerlich, gedanklich vorhanden; denn Adam zeigt in seinem rastlosen Drang nach Lebenserfahrung und Erkenntnis, dass auch er den Diablo Mundo im Herzen trägt. Über die Absicht, welcher der Dichter in seinem Werk Ausdruck verleihen wollte, kann kein Zweisel bestehen. Er selber hat sie klar in folgenden, an den Leser gerichteten Worten ausgesprochen:

"Nada menos te ofrezco que un poema
Con lances raros y revuelto asunto,
De nuestro mundo y sociedad emblema,
Que hemos de recorrer punto por punto
Si logro yo desenvolver mi tema.
Fiel traslado ha de ser, cierto trasunto
De la vida del hombre y la quimera
Tras de que va la humanidad entera." (O. P. p. 397)

Zudem hatte der Dichter offenbar die Absicht, dass Adam nach vielen Lebensersahrungen einst seine Unsterblichkeit als Last empfinden sollte. Eine Stimme spricht zu dem Verjüngten:

"Pero si acaso algún día

Maldices tu eternidad, El que fijó tu destino. Que ser inmortal pediste!" (O. P. p. 393.)

Die Absicht, die der Autor in seinem Werk bekundet, entspringt zweifellos seinem Pessimismus. Wenn die Welt einem Trugbild nacheilt, so muss ihr Los Enttäuschung sein. Wenn sie einem Wahn folgt, kennt sie kein vernünftiges Ziel. Der Dichter, der die ganze Welt planlos der Enttäuschung zueilen sieht, und der schildert, dass das Leben auf die Dauer zu solcher Last wird, dass man ihm flucht, ist sicher bestrebt, den Sinn und das Glück des Lebens zu verneinen. Espronceda, sagt Ros de Olano, wolle uns die physische und moralische Welt zeigen, um uns zu beweisen, dass die Unsterblichkeit der Materie auf der Welt Überdruss und Verdammung bedeute (O. P. p. 345).

Der Pessimismus des Dichters tritt nicht nur im ganzen Plan,

sondern auch in einzelnen Zügen seines Werkes zutage.

Skepsis und Pessimismus atmet vor allem die Einleitung. In den Chören und Einzelstimmen drückt der Dichter wiederholt das rastlose Streben der Menschen nach Reichtum, Liebe, Ruhm und Erkenntnis aus und die Enttäuschungen, die der Mensch in diesen Bestrebungen erlebt. Die Enttäuschten klagen in bitterem Leid. Sie sind gleichsam in einen Abgrund gestürzt und rufen um Hilfe. Einsam wandern sie in der Finsternis. Wer wird ihren Schmerz beruhigen und ihre Tränen trocknen? Aus dem Flammenmeer ertönt eine Stimme, die nach Gott und seinem Aufenthaltsort fragt: ob er der Gott der Juden sei oder der Gott der Rache, ob er der für sein Geschöpf gleichgültige Gott sei, oder der geheime Gott des Weltalls. Was wird aus dem Leben nach dem Tode? wohin eilt die Welt?, so fragen andere Stimmen.

Dann verteilen die Weltgeister ihre Aufgaben unter den Menschen. Die einen stören die Liebe, vernichten die Träume, bereiten Rachsucht und Schmerz; andere vermischen Lüge und Wahrheit, vernichten die Schönheit, verneinen die Tugend. Sie säen Zweifel und bringen Habgier unter die Menschen. Die Introducción ist der Ausflus einer suchenden und zweifelnden,

einer enttäuschten und erbitterten Seele.

In der weiteren Ausführung erscheint vor allem der Pessimismus des Autors in dem Benehmen der Gesellschaft gegen den unschuldigen Adam. Sie bereitet ihm den ersten Schmerz, sie lässt ihn im Gefängnis büßen ohne Schuld. Gutes tun ihm nur die von der Gesellschaft Ausgestoßenen: ein alter Verbrecher und eine Strassendirne.

Das Ausklingen der Episode des Diablo Mundo ist ein gesteigerter Erguss der pessimistischen Stimmung. Der Dichter drückt hier die Ansicht aus, dass sogar die leblose Natur sich in schmerzlicher Klage ergeht. Das Sandkorn des Strandes, die Pflanze, das Insekt, die Bestie, den Adler, alle hört er in ewigem Schmerz und in Bitterkeit klagen:

"Marañada madeja Este mundo, de duelo y desventura! . . . Las aguas de las fuentes suspiraban, Las copas de los árboles gemían, Las olas de la mar se querellaban, Los aquilones de dolor rugían! (O. P. p. 572.)

Der Gedanke Esproncedas, ein Menschheitsbild zu entwickeln, steht nicht vereinzelt in der zeitgenössischen Literatur. Lamartine hatte bereits in der Ankündigung seines 1836 erschienenen Jocelyn den Gedanken geäußert, ein Menschheitsepos zu schreiben. "Je cherchais quel était le sujet épique approprié à l'époque, aux moeurs, à l'avenir qui permît au poète d'être à la fois local et universel, d'être merveilleux et d'être vrai, d'être immense et d'être un. Ce sujet, il s'offrait de lui-même, il n'y a pas deux: c'est l'humanité, c'est la destinée de l'homme: ce sont les phases que l'esprit humain doit parcourir pour arriver à ses fins par les voies de Dieu." Lamartine hätte diese Frage im Gegensatz zu Espronceda vom religiösen Standpunkt aus behandelt.

Alfred de Vigny behandelt in seinen Poèmes (1822) die Leiden der Menschheit in den einzelnen Jahrhunderten. Menschheitsgeschichte schreibt nach Espronceda Victor Hugo in seiner Légende des Siècles. Espronceda berührt im Gegensatz zu de Vigny und Victor Hugo weder die Welt noch die Kulturgeschichte; seine Erzählung spielt in der Gegenwart, im 19. Jahrhundert, und hat zum

nüchternen Gegenstand das Alltagsleben Madrids.

Der Gedanke, das ein junger Mann der Welt und dem Leben in vollständiger Unkenntnis gegenüber tritt, dass er die Dinge also in ihrer ganzen Bedeutung ohne Voreingenommenheit betrachtet, und das er so seine Lebensersahrungen sammelt, sindet sich bereits in einer über die Jugendzeit Buddhas entstandenen Legende: Buddha, dessen Vater ihn von der Berührung mit der rauhen Wirklichkeit des Lebens abgehalten hatte, lernt als junger Mann Alter, Krankheit und Tod kennen. Diese Legende ist auch in das christliche Altertum übergegangen. Ein Mönch des 7. Jahrhunderts bearbeitete sie in einem vielübersetzten Roman "Barlaam und Josaphat". So gelangte die Gestalt des Josaphat in die christliche Heiligenlegende. Aus dieser schöpste Lope de Vega in seiner Comedia "Barlam y Josafá" (1618) und zum Teil auch Calderón in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Avertissement de la première édition de Jocelyn.

"La Vida es Sueño". Die gleiche Legende findet sich auf spanischem Boden in der psychologischen Novelle des Abucháfar Abentofail, 1 im "Libro de los Estados" von Juan Manuel und im Criticón des Baltasar Gracián, 2 "dessen Andrenio dem Adam Esproncedas aussergewöhnlich gleicht". 3 Es besteht somit die Wahrscheinlichkeit, dass Espronceda den Gedanken, seinen Adam als Erwachsenen der Welt und dem Leben in vollständiger Unerfahrenheit entgegenzuführen, aus der Tradition seiner heimatlichen Literatur geschöpft hat. Allerdings hat auch Voltaire in seinem Roman "l'Ingénu" einen jungen Mann, einen Huronen, geschaffen, der den europäischen Verhältnissen und der französischen Gesellschaft mit gänzlicher Unerfahrenheit gegenüber tritt und das Leben der großen Welt erst als Erwachsener kennen lernt. Espronceda kannte Voltaire; 4 so wäre immerhin eine Anregung auch von dieser Seite nicht ausgeschlossen. 5

Wäre die Dichtung weitergeführt worden, so würde sich aus ihrem Rahmen auch sicherlich das Motiv vom ewigen Juden deutlicher hervorheben. Einige Verse des ersten Canto, welche die jahrhundertelange rastlose Wanderung Adams andeuten, erinnern an

dieses Motiv.

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass Espronceda in seinem Diablo Mundo dem Leben betrachtend gegenübertreten wollte. Gedenken wir nun nochmals seiner reichen Lebenserfahrungen, seines Freiheitsdranges, seiner Liebesenttäuschung, seiner neuerdings im Plan und an Einzelzügen des Diablo Mundo beobachteten Weltanschauung, um in der Folge zu betrachten, inwieweit sich der Dichter als Humorist in den Gesängen des Diablo Mundo (besonders im Canto I und III) über die Welt und die beschwerende Last seiner Weltanschauung erhebt, wie er Menschheit und Menscheitsfragen mit dem Lichte des Humors zu beleuchten vermag.

Man muss nicht erwarten, dass die Weltbetrachtung des Humoristen ein wissenschaftlich aufgebautes System darstelle. In dem Begriff des humoristischen Spielens mit der Welt kommt eigentlich schon zum Ausdruck, dass der Humorist nicht nach streng geregelten Gesetzen vorgeht, sondern dass er gefühlsmässig handelt, nach Belieben ein Thema anschneidet, um es in Bälde wieder fallen zu lassen. So handelt auch Espronceda. Er selber sagt, dass er in seinen Ausführungen seiner Laune folgt: "alla van versos, donde

va mi gusto" (O. P. p. 397).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Adolfo Bonilla y San Martin, "El Pensamiento de Espronceda" in La España Moderna Juni 1908. <sup>2</sup> Obras, Barcelona 1757.

Bonilla y San Martin l. c. p. 97.

Es ist z. B. sehr wahrscheinlich, dass Espronceda die "Henriade" gelesen hatte. Siehe hierzu Ph. H. Churchmann, Rev. hisp. XVII (1907) p. 709 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nach Abfassung meiner Arbeit erschien aus der Feder von Américo Castro (in der Rev. de Fil. Esp. VII (1920) pag. 374—378) eine kurze Notiz, die ebenfalls auf Voltaires Ingenu hinweist.

Der Dichter handelt vielfach so, dass die Hauptlinien der Handlung zahlreiche Male unterbrochen werden zugunsten persönlicher Bemerkungen über Welt und Leben, über gesellschaftliche Verhältnisse. Dann und wann wird auch die Haupthandlung in längerer Ausschmückung zur humoristischen Ausbeute benutzt.

Aus dem Gesagten erhellt, dass uns zur Betrachtung von Esproncedas Humor immer nur einzelne Beispiele aus seinem Diablo Mundo zur Verfügung stehen können. Diese Beispiele beruhen allerdings auf dem gemeinsamen Untergrund derselben Weltanschauung.

Auch nimmt Esproncedas humoristisches Werk keinen großen Raum ein. Es bestände in einer Untersuchung seines Humors die Gefahr einer Wiederholung an Beispielen, wollte man den Gegenstand in getrennten Abschnitten nach verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Ich werde mich daher im folgenden bemühen, zwar den seelischen Gehalt und die besondere Art von Esproncedas Humor vor allem darzustellen; ich will aber auch an geeignet scheinender Stelle kurze Betrachtungen über seine Technik, bzw. seinen Stil, einzuslechten versuchen.

# B. Die Eigenschaften von Esproncedas Humor.

Da der Humor gegen die Scheinwerte des Lebens gerichtet ist, muß es uns vor allem bei den Beispielen auf die spielerische Auflösung eines Scheinwertes ankommen. An der Art des Scheinwertes werden wir die Lebensanschauung des Dichters wieder erkennen.

Wir wissen bereits, das Espronceda in seinem Pessimismus unsere metaphysische Erkenntnis für ausgeschlossen hielt. Er hält also unser Erkenntnisvermögen für mangelhaft. In dem Diablo Mundo kommt er einmal darauf zu sprechen, das jede Art von Stellungnahme zum Weltenlauf fehlerhaft sei; denn wir erlangen ja, das ist der Grundgedanke, doch kein tieferes Einsehen in die Geschehnisse der Welt. Durch solche Überlegungen erscheint dem Dichter der Wert unserer geistigen Fähigkeiten sehr gering, und er sagt:

"Vamos andando, pues, y haciendo ruido, Llevando por el mundo el esqueleto De carne y nervios y de piel vestido, ¡Y el alma que no sé yo do se esconde!" (O. P. p. 426)

Die letzte Zeile zeigt deutlich, dass der Scheinwert unseres geistigen Vermögens aufgelöst wurde. Das Spielerische tritt vor allem in dem Bilde des Skeletts zutage. Dieses Wort ist auch ein deutlicher Ausdruck für die vollständige Vernichtung des Wertanspruchs unserer geistigen Fähigkeiten. Sie erscheinen dem Dichter so gering, dass sie für ihn überhaupt nicht mehr vorhanden sind.

Ein andermal spricht Espronceda von der unglaublichen Ver-

wandlungsgeschichte seines Adam. Er sagt davon:

nRaro misterio que en conciencia siento No poder descifrar por más que ahondo; Mas ¿ que mucho si necio me confundo Sin saber para qué vine yo al mundo?" (O. P. p. 458).

Äußerlich handeln diese Zeilen von des Dichters Werk. Aber aus der letzten Zeile, die eine ganz willkürliche Vorstellungsverbindung an die Verwandlungsgeschichte knüpft, schimmert ebenfalls sein unbefriedigter Erkenntnisdrang heraus. Dieses Unbefriedigtsein wird durch die folgende Strophe noch unterstrichen, in der er von dem unablässigen Kommen und Gehen der Menschen spricht, die das Woher und Wohin nicht kennen.

Seine Skepsis zeigt sich in dem Spielen mit biblischen Be-

richten. Da spricht er:

"De aquella íatal, negra mañana De la flaqueza o robustez de Eva, Cuando alargó la mana a la manzana Y . . . Pero, pluma, queda . . . . . . (O. P. p. 423.)

Der Dichter hätte keinen Grund ins Paradies zurückzukehren, denn dort war die Schlange:

"Reptil sin instrucción, poco profundo, Poco espiritual, y al cabo un ente De fe traidora y de melosa lengua." (O. P. p. 423.)

Dieses Reptil hätte auch ihn verderben und wie Eva zu ewiger Schande entehren und verführen können. Zudem gab es im Paradies nicht einmal Lehrstühle und Collegien (O. P. p. 423). Durch das willkürliche Spielen mit diesen Vorstellungsverknüpfungen schimmert der Zweifel an der Glaubhaftigkeit der Bibel, deren Bericht der Dichter nicht ernst nimmt.

Aber nicht immer ist Espronceda harmlos in seiner humoristischen Spielerei. Es verbindet sich manchmal damit ein entrüsteter Ton, der den Stempel der Revolte an sich trägt. Dann stehen wir vor dem satirischen Humor. So z. B., wenn Espronceda in folgendem vom Fluch handelt: Adam steht vor dem Sarge eines jungen Mädchens. In seiner Unerfahrenheit rät er der Mutter der Toten, er wolle mit ihr zu Gott eilen, sich vor ihm niederwerfen und die Wiederbelebung des Mädchens erbitten. Er ist von der Hilfe Gottes überzeugt. Er glaubt fest, dass Gott nicht taub gegen die Klagen und blind für die Tränen der Mutter sein werde. Die Zuhörerin Adams weiß aber recht wohl, dass kein Toter zu neuem Leben ersteht. Adams Worte müssen deshalb der Frau gleichsam eine Kluft zeigen zwischen ihrer innigen Bitte und dem teilnahmslosen Gott. Der Dichter spricht das nicht so deutlich aus. Er lässt die Frau etwas zwischen den Zähnen murmeln; man weiss nicht, ists ein Gebet oder ein Fluch. Über die ernste Betrachtung der an der Teilnahmslosigkeit Gottes abprallenden Menschenklage

erhebt sich der Dichter spielend, indem er leichthin sagt, das Fluchen macht ja nichts

n. . . . todo se compone

Con un Dios me perdone

Que así mil veces yo salí del paso

Si falto de paciencia juré acaso,

Y cierto, vive Dios, si no jurara,

Que el diablo me llevara." (O. P. p. 561.)

Es gibt keinen besseren Seufzer als einen Fluch. Das beste Heilmittel aber ist es, den Fluch mit demütigen Gebeten zu verbinden; so verdoppelt sich die Hoffnung auf Erhörung, denn "adonde falta Dios el diablo alcanza" (O. P. p. 562). Diese Stelle zeigt durch den Zusammenhang der Gedankengänge die Gereiztheit des Dichters gegen den für sein Geschöpf so gleichgültigen Gott.

Auch jener Pessimismus, der die Möglichkeit des Glückes leugnet, tritt in Esproncedas Humor zutage. Der Dichter beklagt sich über die Flüchtigkeit des Lebens, die eilenden Stunden, die unsere Hoffnungen mit sich führen, ohne auf unsere Klagen zu hören. Niemals steht unser Fuß still. Er eilt geradewegs zum kalten Grab. Diese traurige Tatsache lastet auf Espronceda. Er fühlt das dem Leben Mangelnde, und mit einem Male erhebt er sich über alles ernsthaft Gesagte, indem er bemerkt:

"Asi yo meditaba En tanto me afeitaba Esta mañana mismo . . . . " (O. P. p. 416.)

Der Pessimismus, die Trauer sind wohl vorhanden, aber der Humor

setzt sich spielend darüber hinweg.

Wenn Espronceda das Liebesglück seines Adam schildert, wird er an sein eigenes Liebesmißgeschick erinnert. Er weint beständig in bitterm Schmerz, allerdings quält ihn keine geträumte Hoffnung mehr, er traut seiner Einbildungskraft nicht. Seine Brust springt nicht mehr vor Liebe; er ist seiner Freude überdrüssig. Über diese traurige Stimmung erhebt er sich und ruft aus:

"Oh bendita mil veces la experiencia Y benditos también los desengaños! Piérdese en ilusión, gánase en ciencia Gastas la juventud, maduras años" (O. P. p. 489.)

Erfahrung ist Wissen. Und will einer behaupten, dass das Wissen nichts wert sei? Dass das Glück nur auf Illusion beschränkt sei?

"¿ Pues hay cosa que más nos entretenga Que medir de los astros la jornada, Y saber que la luna es cuerpo oscuro, Y aire ese cielo al parecer tan puro? (O. P. p. 489.) "Viva la ciencia viva" (O. P. p. 490). Wenn Deine Seele tiefer Schmerz erfüllt, dann vertiefe Dich in die Bücher, denn:

». . . . aunque ellos nunca calmarán tu pena, Almenos te dirán que es luna llena" (O. P. ibid.)

Zunächst setzt sich Espronceda an dieser Stelle spielerisch über seinen Liebeskummer hinweg, aber es klingt die Erbitterung über seine Enttäuschung noch so stark mit, daß man von satirischem Humor sprechen muß. Wie gern der Dichter auf die Bereicherung seines Wissens durch so bittere Erfahrung verzichten würde, zeigt die Weiterführung des Gedankens. Der Dichter entkleidet alsdann nicht nur die Liebeserfahrung, sondern auch die Wissenschaft des Scheinwertes, den sie ihm bietet.

In ethischer Beziehung weist der pessimistische Humor Esproncedas auf die sittlichen Mängel der zeigenössischen Gesellschaft, besonders der Behörden hin. Da sieht er die Lieblosigkeit der Menschen, die dem unschuldigen Adam nicht als Mütter, fast nicht einmal als Väter dienen können (O.P. P. 453). Er sieht den Materialismus der Gesellschaft. Ein armer Maler, der fern vom Lärm der Welt in einer Dachlucke wohnt, ein von Gott begnadetes Genie, braucht "o böse Welt" keine höhere Eingebung, nicht Inspiration erfleht er von Gott, sondern Geld (O.P. p. 432). Erinnern wir uns hier des Gedichts "A la Degradación de Europa", in dem Espronceda die Welt mit einem gemeinen Markt vergleicht, wo der Herzschlag der edlen Seele nur den Wert eines schmutzigen Preises

trägt (O. P. p. 238).

Die menschliche Gesellschaft erscheint dem pessimistischen Humoristen prüde und im Grunde doch sinnlich. Espronceda beleuchtet die Prüderie der Gesellschaft besonders humoristisch in der Gattin jenes Stadtrats, der Adams Hausherr ist. Beim Anblick Adams macht sie sich "escrúpulos de monja" (O. P. p. 435), errötet, hält sich die Augen zu und ist doch schon 50 Jahre alt und steht vor einem Menschen, den sie für närrisch hält (O.P. 437); trotzdem sie so zartfühlend zu sein scheint, findet sie aber doch Gründe zugunsten ihres Verweilens in Adams Zimmer, ja sie zieht sogar Vergleiche zwischen Adam und ihrem Gatten (O. P. p. 436/37); ihre noch weiter gesteigerten Gefühle deutet Espronceda nur an (O. P. p. 437). Der Gestalt dieser sich unnatürlich und prüde gebärdenden Stadträtin steht im Laufe der Erzählung die manola Salada gegenüber, die ein viel natürlicheres und doch feineres Empfinden zeigt, indem sie Adam Kleider ins Gefängnis bringt (O.P. p. 466). Der Romantiker sah eben beim Kind des Volkes mehr echte Tugend als bei der Frau der besseren Gesellschaft; ihr Anspruch auf Ehrenhaftigkeit erschien dem Dichter, dem die Liebesenttäuschung die Tugend als eitlen Schimmer gezeigt hatte, wie Heuchelei und Verstellung.

Den Wertanspurch der Behörden auf Achtung löst Espronceda an zwei verschiedenen Stellen ausgiebig auf. Das eine Mal handelt es sich um die Person von Adams Hausherrn. Dieser Hausherr, Don Liborio mit Namen, ist Ladenbesitzer und Stadtrat (O. P. p. 427). Die Hilflosigkeit dieses Mannes angesichts des verjüngten Adam, seine Gewinnsucht (er hat für seinen Mieter den Hauszins nicht nur auf den Monat, sondern sogar auf den Tag ausgerechnet), sein Poltern und Schelten (brummend betritt er Adams Zimmer, er sieht in seinem Ärger gar nicht, dass ein anderer als der erwartete Mieter vor ihm steht und wirft ihm sofort Leichtsinn, Alter, Narrheit vor, O. P. p. 428/29), die Andeutung seiner Schürzenjägerei (O. P. p. 428), die Bemäntelung seiner Ratlosigkeit vor den Zuschauern, bei denen er tapfer, würdevoll und als über der Sache stehend aussehen möchte (O. P. p. 433), die Schilderung seines Gesichtsausdrucks, wie er den Kopf dreht und die Lippe aufwirft (O. P. p. 439), sein atemloses Dreinrennen hinter dem nackten Adam (O. P. 446), sein ohnmächtiger Zorn (ibid.), all das trägt bereits sehr dazu bei, den Anspruch, den ein Stadtrat auf Ehrerbietung und Achtung erhebt, bei Don Liborio in ein Nichts aufzulösen. Aber die komische Wirkung wird noch dadurch erhöht, dass Espronceda dem Stadtrat in Adam und einigen Madrider Bürgern gewissermaßen Gegner entstehen läßt, die seinen Würdeanspruch zu vernichten helfen. Der Dichter baut hierdurch die Stellen, die sich mit dem Stadtrat beschäftigen, zum komischen Konflikt aus. Als der "grave regidor" vor Adam steht, springt ihm dieser entgegen und fällt ihm mit Heftigkeit und Zärtlichkeit um den Hals. Dann legt ihm der neu erstandene Mann beide Hände auf die Wangen:

". . . . . y su faz levanta
Por verle bien, y en la nariz le arroja
Tan súbita y ruidosa carcajada,
Fijando en él su vívida mirada,
Que al pequeñuelo regidor enoja" (O. P. p. 429/30.)

"¡Como! ¡a mi! ¡voto a tal!" ruft der Geärgerte. Aber Adam läßt sich nicht irre machen. Er betrachtet den Stadtrat mit Jubel und erweist ihm derbe Zärtlichkeiten:

". . . . . le palpa y rie Como a juguete vil contempla el niño." (O. P. p. 430.)

"Pálpale el rostro y pizcale el semblante" (O. P. p. 431). "Aqui", sagt der Autor:

". . . . . la autoridad desconocida Yace además y ajada Con que la sociedad le revistió" (O. P. p. 431.)

Die Würde des Beamten wird von neuem stark angegriffen, wenn ihn die Leute, die ihn nach der Verfolgung Adams auf der

Strasse umstehen, ob seiner Erzählung von dem verjüngten Adam für närrisch halten, ihn "bodigo" (Milchbrot) nennen (O. P. p. 448) und schließlich den "buen hombre" auffordern, lieber heimzugehen, um seine Schöne, nämlich die ihm in Morgentoilette nachgeeilte Gattin, zu Bett zu bringen. Man kann sich beim Lesen dieser Stellen des Gedankens nicht erwehren, das Espronceda, der so häusig Unannehmlichkeiten durch die Behörden zu ertragen hatte, gern seinem Unwillen Luft machen wollte, indem er die ganze Erbärmlichkeit eines behördlichen Organs humoristisch darstellte.

Noch greifbarer und mit viel größerem sittlichen Unwillen vernichtet Espronceda an einer anderen Stelle in humoristischsatirischer Weise den Anspruch der Behörden auf Achtung. Das geschieht, wenn der Dichter das Benehmen des Ministeriums schildert anläßlich des Volksauflaufs, der vor dem Haus des Stadtrats und auf der Straße wegen des nackten Adam entsteht.

Die Volksmenge, die wegen Adam herbeigeeilt ist, zieht vor das Ministerum. Schrecken bemächtigt sich des ganzen Gebäudes. Man befürchtet die Anarchie. Alsbald ergehen militärische Befehle, Versammlungsverbote, das Spitzeltum wittert Anarchisten; man gibt Gesetze aus, erläßt Haftbefehle, sendet Zirkulare in die Provinz, druckt Reden, die den Untergang der Kirche, der Gesellschaft und des Thrones ausmalen.

Eine Behörde, die wegen eines einzigen nackten Menschen zu solchen Mitteln greift, hat jede gesunde Überlegung verloren; sie zeigt, dass sie unfähig ist zu regieren. Die einzige Triebseder ihrer Handlung ist namenlose Furcht.

Espronceda, der durch die Lebenserfahrungen die Furcht des Ministeriums vor dem Umsturz kannte, findet sie offenbar so wahnwitzig und übertrieben, dass er nicht umhin kann, sie auch in übertriebener Weise darzustellen. Er steigert daher die Schwäche der Regierung bildlich bis zur Verzerrung und schildert, wie die Nachricht der herannahenden Volksmenge das Ministerium dermassen erschreckt, "que tremola ya su pendón" (O. P. p. 440). Rückschließend kann man sagen: wie muß das ganze Gebäude, wie müssen die Minister zittern, wenn sich ihr Beben sogar der Fahnenstange mitteilt! Die vom Dichter hier gegebene kurze Schilderung der behördlichen Furcht ist in ihrer Übertriebenheit und Verzerrung nichts anderes als grotesker, satirischer Humor. Auch die Schilderung der aus der Furcht entspringenden ministeriellen Befehle ist grotesk; denn man muss bedenken, dass die Verhängung eines förmlichen Kriegszustandes über Madrid durch nichts anderes veranlasst wird als durch die harmlosen Sprünge Adams. Die Wirkung dieser geringen Ursache wird somit in ganz übertriebener Weise dargestellt.

Stilistisch kommt der groteske, satirische Humor vor allem durch endlose und atemraubende Aufzählungen zum Ausdruck. Die Hast der behördlichen Befehle wird ohne, oder höchstens mit

einer Unterbrechung in ganzen Oktaven geschildert, so z. B. in folgender:

"Ördenes dan que apresten los canones,
Salgan patrullas, dóblense los puestos,
No se permitan públicas reuniones,
Pesquisas ejecútense y arrestos,
Quedan prohibidas tales expresiones,
Obsérvense los trajes y los gestos
De los enmascarados anarquistas,
Y de sus nombres que se formen listas." (O. P. p. 440.)

Auch durch anschauliche Bilder wird die Größe der ministeriellen Furcht verdeutlicht. Vom Volksauflauf, der ja noch lange keine Revolution ist, sagt der Dichter:

n. . . . asomó un zanca El espantoso monstruo"—(Das Ungeheuer der Revolution) (O. P. p. 440)

Die Anarchie ist "el bu (Popanz) de los Gobiernos" (ibid).

Das Erscheinen der grotesken Satire im Werk Esproncedas ist insofern von besonderer Bedeutung, als diese, von Cervantes und einigen Zügen Quevedos abgesehen, keine Heimat in Spanien gefunden hat. <sup>1</sup>

Der diesen grotesken Stellen zugrunde liegende Gedanke von der Kurzsichtigkeit und Albernheit des Ministeriums wird noch gesteigert, sobald der Dichter vom humoristisch-satirischen Spiel zur offenen Klage gegen die Regierung übergeht. Gereiztheit, Erbitterung, Verachtung klingen durch seine Worte, die in voller Bedeutung satirisch genannt werden müssen. Die Angst des Ministeriums, das die Anarchie in den grellsten Farben ausmalt, meint der Dichter, wenn er sagt:

niOh cuadro horrible! ¡pavoroso cuadro!

Pintado tantas veces y a porfía

Al sonar el horrisono baladro

Del monstruo que han llamado la anarquía,

Aquí tu elogio para siempre encuadro,

Que a ser llegaste el pan de cada dia,

Cartilla eterna, universal registro

Que aprende al gobernar todo Ministro." (O. P. p. 441.)

Dann steigert sich der sittlich erregte Ton zum Vorwurf:

"¡Oh cuánto susto y miedos diferentes Cuánto de afán durante algunos años Con vuestras peroratas elocuentes Habéis causado a propios y aun a extraños!" (O. P. p. 441.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe hierzu Heinrich Schneegans: Geschichte der grotesken Satire, Strafsburg 1894, pp. 470/73.

Schlecht steht's mit der Welt, die Völker haben aber den Betrug entdeckt. Und wenn auch hundert Throne stürzen, so geht's der Menschheit darob nicht schlimmer. Dann geht er gleichsam zum Angriff über und ruft:

"¡Oh imbécil, necia y arraigada en vicios Turba de viejas que ha mandado y manda!" (O. P. p. 441.)

Habsucht, Beschränktheit, Kurzsichtigkeit wirft er den Ministern vor. Sie sind nichts als eine schreckenerregende Reptilienschar, tödlichen Hauch verbreitende Würmer, die am Mark der Nation zehren; eine verhaßte Canaille, heuchlerische Schwätzer, Schreiber-

minister, Parasiten der Nation (O. P. pp. 440/42).

Außer den sehr anschaulich gewählten Vergleichen, denen die Regierenden unterzogen werden, wird die Satire stilistisch vor allem durch die Verwendung der Fragekonstruktion an Stelle einer entsprechenden Verneinung wirksam gemacht. Die folgenden vier Fragen klingen noch viel erbitterter als ebensoviel verneinende Sätze gleichen Sinnes:

¿Qué vasto plan, qué noble pensamiento
Vuestra mente raquítica ha engendrado?
¿Qué altivo y generoso sentimiento
En ese corazón respuesta ha hallado?
¿Cuál de esperanza vigoroso acento
Vuestra podrida boca ha pronunciado?
¿Qué noble porvenir promete al mundo
Vuestro sistema de gobierno inmundo?" (O. P. p. 441/42.)

Voll innerer Entrüstung greift Espronceda den Minister Toreno an einer andern Stelle persönlich an. Der Dichter selbst erklärt den Anlass zu seinem satirischen Angriff in einer Fusnote (O. P. p. 398). In einer der Kongressitzungen hätte der erlauchte Graf die Plattheit gehabt zu sagen, er habe mit seiner "Historia de la revolución de 1808" dem Ruhm seines Vaterlandes ein Denkmal errichtet. In den Versen bemerkt der Dichter, dass nicht jeder ein solch mächtiges Monument errichten könne, das sei nur dem Grafen gegeben, der aus dem Volksschatz sich selbst ein goldnes Monument erbaut hätte:

"Al ilustre asturiano, al gran talento, Flor de la historia y de la hacienda espuma Al necio audaz de corazón de cieno, A quien llaman el Conde de Toreno" (O. P. p. 399.)

Diese Satire setzt sich vorwiegend aus einer Reihe ironischer Stellen zusammen, d. h. der Dichter bedient sich zur Auflösung des von ihm erkannten Scheinwertes lobender, anerkennender Worte. Hierdurch hebt er die ihm auffallenden Mängel deutlicher hervor, als wenn er sie gerädewegs getadelt hätte. Die Ironie ist bei Espronceda ziemlich häufig zu finden. Eine solch kontrastreiche Dar-

stellungsweise, die erst die Mängel und Fehler der Dinge zu Vorzügen und Tugenden erhebt, um sie dann um so schärfer als Trug hervorstechen lassen zu können, entspricht dem für die Kontraste des Lebens geschärften Blick und Gefühl des Dichters.

Der pessimistisch-humoristische Blick Esproncedas macht auch vor der eigenen Person und dem eigenen Werk nicht halt. Die Selbstironie ist eine charakteristische Schattierung seines Humors. Er ironisiert z. B. sein Glücksgefühl, wenn er sagt:

".... me entretengo En este mundo tan alegre y vario, Como en jaula de alambres el canario Divertido en cantar mi Diablo Mundo." (O. P. p. 423.)

Das Glück des Kanarienvogels im Metallkäfig ist doch nur ein scheinbares Glück. Wenn Espronceda ebenso glücklich ist wie ein gefangener Singvogel, so ist er gar nicht glücklich. Er stellt aber sein Unglück hin, als wäre es Glück, da man im Alltagsleben den Gesang als einen Ausdruck der Freude und des Glückes auffafst. Wie wenig erfüllt er von innerer Freude ist, das zeigt auch die mit seinen Worten verbundene ironische Andeutung der "lustigen und abwechslungsreichen Welt", die ja dem Dichter in Wirklichkeit so wenig froh erschien.

Esproncedas Auffassung von dem Glück, das die Welt bieten kann, war zu pessimistisch, als daß er es für möglich gehalten hätte, sie könnte ihm wirklichen Dichterruhm bescheren. Wir wissen ja, wie pessimistisch der Dichter in "A Jarifa en una Orgía" das Ergebnis seiner Bemühungen um Ruhm und Ehre schildert. Nachdem er nun in seinem Diablo Mundo eine Reihe ehrgeiziger Menschen aufgezählt hat: den Bürger der Stadtmiliz, politische Wichtigtuer, deren Ruhmgier ihm lächerlich erscheint, schildert er auch sein eigenes Streben nach Ruhm und das Ziel, das er möglicherweise dereinst in diesem Streben erlangen könne:

"Y yo ¡pobre de mi! sigo tu lumbre, También ¡oh gloria! en busca de renombre" (O. P. p. 401.)

Dann malt er aus, wie er keuchend zum Ruhmestempel emporklettert und seinen Namen in Marmortafeln eingegraben sehen will.
Er hofft, seine Büste schmücke einst einen Salon, ein Café, eine
Barbierstube. Vielleicht krönt er einmal den Toilettentisch einer
Schönen in Form einer Flasche voll duftenden Mundwassers, voll
Kölner- oder Rosenwasser, und diese Flasche trägt an ihrem Fuß
die Inschrift, dass Napoleon am Ende seines Lebens so viel Ruhm
erreicht hat. Hinter diesen Worten steht ganz deutlich der düstere,
ja traurige Gedanke, welch armseligen Scheinruhm die Welt dem
Dichter aufbewahre. Es ist, als ob er ausriese: seht hier meinen
Ruhm, meinen großen Ruhm — aber er ist eitel Schein, er ist

Flitterwerk und Tand und ach, das ist das Ende meiner Dichterlaufbahn.

Des Dichters Glück ist Scheinglück, sein Ruhm ist Scheinruhm, und auch seine dichterische Inspiration hat Mängel, sein Werk hat Fehler; so betrachtet er auch seine Schöpfung nach Art der Romantiker komisch. Es ist ironisch, wenn er sagt:

Haberme dedicado a la poesía
Con tan raro y profundo entendimiento
Yo con erudición ¡cuánto sabría! . " (O. P. p. 367.)

Sein Reden bezeichnet er in einem Atemzug als "metafísica pura" und "Puro disparatar". Den Diablo Mundo nennt er ironisch ein hochtrabendes Gedicht. Nicht immer zwar kleidet er die ihm auffallenden Mängel seiner Dichtung in scheinbar lobende Worte. Er weiß sie auch ohne Umschreibung humoristisch zu tadeln. Von seinen Gedankensprüngen sagt er:

n. . . . . . mi pensamiento errante Flota en medio a la turba tempestad De locas reprensibles digresiones". (O. P. p. 377.)

Bald bezeichnet er seine Worte als ranzig (O.P. p. 395), bald nennt er seine Abschweifungen "queridas digresiones" und "sabias reflexiones", oder er sagt von ihnen, sie seien "Más largas cada vez, más enojosas" (O.P. p. 423). Dann wieder ist ihm sein Dichten "tanta frase inútil y rodeo" (O.P. p. 456), und er fügt ironisch hinzu:

"Pero también a mí me entra deseo De echarla de poeta, y el oído Palabra tras palabra colocada, Con versos regalar sin decir nada. (O. P. p. 456).

Ist also der Dichter geneigt, allüberall Fehler zu finden und sie humoristisch zu vernichten, so gibt es doch auch Augenblicke für ihn, in denen er gleichsam des Kampfes müde wird und es aufgibt, die erkannten Scheinwerte noch länger zu beleuchten. Dann geschieht es, dass es der Dichter unterlässt, an dem vorhergehenden Gedankenfaden, der z. B. dahin lautete, dass alles auf Erden Asche, Staub und Wind und ohne Dauer sei, weiterzuspinnen, und dass er wie ermattet zusammensinkt. Dann bricht er ab, wie er sagt "Por no ser prolijo ni cansado" und lässt seinen Helden, von dem er eben noch gesprochen hatte, schlasen gehen, und nun mischen sich Trauer und Sarkasmus, denn die Bitterkeit des Pessimisten klingt immer durch, zu herb lächelndem, resigniertem Humor:

"Tal vez será debilidad humana Irse a dormir a lo mejor del cuento, Y cortado dejar para mañana El hilo que anudaba el pensamiento: Dicen que el sueño, del olvido mana
Blando licor que calma el sentimiento;
¡Mas! ay que a veces fijo en una idea,
Bárbaro en nuestro llanto se recrea!" (O. P. p. 374.)

So sehr Esproncedas Humor auch von Trauer, Bitterkeit und Pessimismus getränkt sein mag, er entbehrt doch auch nicht ganz der auflockernden, erheiternden Züge und der mildernden Gegenwirkung. Zur Herabstimmung der pessimistischen Note im Diablo Mundo trägt zunächst der häufige Gedankenwechsel im Werke bei. Ich habe schon an anderer Stelle gesagt, dass sich der Humor nicht an einen vorgezeichneten Gedankenfaden hält. Er springt häufig vom Thema ab zwecks Erörterung augenblicklicher Eingebungen. Hierdurch wird die Aufmerksamkeit des Lesers stets auf neue Gedanken gelenkt, empfindet also das niederziehende Gewicht der pessimistischen Stimmung umsoweniger. Der Autor unterbricht nämlich häufig den Lauf der Erzählung dadurch, dass er in die Handlung eingreift, um die eigene Person in den Vordergrund zu drängen. Er lässt den Leser gleichsam hinter die Kulissen seines Werkes sehen, um ihn mit seinen Plänen und Zielen bekannt zu machen oder um die Aufmerksamkeit des Lesers vor allem auf diese und jene Stelle des Werkes zu lenken. Dieses Verfahren, das Espronceda mit andern Zeitgenossen, wie Lord Byron, Musset, Balzac gemein hat, entspricht auch vor allem dem Geschmack und dem Wesen des Humoristen. Der hierdurch gesteigerte Eindruck der subjektiven, sowie der spielenden Weltbetrachtung des Autors ist es auch vor allem, was den der Dichtung zugrunde liegenden Pessimismus weniger allgemein bedeutungsvoll und schwerwiegend erscheinen läßt. Besonders erinnert Espronceda dadurch stets an seine Persönlichkeit, dass er öfters den Leser, den Käufer und auch den Kritiker anspricht.

Solche Anreden liebt er außerdem auch noch besonders deswegen, da er eine gewisse humorvolle Verspottung dieser drei Persönlichkeiten mit einfließen lassen kann. Auch der spöttische Zug dieser Stellen kann als in erheiterndem Sinne wirkend betrachtet werden. Eine solche Stelle ist folgende: Der Dichter spricht von einer Vision. Da fällt ihm plötzlich der Kritiker ein,

der ihn hierüber tadeln könnte, und er sagt:

n. . . . . ¡Visión! frunciendo el labio,
Oigo que clama de despecho ciego,
Un crítico feroz. Perdona ¡oh sabio!
Sabio sublime, espérate, te ruego
Y yo te juro por mi honor ¡oh Fabio; . .
Si no es Fabio tu nombre, en este instante
A dártelo me obliga el consonante; (O. P. p. 374/75.)

Er schwört, fährt der Dichter weiter, dass er nur ihm, dem Kritiker, gefallen wolle, und dass er ihm zuliebe ein Buch schreiben werde, das sich dem Aristoteles anpassen solle wie die Pupille dem Auge. Unter der Schmeichelei und der Unterwürfigkeit verbirgt sich aber nur Spott, denn einige Zeilen nach dieser Anrede an den Kritiker versichert der Dichter, dass er nur schreibe, was ihm gerade in den Kopf komme:

"Terco escribo en mi loco desvarío Sin ton ni són y para gusto mío" (O. P. p. 375.)

Der Kritiker ist ihm also ganz gleichgültig; der Dichter hat sich nur über ihn lustig gemacht. Ebenso ist es als eine Verspottung des Publikums aufzufassen, wenn der Dichter dieses in fast flehendem Tone am Ende des Canto I ausspricht:

"En tanto ablanda, ¡oh público severo! Y muéstrame la cara lisonjera; Esto le pido a Dios . . . . . . . . . . . . (O. P. p. 401).

Zugrunde liegt der unausgesprochene Gedanke, dass der Autor gern auf die Gunst des Publikums verzichten will.

Mit ebensoviel spöttischem Humor wendet sich der Autor an den Käufer:

"¿A tí no te será nunca molesto, ¡Oh caro comprador! que con zozobra Imploro en mi favor comprar mi obra?" (O. P. p. 397.)

Auch hier meint der Dichter im Grunde, dass er sich über die Gunst des Käufers gern hinwegsetzt.

Vor allem scherzhaft wirken manche philosophische Gedankengänge, die Espronceda in seinem Diablo Mundo einflicht. So z. B. folgende Erörterung. Der Dichter spricht vom Traum und sagt:

n. . . . . he aqui una prueba

De que nunca el espíritu reposa,

Y esto otra vez a digresar me lleva

De la historia del viejo milagrosa" (O. P. p. 376).

Dann schildert er die Wechselbeziehungen zwischen Materie und Seele. Sie hassen einander, und wenn wir in Freiheit leben wollen, muß eine der beiden die Oberhand gewinnen:

"Quiere aquella (la materia) el descanso, y en el lodo
Nos hunde perezosa y encenaga;
Ésta presume adivinarlo todo
Y en la región del infinito vaga:
Flojo, torpe, a traspico como un beodo
Que con sueños su mente el vino estraga

La materia al espíritu obedece Hasta que yerta al fin, cede y fallece. Llaman pensar así filosofía Y al que piensa filósofo . . . (O. P. p. 376.)

Die Alltäglichkeit seiner Gedanken sucht der Dichter durch folgenden Vergleich und durch die anschließende Schlußfolgerung scherzhaft zu entschuldigen: Er meint, die Welt, in der wir leben, sei ja auch eintönig und ermüdend. Die Sonne, die heute im Strahlenglanze vor uns aufgeht, die sahen wir schon gestern. Die Wiese ist jeden Frühling mit Blumen geschmückt, der Herbst bringt immer wieder Weintrauben, nach den Frösten des kalten Winters folgt der Sommer mit seiner Ährenkrone. An die Schilderung dieser regelmäßigen Naturgeschehnisse reiht Espronceda nun die Schlußfolgerung:

n¿Y no habré yo de repetirme a veces, Decir también lo que otros ya dijeron," (O. P. p. 396.)

Ein andermal spricht der Dichter von seinen grauen Haaren. Da vergleicht er die Menschen mit den griechischen Lyceen. Ist es denn ein so seltsames Geschehnis, dass der Mensch mit dreissig Jahren graue Haare hat, wenn doch selbst die griechischen Bauten dem Sturm der Zeit unterlagen?

"¡Griegos liceos! ¡Célebres hospicios!
(Exclamaba también Lope de Vega
Llorando la vejez de su sotana)
Que apenas de haber sido dais indicios
Si moristeis del tiempo en la refriega
Y ejemplo sois de la locura humana
¡Ah! no es extrano que él que a treinta llega
Llegue a encontrarse la cabeza canal" (O. P. p. 417.)

Der scherzhafte Zug von Esproncedas Humor wird auch dadurch erhöht, das jene Stellen seines Diablo Mundo, die von der Prüderie der Gesellschaft handeln, den Charakter des burlesken Humors an sich tragen. Der Pessimist will zwar die Heuchelei und Sinnlichkeit der Gesellschaft betonen, der Humorist lächelt aber doch noch über die tierischen Natürlichkeiten der Menschen. Von der "inocente esposa" (O. P. p. 433) des Stadtrats, deren Erröten beim Anblick des nackten Adam er nicht für das Erröten der Unschuld hält, sagt der Dichter in burlesker Weise:

"¡Tanto pudor a los cincuenta años! ¡Oh incansable virtud de la matrona! Después de tanto ataque y desengaños, En este mundo pícaro que abona

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Eindruck des Burlesken ist nach Volkelt: "lachendes Bejahen der tierischen Natürlichkeiten des Menschen" l. c. p. 407.

El vicio con sus crimenes y amaños,
El tiempo que peñascos desmorona
No pudo su virtud jamás vencer
. . . . . . ; oh gran mujer!" (O. P. p. 435.)

Nachdem er die Dame "gezwungenerweise" hat Adam betrachten lassen, fährt Espronceda fort:

"Y aunque fuerte y honesta y recatada, Un pensamiento la ocurrió después Que la mujer al cabo menos lista Tiene en su corazón algo de artista." (O. P. p. 435.)

Besonders zeigen auch noch jene Zeilen, in denen Esproncedas Worte einen stärkeren pikanten Beigeschmack erhalten (O.P. p. 437), das Lächeln des Humoristen über die sinnlichen Regungen der Stadträtin.

Der burleske Humor äußert sich wirkungsvoll in leicht beweglichem, bunt schillerndem Stil. So sind folgende Zeilen sehr abwechslungsreich gestaltet, sowohl durch Verwendung von Ausrufe- und Fragesätzen, wie durch das Abbrechen einzelner Sätze. Zudem soll wahrscheinlich durch die häufige Wiederkehr des Vokals O der Schrecken der Dame angesichts des nackten Adam humoristisch wirksam zum Ausdruck gebracht werden:

"¡Oh terrible visu! ¡oh cuadro infando!
¡Oh! la casta matrona ruborosa
Vió! . . . ¿mas qué vió que de matices rojos
Cubrió el marfil y se tapó los ojos?
Musas, decid qué vió . . . . " (O. P. p. 434.)

Wenn sich der Dichter fernerhin über den eingehenden Vergleich, den die Stadträtin zwischen ihrem Mann und Adam anstellt, über die förmliche Sezierung des Gatten durch die Gattin verbreitet, so veranschaulicht er die peinlich genaue Untersuchung, welche die Dame vornimmt, noch durch die in einer Oktave dreimal abwechselnden Versendungen auf ttico und ttico (analitico, sintético, estético, allético, raquítico, poético [O. P. p. 436]). Möglicherweise verfolgt er den gleichen Zweck in einer andern Oktave mit der wiederholten Versetzung der Reimvokale e und a in den Worten artes, ellas, partes, bellas, Descartes, estrellas (O. P. p. 436). Verwandt mit seinem burlesken Humor ist Esproncedas para-

Verwandt mit seinem burlesken Humor ist Esproncedas paradoxer Humor, der in Gegenüberstellungen, die von der eigentümlichen Moral der Gesellschaft handeln, zutage tritt. Die menschliche Gesellschaft hat nämlich eine förmliche Tabelle angelegt für das, was sie als moralisch oder als unmoralisch bezeichnet:

". . muy cara se vende una pintura
De una mujer o un hombre en siendo buena,
Y estimamos desnudo en la escultura
Un atleta en su rústica faena:

Mas eso no: la natural figura
Es menester cubrirla y darla ajena
Forma, bajo un sombrero de castor,
Con guantes, fraque y botas por pudor" (O. P. p. 434.)

Fernerhin tragen eine Reihe komisch aufgefaster Charaktere sehr zur Auflockerung der pessimistischen Stimmung von Esproncedas Dichtung bei. Da ist der friedliche Kaufmann (O.P. p. 300). der sich zur Stadtmiliz meldet. Er wird zu einem kampfbereiten Krieger mit bärtigem Gesicht, furchtbarem Blick, er ist der Schrecken seiner Familie und seines Ladens. -- Da ist ein eifriger politischer Schriftsteller (O. P. p. 399): früher vermochte er nur mit äußerster Anstrengung einen Brief zu schreiben; nun stachelt ihn der Ehrgeiz auf, ganze Seiten Prosa und Poesie zu diktieren, Flugschriften und Artikel zu verfassen, er schwitzt und arbeitet und verschmiert ganze Riese Papier, die es verdienten, zum Einwickeln von Kümmel benützt zu werden. - Da sind die politischen Wichtigtuer (O. P. p. 399), die hierhin und dorthin fliehen, eifrig fragen, wann sie die Regierung wohl ins Gefängnis werfen wird; in Verkleidung gehen, häufig das Gewand wechseln und sich für furchtbare Persönlichkeiten halten. Sie sind Leute voller Enthusiasmus, aber arm an Geist (O. P. p. 400). Sie sehen nur soweit die Nase reicht. Mutig schlägt ihr Herz, bis dass ein stolzer Mandarin mit seinen Schlägen ihnen Rückgrat vor dem König beibringt. - Da sind andere, die sich Deputierte nennen (O. P. p. 400), in ihren Ortschaften für Brunnen der Weisheit gelten, sich würdig glauben der Geschichte einverleibt zu werden. Missstände wollen sie heben mit ihrer Beredtsamkeit, Dummköpfe sind's, die besser schweigen sollten. Der Minister kümmert sich nicht um sie, die Politiker ignorieren sie, das Volk kennt sie nicht. Umständlich, ohne Fertigkeit, schwerfällig behandeln sie eine Frage:

> ., Dando a saber con pruebas tan acertas Que pierden fuerzas en mudando hierbas " (O. P. p. 400.)

Da ist ein kaltblütiger Arzt, ein Materialist, da ist ein verdorbener romantischer Jüngling mit Lackstiefeln; bald besingt er die verstorbenen Paladine, bald bringt er Notizen aus Mongolien, jede Zeile um einen Real. Da ist die Stadträtin in flüchtiger Toilette (O. P. p. 431/32). Da sind die Leute beim Aufstand auf der Straße. Da ist das Gefängnis mit seinen Insassen: es sind diese Charakterschilderungen und Streißlichter auf allerlei Persönlichkeiten vielfach äußerst humorvolle kleine Zwischenstücke im großen Rahmen der ganzen Dichtung.

Vor allem sind es auch Reim und Rhythmus, die, indem sie die Freude des Dichters an der Meisterschaft von Wort und Vers erkennen lassen, den scherzhaften Charakter von Esproncedas

Humor erhöhen. Esproncedas Reimkunst und der dadurch gesteigerte scherzhafte Zug der Dichtung zeigte sich bereits in der Besprechung des Burlesken. Hier sei noch einiges hinzubemerkt. Der Dichter bedient sich im Reim einer ausdrucksvollen, berechneten, aber auch spielerisch wirkenden Vokalwahl. So dienen Reime auf -ulto und -or zur Unterstreichung des Schreckens und der Gewalt, z. B. tumulto, oculto, insulto, gobernador, horror, bramador (O. P. p. 442/43). Reime mit der Endung -a sollen in einer Strophe, die Aufruhrstimmung schildert, lautes Schreckensgeschrei veranschaulichen (O. P. p. 444). An einer Stelle des Diablo Mundo, die vom Alltagsleben des Durchschnittsmenschen handelt, finden sich, offenbar zur Veranschaulichung der schleppenden Regelmäßigkeit, lauter Reime auf -os. Hierdurch wird eine beabsichtigte Monotonie des Tones erzielt (O. P. p. 442). Es gilt also auch von Espronceda die folgende Behauptung: "Un art savant chez les bons poètes espagnols préside au choix des voyelles." 1 Auch die Wahl einzelner Worte am Ende mancher Verszeile erhöht den scherzhaften Charakter von Esproncedas Humor. Es ist doch nur ein Spiel mit Reimen, wenn der Dichter auf den Namen des Malers Apeles -pinceles (Pinsel) (O. P. p. 432), auf Castilla - morcilla (Blutwurst) (O. P. p. 427), auf Pablo - diablo (O. P. p. 429) reimt.

Die Eigenart des Eproncedaschen Humors erfährt noch eine letzte Schattierung durch einen gewissen Zug der Sentimentalität. Der sentimentale Humor zeichnet sich aus durch seinen sehnsuchtsvoll ringenden, zur Rührung geneigten Charakter. Er entspringt dem gesteigerten Gefühl und ruht gern auf einem gefühlsmäßigen Hintergrund. Das Aufgehen im Gefühl gehört notwendigerweise zum Charakter des Sentimentalen. "Der Grundzug der Sentimentalität ist ... sehnendes Sichhineinsteigern in sein Fühlen" (Volkelt, l. c. p. 550).

Die Sentimentalität des Esproncedaschen Humors, die an sich schon aus der bereits früher erwähnten Tatsache erhellen kann, daß des Dichters Humor durch seinen gefühlsmäßigen Pessimismus mitbegründet -wird, läßt sich auch an Einzelzügen des Diablo Mundo erkennen. Öfters entspringt der sentimentale Humor Esproncedas einer gefühlsmäßigen Erörterung. Der Dichter schildert z. B. das Gefühl der Freude seines neu erstandenen Adam, der außer sich vor Fröhlichkeit ist. Dieses Gefühl betrachtet er mit Hingebung in einer Reihe von Versen (O. P. p. 424). Er unterstreicht es durch eine liebliche Schilderung der Frühlingsnatur vor den Fenstern Adams. Da huscht die goldne Sonne über die bunten Blumen am Fenster, die sich im linden Liebeszephyr wiegen und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Georges Le Gentil: Le Poète Manuel Breton de los Herreros et la Société espagnole de 1830 à 1860. Paris 1909, p. 228.

Jugenddüfte ausstrahlen. Vor dem Kristall der Scheiben flattert ein Schmetterling mit schneeweißen und saphyrblauen Flügeln, deren Goldstaub in der Sonne glitzert. Dieses liebliche Bild von Adams Freude betrachtet Espronceda sodann als ein vergoldetes Bild des Lebens, denn die Seele träumt von Blumen, Lichtern, Düften, Farben, solange Tugend, Hoffnung und Liebe ihren Schlaf bewachen. Das Freudengefühl Adams wird sogar erhöht durch das Geräusch der geschäftigen, auf der Straße eilenden Menschen, durch den Lärm der Werkstätten, der bis in seine Dachkammer dringt. Dieses Ergehen in dem Glücksgefühl Adams zeigt Espronceda den Trug der Welt und die eigene Enttäuschung nur um so stärker und läßt ihn erst satirisch und dann ironisch ausrufen:

, ¡Oh mundo encubridor, mundo embustero! ¡Quién en la calle de Alcalá creyera Tanta felicidad que se escondiera, Y en un piso tercero!" (O. P. p. 425.)

So ruht dieser Erguss auf dem sentimentalen Ausmalen eines Gefühls. Wie in zwei nachklingenden Akkorden kommt der Dichter nochmals auf die beiden geäusserten Gefühle zurück. Noch einmal sagt er, dass die glückliche Seele alles zum Schönheitsgarten wandeln kann, und dann nimmt er den Gegensatz und meint sarkastisch dass die Bitterkeit der Seele das schönste Bild in brache Öde von Tod und Trauer verwandelt.

Das Sichweiden am Gefühl zeitigt ebenfalls den satirischen Humor am Ende des Canto a Teresa. Wenn der Dichter es in der vorletzten Strophe als seine Unterhaltung bezeichnet, sich das Herz aus der Brust zu reißen, so bezeugt das seine Sentimentalität. Denn der stets erneute Schmerz, an dem sich der Dichter freut, ist das Zeichen des Sichwiegens im Gefühl. Das Paradieren mit seinem Schmerz in dieser einzelnen Strophe (O. P. p. 414/15) wie im ganzen Canto a Teresa ist auch ein weiterer Beweis seiner Sentimentalität.

Kennzeichnend für den sentimentalen Humoristen ist das Gefühl der Rührung. Es ist verwandt mit dem den Romantikern vorzüglich eignenden Zug des wohlwollenden Verweilens beim Kleinen, Schwachen, von der Gesellschaft Ausgestoßenen. Es ist doch z. B. Rührung, wenn der Autor die erste Lebensenttäuschung seines Adam schildert, wie er hilflos der ihn steinigenden Menge preisgegeben ist, und wenn der Dichter die Worte sagt:

"Volvió los ojos tristes implorando Piedad con amoroso sentimiento, Madre tal vez en su dolor buscando, Que temple con caricias su tormento." (O. P. p. 453.)

Auch das Gefühl der Rührung kann humoristische Lichter aufsetzen. Bei Espronceda ist das allerdings selten der Fall. Im

Canto VI des Diablo Mundo könnte man eine Stelle als rührenden Humor bezeichnen. Espronceda schildert mit Wärme das Verhalten Adams inmitten einer Räuberbande. Seine Gesellen plündern den Palast einer Dame, öffnen Kisten und Kasten, während Adam still bewundernd bei den Kostbarkeiten und Schönheiten des reichen Besitzes steht. Aber seine harmlose Natur treibt ihn zu der Unbesonnenheit, eine schöne Uhr schlagen zu lassen (O. P. p. 545). Der große, stattliche Mann tritt wie ein Kind vor die prächtige Uhr. Ringsum geschäftiges leises Stehlen und Rauben. Größte Vorsicht. Die Habgier der Spiessgesellen. Adam, der gewandteste, stärkste von allen, der intelligente, sich nach Reichtum sehnende Adam, weiss nichts anderes zu tun, als den heimlichen Raub der Nacht durch kindisches Gebahren zu stören. Es liegt eine leise Komik in diesem Gegensatz zwischen Adams mannhafter Persönlichkeit und seinem Benehmen. Der ganzen Stelle aber liegt die weiche Gemütshaltung, die Rührung des Autors über die unverdorbene Natur Adams zugrunde.

Man ist gewissermaßen erstaunt, in der Dichtung Esproncedas dem rührenden Humor nicht öfters oder wenigstens nicht in auffälligerer Art zu begegnen. Möglicherweise ist das eine Folge der pessimistischen Gefühlshaltung, die den Autor fast ausschließlich auf die Mängel und Schattenseiten des Lebens hinweist und andrerseits angesichts des Kleinen und Schwachen so viel Mitgefühl in ihm erregt, dass ihm der freie Blick für die dem Harmlosen und Unschuldsvollen manchmal anhaftende Komik weniger eignet. Während er im Anblick der ihm missfallenden Lebenserscheinungen die Kraft findet, sich in humoristischer Weise über seine Erfahrungen zu erheben, übermannen ihn die zarten, rührenden Gefühle fast immer derartig, dass ihm der zum Humor erforderliche Auf-

schwung nicht mehr gelingt.

## C. Espronceda Humorist auch im Leben.

Wenn man bei Espronceda die Entwicklung der dichterischen Persönlichkeit an der Hand des Lebensereignisses verfolgen kann, wenn die in seinem Werk zutage tretende Weltanschauung das Ergebnis der von ihm gemachten Lebenserfahrung ist, wenn der Dichter Espronceda als eine Auswirkung des im Lebenssturm geprüften Menschen Espronceda erkannt werden muß, so ist es andrerseits auch möglich an Punkten, in denen die Persönlichkeit des Dichters als Mensch noch nicht übereinstimmend klargelegt ist, einen Schluss von der Dichtung auf Mensch und Leben zu ziehen. Schliesst man von der Dichtung auf den Dichter, so wird man zur Ansicht gelangen, dass sich Espronceda, wenn er sich in seinem Diablo Mundo als Humorist erwiesen hat, auch wahrscheinlich in der gleichlaufenden Lebensperiode als Humorist erweisen wird. Tatsächlich lässt sich mit dieser Auffassung ein viel besseres Erfassen von Esproncedas Charakter, als dies bisher möglich war,

bewirken. Der Dichter ist ein pessimistischer, sentimentaler Humorist, der unter Einwirkung seiner sittlichen Entrüstung des öfteren zum Satiriker wird; sollte man das nicht auch vom Menschen Espronceda sagen können?

Nur ein Übersehen oder Missachten der Persönlichkeit Esproncedas als Humorist konnte zu den bestehenden Meinungsverschiedenheiten über seinen Charakter führen. Nur so konnte es geschehen, dass sich zwei Gruppen bildeten, deren eine Espronceda ernstlich zu einem zweiten Don Juan Tenorio stempelte, wie Ferrer del Río, der fest von Espronceda behauptet: "fuera el Don Juan Tenorio del siglo XIX" (O. P. p. 17), und deren andere dieser Meinung allen Ernstes entgegentreten zu müssen glaubte, wie z. B. Cascales Muñoz. Es ist richtig, dass wir aus dem Leben Esproncedas keinen Beweis dafür haben, daß er den Titel eines Don Juan verdient hätte. Hierin stimme ich vollständig mit Cascales Muñoz, 1 den ich sonst für sehr kühn und für unwissenschaftlich in manchen seiner Bemerkungen über die Persönlichkeit Esproncedas 2 halte, überein. Auch tritt Patricio della Escosura mit seinem Zeugnis als Zeitgenosse und Freund gegen diese Behauptung auf. 3 Aber er gibt selbst zu, dass Espronceda der Welt glauben machen wollte, er sei ein zweiter Don Juan Tenorio.4 Jede Stellungnahme zu der Frage, ob Espronceda ein zweiter Don Juan gewesen sei, wird überflüssig, und andrerseits wird der Wunsch des Dichters, als ein dreister Frauenjäger und Spötter zu erscheinen. doch nur dann erklärlich, wenn man sein Auftreten als ein humoristisch-satirisches Spiel mit der Welt, mit der Gesellschaft auffaßt. Er kennt als Pessimist den Scheinwert der Gesellschaft und ihre prüde Verstellung; er weiss, dass sich die Gesellschaft beim geringsten Anlass scheinheilig entrüstet. Über diese Entrüstung will sich nun der Dichter lustig machen, er will mit ihr spielen, weil er sie verachtet und dieses verachtende, aber zugleich aufreizende Spiel besteht darin, dass sich Espronceda der Gesellschaft immer wieder als ein Entrüstungsobjekt, nämlich als Don Juan Tenorio vorführte.

Dass auch der Mensch Espronceda zur Entstehungszeit des Diablo Mundo gegen Welt und Menschheit den Standpunkt eines Humoristen und Satirikers einnahm, bestätigt uns die leider nicht näher ausgeführte Mitteilung, dass der Dichter im Casé del Principe, wo sich der "Parnasillo" (eine Literatengesellschaft, der er angehörte) zu versammeln pflegte, Epigramme gegen die ganze Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft schleuderte. 5

Es besteht nun außer der oben genannten Don Juan-Frage, wie ich sie nennen möchte, ein weiterer Zweisel über Esproncedas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cascales Muñoz l. c. p. 196.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergleiche hierzu das Kapitel "Espronceda como hombre" l. c. p. 17389. 3 Zitiert bei Cascales Muñoz l. c. pp. 179/80.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mesonero Romanos, Memorias de un setentón, Madrid 1880, pag. 354.

Charakter. Der Dichter, der im Canto a Teresa, in A Jarifa en una Orgía der Welt seinen tiefen Schmerz gezeigt hatte, besuchte häufig Gesellschaften und war dort ein glänzender und beliebter Unterhalter. Lassen wir Don Juan Valera, der sich darüber geäussert hat, selbst sprechen: "Veinte meses antes de la muerte de Espronceda le conocí y traté yo, en mi primera mocedad, casi en mi niñez, hallándonos ambos en los baños de Carratraca. El culto que él daba al mundo, suponiendo, no sé porqué, que el mundo se lo exigía, no dejaba traslucir el feroz entretenimiento que él nos dice que por entonces tenía de arrancarse del pecho el corazón a pedazos. Espronceda, al contrario, nunca faltaba en bailes, ni en tertulias, ni en jiras campestres." 1

Don Juan Valera sieht nun einen Widerspruch in der gesellschaftlichen Handlungsweise des Dichters zu seinem Schmerz. War vielleicht der Schmerz des Dichters nur ein erfundener? "No niego yo", fährt Valera fort, "la sinceridad de su desesperación blasfema y de no pocos otros furores suyos, pero me inclino a creer que todo ello era momentáneo y sentido sólo cuando el estro le picaba y él componía sus hermosos versos; pero que en prosa no era ni con mucho tan desventurado, sino sobre poco

más o menos como los demás mortales" (l. c. p. 184).

Dieser Auffassung trat Adolfo Bonilla y San Martín entgegen. Er sagt, er denke, dass der Dichter aufrichtiger sei, wenn er schreibt, als wenn er spricht und dass jene äußerst zarten Seelengeheimnisse, die er zu Papier bringt, wahrer und tiefer seien und besser seine wirkliche Stellung in der Lebenskomödie offenbaren als die Galanterien und geistreichen Reden, die man an Abendunterhaltungen von ihm hören mochte. "Generalmente suele suceder que los grandes humoristas, los de frase chispeante y conversación encantadora, son por dentro los más grandes doloridos de la miseria humana". 2 Auch meint er, die Seele Esproncedas müsste so sein, wie seine Werke sie uns offenbaren und müsste mit allen Zwischenfällen seines kurzen Lebens übereinstimmen.3 Das ist eine wesentlich andere Anschauung als die Juan Valeras. Wir haben in dieser Arbeit beobachtet, dass sich Esproncedas inneres Erlebnis in seinem Werke spiegelt. Esproncedas Werk müsste ein ganz unpersönliches sein, wenn er als Mensch ein anderer gewesen wäre denn als Dichter. Wie will man eine solche Ansicht damit vereinigen, dass Espronceda ein Romantiker im vollsten Sinne des Wortes gewesen ist? Daran wird auch Adolfo Bonilla y San Martín gedacht haben, als er gerade im Anschluss an die Widerlegung Valeras seine Abhandlung "El Pensamiento de Espronceda" schrieb und sagte: "Él expresó lo que sentía: el

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Juan Valera, Florilegio de Poesías Castellanas, zitiert bei Cascales Muñoz I. c. p. 183. 

Adolfo Bonilla y San Martin I. c. p. 72—73.

Adolfo Bonilla y San Martin I. c. p. 74.

dolor y la duda, y los expresó admirablemente, prodigiosamente, con más intensidad que ningún otro, por lo mismo que los sentía también de una manera más profunda. Fué, para decirlo brevemente, un romántico, el primero de los románticos españoles." 1 Aber in seiner ganzen Abhandlung kommt Bonilla nicht mehr auf die oben angeführte Bemerkung, dass Espronceda ein Humorist gewesen sei, zurück. Mit dieser Bemerkung hat er bedeutend tiefer als Valera den anscheinenden Widerspruch in Espronceda überbrückt und erklärt. Wir müssen seine Ansicht bekräftigen und näher erklären, indem wir sagen: So wie sich Espronceda in der Dichtung über seine schmerzlichen Lebenserfahrungen, über seine pessimistische Lebensanschauung spielend erheben konnte, so vermochte er das auch im Leben. Denn die Fähigkeit dieser spielenden Erhebung muss im Leben wie in der Dichtung die gleiche sein, wird hier wie dort die gleiche Energie verlangen. Wir haben bereits einige Züge erzählt, die Espronceda im Leben als Komiker enthüllten. Ich möchte sogar noch weiter gehen als Bonilla und nicht nur sagen, dass wir die genannten Gegensätze in Espronceda finden, weil er Humorist ist, sondern noch dazu setzen, dass er nicht einmal der pessimistische Humorist, als den wir ihn kennen gelernt haben, sein könnte, wenn sich nicht Schmerz und Lust zugleich in ihm vorfänden. Gerade in geistreicher, heiterer, witziger Unterhaltung erhob er sich über die Welt und ihre Scheinwerte und erleichterte dadurch den eigenen Schmerz, denn die spielerischhumoristische Auflösung eines Scheinwertes ist tatsächlich von einem Lustgefühl, das wiederum das Lachen zeitigt, begleitet.

#### Schlusswort.

Die Betrachtung des Esproncedaschen Humors gibt folgendes Ergebnis:

Der Humor erwächst organisch aus dem leiderfüllten, lebenserprobten, erfahrungsreichen Innern des Dichters und offenbart sich in innigster Verbindung mit Esproncedas pessimistischer Lebensauffassung. Daher ist der Grundton dieses Humors ein lebensverneinender, von Trauer, Bitterkeit und Enttäuschung erfüllter. Dieser pessimistische Charakter erhält eine besondere Prägung durch die öftere Neigung des Dichters zu satirischer, mitunter auch zu burlesker und grotesker Äußerung, durch einen starken Zug der Selbstironie und eine gelegentliche Note bitterer, mit Sarkasmus gemischter Resignation. Der düstere Gehalt des Esproncedaschen Humors wird durch die erheiternden Lichter eines spöttischen und scherzhaften Zuges aufgehellt. Endlich zeigt das Bild dieses Humors noch einen weichen, sentimentalen, von Rührung angehauchten Ton.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Adolfo Bonilla y San Martin I. c. p. 75.

Mit dem Dichter Espronceda stimmt der Mensch Espronceda überein. Die vermeintliche Zwiespältigkeit seines Wesens wird eben nur dann beseitigt, wenn man ihn auch im Leben als Humoristen erfaßt.

Dieser Dichter zeigt allerdings besondere Ähnlichkeit, ja Verwandtschaft mit Lord Byron. Das Verhältnis Byrons zu Espronceda wurde in dem bereits eingangs erwähnten Werk des amerikanischen Gelehrten Ph. H. Churchman am eingehendsten untersucht. Es ergeben sich in dieser Studie auffallende Übereinstimmungen für den Humor der beiden Männer. Jedenfalls wandelt Espronceda auf Byrons Fährte, wenn er frivol-blasphemisch, oder auch wenn er scherzend philosophiert. Die persönliche Attacke gegen Toreno, die Freude an indezenten Späsen scheint Espronceda, wie Churchman meint, auch von Byron gelernt zu haben. Desgleichen zeigt sich bei den Dichtern manchmal Übereinstimmung im äußeren Auftreten ihres Humors z. B. in einem gewissen Manierismus.

Im allgemeinen behandelt Churchman die Feststellung Byronschen Einflusses auf Espronceda sehr vorsichtig. Er begnügt sich häufig nur mit der Feststellung einer Ähnlichkeit zwischen beiden Dichtern und wagt es auch nicht, wie ich eingangs anführte, trotz seiner Überzeugung von dem gewaltigen Einflus Byrons auf Espronceda die dichterische Persönlichkeit des Spaniers aus diesem Grunde herabzusetzen. Und das mit Recht. Der Esproncedasche Humor, um von diesem Charakterzug des Dichters allein zu sprechen, kommt in Dichtung und Leben so folgerichtig, so gleichartig zum Ausdruck, dass der Einflus Byrons höchstens zu reicherer Gestaltung beigetragen haben, aber nicht seine einzige Quelle gewesen sein kann. Auf jeden Fall wurde der Byronsche Einflus von Espronceda so gut verarbeitet, dass die eigene Persönlichkeit des Dichters den fremden Strom vollständig beherrscht und jede humoristische Äuserung als natürlich empfunden wird.

Außerdem könnte Espronceda für manche Züge seines Byron ähnlichen Humors, z. B. für die frivole Note und die Freude an indezenten Späßen auch Anregung durch Voltaire empfangen haben. Die Freude an pikanter Äußerung steht auch in Einklang mit der spanischen nationalen Tradition. Tirso de Molina, der große Dramatiker des 17. Jahrhunderts, kannte z. B. keine sittlichen Bedenken in der Darstellung anstößiger Szenen, sowie in Verwendung zügelloser Redensarten. Tirsos Theater gelangte gerade zur Hauptschaffenszeit Esproncedas in den Jahren 1834 bis 42 wieder besonders zu Ehren, und es wäre immerhin nicht undenkbar, daß die Freude Esproncedas an pikanter Darstellung durch den Dramatiker des 17. Jahrhunderts angeregt worden wäre.

Von den französischen Zeitgenossen steht Alfred de Musset Espronceda zweifelsohne am nächsten, da die übrigen großen französischen Romantiker jeglichen Sinn für das Komische entbehren. Aber auch Musset ist kein Humorist. "Trotz der zu

deutlich in den Vordergrund geschobenen Absicht die Leute zu chockieren, bleibt de Musset der wirkliche Humor fast so verschlossen wie seinen Vorgängern. Er ist nichts weniges als feierlich, aber auch nicht komisch." 1 Musset ist Espronceda am ähnlichsten in "Mardoche" und in "Namouna", wo neben dem Geist mancher Stellen die technisch-stilistischen Mittel des Spaniers und des Franzosen vor allem verwandt sind. Hier wie dort Apostrophen, Parenthesen, genaue Zeit- und Zahlangaben, Aufzählungen, lange Abschweifungen vom Thema und Erwägungen über diesen Fehler; Freude an pikanter Darstellung. Und doch hat man keinen Anhaltspunkt dafür, dass Espronceda Musset nachgeahmt hätte. Keiner seiner Biographen hat eine solche Nachahmung behauptet oder bewiesen. Auch Churchman spricht die Worte: "I know of no proof that he ever imitated Musset" (l. c. p. 163, Note 2). In Byron vereinigen sich eben die Fäden beider Dichter und daher rührt wahrscheinlich ihre Ähnlichkeit in manchen Zügen.

Es wäre zum Schluss von Interesse gewesen, diejenigen Linien hervorzuheben, die Espronceda gerade als spanischen Humoristen auszeichnen. Der spanische Humor ist jedoch noch zu wenig der Untersuchung unterzogen worden, als dass sich in umfassender Weise charakteristische Merkmale für ihn festsetzen ließen. Einzelbemerkungen traf ich die Behauptung vertreten, dass er sich auszeichne durch seinen pessimistischen Zug, sowie durch seine Vorliebe für die Ironie: "L'humour en Espagne aussi bien qu'en Angleterre ne va pas sans un arrière-goût de pessimisme et d'aigreur", sagt Le Gentil (l. c. p. 233). Er bezeichnet diesen Pessimismus als Tradition nach Cervantes und Quevedo und findet, dass Breton de los Herreros durch seinen optimistischen Humor mit dem Herkommen gebrochen habe. Von der "typisch spanischen Ironie" spricht Rudolf Lothar in seinem Buch "Die Seele Spaniens".2 Dass Espronceda sich häufig der Ironie bediente, habe ich gesagt, und dass er ein ausgesprochen pessimistischer Humorist gewesen ist, zeigt vor allem die vorliegende Untersuchung.

Wenn ich Esproncedas spanische Zeitgenossen betrachte, so erscheint es mir als wahrscheinlich, dass der Dichter durch die Sittenschilderer wie Mesonero Romanos und vor allem durch den Satiriker Larra humoristisch angeregt wurde. Auch Le Gentil (l. c. p. 243) bezeichnet die Sittenliteratur als "littérature humoristique" und die Costumbristas als die Vorväter der Humoristen. Sie schärften zweiselsohne durch ihre Beobachtung der spanischen Gesellschaft, durch ihre Beschreibungen des Alltagslebens, durch ihre Zeichnungen aus dem Leben der Provinzen und durch ihre eigene humoristische Beleuchtung des Erlebten seinen beobachtenden, für die Kontraste des Lebens empfänglichen Blick und regten

Walter Clark: Byron und die romantische Poesie in Frankreich. Diss.
 Leipzig 1901, p. 62.
 München 1916 (p. 229).

ihn an, der geschauten Wirklichkeit humoristische Gestaltung zu verleihen. Denn auch der Diablo Mundo zeigt eine pessimistischhumoristische Darstellung der Wirklichkeit, so wie sie der freiheits-begeisterte, von Liebe und Leben enttäuschte Dichter empfand und erblickte. Das ist aber nach Perez Galdós besonders spanisch: dass man der Wirklichkeit humoristische Körperlichkeit verleihe. "Unser ursprünglicher Realismus", sagt er, "gab der Wirklichkeit humoristische Körperlichkeit und ein humoristisches Gesicht, was vielleicht das persönlichste Wesen unserer Rasse ist" (zitiert nach Lothar, l. c. p. 229).

So ist Espronceda durch diese drei Punkte ein spanischer Humorist: durch den pessimistischen Zug seines Humors, durch seine Neigung zur Ironie, durch seine humoristische Verkörperung der

Wirklichkeit.

Angela Hämel.

#### VERMISCHTES.

#### I. Zur Wortgeschichte.

#### 1. Mittellateinische Beiträge.

Proben eines Ducangius theodiscus.

Vorbemerkung. Unter dem Titel "Altdeutsches Sprachgut im Mittellatein" habe ich im Jahre 1915 in den Sitzungsberichten der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Proben eines Ducangius theodiscus veröffentlicht. auf die ich hiermit eine kleine Reihe weiterer Beiträge folgen lassen möchte. Für eine Neubearbeitung des alten Ducange könnte es vorbereitend wirken, wenn einzelne mlat. Sprachgebiete nach bestimmten Gesichtspunkten durchgearbeitet würden. Wenn z. B. die gallisch-keltischen Elemente der mlat. Quellen planmässig gesammelt und verarbeitet würden, kämen wir mit den Vorbereitungen zu einem neuen Ducangius ebenso gut von der Stelle, wie wenn z. B. die mlat. Latinität Spaniens und Italiens in eigenen lexikalischen Arbeiten zur Darstellung käme. Es bedarf der Vorarbeiten vieler Sprachforscher, wenn spätere Geschlechter einen völlig neuen Ducangius erleben sollen, nach dem ein allseitiges Verlangen besteht. In diesem Sinne bezeichne ich meine früheren wie meine gegenwärtigen Proben, bei denen mir die Herren Dr. F. Burg und Dr. F. Mentz in Freiburg hilfreiche Hand geleistet haben, als Beiträge zu einem neuen Ducange.

1. alesna 'Ahle' (13. Jahrh.) Ahd. Gl. III, 678 b = frz. alêne, span. alesna lesna: germ. Grdf. alisna = mndl. elsene, mittelengl. (schott.) nordengl. elsen (alle mit der Bedeutung 'Schusterpfriem, Schusterahle'). Das entsprechende ahd. alansa weist wohl auf eine Grundform \*alasna. Im späten Mlat. dazu ein junges alisorium DC.

2. ballum 'Ball' in der angls. Glosse (um 1000) ballum þóþer Wright Voc. I, 192. Wohl erst späte Latinisierung zu ahd. mhd. bal Gen. balles M. 'Ball' (angls. \*beall unbezeugt, engl. ball erst nach 1300). Bei dem späten Austreten des mlat. Wortes darf wohl nicht zunächst an anord. bǫllr M. 'Ball' aus einer germ. Grdf. balluz gedacht werden. — Auf langobard. Latinität (vgl. ital. palla 'Ball') weist als Entlehnung mgriech. πάλλα 'Ball' bei Hesych: πάλλα σφαίρα ἐχ ποιχίλων νημάτων πεποιημένη. Das entsprechende ahd. balla F. 'Ball' ist die Ouelle sür afrz. balle.

- 3. bana undatierte, aber erst nachkarolingische Lorscher Urk. (Cod. Lauresham. III) S. 292 Diethricus ... dedit decimas in pallude in Hepphenheim de media bana usque ad Berolfum molendinarium. Wohl eins mit dem erst um 1200 bezeugten mhd. bane F. 'Bahn'.
- 4. bastum 'Bast' in der dem 11. Jahrh. angehörigen Glosse bastum bast—cum basto ligare Ahd. Gl. IV, 197 b und Katara, Die Glossen d. cod. semin. Trevir. S. 97. Dazu ein später Beleg von 1252 aus Flandern bei DC. Quelle germ. basta- MN. 'Bast, Rinde' in ahd. mhd. bast, wozu die Ablautsform mhd. buost und afries. bóst 'Bast' gehört. Zur Ableitung ahd. mhd. besten 'nähen' stellt sich ital. imbastire 'steppen, bauen', über dessen Zusammenhang mit frz. bâtir 'steppen, bauen' Meyer-Lübke, Wörter u. Sachen I, 29 handelt.
- 5. benda 'Binde' in der Leiden. Prudentiusgl. (10. Jahrh.) vittis bendis Ahd. Gl. IV, 344, 15. Vgl. Vita S. Etheldredae (Ass. IV) S. 579 Est etiam ibi quaedam benda, quae in collo morientis fuit circumligata, celerem patientibus hanc infirmitatem meritis Sanctae Virginis conferens sanitatem. Entsprechend afrz. bende, aprov. benda 'Binde, Band', sowie ahd. binta F. 'Binde'.
- 6. bicarus 'Becher' (Corp. Inscr. III, 12014, 160) = ahd. bihhar Plur. bihhara M. 'Becher' und als Massbezeichnung wohl auch asächs. \*bikar Plur. bikera in den Ess. Heber. Ein lat. resp. mlat. bīcārium gibt es für das 1. Jahrtausend nicht, dafür das spätere bec(h)arium: Corp. Gloss. Lat. IV, 591 a becarius orceoli genus; Ahd. Gl. III, 642 b, 644 a, 666 b, 659 a, 401 a. Das Verhältnis zu dem früher bezeugten mlat. bacarium bacario (bacrio) Loewe, Prodromus S. 55, 292 und Goetz, Thes. Gloss. I, 124 ist unklar.
- 7. blundus 'blond' (= ital. biondo, frz. blond): bei DC. erst im 12./13. Jahrh. bezeugt; vgl. Ugutio (13. Jahrh.) flavus est qui vulgo dicitur blundus. Als germ. ist das Wort nicht belegt, aber mit Rücksicht auf die Tatsache, dass die germ. Haarfarbe damit gekennzeichnet wird, und dass andere mlat. Farbennamen (vgl. blåvus, brånus, falvus, gråvus, grisus usw.) germ. Ursprungs sind, hat auch mlat. blundus mit seiner roman. Sippe als echt germ. zu gelten.
- 8. brûnus 'braun' (aprov. afrz. brun) = ahd. asächs. brûn 'braun'; vgl. die Isidorglosse furvus brunus Isidor ed. Arevalo 7, 409 und das Reichen. Bibelglossar Rz (8. Jahrh.) furvum brunus Germania 8, 397 (Ahd. Gl. I, 301 Anm. 22 = Foerster, Afrz. Übungsb. S. 27, 17). Literaturbeleg: Bonitus um 950? Vita S. Theodori (Ass. Febr. II) S. 31 Exurgens itaque a somno vir sanctus gavisus ac roboratus angelica revelatione equum optimum, quo in bello solitus erat uti, sibi sternere iussit; quem graeco eloquio Dardanum, quod Latine brunum dicitur, nuncupabat. Später Beleg von 1114 im engl. Rechtsbuch Quadripartibus (Liebermann, Gesetze d. Angelsachsen I) S. 234 duos grisengos pannos et unum brunum et decem libras piperis et cirotecas quinque hominum et duos caballinos tonellos aceto plenos.

9. crūsca 'Kleie' in einer Vatikanischen Glosse (13. Jahrh.) furfur crusca vel remula (Loewe, Gloss. Nom. S. 148); dazu eine Florentiner Glosse (13. Jahrh.) furfur crus (l. crusca) vel chlia (Ahd. Gl. III, 616, 37). Nach Fischer, Schwäb. Wb. III, 884 ist ital. crusca eher aus oberd. grüsch entlehnt als umgekehrt. Vielmehr hat die oberd. Entsprechung mit g-Anlaut als späte Aufnahme ins Oberdeutsche zu gelten, weil sonst im Schweiz. ch-Anlaut zu erwarten wäre. Das der alten Latinität durchaus fremde Wort muß wohl als Alpenwort angesehen werden, das gleichmäßig nach Süden wie nach Norden vordrang.

10. chrustus (Gen. -ûs) Schmuck' in der dem 8. Jahrh. angehörigen Glosse (Epin. Erf. Corp.) crustu ornatu Corp. Gl. Lat. V, 353, 3 (vgl. auch Napier Old Engl. Gloss. S. 163): nach Schlutter, Zeitschr. f. deutsche Wortforschg. XIII, 327 Glosse zu Aldhelm, De Laud. Virgin. ed. Giles S. 77 und zu ahd. hrust, das zwar als i-Stamm flektiert, aber doch wohl einen älteren u-Stamm

zur Voraussetzung hat (germ. hrustu-z).

- 11. dolcus 'Mantelnadel, Sicherheitsnadel'; vgl. Theobald v. Lier bei Antwerpen (Ende d. 11. Jahrhs.) Vita S. Gummari Kap. 14 (Ass. Okt. V) S. 685 a Tunc atletha Christi (= Gummarus) festinanter arripiens dolcum, quo erat surpatum (lies scirpatum = zusammengebunden?) pallium eius, perforavit caudam eius (colubri) et colubrum extraxit. Vgl. die spätangls. Glosse im Vocab. Aelfrici (Wright, Voc. I, 313b = Zupitza, Aelfrics Gramm. S. 303) spinther dolc (Var. dalc) odde preon. Das entsprechende anord, dálkr 'Mantelnadel, womit man über der rechten Schulter die zwei obersten Ecken des viereckigen Mantels (feldr, skikkja) zusammenheftete' begegnet zufrühst in der zweiten Hälfte d. 10. Jahrhs. bei dem Skalden Rormak (Finnur Jonsson, Lexicon Poeticum S. 77a). Eine 2. Bedeutung 'Dolch, Messer' belegt Fritzner aus Fm. I, 180, 5. Das spätangls. dale begegnet nur in Glossen des 11. Jahrhs. (z. B. Napier, Old Engl. Gloss. S. 130b legulam oferfenge dale), kann also wohl nordisches Lehnwort sein. Zusammenhang mit dem gleichbed. altir. delg macht lautliche Schwierigkeiten, an Entlehnung aus dem Irischen wird nicht zu denken sein, und doch weist die angls. Doppelheit dole dale und das späte Auftreten auf den Verdacht von Lehnbeziehungen innerhalb der ganzen Wortgruppe. Ein westgerm. dolk könnte mit altir. delg wurzelverwandt sein. Man muss mit Falk-Torp, Wortschatz d. germ. Spracheinheit S. 204 an die Möglichkeit eines germ. Wortes denken (Tacitus, Germ. 17 tegumen omnibus sagum fibula aut, si desit, spina consertum), aber Zusammenhang mit nhd. Dolch, der begrifflich möglich wäre, ist geschichtlich unwahrscheinlich.
- 12. drôsca 'Drossel': Poetae minores (ed. Riese) II, 227 dulce pelora sonat, dicunt quam nomine droscam, sed fugiente die, illa quieta silet. Ursprgl. wohl \*thrauskô(n) mit Rücksicht auf ahd. drôsca == altangls. þræsce (Corp. Gl. 2063). Eine abweichende Anlautsbehandlung zeigt afrz. trasle, nfrz. trâle 'Drossel' aus einem

alıfränk. \*praskla resp. \*prastla, das mit anord. prostr 'Drossel' (aus einer Grdf. \* brastuz) zusammenhängt. Nach Mackel, Germ. Elemente S. 155 verhält sich afrz. trasle: Grdf. prastula = afrz. nasle: mlat. nastula. Zur Geschichte unseres Drossel vgl. Hoops, Reallex. unter Drossel.

13. elcus für elchus 'Elentier' in der Glosse tragelaphus bestia quam elcum vocamus Corp. Gloss. Lat. II, p. XII: übereinstimmend

mit ahd. ëlah, angls. eolh 'Elentier'.

14. exdarnare 'verblüffen' (== ostfrz. edarné Meyer-Lübke, Rom. Et. Wb. No. 2478) in der Reichen. Gl. B 1156 vecors esdarnatus (= Foerster, Afrz. Übungsb. S. 28, 1156). Ürverwandt mit ahd. biturni 'consternatus' Graff V, 458 (z. B. Ahd. Gl. I, 273, 48), das aber bei Otfrid, Tatian und Notker fehlt. Weiterhin verwandt mit der westgerm. Wz. dar in mndl. verdaren 'stupefacere' Kilian 1599 Dict. S. 583, fläm. verdaren De Bo, Westflaamsch Idiot. II, 1085, mittelengl. daren 'verblüfft sein' NED. unter dare? Damit ist der gallische Ursprung der romanischen Wortfamilie bei Meyer-Lübke widerlegt, indem die nordwestlichen Mundarten (ndl. fläm.) zu dem Herkunftsgebiet der Reichenauer Glossen stimmen.

15. faldistôla 'Lehnstuhl'; vgl. Ahd. Gl. IV, 242, 6 (11. Jahrh.) curia sprekhus; inde curules dicuntur [faldistolas]. In dieser Stelle ist faldistolas nachträgliche Erläuterung und zwar eher als lateinisch denn als deutsch (Holder, Germania 22, 404 b). Vgl. frz. fauteuil

= ahd. faltstuol.

16. gilstrio 'Zinspflichtiger': St. Galler Urkundenb. II, 67 (a. 856) recepit . . . tertiam partem unius curtis, quam a quibusdam gilstrionibus nostris Gundwino scilicet et Liudone emerat. Württemberg. Urkundenb. I, 150 (a. 857) accepimus a supra dicto abbate . . . quattuor kilstriones cum tributis suis. - Entsprechend das auf urdeutsch \*gilstrjo zurückweisende in einer altalem. Glosse des 8./9. Jahrhs. begegnende tributarius kilstirro Ahd. Gl. I, 293 b

neben ahd. gëlstar N. 'Abgabe' = got. gilstr N. 'Abgabe'.

17. husabandilus 'Hosenbändel, Strumpfband' in einem Pfandbrief aus Ravenna a. 564 in einer Urkunde aus der Zeit Justinians bei Marini 1805 Papiri Diplomatici S. 125 (bei DC. unter usubandilus) cocliares numero septem, scotella una, fibula de bracile et de usubandilos, formulas duodecim, stragula polimita. Zu diesem Beleg aus dem gotischen Bereich gesellt sich das neben vorherrschendem mlat. hosa einmal bezeugte husa der Reichen. Gl. 1038 ocreas husas (= Foerster, Afrz. Übungsb. S. 11, 424). Erst spätnhd. Hosenbändel z. B. Maaler 1561.

18. hranca 'Ranke' nach Meyer-Lübke, Wörter u. Sachen VI, 230 Glossenwort mit der Bedeutung 'vitis alba' Corp. Gloss. Lat. III, 591 a. 596 b. 625 a (mit Schreibfehler auch III, 612, 58. 630, 38). Entsprechend mndd. mndl. ranke, für das allerdings ein hr-Anlaut mit

germ. Mitteln nicht zu erweisen ist.

19. isca (esca) 'Baumschwamm als Zunder' in der frühangls. Glosse (8./9. Jahrh.) isca tyndrin Sweet OET S. 72. 73. Ein barbarisches Wort der Völkerwanderungszeit: Alexander aus Tralles (Arzt in Rom, Ende des 6. Jahrhs.) θεραπευτικά S. 625 πάρα τοῖς βαρβάροις ἴσκαι καλοίμεναι; vgl. Aetios v. Amida (Mitte des 6. Jahrhs.) Ἰατρικὰ 7, 91 βαρβαρικῷ νόμιο ... καίουσιν ... ἢ τῆ ἐντεριώνη τῶν καρυίνων ξύλων, ὅκαλοῦσιν ἴσκας. Als lat. esca zufrühst bezeugt bei dem Arzt Vindicianus Afer (2. Hälfte des 4. Jahrhs.) in der Marcellus-Ausgabe von Helmreich S. 24 inponi etiam escas, et cum ... cauteriatum caput haberet und bei dessen Schüler Theodorus Priscianus (um 400) Euporista ed. Rose II, 18 locis impatienter dolentibus etiam escas impono (auch II, 48. 62). Im Germanischen nicht nachgewiesen, aber wohl als germ. Lehnwort im Romanischen bezeugt: span. yesca, portug. isca 'Zunder'. Eingehender erörtert und belegt von Gundermann, Zeitsch. f. deutsche Wortforschg. 8, 116; vgl. Meyer-Lübke, Rom. Et. Wb. Nr. 4552.

20. ramusium Pflanzenname in altengl. Quellen des 10. bis 11. Jahrhs.: Aelfric Gl. um 1000 ramusium ramesan (Wright, Voc. I, 134, 7 = Foerster, Anglia 1917 S. 131). — Durham Gl. um 1000 (Sax. Leechd. III, 304, 2) ramuscium hrameson (NEDict. unter ramson). Das mittlere -u- dieses mlat. ramusium macht einen altertümlichen Eindruck wie das urverwandte griech. (Homer) κούμνον 'Zwiebel' lehrt. Vgl. angls. hramsa 'Bärenlauch' (zwischen m und s ist ein dunkler Vokal ausgefallen) und mndd. ramese 'Bärenlauch'. In allen germ. Sprachen weit verbreitet, desgleichen

auch sonst in den idg. Sprachen.

21. rausum 'Schilfrohr': Vita Richarii 9. Jahrh. (MG. SS. rer. Merov. VII) S. 440 construxerunt tegurium vile satis et parvo nec de ligno cooperto, nisi de rauso exiguo. - Dazu eine mlat. Ableitung rauseus: Vita Vulframni (MG. SS. rer. Merov. V) S. 670 in medio locorum palustrium, quae plena erant longissimis rauseis virgultis und aus dem Jahr 1268 bei DC. das Subst. rosum 'Schilfrohr' mit den Ableitungen rosaria, roseria, rosetum 'Röhricht'. -In der Glossenliteratur die Form rôsa: Reichen. Gl. 40b (= Foerster, Afrz. Übungsb. S. 20, 830) arunda rosa — 73b (= Foerster S. 20, 839) arunda rosa vel gerlosa; roman. Endungslosigkeit ebd. 2007 (= Foerster S. 16, 658) arundine ros - 235b (= Foerster S. 21, 863) calamus ros. Hierher auch Corp. Gloss. Lat. III, 500 b. 611 b. 624 a ferula ros maior — III, 563 b ferula i. rausus maior vel ros (10. Jahrh.). Mit mlat. rausum, rausa vgl. prov. raus, rauza 'Rohr' und frz. roseau 'Schilfrohr', aus dem Germ. got. raus 'Rohr' und mnd!. roesdommel 'Rohrdommel' (Diez II c unter raus).

22. scerpa 'Ausstattung, Ausrüstung' (lombard. skerpa, skirpa 'Ausstattung der Braut') mit der seltenen, aber ursprünglicheren Nebenform scerpum = angls. sceorp N. 'apparatus, ornatus'. Belege aus langob. Latinität bei Jac. Grimm RA. II, 103 und in reichlicherem Masse bei Salvioni, Arch. glottolog. ital. XV, 363; daraus entnehmen wir nur die flg. Belege der Monum. Hist. Patriae: Urk. v. 740 (XIII Nr. 9) repromittimus atque spondamus nos ... ut tu deveas

exigere ... tam de terras quam familias seu scherpas vel peculius aut qualiscumque res ad nos pertinente — Urk. v. 774 (XIII Nr. 51) mobilibus vero rebus meis hoc est scerpha mea, aurum et argentum, simul et vestes et cavalli - Urk. v. 853 (XIII No. 181) quando ad maritum ambolaverit, det earum filiis meis toti insimul per unaquaque in die votorum dinarii boni nonagenta et scerfa, quale ipsas adquistare potuerint — Urk. v. 855 (XIII No. 190) in die votorum quando tibi ad uxorem dedit filia mea Gotenia, dedi tibi cum ipsa filia mea, et cum ea tibi sub mundio firmavi casis et rebus illis masariciis juri meo omnibus, quas abere visus fui in vico et fundo Biliciago, et aliquantis familias de pertinentibus meos seo et scerfa auro et argento — una cum suprascripta familia et scerfa auro ed argentum — de predictis rebus et familia vel scerfa auro et argentum - Urk. v. 870 (XIII No. 246) et volo ut sit eidem Gottinie post decessum viri sui concessum aurum, argentum, scirpa et reliqua mobilia. — Die angls. Entsprechung sceorp N. wird insbesondere von Kriegsausrüstung gebraucht und erscheint schon im Beginn des 8. Jahrhs. im Beowulfepos V. 2155 in der Zusammensetzung hilde-sceorp N. 'Kampfkleid, Brünne'; es ist in der Poesie reichlich, in prosaischen Texten seltener bezeugt und durch die Ableitung gescyrpan 'ausstatten, ausrüsten' gut bestätigt; vgl. auch noch angls. gescyrpla M. 'Ausrüstung, Kleidung', wozu vielleicht die l-Ableitung in altpisan. scherpillo 'Bündel' (Meyer-Lübke, Rom. Et. Wb. No. 7989) stimmt. Nach Salvioni aaO. (vgl. auch Bertoni, L'elemento Germanico nella lingua Italiana S. 183) lebt mlat. scerpa in allen lombard. Mundarten als Wort für 'Brautausstattung'.

23. tan(n)are 'gerben' (afrz. tanner) = angls. tannian 'gerben' Wright, Voc. I, 118 (10. Jahrh.). Vgl. die Glossae Nominum (8. Jahrh.) aluta lucus ubi pelles in calce pilantur vel tanantur — alumen locus ubi tannantur coria Corp. Gloss. Lat. II, 565 b. 566 a. — Dazu ein mlat. nomen tanum 'Gerberlohe' im 12. Jahrh. in der Glosse tanum lô Ahd. Gl. III, 626 b. — Zusammenhang mit ahd. tanna F. 'Tanne' ist unmöglich, weil dann mlat. \*dan(n)are erwartet werden müßte. Dem mlat. Wort gebührt im Innern n und nn, wie im Mndl. tane, tanne 'Lohe' und tanen, tannen 'gerben' nach Kilian 1599 Dict. S. 550 a nebeneinander stehen. Die Germanität der Wortgruppe ist unsicher, da auch breton. tann 'Eiche' und 'Lohe' bedeutet.

Ob frz. tan 'Lohe' keltischen Ursprungs ist?

24. tidolôsa 'Zeitlose' = mndd. mndl. tidelôse: Aelfrics Glossar ed. Zupitza S. 311, 13 (Wright I, 323, 24) hermodactula uel tidolosa cráwanléac und dazu in Napier, Old Engl. Gloss. S. 230, 425 (Ende d. 11. Jahrhs.) hermodactula vel tidulosa titolose, wo aber tidolose nur eine fälschliche Anglisierung des mlat. Wortes sein kann. Auf einem angls. Glossar beruht wohl die altkorn. Gl. hermodactula vel tilodosa (entstellt für tidolosa) goitkenin Zeuß-Ebel, Gramm. Celt. 2 S. 1076. Das mlat. Wort seinerseits kann jedoch keine Latinisierung eines angls. Wortes sein, sondern muß aus ndl.-ndd. Latinität stammen, weil dem deutschen lôs angls. léas entspricht. Die Glosse

ermodactilica titolose. Ahd. Gl. III, 515, 21 ist wohl eher das lat. Wort als das ahd. zitlosa (ZfdW. 3, 304).

25. tîla 'zwanzig Garben' (eigtl. Zeile) — westfäl. tîle 'Stiege, zwanzig Garben', Woeste, Westf. Wb. S. 271. Vgl. Urbare d. Abtei Merden (ed. Kötzschke) I, 189 Summa huius census sunt: octoginta 4 s., 8 d. et ob, 300 octoginta 5 tilae frumenti, 155 fasciculi lini — ad decimam 30 tilas frumenti, 15 fasciculos lini, ad decimam 10 tilas frumenti, 3 fasciculos lini et pullum (und noch sehr oft im gleichen Heberegister).

25. w(a)racio 'landesflüchtiger Recke' = afrz. garçon 'Landstreicher'. - Ich habe im Sommer 1916 vor der breiten Öffentlichkeit — in der Frankfurter Zeitung vom 21. Juni 1916 — eine neue Etymologie von frz. garçon mitgeteilt. Ehe ich dazu gekommen bin, in einem Fachblatt meine Gedanken eingehend zu entwickeln. machte Spitzer 1917 im Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. Sp. 302 meine Etymologie zum Gegenstand einer romanistischen Erörterung, die zu einer Ablehnung derselben führte. Jetzt übergeht Meyer-Lübkes Et. Wb. in den Nachträgen, wo ich sie vielleicht erwartet hätte, meine Vermutung, aber was er selber (No. 9510) für garçon bietet, beweist die Fortdauer der Verlegenheit unserm Wort gegenüber, und so ergreife ich jetzt das Wort zur Darlegung und Begründung meiner Vermutung. Für Uneingeweihte kann es auf den ersten Blick seltsam scheinen, wenn ich frz. garçon und unser mhd. nhd. Recke für ein und dasselbe Wort ausgeben möchte. Aber lautlich wie inhaltlich ist es doch leicht wahrscheinlich zu machen - zum mindesten wahrscheinlicher, als alle bisherigen Deutungen von frz. garçon sind. Wort und Begriff sind westgermanisch: ahd. recko, älter asächs. wrekio. Heimatferne Kriegshelden in fremden Diensten werden mit dem Wort charakterisiert, aber es kann auch Abenteurer und Landfahrer bezeichnen. Der Begriff spielt in der urdeutschen Heldensage, z. B. in der Umgebung Attila-Etzels, eine große Rolle, wenn er Krieger aus aller Herren Ländern um sich vereinigt hat, wie das lat. Walthariuslied und das mhd. Nibelungenlied beweisen. Bei meiner neuen Etymologie bin ich geleitet worden von der Forderung, dass der wichtige Begriff und das wichtige Wort den Weg mit so vielen andern Fremdwörtern germ. Herkunft ins Romanentum gefunden haben müßten. Eine schlichte Latinisierung wracio, wracionem dürfen wir in die Latinität des 5./6. Jahrhs. zurückversetzen; jedenfalls wäre asächs. zurekio im 9. Jahrh. kaum zu wracionem latinisiert worden. Ich bin aber doch in der glücklichen Lage, dieses wracio zunächst als Eigennamen für das 8./9. Jahrh. ebenso nachweisen zu können, wie im gleichen Zeitalter und in den gleichen Quellen auch ahd. Recko als Eigennamen begegnet. Im Corveyer Urkundenbuch herausgegeben von Wigand (Traditiones Corbeienses 1843 C. 247) steht zu den Jahren 822-826 ein Zeuge namens Wracchio (uurachio). Aus oberdeutschen Landen bieten die im Jahre 1884 von P. Piper herausgegebenen Libri Confraternitatum St. Galli, Augiensis, Fabariensis, in dem Reichtum von vielen tausend Personennamen des 9. Jahrhs. versteckt, auch einen Reichenauer Vuarachio S. 225 (II, 240) neben oftmals bezeugtem Männernamen Reccho. Die letzte Lautform uuaracio kann keine gleichzeitige Latinisierung des 8./9. Jahrhs. darstellen, sondern beruht auf einer älteren romanisierten Lautform, wie die Behandlung des germ. Anlauts -ver als warbeweist. Aber beide Lautformen können nichts anderes sein als das von mir geforderte vulgärlat. veracio(nem). Vielleicht finden sich zu diesen Zeugnissen noch weitere. Aber auch so ist der Übertritt des germ. Wortes ins Mlat. völlig gesichert. Diez I unter garzone lehrt, das afrz. garçon bedeute "Diener, Handlanger, Trofsknecht, zumal aber in moralischer Beziehung Lotterbube". Damit vergleiche man für unser Recke die Bedeutung 'Landstreicher' in deutschschweizerischen Quellen des 16. Jahrhs. (Schweiz. Idiot. VI, 806).

Man darf nicht Anstoss daran nehmen, dass ich wracionem nur als Namen und nicht als Stoffwort belegen kann. Unter den urdeutschen Lehnwörtern, die das Altsranzösische ausgenommen hat, sehlen gleichzeitige Beweisstücke etwa der Karolingerzeit; ohne Mutmassungen kommt man für die Wortgeschichte kaum je aus. Auch alle von Meyer-Lübke aaO. angeführten Etymologien sind sprachgeschichtlich lückenhast und inhaltlich unbefriedigend. Gegenüber der Tatsache meiner Belege wird Spitzer seine Einwendungen wohl kaum aufrecht erhalten können; denn sie sichern wracio nicht nur als Eigenname, sondern zugleich auch als Stoffwort.

FRIEDRICH KLUGE.

## 2. Notes étymologiques.

#### \*arbitriare.

Dans le dictionnaire roman de Meyer-Lübke, le verbe italien albitrare est placé sous \*arbitriare. Puisque la voyelle i reste dans capriolo et celriolo, on n'a pas le droit de faire albitrare remonter à \*arbitriare. Il n'est qu'un mot savant légèrement défiguré et, comme l'équivalent portugais alvitrar, il représente arbitrare. \*Arbitriare a donné albedriar en espagnol et alvidrar en portugais, mais ces mots-ci sont négligés par Meyer-Lübke. On pourrait s'attendre à trouver la voyelle i, au lieu d'un e, dans le verbe espagnol, puisque tenebras fait tinieblas. Mais le déplacement d'accent a produit un e régulier dans albedria, et sous l'influence des formes avec un i tonique la voyelle e a été gardée ou rétablie là où l'i suivant n'avait pas l'accent tonique. En portugais la forme alvidra, apparemment développée sans déplacement d'accent, montre un i normal, parallèle à celui de vidro < vitreu; cet i représente cependant un e roman. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Modern Philology, XI, 348.

Meyer-Lübke donne, comme le seul dérivé hispanique de arbitriu, un mot qu'il écrit "albedrio". La forme espagnole est albedrio: l'accent n'est pas sur l'e, comme le ferait croire la graphie de Meyer-Lübke. Le portugais possède le mot correspondant alvedrio, avec i tonique, et aussi alvidro. Celui-ci est enregistré par Cornu das le Grundriss de Gröber, et par Cortesão dans ses Subsidios (imprimés dix ans avant le dictionnaire de Meyer-Lübke). Le développement alvidro < arbitriu est évidemment régulier; alvedrio et le mot espagnol semblable sont des formations basées sur \*arbitriare. Le verbe portugais représente \*alvedrear ou \*alvedriar, infinitif qui est devenu plus tard \*alvidriar et alvidrar, d'où la forme analogique alvidra pour \*alvedria. On peut aussi admettre, en partie au moins, une évolution directe \*arbitriat > \*alvédria > \*alvídria > alvidra; mais le nom alvedrio ne se laisse guère expliquer sans l'aide d'un verbe semblable, qui avait le même accent tonique. Le changement de \*alvidriar en alvidrar est ce qui a fait disparaître la forme \*alvedria, tandis qu'en espagnol l'i de albedriar ne tombe pas, et le rapport entre le verbe et le nom n'est pas rompu comme il l'est en portugais. Une séparation de formes originaire-semblables se trouve de même dans les verbes français espère, parle (< parole), prouve (< prueve), à côté des substantifs espoir, parole, preuve (< prueve).

#### brutu.

Le dictionnaire de Meyer-Lübke classe comme des mots savants les adjectivs romans qui ressemblent à brutu. Cette théorie laisse la forme italienne brutto inexpliquée. En anglais, quand on parle avec beaucoup de force, une consonne peut s'allonger: l'exclamation look out devient souvent look kout. De même en français le mot jamais se change en jjamais quand il est emphatique. Nous pouvons donc supposer qu'une modification semblable a produit \*bruttu dans le latin parlé. Un développement parallèle est celui de \*tottus peur totus en gallo-roman.

L'espagnol possède un adjectiv burdo qui a le sens de brutu, mais Meyer-Lübke cherche à mettre en doute le rapport de ces mots, en disant que le traitement de l'r serait difficile à expliquer. Il est vrai que si une l ou une r se déplace en roman, elle ne reste pas ordinairement dans la même syllabe, quand celle-ci est tonique. Mais il faut remarquer que \*pulica est devenu pulga en espagnol et pluga en parmesan: ce fait prouve incontestablement que burdo a pu se développer de brutu (sans allongement du l). On pourrait admettre les développements pluga l0 puga l1 pulga et burdo l2 pulga et burdo l3 pulga l4 pulga et burdo l5 pulga l6 pulga l7 pulga et burdo l8 pur serait tout à fait naturel, et aurait pu produire les formations analogiques \*burto, burdo, à côté de bruto et \*brudo.

<sup>1</sup> Passy, Sons du français, Paris, 1899, § 125.

#### \*caronia.

Meyer-Lübke paraît voir dans \*caronia la source directe du mot espagnol carroña. Mais il faut corriger cette donnée du dictionnaire roman; les terminaisons -ŏnia et -ōnia font -ueña en espagnol,¹ l'exception apparente zampoña étant empruntée à l'italien. Carroña est probablement d'origine provençale. Le changement de l'r en rr peut s'expliquer comme la formation de tt dans les dérivés de brutu. Ou peut-être que carroña s'est introduit à une époque où le provençal ne faisait aucune différence entre r et rr, et donnait à l'r intervocalique un son plus fort que celui de l'r espagnole simple. En gascon l'r médiale ne s'est pas confondue avec rr; mais la distinction est perdue dans les patois modernes de la Provence, et cette confusion aurait pu se développer avant l'adoption du mot carroña en espagnol.

E. H. TUTTLE.

## 3. Lat. drappus.

Lat. drappus, das in einer Übersetzung von Oribasius steht und in it. drappo, frz., prov. drap, sp., port. trapo fortlebt, ist bisher etymoligisch nicht erklärt. Frischs Herleitung aus trappen, die Diez, 123 erwähnt, wobei er sie weder annimmt, noch ganz ablehnt, ist von Baist, Zs. 6, 117 widerlegt worden. Diez selbst hielt ahd. trabo 'trama, fimbria' (Graff V, 480) für das wahrscheinlichste Etymon. Nun ist zwar Baists Ansicht, dass trabo nur für trado verschrieben sei, nicht richtig, da trabo durch anord. trof 'Fransen' und die zu ihm gehörigen neunord. Wörter mit labialem Stammauslaut bei Falk-Torp, trave II gestützt wird. Wenn also auch trabo nicht, wie Meyer-Lübke, REW. 2765 im Anschluss an Baist sagt, 'zweiselhaft' ist, so kann es doch nicht die Grundlage des lat.-rom. Wortes sein, ebensowenig seine urgerm. Entsprechung, da auch diese nur ein \*trabus, \*travus ergeben hätte, nicht aber \*trappus oder drappus. Der Ursprung ist anderswo zu suchen. Thurneysen, Keltorom., 56 sagt: "wenn vedisches drāpì 'Mantel, Gewand', zend. drafsha 'Banner', lit. drapand 'Kleid, Gewand' mit unserem Worte zusammenhängt, dann jedenfalls nicht durch Vermittlung des Kelt., wie Grassmann, (Wörterbuch zum Rigveda, 646) meint; denn altes p ist im Kelt. verloren". Dies ist richtig, wenn man ein idg. \*drapo- durch das Kelt. hindurch ins Rom. gelangen lassen wollte. Ganz anders steht aber die Sache, wenn man ein idg. \*drapnó zugrunde legt. Nach Stokes, IF 2, 167 ff., Strachan, BB 20, 2, A. 1 und auch (trotz der zweifelnden, übrigens nicht völlig ablehnenden Stellung Brugmanns, Grundrifs I<sup>2</sup>, 377, § 417, A. 3 hierzu) nach Pedersen, Vergleichende

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Modern Philology, XI, 350.

Gramm. der kelt. Sprachen I, 158f. wurde idg. Verschlusslaut + n vor dem Tone im Kelt. zu Doppelverschlusslaut, also spez. -pnó zu ppo, wofür Stokes, IF 2, 173 Beispiele gibt. Somit wurde \*drapnó zu \*drappo-. Wegen des n-Suffixes ist aind. ūrnā, lat. lāna, got. wulla usw. (idg. ulnā), lat. pellis aus \*pelnis, wohl auch lat. pannus (zu got. fana usw., s. Walde2) zu vergleichen und wegen der Betonung des Suffixes Brugmanns Grundrifs II2, 255 Bemerkung zu beachten, dass no in adjekt. Funktion "meist haupttonig und die Wurzel oder Basis schwundstufig" sei. Urspr. adj. Funktion von \*dropnó- kann leicht angenommen werden, da Brugmann, l. c. eine lange Liste urspr. adj. Bildungen auf -no gibt, die später Subst. wurden. Die Annahme eines \*drapnó- wird weiter durch das in lit. drapaná- wirklich vorhandene \*drap-ono aufs beste gestützt. An \*drap- wurde das n-Suffix im Kelt. direkt, im Lit, mit Mittelvokal gefügt. Aus dem Kelt. drang nun \*drappo ins Latein. Unter den kelt. Lehnwörtern des Lateins gehört drappus zur Begriffsgruppe von bardecucullus, birrus, brāca, camisia, caracalla, cucullus, gunna, sagum. Dass \*drappo in den neukelt. Sprachen nicht lebt, darf an der Herleitung nicht irre machen, da ja auch die ebengenannten Wörter außer gunna in den neukelt. Sprachen nicht leben, wenigstens als bodenständige Wörter nicht.

Nunmehr ist noch sp., port. trapo (gegenüber it. drappo, frz., prov. drap) zu besprechen. Es ist gewiss mit Meyer-Lübke, Wiener Sitzungsberichte, phil.-hist. Kl., 149, 2, 23 durch Lautsubstitution von tr für unlat. dr- zu erklären und mit dem als erstes Element port. Namen vorkommenden Trote-, Troite-, Truite- aus got. \*drauhl(s) in gadrauhts zu vergleichen. Diese Erklärung hat m. E. hohe Wahrscheinlichkeit; denn sie ist an sich vortrefflich und das Bedenken, das sich Meyer-Lübke selbst aus dem in Italien bezeugten, zu Trote- gehörigen Trocta, Trotta gegenüber it. drappo ergab, löst sich leicht. Der schon von Kögel, Anz. f. d. A. 18, 45 herangezogene Name Trocta, Trotta im Regesto di Farfa benannte zwar einen Goten, wie -a zeigt, und ist denn auch als got. Name von Kögel, a. a. O. und von Bruckner, Sprache der Langobarden, 3 bezeichnet worden; aber er ist von einem Langobarden aufgezeichnet. Das Register von Farfa ist ja, wie auch schon Kögel bemerkte, ein wichtiges Denkmal des Langobardischen und ist auch von Bruckner als solches verwertet worden. In der langob. Überlieferung erscheint nun germ. d bald als d, bald als t, so insbes, das anlautende d; doch "überwiegt bes. in den Urkunden aus Farfa t um ein bedeutendes" (Bruckner, a. a. O., 167). Somit ist jenes Trocta. langob. Lautgebung; man beachte noch danebenstehendes Drocto, Droclulf bei Paulus Diac. (bei Bruckner, 243). Kurz, die alte Substitution von tr für das unlat. dr- fand nur auf der Pyrenäenhalbinsel statt, nicht in Italien und Gallien, von einer gleich zu erwähnenden Ausnahme abgesehen. Dies erklärt sich wohl dadurch, dass die kelt. und germ. Einwirkung auf der Pyrenäenhalbinsel nicht wie in Gallien und Italien stark genug war, um dr-

sprechen zu lehren. Diese Auffassung wird dadurch bestätigt, daß in jenen Gegenden Italiens, in denen der kelt. und germ. Einfluss gering war, auch vereinzelt tr für dr substituiert wurde, nämlich in Neapel; dracunculus ergab neapolitanisches, irpinatisches tragončeddu. Der Einfluss vom langob. Herzogtume Benevent her war zu gering und kam vor allem zu spät Vgl. noch tracaena, traculus neben dracaena, draculus, Rir. 51, 403; Trapani aus Drepanum.

Kurz, lat. drappus stammt aus kelt. \*drappo und dies aus idg. \*drapno, das in lit. drapana aus \*drapono seinen nächsten Ver-

wandten hat.

Josef Brüch.

## 5. Prov. magorn.

Prov. magorn, das Levy im großen Wb. mit 'Bein ohne Fuss' und entsprechend im kleinen mit 'jambe sans pied' übersetzt, wird vom Donat proensal genauer als 'tibia sine pede' erklärt, während der zweite von Levy noch beigebrachte aprov. Beleg (bei dem gask. Troubadour Marcoat) die genauere Bed, nicht erkennen lässt. Marcoats Herausgeber Dejeanne bemerkt, wie Levy mitteilt, dazu, dass das Wort noch jetzt mit offenem o in der Mda. von Bagnèresde-Bigorre in der Bed. 'une personne ou un membre disgracieux ou difforme' gebraucht werde und dass es hier (bei Marcoat) nicht die Person, sondern 'le membre ou ce qui en reste' bedeute. Levy verzeichnet dann noch, gleichfalls aus Marcoat, magorniera, das der Herausgeber mit 'tronçonde membre' übersetzt. Mistral verzeichnet unser Wort nicht, da sein magot 'homme lait et mal bati' aus magot

'espèce de singe' anderen Ursprungs entstanden ist.

Woher stammt nun magorn? Es gehört zu kymr. migwru 'articulus', bret. migourn, migorn 'cartilage' (Stokes, Sprachschatz, 219). Über den Ausgang des kelt. Wortes handelte Zimmer bei Bloomfield im American Journal of Philology 16, 419. Er zieht hier mkymr. ascwrn, corn. askorn, arem. bret. askourn 'Bein', mkymr. loscwrn 'Schwanz', mbret. arzorn, neubret. arzourn 'Ort, wo die Hand mit dem Arme verbunden ist' heran, meint, dass arzorn einfach ar-dorn 'an der Hand' sei und dass dieses dorn 'Hand' "seams to be the starting-point of the ending -orn, -ourn, in the Britannic dialects". Ihm stimmte Foy, IF 8, 202 A. 2 bei und meinte weiterhin, dass die Endung -cwrn, -gwrn ihren Ausgang bei migwrn genommen habe. Umgekehrt glaubt Pedersen, Vergl. Gr. II, 53, dass kymr. llosgwrn nach asgwrn gebildet sei und migwrn "vielleicht gleichfalls ein ursprüngliches -g- aus -k- habe", wegen nir. mudharn. Wie immer nun auch der Ursprung und die Entwicklung des Ausgangs -wrn, -cwrn sein mag, so darf man die im brit. Sprachzweige des Kelt. auftretende Form mit k, g bei migwrn darnach jedenfalls auch dem gall. Zweige zuschreiben. Welche Qualität hatte der Vokal des Ausgangs im gall.? Kymr. -wrn, corn. -orn, bret. -ourn können sowohl -urno wie -orno fortsetzen, da einerseits idg. o vor gewissen

unsilbischen Gruppen (darunter r + Kons.) als kymr. w, bret. ou erscheint (vgl. kymr. iwrch, bret. iourch zu acorn. yorch, griech.  $\zeta \phi \varrho \xi$  und Pedersen I, 33), andererseits idg. u im corn. als o auftritt (ib., 35). Da nun aprov. magorn, das Levy im kleinen Wb. nach heutigem magorn der Mda. von Bagnères-de-Bigorre mit offenem o ansetzt, -orno fordert, so wird man ein gall.  $*m\bar{u}korno$  ansetzen, das prov.  $*mug\varrho rn$  ergab. Das vortonige a und teilweise die gegenüber 'tibia sine pede' sekundäre Bed. ('verstümmeltes', daraus) 'häfsliches Glied', 'häfsliche Person' stammen von maganhar.

Josef Brüch.

### 5. Zu it. bargagnare.

Meine in Zs. 36, 582 vorgetragene Herleitung des venez. bragañar, it. bargagnare und ihrer Verwandten aus πράγος wird durch ein deutsches Wort bestätigt, auf das erst jetzt meine Aufmerksamkeit fiel. Es ist nhd. Pfragner 'Krämer, (österr. Dialektwort), mhd. phragner, ahd. pfraganâri, das von ahd. pfragana 'Schranke', mhd. phragen 'Markt, Handel' abgeleitet ist. Kluge bemerkt dazu, daſs man an Entlehnung aus πράγμα 'Geschäft, denken möchte. Nun liegt, wenn auch nicht πράγμα, so πράγος, bzw. das oben erwähnte rom. Wort zugrunde und ahd. pfragana ist wohl direkt an venez. bragañar anzuknüpſen. Neben der Form mit b- bestand eine mit p- und diese drang noch vor der zweiten Lautverschiebung von Venedig oder vielleicht von Aquileja, der Vorgängerin Venedigs, aus ins bayr.-österr. Gebiet des Hd. vor. Das Nebeneinander von prag- und brag- bestätigt die Herleitung aus griech. πράγος.

JOSEF BRÜCH.

## 6. Sp., port., kat. vereda "Fussweg".

Meyer-Lübke, REW. 9226 hält sp., port., kat. vereda für ein gelehrtes Wort. Er leitet es offenbar von mlat. vereda Du C. 8, 279b her und hält es für ein gelehrtes Wort wegen der vermeintlichen Erhaltung des für ursprünglich gehaltenen d. Nun liese sich die Erhaltung eines Wortes für diesen Begriff aus dem Mlat. durch den Gebrauch desselben in Urkunden über Schenkung und Verkauf von Grundstücken erklären. Aber die Deutung dieses mlat. vereda durch Du C., dem Diez 497 beipflichtet, als via per quem veredi vadunt ist unwahrscheinlich. Lat. veredus bezeichnet ein leichtes Postpferd und ein leichtes Jagdpferd. Die Post fuhr nicht auf Fuswegen und wenn schon die Jäger zu Pferde gelegentlich Fuswege eingeschlagen haben mögen, so wird man diese kaum nach den hiebei benützten Jagdpferden benannt haben. Wenn man aber schon einen Jagdpfad als "Weg der Jagdpferde" bezeichnet hätte, so hätte man kaum eine Benennung für den Jagd-

pfad aus veredus durch blossen Genuswechsel geschaffen. Die Vermutung von Gröber, AlL. 6, 140, dass veredus ursprünglich ein Adj. gewesen sei und dass das überlieserte veredus "leichtes Pferd" aus equus veredus, das rom. Wort auf via \*vereda zurückgehe, wird durch die Herkunft des lat. veredus aus gall. \*voredos = kymr. gorwydd "Pferd" widerlegt. Kurz, die Herleitung ist abzulehnen. Ein berber. abered "Pfad", aus dem Eguilaz 511 vereda herleitet, besteht nicht, sondern nur abrid, Pl. iberdan bzw. ibriden (Dict. franç.-berb., Paris 1844 und Destaing, Dict. franc.-berb., dialecte des Beni-Snous, beide unter chemin). Diese Formen passen lautlich nicht. So ist denn das Etymon des sp., port., kat. vereda "Fussweg" bisher noch nicht angegeben worden. Es ist lat. virēta, Pl. von virētum "grüne, mit Gras bewachsene Stelle", das als Nebenform von virectum überliefert ist. Nun ist gewiss virectum, das das seltenere Suffix hat, die ursprüngliche Form und virelum erst daraus durch Anlehnung an die Wörter auf -ēlum entstanden, die ja Orte bezeichnen, an denen eine Pflanze in größerer Menge vorkommt. Aber viretum war jedenfalls vorhanden. Lautlich passt virēta trefflich. Begrifflich ist es annehmbar. Man nannte die wenig benützten und daher mit Gras bewachsenen Fusswege vireta "mit Gras bewachsene Stellen" im Gegensatz zu den Hauptwegen, auf denen kein Gras wachsen konnte. Meyer-Lübke leitet im REW. it. rédola "Allee, die, vom Landhaus ausgehend, sich durch das Gut hinzieht" nebst den dialekt Nebenformen mant. redzòla, velletr. redina von demselben Grundworte wie vereda her. Da die it. Wörter ve- nicht haben, dessen Abwurf schwer zu erklären wäre, und altes d verlangen, während vereda altes t fordert, sind sie von diesem zu trennen. Das offene e und die Verbreitung bis Velletri schließen die Herleitung aus gall. rēd- "fahren", das in veredus enthalten ist, aus. Jedenfalls verlangen die it. Wörter ein Grundwort mit red-. Entstehung aus lat. reditus "Rückkehr" mit verschiedenem Ersatz des für das Suffix gehaltenen -itus durch andere Suffixe und mit einer ursprünglichen Bed. "in sich zurückkehrender Weg" ist möglich.

JOSEF BRÜCH.

# 7. Sp. cache "träge, müde" und candongo "Faulenzer, arglistiger Schmeichler".

Spitzer, ZrP. 40, 697 bringt sp., genauer murc. cacho "träge, müde" in Zusammenhang mit cachorra "junge Hündin" unter Hinweis darauf, dass die Faulheit des Hundes tatsächlich mehrsache Benennung der Trägheit nach dem Hunde verursachte. Aber cacho "träge, müde", auch "den Kopf hängen lassen" kann von cacho, gacho "gebückt" nicht getrennt werden, dem es begrifflich sehr nahe steht, während einfaches cacho nicht "Hund" bedeutet. Sp. cacho "gebückt" hat gewis dieselbe Herkunft wie it. quatto "geduckt", aprov. quait, das an der von Rayn. 5, 22 angeführten

Stelle (era si quaitz en son agai) wohl wie nprov. cat, gat, cach, gachi "ruhig" bedeutete, das somit in der Bed. von quet beeinflusst ist. Doch kann sp. cacho, gacho wegen cá-, nicht cuá- und wegen -acho, nicht -echo nicht direkt aus lat. coactus stammen, wie im REW. 2003 angenommen wird, wurde vielmehr aus der aprov. Vorstufe des nprov. cach, gachi zu einer Zeit entlehnt, als dieses noch die ursprüngliche Bed. hatte. Während sp. cacho somit nicht zu den Wörtern gehört, die die Faulheit nach dem Hunde benennen, hätte Spitzer ein anderes sp. Wort nennen können, nämlich candongo "Faulenzer, arglistiger Schmeichler", dazu sp., port. candonga "arglistige Schmeichelei", im Andal. auch "Neckerei", im Port. auch "Schmuggel". Candongo bietet dasselbe Nebeneinander zweier Bedd. wie nprov. cagnart "cajoleur, paresseux", das, wie Spitzer bemerkt, auf zwei charakteristische Züge des Hundes weist. So ist der Zusammenhang von candongo, candonga mit canis unzweifelhaft und nur der zweite Teil des Wortes bedarf der Erklärung. Wahrscheinlich war das Fem. candonga älter als candongo, weil es weiter verbreitet ist. Ein durch it, canità "hündisches Wesen" bezeugtes \*canitatem wurde auf der Pyrenäenhalbinsel durch Suffixtausch zu \*canitonica, wohl nach \*mentionica, der durch aprov. mensonga, mensonja, afrz. mensonge Fem. bezeugten Weiterbildung von mentionem. "Erwähnung", dann durch Anlehnung an mentiri "Lüge", so in Glossen und in rum. minciună (Pușcariu, ZrP. 27, 743). Aprov. menzonga, schon im Boeci 222, nämlich und das von der Karlsreise 52 bis zu Montagne 1,9 (s. Armbruster, 52) weibliche Geschlecht des afrz. menzonge machen es unmöglich, frz. mensonge mit dem REW. 5509 aus afrz. menzogne + songe Mask. (prov. somi, somni, somnhe) zu erklären. Vielmehr bestand neben vlt. \*mentionia = afrz. menzogne, aprov. mensonha, it. menzogna ein \*mentionica, das auch Pușcariu a. a. O. annahm. Übrigens dachte schon Diez, 211 an \*mentitionica, wies es aber als "zu abgeschmackt" ab, mit Unrecht. Neben \*mentionia, \*mentionica bestand übrigens noch eine dritte Form, \*mentionéca = aprov. mensonega, kat. monsonéga; letzteres trat für akat. mensonega nach monsoneguer "Lügner", das men- durch mon- nach dem Possessivpronomen und speziell nach monsenyer "hochwürdiger Herr" ersetzt haben wird. Unter dem Einfluss von kat. monsonega wurde aprov. mensorga "Lüge" (: mensonga durch Diss.) zu kat. monserga "Quatsch, Quasel".

JOSEF BRÜCH.

#### 8. Frz. exaucer.

In ZrP. 38, 681 habe ich die Entwicklung der Bed. von exaucer erklärt und x, gesprochenes gz aus dem Einflus von exaudire hergeleitet. Dagegen wendet Spitzer, ZrP. 40, 700 ein, das exaudire im Nfrz. nicht erhalten sei, dagegen afrz. exaudir bestehe, und unerklärt bleibe, wieso exaucer nur von Gott gesagt wird. Der

erste Einwand ist nichtig, weil ich gar nicht den Einflus eines alt- oder nfrz. exaudir, sondern den des lat. exaudire angenommen habe und dieser zur Zeit der starken lat. Einwirkung auf das Frz. im 15., 16. Jahrh. oder auch sonst durch die Einwirkung der in katholischen Ländern immer gehörten lat. Kirchensprache sich geltend machen konnte. Zunächst wird exaudire die Schreibung exaucer hervorgerufen haben, so wie lat. pondus, das weder im Afrz. noch im Nfrz. vorhanden ist, die Schreibung poids hervorrief. Die Schreibung exaucer zog dann bei dem wohl nicht sehr volkstümlichen Worte die Aussprache nach sich. Der zweite Einwand ist nichtig, weil exaucer nicht nur von Gott gesagt wird, sondern nur vorzugsweise von Gott, dies deshalb, weil Gott die Persönlichkeit ist, von der die Menschen am öftesten Erhörung erwarten. Zur Erkärung des Wandels der Bed. von exaucer nimmt Spitzer den Einfluss der alttestamentlichen Redensart "das Herz erheben" an, die im Zusammenhang, in dem sie vorkomme, den Sinn "Gnade gewähren (von Gott gesagt), erhören" habe annehmen können. Spitzer lässt zu der von mir angenommenen, von ihm somit nicht geleugneten rein sprachlichen Bedeutungsentwicklung den Einfluss der Bibel hinzutreten. Ob dies nötig sei, mögen andere entscheiden. Ich will nur folgendes betonen. Spitzer glaubt nicht an den Einfluss des lat. exaudire, eines bekannten Wortes einer im 15., 16. Jahrh. sehr vielen Franzosen bekannten Sprache, und glaubt an den Einflus einiger nur wenigen bekannter Stellen des alten Testaments, an denen zudem die Bed. "erhören" nicht vorliegt, in die sie nur von ihm hineingedeutet worden ist. Welches Verfahren wahrscheinlicher sei, mögen andere entscheiden.

Anhangsweise sei noch eine Kleinigkeit richtig gestellt. ZrP. 40, 700, A. 2 sagt Spitzer, er könne meinen Äußerungen über afrz. cuilvert, coilvert "in der Form beipflichten, daß cul und couille in das Schimpfwort hineingedeutet wurden". Die Ausdrucksweise deutet Einschränkung oder Verbesserung meiner Auffassung an. In Wahrheit habe ich ZrP. 38, 676 f. genau dasselbe gesagt.

Josef Brüch.

## 9. Sp. ronzal.

Sp. ronzal "Halfter", das mit kat. ronsal id. bei Diez, Körting und Meyer-Lübke fehlt, kann natürlich nicht mit Eguilaz 485 aus arab. rasan "Teil der Halfter, der über der Nase ist" Freytag II, 150 b hergeleitet werden, auch nicht aus dessen pl. arsun, der bei Umstellung der Vokale wenigstens o von ronzal erklären könnte. Ronzal, ronsal gingen über \*reduntiäle aus \*rudentiäle hervor, einer Abl. des lat. rudens, rudentis "starkes Seil", das zwar meist von Schiffsseilen, bei Vitruv aber von Strängen an der Katapulte gebraucht wird und dessen Abl. auch den Halfterstrick bezeichnen konnte. Ronzal aus

\*rudentiāle ist gewiss von crunt aus cruentus völlig zu trennen. Vielmehr wurde \*rudentiale zu \*reduntiale nach den mit re- beginnenden Wörtern, insbes. nach reduncus "zurückgebogen", als dessen Abl. \*reduntiāle nach dem Zusammenfall der nach Kons. stehenden ki und ti ausgefast werden und das man, durch die lautliche Ähnlichkeit veranlasst, auch begrifflich nahe bringen konnte.

Josef Brüch.

#### 10. Sp. mantega und Verwandte.

Sp. manleca, port. manteiga, kat., aprov. mantega "Butter", it. manleca "Salbe, Pomade", im Süden "Butter", deren bisherige Erklärungen im REW. 5327 besprochen und als unzulänglich erwiesen werden, stammen aus vlt. \*manūtejica, \*manūtigica, das von bezeugtem manutigium "Betasten mit den Händen" ebenso abgeleitet war wie das bekannte \*formaticum "Käse" von formatus und die mit den Händen geknetete Butter bezeichnete wie \*formaticum den geformten Käse. Nach sp. mantener, it. mantenere aus manūtenēre wurde \*manūtejica früh zu \*manteica.

Josef Brüch.

#### II. Zu rum. crunt.

Meyer-Lübke, Einf. 3, 136 hat rum. crunt "grausam" aus cruentus über \*cruint und ebenso junc "junger Ochs" aus juvencus über \*juinc hergeleitet. Er hätte auf einen dieselbe Entwicklung wie crunt zeigenden geographischen Namen Ostitaliens hinweisen können, das ja manche sprachliche Übereinstimmungen mit dem rom. Balkan zeigt (Densusianu I, 214 ff.). Es ist der Flusname Tronto aus Truentus. Dadurch wird die Lautentwicklung aus der rum. Periode, in die sie Tiktin, ZrP. 11, 63 versetzte, doch wohl in eine ältere verlegt.

JOSEF DRUCH

### 12. Das Nadelöhr (Ztschr. 40, 516)

wird bald als Ohr, bald als Auge der Nadel bezeichnet, dies im Westen und Norden, auch im Süden, jenes im Osten und in der Mitte Europas. Daneben kennt der Süden und Westen im gleichen Sinne den Namen eines andern Körperteiles: culus acus. Dieser Gebrauch läst sich kaum aus dem im Romanischen weit verbreiteten von culus = "Hinterteil", "Unterteil" (sehr verschiedener Gegenstände) ableiten; denn man wird beim Nadelöhr eher an das Vordere, Obere denken, wie ja dafür auch "Kopf" gesagt wird

(span. cabeza ebenso wie beim Nagel). Ebensowenig wird das Nadelloch dem Afterring verglichen sein: culus = anus. Vielmehr besteht die Ähnlichkeit im schmalen senkrechten Spalt. Auch die Übersetzung "la parte più grossa dell' ago" (so Zalli 1830 im piem. Wtb.) ließe sich nicht mit kat. cos "Nadelöhr" stützen; denn dieses gibt zwar corpus dem Laut nach wieder, ist aber der Bedeutung nach beeinflust durch südfrz. cas, frz. chas (pik. case) "Nadelöhr" { lat. capsus (capsa) "Behälter" u. ä. Die keltischen Sprachen gewähren eine ähnliche Entwicklung der innern Sprachform: kymr. crau 1 (südkymr. crou), bret. kraou, ir. gael. cró, cro, cro, manx croae "Nadelöhr" = kymr. crau "Höhlung", "Loch", "Henkel", craw "Hütte", "Schweinestall", bret. kraou "Stall", ir. cró (alt: Gen. crai) "Gehege", "Hütte", "Stall", von Stokes zu ags. hrôf "Dach" gestellt und als urkelt. kra(p)os "Dach" gebucht (bret. krou bedeutet nicht nur "Stall", sondern in der älteren Sprache auch "Dach"); Torp vermutet als Grundbedeutung "Geflecht". Ernault warnt uns in seinem mittelbretonischen Wörterbuch das keltische Wort mit ital. cruna "Nadelöhr" in Verbindung zu bringen; aber eine Warnung pflegt auch eine Versuchung zu sein, hier wenigstens tritt die an mich heran, das ital. Wort etwas näher ins Auge zu fassen. Ich glaube nicht dass es zu corona gehört, und auch das REW stellt es in Frage; nur hätte dann veron. carnela "Nadelöhr", das doch gewiss nicht davon zu trennen ist, ebenfalls eingeklammert werden müssen. Meyer-Lübke spricht von dem "unerklärten u" in cruna2; das hätte aber dann keine Berechtigung wenn die Angabe Trainas im siz. Wtb. glaubwürdig wäre: cruna il forellino dell'ago che pur diciamo curuna", das heisst wenn hier im Süden eine u-Form bestände die hier entstanden und dann nach Norden gewandert wäre. Es wird sich aber wohl umgekehrt verhalten; ist cruna in Sizilien üblich, so als Lehnwort aus der Schriftsprache, die volkstümlichen Ausdrücke des Südens, bestimmter gesagt des Gebietes von ú aus ó lauten anders. Aus diesem, nicht angegebenen Grunde, nämlich weil cruna nach Mittelitalien zuständig ist, hat Ascoli Arch. gl. 10, 5 f. 3 an etrurischen Ursprung gedacht: "Si sbaglierà anzi di poco, io presumo, a conchiudere, che il Fiorentino, nel dir cruna, pronunzii l'equivalente etrusco di corona." Warum aber sollten die Romanen die fremde Aussprache eines lateinischen Wortes angenommen haben? Zu beachten bleibt auch dass der, wie ich glaube, älteste Beleg des Wortes nicht aus Toskana, sondern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Form crai, die sich in jüngeren Texten des N. T. findet, ist in der lebenden Sprache unbekannt; sie kommt auf Rechnung von O. Pughe, dem auch andere Wörterbücher gefolgt sind (so die von Spurrell, Cynddelw). S. Evans gibt diese Auskunft im Kymr.-engl. Wib.; in dem einige Jahrzehnte früher erschienenen Engl.-kymr. Wtb. hatte auch er noch dieses crai.
<sup>3</sup> Meyer-Lübke findet das m von abr. crume auftällig; solche vereinzelte Vertretungen des dentalen oder gutturalen Nasals durch den labialen neben ukommen auch anderswo vor, z. B. bask. kuma Wiege, öst. gmua, Humer.
<sup>3</sup> Irrig zitiert im Ind. less. des Bandes selbst: 85—6, im REW: 10, 28.

aus Umbrien stammt und zwar in männlicher Form; Jacopone da Todi sagt: "Entra per lo crun d'ago il cammello." Es bleibt also der Ursprung des Wortes zu suchen. Ebenfalls wegen des Stammvokals, und zwar schlechterdings, lässt es sich mit crena "Kerbe" nicht vereinigen, welches begrifflich noch besser dazu passen würde als corona; für das manx croae bucht Cregeen nur die beiden Bedeutungen "Nadelöhr" und "Pfeilkerbe". Wäre cruna als bodenständig in Oberitalien nachzuweisen, so würde, trotz Ernault, die Vermutung keltischen Ursprungs nicht ganz von der Hand zu weisen sein. Es erinnert an frz. crône "Schlupfloch im Wasser", das Gamillscheg mit den angeführten keltischen Wörtern für "Nadelöhr" in Beziehung bringt. Nur nimmt er nicht wie Stokes und seine Nachfolger intervokalischen Schwund von p, sondern von s an, was ja ebenso zulässig ist (das s der Schreibung crosne ist freilich gerade so bedeutungslos wie das von trosne). Bedenklicher ist dass diese Wörter auf \*krās-, nicht auf \*krōs- zurückzuweisen scheinen. Allein auch in den heutigen Mdd. Frankreichs findet sich in diesem Wortstamm a neben o und ebenso ss neben s (s. meine Rom. Et. 2, 15. 188f.); es haben sich eben verschiedene Bahnen miteinander gekreuzt.

H. Schuchardt.

## 13. Frz. coqueluche Keuchhusten (Zischr. 40, 513 f.)

ist ein anderes Wort als coqueluche "Frauenmütze", "Mönchskappe", das heißt, die Gleichheit beruht auf Angleichung von der einen oder der andern Seite. Coqueluche im ersteren Sinn entspricht auch lautlich dem deutschen Keuchhusten, schwed. kikhosta, holl. kinkhoest, engl. chincough. Dem frz. Worte steht am nächsten ital. coccolina; Fansani Voc. tosc. sagt: "tosse coccolina è una tosse ostinatissima, che per lo più viene a' bambini." Russ. kokurourb, poln. koklusz "Keuchhusten" stammt aus dem Französischen. 1

H. SCHUCHARDT.

## 14. Ital. guizzo welk

neben viszo bedarf nach REW 9324 der Erklärung des g. Darauf antworte ich dass sich ein germ. Wort eingemischt hat: altnord. visinn, schwed. dän. vissen "welk", dazu das Verb altnord. visna, schwed. vissna, dän. visne, ahd. wesanen. In der hier nicht an-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine überaus reiche Sammlung von Schallwörtern für 'husten' hat aus allen Sprachen der Welt W. Oehl im Anthropos 12/13 (1917—1918) zusammengestellt und erläutert. 1048 ff. behandelt er das schwierige lat. tussire; hierzu bemerke ich dass das t im berb. tusu (1050 oben) nicht stammhaft, sondern Präfix ist, tusu ist Dauerform von usu.

geführten ital. (arezz.) Nebenform guinzo könnte nz aus sn umgestellt sein, wahrscheinlicher aber stammt das n aus ital. vincido.

H. SCHUCHARDT.

## 15. Frz. dame-jeanne (Ztschr. 40, 518)

kann seiner Bedeutung nach, wie Gamillscheg richtig bemerkt, kaum von dimidius abgeleitet sein; aber ebensowenig kommt es vom arab. damaģāna u. ā., vielmehr dieses aus dem Romanischen. Man hatte früher dessen Ursprung aus dem Persischen behauptet; aber schon Dozy Suppl. I, 459 sagt: "jusqu'à présent on ne l'a pas retrouvé dans cette langue."

H. SCHUCHARDT.

#### 16. Ital. brivido.

Als Grundwort für brivido ist im REW \*brevidus geschrieben worden, um gleich wieder - mit Recht - ausgelöscht zu werden. Brivido stimmt in der Bedeutung zu genau mit frz. frisson überein (sowie mit gr. φοίκη, kymr. fryn u. a.), um uns nicht an dieselbe Herkunft denken zu lassen, nämlich es gleich frigidum zu setzen. Der Anlaut erklärt sich aus dem natürlichen Ausdruck des Kälteschauers: brr!, der keineswegs nur den Deutschen eignet (vgl. z. B. brrr, comme il gèle ce matin! Champfleury). Da brivido, wie mir scheint, in den Volksmundarten wenig verbreitet ist, so könnte man annehmen, die Bildung sei erst in jüngerer Zeit entstanden; doch ließe sich damit die Inlautveränderung nicht vereinigen. Diese setzt nämlich ein \*frijido voraus; daraus wurde \*frivido wie ruvido aus \*rujido (rugidus). Zwar nicht ganz ebenso; denn in letzterem Falle stützt sich der labiale Reibelaut auf den benachbarten labialen Vokal; aber die "hiatustilgenden" Halbvokale i und z sind ja dazu gelangt, sich in ihren Funktionen zu vertreten.

H. SCHUCHARDT.

## 17. Port. doudo, doido

wird im REW unter "dod (Lallwort)" gestellt und neben frz. dod(el)iner "schaukeln". Ohne die Möglichkeit eines solchen Zusammenhangs zu bestreiten, würde ich es, schon wegen des Diphthongen, vorgezogen haben der Hinweisung von Diez auf das engl. dold zu folgen. Gegen ein etwaiges geographisches Bedenken ließe sich bask. tholdo ins Feld führen, von dem auch Diez Kenntnis hatte; aber, offenbar wegen des Anlauts, bringt er es nicht hier an, sondern setzt es in Verbindung mit port. tolo (dieses wird im REW 8769)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [S. jetzt Dacoromania I, 84 ff. — K,-N.]

erwähnt). Im schattigen Hintergrund liegen noch manche Wörter, die ans Licht gezogen zu werden verdienten, damit man sie auf ihre Zugehörigkeit zu den genannten prüfe, so lat. stolo, stolidus, stultus, d. toll, engl. dull, bask. totolo, tutulu, oberd. Dodl, Doudl, Do'l, Dudel (oder, was auf dasselbe hinausläuft, mit t- statt d-). - Es ist in der Regel eine recht schwierige Aufgabe, die Beziehung zwischen Laut und Bedeutung eines Schallwortes klarzustellen, oder kurz gesagt, ein Wort wirklich als Schallwort zu erweisen. Lautliche Varianten und begriffliche stehen einander gegenüber, ohne sich völlig zu decken; die Bahnen von Homonymen und von Synonymen durchkreuzen sich. Die Adjektive (und Substantive) die ich angeführt habe und noch anführen werde, gehören alle dem weiten Gebiete 'dumm' an, das sich in pathologischer Richtung von 'blödsinnig' zu 'verrückt' erstreckt. Forschen wir nach den lautlichen Quellen der Bezeichnungen, so bietet sich uns unmittelbar das Lallen, Stottern, Plappern als Kennzeichen der Dummheit dar; man sehe im REW die Lallwörter bab und bob nach, sowie die nasalierte Variante bamb (Schallwort). Vielleicht kommt auf diese Rechnung auch die auffällige Bevorzugung des anl. b- in romanischen Ausdrücken für 'dumm'. Doch spielt wohl noch anderes mit, etwa das lat. bestia, das bäh der Schafe, jedenfalls das ba (Interjektion des Erstaunens REW), eigentlich eine Lautbarmachung des Mundund Naseaufsperrens. 1 Häufig wird der dentale Verschlusslaut in gleicher Weise verwendet, und so gehört anscheinend frz. dadais (samt unserem neuen Dadaismus) zu madj. dadogni "stammeln" und mit größerer Sicherheit weisen die obigen Dodl usw. auf das gleichbed. dudern, tutern, tuttern, tottlen u. ä. deutscher Mdd. und das hd. stottern selbst. Was aber port. doudo anlangt, so hat Meyer-Lübke offenbar an eine entferntere Lautquelle gedacht. Der Dummkopf ist gewöhnlich ein Tölpel und ein Tölpel gibt sich durch den plumpen, schwankenden Gang zu erkennen; dieser aber erinnert an das Gebimmel der Glocken. Port. doudo hat einst zur Benennung des vielleicht plumpsten und unbeholfensten Vogels gedient, des nun ausgestorbenen Didus ineptus auf den Maskarenen; sie ist in die europäischen Sprachen als Dodo, Dudu, holl. dodaars (dood-aars) übergegangen, noch allgemeiner ist aber dafür Dronte, das mir in lautlicher Hinsicht dunkel erscheint. Auch über das -l von Dodl vermag ich mich nicht zu entscheiden; für ein Suffix spricht die Endung des gleichbedeutenden Trottel. Schließlich wäre das romanische tonto, tont hinzuzufügen, als nasalierte Form von tot = dod (vgl. bamb-); dem frz. dodeliner entspricht ital. dondolare, das im REW unter dem Schallwort dond steht. Meyer-Lübke setzt dem tonto (rum. tont, tînt; aus welcher Quelle die letztere Form stammt, weiss ich jetzt nicht) ein Schallwort tunt vor, wobei er auch auf hd. Tunte "zimperliche Person" hinweist (ich führe noch an schles.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Verblüfftheit, die Verdummung des Augenblicks wird auch durch das sie hervorrusende Geräusch ausgedrückt: "ich bin ganz paff".

tundricht "dumm" und den erdichteten Ortsnamen Tantenberg stupidus in monte, bei Schmeller). In einem wesentlichen Punkte möchte ich aber Meyer-Lübke widersprechen; er sagt, ital. tonto von attonitus sei "lautlich nicht möglich". Wegen des o? Wir haben ja auch ital. conte { comite, conto { computus u. a. Die begriffliche Übereinstimmung ist eine solche dass man sich sogar über ein berechtigteres 'lautliches' Bedenken hinwegsetzen könnte. Neubildungen mit den Elementen von lat. attonare sind span. atronar, port. atroar. Durch Einmischung der Namen zweier "dummen" Vögel, des sturnus und des turdus (vgl. u. a. meine Rom. Lehnw. im Berb. 32 f.), entstanden daraus im Romanischen sturnire (-are) und \*atturdire (port. atordoar, + atroar, nicht atordar\*, wie das REW bietet), \*sturdire, durch \*sturnire beeinflusst (nicht \*ex-turdire). Eine merkwürdige Bildung ist span. atolondrar, mirand. atelondrar, atlondrar (die Angabe port. mirand. atondrar\* im REW beruht auf einem Versehen). Wie in Italien teatro zu treatro, treato geworden ist, so auf der iberischen Halbinsel tonitrus (altspan. tonidro) zu tronitrus (mirand. strondro, + ex-) tronitus (span. tronido). Das l würde aus r gegen das folgende r dissimiliert worden sein, das o als "euphonische Einschaltung" lässt sich freilich nicht recht begreifen und anderseits auch nicht eine Einwirkung von port. tolo.

Auf einem solchen etymologischen Ausflug ist man der beständigen Versuchung ausgesetzt, Seitenpfade einzuschlagen¹; erläge man ihr, so wäre an keine Heimkehr zu denken. Freilich ist die Heimkehr in jedem Falle trübselig genug; man bringt ein und das andere hübsche oder seltene Pflänzlein in der Blechbüchse mit, aber nicht den Eindruck schöner Weitblicke, von denen man andern, die nicht unserem engern Kreise angehören, mit ansteckender Begeisterung berichten könnte.

H. SCHUCHARDT.

## 18. Zu ital. visto, vispo, visco. (Ztschr. 40, 604 ff.)

Absichtlich habe ich verschiedenes beiseite gelassen, so das von Nigra lautlich missverstandene mail. vivisc, deutsches wuschen neben wischen, südfrz. pistolo "Funken" neben bispolo u. a. Übersehen habe ich z. B. das von L. Spitzer Ltbl. 1918, 192 angeführte

¹ Ich möchte dennoch gleich hier, obwohl es passendere Orte dafür gibt, mich eines Gedankens entledigen, der mir während meiner kleinen Untersuchung gekommen ist. Im meiner Vaterstadt Gotha war um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ein Wort üblich (oder ist es vielleicht noch; doch fehlt es in Hertels Wortschatz), das ein begriffliches Deminutiv, fast eine Koseform von Dummkopf war, nämlich Dummhut; ich hörte es von meiner Mutter und andern Personen, z.B.: du bist ein rechter Dummhut. Ist das nicht etwa ein Überlebsel aus der Schwedenzeit (schwed. dumhufvud 'Dummkopf')? in der Umgebung Gothas gibt es auch eine Örtlichkeit die die 'Schwedenschanze' heißst.

und besprochene waadtl. rapistolá u. a. Eines aber, das mir im Sinne lag, habe ich ganz vergessen; ich hole es nach, gerade deshalb weil ich es nur frageweis berühren wollte. In unserem fix mit seinen beiden Bedeutungen "fest" und "schnell" sehe ich zwei verschiedene Wörter, und das geht auch manchem andern so, z. B. Sachs, der im D.-frz. Wtb. das fix als Lehnwort aus dem Lat. = fixe und fix = prompt, prêt voneinander scheidet. Ich meine zwar nicht dass vom genetischen Standpunkt aus beides als unvereinbar angesehen werden müsse, vermisse aber den Nachweis eines Vermittlungsgliedes; auch die Studentensprache versagt hier. H. Paul bleibt bei der Einheit von fix; nach ihm ist "fix und fertig" soviel wie "vollkommen fertiggestellt". Meinem Sprachgefühl — ein solches ist ja immer nur der Durchschnitt aller sprachlichen Erfahrungen - würde es widerstreben zu sagen: das Haus ist endlich, nach so vielen Jahren, fix und fertig geworden. Es verhält sich mit fix wie mit fertig: beide gehen im Grunde auf Personen, nicht auf Sachen; zunächst sagte man: ich bin fertig, dann auch: die Arbeit ist fertig. Und so: ich bin fix, ich bin fix und fertig, und schließlich: das Haus ist fix und fertig, worin die Vorstellung der Raschheit noch nicht verblasst ist. Der Schwede sagt: flink och färdig. Zu allererst wird ficks! ein imperativisches Adverb gewesen sein wie schwed. vips! - Zu S. 606 Z. 10 ff. bitte ich folgende Stelle aus F. de Saussures Aufsatz: Adjectifs indo-européens du type caecus 'aveugle' (Festschrift für V. Thomsen, 1912) 206 zu vergleichen, auf die ich erst jetzt gestossen bin: "Le lat. mancus 'manchot' n'est certainement autre chose qu'un dérivé de man- la main, et n'avait donc rien à voir en soi avec ancus 'ayant le coude raide' ou tout autre adjectif d'infirmité. Mais quelle n'a pas été l'influence possible de cet ancus, d'abord pour favoriser une telle création, ensuite pour lui assurer vie et succès dans l'usage?" usw. Meyer-Lübke hat vollkommen recht in seiner "Einführung3" "manch Neues und Neuestes auf dem Gebiet der Sprachbetrachtung das noch ganz unausgereift ist, beiseite zu lassen"; nur gedeiht eben manches überhaupt nicht zu handbücherlicher Reife, kurz gesagt, es gibt Dinge deren Dasein nicht zu leugnen und deren Sosein nicht festzustellen ist.

H. SCHUCHARDT.

## 19. Alb. hárdsje, arag. fardacho Eidechse.

In dem albanischen Worte vermutet G. Meyer (Et. Wtb. 147) eine "starke Entstellung aus lat. lacerta". Das ist keineswegs phantastisch; denn die vorauszusetzenden Erscheinungen lassen sich alle, mit Ausnahme von h für k, in entsprechenden romanischen Formen von lacerta nachweisen, auch die Verkennung von la- oder l- als Artikel. Aber das richtige Stammwort führt ja G. Meyer selbst an, ohne es aufzunehmen; es ist neugr.  $\chi \alpha \varrho \delta o \tilde{v} v$ , arab.  $hir d \bar{o} n$  [das ist die syrische Aussprache; die ägyptische ist  $har \delta \bar{u} n$ , auch

mit d]. Dieses arabische Wort ist für ganz Nordafrika bezeugt, und nicht nur für Marokko, sondern auch für das mittelalterliche Spanien: Petrus Hispanus übersetzt lagarto mit hardon (aber lagartija mit einem ganz andern Worte) und camaleon animal como lagarto ebenfalls mit hardón (vielleicht auf Grund einer Verwechslung mit arab. harbā' "Chamäleon"). Es ist auch in einzelne berberische Mdd. eingedrungen: ahardam, aherdan, aherdan, hertan. Als Bedeutung von hardun u. ä. wird meist kurzweg 'Eidechse' angegeben; es handelt sich aber eigentlich um eine gewisse große Eidechsenart, den Schleuderschwanz (gemeine Dorneidechse, Agama stellio usw.). Nach Brehm kommt der Hardun in Kleinasien, Südosteuropa und Nordostafrika vor; wird aber wohl, wie sein Name, noch weit im Westen zu finden sein. Wie G. Meyer, so haben neuerdings (in den Idg. F.) auch Jokl und L. Spitzer bei Besprechung des albanischen Wortes das arabische übersehen oder vielmehr darüber hinweggesehen; aber ihre Deutung befriedigt auch an sich nicht, wenigstens mir erscheint das Hüpfen und Springen keineswegs als ein hervorstechendes Kennzeichen der Eidechse. Jedenfalls also geht das albanische Wort auf das arabische (auch türkische) zurück, mag dieses selbst entlehnt sein oder im Semitischen wurzeln (hierfür ließen sich verschiedene Möglichkeiten anführen); das -un ist eine arabische Deminutivendung, die allerdings im Widerspruch zum Tatsächlichen zu stehen scheint, zu der aber die Endungen des albanischen Wortes (deren Anführung ich mir erspare) stimmen.

Alb. harósje hat sein romanisches Gegenstück: arag. fardacho "Eidechse" gibt das arab. hardun getreu wieder. Stark klingt daran an port. sardão (Dem. sardanisca) "Eidechse"; und das s könnte aus den salamandra-Formen stammen. Allein eher würde an Abfall des vermeintlichen Artikels zu denken sein (vgl. lucertone, lézarde, osertola, šerterell). In eine sichere genetische Ordnung die gesamten romanischen Eidechsennamen bringen zu wollen halte ich für aussichtslos; Gesetzmäßigkeit herrscht gleichwohl auch hier, ebenso wie in dem wirrsten Schneegestöber.

H. SCHUCHARDT.

## 20. Bearn. tos, tosse (Dem. tosset) Trog, Kübel.

wird von L. Spitzer Lexik. aus dem Kat. 132 an port. tozar, it. tozzo usw. angeschlossen. Ohne mich mit der wahrscheinlich nicht einmal einheitlichen Herkunft der letzteren Wörter zu befassen (das im REW angesetzte \*tuditiare ist mir ebenso unwahrscheinlich wie \*tudicare als Grundwort für toccare) möchte ich auf zwei nichtromanische Wörter aufmerksam machen die dem bearn. Wort jedenfalls näher stehen. Das eine ist das schweizerd. Tause (Dem. Tausel), am Rücken oder an der Hand getragenes längliches Milchgefäß, das andere das bask. toša, in einer Gegend Bizkayas "Kornkiste"; beide wiederum sind offenbar mit unserem Dose auf eine oder die andere Weise verkettet. Näheres über das schweizer Wort findet man bei O. Frehner Die Molkerei (1919) 31 f.; der Stammvokal zeigt auffälligen Wechsel (au, ou, o, ö, u), die Nasalierung: Tanse — dieser Schreibung gibt Fr. den Vorrang — wird wohl von der Endung ausgegangen sein (Tansen). Die allgemeine Bedeutung des bask. toša, toiša, doša ist nun in der Tat "Tabaksdose" und läst an Entlehnung aus dem Deutschen denken (das bei Azkue nicht gebuchte tosna RBa. 7, 581, würde gut zu unserem volkstümlichen Dosen passen); in Guipúzkoa und Bizkaya bezeichnet toša auch einen Lederbeutel, vielleicht insbesondere einen Tabaksbeutel. In der schillernden Vokalisierung tun es die andern deutschen Mundarten den schweizer fast gleich.

H. Schuchardt.

#### 21. Der Hahnenschrei

wird bekanntlich in der menschlichen Sprache auf recht verschiedene Weise wiedergegeben. Die Konsonanten bleiben allerdings. wenigstens in Europa, alter Überlieferung gemäß dieselben; die Vokale wechseln zwischen heller und dunkler Färbung; der Hauptunterschied zeigt sich in der Lage des höchsten, stärksten und längsten. Er bildet bald die vierte, bald die dritte Silbe z. B. d. Kikeriki, ital. chichirichi und cuccurucù, aber friaul. chichirichi, parm. checcheghéghe, russ. kukariku, litt. kukaryku, slow. kikirik, kukurik, madj. kukorék. Liegt hier wirklich nur ungleiches Hören zugrunde, nicht auch Hören von Ungleichem? Der Hahn meines Gartens schreit von früh bis spät kakariho oder ähnlich, der des Nachbargartens recht deutlich kukurukú; manchmal klingt es wie ein Wettkampf. Der fremde Hahn stammt wie ich höre, von Menorca, gehört einer Mittelmeerrasse an. Wenn es sich demnach auch um tierische Mundarten handelt, so könnten sie vermittelst ihres Einflusses auf die menschlichen und als Zeugnisse für die Geschichte der Hühnerzucht einiges Interesse beanspruchen.

H. SCHUCHARDT.

## 22. Die hispanischen Patronymika auf -ci.

Dass der Auslaut von Lopez usw. auf lat. -ci beruht, wird jetzt wohl kaum noch bezweiselt; aber ist nur eine Deutung dieses -ci möglich, die als eines männl. Gen. Sg.? Wenn auch für den Nom. Pl., wozu die italienischen Familiennamen auf -i verleiten möchten, nicht leicht der Platz zu finden wäre, könnte denn nicht der Nom. Sg. zu -ci ebensowohl auf -cum wie auf -us endigen? Ich bitte folgendes zu erwägen.

Die iberischen Sippennamen waren von den Namen der Stammväter vermittelst des noch heute im Baskischen die Zugehörigkeit

ausdrückenden, häufigsten Suffixes -ko abgeleitet, z. B. Abili-ko (vgl. Abilius, Abilius), davon der Gen. Sg. Abili-ko-n, von der abilischen Sippe. Ein paar Belege dafür haben wir auch in iberischer Schrift; sehr zahlreiche innerhalb der vollen römischen Personenbezeichnung, und zwar neben dem Vaternamen, z. B. L. Tritalieum Attonis Flavi f. - Pentovio Aulgigun Falmici filio. Für -n trat in Anpassung an den labialen Vokal meistens -m ein (-cum, -qum); auch wurde der Konsonant oft ganz unterdrückt: Veliagu, Tirtalico. Neben den scheinbar lateinischen Formen finden sich auch wirklich lateinische wie Abilicorum, Avolgigorum. Man muss sich hüten, in jenen einen Gen. Pl. zu sehen wie in diesen. Der Gen. Sg. wird im Iberischen mit -n, der Gen. Pl. mit -ce-n gebildet (z. B. Untces-cen = Indicet-um). Iber. -ko, -ko-n ins Lateinische übertragen würde -cum, -ci ergeben : Abilikon | Abilici, und so konnte im späteren Latein Hispaniens entstehen Lupici, Martinici | Lopez, Martinez. Die direkte und die indirekte Abstammung wurden in gleicher Weise bezeichnet. Analog bask. Lope-r-en-a, Martin-en-a, der Sohn Lopes, Martins, die Nachkommenschaft Ls., Ms., die Familie Loperena, Martinena.

H. Schuchardt.

## II. Zur Literaturgeschichte.

## Die Tenzone zwischen Rambaut und Coine.

Das geteilte Spiel zwischen Rambaut und Coine (Gr. 392, 29), das bisher nur nach der Hs. G (Arch. 35, 102) bekannt war, verdiente gewiß eine Ausgabe auf Grund aller Hss. wie sie de Bartholomaeis in der Romania XXXIV, 44 ff. vorgenommen hat. Daß Rambaut = Rambaut de Vaqueiras sei, hatte schon Bartsch angenommen und wird durch die Überschrift de vaqueiras in D fast zur Gewißheit. Was seinen Partner angeht, so hatte ich im Ltrbl. XXIII, 304 Anm. 1 schon angedeutet, daß man in 'Coine' den bekannten nordfranzösischen Trouvère 'Conon de Béthune' zu sehen habe, und dies wird von de B. mit Recht als sehr wahrscheinlich hingestellt. Es hätte noch bemerkt werden können, das R. de Vaqueiras gleichfalls unseren in Konstantinopel befindlichen Dichter in dem von Crescini herausgegebenen Conseil don a l'emperador

¹ Natürlich kann -ci auch auf iberischer Grundlage einen Nom. Pl. darstellen, z. B. Arronidaeci, dessen iberischer Charakter durch -ida- (= -ido-) bezeugt wird; s. Iber. Dekl. 51. Hier hätte ich auf bask. kide, -ide Genosse, Gleicher (a[ha]ide Verwandter, aurride Bruder, von aur Kind usw.) verweisen sollen. Dass mit diesem Zusatze eine Erweiterung des Verwandschaftskreises ausgedrückt werde, dafür könnte nex gente Ablaidacoru" sprechen; anderes stimmt nicht dazu.

mit .Coine' 1 namhaft macht. Die Hss. weisen mit Ausnahme von C besonders in den Strophen Coine's eine Anzahl von Gallizismen? auf. Unter Berufung auf die Tenzone zwischen Gauceln und dem Grafen der Bretagne (ed. Suchier, Dkm. S. 326), meint de B., dass ieder der Interlocutoren in seiner Sprache gedichtet habe, und dass die Handschrift C am kräftigsten die Gallizismen beseitigt habe. Dem kann man sich nur anschließen, doch hätte der Punkt noch näher untersucht und beleuchtet werden müssen. Man sollte doch nach Obigem erwarten, dass sich die Strophen Coine's ziemlich mühelos ins Altfranzösische umsetzen ließen, indessen bereitet v. 13 quere merci non es ges poing d'oltrage einige Schwierigkeit. Wie die zweite Hälfte dieses Verses im Altfranzösischen gelautet haben könnte, ist nicht ohne weiteres ersichtlich, da ein archaisches nen in Conon's Liedern nicht begegnet und überhaupt der Lyrik fast ganz fremd zu sein scheint, und da ferner die Einsetzung eines gens, giens bei der verhältnismässigen Seltenheit von dessen Vorkommen 3 nicht geringes Bedenken erregen müßte. Aber begegnet denn überhaupt eine solche doppelte Füllung der Negation mit ges poing? Meine Abschrift von I zeigt nicht poing, sondern poinz, und wenn, wie mir scheint, dies das Richtige ist, dann heisst die Stelle: ,das ist nicht ein Punkt, wegen dessen man Jemanden des Übermutes beschuldigen könnte'. Ich glaube, dass Coine gesagt hat: n'est mie poinz d'outrage. Dies ins Provenzalische umzusetzen war wegen des prov. non unbequem, denn das mie konnte nun nicht durch miga wiedergegeben werden, und dazu kam die etwas ungewöhnliche und nicht ganz leicht verständliche Ausdrucksweise mit poinz d'outrage, daher sich denn das ziemliche Auseinandergehen der Hss. erklärt: IKDG zeigen non es ges point (poīt G) d'oltrage, QT haben mit non es point d. eine Silbe zu wenig, während E und C ganz abweichen, ersteres mit sel no fai point d'outratge,4 letzteres mit non es lunh mal outragge. Deutlicher spricht, ja Beweiskraft hat für ein Französisch der beiden Strophen Coine's V. 29-30: Fols es qui cella al mege son malage, Quel n'es plus greus e plus greu en so age. De B. hat bei age wahrscheinlich an ,Alter' gedacht, 5 wovon natürlich nicht die Rede sein kann; man schreibe en soage und verstehe: ,Ein Tor ist, wer sein übles Befinden dem Arzte verheimlicht, denn es ist ihm infolgedessen beschwerlicher und lässt sich deswegen schwerer lindern'. Ist malage ein provenzalisches Wort? Das Lex. Rom. gründet sich mit seiner Angabe

<sup>1</sup> So ist für come der Hs. zu lesen, s. Ltrbl. a. a. O. Die Herleitung des Namens selbst, die de B. vornimmt, ist eine irrige, s. Zs. f. rom. Phil.

Outraige ist vermutlich zu streichen, s. weiter unten.
 Nach G. Paris, Mém. de la Société de ling. de Paris I gehört das Wort nur dem 12. Jahrhundert an.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dies und nicht d'outraige, das de B. angibt, weist meine Abschrift auf. <sup>5</sup> Gröber will in Zs. f. rom. Phil. XXX, 371 mit Hs. Q das zweite Mal. auch greus schreiben, aber das tut er nur, weil auch er ein age, Alter im Sinne hat, dessen Einsilbigkeit ihm freilich auffällt.

nur auf diese Stelle, und vermutlich beruht auch Levy's malatge im Pet. Dict. nur auf ihr; dagegen ist es im Altfranzösischen ein sehr geläufiges Wort und steht auch bei Conon selbst ed. Wallensköld IV, 6, 6 im Reime. Das Reimwort soage 1 kann nur ein französisches sein, denn selbst wenn man ein e in der 3 Sg. Ind. hier zulassen wollte (s. meine Prov. Stud. II S. 115 zu B. Rascas 2, 1), so würde doch der übrige Teil der Verbalform nicht zum Provenzalischen stimmen. Wir haben dort nur die Formen suaujar und suauzar, s. Levy, S.-W. VII, 867 (vgl. asuaujar und asuauzar), während wieder das Nordfranzösische soagier neben sehr häufigem assoagier kennt, s. Godefroy unter , souagier'; für die Verwendung in reflexivem Sinne, die hier vorliegt, kann auf assoagier eb. I, 451 b verwiesen werden. Im Übrigen belegt Godefroy III, 24 ra auch einmal ensouagier, so dass man denn auch ensoage schreiben könnte. Der Anfang des Verses muss allerdings bei einer Umsetzung stärker angerührt werden. Von den Hss. zeigen EGQ quel nes, desgleichen, wie es scheint, DI, während CT quilh nes haben. Da ein qu'el wohl ausgeschlossen ist, weil el dann auf ein Abstraktum (malage) gehen müßte, und andererseits auch eine Beziehung auf die Person wegen des folgenden grieus unwahrscheinlich ist, fragt es sich nur, ob in que die Konjunktion, denn' oder das Relativ zu erblicken sei, wie denn letzteres gewiss von CT gemeint wird. Ich möchte mich für ,denn' entscheiden, da mir dann der Sinn schärfer herauszukommen scheint, und glaube daher, dass Conon gesagt hat: qu'en est plus gries = , denn es (sc. das üble Befinden) ist infolgedessen schlimmer'; Elision des e von que ,denn' findet sich auch sonst in seinen Liedern, s. Gloss. bei Wallensköld unter ,ke'.

Der von keinen Anmerkungen begleitete Text ist nach den Hss. IK unter recht ungenauer Angabe der varia lectio der anderen Hss. abgedruckt worden. Gröber hat in der Zs. f. rom. Phil. XXX, 371 ein paar Besserungen beigebracht. Es bleibt noch Verschiedenes zu bemerken.

V. I. Senhen, das Hs. C hier wie V. 17 ausweist, fehlt beide Male unter den Varianten. — 5. Als Lesart von IK wird som hingestellt. Schon Gröber hat bemerkt, dass sie nicht bestehen bleiben kann. Meine Abschrift von I hat son, so dass bei som wohl nur ein Druckfehler vorliegen wird, wie in V. 12 mes für me, V. 16 desospers für desespers, V. 20 men für m'en. — 9. Es wird fälschlich als Lesart von C raimbaut angegeben; C liest hier wie V. 25 rymbauts (rymbaut). Auch G hat nicht raimbaut, sondern rābaut, und so hat man denn Anlass zu zweiseln, ob es richtig ist, dass D raimbaut biete. Ieh erwähne Obiges besonders deshalb, weil die Form Raimbaut fast überall bei den Trobadors als drei-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es werden deine Varianten hierzu angegeben, doch zeigt E souage und I selbst, nach welcher Hs. der Text gedruckt ist, laut meiner Abschrift soatge.

silbig erscheint, also Raimbaut, 1 und das zweisilbige raimbaut der Hs. E an dieser Stelle darf als so gut wie singulär gelten. Im Folgenden schreibt C tarziers, was nicht vermerkt ist. — 12. Wieder ist die Lesart von C nom desesperaray für no me desperarai nicht verzeichnet. — 13. S. oben. — 19—20. e sobra totz amadors l'es paors Qu'om li die: ja no m'en parletz mai. Paors es que , es ist zu fürchten, dass' wird von Levy, S.-W. VI, 51 belegt, und vielleicht hat man auch sagen können paors m'es ,ich habe zu fürchten', aber eine Präposition sobra existiert doch nicht neben sobre, sondern nur ein sobra als 3. Sg. Präs. von sobrar, und dann läge ein doppeltes Verbum vor. Nun sieht es nach der Variantenangabe so aus, als ob alle Hss. sobra aufwiesen, allein das ist doch nur bei I der Fall; CEG haben sobre, Q sebra, das freilich wohl sobra sein soll, die Hss. DT vermag ich nicht nachzuprüfen. Es kann kaum zweifelhaft sein, dass sobra das Richtige darstellt, aber mit les von I ist kaum etwas anzufangen, man müßte denn gerade annehmen, dass les ein Gallizismus für las wäre und also auch in paors ein Nom. Plur. vorläge, der dann wieder korrekterweise ein sobran im Gefolge haben müsste. Hs. C hat an p., QT a p. (paor T), G lai, alles unbefriedigende Lesarten, aber E schreibt li p., und es empfiehlt sich entschieden, dies aufzunehmen. Indessen kann auch totz amadors wegen des li in der folgenden Zeile nicht beibehalten werden, und man hat den Sing. tot amador zu schreiben, der vielleicht in dem tot von G und dem amator von O noch durchschimmert. Wir kommen damit zu einem e sobra 2 tot amador li paors = , und jeden (wirklichen) Liebenden beherrscht die Furcht'. Dieser Text ist zwar ein kombinierter, aber der einzige, so weit ich sehe, der einen genügenden Sinn gibt. Der Vers ist cäsurlos. ebenso wie V. 32. — 22 bis. Seltsamerweise ist dieser Vers im Texte belassen worden, obwohl er einen Fehler darstellt und die Strophe zu lang macht; es musste dann wenigstens in der varia lectio gesagt werden, dass Hs. C ihn nicht ausweist. - 23-4. st no la enquier, e queren lai sospir Lo ben qu'enquer fatz ma dompnam merir. Dies wird als Lesart von IK hingestellt (meine Abschrift von I hat lo ben quieu quer), aber was soll dass Ganze heissen? Man schreibe enqueren (= enqueron) lai (= la li) sospir und verstehe den Vers: ,wenn ich sie nicht um Liebe angehe, so gehen sie die Seufzer darum an'. Wir erhalten damit eine interessante Personifikation von sospir,3 die übrigens auch die anderen Hss. mit einigen leichten Abweichungen zeigen, z. B. C: enquieran lal sospir, E: si no l'enquer, enqueron la'n li sospir; bei enquera in GO ist vielleicht versehentlich das Abkürzungszeichen über dem a fortgeblieben. Nach diesem Verse hat man einen Punkt zu setzen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Archiv 136, 326. Im Honoratleben S. 187, 185—6 ist Raymbaut durchgängig zweisilbig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für figürlichen Gebrauch von sobrar s. Levy, S.-W. VII, 692.

<sup>3</sup> Man vergleiche Marienklage ed. Mushacke V. 229—30: can mon voler non podia dir, Parlavon per mi miei sorpir.

und dann CEGQ zu folgen, die lo ben qu'ieu fatz ma dona'm deu merir (C: dona; E: dezir; GQ: de merir) schreiben = , den Dienst (oder die Huldigung), den ich leiste, muß meine Dame mir (früher oder später) belohnen'; wegen lo ben qu'ieu fatz vgl. V. 36. 29—30. S. oben. — 31—2. anz la dei l'om si per temps descobrir, si sa dame vol lo puesca desgarir. Das la, das IG (auch D?) bringen, ist fehlerhaft und mag sich daraus erklären, dass den Schreibern des prov. malautia vorschwebte. Hinter vol fehlt ein Komma. Das desgarir ist unverständlich; wahrscheinlich hat der Schreiber von I puesc' ades garir gemeint. Nach der Variantenangabe scheint es, dass auch CD desgarir bzw. ades garir bieten, aber das ist bei C nicht der Fall, und daher gerät man auch für D in Zweifel. Der Vers hat, wie er bei de B. steht, eine Silbe zu viel, aber findet sich überhaupt vol (oder nol) in I? Meine Abschrift hat es nicht, wohl aber hat es È, wo der Anfang des Verses die Hälfte eines Alexandriners darstellt (que si sa dona vol. Für die mutmassliche ursprüngliche Gestalt dieses Verses und seine Bedeutung s. weiter unten bei den Varianten. - 33-4. Seingner Coine, d'esparvier e d'astors Voill quim mostratz que d'amor eu me fai. Sollte Hs. I wirklich quim aufweisen (meine Abschrift hat quem) gegenüber von quem in DEQ und auch in G, - letzteres ist in den Varianten nicht verzeichnet -, so liegt jedenfalls ein Fehler vor. Von dem sinnlosen und schon wegen fai von V. 36 bedenklichen fai muss ich gleichfalls bezweiseln, dass es in Hs. I steht; meine Abschrift zeigt das richtige sai1 und so die übrigen Hss., auch E, welche Hs. in den Varianten nicht aufgeführt ist. Der Sinn der Stelle ergibt sich zwanglos: ,Herr Coine, über Sperber und Habichte möget Ihr mich belehren, aber auf die Liebe verstehe ich mich. Saber d'amor in obigem Sinne findet sich auch bei F. de Marselha XV, I, und me ist derselbe ethische Dativ, den ich in den beiden ersten Beispielen bei Levy, S.-W. VII, 398 n. 5 erkenne, wo es mir unnötig scheint, eine Bedeutung ,zu sagen wissen' für saber anzusetzen. - 35-7. que cel qui quier no se fida en lauzors Ni en sa dame ni el be que el fai, Quel querre fai de joi privat salvatge. Wiederum ist die Variantenangabe lückenhaft. Q hat fit für fida und E fiz, und dies dürfte das Richtige sein, denn die letzte Zeile ,denn das Bitten macht aus einem der Freude nahe Stehenden einen ihr fern Stehenden' bedingt einen Konjunktiv im Voraufgehenden: ,der, welcher bittet, möge sich nicht auf (sein) löbliches Tun verlassen'. Die Hss. IG (auch D?), die fida schreiben, haben m. E. die Stelle nicht verstanden. Zu fiz sei bemerkt, dass ich es für fiz' = fize ansehe; zwar sollte fidet regelrecht fi ergeben, wie laudet ein lau ergab, aber ein analogisches e im Konjunktiv findet sich schon bei B. von Ventadorn 43, 48 (laisse) und ist bei P. Vidal 17,21 (mire) durch den Reim gesichert, vgl. S. de Grave und Jeanroy zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch Gröber fordert sai, wiewohl mit der mir unklaren Begründung, da fai keine 1. Plur. vor faire ist'.

Uc de S. Circ. XXVII, 14, wo übrigens der Verweis auf B. de Born ed. Stimming XII, 32 insofern nicht stimmt, als dazu keine Anmerkung vorliegt. Wie fit zu beurteilen sei, wage ich nicht zu entscheiden; es kann Anlehnung an Formen wie aiut bei Wilhelm von Poitiers ed. Jeanroy IV, 26 oder crit (MW I, 179) vorliegen. Was que el fai betrifft, so wird es zwar durch V. 24 gestützt, allein der Vers hat dann eine epische Cäsur, und es fragt sich doch, ob man nicht mit E queill f. (welche Lesart wieder in den Varianten fehlt) schreibt, denn dann erhält man einen Vers mit überschlagender Cäsur.

Ich erlaube mir nun, nachstehend den Text der Tenzone noch einmal zu bringen, und zwar in der Gestalt, die ich mir als die ungefähr ursprüngliche denke. Ich setze also die beiden Strophen, die Coine zufallen, ins Altfranzösische um; dabei wird angenommen, dass Conon de Béthune sich nicht seiner Mundart 2 bedient hat, und letzteres halte ich schon deshalb für wahrscheinlich, weil er sonst kaum hätte darauf rechnen können, von seinem Partner und eintretendenfalls von der Mehrheit der Zuhörer verstanden zu werden.3 Diejenigen Hss., die m. E. am besten den Text überliefert haben, sind C und E. C steht fast ganz für sich allein, während die anderen Hss. im Allgemeinen mit E zusammen gehen. Obgleich C (f. 393 b-393 c) das Nordfranzösische so ziemlich ganz verwischt hat und obgleich es die Geleitstrophe nicht enthält, auch die Nominalflexion nicht so gut bewahrt hat wie E, so lege ich doch diese Hs. zu Grunde, da sie die dritte Strophe in der richtigen Gestalt bringt und dort den unechten Vers e tramet li fin' amor per mesage nicht bietet, den alle anderen Hss. zeigen, und der schon in deren Quelle oder Quellen gestanden haben muss. Aus den anderen Hss., namentlich E, nehme ich nur dann auf, wenn ich es für notwendig erachte, wobei denn zugleich vermerkt wird, woher das Aufgenommene stammt. Bei den Strophen Coine's führe ich den provenzalischen Text von C in den Varianten nicht auf, sondern verzeichne nur an den Stellen die Lesarten, wo ich materiell abweiche. Für die Geleitstrophe habe ich E den Vorzug gegeben. Die Nominalflexion ist überall hergestellt.

> Senh'en Coyne, ioys e pretz et amors Vos comando que iutgetz un lur play d'una domna qu'a dos entendedors. que fan per lieys tot quant a pretz s'eschay;

<sup>1</sup> Hs. G hat qeli, wobei das l nach Bertoni erst ,a punto di penna ein-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es finden sich keine Spuren von solcher, entgegen der Meinung von de Bartholomaeis S. 51 in den Hss., denn in V. 13 hat E outraige und nicht outraige, welche Form übrigens na h Wallensköld S. 182 nicht dem Dialekt von Arras angehört hat.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Man darf mit de Bartholomaeis S. 53 annehmen, dass die Tenzone am Anfang des 13. Jahrhunderts in Constantinopel oder in der Romania im allgemeinen gewechselt worden ist.

- 5 e son amdui d'un pretz e d'un paratge, e l'us li ditz s'amor e son coratge, l'autre tem tan que non loy auza dir. Gardatz quals deu mielhs a merce venir!
- II. Certes, Rambauz, li taisirs est folors. 10 Se je ne quier merci, por quoi l'avrai? Puis que ma dame avra totes valors, ja de merci ne me despererai. Querre merci n'est mie poinz d'outrage, que Judas fu perduz par son folage, 15 qui de proier ne s'osa enhardir; mainz pecheors fait desespoirs morir.
- III. Senh'en Coyne, dans l'es e deshonors a selh que quier lo do, pueys loy estray, e sobra tot amador li paors
  - 20 qu'ilh li digua; ,ia no m'en parletz may'. Per que l'autre tem dir lo sieu dampnatge, quar selh que tem sap d'amor son uzatge; s'elh non l'enquier, enquieyran la l sospir. Lo ben qu'ieu fatz ma dona m deu merir.
- IV. 25 Certes, Rambauz, com que je face aillors, ja ma dame mon mal ne celerai, car hom puet bien trop tart querre secors; et que me vaut secors, puis morz serai? Fous est qui çoile au mire son malage,
  - 30 qu'en est plus gries et plus grief en soage; ains le doit hom si par tens descovrir, se sa dame veut, bien le puist garir.

<sup>5</sup> amdos 8 qual 9 rymbautz lo tarziers; taisirs beruht auf dem taizer von EQ (taiser Q), dem taisers von I (meine Abschrift hat nicht tarsers) und tazers von G. 10 e sieu no quier; ich gehe mit den anderen Hss. Im folgeuden würde eigentlich par quoi ,durch welches Mittel' dem Sinne besser genügen, aber ich habe eine Parallele hierzu nicht bei der Hand, besser genügen, aber ich habe eine Parallele hierzu nicht bei der Hand, II pus ma dompna; ich schreibe puis que auf Grund der anderen Hss. 12 nom desesperaray; despererai beruht auf den anderen Hss. mit Ausschluss von GQ I3 querer merce non es lunh mal outragge, s. oben zu diesem Verse. 15 quar; qui stammt aus DIT 16 sa ses esper m.; desespoirs basiert auf den übrigen Hss. mit Ausschluss von T 18 Gröber bemerkt zu estray, dass das Subjekt fehlt, aber der ganze Zusammenhang läst keinen Zweisel darüber, dass die Dame Subjekt ist, s. V. 13 und V. 20 19 e sobre totz amadors an paors, s. oben zu diesem Verse 20 io no m. 23 s. oben 24 das m in donarm ist aus EIGQ aufgenommen, wiewohl es nicht gerade unerlästich ist; es steht nach meiner Abschrift, entgegen der Angabe von de B., in Hs. C nicht. 25 rymbaut 26 mos mals; den Singular zeigen die anderen Hss. 28 e quē ualra socors; vaut stützt sich auf die übrigen Hss. 30 quilh.nes p. greus e plus mals; grief beruht auf den anderen Hss. (greu, greus, greo), im übrigen s. oben. 32 que sa dompna leu lo puesca garir. Das bien basiert auf EGQ. Die Form puist gebraucht Conon

## 710 VERMISCHTES. ZUR LITERATURGESCH. O. SCHULTZ-GORA ETC.

V. Senher Coyne, d'esparviers e d'austors vueill que m mostretz, que d'amors ieu me sai;
35 que sel qui quer no se fiz' en lauzors ni en sa dona ni el be queill fai, que'l querre fai de ioi privat salvatge.

in seinen Liedern, s. Gloss. bei Wallensköld. Ich übersetze: ,dass, wenn seine Dame will, sie ihn (oder sie, sc. die Krankheit) ordentlich heilen könne. Wegen Unterdrückung von que auch im Folgesatze vgl. E.-B. § 191. 35 s. oben.

O. SCHULTZ-GORA.

## BESPRECHUNGEN.

Butlleti de dialectologia catalana. Publicat per les oficines del Diccionari general de la llengua catalana. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans. Jährlich 5 pts. I (April-Dez. 1913) 72 p.; II (1914) 101 p.; III (1915) 145 p.; IV (1916) 170 p.; V (1917), 69 p.; VI (1918), 62 p. + 9 Sprachkarten; VII (1919), 94 p. 1

Die Zeitschrift, über die an dieser Stelle zum erstenmal berichtet wird, ist das Organ der 1911 ins Leben gerufenen philologischen Abteilung des Institut d'Estudis Catalans. Große Aufgaben waren dieser gestellt, als sie sich in den Oficines lexicogràfiques im darauffolgenden Jahre konstituierte: die Herstellung des "Diccionari general de la llengua catalana" und eines "Diccionari d'autoritats", die Veröffentlichung der von Marian Aguiló gesammelten lexikographischen Materialien und eines "Vocabulari ortografic" und schließlich die Durchführung der Arbeiten zur Publikation eines "Atlas linguistic de Catalunya, Balears, Valencia, Rosselló i Sardenya". Und neue Aufgaben haben sich im Laufe der Jahre ergeben: die Herstellung eines altkatalanischen Wörterbuchs und die Sichtung und Veröffentlichung des von Balari i Jovany und Alart zusammengetragenen wortkundlichen Stoffes. Forsch und arbeitslustig haben sich die Männer, die so große Arbeiten auf sich nahmen, ans Werk gemacht: P. Fabra, dem die Leitung der Oficines übertragen wurde, P. Barnils, A. Griera und M. de Montoliu. Schon ist ein Teil der Aufgaben erfüllt; das von M. de Montoliu bearbeitete Diccionari Aguiló liegt in 8 Lieferungen vor, das "Vocabulari ortogràfic" ist von P. Fabra 2 veröffentiicht worden. Alle anderen Unternehmungen sind in gutem Fluis: Sammelarbeiten im Gelände gehen neben Studien in den Archiven und Bibliotheken und der Materialsichtung in den Oficines lexicogràfiques einher.

Um die Romanisten draußen und die Landsleute, die zu der Materialsammlung für das Wörterbuch an den verschiedensten Plätzen des katalanischen Sprachgebiets ihre Kräfte leihen, über die Fortschritte ihrer Arbeiten zu unterrichten, geben die "Oficines lexicogràfiques" vom Frühjar 1913 an die Zeitschrift "Buttleti de dialectologia catalana" beraus, die nach dem Vorbild des trefflichen "Bulletin du Glossaire des patois de la Suisse romande" Studien kleineren Umfangs unter Nutzbarmachung des zusammengetragenen Materials

 <sup>1</sup> Bd. VIII (1920) zeige ich in der Revista de filologia española an.
 2 Diccionari ortogràfic, precedit d'una exposició de l'ortografía catalana segons el sistema adoptat per l'Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans.

enthält. Größere Arbeiten finden in der "Biblioteca filològica", von der bisher 12 Bände erschienen sind, Aufnahme,¹ Fortlaufende Berichte über den Gang der Arbeiten bringen die "Reports dels treballs fets per les Oficines lexicogràfiques", von denen jetzt zwei, die Jahre 1913/14 und 1915/16 umfassend, vorliegen. Über die Ergebnisse speziell experimentalphonetischer Arbeiten, die in dem 1913 begründeten und von P. Barnils geleiteten "Laboratori de Fonètica Experimental" ausgeführt werden, unterrichten die prächtig ausgestatteten "Estudis Fonètics", die auch Beiträge von nichtkatalanischen Forschern (z. B. zur kastilischen Phonetik) enthal.en, sowie, in Gestalt einer Chronik, die "Trebals realizats durant l'any 1917.

Das "Butlletí de dialectología catalana", das sich wie alle Veröffentlichungen des Institut d'Estudis Catalans in recht ansprechender äußerer Gestalt darbietet, hat, entsprechend den vielgestaltigen Arbeiten, denen seine Herausgeber obliegen, einen mannigfachen Inhalt. Der reiche Ertrag, der aus der Sammelarbeit in Barcelona und im Gelände fliesst, wird abwechslungsreich den Lesern dargeboten. Anfänglich bestritten die Schriftleiter der Zeitschrift allein den Inhalt der Hefte; in den letzten finden wir in erfreulich wachsender Zahl Beiträge von anderen Mitarbeitern. Abhandlungen zur katalanischen Sprachwissenschaft bilden den Kern der Veröffentlichung. Eine "Bibliografia" enthält Berichte vorwiegend resümierenden Charakters über Neuerscheinungen auf dem Gebiet der katalanischen Linguistik. Eine Bibliographie der neuesten Veröffentlichungen zur katalanischen Sprachwissenschaft enthält das "Butllett" nicht, und doch scheint mir, als ob dieses Organ am besten dazu geeignet ist, die allseits schwer empfundene Lücke 2 auszufüllen. Eine "Cronica", die jedes Heft beschliesst, berichtet über die Technik der lexikographischen Sammelarbeit und insbesondere über die Tätigkeit der collaboradors im Gelände.

Ich gliedere den Bericht über den Inhalt der bisher erschienenen sieben Bände nach sachlichen Gesichtspunkten. Auf diese Weise läset sich am raschesten erkennen, welche Fortschritte auf den einzelnen Gebieten erzielt worden sind.

1. Lautlehre. Die Artikulationsstelle der typisch mallorkinischen Okklusiven k und g studiert an der Hand einiger Palatogramme P. Barnils

<sup>1</sup> I. P. Pujol, Documents en vulgar per a l'estudi de la llengua (segles XI, XII & XIII), 1913 (cf. F. Krüger, Bull. de dial. rom. VI, 106—7). 2. P. Barnils, Die Mundart von Alacant, 1913 (cf. F. Krüger, Rev. de dial. rom. VI, 228—37; L. Spitzer, ZRPh. XL, 239—42). 3. Diccionari Aguiló, fascicles I—IV. 4. A. Griera, La frontera-catalano-aragonesa, 1914 (cf. F. Krüger, LblGRPh. 1918, p. 121—6; R. Menéndez Pidal, Rev. de fil. esp. III, 73—88). 5. Arteaga Pereira, Textes catalans avec leur transcription phonétique, 1915 (cf. F. Krüger, ASNSL N. S. 38 p. 273—5). 6. Estudis romànics I. 7. Vocabulari català-alemany de l'any 1502, edició facsímil segons l'unic exemplar conegut, acompanyada de la transcripció, d'un estudi preliminar i de registres alfabètics, per P. Barnils. 8. Diccionari Aguiló, fasc. V—VIII, ed. M. de Montoliu. 9. Estudis romànics II. 10. La versione catalana dell'Inchiesta del San Graal, secondo il Codice dell'Ambrosiana di Milano I, 79 sup., pubbl. da V. Crescini e V. Todesco. 11. P. Fabra, Diccionari ortogràfic. 12. P. Fabra, Gramàtica catalana.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Estudis Universitaris Catalans (Barcelona), die in ihrer willkommenen katal. Bibliographie auch die Sprachwissenschaft berücksichtigen, sind in Deutschland kaum zugänglich. Letzthin erscheinen sie überdies mit ziemlicher Verspätung.

"L'articulació de la k i la g mallorquines" (III, 73-9). Der stark palatale Charakter dieser Verschlusslaute vor a, e, i in der Mdt. von Palma, Manacor und Felanitx ist aus den Wiedergaben der Gaumenabdrücke klar ersichtlich. Für die Behauptung, dass k vor a ein rein palataler Verschlusslaut, k vor e nnd i dagegen nur eine palatalisierte Okklusiva ist (p. 79), reichen die für ka gegebenen Palatogramme kaum aus, wenngleich anderseits die II, 47 mitgeteilten Veränderungen des Auslautvokals -a unter Einfluss des vorausgehenden "Palatals" ohne weiteres für den erwähnten Charakter des ka sprechen. — Einen neuen Beweis für die Unzulänglichkeit der Transkriptionen des ALF gibt P. Barnils "De l'accent en el rossellonés" (V, 38-43), indem er zeigt, welche Nachlässigkeiten und groben Verstöße sich M. Edmont bei der Akzentsetzung der katalanischen Worte Roussillons geleistet hat. Zu den evidenten Fehlern ist allerdings nicht [págu] pavone, wie B. § 6 meint, zu rechnen, das in der Tat mit dieser Betonung erscheint. Emotionalen Kräften ist die in Roussillon vorwiegende Akzentuierung [bún gust], [bén bus] bene bonos (§ 8) zuzuschreiben. — Der Aufsatz "De l'entonació en els nostres dialectes" von demselben Verfasser (IV, 11-14) will zur Beobachtung der Divergenzen in der Tonführung der katal. Mdten anregen. Der Zeitpunkt, wo man Mundarten nach musikalischen Gesichtspunkten abgrenzen wird, ist wohl noch fern. Untersucht man aber daraufhin die Landschaften des k. Sprachgebietes etwa nach den Normen, die T. Navarro Tomás (Manual de pronunciación española 1918, p. 161-87) seinen Studien über die Tonhöhe im Normalspanischen zugrunde gelegt hat, so würde man unschwer charakteristische Züge von Einzellandschaften entdecken. Das Laboratori de Fonètica experimental könnte in dieser Richtung schöne Entdeckungen machen. Das musikalische Beispiel, das B. interpretiert, der Tonfall des Auslautvokals im aragonesischen Orte Fonz, bestätigt die Mitteilungen Storms über die Quantität des Auslautvokals im Aragonesischen. - In seinem Aufsatz "De fonètica balear" (II, 45-49) weist Barnils an einer Reihe instruktiver Beispiele (-a) die Unstabilität der Aussprache von Kindern nach. Dieser Faktor ist ohne Zweisel für den Lauthistoriker von großer Bedeutung, und die Warnung, die B. an diesen und den Dialektaufnehmer richtet, sie möchten sich hüten, die Aussprache von Kindern als Normaltypus anzunehmen, ohne Zweifel berechtigt. Da B. gerade in diesem Zusammenhang Zweifel an der Richtigkeit der u. a. von mir betr. -a aufgestellten entwicklungsgeschichtlichen Theorien (p. 49) äußert, möchte ich darauf hinweisen, dass ich § 4 meiner "Sprachgeogr. Untersuchungen" ausdrücklich betont habe, dass die Aussprache von Kindern, da diese, wie ich sagte, häufig "noch nicht ausgebildet" sprechen, meinen Untersuchungen nicht zugrunde gelegt ist. Bemerkenswert scheint mir, dass ich genau dieselbe Erscheinung, die B. auf Mallorca beobachtet hat, im Capcir bei Wiedergabe desselben -a durch einen etwa zehnjährigen Knaben feststellen konnte. Ich möchte annehmen, dass es sich da wie hier grundsätzlich um dieselbe Erscheinung handelt, nämlich um die unstabile Aussprache der Kinder, die besonders stark bei der Wiedergabe des schwachtonigen Auslautvokals (bei -e läst sich das Gleiche beobachten!) zum Ausdruck kommt. "Intermariages", auf die Jud, Ro. XLIV, 292 anspielt, dürften kaum in Betracht kommen. -P. Fabra stellt in seinem Aufsatz "Els mots àtons en el parlar de Barcelona" (I, 7-17; II, 1-6) die Formen der schwachtonigen Pronomina, des Präsens

von haver sowie der Präpositionen a, amb, de, en, per in der Mdt. von Barcelona zusammen, ohne jedoch im allgemeinen auf die Erklärung derselben einzugehen. Eine entwicklungsgeschichtliche Untersuchung der schwachtonigen Pronomina im Katalanischen scheint mir, namentlich nachdem Mn Alcover über die Verhältnisse in den k. Mundarten (Boll, del Dicc, de la lleng, cat, IX (1916), 11-37, 49-63) willkommene Aufschlüsse gegeben hat, sehr ertragreich. Sie wird insbesondere die Bedingungen für das Auftreten der Sprofsvokale (als einen solchen möchte ich u. a. das bei [búletes] bull-les, [estrén'eti] estreny-li im Gegensatz zu [benme] ven-me, [epsolle] absol-la usf. auftretende [e] p. 10 ansprechen) zu erklären haben. Wertvolle Vergleichsmomente mit südfranzösischen Erscheinungen werden sich aus einer solchen Untersuchung ergeben: vgl. z. B. [em semble] nil me semble", [ens kriden] "sie rufen uns" mit prov. (domi) ne > n > en (Millardet, Dial. land. 1910, p. 116 und Ronjat, Synt. des parlers provençaux modernes 1913, p. 105). Das Austreten von [i] hi im Dativ (plr. [els] > elzi] z. B. els duia flors [elziduyeflos] und die sich daraus ergebenden komplizierten Verbindungen sind in Zusammenhang mit entsprechenden südfranzösischen (Ronjat, a. a. O. p. 125, Zaun, Mdt. von Aniane, 1917, §§ 261, 363) zu betrachten. Bemerkenswert ist die Weiterentwicklung von he \*ajo > [i] und (wie öfter kast. [i]  $y_n$  und ") > [y]: he dit que no [iditkeno], no he escrit pas [noyeskrit pás], ebenso die Dativbildung ho dic a aquell [udikenekel], ho he dit a un noi [ui dit emb un noi].

Mit der Veröffentlichung von Texten in phonetischer Umschrift sind die Herausgeber der Zeitschrift etwas sparsam umgegangen. Man findet in den bislang veröffentlichten Bänden nur einige Transkriptionen von balearischen Liedern und Märchen (VI, 9—14). Angesichts des vielgestaltigen Interesses, das solche Texte bieten, möchte man wünschen, das ihnen fortab ein

größerer Raum zugeteilt werde.

- 2. Formenlehre. Zur Verbalfexion liegen mehrere Beiträge vor. Die "Comentaris a la flexió alacantica" (II, 24—33) von P. Barnils geben eine systematische Ergänzung zu den vom Verf. in seiner "Mundart von Alacant" 1913 veröffentlichten Daten. Wenn stammauslautend -v- < -b- bei [beém], [beém], [beém], -v- < -v- im prs. 4. 5. von movere im Gegensatz zu [devém] usf. fällt, so scheint das im Wortanlaut enthaltene labiale Element dissimilierend gewirkt zu haben. In der Verbalform mag [-v-] allerdings an sich schon der Abschwächung zugeneigt sein (wie etwa in Aniane, vgl. Zaun, a. a. O. § 169). Über die Kräfte, die zum Schwund des Labials in der Imperfektendung ([kantávem] > [kantdem] usw.) führen, vgl. Rez., Westspan. Mundarten § 259. Bemerkenswert ist [veya] in Alacant, das neben [veta] (Barnils, Mdt. von Alacant, p. 87) steht ([veta] > [véya]?) und [véa] in Bocairent, das wohl [véya] voraussetzt. Willkommene Materialsammlungen zur Verbalflexion der balearischen Inseln (Eiviça, Formentera, Mallorca) gibt A. Griera in weiter unten genannten Arbeiten.
- 3. Syntax. "Miscellania sintàctica" bietet M. de Montoliu (II, 13 bis 23). Er erklärt den Gebrauch von d'allò més als Superlativpartikel, die Formel bona l'has feta, Jeroni, ohne an den Gebrauch in den übrigen romanischen Sprachen zu denken, aus einer Ellipse bona (feta) l'has feta, den Gebrauch von Wendungen wie Dell que li diu, ebenso unter Vernachlässigung der übrigen romanischen Sprachen aus einer im Erzählungsstil ge-

bräuchlichen eingeschobenen Frage, das die Frage einleitende a (gesprochen [2]!) a qué fas? "was tust Du" als Rest einer im mittelalterlichen Prosastil bekannten Einführung des Fragesatzes durch  $e={
m et}$  "und". Weshalb das ein der Formel e què fas? sich nicht, wie zu erwarten, zu [i] (vgl. et > altkat. e > neukat. i [i]) entwickelt hat, müßte erklärt werden. vès quina cosa wird auf akat. veets (seht!) .. zurückgeführt, wozu Spitzer, LblGRPh. 1915, p. 24 -25. - A. Griera untersucht an der Hand der ältesten Texte das Vorkommen von ille und ipse als Artikel: "L'article en català i la llengua literaria". (V, 50 -60): ipse kommt vor allem im X. und XI. Jahrhundert vor, verliert sich aber in den Urkunden im XII. und XIII. Jahrhundert. Es wird von dem am Ende des XI, Jahrhunderts erscheinenden ille abgelöst, das sich, von der provenzalischen Tradition gestützt, in der Schriftsprache festsetzt, ipse wird heute noch auf den Balearen und vereinzelt an der Küste des Festlands gesprochen. - Über die genaue Verbreitung von ipse als Artikel an der Levante unterrichtet an der Hand einer Karte X. Carbó "Els pobles de la costa de Llevant que usen els articles es i sa" (VI, 15-16).

4. Lexikographie. Die Lexikographie ist durch Wortsammlungen aus einzelnen Landschaften, zu bestimmten Begriffsgruppen und verschiedenen Gewerben sowie durch zahlreiche etymologische Einzeluntersuchungen vertreten. R. Volart stellt "Veus del català de Cerdanya" zusammen (II, 50-57). Die Cerdanya ist eine Landschaft, deren Sprache wegen ihrer natürlichen Lage und historischen Entwicklung besondere Ausmerksamkeit verdient. Auf dem Grat der Ostpyrenäen gelegen, nach dem Nordabhang herüberreichend, aber Jahrhunderte hindurch mit Katalonien administrativ verbunden, ist die Landschaft in ständiger Verbindung mit dem Süden geblieben. Vom östlich anschliesenden Conflent war sie vom 12. Jahrhundert ab verwaltungstechnisch getrennt. Erst der Pyrenäische Frieden (1659) brachte ihren nördlichen Teil, die französische Cerdagne, wieder in engere Verbindung mit diesem, während der südliche, die spanische Cerdanya, bei Katalonien verblieb. Das geschichtliche Schicksal der Landschaft sp egelt sich in ihrer heutigen Sprache wieder. Eine Reihe bemerkenswerter lautlicher, flexivischer und syntaktischer Züge hat die Cerdagne, im Gegensatz zu Conflent und Rosselló, mit Katalonien gemein:  $\phi > [o]$ , das übrige rossellonés im allgemeinen [u] (carbone  $[k \ni r b o] - [k \ni r b u]$ ); 4. 5. I. Konj. ind. [-am], [-au], ross. [-em], [-eu]; manus [mans], ross. [mas]; [m ai sigút] und [əm som sigút] je me suis assis, ross. [mə sun səgút]; [siures] s'asseoir (mit enklitischem Reflexivpronomen), ross. [seseure], und auch in der Wortwahl hält sie mehr zu Katalonien als den genannten katalonischen Landschaften Frankreichs (vgl. z. B. RDR IV, 14 und an audern Stellen dieser Arbeit). Bildet aber die französische Cerdagne und die spanische Cerdaña eine linguistische Einheit? Trägt jene Züge, die dieser fremd sind? Wie weit sind insbesondere in neuerer Zeit die Träger des französischen Kultureinflusses, die schriftsprachlichen Lehnworte, vorgedrungen? In großer Zahl finden sie sich unten in der Ebene, einige sind bis ins Hochland weitergetragen, dort aber scheinen sie sich zu verlausen. Es wäre wünschenswert, wenn wir über den Umfang und die Ausdehnung des französischen Einflusses im volkstümlichen Katalanischen (zunächst Frankreichs) Aufschluß erhielten. Ein Aufsatz, der sich diesé Aufgabe zu lösen zum Ziele setzte, würde einen schönen Beitrag zur Kulturgeschichte der k. Landschaften Frankreichs darstellen,

R. Volart verzeichnet zwar eine Reihe französischer Lehnworte (clica, cocota, craion, ficela), wir wissen aber nicht, ob sie Eigentum der ganzen Cerdanya sind, ob sie auch die spanische Cerdanya erobert haben. Überhaupt möchte ich bedauern, dass der Verfasser keinen Wert auf die Lokalisierung der Worte legt, die doch von größter Bedeutung für die sprachliche Charakterisierung der Landschaft ist, dinoll genuculu z. B. "per genoll o ginoll", das V. zitiert, ist am nördlichen Rande der Cerdagne nicht zu Hause; dort gilt [dunot]. quartal, cortal, quartil, cortil dürsten im Raume nebeneinander bestehen, (Vgl. über die lokale Verbreitung der von kwa' > [kwq'] > kq'] führenden Typen RDR III, 308-9). Wie weit reicht llapi (Katalonien: conill), wie weit die languedokisch anmutende Bildung des-e-set (Katalonien: disset)? Eine räumliche Fixierung der Wörter und Formen würde wesentlich zum Verständnis der sprachlichen Geschichte der Cerdanya, die durch ihre natürliche Lage und historische Entwicklung besondere Reize für die historisch-linguistische Forschung bietet, beitragen. Wenn wir auch in dieser Beziehung aus V.'s Sammlung nichts entnehmen können, so bietet sie für den Etymologen, wie J. Jud, Ro XLIV, 292 gezeigt hat, allerlei Bemerkenswertes. Auf eine starke Verbreitung des Suffixes -erri (dessen -rr- bei einer Herleitung aus gelehrt entwickeltem -erriu [Spitzer, LblGRPh 1915, 367] Schwierigkeiten macht) weisen zahlreiche Bildungen: camperri "weites Feld", fumerri "Menge Rauch", dgl, fumaterri, Dankenswert ist die Auslese von Worten aus dem Hirtenleben. - Der Beitrag "Els noms dels vents en català" von A. Griera (II, 74-96) stellt den Korrespondenten des Diccionari general, auf deren Mitteilungen er aufgebaut ist, ein schönes Zeugnis aus. Als Parallelen zu einzelnen k, Ausdrücken werden die von Berndt in seinem Aufsatz über die Crau (Provence) zusammengestellten Windnamen in der Provence (Zs. f. wiss. Geogr. VIII, 187-195) willkommen sein. - Eine gediegene Wortsammlung des gaskognischen (auf dem ALF nicht vertretenen) Val d'Aran gibt J. Condo III, 1-27 in seinem "Vocabulari aranès". - A. Griera stellt an der Hand einer reichen Sammlung phonetisch transkribierter Worte "Alguns criteris lexicografics que separen el català de l'aragonès i del gascó" (VI, 17-37; VII, 69 -79) das sich im Hochgebirge begegnende Aragonesische (Mdt. von Benasque), Katalanische (Vall de Barravés) und Gaskognische (Viella), sowie die Mundart des arag. Graus und des kat, Benavarre gegenüber. - Worte aus der Mundart des hart an der k.-arag. Sprachgrenze liegenden Ortes Fraga, die nicht im Zentralkatalanischen vorkommen, stellt P. Barnils in einer weiter unten zu besprechenden Studie zusammen (IV, 38-44). - Ein Verzeichnis von Worten, die für Tarragona charakteristisch sind oder dort in einer besonderen Bedeutung vorkommen, gibt mit phonetischer Umschrift M. de Montoliu "Petit vocabulari del camp de Tarragona" (VI, 38-51). - Ein "Vocabulari català de Tortosa" (III, 80-114) stellt F. Mestre zusammen. Tortosa gehört nicht mehr zu dem català oriental (das z. B. durch das Idiom von Barcelona und Tarragona vertreten wird), sondern leitet schon zum Valencianischen über. Die Einleitung zu der Sammlung gibt einige lautliche Charakteristika. Ihr zufolge sind valenc. [v] (labiodental) und normalkatal. [ $\dot{v}$ ] (bilabial) nicht scharf voneinander getrennt, vielmehr lassen sich Zwischenstusen — eben in Tortosa nachweisen, die man als bilabio-dentale Reibelaute bezeichnen kann. I wird nur vor Velarvokalen velarisiert.

Eine sehr wertvolle wortkundliche Monographie stellt das "Vocabulari català de les industries textils i llurs derivades" von R. Pons (VI, 59—164) dar. Die alphabetisch geordneten Fachausdrücke werden hinreichend definiert. Leider fehlt eine Veranschaulichung durch Bildbeigaben. Die Sammlung von R. Pons bildet den Anfang einer Serie, die die gesamten Gewerbszweige Kataloniens umfassen soll.

In ein von philologischer Seite bisher gänzlich vernachlässigtes Gebiet, den katalanischen Argot, führen die "Notes per a un vocabulari d'argot barceloni" von J. Givanel i Mas (VII, 11-68) ein. Die Sammlung enthält die Ausdrücke der Verbrechersprache und bildet somit ein schönes Seitenstück zu der bekannten Arbeit von Salillas über die Sprache des delincuente español. Das Material ist durch eine planmäßege Auslese aus einer Reihe moderner katal. Sittenschilderungen, vor allem den Werken J. Vallmitjanas, gewonnen. Die Sammlung macht auf Vollständigkeit keinen Anspruch - mit Absicht sind Ausdrücke, die sich auf das Geschlechtsleben beziehen, beiseite gelassen --, ist aber als erste ihrer Art hoch willkommen. Nur gelegentlich hat G. Erklärungsversuche unternommen und Vergleiche mit dem argot anderer romanischer Sprachen gezogen. Der Verf. lädt die Philologen ein, nunmehr sprachwissenschaftlich das von ihm als Liebhaber zusammengetragene Material nach Form, Bedeutung und Herkunst zu untersuchen. - Eine schöne Sammlung von Pilznamen aus Terrassa gibt A. Sallent "Noms de bolets en català (IV, 23-26).

A. Griera widmet in dem Aufsatz "La "calaixera" de Mn. Alcover" (IV, I—10) der gewaltigen wortkundlichen Sammelarbeit des mallorkinischen Geistlichen Worte berechtigter Anerkennung. In dem Rückblick über die älteren Sammlungen des katalanischen Wortschatzes darf neben den Namen Torres Amat, Marian Aguiló, Balari i Jovany der Alarts nicht unerwähnt bleiben. Den Ausführungen sind inhaltsreiche Proben des Alcoverschen Wörterbuches beigegeben (IV, 6—10: cavall, maig, pare; V, 44: talla; VII, 80—88: foc), die erkennen lassen, ein wie reiches und wertvolles Material von Mn. Alcover und seinen Helfern zusammengetragen worden ist.

Zu den etymologischen Studien sind von sachkundiger Seite bereits Ergänzungen und Verbesserungen gegeben worden (Spitzer, LblGRPh 1914, p. 204 -6; 1915, p. 23-25, 367 ff.; 1919, 176 ff.; Jud, Ro XLIV (1915), 290-4): Montoliu, "Etimologies catalanes" (I, 37-47) deutet colla I. Vereinigung, 2. nautischer Terminus; gresca < greesca < \*Gracisca "Lärm"; malver < male + \*fare; petó "Kuss"; xai "Lamm", wozu DLZ 1916, p. 1915. P. Barnils erklärt in "Fòssils de la llengua" (II, 7—12) l'ase de Sant Marti < (rectus) arcus, die Erhaltung von -etis als [-ets] in volkstümlichen Wendungen, dgl. von canis (beide von Spitzer abgelehnt); colrat del sol, colrar un refredat < coloratu, colere; fargar, sirgar < fabricare (?); [l'us] "dumm" < luscu "kurzsichtig" setzt Schwund des [-k] voraus (vgl. [bqsk]), der erklärt werden müste; noc "Walkkübel" (vgl. Spitzer); plè < plaher < placere; teme, tembre (verschiedene Reflexe von timere); II, 58-62; moll in seinen verschiedenen Bedeutungen; Bedeutungsentwicklung von pannu (pany de camisa, pany de paret); collocare colgar "sich schlafen legen", Sant Culgat; llas in llas que el torri Rest des rectus von llamp; Stamm 1 umbu in esllomar-se erhalten; demnarse "sich beunruhigen" im Verhältnis zu condemnar und damnare; rectus moller neben obliquus muller;

munyir in ja el munyirė, jo! = ja l'arreglarė, jo! erklärt Spitzer, Lbl 1915, 367; III, 30—39: über den Verlust von amare im K.; Stamm vitiu in avesat erhalten; Bedeutungen von còs < corpus; envidar "zum Spiel reizen"; fotja "Wagenspur" vgl. Spitzer, l. c.; jónec, xón < junix; morro "Maul" und seine Ableitungen in Anwendung auf Personen; Gebrauch von penar "leiden"; poder in sbst. Bedeutung; [ienitén] "knauserig" < re + tenere mit Konsonantenumstellung; vereinzelter Gebrauch von seu < sede und von dragar (kast. tragar). L. Spitzer erklärt III, 28—30 ataviar, mardà, malbė.

Die "Estudis etimològics i lexicogràfics" von Montoliu (III, 40-51; 61-72; IV, 15-22) hat Spitzer, LblGRPh 1919, 177ff. besprochen. Einige Ableitungen können angesichts phonetischer Schwierigkeiten nicht angenommen werden: desorde >(?) desordre > \*desodri > desori (woher das i?); \*culicitu "Mücke" > \*colett > \*colit > \*colit > \*colit > colit ist so ziemlich in allen Etappen unverständlich; für die Entwicklung des Vortonvokals bei crep + ella > clivella "Rıss" kann die von \*cistellu > cistell nicht als Stütze herangezogen werden, da hier e > i unter Einflus der umgebenden Konsonanten entwickelt ist (vgl. RHi XVII, 5-6 und Salow, Sprachgeogr. Untersuchungen, p. 47). Um die Erklärung des [l] in estela statt des aus stella zu erwartenden [l] hat sich M. vergeblich bemüht. Dass estela nicht gut ein Wort sein kann, das importiert (woher?) wurde, als der Wandel 11 > [?] abgeschlossen war (alsoziemlich spät), vielmehr ein altes Stammwort ist, das beweisen die Hartnäckigkeit, mit der in alten Urkunden l (=[l] bzw. [l]) geschrieben wird und indirekt die analogen Verhältnisse in anderen romanischen Idiomen (vgl. Gröber, ALL V, 479, ausführlicher Ettmayer, ZRPh XXX, 522 ff. und mit Bezug auf das Gaskognische Schneider, RDR V, 381). Lautlich stehen der Herleitung, von deu "Quelle" aus \*ductiu keine Bedenken entgegen. Dagegen ist ein dux > dèu, wie Spitzer, LblGRPh 1919, 177 annimmt, ebenso unmöglich wie das von ihm NM 1913, 167 vorgeschlagene vox > veu. Denn -ks > -is (siehe sex > sis) entsprechend -kt > it. \*doz, das Sp. postuliert, ist in der Tat eine Zwischenstufe von \*ductiu > \*dou > deu.

A. Griera "Sobre'l mot artiga" (II, 63—70) stellt auf Grund einer Ähnlichkeit der zum Verbrennen aufgerichteten Holzhausen mit primitiven Rundhütten einen Zusammenhang zwischen ihren Bezeichnungen (artiga — aretegia) her. aretegia ergebe \*artia und daraus entstehe durch Konsonanteneinschub artiga. Ob man diesen Übergangslaut für das K. ohne weiteres ansetzen dars — rao > ragó, saó > sagó beweisen nichts, da sich hier g zwischen Velarvokalen entwickelt hat —, ist zweiselhast. Vor allen Dingen aber ist ein \*ar-tegia nicht mit span. artiga, aragon. artica (Rev. Int. Est. Vasc. 1913, p. 490) und der von Gr. zitierten provenzalischen Form vereinbar.

Die Herleitung von guard, vereinzelt gguard "Zuchtesel" (V, 46—47) Griera) aus einer Kreuzung equa (egwa)! + super annu (sobrán ist in der Ebene der guard que passa de l'any, destinat a sementar) ist un-möglich. Dem widersprechen von vornherein die von Gr. selbst genannten kast., port., prov. und it. Folmen (kast. garañon), die auf die gemeinschaftliche Wurzel fränk. wrainjo (REWb 9573) weisen. Übrigens ist sobrán nicht super annu (nn > n'!), sondern superanu.

Besser ist Griera die Erklärung von vigata, vigatana "Schnitter", "Sichel" im Hochland der Pyrenäen gelungen (V, 48—49); sie verdanken ihren

Namen den Landleuten von Vich, die im Gebirge periodisch Erntearbeiten ausführen.

Ebenso aus einem lokalen Ereignis möchte Vila esquirol "Streikbrecher" (IV, 49—52) herleiten. Vgl. aber Spitzer, LblGRPh 1917, 178.

Andorra (Gniera IV, 46-8) verträgt sich kaum mit orri horreum.

- 5. Ortsnamenkunde. M. de Montoliu liefert zwei Beiträge zur k. Ortsnamenkunde: "Notes toponimiques" (II, 71—3), in denen er Bellver als altes veer (gegenüber jüngerem veure) enthaltend nachweist und vallvè, bellveht auf diese Grundform unter Kontamination mit valle, vicinu zurückführt. Zu Vallvidrera vgl. Carreras i Candi, Butll. del Ateneu Barcelonès III (1917), 452. Gut gelungen sind die "Notes sobre els suffixos -ētum, -ĕllum, en la toponimia catalana" (V, 34—37), in denen M. an der Hand der mit ihnen gebildeten Ortsnamen Funktionswandel der genannten Suffixe aufzeigt.
- 6. Monographien einzelner Landschaften. A. Griera widmet der Mundart des Capcir, jenes Gebirgstals in den Ostpyrenäen, in dem sich katalanisches und languedokisches Idiom kreuzen, oder vielmehr der seines Hauptortes Formigueres, einen längeren Aufsatz: "El dialecte del Capcir" (III, 115—36). Zur Charakteristik der Capcirmundart bringt G. nichts wesentlich Neues. Der Beweis für die Annahme, dass das Idiom des Capcir eine im Grunde katalanische Mundart sei, ist, wie ich in der Zeitschr. f. französ. Sprache und Liter. zeigen werde, nicht gelungen.
- P. Barnils bringt in den "Notes sobre l'aranès" (I, 48—56) Beispiele zu den von Schädel Ro XXXVII, 140ff. gekennzeichneten Zügen der gaskognischen Mundart des Val d'Aran (e, e, o, -ll, -kl), und deutet die vielgestaltigen Formen des aranesischen Artikels. Man vermifst eine Erklärung des Wandels -ll > -t (illu > t), da die von Fleischer, Sprachgeographie der Gascogne 1913, p. 56 und Schneider, RDR V, 381 gegebenen kaum ausreichend sind. Vgl. inzwischen Ettmayer, Vademecum 1919, p. 115—6. Die Pluralform des Artikels es, ez wird über els auf -ll's zurückgeführt. -ll's ergibt aber in der Mdt. des Val d'Aran gar nicht [ls], sondern [ts] (vgl. [puts] pullos, [bedets] vitellos). [ts] seinerseits wird von [-cs] abgeleitet (§ 8: en les formes plurals la -c torna -t + s). Ist diese Entwicklung durch Schreibungen gesichert? Soll man nicht vielmehr annehmen, das eine Palatalisierung des aus -ll's entstandenen -ts bis zu [c] + [s] (wie im sg. [-t] > [-t] > [-c]) überhaupt nicht eingetreten ist? Zur Geschichte der aranesischen Studien: vor Schädel hatte schon Sarrieu, RLR XLV, 386 auf den gaskognischen Charakter des Tals ausmerksam gemacht.
- P. Barnils liefert auch eine gediegene Studie zur Mundart des hart an der aragones.-katalan. Sprachgrenze gelegenen, aber doch rein katalanischen Fraga (siehe die lehrreiche Karte von Menéndez Pidal in RFilEsp III, 78), betitelt "Del català de Fraga" (IV, 27—45). Klarer als es in der vergleichenden Darstellung von Griera, La frontera catalano-aragonesa (Ba 1914) zum Ausdruck kommen konnte, hebt B. die charakteristischen Züge dieser peripheren Mundart hervor. Zugleich ist der Konsonantismus berücksichtigt, der in Gr.'s Abhandlung fehlt. Eine Reihe bemerkenswerter Lauterscheinungen treten hervor: die schon wiederholt auf k. Gebiet beobachtete Vokalharmonie, die Anfänge der Palatalisierung in den Lautgruppen pl-, bl-, fl-, kl-, gl-, durch satzphonetischen Zusammenhang erklätliche Assimilationen und Schwund des d-, Stimmlosigkeit des intervokalen -s- u, a. Mit einer Charakteristik des Wortschatzes schließt

die wertvolle Studie. Das [i] in [paridstre], [maridstre] (p. 32) könnte man vielleicht aus dem Zusammentreten der Vokale erklären, wie volksspanisch peor > pior, portug. cear [i] (Rez., Westspan. Mundarten § 167), wenn nicht in Fraga die Tendenz obwaltet, -e überhaupt zu verengen. Zur Erklärung von [e] in [engwen] l'ungüent, [engile] anguila, [engrinete] oreneta vgl. Millardet, RLR LVII, 200.

Verwickelte Fragen der k. Lautentwicklung wirst derselbe Forscher in seinem Aufsatz "El parlar ,apitxat" (I, 18-25) auf. Die Mundart des mittleren Küstenstriches der Provinz Valencia, das "apitxat", zeigt heute stimmlose Affrikaten und Reibelaute, wo das übrige k. Sprachgebiet (von einigen lokalen Sondererscheinungen, z. B. an der aragonesischen Grenze, abgesehen) stimmhaste aufweist: juniu [cun']-[gun'], \*leviariu [laucer]-[leujer]; duodecim [dote] - [dode]; causa [kosa] - [koza]. Während B. auf Grund lautphysiologischer Erwägungen geneigt ist, die stimmlosen Affrikaten aus den entsprechenden stimmhaften auf dem Wege organischer Entwicklung zu erklären, trägt er Bedenken [-s-] < [-z-] auf gleiche Weise zu deuten und erinnert an den geographischen Konnex zwischen dem [-s-] des "apitxat" und dem [-s-] des Kastilischen. Damit ist aber für die Klärung des Wesens der Erscheinung nichts gewonnen. Denn bez. der Entwicklung des Kastilischen stehen wir vor genau demselben Problem, das die Eigenheiten des "apitzat" auswersen. Vgl. altkast. [-z-] > [-s-];  $[-\tilde{z}-] > [-\tilde{s}-] > [-x-]$ ,  $[-\tilde{q}-] > [-p-]$ . Der Erklärung bedarf auch die Tatsache, dass das "apitxat" mitten im valencianischen [v] erhaltenden Gebiet b und v zu [b] bzw. [b] verschmilzt.

A. Griera studiert die Mundarten der balearischen Inseln in zwei Aufsätzen vorwiegend vom lautlichen und morphologischen Gesichtspunkt aus: "Notes sobre'l parlar d'Eiviça i Formentera" (I, 26—36). Die auf den Balearen außerordentlich stark hervortretenden Assimilationserscheinungen (vgl. für Mallorca: Schädel, Mundartliches aus Mallorca 1905, p. 31 ff.) mit Bezug auf Eiviça und Formentera zu untersuchen, behält sich Gr. für eine spätere Gelegenheit vor. Er beschränkt sich auf eine Skizze der Lautlehre und die Wiedergabe einiger Verbalparadigmen, die uns sehr willkommen sind. Bemerkenswert ist das noch ungeklärte Auftreten von [k] bei [kéveks] cophinos und von [n] bei [drbrens] arbores. Im einzelnen: [mell] setzt mel fort; vgl. südfrz. Statt \*vocitu setze vocitu (> [buit]). Zu eiviçisch [brite] gegenüber k. [brite] vgl. it. briglia gegenüber frz. bride (M.-L., REtWb 1313). Ist die Annahme einer Kreuzung mit arab. gib, die M.-L., REtWb 4812 ansetzt, bei \*librellu > [jibret] notwendig? vgl. RDR VI, 232. [livet] < nivellu? vgl. M.-L., REtWb 5010 (libellu).

Der zweite Aufsatz "El dialecte balearic" (V, 1—33, VI, 1—14) enthält eine Beschreibung charakteristischer Züge der balearischen Lautlehre, eine kurzgefaßte Morphologie des Pronomens, wertvolle Paradigmen zur Verbalflexion von Manacor und Söller und schließlich eine Reihe transkribierter Texte. Der Arbeit ist eine nützliche Bibliographie der bisher vorliegenden Veröffentlichungen über die Sprache der Balearen vorangestellt. Gr. führt (V, 2) aus, daß die Sprache der balearischen Inseln, unabhängig von Einflüssen des Festlandes, auf der Entwicklungsstufe des Katalanischen des XV. (!) Jahrhunderts stehen geblieben sei und keine weiteren Fortschritte gemacht habe. Dieser Auffassung kann man nach der Darstellung, die uns Gr. selbst von der Mdt,

der Inseln gibt, schwerlich beipflichten. Zwar bewahrt das Balearische im wesentlichen die Züge der mittelalterlichen Festlandssprache - diese selbst hat in späterer Zeit eine auffallend geringe Evolution durchgemacht --, anderseits treten aber doch eine Reihe von sprachlichen Eigenheiten hervor, die m. W. im sestländischen Idiom des Mittelalters nicht begegnen und die nach ihrem Wesen und in ihrer Ausdehnung der Sprache der Inselwelt einen typischen Charakter geben. Ich rechne hierzu die Entwicklung von  $k>[\ell],\; g>[g']$  und die durch diese Veränderung bedingten markanten Wandlungen im Vokalismus; ich zähle ferner hierzu die ausgeprägte Palatalisierung des a, die bis zum ausgesprochenen [e], nach Schädel, a. a. O. p. 30 sogar bis zu  $[\bar{e}]$  führt, die wenn auch vereinzelte Diphthongierung von a> $[\epsilon a]$ , ferner Wandlungen der schwachtonigen Vokale wie die des -a>[ho]in Soller oder die des [-e] (aus verschiedensten Quellen) > [-e], unter bestimmten Bedingungen gar bis [-u] hin. Gewiss sind diese Zuge nicht allgemein verbreitet. Aber gerade darum kann für sie als Grundlage nicht das mittelalterliche Idiom des Festlands angesetzt werden. Sie zeigen vielmehr, dass von einem Stagnieren der Balearensprache, insbesondere, wenn man die geringen Veränderungen des festländischen Idioms mit ihr vergleicht, keine Rede sein kann.

Im einzelnen bietet der Aufsatz viele Aufschlüsse, namentlich in lautlicher Beziehung, die sowohl für die Entwicklungsgeschichte des Katalanischen wie überhaupt allgemein sprachwissenschaftlich beachtenswert sind: die Ansätze der Nasalierung bei auslautendem -a (§ 11), die Diphthongierung von á > [ $\ell a$ ] (§ 11), die Entwicklung von -a> [ho] und [-u] unter Einflus eines vorausgehenden [-gw-] oder [-kw-] (aqua > [aigo], pascua > [pásko]), diemit der des  $\acute{a}$  in der Cerdanya (RDR III, 167:  $kwa > [kw\acute{a}] > [kv\acute{\phi}] > [k\acute{\phi}]$ ), im Vallespir und weiten Gebieten Nordkataloniens (BDiccLlengCat IV, 295), mit der des vortonigen a ! unter den nämlichen Voraussetzungen (RDR III, 308-9), sowie mit entsprechenden Erscheinungen im Portugiesischen (vgl. Leite, Esq. d'une dial. port. 1901 § 55 und García Diego, Elem. de gram. hist. gall. 1909 p. 61: corenta, corta, coresma; Rev. Lus. IX, 216: ago < aqua) und Gaskognischen (RLR LIX p. 39 und RLR LX, 74: tonlos quando > [kon]), um nur Beispiele aus den benachbarten Idiomen zu erwähnen, zu vergleichen sind. Bedauern muss man, dass Gr. die Lautlehre nach rein äusserlichen Gesichtspunkten aufgebaut hat. Hätte er sich von entwicklungsgeschichtlichen, von innersprachlichen Rücksichten leiten lassen, so hätte er, von einer höheren Warte aus, nicht unwesentliche Erkenntnisse über die uns vor allem interessierenden Entwicklungstendenzen, die die mallorkinische Mundart beherrscht haben oder beherrschen, erzielt. Wir hätten durch eine solche Betrachtungsweise zum Beispiel eine gewisse Klarheit über die im Mallorkinischen stark hervortretende Abhängigkeit der Vokalentwicklung von den benachbarten Konsonanten gewonnen, und auch das Wesen der Herausbildung eines velaren bzw. labialen Reibelauts in Umgebung labiovelarer Vokale wäre, wenn die auf verschiedene Kapitel verstreuten Beispiele im Zusammenhang gewürdigt worden wären, deutlicher zum Ausdruck gekommen. Eine solche Zusammenfassung hätte uns gelehrt, dass wir es nicht, wie Gr. meint, mit einer "regressió" oder einer "falsa regressió" zu tun haben, wenn paó als [págo] erscheint (§§ 28, 36), oder ein [q] in [niqulats] § 26, statt [tretul]

ein [tregul] (§ 27), statt [rev] ein [rev] (§ 30), statt llosa (nach Schwund des -s-) ein [tov] (§ 31) austritt, dass vielmehr die so oft in iberischen Idiomen beobachtete Entwicklungstendenz wirksam ist, die ich "Studien zur Lautgeschichte westspan. Mundarten" § 208 beschrieben habe und zu der García Diego, Rev. Fil. Esp. III, 309 ff. aus dem Spanischen neue Belege beigebracht hat.

7. Allgemeines. Einen ausgesprochen volkstümlichen Charakter trägt ein Aufsatz von P. Barnils, der (VII, 1-10) eine Begrenzung der "Dialectes catalans" nach außen und im Innern an der Hand eines Kartenbildes bietet. Ist die Linienführung nach außen (bis auf einen im einzelnen noch nicht untersuchten Abschnitt in der Provinz Castellon) durch eine Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen gesichert, so fehlt für eine scharse Trennung im Innern noch jeglicher wissenschaftlich begründete Anhalt, wenn wir vielleicht vom südlichen Teil des katal. Sprachgebiets absehen, über dessen Gestaltung vorwiegend vom lautlichen Gesichtspunkt aus B. selbst durch verschiedene Abhandlungen Licht verbreitet hat. Hat auch die Gliederung der k. Mundarten, wie sie auf der farbigen Karte zum Ausdruck kommt, nur einen provisorischen Charakter, indem sie sich auf die volkstümlichen Auffassungen von der Trennung der Dialekte und einige ausgesuchte lautliche 1) Kriterien stützt, so hätte doch an einzelnen Stellen eine größere Genauigkeit, gerade auf Grund wissenschaftlicher Forschung, erzielt werden können. Dass die Mundart des Capcir als ein "subdialecte rossellones" (§ 7) anzusprechen sei, kann durch die Veröffentlichung von Grieras oben genannter Arbeit nicht als erwiesen gelten. Auch sollte die Mundart der französischen Cerdagne um so weniger mit dem rossellonés zusammengestellt und von dem Idiom des südlich anschließenden Gebietes getrennt werden, als sie gerade die für das rossellonés § 17 als charakteristisch bezeichnete Entwicklung von  $\phi > [u]$  (carbone > [kərbu]) nicht mitmacht, vielmehr -- wie auch in anderer Beziehung -- in der Bewahrung des ø mit dem Süden geht. Wie kann das Val d'Aran ins katalanische Sprachgebiet einbezogen werden? Schliefslich ist es nicht angängig, die Grenze des "rossellonés" gegenüber dem benachbarten Südfranzösisch weit nördlich von Andorra zu ziehen.

Mit dem Hinweis auf einen hoch erfreulichen Beitrag kann ich diesen Bericht abschließen: die erste Probe des "Atlas lingüistic de Catalunya" (VI, 57—62 und 9 Karten). W. v. Wartburg hat im LblGRPh 1919, 394 ff. dieses erste sichtbare Zeichen des werdenden katalanischen Sprachatlas begrüßt, und seinen von Freude und dankbarer Gesinnung getragenen Ausführungen werden alle Romanisten gern beipflichten. A. Griera und P. Barnils, deren Namen wir in unserm Überblick so oft zu erwähnen Anlaß hatten, haben das große Werk in Angriff genommen und 1916 nach jahrelangen eingehenden vorbereitenden Studien in den verschiedensten Teilen des k. Sprachgebiets mit den Ausnahmen für den Atlas begonnen. 3500 Karten sind vorgeschen, und nach den Anzeigen des Institut d'Estudis Catalans, in dessen Rahmen diese neue große Unternehmung eingeleitet worden ist, soll der Atlas

<sup>1)</sup> Eine Gliederung auf Grund eines morphologischen Kriteriums (Gestalt der Endung der 1. prs. ind. I. Konj.) ist BDiccLlengCat X (1919), 519—22 gegeben.

das gesamte k. Sprachgebiet umfassen. Wenn man nach den veröffentlichten Probeblättern urteilen darf, wird auch die Grenzzone der benachbarten Idiome (das gaskognische Val d'Aran, das auf dem ALF nicht berücksichtigt ist und das Aragonesische sind auf den auf Katalonien beschränkten Probeblättern durch insgesamt 7 Orte vertreten) in den katalanischen Atlas eingeschlossen. Die Freude über diese willkommene Ausgestaltung des Atlas, die, so hoffen wir, sich auch auf die Peripherie Alguers erstrecken wird, wird aber durch die Tatsache getrübt, dass das katalanische Gebiet Frankreichs auf dem katalanischen Sprachatlas sehlen wird. Die Einheitlichkeit des Werkes läuft Gefahr gestört zu werden, und die Kontrolle der Aufnahmen M. Edmonts in Rosselló scheint uns nicht nur "wichtig" (v. Wartburg), sondern dringend erforderlich.

Die Mancomunitat de Catalunya, unter deren Auspizien der katalanische Sprachatlas begonnen worden ist, wird zu ihren großen Verdiensten um die heimatliche Wissenschaft ein neues unvergängliches hinzufügen, wenn sie den forschungsfreudigen Gelehrten, die die an Verantwortung und Mühe reiche Aufgabe durchzuführen übernommen haben, hilft, das Werk, auf dessen Vollendung die Romanistenwelt mit Ungeduld wartet, zu einem guten, baldigen Abschluß zu bringen.

F. KRÜGER.

## Zeitschriftenschau.

Romania, t. XLVI (1920), Januarheft (Nr. 181).

p. 1: M. Wilmotte, Chrétien de Troyes et le conte de Guillaume d'Angleterre (verficht den Satz, dass wir es eher mit einem Abenteuerroman nebst antiken Elementen (Apollonius von Tyrus) als mit einer christlichen Legende zu tun haben. Es findet sich in dieser Studie manch treffliches Argument für die Autorschaft Crestiens und auch für die späte Abfassung dieser Dichtung, die daher im Eingange des Cligés nicht zitiert werden konnte. Keinem anderen Dichter konnte die Lokalfarbe (Handel und Verkehr in der Champagne und in Flandern) so gut ausfallen. Auch die literarische Komposition zeigt überraschende Berührungen mit den übrigen Werken Crestiens: die hier angewandten stilistischen Kunstmittel sind dieselben, ja finden sich erheblich erweitert vor, die Reimtechnik der selteneren und daher maßgebenden Fälle und die gleiche Verwendung bezeichnender Ausdrücke, kurz, auch diese neue Untersuchung bekräftigt die von W. Foerster stets verteidigte Identität beider Crestiens). - p. 39: F. Lot, Nouvelles études sur le cycle arthurien: III, L'île Tristan (diese späte Benennung eines Eilands der Bretagne, bis Mitte 14. Jhdts. insula sancti Tutguarni, bildet kein Beweismittel mehr für irgend welche Herkunftstheorie der Tristansage). IV. Camlann (Ortsname verknüpft mit dem Untergange Arthurs und des Verräters Modred. Die Schlacht hat nach Wace und Layamon am Flusse Tambule (Tamer an der Grenze von Cornwall) stattgefunden; in der Historia Galfrids ist Cambula demnach als Lesefehler aufzufassen). V. Les noces d'Erec et d'Énide (in der Aufzählung der Hochzeitsgäste, unter denen nicht ohne Humor die Zwerge vorgeführt werden, finden sich Anklänge an Wace (oder direkt Galfrid) und an die Etymologiae Isidors von Sevilla. Dass der Zwergkönig Bilis als "li rois d'Antipodés" bezeichnet wird, beweist m. E. überdies eine skrupellose Ausbeutung

dieses oder eines ähnlichen Berichts über monstruöse Menschen. - p. 46: L. Foulet, Comment on est passé de ce suis je à c'est moi (historische Entwicklung dieses Vorgangs, wobei natürlich auch die anderen Personen berücksichtigt werden wie ce sont il > ce est ils > ce sont eux + c'est eux). p. 84: R. T. Holbrook, Le plus ancien manuscrit connu de Pathelin (der Vf. der Études sur Pathelin. Essai de bibliographie d'interprétation, Baltimore-Paris 1917, der eine kritische Ausgabe plant, beweist ergänzend, dass die Hs. Bibl. nat. nouv. acq. 4723, weit entfernt, eine gute Quelle für die Textkritik darzustellen, nichts weiter ist als eine direkte Kopie des zweitältesten Druckes von Levet (Paris 1489), der seinerseits den Druck von Guillaume Le Roy (Lyon, gegen 1485/6) reproduziert. Die Betrachtung der bezeichnendsten Lesarten, der Interpunktion, auch die Tatsache, dass der Kopist da, wo Levet eine Illustration bringt, freien Raum gelassen hat, lässt über diesen sekundären Ursprung unseier ältesten Hs. keinen Zweisel mehr übrig). - Vermischtes, p. 109: Th. Gérold, Remarques sur quelques mélodies de chansons de croisade (die von P. Aubry im Liede des Conon von Béthune "Ahi! amours, con dure departie" unterschiedenen drei Melodientypen werden auf einen Typus gebracht. Äholiche Probleme stellen sich für andere Lieder, von denen die zwei des chastelain de Couci = Bédier-Aubry VIII und IX herausgegriffen werden). p. 114: A. Långfors, L'article estipot de Godesroy (stellt die mit einem Fragezeichen versehene Stelle bei Godefroy com Hersens fist l'estipot aus der altfranz. Bearbeitung der Formula honestae viae des Martin von Braga, die E. Irmer in seiner Diss. (Halle 1890) willkürlich abgeändert hat (estipot > estropot), im Hinblick auf den Schluss der zweiten Branche des Roman de Renart zur Redensart a estupons, worin eine Ableitung zu estuper (vgl. hierüber M. Roques, Rom. XLI, p. 608) zu sehen ist). - p. 115: Cl. Brunel, Provençal caissa (schlägt als Etymon capsea (in lat. Urkunden auch capsia, cassea, cassia, caxea, caxia, capcia, cayssia, caycia, quayssia, letztere freilich schon provenzalisiert, vor; caissa dürfte sich im östl. Teil des provenz. Sprachgebiets entwickelt haben. Verf. polemisiert gegen jede Annahme einer Fernassimilation (\*cacsa < capsa). Wie stellt er sich eigentlich zu prov. caitiu, wo das gleiche Problem vorliegt?) - Rezensionen. p. 121: J. Gilliéron, Génealogies des mots qui désignent l'abeille d'après l'Atlas linguistique de la France. 1918 (K. Jaberg). - p. 135: J. de Bugnin, Le Congié pris du siècle séculier, poème du XVe siècle, avec une introduction par Arthur Piaget = Recueil des travaux p. p. la Faculté des lettres de l'Univ. de Neuchâtel VI. Paris et Neuchâtel 1916 (F. Ed. Schneegans). - Zeitschriftenschau. p. 137: Neophilologus I-IV (1915-1919) (M. Roques). - p. 141: The Romanic Review VII (1916) (M. Roques). - p. 143: Bibl. de l'École des Chartes, t. LXXVII-LXXIX (1916-1918) (E. G. Léonard). - p. 145: Journal des Savants 1891-1903 (M. Roques). - Chronik. p. 149: + J. Acher (M. Roques). Übersicht über K. Christ, Dle altfranz. Handschriften der Palatina. Leipzig 1916. - Neuerscheinungen: W. Foerster, Kristian von Troyes, Wörterbuch zu seinen sämtlichen Werken. Le roman de Fauvel par Gervais du Bus p. p. A. Långfors (S. a. t. fr.). — Kurze Anzeigen: C. S. R. Collin, A bibliographical guide to sematology. Lund 1915. - Ovide moralisé p. p. C. De Boer, t. I. (livres I-III). Amsterdam 1915. t. II (livres IV-VI). Amsterdam 1920 = Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschapen te Amsterdam,

N. S. XV u. XXI (M. Roques). — M. Esposito, On some waldesian mss. preserved in the library of Trinity College Dublin = The Journal of Theological Studies XVIII (1917), p. 70-71. 177-184 (M. Roques). - H. Kjellman, La construction moderne de l'infinitif dit sujet logique en français. Upsal 1919 = Uppsala Universitets Årsskrift 1919. Filosofi, Språkvetenskap och Historiska Vetenskaper 1 (L. Foulet). - J. Melander, Étude sur , magis et les expressions adversatives dans les langues romanes. Thèse, Upsal 1916. (L. Foulet). - S. Merian, Die franz, Namen des Regenbogens. Baseler Diss. Halle 1914. — J. Murray, Le château d'Amour de Robert Grossetête, évêque de Lincoln. Thèse. P. 1918 (A. Jeanroy). - E. Öhmann, Studien über die franz. Worte im Deutschen im 12. und 13. Jhdt. Diss. Helsingfors 1918 (A. Langfors). — M. Orlando, Gli accorciativi dei nomi propi di persona nel dialetto siciliano con referimento a quelli toscani. Palermo 1914. --Schwan-Behrens, Grammatik des Altfranzösischen. 11. Aufl. Leipzig 1919 (C. Brunel). - K. Sneyders de Vogel, Syntaxe historique du français. Groningue-La Haye 1919 (L. Foulet). - W. O. Streng, Himmel und Wetter in Volksglaube und Sprache von Frankreich = Annales Academiae scientiarum fennicae. - B. Terracini, Pier Enea Guarnerio = Rivista di filologia e di istruzione classica XLVIII (1920), I p. 95-107. - A. Thomas, Maître Aliboron, étude étymologique. P. 1919 (M. Roques). - J. Vising, Deux poèmes de Nicholas Bozon: le Char d'Orgueil. La Lettre de l'empereur Orgueil. Gøteborg 1919 = Gøteborgs Høgskolas årsskrift 1919 (A. Jeanroy).

April-Juliheft (Nr. 182-183).

p. 161: M. Prinet, Les armoiries dans le roman du Châtelain de Coucy (gründliche historisch-heraldische Studie der 22 Wappenschilde dieser Dichtung. Diese Wappenbeschreibungen "sont conçues dans une langue insuffisamment précise. On y trouve trop de mots inutiles, trop de termes impropres. Il ne peut guère en être autrement dans un texte versifié. Les exigences de la rime et de la mesure se concilient mal avec les règles du langage héraldique ... Le poète n'a point fait de recherches d'archéologie, il donne naïvement aux ancêtres les blasons des descendants, ses contemporains"). - p. 180: L. Sorrento, Nuove note di sintassi siciliana (I. Aspetta quantu u viu; quantu s'affacciau, e morsi. II. Staju, vaju unni u medicu. III. Nun sacciu s'iddu scánnunu. IV. Ora ora; nudu nudu; casa casa; cu veni veni). - p. 204: E. Hoepffner, Les poésies lyriques du Dit de la Panthère de Nicole de Margival (willkommene Ergänzung zur Ausgabe H. A. Todd's (S. a. t. fr. 1883), der die lyr. Einlagen in diesem didaktischen Epos nur kurz in seiner Einleitung beleuchtete, ebenso wie R. Berger in seinem Werke Canchons und Partures des altfranz. Trouvere Adam de la Hale le Bochu d'Arras, Halle 1900. Der geschickte Dichter, vermutlich auch Verfasser des Dit des trois morts et des trois vifs, nennt gewissenhaft seine Quellen, besonders Adam d'Arras, dessen Lieder durch das ganze allegorische Werk hin verstreut erscheinen, während Nicole's eigene Lieder neben einigen entliehenen am Schluss des Romans mit seiner Liebesdoktrin in einer Art von Epilog im Einklang stehen zu seiner eigenen, vielleicht wahrhaften Liebesgeschichte. Der Verf. erörtert die hier austretenden lyrischen Gattungen, unter denen namentlich der chant royal bereits in diesen Kreisen im Zusammenhang mit den Puys der nördlichen Städte bemerkenswert ist, das rondeau, die balade, die chançon. Es scheint das Bestreben des Dichters ge-

wesen zu sein, in einer Art von Canzoniere ein fast vollständiges Abbild der zu seiner Zeit üblichen und feststehenden lyr. Formen zu liefern, die dann überführen zu einem Machaut, Froissart, Eustache Deschamps. Die drei eingeschobenen dits, nicht für den musikalischen Vortrag bestimmt, sollten gleichfalls verschiedene Abarten dieser Gattung darstellen. Diese bewußte künstlerische Tendenz Nicole's gibt ihm innerhalb der Entwicklungsgeschichte der altfranz. Lyrik eine ganz eigenartige Stellung). - p. 231: E. Faral. Notice sur le manuscrit latin de la Bibl. nat. no. 3718 (u. a. Dichtungen des magister Droco (Dreu de Hautvillers), ein Streitgedicht zwischen Herz und Auge des Kanzlers Philippe de Grève († 1237), das auch in frz. Übersetzung vorliegt (vgl. über diese Gattung J. H. Hanford, The debate of Heart and Eve = Mod. Language Notes vol. XXVI [1911], S. 161 ff. und jetzt H. Walther, Das Streitgedicht in der latein. Literatur des Mittelalters. München 1920, S. 62 ff.), eine Vita Magdalenae sub compendio, ein Physiologus, der vielgenannte "Poeniteas cito", das misogyne Stück "Arbore sub quadam dictavit clericus Adam", Vita Amici et Amelii in Versen (Abklatsch der Prosaform mit einigen Abänderungen), der Karolellus (Versifizierung des Pseudoturpin mit der Interpolation von Saint-Denis), eine Dichtung zur Diätetik in Fragmenten (bei Faral vollständig abgedruckt und mit der Scola salernitana in Verbindung gebracht) von einem Dichter Daniel am Hofe Königs Heinrich II. von England, abgefasst zwischen 1171 und 1183, die versus magistri Serlonis de diversis modis versificandi (2. Hälfte 12. Jhdts., sämtliche Stücke hier von Faral abgedruckt). - p. 271: L. Foulet, La disparition du prétérit (ausgedehnte Studie zunächst über das Verhältnis von passé indéfini zum présent und prétérit seit dem Mittelalter unter Zuhilfenahme einer Scheidung zwischen literarischem und poetischem Stil, gehobener und familiärer Ausdrucksweise, der Grammatikerzeugnisse, sodann über den Verfall des mühsamen prétérit auf Kosten des beweglichen passé indéfini, der heute so gut wie ganz abgeschlossen ist. Der Atlas linguistique zeigt nur noch wenige provinzielle Spuren, die selbst im Süden bald verschwunden sein werden. Das Fortleben dieser Temporalformen in Schule und Presse ist ein künstlicher Zustand, dessen man sich aber bewusst bleiben muss. Magistros scire necesse est!). - p. 314: J. L. Weston, Notes on the Grail romances: The Perlesvaus and the Prose Lancelot (vielfache Polemik gegen die Methode und die Ergebnisse von Ferd. Lot, Étude sur le Lancelot en prose. P. 1918 [das der Redaktion der Ztschr. noch immer unerreichbar bleibt], nämlich gegen die Annahme einer geschlossenen und einheitlichen Komposition dieser umfänglichen Kompilation. Die Vferin betont vielmehr, dass der Perlesvaus eine Zwischenstufe, einen ursprünglicheren Queste-Abschnitt des Lancelot bilden muss, indem Lancelot für die Gralsuche mit Perceval verknüpft wurde. Innerhalb der zyklischen Entwicklung stelle demnach der Perlesvaus einen Faktor vor, der mit Lot's Theorie unvereinbar sei). - p. 330: E. Langlois, A propos du Coronement Loois (im Anschluss an seine zweite Ausgabe dieses Epos [Classiques français du moyen âge nr. 22] fasst der Vf. die Ergebnisse seiner eigenen und der fremden Forschung zusammen, wobei er zu wesentlich abgeänderten Resultaten gelangt ist. Er beharrt auf der früheren Datierung der Dichtung [Ende des ersten Drittels des 12. Jhdts.], auch darauf dass sie inhaltlich älter ist als der Charroi de Nîmes, verwirft die Annahme von G. Paris, dass vor der erhaltenen Form des Coronement eine ältere mit anderer Reihenfolge der

fünf Teile liege, auf der dann der Charroi aufgebaut worden ist. "Toutes ces hypothèses sont vaines, et la croyance à une version ancienne du Coronement, différente de la rédaction connue par l'ordre des deux premières parties et par le contenu de la quatrième, doit être abandonnée. Le Charroi repose sur un Coronement composé de tous ses éléments, rangés dans l'ordre où les présente la rédaction conservée"). — Vermischtes. p. 376: F. Lot, Traditions sur Geoffroi Grisegonelle et sur Helgaud de Montreuil - Influences littéraires antiques dans les noms de personne - Textes diplomatiques sur les pèlerinages. p. 383: L. Foulet, Pour le commentaire de Villon: La Belle leçon aux enfants perdus (diese drei unnummerierten Strophen, hinter Str. CXLV, sind kein Rest einer hier eingeflochtenen früheren Dichtung Villons, sondern nebst der darauffolgenden Ballade und den Str. CXLV, CXLVI ein integrierender Bestandteil des Testaments selbst). - Notes sur le texte de Villon (Lais et Testament). - p. 392: A. Thomas, Anc. prov. sebenc "bâtard". - Rezensionen. p. 398: F. Kluge, Altdeutsches Sprachgut im Mittellatein = Sitzungsber. der Heidelberger Akad. d. Wiss. 1915 nr. 12 (J. Jud). - p. 402: E. G. Wahlgren, Étude sur les actions analogiques réciproques du parfait et du participe passé dans les langues romanes = Uppsala Universitets Arsskrift 1920. Filosofi, Språkvetenskap och Historiska Vetenskaper, I (L. Foulet). - p. 404: R. de Labusquette, Autour de Dante. Les Béatrices. L'amour et la femme en Occitanie. L'amour et la femme en Toscane. Les femmes de Dante. P. 1919 (H. Cochin). p. 408: Le Tornoiement as dames de Paris, poemetto antico francese di Pierre Gencien, edito da M. Pelaez. Perugia 1917 (A. Langfors u. M. Roques). p. 426: Le Roman de Fauvel par Gervais du Bus p.p. A. Langfors. P. 1914-1919. S. a. t. fr.) (E. Hoepffner). - Zeitschriftenschau. p. 434: Bibl, de l'École des Chartes, t. LXXIX (1918) (E. G. Léonard. Wir erfahren aus diesem Berichte, dass die Société de l'École des Chartes [Sitzung 27. III. 1919] folgenden Beschluss gefasst hat: "Pour les manuscrits et les imprimés irremplaçables que les bibliothèques et les archives de France ont perdus, les nations ennemies seront tenues aux réparations suivantes en nature: il sera prélevé dans les bibliothèques des pays ennemis des manuscrits et des incunables intéressant la France, jusqu'à compensation des dommages causés"). - p. 435: Journal des Savants 1904-1919 (M. Roques). - p. 439: Romanische Forschungen, XXVI (1909) - XXXIII (1915) (A. Langfors, A. Thomas, E. Faral). p. 498: The Romanic Review, VIII (1917) u. IX (1918) (M. Roques). -Chronik p. 452. + J. Cornu (J. Jud). - Neuerscheinungen: Revue de littérature comparée. -- Classiques fr. du moyen âge, nr. 20: Gautier d'Aupais, poème courtois du XIIIe siècle, éd. par E. Faral (1919); nr. 21: Petite syntaxe de l'ancien français, par L. Foulet (1919); nr. 22: Le Couronnement de Louis, chanson de geste du XIIe siècle, éd. par E. Langlois (1920). M. P. Niltsson, Studien zur Vorgeschichte des Weihnachtssestes - Archiv für Religionswissenschaft XIX (1918), 50-150 (G. Cohen). - Kurze Anzeigen: M. Casella, La epistola di lu nostru Signori = Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino, L (1914-1915), 83-106 (J. Ju d). - Per il cinquantesimo corso di lezioni di Arturo Farinelli. L'opera di un maestro: quindici lezioni inedite e bibliografia degli scritti a stampa. Torino 1920 (M. Roques). - L. Gauchat et J. Jeanjaquet, Glossaire des patois de la Suisse romande. Bibliographie linguistique de la Suisse romande, t. II. Neuchâtel 1920 (M. Roques). -

Ch. Mills Gayley and B. Putnam Kurtz, Methods and materials of literary criticism, lyric, epic and allied forms of poetry. Boston 1920 (M. Roques). -La Canzone d'Orlando tradotta da R. Sciava. Torino 1920. - P. Henriquez Ureña, La versificación irregular en la poesia castellana. Madrid 1920. — O. Jespersen, Negation in English and other languages. Kopenhagen 1917 (L. Foulet). - Kr. Nyrop, Études de grammaire française (6: Analogies syntaxiques. 7: Contaminations syntaxiques. 8: Néologismes. 9: Monter le coup. 10: Une question d'accord). Kopenhagen 1920 = Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser III 1 (L. Foulet). - A. Langfors, Les Incipit des poèmes français antérieurs au XVIe siècle. I. P. 1917 (L. Foulet). - E. Walberg, Étude sur un poème anonyme relatif à un miracle de saint Thomas de Cantorbéry. Lund 1918 = S. A. Studier tillegnade Esaias Tegner den 13 januari 1918 (M. Roques). - A. Monteverdi, Il primo dramma neolatino. Cremona 1919 = Nozze Mannini-Monteverdi, -Jules Camus, filologo; nota di F. Neri = S. A. Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino, LV (1919) (M. Roques). - Autour d'un mot, par C. de Boer (Antrittsvorlesung an der Univ. Amsterdam 1917); C. de Boer, Considérations sur l'intérêt de l'étude de la litt. fr. du moyen âge (Antrittsvorlesung an der Univ. Leiden 1920). - V. Hugo, Légende des siècles, Nouv. éd. p. d'après les manuscrits et les éditions originales, avec des variantes, une introduction, des notices et des notes par P. Berret. P., Hachette 1920, 2 vol. (Les Grands Écrivains de la France) (G. Huet). - A. Birkenmayer, La bibliothèque de Richard de Fournival (Auszug aus den Sitzungsberichten der Krakauer Akad. (1919) (S. Glixelli). - Paget Toynbee, Dantis Alagherií Epistolae. The Letters of Dante, emended text with introduction, translation, notes and indices and appendix on the Cursus. Oxford 1920 (M. Roques). - Ramón Menéndez Pidal, Estudios literarios. Madrid 1920 (M. Roques). - G. Pascu, Gligorie Ureache; izvoarele lui Ureache; interpolările lui Simion Dascalu și textul lui Ureache, studiu de istorie literară. Jași 1920 (M. Roques). - J. Pauli, "Enfant", "garçon", "fille" dans les langues romanes. Essai de lexicologie comparée. Lund 1919 (M. Roques). - Pio Rajna, Dante e i romanzi della Tavola ritonda. Roma 1920 (S. A. Nuova Antologia). (M. Roques).

Oktoberheft (Nr. 184).

p. 465: J. Jud, Mots d'origine gauloise? (prov. marfi, rétor. amarv; san(n)a; fr. barge; fr. vandoise; lat. brigantes; blecha "traire"). — p. 478: A. Parducci, Bonifazio di Castellana (Ausgabe der drei Sirventese dieses Trobadors [Gr. 102] nebst reichlichem Kommentar und einer gehaltvollen Einleitung). — p. 512: E. Faral, D'un "passionaire" latin à un roman français: quelques soucces immédiates du roman d'Eracle (die eingehende Quellenuntersuchung zeigt zunächst für den zweiten Teil dieses Romans die Benutzung des Passionarius mit dem Text der Acta Judae Cyriaqui [Geschichte der Kreuzauffindung durch Helena nebst apokrypher Legende von Judas Cyriacus] und einer Homilie des Rabanus Maurus für den liturgischen Gebrauch, die ihrerseits, wie ähnliche Berichte bei Einenkel, in der Kaiserchronik, bei Jakobus von Varagine etc. [Geschichte der Kreuzerhöhung und der Niederlage des Chosroes], auf einen alten kanonischen Text zurückgeht. Die Parallelanalyse des Eracle und der Text der von Faral glücklich aufgefundenen Hs. Reims 1403 beweisen ein enges Anlehnen Gautiers von Arras an diese seine Vorlage, alles

andere entspricht der damaligen Technik des Kunstepos oder ist ein Nachhall histor. Lektüre. Der Vf. streift auch die Hauptmotive im ersten Teil der Dichtung, ohne den Gegenstand zu erschöpfen. Aber für ihn ist es wesentlich, dass der Dichter die Hauptelemente zu seiner Geschichte, in der wir bisher ausschliefslich Byzantinisch-Orientalisches gesucht haben, im Abendlande, in Rom gesammelt vorhanden waren. Klarheit darüber wird aber m. E. erst herrschen, wenn es gelingt, durch einen anderen Fund eines solchen zusammenhängenden. lat. Textes, der allein mir in Frage zu kommen scheint, sich zu bemächtigen. In diesem wird auch die List der Kaiserin Athanaïs (sich in den Kot der Strasse fallen zu lassen, um zum Liebhaber zu gelangen, vgl. Étienne de Bourbon, ed. Lecoy de la Marche, P. 1877, p. 394) stehen. - p. 537: F. Ed. Schneegans, Le Mors de la pomme, texte du XVe siècle (wichtige Einleitung zur Auffassung der danses macabres [Totentänze] und Edition der damit zusammenhängenden Dichtung Mors de la Pomme nach der einzigen Hs. Bibl. nat. fr. 17001 [von der Hand des Jehan Mielot, Sekretärs Philipps von Burgund]). -Vermischtes. p. 571: L. Foulet, De icest à cest et l'origine de l'article (die Formen itel: tel, itant: tant, idunc: dunc etc. (analogisch nach icil, icist etc.) führten den Sieg der i-losen Formen herbei. Vf. vergleicht damit ähnliche Doppelserien wie ilore: lore, iluec: lués, yla: la und äußert die Vermutung, dass gleiche Tendenzen für die ältesten Artikelsormen illi, illa etc.; li, la etc. gewaltet haben. Gerade der rasche Sieg von li, la, les, lui, lor soll auch die Serie cil, cel, celui, cele, celi, cist, cest, cestui, ceste, cesti etc. durchgesetzt haben). - p. 577: A. Horning, Daru (lothr. faire la chasse au daru, vgl. L. Zéliqzon et G. Thiriot, Textes patois recueillis en Lorraine, Metz 1912, p. 87 ff., darou bei Mistral s. v. darut, bei Godefr. daru. Die Etymologie bleibt unklar, Beziehung zu loup-garou liegt sicherlich nicht vor). - p. 581: A. Thomas, Sur le vers 412 de Gormont et Isembart (liest statt corueilles der Hs. [corailles bei Bayot] corneilles < comiculas, es handelt sich also um einen Bruch [hernie diaphragmatique] des Königs Ludwig bei der Anstrengung des Speerausziehens, nachdem er Gormond gespalten hat gesqu'al braiel]. -Rezensionen. p. 586: A. Cullmann, Die Lieder und Romanzen des Audefroi le Bastard, krit. Ausg. nach allen Hss. Halle 1914 u. H. Wolff, Dichtungen von Matthäus dem Juden und Matthäus von Gent. Diss. Greisswald 1914 (A. Langfors). - p. 591: H. Chamard, Les origines de la poésie française de la Renaissance. P. 1920 (A. Pauphilet). - p. 596: G. Bertoni, Italia dialettale. Milano 1916 (Giac. De Gregorio). - p. 600: Zeitschriftenschau. Journal des Savants 1920 (M. Roques). — Revue des langues romanes, LIX (1916-1917) (A. Långfors u. M. Roques). - Studi glottologici italiani, VII (1920) = G. De Gregorio, Contributi al lessico etimologico romanzo (M. Roques). — Studi romanzi editi a cura di E. Monaci, VII (1911)—X (1913) (M. Roques). — Revista di filologia española, III(1916)—VI(1919) (E. S.). — Revista Lusitana, XVI(1913) - XIX(1916) (M. Roques). - Mémoires de l'Academie des sciences de Cracovie, classe de philologie, VII (1880) ff. -3º serie, VI(1913) (S. Glixelli). — Travaux de la société néophilologique de Léopol (poln.): K. Jarecki, Notes sur les origines de la littérature épique en France (1919); S. Glixelli, Essais de littérature comparée (1919) (S. Glixelli). - Mémoires de la société néophilologique près l'Université de Saint-Pétersbourg, fasc. IV (1910): A. Smirnov, Nouvelle théorie de l'origine de l'ancienne

épopée française; fasc. V (1911): Derselbe, Di alcune Enfances dell'epopea francese: Il Karleto del cod. fr. XIII della Bibl. Marciana: fasc. VI (1912): Derselbe, Quelques nouvelles théories concernant l'origine de la poésie lyrique provençale; fasc. VIII (1915): Th. Korsch, Primae et secundae personarum pluralis numeri praesentis temporis formae in linguis romanensibus unde et quomodo ortae sint (G. Lozinski). - Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache zu Leipzig, XXI-XXV (1919) (M. Roques). - Chronik. p, 618: + C. Salvioni (J. Jud). + J. Storm (A. Långfors). - p. 622: Neuerscheinungen: Le Roman de la Rose p. p. E. Langlois, t. II. P. 1920 (S. a. t. fr.). — Hist. litter. XXXV (für 1921 angekündigt). — Resarch publications of the University of Minnesota. Studies in language and literature: Esther L. Swenson, An inquiry into the composition and structure of Ludus Coventriae (1914); P. E. Kretzmann, The liturgical element in the earliest forms of the mediaeval Drama (1916). - Gesellschaft für roman. Literatur, Bd. 34-41. - Beihefte zur Zeitschr. f. rom. Phil. 29-47 (L. Foulet u. M. Roques). - p. 628: Kurze Anzeigen: V. Bröndal, Substrater og Laan i Romanski og Germansk; Studier i Lyd-og Ordhistorie. Kopenhagen 1917 (M. Roques). -P. Herzog, Die Bezeichnungen der täglichen Mahlzeiten in den romanischen Sprachen und Dialekten; eine onomasiologische Untersuchung. Diss. Zürich 1916 (M. Roques). - E. Tappolet, Zur Etymologie von Hugenot = S. A. Anzeiger für Schweizer. Geschichte, 47. Jahrg. (1916), 133-153 (ders.). -A. Longnon, Les noms de lieu de la France, leur origine, leur signification, leurs transformations, I er fasc.: noms de lieu d'origine phénicienne, grecque, ligure, gauloise et romaine. P. 1920 (ders.). - N. Jorga, Brève histoire de l'Albanie et du peuple albanais. Bucarest 1919. - N. Jorga, Histoire des Roumains et de leur civilisation. P. 1920 (ders.). - Les Cent chefs-d'oeuvre étrangers: François Pétrarque: présace et traduction par H. Cochin. P. 1920 ders.). - K. Sneyders de Vogel, Enige opmerkingen over de kennis der Oudheid in the Middeleeuwen. Groningen 1920. - L. Olschki, Paris nach den afrz. Epen: Topographie, Stadtgeschichte und lokale Sagen. Heidelberg 1913. - G. Saintsbury, A history of the french novel, vol. I. From the beginning to 1800. London 1917 (ders.).

Modern Philology, vol. XVIII, 3 (July 1920). p. 1: H. Carrington Lancaster, La Calprenède dramatist. — p. 23: E. S. Sheldon, Some Roland emendations (die antevokalische Negationsform nen im Satzbeginn soll häufiger in einen krit. Text gesetzt werden). — p. 26: K. Pietsch, The Madrid manuscript of the Spanish Grail fragments (erneute genaue Beschreibung der Hs. als Ergänzung von Morel-Fatio, Rom. X (1881), 300 und Klob, Ztschr. f. r. Phil. XXVI (1902), 185 nebst einigen Auszügen aus der Vida de Berlan e del infante Josafa). — p. 37: G. Tyler Northup, "Caballo de Ginebra" (sucht diese Redensart aus Cervantes' Entremés de la Guarda cuidadosa durch die Figur des caballo de copas im Kartenspiel zu erklären). — Besprechungen p. 42: J. Babbitt, Rousseau and romanticism. Boston 1919 (E. Preston Dargan). — p. 51: E. Winkler, Französische Dichter des Mittelalters. II. Marie de France Sitzungsber. Kais. Akad. d. Wiss. in Wien, phil.-hist. Kl., Bd. 188, 3 (1918) (Foster E. Guyer). — vol. XVIII, 8 (December 1920). p. 79: G. R. Havens, The abbé Le Blanc and English Literature. — vol. XVIII, 11 (March 1921).

p. 113: J. E. Shaw, "And the evening and the morning were one day" Paradiso XXVII, 136-138 (diese dunkle Stelle wird in Verbindung gebracht mit der Engelslehre: in angelica cognitione dies, vespera et mane (cognitio vespertina et matutina) bei Augustinus u. Thomas v. Aquino, auch Isidors Erklärung des Schriftworts: Prior omnium creata est sapientia (bezogen auf die Engelsnatur), und mit der Stelle pelles (corpus) diaboli bei Gregorius, so dass der primo aspetto sich. auf Luzifer und seine von Habsucht erfüllte Anhängerschar bezieht). - p. 135: K. Pietsch, The Madrid manuscript of the Spanish Grail fragments. II (Auszüge aus der Vida de los sanctos padres dieser Hs.; die Teile Josep Abarimatia, Merlin und Lançarote hofft der Vf. in absehbarer Zeit zu publizieren, nachdem diese Ausgabe schon lange für die Ges. f. rom. Liter. angekündigt worden ist). p. 141: A. R. Nyke, Old Spanish girgonça (= aftz. jagonce < vaziros). p. 145: Fr. A. G. Cowper, The new manuscript of Ille et Galeron (wertvoller Beitrag aus der neu entdeckten Hs. Wollaton Hall zu W. Foersters und Löseths Ausgabe nach der mangelhaften Hs. Bibl. nat. fr. 373. Neuer Datierungsversuch beider Dichtungen Gautiers, ohne dass aber endgültige Klarheit erzielt ist. Entgegen Sheldon, On the date of Ille et Galeron = Mod. philology XVII (1919), vermutet ferner Cowper, dass Ille vor Eracle abgeschlossen worden sei. Wir hegen jetzt keinen dringenderen Wunsch als den, dass der Text der neuen Hs. möglichst bald zum Abdruck gelange). - Besprechungen, p. 153: A. L. Guérard, French civilization from its originals to the close of the middle age. London 1920; T. F. Crane, Italian social customs in the 16th century and their influence on the literature of Europe. New York 1920. C. H. C. Wright, French Classicism. New York 1920 (W. A. Nitze). - p. 161: A. Rutherford, Riddell, Flaubert and Maupassant: a literary relationship. Chicago 1920 (G. R. Havens). - p. 164: El Diablo Cojuelo, Luis Vélez de Guevara. Edición y notas de Fr. Rodríguez y Marin. Madrid 1918 (E. R. Sims). - p. 167: A. Hoare, A short Italian dictionary. Cambridge-New York 1918 (E. H. Wilkins). - p. 167: A classical technology edited from codex Lucensis 490 by J. M. Burnham. Boston 1920 (Ch. H. Beeson). - vol. XVIII, 12 (April 1921). p. 113: J. S. P. Tatlock, The epilog of Chaucer's "Troilus" (über die Tradition des Geleits [envoi], Auffassung des Dichters von Liebe, antiker Mythologie und Religion im Verhältnis zu Boccaccio's De genealogia deorum). - p. 149: A. C. L. Brown, The Grail and the English Sir Perceval (Fortsetzung einer Serie von Artikeln, die der Red. leider nicht sämtlich vorliegen). - Besprechungen. p. 167: Jessie L. Weston, From ritual to romance. Cambridge 1920 (zum Gralproblem). — p. 168: Revue de littérature comparée, dirigée par F. Baldensperger et P. P. Hazard. I (1921); G. Cohen, Écrivains français en Hollande dans la première moitié du XVIIe siècle. P. 1920 (T. P. Cross). - vol. XIX, 2 (November 1921). p. 163: A. Schaffer, Thomas Corneille's re-working of Molières Don Juan. - p. 177: W. S. Hendrix, Quevedo, Guevara, Lesage, and the Tatler. - p. 187: M. Romera-Navarra, Observaciones sobre la Comedia Tidea (des Francisco de las Natas, 1550 gedruckt. Einflüsse der Celestina, der Eklogen des Juan del Encina und der Komödien des Torres Naharro). - p. 221: P. Shorey, Le double mont in French Renaissance poetry (= Parnass).

Neophilologus I (1916). Heft 1. p. 1: J. J. Salverda de Grave, Observations sur le texte de la chanson de Guillaume (I. L'Unité du texte; II. Critique du texte). — p. 18: J. B. Tielrooy, De c'elle qui fut Olive. — p. 23: C. Serrurier, Jean Bodin, Colloque des secrets cachez des choses sublimes, entre sept sçauans qui sont de differens sentimens. — p. 44: Frantzen, Goethe und Beaumarchais. — p. 48: Bespr. von G. Rickert, Die Anfänge der romanischen Philologie und die deutsche Romantik. Halle 1914. — p. 68: K. Sneyders de Vogel, Romania XXX, 504 (Textbesserung an einer Reimstelle des Gerbert de Montreuil. In dessen Percevalfortsetzung [Episode von Tristan als Spielmann] wird für v. 203—204 [Mius velt morir que il n'abat L'orgueil celui en es le plat] vorgeschlagen: M. v. m. que il n'abache L'o. c. en es le plache). — p. 69: K. Sneyders de Vogel, Les ballades en jargon du manuscrit de Stockholm. — Derselbe, A propos d'un passage du Quintil Horatian. — Besprechungen. p. 72: Les Joies du gai savoir, p. p. A. Jeanroy. Toulouse 1914 (Salverda de Grave). Selbstanzeige: C. de Boer, Ovide moralisé, t, I (livres I—III). Amsterdam, Müller 1915.

Heft 2. p. 81: K. Sneyders de Vogel, Tristan et Iseut, d'après les publications récentes (Rekonstruktion des Urtristan durch J. Bédier und W. Golther, Feststellungen keltischer Züge durch F. Lot und Lokalisierung in Cornwall, Annahme keltischer Episoden durch G. Schoepperle, Zeukers Hypothese einer persischen Herkunst). — p. 88: P. Valkhoff, Louis Ménard (1822—1901). — p. 101: B. H. J. Weerenbeck, Le gérondis srançais avec sujet sous-entendu? — Besprechung. p. 153: L. Foulet, Le roman de Renard. Paris 1914 (Salverda de Grave.

Heft 3. p. 181: J. J. Salverda de Grave, Observations sur le texte de la Chanson de Guillaume (III, Les refrains. Diese lyrischen Teile seien wegen ihrer Kürze und Sondermelodie bestimmt gewesen, die Monotonie der epischen Langverse zu unterbrechen, eine laisse teils abschließend, teils ankündigend. Die Chronologie zwischen den Refrains und der Handlung zeige nichts Abschließendes. IV. La prétendue interpolation anglonormande (v. 1704 -1728 nach Rechnitz und Suchier). Vf. betont, dass die künftigen Studien zum Wilhelmskreise nicht auf sog. kritischen Texten (Suchier) aufzubauen seien, sondern auf der Überlieferung der Hs. selbst. Die neue Ausgabe von Elizabeth Stearns Tyler, New York 1919 (Oxford French Series by American scholars) trägt dieser Forderung bereits Rechnung, indem die Hs. ganz abgedruckt wird). - p. 192: C. Kramer, Les nouveaux fragments posthumes d'André Chénier. - p. 224: C. de Boer, Un cas de critique de texte (predigt Achtung vor der hdschr. Überlieserung, auch wo es sich um blossen Pleonasmus wie im Roman de Rou v. 1073 lor felonie . . . des Normanz e de Rou handelt). -Besprechungen. p. 230: G. Reynier, Le roman idéaliste au XVIIe siècle. Paris (K. Sneyders de Vogel). - p. 232: H. Sperber, Studien zur Bedeutungsentwicklung der Präposition über. Uppsala 1915 (J. G. Talen).

Heft 4. p. 241: C. de Boer, Hermione et Andromaque. — p. 248: C. Kramer, Les nouveaux fragments posthumes d'André Chénier. — Besprechungen. p. 306: J. Gilliéron, Pathologie et thérapeutique verbales. Neuveville (Suisse) 1915 (Salverda de Grave). — p. 308: G. Lanson, Manuel bibliographique de la littérature française moderne 1500—1900. Paris 1911—1914 (K. R. Gallas). — p. 311: A. Lefranc, Grands écrivains de la Renaissance. Paris 1914 (K. Sneyders de Vogel). — E. R. Curtius, Ferdinand Brunetière. Strafsburg 1914 (K. R. Gallas). — p. 317: G. Chinard, Notes sur le

Voyage de Chateaubriand en Amérique. Univ. of California Press 1915 (K. R. Gallas).

Neophilologus II (1917). Heft I. p. 1: J. van der Elst, L'alternance binaire dans le vers français et l'oreille germanique. — p. 8: C. Kramer, L'esthétique d'André Chénier d'après un ouvrage posthume. — p. 66: J. J. Salverda de Grave, L'origine des chansons de geste (Bemerkungen zu M. Wilmottes Aufsatz in der Revue historique, CXX (1915) und Hinweis auf des Vfs. eigenen Vortrag in Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akad. v. Wetensch., 5 c Reeks, Deel I). — Besprechungen. p. 67: H. O. Thieme, Essai sur l'histoire du vers français. Paris 1916 (E. A. Boulan). — p. 70: E. Levi, Vocabolario etimologico della lingua italiana. Livorno 1914 (K. Sneyders de Vogel).

Heft 2. p. 85: G. B. Huet, La Granida de Hooft. Notes d'un romaniste. - p. 92: A. Jeanroy, Les débuts de la poésie lyrique courtoise. premières théories et les premiers modèles. - p. 101: K. R. Gallas, Les origines du roman réaliste au XIX e siècle. - p. 145: Salverda de Grave, Sur l'évolution de C prépalatal latin en français. - p. 146: Derselbe, A propos de galimatias (zu Eitrem's Ableitung in Ztschr. f. rom. Phil. XXXVIII (1914), 357 aus einer Stelle bei Albertus Magnus: garrimantia. Der jargon de Galimatias bei Montaigne sei eine iron. Entstellung aus πολιμαθία). - p. 147: A. Kolsen. Eine cobla des Trobadors Savaric de Mauleon. - p. 148: C. de Boer, Note sur Erec, vs. 45-48 (Berichtigung eines Irrtums in Zenkers Buch Zur Mabinogionfrage, auf den ich selbst bereits aufmerksam gemacht habe. Vgl. Zenkers schwache Entschuldigung in seinem jüngsten Werke: Forschungen zur Artusepik. I. Ivainstudien, Halle 1921, S. 171, Anm. I). - Besprechungen. p. 151: H. Heckel, Das Don Juan-Problem in der neueren Dichtung. Stuttgart 1915 (W. Davids). - p. 154: A. Sainati, Jacopo Sannazaro e Joachim du Bellay. Pisa 1915 (K. Sneyders de Vogel).

Hest 3. p. 161: S. Eringa, Luc de Heere et la seconde Renaissance française. — p. 171: W. van der Wijk, L'emploi des consonnes doubles dans la première édition du dictionnaire de Richelet. — p. 223: A. S., Les Précieuses dans Charles d'Orléans (Rondeau 105). — Besprechung. p. 224: A. Ruplinger, Charles Bordes, membre de l'Académie de Lyon (1711—1781). Lyon 1915 (K. R. Gallas).

Hest 4. p. 248: K. Sneyders de Vogel, Verbes pronominaux. — p. 258: H. P. Brouwer, La question de si dit "concessis". — p. 261: C. de Boer, Une victime de Madame de Montespan. — p. 302: K. R. Gallas, Publications récentes sur La Fontaine.

Neophilologus III (1918). Heft I. p. 1: L. Bouman, La diphtongaison des voyelles accentuées libres en vieux français (Annahme von Schwebediphthongen infolge beweglichen Akzents). — p. 7: K. Sneyders de Vogel, Une passion du XIVe siècle (betont den Wert von K. Christ's Entdeckung des ältesten Osterspiels in der Palatina Hs. lat. 1969 zu Rom, vgl. seine Schrift: Die altfrz. Handschriften der Palatina. Leipzig 1916. Das Spiel ist seitdem in der Zeitschr. f. rom. Phil. XL (1920) von Christ veröffentlicht worden). — p. 10: J-W. Marmelstein, Autour d'un débris de vieux lexique (Mellema, Dictionnaire ou Promptuaire Flameng-Françoys, 16. Jhdt.). — Be-

sprechungen. p. 64: C. Appel, Bernart von Ventadorn. Halle 1915 (Salverda de Grave). — p. 69: G. Wacker, Über das Verhältnis von Dialekt und Schriftsprache im Altfranzösischen. Diss. Berlin 1916 (Salverda de Grave). — p. 74: J. E. Fidao-Justiniani, L'esprit classique et la préciosité au XVII e siècle. Paris 1914 (K. R. Gallas).

Heft 2. p. 81: C. de Boer, La Mort d'Hector. Fragment du XIVe siècle, d'après l'Iliade latine (Stück aus dem Ovide moralisé in krit. Abdruck und Bemerkungen über die lat. Vorlage, von der nur diese Übertragung in franz. Verse bekannt ist). - p. 89: C. Serrurier, Saint François de Sales-Descartes-Corneille. - p. 122: H. Sparnaay, Über die Laudinefigur (betont, dass die Sturmquelle und die Gewinnung der Landesherrin zwei einander völlig fremde Sagenmotive seien, da sie ja auch einzeln und z. T. vor der Abfassung des Yvain vorkommen. Der Verf. verfehlt nicht, auf die irische Heldensage [Serglige Conculaind] aufmerksam zu machen als eine Variante des Verlockungsmotivs. Crestien musste das Witwenmotiv einführen, sobald er sich entschlossen hatte, die Quellenepisode mit dem Hüter des Brunnens, der gleichzeitig Laudinens Mann ist, in den Vordergrund zu stellen. Die Laudinefigur selbst ist dem Vf. "in ihrer ursprünglichen Gestalt die märchenhafte Jungfrau, welche von einem Manne gehütet, von einem andern errungen, als Preis in die Gewalt des Siegers übergeht. . . . Die Sage wurzelt in den Anfängen der Kultur, in einer Moral, für die die Neuzeit kein Verständnis mehr hat. Ob sie nun keltisch ist oder nicht, macht wenig Unterschied"). - p. 156: K. Sneyders de Vogel, nasci (nicht bloss nativus, schon nasci in einer Stelle eines Hieronymusbrieses trägt den Begriff des Natürlichen). - p. 157: K. R. Gallas, sarabande (in neuerer Literatur merkwürdiges Zusammentreffen dieses Wortes mit farandole, das es immer mehr verdrängt: Beispiele aus Gautier, Flaubert, Daudet).

Heft 3. p. 161: Salverda de Grave, La diphtongaison des voyelles libres accentuées en français (Erweiterung zu Bouman's Aufsatz im selben Bde. des Neophil. p. 1 ff. Die Fälle verschiedenenen Resultats führt er im wesentlichen auf die fallende Betonung der Diphthonge zurück, die, mehr im Westen und stärker beim Volke entwickelt, neben der steigenden bestanden hat. Die näheren Gründe für den Sieg der einen oder anderen Tendenz entziehen sich noch unserer Kenntnis). - p. 167: J. H. Kool, Le problème Erec-Geraint (Überblick über den neu entbrannten Mabinogionstreit [Zenker-Edens gegen W. Foerster], der noch lange nicht abgeschlossen ist. Auch Vf. glaubt sich zur Annahme einer gemeinsamen schriftlichen Quelle für Crestien und Mab. bekennen zu müssen, wobei er auf das Verhalten des ersteren in der Philomena [die freilich zweifelhaft bleibt] gegenüber Ovid verweist). - p. 174: W. E. J. Kniper, Eenige navolgingen van Horatius bij Leconte de Lisle. - p. 184: K. R. Gallas, L'Invitation au Voyage de Baudelaire et la Hollande. - Besprechungen. p. 232: A. Jeanroy, Bibliographie sommaire des Chansonniers provençaux. Paris 1916 (Salverda de Grave). - p. 233: M. Leky, Grundlagen einer allgemeinen Phonetik als Vorstufe zur Sprachwissenschaft. Köln 1917 (G. R. Deelman).

Heft 4. p. 241; G. B. Huet, L'Entrée d'Espagne. Quelques remarques (zur Ausgabe von A. Thomas und Herausheben einiger quellengeschichtlicher Punkte: in Rolands Reise nach dem Orient einige Anklänge an die Alexander-

sage; die Episode von Karls des Großen wunderbarer Rückkehr nach Paris, wodurch er die Wiederverheiratung seiner Gemahlin verhindert, erinnert an die Spagna in Versen, vgl. jetzt Revue des traditions populaires, XXXII [1917], 98 ff., 145 ff.). - p. 247: Salverda de Grave, Quelques observations sur les origines de la poésie des troubadours (vor der Kunstlyrik der Provenzalen setzt der Vf. den Vortrag lat. Lieder durch die Spielleute an: die Gattungen des planctus und des conflictus haben jene des planch und des partimen hervorgerusen: neux qui faisaient des poèmes latins étaient, à mon avis, les mêmes que ceux qui chantaient en provençal"). - p. 253: K. R. Gallas, La composition interne du chapitre des Ouvrages de l'Esprit. - p. 301: K. Sneyders de Vogel, L'oxymoron de Virgile (neue Stelle zu Neophilol. I, 69 aus Garnier's Bradamante). — Besprechungen. p. 302: F. Brunot, Histoire de la langue française des origines à 1900, t. V. Le français en France et hors de France au XVII e siècle. Paris 1917 (Salverda de Grave, zum Schluss begeisterte Lobpreisung des uneigennützigen und delikaten franz. Volkes und der Marneschlacht als Beitrag zur Kriegspsychose). - p. 303: E. Jacoby, Zur Geschichte des Wandels von lat. z zu y im Galloromanischen. Diss, Berlin 1916 (K. Sneyders de Vogel). - A. Stempel, Giraut de Salignac, ein provenzalischer Trobador. Diss. Rostock 1916 (Salverda de Grave).

Neophilologus IV (1919). Heft 1. p. 1: J. J. Salverda de Grave, Poésies religieuses inédites du XVI e siècle. — p. 10: P. Valkhoff, Elie Luzac. I. — p. 82: W. E. J. Kuiper, Leconte de Lisle en Theocritus. — p. 91: J. W. Beck, De laatste meeningen over het Walthariusgedicht (anläßlich der Zuweisung des Waltharius an Frankreich durch M. Wilmotte in der Revue historique, CXXVII (1918). Vf. verhält sich skeptisch dazu und stellt die Arbeit von L. Simons, Waltharius en de Walthersage, Brüssel 1913, ins Licht). — Besprechungen. p. 93: L. Clédat, Manuel de phonétique et de morphologie. Paris 1917 (K. Sneyders de Vogel).

Heft 2. p. 106: P. Volkhoff, Elie Luzac. II. — p. 152: A. G. van Hamel, Tondalus' Vision en Patricius' Vagevuur (Beziehungen dieser beiden Legenden zur irischen Literatur, besonders zu den Imrama). — Besprechungen. p. 167: H. Güntert, Indogermanische Ablautprobleme. Untersuchungen über Schwa secundum, einen zweiten indogermanischen Murmelvokal. Strafsburg 1916 (B. Faddegon). — p. 160: A. Jeanroy, Bibliographie sommaire des Chansonniers français du moyen åge. Paris 1918 (Salverda de Grave). — p. 170: E. Lommatzsch, Provenzalisches Liederbuch. Berlin 1917 (ders.). — p. 171: A. Långfors, Les Incipit des poèmes français antérieurs au XVI e siècle. I. Paris 1917 (ders.). — A. Eckhardt, Remy Belleau, sa vie, sa "Bergerie". Budapest 1917 (ders.). — p. 173: F. Adler, Racine als Mensch und Künstler. Diss. Leipzig 1915 (K. R. Gallas). — p. 174: K. Glaser, Georges Rodenbach, der Dichter des toten Brügge. Marburg 1917 (ders.).

Heft 3. p. 193; C. de Boer, De plaats van het attributieve adjektief in het moderne Frans. — p. 202; P. Leendertz, De strophen van Rutebeuf (Wichtigkeit metrischer Studien für die Textkritik Rutebeuf's, dem bessere Ausgaben wie die von Jubinal und Kressner zu wünschen sind). — p. 211; J. W. Marmelstein, L'édition strasbourgeoise de l'Institution Chrestienne. — p. 277; Jos. Schrijnen, Gr. αμαξα en frz. δrouette en zijn maagschap. —

p. 285: Selbstanzeige von K. Sneyders de Vogel, Syntaxe historique du vieux français. Groningen 1919.

Heit 4. p. 289: W. Mulder, Les Taffurs (das Wesentlichste hierüber vgl. bereits bei E. Dreesbach, Der Orient in der altirz. Literatur. Diss. Breslau 1902. - p. 310: H. Spaarnay, Laudine bei Crestien und bei Hartmann. - p. 358: Frantzen, Über den Einfluss der mittellateinischen Literatur auf die französische und deutsche Poesie des Mittelalters (die Erkenntnis der Beziehungen zwischen lat. Klerikerliteratur und der Vulgärpoesie auch für Epos und Lyrik müsste immer stärker mit den herkömmlichen Ansichten über den volkstümlichen Entwicklungsgang jener Gattungen im frühen Mittelalter aufräumen. Untersuchungen wie die von E. Faral über den Einfluss gelehrten Schrifttums und die Nachahmung Ovids sind bedeutungsvoll für die Einsicht in Entstehung und Komposition des Ritterromans gewesen. Die weltliche lat. Lyrik in den Klerikerkreisen und besonders die Hospoesie [z. B. Lieder, Cambridger Hs. 1552, hrsg. Jaffé in Ztschr. f. d. Altertum XIV, 449 ff.] hat die frz.-dt. Lyrik mitbestimmt, und der Vf. will solche Einflüsse resp. Parallelerscheinungen selbst für die Kleinpoesie an Tanzliedern, Spielversen, Sprüchen und Rätseln gelten lassen. Mit Recht betont er eindringlich, die Mahnungen Wilh. Meyers in Fragmenta Burana, S. 184 zitierend, die Wichtigkeit der mlat. Dichtung. - p. 371: K. R. Gallas, A propos du titre, Le démon de midi. - Besprechungen. p. 373: Catalogus der Fransche Taal-en Letterkunde in de Koninklijke Bibliotheek, I. Den Hag 1918 (K. R. Gallas). - p. 374: A. Guesnon, Adam de la Halle et le Jeu de la Feuillée. Paris 1917 (K. Sneyders de Vogel).

Neophilologus V (1920). Heft 1. p. 1: Salverda de Grave, Évolution de certains groupes intervocaliques de consonnes en français. (In der Konsonantengruppe muta + liquidae l, r oder + i, u macht der zweite Bestandteil eine doppelte Entwicklung durch: bald ist er nur angelehnt, bald selbständig, daher meuble neben meule, siecle neben seule, seigle neben soille, poison neben place, vigne neben grange, egal neben ivel etc.). - p. II: K. R. Gallas, Mérimée et la théorie de l'art pour l'art. I. - p. 21: H. Sparnaay, Zur Entwicklung der Gregorsage (erklärt sie aus verslachten Reminiszenzen der Oedipussage, aus den kirchlichen und ritterlichen Verhältnissen der Zeit. Letzteres Element begegnet uns auch im Richars li biaus [Motiv der Befreiung einer bedrängten Landesherrin] und im mndl. Roman van den Riddere metter Mouwen. Die Motive in der Vorgeschichte Gregors [außereheliche Geburt, Aussetzung], die Vf. nur streift, hat, was ihm entgangen ist, bereits W. Benary in seinem inhaltvollen Artikel Zur Sage vom Findelkind, Ztschr. f. rom. Phil. XXXVII [1913], 617ff. behandelt). - p. 58: J. A. A. Frantzen, Zur Vagantendichtung (Im Anschluss an H. Süssmilch, Die lat. Vagantenpoesie des 12. und 13. Jahrhunderts als Kulturerscheinung, Leipzig u. Berlin 1918, gibt Vf. einen ideenreichen Überblick über die bisherige weitverstreute Forschung zum mittelalterlichen Vagantentum). - Besprechungen. p. 79: T. Navarro Thomás, Manual de pronunciación española. Publicaciones de la Revista de filologia española. Madrid 1918 (G. J. Geers). - p. 80: C. Appel, Provenzalische Lautlehre. Leipzig 1918 (K. Sneyders de Vogel). - p. 81: E. Lerch, Die Bedeutung der Modi im Französischen. Leipzig 1919 (ders.). - p. 83: C. S. R. Collin, Étude sur le développement de sens du suffixe -ata, dans les

langues romanes, spécialement au point de vue du français. Lund 1918 (Salverda de Grave). — p. 85: E. Brall, Lat. foris, foras im Galloromanischen. Diss. Berlin 1918 (K. Sneyders de Vogel).

Heft 2. p. 97: L. Delibes, Le subjonctif dans la phrase adjective après un superlatif relatif ou autres tournures exprimant une idée de relativité (zu Toblers Artikel in VBtr. II2, 17-24: Un des bons dîners que j'aie faits). p. 105: K. R. Gallas, Mérimée et la théorie de l'art pour l'art. II. p. 115: J. H. Scholte, Der rote Ritter (Wolfram hat den Namen seines Roten Ritters [Ambraser Hs. von Hartmanns Erec: Iher Gaheries (in Haupts Ausgabe: Ithêr von Gahevîez = Wolframs Parzival] nicht aus Hartmann, sondern direkt aus Crestiens Namenliste im Erec [Yders + Gaheriez] übernommen). - p. 170: J. A. A. Frantzen, Die Gedichte des Archipoeta (wertvoller krit. Beitrag zu Manitius' wenig empfehlenswerter Neuausgabe, München 1913). - p. 180: G. van Poppel, Der "Genitivus" bei den Vaganten (diese grammatische Spielerei, worauf auch Frantzen im Nachwort hinweist, ist im Zusammenhang mit dem parodistischen Gebrauch der Kasusnamen überhaupt zu erklären, so bezeichnet dann Genitivus: coitus und coitor). - Besprechungen. p. 181: M. Henschel, Zur Sprachgeographie Südwestgalliens. Diss. Berlin 1917 (K. Sneyders de Vogel).

Heft 3. p. 193: G. J. Geerts, El problema de los romances (bringt eine neue Auffassung, die er jener von Menéndez Pidal entgegensetzt: die Romanzen seien lyrischen Charakters, nicht ableitbar aus früheren epischen Gedichten; das schwierige Problem sei nur zu lösen im Zusammenhang mit der mlat. Dichtung und nach der Methode der modernen Märchenforschung, wozu sich die Lieder novellistischen Inhalts am meisten eignen. Der Beweis für diese Thesen wird freilich erst anzutreten sein). - p. 199: J. W. Marmelstein, L'état primitif de L'Epistre au Roy (über die Widmung in Calvins Institution chrestienne an Franz I.). - p. 205: C. Serrurier, Voltaire et Shakespeare, à propos du monologue d'Hamlet. - p. 210: C. Kramer, Les poèmes épiques d'André Chénier. I. - p. 273: W. F. Themans, Sur deux vers du Moïse de Vigny. - Besprechungen. p. 274: L. Foulet, Petite syntaxe de l'ancien français. Paris 1917 (K. Sneyders de Vogel). - p. 278: Robert Grosseteste, Le Château d'amour. Texte du XIII e siècle p. p. J. Murray. Paris 1918 (Salverda de Grave). - p. 280: H. Beaunier, La Jeunesse de Joseph Joubert. Paris 1918 (K. R. Gallas). - p. 281: H. A. Korff, Voltaire im literarischen Deutschland des XVIII. Jahrhunderts. Heidelberg 1918 (J. H. Scholte). Ankündigungen. p. 286: C. de Boer, Ovide moralisé, t. II (livres IV-VI). Amsterdam, Müller 1920. — K. J. Riemens, Esquisse historique de l'enseignement du français en Hollande du XVIe au XIXe siècle (Thèse de Paris). Leyde, A. W. Sijthoff 1919. - A. P. Roose, Het karakter van Jean-Jacques Rousseau (Leydener Diss.). Groningen, J. B. Wolters 1919.

Heft 4. p. 289: C.B. Lewis, The origin of the Aalis Songs (der Vf. stellt infolge einer rein äußerlichen Ähnlichkeit mit dem apokryphen Jakobusevangelium die sonderbare These auf, daß "our beautiful Aalis is none other than Saint Anna, the mother of the Virgin Mary, and the scene as depicted in our little poems simply the description of the circumstances attendant upon the appearance of the angel to Anna, with the divine message that she was to bear a child"). — p. 298: C. Kramer, Les poèmes épiques d'André Chénier.

II. — p. 357: Frantzen, Nachtrag zu Neoph. V, 58 ff., 170 ff. (lat. Vagantenpoesie). — p. 365: V. W. Post, Sur la prononciation des palatales (nach dem Atl. ling. haben wir die Aussprache  $\dot{s} < \text{lat. } c$  vor e(i), z. B.  $\dot{s}erf < cervum$ , nicht nur im "pikardisch-norm." G: biet, sondern noch mehr verbreitet an der schweizerischen Grenze und im breiten Streisen zwischen der Garonne und dem Allier). — Besprechungen. p. 374: H. Sperber u. L. Spitzer, Motiv und Wort. Studien zur Literatur und Sprachpsychologie. Leipzig 1918 (J. G. Talen).

Neophilologus VI (1921). Heft 1. p. 1: B. H. J. Weerenbeck, A propos de galimatias (denkt an lat. ballismatia [Du Cange] < \*βαλλισμάτιον, Tanz, Tanzlied oder vielmehr \*βαλλισματίας, vielleicht ein mittelgr. Lehnwort aus dem XIV. Jhdt., das im Kirchenlatein und erst recht im Volksmunde verunstaltet wurde). — p. 5: E. Boulan, La littérature féminine et le dixhuitième siècle "charmant et maudit". — p. 13: C. Kramer, Les poèmes épiques d'André Chénier. III. — p. 88: J. Schrijnen, Genitivus mysticus (zu Dreves, Anal. hymn. I, Bl. 83, nr. 44). — p. 90: Ders., Der latijnsche accusativus absolutus (anläſslich der Publikation von Frederik Horn, Zur Geschichte der absoluten Partizipial-Konstruktionen im Lateinischen. Lund 1918). — Besprechung. p. 93: R. T. Holbrook, Étude sur Pathelin. Baltimore et Paris 1917 (Salverda de Grave).

Heft 2. p. 97: M. Boas, De Raetaromaansche versie der Disticha Catonis.

— p. 117: A. G. van Hamel und K. R. Gallas, Over Ossian. — p. 130:
Frantzen, Ein spätes Zeugnis lateinischer Klerikerdichtung (Vf. macht aufmerksam auf die in der Ztschr. des Aachener Geschichtsvereins XI [1889]. 50 ff. von Nörrenberg gedruckte dt.-lat. Gedichtsammlung der Hs. Erfurt, Amplon. Q. 332. Sie ist bezeichnend dafür, dass noch im Ausgang des 14. Jhdts. die Tradition der lat. Klerikerschule sich erhielt und dieselben Rhythmen ihren deutschen wie lat. Liedern zugrunde legte. Zahlreiche Besserungen und Ergänzungen zu den mangelhast überlieserten Texten). — Besprechungen. p. 139: J. B. Besançon et W. Struik, Précis historique et anthologie de la littérature française. Groningue-La Haye s. a. (Salverda de Grave). — p. 140: Libro de Apolonio, an Old Spanish poem, ed. by C. Carroll Marden, I. Text and Introduction. Baltimore-Paris 1917 (K. Sneyders de Vogel).

Heft 3. p. 145: G. Busken Huet, "Tartusse" ("tu n'es qu'une tartusse, qu'un butor, qu'une hapelourde" heisst es im Druck Mastigophore (1609), cf. E. Rolland, Flore populaire XI [1914], 183. tartusse [tartusse] sei eine Art von Doppelsorm zu trusse [trusse]. — p. 149: C. Kramer, Les poèmes épiques d'André Chénier. IV. — p. 221: Selbstanzeige von J. H. Kool, Les Premières Méditations en Hollande de 1820—1880. Lettres inédites de Lamartine. Paris 1920.

Heft 4. p. 225: J. L. Walch, Een paar opmerkingen over L'École des Femmes. — Besprechungen. p. 272: L. Spitzer, Die Umschreibungen des Begriffes "Hunger" im Italienischen. Halle 1921 (Salverda de Grave). — p. 274: G. Cohen, Mystères et Moralités du manuscrit 617 de Chantilly. Paris 1920 (ders.). — p. 280: A. Rivoire, Li eschés amoureux. Frammenti trascritti dal codice Marciano, con introduzione e appendice. Torre Pellice 1915 (K. Sneyders de Vogel). — p. 280: Ch. Dufresny, Amusements sérieux et comiques. Introduction et notes de Jean Vic. Paris 1921 (K. R. Gallas). — p. 294: F. Horn, Zur Geschichte der absoluten Partizipialkonstruktionen im

Lateinischen. Diss. Lund 1918 (K. Sneyders de Vogel). — p. 297: Selbstanzeige von J. W. Marmelstein, Étude comparative des textes latin et français de l'Institution de la Religion Chrestienne par Jean Calvin. Groningen 1921.

Studier i modern språkvetenskap utgivna av Nyfilologiska Sällskapet i Stockholm. VII (1920). p. VII: E. Staaff, Per Adolf Geijer (mit Bild). — p. 1: H. Kjellman, Om den onpersonliga satsens natur. — p. 63: E. Walberg, När författades Wilhelm af Canterburys miracula sancti thome cantuariensis? — p. 77: J. Melander, L'origine de l'espagnol no más au sens de "seulement". — p. 85: A. Nordfelt, En svensk riddardikt och dess original. — p. 127: J. Vising, Quomodo: de romanska språken. — p. 137: H. Kjellman, Les rédactions en prose de l'Ordre de Chevalerie. — p. 215: Aperçu bibliographique des ouvrages de philologie romane et germanique publiés par des Suédois de 1917 à 1919. (236 S. 8 Kr.)

VIII (1921). p. 57: J. Melander, La locution il y a. Essai de syntaxe historique. — p. 83: E. Staaff, L'origine de l'usage de l'article défini devant les noms de pays en français. Quelques remarques de syntaxe historique. — p. 97: Å. W. Munthe, "Juro a brios baco balillo". Apuntes sueltos. — p. 163: H. Kjellman, La légende de Saint Jean Damascène. Une rédaction du XIII e siècle en vers français. — p. 135: A. Stenhagen, Två fall av imperfektum i franskan. (163 S. 6 Kr. 50 öre.)

A. H.

## Verzeichnis der bei der Redaktion bis 25. Dezember 1921 eingelaufenen Druckschriften.

(Genauere Besprechung bleibt vorbehalten.)

G. Baesecke, Deutsche Philologie. Gotha, Friedrich Andreas Perthes A.G. 1919. 132 S. 6 M. (Wissenschaftliche Forschungsberichte, hgb. K. Hönn, Heft III.) Praktische Einführung und Übersicht über das in den Kriegsjahren 1914—1917 innerhalb der germanistischen Forschung Geleistete. Aber auch für romanist. Kreise bietet dies Handbuch mit seiner Berücksichtigung von Sage, Märchen, Volkskunde viele Anregung.

M. Esposito, Mélanges philologiques. Textes et études de littérature ancienne et médiévale, premier fascicule. Florence, chez l'auteur Via Nazionale, 10, 1921. 64 S. Enthält: I. Pastiches Cicéroniens: La cinquième Catilinaire et la réponse de Catilina. II. Un nouveau manuscrit des Mirabilia Romae, III. Un fragment des Dialogues de Sulpice Sévère. IV. Vies de Boèce d'après un manuscrit d'Oxford. V. Un fragment de la Navigatio sancti Brendani en ancien vénitien. VI. La légende de saint Eustache en vers anglo-normands (vollständiger Text nach der Hs. Dublin). VII. Le paradis terrestre chez le Pseudo-Mandeville (Quelle: Iter Alexandri Magni ad paradisum).

A. Franz, Neuphilologische Strömungen. Überlegungen zum 17. Allgem. Dt. Neuphilologentag in Halle (4.—6. Oktober 1920). Gießen, v. Münchow'sche Univ.- Druckerei 1921. 50 S. Beachtenswerte Ausführungen, Kritik und Gegenkritik, Gesamtströmungen und das Vorbildungsproblem, Auslandskunde.

E. Gamillscheg und L. Spitzer, Beiträge zur romanischen Wortbildungslehre. Genève, Leo S. Olschki 1921 (Biblioteca dell' "Archivum romanicum" diretta da G. Bertoni. Serie II. Linguistica, vol. 2). 230 S. Meyer-Lübke zum 60. Geburtstag (30. I. 1921) gewidmet. Von Gamillscheg: Grundzüge der gallorom. Wortbildung; von Spitzer: Über Ausbildung von Gegensinn in der Wortbildung: I. Die epizönen Namen auf -a(s) in den iberischen Sprachen. II. Das Suffix -one im Romanischen. Ausführliche Wortverzeichnisse.

W. Göricke, Das Bildungsideal bei Addison und Steele. Bonn, Peter Hanstein 1921 (Bonner Studien zur engl. Philologie, Heft XIV). 55 S. 7 M. Geht aus vom Renaissanceideal und vom Typus "Il Cortegiano" von Castiglione.

A. W. de Groot, Die Anaptyxe im Lateinischen. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht 1921 (Forschungen zur griech. u. lat. Grammatik hgb. von P. Kretschmer u. W. Kroll, 6. Heft). 92 S. 9 M. Eine aus der Schule M. Niedermann's (Basel) entstandene tüchtige Arbeit über den Vokaleinschub (Dehnung des interkons. Gleitlauts) innerhalb des (Volks)lateins auf Grund einer reichen Materialsammlung, besonders aus dem Corpus. Innsr. Lat., des Corp. Glossar. Lat. und dem Florentinus der Digesten. Beachtenswert für uns sind die Kapitel: phonetische Erklärung der Anaptyxe und ihr Vorkommen in den roman. Sprachen: der Akzentübergang integrum > integrum — die Lehnwörter in der Romania und die Anaptyxe in Süditalien — der sogenannte Stützvokal im Französischen — die Doppelbehandlung der Gruppe Muta-Liquida im Französischen (vgl. auch Salverda de Grave, Neophilologus V [1919], 1ff.).

W. Hebeisen, Die Bezeichnungen für Geschirr, Eimer, Krug im Französischen, Oberitalienischen und Rätoromanischen mit besonderer Berücksichtigung des Alpengebietes. Berner Diss. 1921. 68 S. u. 1 Karte. Der erste Teil einer geplanten umfassenden Untersuchung über die Terminologie der Küchengeräte.

Index Miraculorum Marianorum indici A. Ponceleti in Anal. Boll. t. XXI vulgato superaddendus a Floriano Holik compositus. Budapestini, Typis Consortii Stephanaei 1920. 24 S. Auf dem schwierigen, weil weitverstreuten Gebiete der Marienlegenden wird diese Initiensammlung, die Poncelets Index (Analecta Bollandiana, t. XXI, Bruxelles 1902) wesentlich ergänzt, höchst willkommen sein. Neu aufgenommen sind die Parallelen aus Pelbartus de Temesvar, Oswaldus de Laskó. Das rasche Vergleichen erleichtert ein besonderer Index der Haupterzählungen nach kurzen lat. Stichworten. Ein Anhang zählt die ungarischen Hss. auf, die Marienmirakel aufhalten.

E. Howald, Griechische Philologie. Gotha, Friedrich Andreas Perthes A. G. 1920. 72 S. 5 M. (Wissenschaftliche Forschungsberichte, hgb. K. Hönn, Heft IV.) Hülfsmittel für die geistige Übergangswissenschaft.

G. G. Nicholton, Recherches philologiques romanes. Paris, Honoré Champion 1921. XII u. 255 S. 30 fr. Der Romanist an der Univ. Sidney steuert hier 102 Artikel etymologischer Art bei; hierzu wird gar manches zu bemerken sein, da es auch an kühnen Außstellungen nicht fehlt. Ich greife aufs Gratewohl p. 171 heraus: "Le fr. aller, qui est le même mot que avaler, vient du lat. vulg. \*avallare 'descendre'... \*avallare passe par les formes afalare > ahaler > aaler > aler. On peut comparer \*afacere > afaire > ahaire > aaire > aire = air

etc. - p. 180: "Le prov. anar et toutes les autres formes qui lui répondent viennent sans aucun doute du lat. ante minare; cf. le prov. angarda < ante \*warda . . . \*antmenare > \*antnnare > annar. L'origine de ce verbe ressemble ainsi beaucoup à celle de l'it. andare, esp., port. andar < (se)ante dare". Aber es wimmelt nur so von Überraschungen und Blendfeuern, von denen die bisherige so mühsame Forschung sich nichts hat träumen lassen, z. B. fr. joli < \*diabolivus, cajoler < \*coaddiabolare, tost < tanto post, asr. guaires < varie, afr. estovoir zu esto (imp. fut. von esse), soigner < \*sufungi und besoignier \*benesufungi, sonder < \*sufundare, povre hère = povre afaire, bêcher</p> \*inversicare, ôter < \*absitare. Zum Schlusse zwei Textinterpretationen;</p> I. Le passage controversé des Serments de Strasbourg (früher in der Ztschr. f. rom. Phil. XL abgedruckt). II. Le passage controversé de la Cantilène de Sainte Eulalie. Es handelt sich um v. 15 Ell ent adunet lo suon element. Nach einigen Schwankungen ob einer Korrektur element > alement , marche, conduite', so dass der Sinn wäre: 'Elle prend de là (du christianisme) sa manière d'agir', oder 'Elle en compose sa conduite', verfällt er auf den seltsamen Gedanken, in element ein vlat, \*ala mente (statt alia mente) zu sehen und übersetzt nun: 'Elle s'attache, au contraire, plus fortement à son nom de chrétienne'. Wer staunt da nicht?

A. Seidel, Einführung in das Studium der Romanischen Sprachen. Geschichte und vergleichende Darstellung der Romanischen Sprachen. Wien und Leipzig, A. Hartleben's Verlag o. J. 176 S. 10 M. (131. Teil der Bibl. der Sprachenkunde.) Ein in jeder Hinsicht veraltetes Buch, wenngleich betont wird: "Der Zweck dieses Buches ist kein rein wissenschaftlicher, sondern ein praktischer". Einige Proben aus der "Skizze der allgem. Sprachwissenschaft": S. 12 heißt es, daß bei den Nasalvokalen der Luftstrom durch die Nase entweicht, daß E in "lebt" offen ist; S. 29, daß der Konj. in Hauptsätzen sich durch Ellipse erklärt; aus dem Abschnitt über Volkslatein: p. 95 manger 

mandere, haesitare und nitidus sollen spezifisch vlat. Wörter sein etc. Wir bezweifeln entschieden, daß das Buch selbst unseren Studenten nützen kann. Auf S. 134 steht ein schülerhafter Druckfehler.

Jos. Schrijnen, Einführung in das Studium der indogermanischen Sprachwissenschaft mit besonderer Berücksichtigung der klassischen und germanischen Sprachen. Bibliographie. -- Geschichtlicher Überblick. -- Allgemeine Prinzipien. -- Lautlehre. Übers. von W. Fischer. Heidelberg, Carl Wintersche Universitätsbuchhandlung 1921 (Indogermanische Bibliothek, hgb. von H. Hirt u. W. Streitberg. Erste Abteilung: Sammlung indogermanischer Lehr- und Handbücher. Erste Reihe: Grammatiken. 14). X u. 340 S. 20 M. Ein ausgezeichnetes Werk, das in keiner philologischen Bibliothek fehlen sollte. "Die Eigenart des Schrijnenschen Buches besteht darin, dass es der so wichtigen allgemeinen Sprachwissenschaft weit mehr Platz einräumt, als dies in Werken ähnlichen knappen Umfangs der Fall zu sein pflegt. Dabei lässt es auch die kulturgeschichtliche und soziale Sprachforschung, die in unseren Tagen einen so verheissungsvollen Aufschwung genommen bat, zu ihrem vollen Rechte kommen. Die jedem Abschnitt beigegebenen reichhaltigen bibliographischen Hinweise werden sich von besonderem praktischen Werte erweisen" (Vorwort des Übersetzers).

Società Filologica Romana. Ernesto Monaci. Roma, presso la Società 1920. 213 S. Ein dem Gedächtnis dieses Romanisten von seinen Schülern gewidmeter und mit Portraits gezierter Band. Es behandeln: G. Salvadori Erinnerungen, F. Ermini die Tätigkeit als Lehrer, V. de Bartholomaeis die Studien zur ital. Philologie, C. Trabalzo die Beiträge zur Dialektologie. M. Pelaez zur prov., franz., span. und portug. Philologie, V. Frederici zur Paläographie, P. Fedele zur Geschichte. Den Band beschliesst das Verzeichnis aller Schriften des ital. Meisters, dessen Crestomazia italiana und portug. Liederbuch von bleibender Bedeutung sind.

A. Tobler, Vermischte Beiträge zur französischen Grammatik. Erste Reihe. Dritte, vermehrte Auslage. Leipzig, S. Hirzel 1921. 315 S. geh. 30 M. geb. 38 M. Der seit 1914 fertige Neudruck enthält eine Eingliederung der Zusätze aus Toblers Handexemplar und einige Besserungen von M. Kuttner. Der Hgb., Rudolf Tobler, bemerkt, dass eine Berücksichtigung der neuesten Forschungen seit 1910 unterblieben sei, um nicht einen fremden Zug in den Charakter des Buches seines Vaters hineinzutragen. Es bliebe doch zu erwägen, ob nicht bei einer nächsten Auflage dies in Form von Anmerkungen unter oder hinter dem Text geschehen könnte.

Th. G. Valette, Niederländisches Konversations-Lesebuch. 3. Auflage. Heidelberg, Julius Groos 1921. 213 S.

H. Walther, Das Streitgedicht in der lateinischen Literatur des Mittel-München, Oskar Beck 1920. (Quellen und Untersuchungen zur alters. lateinischen Philologie des Mittelalters, begründet von L. Traube, hgb. von P. Lehmann, V 2.) 256 S. Wichtige Untersuchung dieser Literargattung, die auf die Antike zurückgeht und in den Motiven viel Volkstümliches, Theologisches (dogmatisch-moralisch), seltener Juristisches enthält. Ein besonderes Kapitel, das zur Tenzone und dem Débat führt, behandelt die Streitfragen aus dem Liebesleben (z. B. Phyllis et Flora), dem Gegensatz der Stände und der Mönchsorden, zuletzt polit. Streitgedichte. Der Vf. verfügt über eine ausgedehnte Kenntnis der zahlreichen lat. Hss., die ihm hoffentlich einmal die krit. Edition all dieser Dichtungen verstattet. Nur ein Teil von bisher unveröffentlichten Stücken konnte noch eben im Anhang abgedruckt werden. Man vermisst einen Index für den so reichhaltigen Inhalt.

W. von Wartburg, Französisches etymologisches Wörterbuch. Eine Darstellung des galloromanischen Sprachschatzes. Bonn u. Leipzig, Kurt Schroeder 1922. Lieferung Nr. 1 (Vorwort zu dem bedeutenden Unternehmen u. Verzeichnisse S. I-XXXII. A-\*amaitja [germ.] ameise S. 1-80). Inlandspreis 30 M. Preis f. Ausland mit hoher Valuta: 5 Schweizer Franken,

G. Wilke, Archäologische Erläuterungen zur Germania des Tacitus. Leipzig, Curt Kabitzsch 1921. Mit 74 Abbildungen im Text. 84 S. 12 M.

Ch. Bally, Traité de stylistique française. I. II. Seconde édition. Heidelberg, Carl Winter 1919 u. 1921. XX u. 331 S. 21 M.; VIII u. 264 S. 10 M. (Indogermanische Bibliothek. Zweite Abteilung: Sprachwiss. Gymnasialbibliothek hgb. von M. Niedermann. III. Band, I. Teil.)

Ph. Aug. Becker, Clement Marots Psalmenübersetzung. Leipzig, B. G. Teubner 1921 (Berichte über die Verhandlungen der Sächs, Akad, d. Wiss, zu Leipzig, phil.-hist. Klasse, 72. Bd. [1920], 1. Heft). 44 S.

Bibliotheca mundi. Napoléon, documents-discours-lettres, hgb. von P. Amann. Leipzig, Insel-Verlag 1921. 320 S.

Bibliotheca romanica. Strasbourg, J. H. Ed. Heitz. nr. 249/250: Théâtre de Molière. Le Bourgeois gentilhomme. X u. 95 S. - nr. 251: Oeuvres de Jean Racine. Esther IV u. 54 S. - nr. 252/254: Clément Marot. Psaumes avec les mélodies. XXXIII u. 149 S. - nr. 255: Oeuvres de Molière. Monsieur de Pourceaugnac. 80 S. - nr. 256: Oeuvres de Molière. L'amour médecin. 47 S. - nr. 257/259: L'Astrée d'Honoré d'Urfé p. p. H. Vaganay. Première partie, livres I-IV. 234 S. - nr. 262/263: Dancourt et Saint-Yon Le chevalier à la mode. XI u. 92 S. - nr. 264/267: L'Astrée d'Honoré d'Ursé p. p. H. Vaganay. Première partie, livres V-VIII. S. 235-476. nr. 268/269: Oeuvres d'Alfred de Vigny. Chatterton. 146 S. - nr. 270/271: Oeuvres de P. Corneille. L'Illusion comique. 127 S. - nr. 274/275: Marie de France, Les lais I-IV. XXIII u. 107 S. - nr. 277/278 dass. V-XII avec glossaire. S. 108-228 (Einleitung u. Neuausgabe von Mariens Lais durch E. Hoepffner. Als Grundlage für den Abdruck dient texlich die anglonorm. Hs. Brit. Mus. Harley 978 (wie bei K. Warnke), aber in graphischer Hinsicht wegen der franzischen Färbung die Hs. Bibl. nat. nouv. acq. fr. 1104, weil dadurch die Lekture erleichtert werde und man auch eher an die Urform herankomme. Unter dem Text steht eine Auswahl von Varianten. Das Glossar ist ganz summarisch). Preis jeder Nummer 3 M.

E. G. W. Braunholtz, Cambridge fragments of the anglo-norman, Roman de Horn' = S. A. Modern Language Review, XVI (1921), 23—33. Bruchstücke in 2 Hss. der Cambridger Univ. Bibl. Add. 4407 und 4470, die hier im diplomat. Abdruck mitgeteilt werden = v. 2106—2220 u. 4944—5249 nach der Ausgabe Brede-Stengel (A. A. VIII, Marburg 1883).

Les Classiques français du moyen âge publiés sous la direction de M. Roques. Paris, Honoré Champion. nr. 14: Gormont et Isembart, fragment de chanson de geste du XII e siècle éd. par A. Bayot, 2e éd. revue (1921). XIV u. 71 S. fr. 1.50. Diese zweite Auflage enthält eine vortreffliche Einleitung, den Abdruck des Brüsseler Bruchstücks nebst Versuch des krit. Textes auf der Gegenseite, dazu krit. Bemerkungen, Eigennamenverzeichnis und Glossar. In v. 633 ist hdschr. deueret (krit. Text dévret) kaum ein ind. plusq., es wird deiet einzusetzen sein. - nr. 23: Chansons satiriques et bachiques du XIIº siècle éd. par A. Jeanroy et A. Långfors (1921). XIV u. 143 S. fr. 7.50. Geschickte Auswahl von 45 Liedern (1-10 Satiren gegen die schlechte Welt, Klerus, Mönchsorden, Verleumder; 11-23 gegen die Liebe, 24-38 gegen die Frauen; 39-45 Trinklieder); im Anhang der lat. Laetabundus nebst franz. Übertragung. Klingende Namen sind hier vertreten wie Rutebeuf, Richard de Fournival, Mahieu le Juif, Gontier de Soignies, Gilles de Vieux-Maisons, Simon d'Authie. 24 Stücke sind anonym. Einleitung und Behandlung der Texte nebst ausreichendem krit. Apparat sind löblich. Verzeichnis der Eigennamen und seltener Wörter, Konkordanz mit G. Raynaud's Bibliographie. nr. 24: Les chansons de Conon de Béthune éd. par A. Wallensköld (1921). XXIII u. 39 S. 3 fr. Völlig umgearbeitete Edition (Erstausgabe Helsingfors 1891). Hist.-liter. Einleitung nebst vollständiger Bibliographie; die zehn sicher bezeugten Lieder des Dichters nebst Varianten u. Anmerkungen; Eigennamenverzeichnis u. ein alles Nötige bietendes Glossar.

G. Cohen, Mystères et moralités du manuscrit 617 de Chantilly publiés pour la première fois et précédés d'une étude linguistique et littéraire. Paris, Edouard Champion 1920 (Bibliothèque du XVe siècle). 4°. CXIX u. 138 S. mit 3 Tafeln. 30 fr. Prächtig ausgestattete Ausgabe von bisher unbekannten zwei Weihnachtsspielen und drei Moralitäten aus dem Chantilly-Museum mit umfänglicher Einleitung. Sprachlich weisen die Texte nach Lüttich hin, zeitlich nach dem 14. Jhdt. Das erste Weihnachtsspiel ist literarisch besonders interessant, da es die alte Tradition des liturgischen lat. Dramas (das alte Bilsener Spiel) am getreuesten wiedergibt, das zweite (Rolle des Narren) ist nur Fragment. Die drei Moralitäten sind: Li jeux des VII pechié morteil et des VII vertus (Rolle des Einsiedlers) — (in Hs. nur Titel: c'est unc jeux à VI personage) Moralité de l'Alliance de Foy et Loyalté vom Dichter Bonverier — Le jeux de Pèlerinage humaine (eine Lütticher Version des Pèlerinage de la vie humaine des Guillaume de Digulleville.

T. Denkinger, Die Bettelorden in Dit und Fablel = S. A. Franziskan. Studien, Jahrgang VI (1919/20), Münster, Aschendorff, S. 273—294. Fortsetzung zur Studie desselben Vfs. über die Mendikantensatire bei Rutebeuf, im Rosenroman und im Roman de Fauvain in Bd. II, III u. V derselben Franziskan. Studien.

Elliott monographs in the romance languages and literatures ed. by Edw. C. Armstrong Princeton-Paris, Ed. Champion. 7: The syntactical causes of case reduction in Old French (1921). 120 S. 8: J. M. Burton, Honoré de Balzac and his figures of speech (1921). 98 S. — 9: G. R. Havens, The abbé Prévost and English literature. (1921). IX u. 135 S.

W. Foerster u. E. Koschwitz, Altfranz. Übungsbuch. 6. Aufl. besorgt von A. Hilka. Leipzig, O. R. Reisland 1921. 326 S.

Fr. Gennrich, Rondeaux, Virelais und Balladen aus dem Ende des XII., dem XIII. und dem ersten Drittel des XIV. Jahrhunderts mit den überlieferten Melodien. Bd. I: Texte. Dresden 1921 (Gesellschaft für roman. Literatur, Bd. 43 = 18. Jahrgang 1919, einziger Band). XVI u. 388 S.

Gießener Beiträge zur roman. Philologie hgb. von D. Behrens. Im Selbstverlag des Roman. Seminars. I. W. Ochs, Die Bezeichungen der "Wilden Rose" im Galloromanischen. Mit einer Karte. (1921). 32 S. 6 M.—
II. A. Prein, Syntaktisches aus franz. Soldatenbriefen (1921). 85 S. 10 M.—
III. W. Gottschalk, Lat. "audire" im Französischen. Mit einer Karte. (1921). 102 S. 14 M.— IV. Fr. Usinger, Die franz. Bezeichnungen des Modehelden im 18. und 19. Jahrhundert (1921). 86 S. 11 M.

J. Hankiss, Philippe Néricault Destouches. L'homme et l'œuvre. Debreczen, Hegedüs et Sándor 1920. 447 S.

Kenneth Mckenzie and W. A. Oldfather, Ysopet-Avionnet; The Latin and French Texts — Univ. of Illinois Studies in language and literature, vol. V (November 1919), No. 4. 262 S. Wertvoller Beitrag zur mittelalterl. Fabelliteratur. Edition einer Fabelsammlung von 2 Teilen (Romulus oder Ysopet Walters von England und Avianus), lat. u. franz. nach den Hss. Brüssel 11193, Bibl. nat. fr. 1594, Brit. Mus. Add. 33781, die sämtlich die addiciones bringen, dazu noch 3 Hss., die die Übersetzung ohne diese addiciones enthalten. Die Fabeln sind für ein weibliches Publikum bestimmt gewesen. Miniaturen begleiten die Texte in den Hss., die in dieser Publikation auf 12 Tafeln in Weißschwarzreproduktion beigefügt werden.

V. Klemperer, Einführung in das Mittelfranzösische. Texte und Erläuterungen für die Zeit vom XIII. bis zum XVII. Jahrhundert. B. G. Teubner, Leipzig-Berlin 1921 (Teubners philolog. Studienbücher). 178 S. 24 M. Bestimmt für Einführungszwecke der Studierenden. Auf einen literar. und sprachl. Überblick folgen die Texte, die überreichlich erklärt und mitunter streckenweise übersetzt sind (den Lesern bleibt da freilich keine große Anstrengung mehr übrig). I. Mittelfranz. Epoche S. 12-106 (aus der Epik u. Lyrik: Rosenroman, Machaut, Deschamps, Christine de Pisan, Charles d'Orléans, Villon; aus der Prosa: Le chevalier du Papegau, Les cent nouvelles nouvelles, Chartier; aus der Geschichte: Joinville, Froissart, Commynes; aus der Dramatik: Maienmirakel vom König Thierry und seiner Gemahlin Osanne, aus dem Mystère de la Passion Greban's, J. Milet, L'istoire de la destruction de Troye lo Grant, Moralité des Enfants de Maintenant, Farce du Cuvier, Gringoire's Jeudu Prince des Sotz). II. Die Renaissance S. 107-178 (aus Epik und Lyrik: Cl. Marot, Ronsard, Du Bartas, Les Funérailles du duc de Guise; aus der Prosa: Rabelais, Calvin, Amyot, Du Bellay, Bodin, La satire Ménippée, Montaigne; aus der Dramatik: Jodelle, Garnier, Montchrestien, Grevin).

Frieda Kocher, Reduplikationsbildungen im Französischen und Italienischen. Aarau, H. R. Sauerländer u. Cie 1921. 134 S.

E. Koschwitz, Les plus anciens monuments de la langue frânçaise publiés pour les cours universitaires. Leipzig, O. R. Reisland 1920. Textes diplomatiques. 3º éd. 53 S. — Textes critiques et glossaires. 8º éd. 92 S. Unveränderte Neudrucke.

A. Haggerty Krappe, Alliteration in the Chanson de Roland and in the Carmen de prodicione Guenonis. Diss. Univ. of Chicago. Iowa City, Iowa 1921. 82 S.

A. Långfors, Les chansons attribuées aux seigneurs de Craon, éd. critique = S. A. Mém. de la Soc. néo-philologique de Helsingfors, t. VI (1917), 43—87. Edition der 5 Lieder (Raynaud 1387. 26. 14. 207. 1503), die sprachlich und literarisch nebst Verfasserfrage untersucht werden. Ergebnis: "des cinq chansons revendiqués pour un quelconque des seigneurs de Craon, trois sont à rejeter, et l'attribution des deux autres ne va pas sans quelque difficulté."

Derselbe, La société française vers 1330, vue par un Frère Prêcheur du Soissonnais = S. A. Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar, Bd. LX (1917—1918), Afd. B. No. 1, Helsingfors 1918. 23 S. Dem Vf. lag die Hs. Bibl. nat. fr. 12483 (nach 1328 geschr.) mit vielen frommen Geschichten aus der Exemplaliteratur, aber auch dem Testament des Jehan de Meun und den Fablels Du prestre mis au lardier und De l'usurier qui apprist sa patenostre vor. Die Kompilation sollte eine Art von Rosenkranz zu Marias Ehren sein. Über die einzelnen Stücke berichtete L. bereits in den Not. et extr. XXXIX, 2 (1916), 503 ff. Hier zieht er das heraus, was an der damaligen franz. Gesellschaft der Predigtbruder, sicher ein Dominikaner aus der Gegend um Soissons, zu kritisieren hat.

Derselbe, Un jeu de société du moyen âge: Ragemon le Bon, inspirateur d'un sermon en vers = S. A. Eripainos Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksista, Helsinki 1920. 32 S. Vf. betrachtet u. drückt erneut die auf ein Gesellschaftsspiel (Ziehen eines wahrsagenden couplet aus einer Pergamentrolle) bezüglichen Texte. Dazu gehören der Geus d'aventure (hgb. A. Jubinal, Jongleurs et trouvères, S. 151 ff.), der Ragemon le Bon (hgb. Th. Wright, Anecdota

literaria, S. 76ff.), engl. Verse (hgb. Th. Wright and Halliwell, Reliquiæ antiquæ, IS. 249 u. II 195), der sermo communis (hgb. P. Meyer, Rom. XXXII [1703], 37), der eine Parodie darstellt.

W. Meyer-Lübke, Historische Grammatik der französischen Sprache, Zweiter Teil; Wortbildungslehre. Heidelberg, Carl Winter 1921 (Sammlung roman. Elementar- und Handbücher). XII u. 175 S. geh. 12 M., geb. 18 M.

E. Lommatzsch und M. L. Wagner, Romanische Texte zum Gebrauch für Vorlesungen und Übungen, Heft 2: Joachim du Bellay, La Deffence et Illustration de la Langue francoyse (1549). Berlin, Weidmann 1920. IV u. 95 S. 6 M.

Fr. Neubert, Einleitung in eine kritische Ausgabe von B. de Maillets Telliamed ou Entretiens d'un philosophe indien avec un missionnaire françois. Ein Beitrag zur Geschichte der französischen Aufklärungsliteratur. Berlin, Emil Ebering 1920 (Roman. Studien, Heft 19). 215 S.

R. Oehlert, E. Zola als Theaterdichter mit einer Einleitung über den Naturalismus im französischen Drama. Berlin, Emil Ebering 1920 (Roman. Studien, Heft 17). 145 S. 10 M.

E. Otto, Franz. Konversations-Lesebuch für den Schul- und Selbstunterricht. Erster Teil. 12. Aufl. von O. Seitz. Heidelberg, Julius Groos 1921. 344 S.

Editiones Insulae, Pandora, Insel-Verlag, Leipzig o. J. Jeder Band geb. 4,50 M. No. 43: G. Flaubert, Trois contes. 108 S. — No. 47: Françoys Villon, Lais, poésies diverses, ballades en jargon. 94 S. Blosser Text, Index et glossaire, notice biographique von W. Mulertt).

Dora Schweiker, Syntaktische Studien über den bestimmten Artikel bei konkreten Gattungsnamen im Französischen. Berlin, Emil Ebering 1920 (Roman. Studien, Heft 18). 289 S. 20 M.

Erika von Siebold, Synästhesien in der englischen Dichtung des 19. Jahrhunderts. Ein ästhetisch-psychologischer Versuch. Englische Studien 53 (1919), S. 1—154. Berücksichtigt auch, obgleich nicht erschöpfend, die Synästhesien in der franz. Liter. des 19. Jhdts.

Fr. Strohmeyer, Französische Grammatik auf sprachhistorisch-psychologischer Grundlage. Leipzig-Berlin, B. G. Teubner 1921 (Teubners philologische Studienbücher). VI u. 298 S. geb. 40 M.

Derselbe, Französisches Hilfsbuch für Studierende. Aufgaben mit Lösungen zur franz. Grammatik auf sprachhistorisch-psychologischer Grundlage. Leipzig-Berlin 1921 (Teubners philologische Studienbücher). II und 100 S. 12 M.

E. Stüwe, Die französischen Lehnwörter und Namen in der mittelgriechischen Chronik von Morea. Diss. Rostock 1919. 168 S.

H. Suchier, Aucassin und Nicolette. Kritischer Text mit Paradigmen und Glossar. 9. Aufl. von W. Suchier. Paderborn, Ferdinand Schöningh 1921. LX u. 111 S. 8 M. Diese neue Auflage, die erste nach Hermann Suchiers Tode, und zum Glück wieder in deutschem Gewande, ist in vielen Punkten als eine selbständige Leistung seines Sohnes Walther anzuschen. Dies bezieht sich namentlich auf die Einleitung, auf die umgearbeiteten Anmerkungen und das bereicherte Glossar. Nur die Notentasel musste leider diesmal wegsallen.

E. Ulrix, Les chansons inédites du ms. f. f. 844 de la Bibl. Nationale, à Paris = Leuvensche Bijdragen XIII (1921), 69-79. Blosser Abdruck der

bisher noch ungedruckten Stücke (nebst Varianten in Klammern) ohne weiteren Apparat und ohne die Melodien. Das ist etwas wenig.

K. Voretzsch, Altfranzösisches Lesebuch zur Erläuterung der altfranzösischen Literaturgeschichte. Halle, Max Niemeyer 1921 (Sammlung kurzer Lehrbücher der roman. Sprachen u. Literaturen hgb. von K. Voretzsch. VII). XII u. 210 S. br. 22 M., geb. 32 M. Dies Lesebuch, in bekannter Mustergültigkeit mit praktischem Geschick angelegt, dient zur Entlastung und Erweiterung der , Einführung in das Studium der altfranz. Literatur', aus der die dort eingestreuten Texte nunmehr herausgenommen sind. Für die vorliterarische Periode sind auch lat. Stücke ausgehoben (Märchen u. Fabeln, Merovingerund Karolingersagen), stark vermehrt erscheint die Literatur des 13. Jhdts. Die Erklärungen zeigen eine weise Auswahl, das im ganzen sorgfältige Glossar (nebst Etymologien) wird auch dem vorgeschrittenen Leser vortreffliche Dienste leisten. Für das Chastoiement (S. 97) wären, da der Abdruck nach einer schlechten Hs. erfolgt ist, einige Varianten doch nötig gewesen: l. im Prolog v. 103: crient statt croit, v. 160 prosperité statt proprietés u. in der Geschichte vom Winzer v. 54 o la bouche statt et le b., v. 58 feintise statt franquise, v. 81 sens aprendre statt entendre.

K. Vossler, Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung. Geschichte der französischen Schriftsprache von den Anfängen bis zur klassischen Neuzeit. Drittes Tausend vermehrt durch Nachwort, Nachträge, Berichtigungen und Index. Heidelberg, Carl Winter 1921 (Sammlung roman. Elementar- und Handbücher hgb. von W. Meyer-Lübke. IV. Reihe: Altertumskunde, Kulturgeschichte 1). XI u. 431 S. geh. 18 M., geb. 27 M. Das an feinsinnigen Ausführungen reiche und in besonderer Tendenz ausgearbeitete Buch wird in dieser vermehrten Neuausgabe, da sich im Nachwort der Vs. auch mit den vorgebrachten Bedenken auseinandersetzt, wesentlich gewonnen haben, mag man auch zu einigen der zahlreichen hier angeschnittenen Probleme eine andere Stellung einnehmen wollen.

A. Wallensköld, Strasburger -ederna, den ältsta leevarade texten på franske språket, Helsingfors 1921 (S. A. Översikt av Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar, Bd. LXIII [1920-21]. Avd. B. No. 1). 16 S. Sehr nützliche Ergänzung zu Koschwitz' Kommentar der Eide. Des Vis. Standpunkt ist gegenüber der Überlieferung des altehrwürdigen Textes durchaus konservativ, nur bei dift und non lostanit will er einen Eingriff für erlaubt gelten lassen (> dist bzw. lo fraint).

J. Anglade, Bibliographie Élémentaire de l'Ancien Provençal. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans 1921 — Biblioteca filològica de l'Institut de la llengua catalana, XIII, 1—85. Dankenswerte Bibliographie, die alles Wesentliche aus diesem weitverstreuten Zweiggebiete romanistischer Forschung beibringt. Teil I: Übersicht über Allgemeines, die Liedersammlungen; für den grammatischen Teil wird auf desselben Vfs. besondere Bibliographie im II. Bande der Estudis Romànics, Barcelona 1917 und die Einleitung zu seiner Grammaire de l'ancien provençal ou Ancienne Langue d'Oc, Paris 1921, verwiesen. Teil II: Übersicht über die Textsammlungen, Chrestomathien, Textausgaben (es fehlt C. Appel, Der Trobador Cadenet, Halle 1920 u. A. Strempel, Giraut de Salignac. Diss. Rostock 1916; eine Ausgabe des Roman de Jaufre bereitet H. Breuer [Breslau] vor, die des prov. Fierabras A. Hilka [Götttingen]).

Teil III: Übersicht über die literar. Publikationen (unter Allgemeines: J. Anglade, Histoire de la littérature méridionale au moyen âge, Paris 1921 u. Onomastique des troubadours. Montpellier 1916). Von den seit 1914 erschienenen Sonderuntersuchungen durch Schultz-Gora, Kolsen hat der Vf. anscheinend keine Kunde erhalten. Der Hinweis bei P. Aubry, Trouvères et Troubadours, Paris 1909 (Collection des Maîtres de la Musique): "La 1° edition de cet ouvrage a été retirée du commerce, à la suite d'un jugement arbitral, et remplacée par une autre" bleibt uns in dieser Fassung unklar. Der ganze Abschnitt ist unvollkommen.

Hilde Jaeschke, Der Trobador Elias Cairel. Kritische Textausgabe mit Übersetzungen und Anmerkungen, sowie einer historischen Einleitung, an der sich metrische und stilistische Untersuchungen anschließen. Berlin, Emil Ebering 1921 (Romanische Studien, Heft 20). 224 S. 30 M. Eine aus Appels Schule hervorgegangene tüchtige Arbeit, die schon im Mai 1916 abgeschlossen war. Der Hgbin. war es leider unmöglich, sich die Pariser Texte zu besorgen. Eine voraufgegangene Studie von Lavaud, Les trois troubadours de Sarlat = Lou Bournat, bulletin mensuel de l'école felibréenne du Périgord IV (1910-1911), 391 ff. ist unvollkommen, berücksichtigt nicht einmal die Studien von De Bartholomaeis = Annales du Midi XVI (1904), 468 ff. und in Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, Classe di Scienze morali, serie I, I (1912), 91 ff. Was die Bewertung dieses Trobadors anlangt, so schließt sich Frl. Jaeschke dem Urteil von A. Thomas in der Grande Encyclopédie an: "Elias Cairel nimmt unter den Trobadors zweiten Ranges eine sehr beachtenswerte Sonderstellung ein".

Provenzalisches Supplement-Wörterbuch von E. Levy, seit Heft 36 fortgesetzt von C. Appel. Leipzig, O. R. Reisland. 35. Heft 1917 (ta — temps). 8,80 M. — 36. Heft 1920 (Nachruf auf E. Levy von C. Appel. temps — tolemen). 30 M. — 37. Heft 1921 (tolemen — trasfoguier). Durch Appel's unermüdliche Tatkraft nähert sich das Unternehmen seinem baldigen Abschlus.

M. Pelaez, Il Canzoniere Provenzale L (Cod. Vaticano 3206) = Studj romanzi già editi da E. Monaci, ora da V. Rossi e C. Salvioni. XVI, Roma, presso la Società 1921. 206 S. L. 35. Willkommener diplomatischer Abdruck auch dieser letzten Hs. in der Vaticana.

J. L. Perrier, Bertran de Born, patriot, and his place in Dante's Inferno = S. A. The Romanic Review XI (1920), 223-238; XII (1921), 1-43).

O. Schultz-Gora, Provenzalische Studien. II. Berlin u. Leipzig 1921, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter u. Co. Schriften der Strasburger Wiss. Ges. in Heidelberg. Neue Folge 2. Heft, S. 105—153. Inhalt: 5. Unica aus a¹ (Codex Cāmpori): ein Gedicht von Albert de Sestaron—zwei Lieder von Bermon Rascas— ein Sirventes von n²Amoros dan Luc. II. Textkritische Bemerkungen zu Trobador-Ausgaben. 1. Le troubadour Folquet de Marseille ed. St. Stroński. Cracovie 1910.

Zur Dante-600 Jahr-Feier:

Dantis Alagherii Opera omnia. Insel-Verlag, Leipzig 1921 (Libri librorum). Prächtige Ausgabe in 2 Bänden mit allen Vorzügen deutscher Buchtechnik. I. La Divina Commedia. Il Canzoniere. Zur Einleitung hat B. Croce ein Kapitel aus seinem Buche: La poesia di Dante, Bari 1921, beigesteuert. XXVIII u. 537 S. — II. Vita Nuova. Il Convivio. Eclogae. De

monarchia. De vulgari eloquentia. Quaestio de aqua et terra. Epistolae. Nachwort von H. Wengler über die von ihm übernommene Edition, da er einige graphische Eigentümlichkeiten besonders für die Prosa der Vita Nuova beibehalten hat. 523 S.

Deutsches Dante-Jahrbuch, hgb. von H. Daffner. Fünster Band. Jena, Eugen Diederichs 1920. 373 S. brosch. 20 M., geb. 30 M.

Dantes Paradies, der göttlichen Komödie dritter Teil übs. von A. Bassermann. München u. Berlin, R. Oldenbourg 1921. XV u. 474 S. geh. 55 M., geb. 60 M. Abschluß des Lebenswerks des Dichters (Dantes Hölle 1892, Dantes Fegeberg 1912) in abgeklärter Weisheit des Alters. Die Anmerkungen bieten alles für das Verständnis Wesentliche, der ausführliche wissenschaftliche Anhang erörtert das Weltbild Dantes und die schwierigen sachlich-philologischen Fragen. Eine Bibliographie und ein Namenverzeichnis zu den drei Teilen der Commedia beschließt diesen letzten Band, der auch dem Laien eine genussund trostreiche Lektüre ermöglicht.

W. Friedmann, Dante. Gedächtnisrede. Leipzig, Felix Meiner 1921. 24 S. br. 4,50 M.

P. Tezelin Halusa, Dante Alighieri und sein hl. Lied. Gedenkblätter zur 600. Wiederkehr von Dantes Todestag. Karlsruhe, Badenia 1921. VII u. 63 S. brosch. 7,80 M.

K. Jakubczyk. Dante, sein Leben und seine Werke. Freiburg i. Br., Herder u. Co. 1921. X und 291 S. brosch. 20 M., geb. 26 M.

F. Kampers, Dante und die Wiedergeburt. Eine Einführung in den Grundgedanken der "Divina Commedia" und in deren Quellen. Rede. Mainz, Kirchheim u. Co. 1921. IV. u. 76 S. brosch, 6 M.

M. Koch, Dantes Bedeutung für Deutschland. Vortrag. Mainz, Kirchheim u. Co. 1921. IV u. 67 S. brosch. 6 M.

S<sup>mi</sup> domini nostri Benedicti divina Providentia papae XV Epistola encyclica saeculo sexto exeunte ab obitu Dantis Aligherii. Lat. u. dt. Text. Freiburg i. Br., Herder u. Co. 1921. 21 S. brosch. 5 M.

B. Schuler, Dantes Göttliche Komödie in Wort und Bild mit 32 Bildern von G. Doré. Jubil.-Ausgabe. München, J. Pfeiffer 1921. XVI u. 176 S. 20 M.

A. Sottron, Dante Alighieri, ausgew. Werke für Volk und Schule hgb., Münster i. W., Aschendorff 1921. 159 S. brosch. 5 M., geb. 7,50 M.

P. Simon, Einführung in Dantes Göttliche Komödie. Bielefeld und Leipzig, Velhagen und Klasing 1921 (Die Bücherei der Volkshochschule, Bd. 25). 100 S.

R. Zoozmann, Dante: Die Göttliche Komödie übertragen. Mit Einführungen und Anmerkungen von Const. Santer. 3. u. 4. Aufl. Freiburg i. Br., Herder 1921. X u. 694 S. brosch. 31 M., geb. 38 M.

E. Auerbach, Zur Technik der Frührenaissancenovelle in Italien und Frankreich. Diss. Heidelberg, Carl Winter 1921. 67 S. Der Vf. hat an stelle der quellengeschichtlichen und stofflich vergleichenden Betrachtung der Novelle eine formal-kritische zu setzen versucht und gibt über deren gesellschaftlichen Rahmen, die Träger der Handlung und die Kompositionstypen zusammenfassende Erörterungen.

G. Bertoni, Guarino da Verona fra letterati e cortegiani a Ferrara (1429 —1460). Ginevra, Leo S. Olschki 1921 (Biblioteca dell' "Archivum romanicum"

diretta da G. Bertoni. Serie I: Storia — letteratura — paleografia. Vol. 1). XI u. 217 S. 5 Tafeln.

Bibliotheca romanica, Strasbourg, J. H. Ed. Heitz, nr. 260/261; Carlo Goldoni, La Vedova Scaltra, Vorrede von G. Tecchio, XVI u. 84 S.

Giovanna Chroust, Saggi di letteratura italiana moderna da G. Carducci al futurismo, con note biografiche, bibliografiche e dichiarative. Würzburg, Kabitzsch u. Mönnich 1921. Das Werk ist auf drei Abteilungen berechnet, das literarische wie das kulturelle Neuitalien beleuchtend. Der vortrefflichen Anthologie ist voller Erfolg zu wünschen. Bisher erschienen; Abt. I u. II = S. I—V u. I—280. 10 M. u. 12 M.

G. De Gregorio, Contributi al Lessico etimologico romanzo con particolare considerazione al dialetto e ai subdialetti siciliani. Torino, Giovanni Chiantore, successore Ermanno Loescher 1920 (Studi glottologici italiani, vol. VII). XXXIII u. 463 S. L. 50.

Elvira Olschki-Keins, Italienisches Lesebuch. Anthologie der italienischen Prosa vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Heidelberg, Julius Groos 1921. VIII u. 234 S.

Rivista di Cultura. Anno I, vol. I (1920), fasc. 6 — Anno II, vol. III (1921), fasc. 2.

Romanische Texte hgb. von E. Lommatzsch und M. L. Wagner. Heft 5: Giovanni Boccaccio, Vita di Dante (um 1360). Im Anhang: Giovanni Villani über Dante (um 1330). Berlin, Weidmann 1920. 76 S. 5 M.

L. Spitzer, Italienische Kriegsgesangenenbriese. Materialien zu einer Charakteristik der volkstümlichen italienischen Korrespondenz. Bonn, Peter Hanstein 1921. 305 S. 20 M.

Studi Danteschi diretti da M. Barbi, volume secondo. Firenze, G. C. Sansoui 1920. 166 S. L. 12,50. Inhalt: B. Barbadore, La condanna di Dante e le fazioni politiche del suo tempo; P. Rajna, Per la questione dell' andata di Dante a Parigi; F. d' Ovidio, Chioserelle a un passo del Purgatorio; M. Barbi, "In abito leggier di peregrino"; derselbe, Per un passo dell' epistola all' Amico fiorentino; E. Pistelli, Dubbi e proposte sul testo delle Epistole; Notizie.

C. Vignoli, Il vernacolo di Amaseno = I dialetti di Roma e del Lazio. Studi e documenti pubblicati in memoria di Ernesto Monaci sotto il patrocinio del Comune di Roma. I. (Società filologica romana.) Roma, presso la Società 1920. 114 S. L. 20.

Biblioteca filològica de l'Institut de la llengua catalana. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans 1921. VIII. Diccionari de rims de Jaume March editat per A. Griera. 133 S. 10 pessetes. — XIII. J. Anglade, Bibliographie élémentaire de l'ancien provençal (s. o.). P. Rokseth, L'article majorquin et l'article roman dérivé de IPSE. P. Barnils, Les vocals tòniques del Roscellonès. M. de Montoliu, El llenguatge com a fet estètic i com a fet lògic. 149 S. 10 pessetes.

L. Spitzer, Lexikalisches aus dem Katalanischen und den übrigen iberoromanischen Sprachen. Genève, Leo S. Olschki 1921 (Biblioteca dell' "Archivum romanicum" diretta da G. Bertoni. Serie II, Linguistica, vol. 1°). VII v. 162 S.

M. Artigas, Un nuevo poema por la cuaderna via. Edición y anotaciones. Santander, Talleres tipográficos J. Martinez 1920 (Del "Boletin de la Biblioteca Menéndez y Pelayo"). 90 S. u. ein Faksimile. Getreuer Abdruck einer anonymen Übersetzung des Liber de contemptu mundi Innozenz III. aus einer Hs. der Sammlung "Biblioteca Menéndez y Pelayo" in Santander nebst einigen vorläufigen textkritischen und metrischen Bemerkungen. Str. 389—430 verläst der mönchische Dichter seine lat. Hauptquelle und bietet eine Satire der weltlichen Stände.

Biblioteca Calleja. Madrid, Editorial "Saturnino Calleja" S. A. 1920. Segunda serie: Pedro Calderón de la Barca, Teatro I. El alcalde de Zalamea. — La vida es sueño. — El mágico prodigioso. — El principe constante. Prólogo de Justo Gómez Ocerin. 287 S.

Biblioteca romanica. Strasbourg, J. H. Ed. Heitz. nr. 272/273: Tirso de Molina, Comedia del Burlador de Sevilla, y convidado de piedra. (Einleituug von A. Hämel.) V u. 106 S. Ausgabe nach der editio princeps, Barcelona 1630.

Dernehl-Laudan, Lectura española. Spanische Lesestoffe für höhere Schulen und zum Selbstudium. Leipzig u. Berlin, B. G. Teubner 1921. Teil I: Familia. 42 S. Teil II: Patria. 52 S.

Dieselben, Musterstücke der neueren spanischen Literatur mit kurzer Literaturgeschichte. Stuttgart, Wilhelm Violet 1921. VIII u. 152 S. nebst Beiheft von 52 S. geb. 15 M.

A. Farinelli, Viajes por España y Portugal desde la edad media hasta el siglo XX. Divagaciones bibliograficas. Madrid 1920 (Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas. Centro de estudios históricos). 511 S. Groſszügige Sammlung aller Reisezeugnisse seitens des unermüdlichen Verſassers mit souveräner Beherrschung des weiten Stoſfes. Besonders für den mittelalterlichen Teil (Pilgerſahrten nach Compostella, span. Auſenthalt von Trobadors) erhalten wir eine wesentliche Bereicherung gegenüber der ſrüheren Bibliographie des voyages en Espagne et Portugal von Foulché-Delbosc = Revue hispanique III (1896). Ganz beträchtlich ist der Anteil Deutschlands an diesen Reisen von den ſrühesten Zeiten an. Das reichhaltige Namenregister erhöht den Wert des prächtigen Buches.

R. Grossmann, Spanien und das elisabethanische Drama. Hamburg, L. Friederichsen u. Co. 1920. (Hamburgische Universität. Abhandlungen aus dem Gebiet der Auslandskunde. Band 4, Reihe B. Völkerkunde, Kulturgeschichte und Sprachen, Band 3.) 138 S. 18 M.

Derselbe, Praktisches Lehrbuch des Spanischen unter Berücksichtigung des amerikanischen Sprachgebrauchs. Hamburg, Deutscher Auslandverlag Walter Bangert 1922 (Bangerts Auslandsbücherei Nr. 1. Reihe: Sprachbücher, Band 1). VIII u. 168 S. 15 M. Berücksichtigung der Gegenwartskultur durch stoffliche Verarbeitung der Tagespresse, auch der sprachpsychologischen und sprachvergleichenden Gesetze. Man würde auch gern historische Grundsätze (Zurückgehen auf Vulgärlatein und arab. Etymologien) hier sowohl wie in den zahlreichen anderen Lehrbüchern des Spanischen angewandt wissen wollen.

Fr. A. de Icaza, Reseña de la "Historia de la lengua y literatura castellana" de J. Cejador y Franca = S. A. Revista de filologia española IV (1917), 65—74. Vernichtende Kritik und Ablehnung zunächst der Bände I—V

jener neuesten span. Literaturgeschichte mit sehlerhafter Anlage, Plagiaten (z. B. aus Fitzmaurice-Kelly, Menéndez Pelayo), Irrtümern, Verwechslungen u. dgl.

R. Menéndez Pidal, Antologia de prosistas castellanos. Publicaciones de la Revista de filologia española, Madrid 1920 (Junta para ampliación de estudios. Centro de estudios históricos). 383 S. pes. 4.50. Zweite Auflage dieses ausgezeichneten Lesebuchs mit eingeleiteten und kommentierten Texten von Alfons dem Weisen und Don Juan Manuel an bis zu Fernández de Moratin und dem Grafen de Toreno, dem Nachahmer Mariana's.

Derselbe, Un aspecto en la elaboración del "Quijote": Discurso leido en la inauguración del curso de 1920-1921, el día 1 de diciembre de 1920 (Ateneo científico, literario y artístico de Madrid). 54 S. Feinsinnige Entwicklung der These, dass Cervantes dem alten Ritterroman in keineswegs negativer Tendenz einen neuen Geist einhauchte, indem das komische Element das heroische überwog. Der Vf. verweist besonders auf den anonymnen Entremés de los Romances (1597), dessen Figur des Bartolo das System der Parodie gegenüber dem Romancero vortrefflich einleitet und sicher nicht ohne Einwirkung auf Cervantes geblieben ist, nur dass dieser sich gegen die Mode der Ritterromane wandte. Seine Methode der Improvisierung entfernt ihn auch immer mehr vom Einfluss des Romanzenkreises, obwohl noch viele Nachklänge vorliegen, bis schließlich die glückliche Nachahmung des Amadis ein neues geläutertes heroisches Ideal erstehen lässt mit seiner "noble locura". Die verstärkte Erinnerung an die Romanzen im II. Teile des Don Qu. beweist aufs neue den großen Anteil, den sein Werk durch sie erhalten hat. Der Vf. verstärkt seine Ansicht bezüglich des Entremés de los Romances in einer Gegenkritik zu E. Cotarelo, Últimos estudios cervantinos (1920), die er in der Revista de filologia española VII (1920), 389-392 abgedruckt hat.

Sauer-Röhrich, Spanische Gespräche (Dialogos castellanos). 5. Aufl. neu bearbeitet von R. Ruppert y Ujaravi. Heidelberg, Julius Groos 1921. VII u. 179 S.

P. Henriquez Ureña, La versificación irregular en la poesía castellana. Publicaciones de la Revista de filologia española, Madrid 1920 (Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas. Centro de estudios históricos). VIII u. 338 S.

A. Zauner, Altspanisches Elementarbuch. Zweite, umgearbeitete Auflage. Heidelberg, Carl Winter 1921 (Sammlung roman. Elementar- und Handbücher hgb. von W. Meyer-Lübke. I. Reihe: Grammatiken. 5. Band). XII u. 192 S. brosch. 18 M., geb. 24,40 M. Die Zahl der aufgenommenen Texte wurde bedeutend vermehrt; in der sprachlichen Einleitung wird diesmal vom Lateinischen ausgegangen, auch die Entwicklung innerhalb des Spanischen bis auf die neuere Zeit stärker berücksichtigt. Dem erprobten Handbuch in dieser erweiterten Form ist beim jetzigen Aufblühen der spanischen Studien in deutschen Landen eine gute Aufnahme gesichert.

Antologia Portuguesa organizada por Agostinho de Campos. Paris-Lisboa, Aillaud et Bertrand 1920ff. In dieser verdienstlichen Sammlung portugiesischer Klassiker, die umfängliche Textauszüge (nach der neuen Orthographie und Interpunktion) mit guten Einleitungen und den nötigsten Anmerkungen, auch biblographischen Angaben, alles in vorzüglicher Ausstattung bietet, sind bisher folgende Bände erschienen: Bernardes I. "Nova Floresta"

(1920). XLI u. 274 S. (Die Nova Floresta, ou Silva de vários apotegmas e ditos sentenciosos des Mystikers Padre Manuel Bernardes erschien zuerst in 5 Bänden Lisboa 1706-1728.) Die Erzählungen bieten manch interessante literar. Parallelen, z. B. nr. XI unseres Transcrições da "Nova Floresta": O dragão de Rodes. Leider finden sich keine quellengeschichtlichen Angaben. - Bernardes II. (Nova Floresta, Estimulo Prático, Luz e Calor, Últimos fins do homem, Exercícios Espirituais, etc.). LIV (Einleitung über Sprache und Stil des Bernardes, Bemerkungen über das richtige Lesen von Klassikern) u. 269 S. (1921), — Junqueiro (Verso e prosa). LXXVIII u. 258 S. (1920). Dieser beliebteste Schriftsteller Jung-Portugals, Guerra Junqueiro (geb. 1850), in seiner Lyrik voll satirischer Kampfesstimmung und leidenschaftlichem Patriotismus, den auch Luise Ey in ihrer Auswahl aus seinen Werken (Neuere portug. Schriftsteller II, Heidelberg, Julius Groos 1920) und in einem Aussatz ("Aus fremden Zungen" 1907) gewürdigt hat, zeigte seine Eigenart in einer ungemein fruchtbaren Tätigkeit. Er ist Frankophile (1870 schrieb er A Vitória da França), während des Krieges deutschfeindlich (O monstro alemão, Pôrto 1918, daraus ein Stück S. 249 dieses Bandes: "E diante da barbara Alemanha, satânica e monstruosa, encarnada em Atila, ergueu-so, deslumbradora e sublime, a França eterna, polarziada em Joana d'Arc"). Eine andere Art zeigt sein Gedicht A'Inglaterra (Ó cinica Inglaterra, ó bêbeda impudente im Febr. 1890). — Trancoso. "Historias de proveito e exemplo" (1921). LIX (Einleitung über Gonzalo Fernandes Trancoso (ca. 1520-1596), dessen Contos, auch literargeschichtlich bemerkenswert, seit 1575 in Drucken vorliegen. Über die Quellen vgl. Menéndez y Pelayo, Origines de la novela, II. Madrid 1907, S. LXXXVIIIff. und T. Braga, Contos tradicionais do povo Português, Pôrto 1883, 21914. Die vorliegende Auswahl bietet 23 Stücke (von 38 der Sammlung), darunter nr. XVIII: Os dois amigos (vgl. Athis et Prophilias u. Decameron X 8), nr. XIX: Grisélia, a esposa obediente. — Paladinos da linguagem (1921). LXIV u. 271 S. Auswahl von stilistisch hervorragender Prosa von D. Duarte, rei de Portugal (1391-1438), an bis auf Olavo Bilac (1865-1918).

R. Jorge, Francisco Rodrigues Lobo. Estudo biográfico e crítico. Coimbra, Imprensa da Universitade 1920. XV u. 475 S. mit vielen bildlichen Beilagen. Prächtige Publikation in nur 150 numerierten Exemplaren mit Widmung an Carolina Michaëlis de Vasconcellos, die den großen portug. Lyriker im Grdr. II 2, 336, 347 behandelt hatte. Der bedeutende Lissaboner Hygieniker Ricardo Jorge bietet uns hier eine großzügig angelegte literarische Studie über Lobo aus Leiria (geb. vor 1580, im Tejo ertrunken ca. 1622) in den Abschnitten: A morte e a vida. - Na casa de Vila-Real (sein erstes Liebesleben). - Na casa de Bragança (in Vila Viçosa bei erlauchten Mäcenaten, die er im Condestabre 1609 und in der Côrte na Aldeia 1619 verherrlicht). -Outras relações. - Castelhanismo (Preisgedicht La Jornada auf Philipp III. anlässlich dessen Besuchsreise in Portugal [1619], besonders der Zyklus der Primeira e segunda parte dos Romances [Coimbra 1596], unter denen die romances moriscos dem Zeitgeschmack huldigen; nur vier und die Hälfte einer anderen Romanze sind in portug. Sprache abgefasst [dazu kommen einige bilingue Primaveralieder]). — Églogas (gedruckt 1605). — Pastoral (die drei allegorischen Schäferromane: Primavera 1601, Pastor Peregrino 1608, Desenganado 1614, alles voll Sentimentalität und saudosismo, andrerseits mit lieblichen Naturschilderungen. Die eingestreuten Lieder bilden den Hauptreiz). - Epopeia(O Condestabre de Portugal 1610 zum Preis der mystisch-epischen Figur des Nun'Alvares, die dem Cid Campeador im nationalen Sinne entsprechen sollte). — Diálogos (Côrte na Aldeia e Noites de Inverno [1619] in meisterhaftem Stil und mit eingefügten Erzählungen und Novellen). — Opúscula (geistliche Dichtung; die Historia da Arvore Triste [96 Str. ottava rima] von den beiden indischen Liebenden wird Lobo endgültig abgesprochen; zweischaft bleibt der Auto del Nascimiento de Cristo y Edicto del Emperador Augusto Cesar [erst 1676 gedruckt], erst recht der Entremés do poeta; verstreute Lieder [Sonette] und Prosasatiren. Der kürzlich ausgetauchte Liebestraktat Hospital de Cupido [S. 973 ff. abgedruckt] flöst begründete Zweisel an Lobos Autorschaft ein). — Resenha bibliográsica. — Vida póstuma (Einflus auf die Hirtendichtung, spätere Werturteile; ersreulich ist bei dem Vs. die Anerkennung des krit. Abschnittes bei dem Göttinger Ästhetiker Friedrich Bouterwek in seiner Geschichte der portugiesischen Poesie und Beredsamkeit [1805], den Sismondi stark benützt hat).

K. Jaberg, Kultur und Sprache in Romanisch-Bünden. Akademischer Vortrag. Berlin, Paul Haupt 1921. 22 S. 6 M.

R. Lovera, Rumänische Konversations-Grammatik zum Schul-, Privatund Selbstunterricht. 3. Aufl. von A. Storch. Heidelberg, Julius Groos 1921. VIII u. 370 S.

G. Pascu, Beiträge zur Geschichte der rumänischen Philologie. Leipzig, Gustav Fock 1920. 80 S. 15 M. Der Mitarbeiter an der "Viaţa Romînească" (seit 1906) fast hier meist früher erschienene Rezensionen zusammen und erörtert anhangsweise seine eigenen Arbeiten: Despre Cimilituri (1909—1911). — Etimologii Romîneşti (1910). — Relaţiuni între Romîni şi Dalmaţi (1912). — Elementele romanice din dialectele macedo-şi megleno-romîne (1913). — Sufixele Romîneşti (1916). In Bearbeitung: Etymologisches macedo-rumänisches Wörterbuch. — Rumän. Elemente in den Balkansprachen. — Lat. Elemente im Rumänischen. — Geschichte der rumän. Literatur und Sprache im XVI. Jahrhundert.

A. Procopovici, Eccum = S. A. Dacoromania I (1920), Cluj (= Klausenburg). 24 S.

derselbe, Introducere în studiul literaturii vechi: Cernăuți (= Czernowitz), "Glasul Bucovinei" 1922. 127 S. Lei 25. Gedrängtes Handbuch, aus den Vorlesungen an der Czernowitzer Universität entstanden, mit reichen bibliographischen Hinweisen und einem Sach- und Wortregister.

S. Puşcariu, Istoria literaturei române. Epoca veche. Vol. I. Sibiiu, Editura "Associațiunei" 1921 (Biblioteca "Astra" Nr. 1). 219 S. Lei 25. Mit 61 Facsimile aus Hss. und Drucken. Gleichfalls aus Czernowitzer Vorlesungen des jetzt in Cluj (= Klausenburg) wirkenden Vfs. entstanden. Ausführlicher bibliographischer Anhang, die Publikationen bis 1913 umfassend, wo der Druck des Buches begann.

Locul limbii române între limbile romanice. Discurs rostit la 11 Junie 1920 in ședință solemnă de S. Pușcariu cu răspuns de J. Bianu. București, "Cartea Românească" și "Pavel Suru" 1920. 54 S. Lei 6. (Academia Română. Discursuri de recepțiune XLIX.) Pușcariu beleuchtet in dieser Einführungsrede vor der rumän. Akademie die Stellung des Rumänischen innerhalb der Romania, gibt zahlreiche Anmerkungen zum Redetext und schliesst

mit dem Ausblick: "Astăzi stăm ca un popor de multe milioane, adunați într' un singur stat național, puternic și binecuvântat. După lunga epocă de lupte pentru conservare, urmează de acum timpul de afirmare a puterii noastre productive. Rolul nostru între popoarele lumii nu poate fi decât cel pe care ni-lindică însăș limba noastră: un popor romanic ce stă ca straja civilizației și a sufletului latin în inima Europei răsăritene".

K. H. Meyer, Der Untergang der Deklination im Bulgarischen. Heidelberg, Carl Winter 1920. (Slavica hgb. von M. Murko III.). 75 S. 10,80 M. Diese Habilitationsschrift des Leipziger Dozenten führt den Deklinationsverlust im Bulgarischen auf die Verdunklung des Sprachgefühls für die "Rektion" zurück (Vertauschung von na městě und na město). In der gleichen Tatsache sei auch der Untergang der Deklination in den roman. Sprachen begründet, was Vf. noch näher ausführen will. "Damit fällt dann zugleich ein Licht auf den Deklinationsverlust im Rumänischen, der ja sogar als Urheber für den im Bulgarischen angenommen ist, und die Entwicklung dieser Erscheinung erweist sich sodann als ein zwar bemerkenswerter, aber leicht verständlicher Parallelismus im sprachlichen Leben zweier benachbarter Völker."

Eusko-Ikaskuntza' ren Deia. Boletin de la Sociedad de Estudios Vascos. Oficinas: Palacio de la Diputación de Guipúzcoa. San Sebastian. Publication internationale trimestrielle. 4.º Trimestre (1920). 36 S.

A. H.

## Nachträge und Berichtigungen.

Zum Aufsatz: Das westlad. Passivum § 24.

Gegen meine Voraussetzung konnte mir diesmal zum erstenmal keine Revision der Korrekturen des obgenannten Aufsatzes zur Verfügung gestellt werden, wodurch, wie ich schon jetzt sehe, einige, allerdings belanglose, Druckfehler abermals stehen blieben. An einer Stelle hatte ich mir aber eine kleine sachliche Änderung für die Revision vorbehalten, die ich nun als Nachtrag zu bringen ersuche. Ich konstruiere ein vglat. (e)venitur ereptum puellam a milite, um den Weg vom Supinum zur Passivkonstruktion zu finden. Diese Form könnte mifsverstanden werden. Gemeint ist ein unpersönliches venitur (das allerdings m. W. sonst mit dem Supinum nicht vereint wird), kontaminiert mit dem ebenfalls unpersönlichen evenit.

## Zu Zs. XLI, 147-152.

S. 147 Nr. 2. Die Endung -ik in buric wurde nach dem Vorbild von prtjäg Reisekoffer (v. prtjati) durch -ag ersetzt, weil sie als ein skr. Suffix gefühlt wurde. Dieses aber hat im Skr. dieselbe Bedeutung wie lat. -etum, passte also der Bedeutung des Wortes nicht.

S. 148 Nr. 5. tr > dr in drkmar auf der Insel Vrgada bei Zadar (Zara)

erinnert an dreatz statt treati nlaufen" daselbst.

S. 149 Nr. 5. incefo, gen. incefala (die Akzent- und Quantitätbezeichnung, weil unbekannt, ist zu streichen) scheint nach meinen bisherigen Erkundigungen heute dem Volke des Bistums von Ragusa unbekannt zu sein. Zwei skr. Lexikographen Stulli und Della Bella bringen für nom. sg. incef und für gen. sg.

incefala. Die letzte Form, wie es auch Budmani a. a. O. hervorgehoben hat. verlangt im nom. sg. incefao (belegt bei Mikala) oder incefo (belegt tei Kašić). Im Volke kommt heute nur incef, gen. incefa vor. Bei Parčić o. c. auch nur incef paliotto, antipendio (dell' altare). Der Akzent weist schon auf fremde Herkunft hin, da man sonst im gen. sg. eine dem glàvar, glavara entsprechende Betonung erwarten würde. Außerhalb des Bistums von Ragusa ist das Wort unbekannt. Es bedeutet, wie schon gesagt, antependium, d. h. jenes gewöhnlich seidene und mit gestickten Blumen verzierte Tuch, welches den ganzen Altartisch bedeckt. Anstatt des Tuches kommt auch das dünne mit Blumen verzierte Leder vor. Incef ist offenbar die dalmatische Entsprechung des aport. anfaz, enfaz < ante faciem REW 3130 "Schleier der Maurinnen". Die Konsonantenumstellung ist wahrscheinlich deswegen eingetreten, weil die Endung -ec im Slav. von Ragusa unbekannt ist, während -ef in türk. Lehnwörtern wie derdef, sedef etc. vorkommt. - incefo, gen. -ala findet im Rom. Anschluss nicht direkt an ital. fazzuolo, fazzoletto, sondern an sp. hazaleja Handtuch < \*facialicla, s. Sepulcri, Rendiconti d. R. Ist. lomb. LII, 220. Meine Erklärung von fazzoletto ist jetzt angesichts der Ausführungen Sepulcri's l. c. zu streichen.

S. 150 Nr. 14. Über krbulica s. auch Berneker o. c. 501. — h in tresha < ceresea rührt von der Kontaminierung mit visha "Weichsel" (cf. deutsch Weichselkirsche) her. — Skr. clez erscheint latinisiert als celesum, Jirecèk, Romanen I, 89.

S. 151 Nr. 18. Bartoli o. c. II, § 330 bringt noch linterna.

S. 152 Nr. 23. Miklosich Et. slav. Wbch S. 163 betrachtet parlog als eine Rückentlehnung aus ungar. parlag < slav. prelogz. Wegen o statt a denke ich lieber an rum.

S. 152 Nr. 26. Für sul s. jetzt Belege bei Mažuranić o. c. S. 1401.

Wichtigere Druckfehler. S. 149 Z. 2 v. u. statt Uglan lies Uglan. — S. 150 Z. 15 st. Jaclan l. Jaklan. Z. 3 v. u. st. Sredectz l. Sredecb. Z. 8 v. u. st. krzati l. krcati. — S. 151 Z. 1 st. kurza l. kurca. Z. 11 v. u. st. VII l. VII S. 230 Nr. 23. — S. 152 Z. 6 st. 6512, 16 l. 646 Nr. 2. Z. 15 st. pîrlock l. pîrlog. Z. 16 st. plâg l. plâj.

Ich bitte in diesem Bande zu lesen:

S. 254 Z. 15 cornijal S. 257 Z. 19 rekún

n 254 n 4 v. u. "Horn" { "Winkel" n 257 n 25 rang

n 255 n 10 dieser der Treffpunkt n 257 n 6 v. u. umfu, umplu

n 255 n 24 ἀγκών n 257 n 4 n n ungl'u

n 257 n 8 für das Adjektiv n 257 n 2 n n \*ungula.

H. SCHUCHARDT.

S. 146, Z. 17 v. oben ist "wohl" statt "nicht" zu lesen.

O. SCHULTZ-GORA.

## Zu Zs. XL, 641ff.

Von den in ZrP. 40, 641 ff. gedruckten, von mir schon im Sommer 1914 verfasten und eingeschickten Bemerkungen zu Meyer-Lübkes etym. Wb. geben die zu 7575, 8405, 8411 nicht mehr meine heutige Ansicht wieder. Ich habe

meine neue Auffassung in die zweite Korrektur eingetragen; doch konnten die Änderungen aus technischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden. Sie seien hier als Nachtrag vorgebracht.

7575. Zunächst ist sp. sanguijuela, wie bekannt ist, aus sanguisuela, der Form bei Lebrija, mit j für is entstanden; s. Pidal, R. 29, 370, dessen \*sanguisuela sugēla (mit -ēla zu sūgere nach candēla, querēla, suadēla) Baist, JrP. VI, 1, 396 mit Recht ablehnt, da -ēla im Vlt. kein lebendiges Suffix mehr war. Vielmehr entstand sanguisuela aus \*sanguisuiela durch Vereinfachung wie it. viola aus viuola (GGr. 12, 665), jenes aus \*sanguisuiella durch Diss. von ½—l' zu ½—l und \*sanguisuiella aus vlt. \*sanguisūgella. Die dim. Bildung ist dem venez. sansugola zu vergleichen.

8405. Aprov. solombrar war von \*sob l'ombra "unter dem Schatten" abgeleitet wie se sotzombrar von späterem sotz ombra. Frz. sombre "düster", sp., port. sombra, engad. sombriva, vegl. sombreya "Schatten" gehen auf ein vlt. \*sumbra zurück, das aus sub umbrā durch Haplologie entstanden war.

8411. Frz. souche, aprov., kat. soca, soc, nordit., von DuC, aus Ravenna belegtes zocco, tosk. ciocco, die alle "Baumstumpf" bedeuten, stammen aus vlt. \*aciucca, das a- an den Artikel abgab, bez. \*aciuccum, das a- nach \*aciucca aufgab, Abl. des lat. acies "Spitze". Die nach der Rodung aus dem Boden hervorstehenden Baumstümpfe konnten als "Spitzen" bezeichnet werden. Wie mit -ucca wurde acies auch mit -otta weiter gebildet und \*aciotta ergab rum. cioată "Baumstumpf", tosk. ciotta, nordit. zota "Kotklumpen", \*(a)ciottum rum. ciot "Astknorren", it. ciotto "Kieselstein", nordit. zota "Kotklumpen", die alle Schuchardt, ZrP. 28, 145 Anm. vereinigte, ohne ihren Ursprung anzugeben.

Schlieslich bemerke ich noch, das ich die zu REW. 7674 angenommene Herkunft des bi- in bigarré von bizarre nicht mehr vertrete, und ersuche, das zu 8031 genannte glister durch glinster, das im Ndl. vorhanden ist, zu ersetzen. Afrz. esclistre ist somit esclair + ndl. glinster.

JOSEF BRÜCH.

## Zu Marots Estreines, Nachtrag.

Kaum war mein Artikel in der Zeitschrift XLI, Iff. erschienen, als ich auf eine Informationsquelle stieß, die mir zuerst entgangen war; es ist der Katalog der Handzeichnungen aus dem 16. Jahrhundert im Musée Condé: Chantilly.-Crayons français du XVIe siècle. Catalogue préc. d'une introd. p. Etienne Moreau-Nélaton. Paris 1910. Ich nehme Anlass zu solgenden Ergänzungen und Berichtigungen.

Zu 6 und 10 sei erwähnt, dass die Mutter der Herzogin von Montpensier und der Admiralin von Brion, Jeanne d'Angoulême, eine Bastardschwester des Königs war. Vgl. Chant. nr. 322.

Zu 9, Madame d'Avaugour qui ne faict qu'escouter ist vielleicht eher die Schwiegermutter, Madeleine d'Astarac († 1547); Witwe von François Avaugour, comte de Vertus, wiederverheiratet mit Charles de Montbel, comte d'Estremonts. Chant, pr. 230.

Zu 12, Madame de Canaples, Chant. nr. 262.

Zu 13, Madame de Lestrange, d. i. Marie de Lespinasse, letzte Tochter von Claude dame de Lespinasse und Raynaud de Langeac, nach deren Ehevertrag der erste Sohn den Namen des Vaters, die übrigen Kinder den der Mutter führten. Vgl. Hist. général. et hérald. des pairs de France, etc. p.

M. de Courcelles, t. II. Paris 1812 Art. Lespinasse p. 33 s. X 1° F. Um 1508 geboren, heiratete sie 1527 Jean de Lestrange, lieutenant général du roi en Languedoc, und starb 1588. Die Schwester ihrer Mutter war mit Jean de Torcy dem Älteren vermählt. Der Letzte des älteren Zweiges war ein Vetter von Anne de Pisseleu und schenkte ihr seine Güter. Chant. nr. 209—212 und Pl. VI.

Zu 15, Macy, s. Chant. nr. 320 s.; nur wild es nicht Marie de Montchenu sein, die 1534 Claude de Châteauvieux heiratete (Actes VI 754 28839), sondern eine Schwester von ihr.

Zu 16, Duras, s. Chant. nr. 283. Ihre ältere Schwester Anne Cauchon de Maupas war Hoffräulein des Dauphine.

Zu 18, Rieulx, vgl. Chant. nr. 301.

Zu 19, Avaugour, s. Chant. nr. 250.

Zu 20, Heilly, s. Chant. nr. 278—280. Die petite Heilly von 1537/38 dürste Jossine, die Tochter von Adrien de Pisseleu und Charlotte d'Ailly, sein, also eine Nichte der Herzogin von Etampes.

Zu 21. 22, Miolans, ist wenigstens auf die Mitte de Miolans zu weisen (s. Moréri s. v.); Louis, Sr. de Chevrières, Seneschall von Lyon, war seit 1508 mit Jeanne de Crussol (Chant nr. 185 s.) verheiratet.

Zu 23, Bonneval: Renée, dame de Caraise, wuchs bei Renata von Frankreich auf, war dann 1530—36 Hoffräulein der kgl. Prinzessinnen, 1536—40 der Dauphine und Januar 1541—49 der jüngeren Margarete. Chant. nr. 232—34.

Zu 24, Chastaigneraye, Jeanne de Vivonne (1516—1583), Tochter von André de Vivonne Sr. de la Châtaigneraye und Louise de Daillon du Lude, Hoffräulein der Prinzessinnen, der Dauphine und Margaretas, 1544 mit Claude de Clermont baron de Dampierre verheiratet; ihre Tochter Claude-Catherine, Herzogin von Retz, war durch ihre Gelehrsamkeit berühmt. Chant. nr. 252.

Zu 27, Jeanne de Cardelan, Tochter von Jacques de Kerdallan und Marie de Langueowez, verliess den Hos um diese Zeit. Der Sinn der Redewendung tenir de chemin d'Allemagne ist nicht klar. Chant. nr. 218.

Zu 30, Memillon, sei bemerkt, das Sidoine de Mervilliers sich von Jean d'Humières entführen liess, weil ihr Vater sich dem Bund widersetzte (vgl. si quelqu'un vous emmeine). Chant. nr. 266.

Zu 32, Lucrezia dei Ridolfi heiratete François de Mineray, Sgr. d'Armainvilliers en Brie. Chant. nr. 259.

Zu 33, Charlotte du Moulin, Vizgräfin von Lauzun, Tochter von Guillaume, châtelain de Bry en Isle de France; ihr Vater hatte zur Befreiung Franz I. aus der Gefangenschaft beigetragen, dafür wurde sie an den Hof gezogen. Chant. nr. 265.

Zu 40, Orsonvilliers: es könnte Marie de Labergement, Witwe des Sieur d'Orsonvilliers sein, der König Franz 1529 einen Diamanten schenkt. Sie gehört vermutlich zu den Herbert d'Orsonvilliers, barons de Courcy im baillage von Caen. Actes VI 198 19897, V 207 15735, VI 751 22814.

Madame du Gauguier ist die zweite Frau des Hofarztes Burgensis, Claude de Beaune, Tochter von Guillaume de Beaune und Claude Cottereau, eine Enkelin des Finanzsuperintendenten Semblançay; um 1520 geboren, 1535 verheiratet und 1567 wiedervermählt mit Claude Gouffier, grand-écuyer de France, gestorben 1588. Chant. nr. 158 s.



The state of the s

The state of the s

the party of the last the last term of t

It is a second or a real part of the second or and the second or a second or a

AND REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.

Section 19 to the last of the

THE RESERVE TO A STREET THE PARTY OF THE PAR

and the same of th

ALTER AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

The state of the s

the state of the s

The state of the s

The Real Property lies

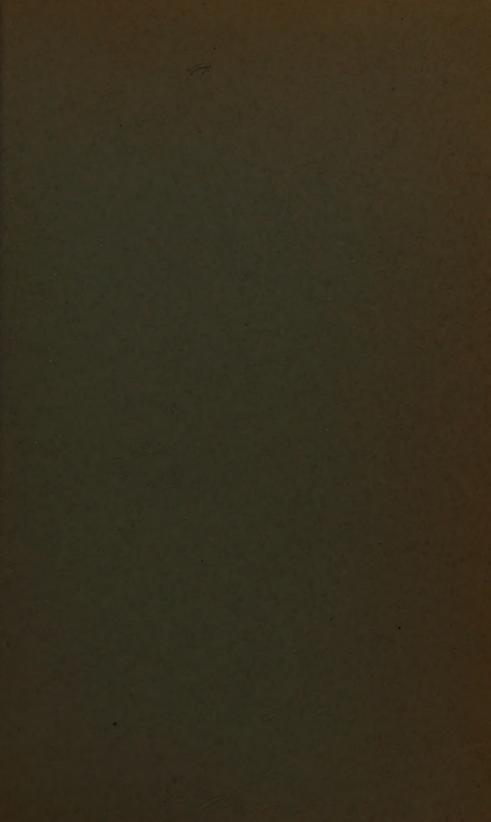

